





# INTX

## AUSTON AND DESIGNATIONS

Cold to Milliand year 1921 to 1921 to



## MEMOIRES

POUR SERVIR

## A L'HISTOIRE ECCLESIASTIOUE

## DES SIX PREMIERS SIECLES.

JUSTIFIEZ PAR LES CITATIONS
des Auteurs originaux.

AVEC UNE CHRONOLOGIE OU L'ON FAIT un abregé de l'histoire Ecclessaftique; & avec des Notes pour éclaircir les difficultez des faits & de la chronologie.

TOME SETTIEME,

QUI COMPREND LES HISTOIRES PARTICULIERES depuis l'an 328, jusqu'en l'an 375, hors S. Athanase.

Et où l'on verra l'origine des Solitaires, des Conobites, des Congregations, & des Chanoines Reguliers,

Tar M. LENAIN DE TILLEMONT.

SECONDE EDITION,
Revue & corrigée.





PARIS,

Chez CHARLES ROBUSTEL, rue Saint Jacques,

MDCCVI.

AVEC APPROBATIONS, ET PRIVILEGE DU ROT.



## TABLE DES TITRES CONTENUS EN CE SETTIEME VOLUME.

| Table des Citations, Table des Articles & des Notes.             | page v    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Table des Articles & des Notes.                                  | ΧV        |
| S <sup>16</sup> Helene Veuve, Imperatrice, & mere dugrand Consta | ntin. 1   |
| Saint Eustathe, Evelque d'Antioche.                              | 21        |
| Saint Alexandre, Evelque de Byzance ou Constantinople            | c, 32     |
| Eufebe, Evelque de Cefarée dans la Paleftine.                    | 39        |
| Saint Simeon, Archevelque de Seleucie: & beaucoup d'au           | itres     |
| Saints martyrizez en Perfefous le Roy Sapor,                     | 76        |
| Saint Antoine, premier pere des folitaires d'Egypte.             | 101       |
| Saint Paul, furnommé le Simple,                                  | 144       |
| Saint Amon, fondateur des solitaires de Nitrie.                  | 153       |
| Saint Pacome, premier Abbe de Tabenne, & instituteur             | des       |
| Cœnobites.                                                       | 167       |
| Saint Acepsime Evesque, & ses compagnons, Martyrs en Pe          | erfc. 236 |
| Saint Spiridion, Evelquede Trimythonte en Cypre, & C             | on-       |
| felleur.                                                         | 242       |
| Saint Maximin, Evelque de Treves.                                | 247       |
| Saint Paul Evelque de Constantinople, & Martyr,                  | 251       |
| Saint Jacque, Evelque de Nifibe, & Confesseur,                   | 260       |
| Saint Jule Pape, avec Saint Silveltre, & Saint Mare,             | 265       |
| SaintFrumence, Evelque d'Auxume, & Apostre de l'Ethio            | Die.284   |
| La conversion de Saint Joseph surnommé le Comte,                 | 190       |
| Le grand Ofius, Evelque de Cordone, & Confesseur.                | 300       |
| Perfecution de l'Eglife par Julien l'apoftat.                    | -211      |
| Muce, Abbé en Thebaïde, & divers autres du melme quarti          | Cr. 424   |
| Saint Hilaire, Evelque de Poitiers,                              | 434       |
| Saint Theodore, Abbe de la Congregation de Tabenne.              | 469       |
| Marcel, Evelque d'Ancyre, acculé d'herelie,                      | 503       |
| Lucifer, Evefque de Cagliari.                                    | 514       |
| Saint Fusebe, Evesque de Verceil, & Confesseur.                  | 529       |
| Saint Hilarion, Abbé en Paleitine,                               | 565       |
| Les Saints Anacoretes Paul, Hare, Sabbas, & les autres ti        | ucz       |
| par les barbares dans les folimées de Sinaï & de Raïche          |           |

| iv TABLE DES TITRES.                                    |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Saint Julien Sabbas, Abbé dans la Mesopotamie.          | 581               |
| Saint Abraham solitaire, Prestre, & Confesseur; & Sai   |                   |
| Marie penitente fa niece,                               | 186               |
| Saint Moyle folitaire, & premier Evelque des Sarrazins. | 593               |
| Saint Hor ou Or, solitaire de Nitrie.                   | 598               |
| Les Apollinaristes,                                     | 601               |
| Notes fur Sainte Helene.                                | 638               |
| Notes fur Saint Fuftathe.                               | 646               |
| Notes sur Saint Alexandre de Constantinople.            | 656               |
| Notes fur Eufebe de Cefarée.                            | 659               |
| Notes fur Saint Simeon de Perfe.                        | 661               |
| Notes fur Saint Antoine.                                | 666               |
| Notefur Saint Paul le Simple.                           | 671               |
| Notes fur Saint Amon de Nitrie.                         | 671               |
| Notes fur Saint Pacome.                                 | 6-1               |
| Note fur Saint Acepsime,                                | 69                |
| Notes fur Saint Spiridion.                              | 69                |
| Notes fur Saint Maximin.                                | 694               |
| Notes fur Saint Paul de Constantinople,                 | 697               |
| Note fur Saint Jacque de Nisibe.                        | 701               |
| Notes fur Saint Jule Pape.                              | . 701             |
| Notes fur Saint Frumence.                               | 11709             |
| Notes fur Ofius.                                        | 711               |
| Notes fur la persecution de Julien l'apostat.           | 717               |
| Notes fur l'Abbé Muce.                                  | 74                |
| Notes fur Saint Hilaire Evelque de Poitiers.            | 749               |
| Notes sur Saint Theodore de Tabenne.                    | 758               |
| Note fur Marcel d'Ancyre.                               | 762               |
| Notes fur Lucifer de Cagliari.                          | 763               |
| Notes fur Saint Eulebe Evelque de Verceil.              | 771               |
| Notes fur Saint Hilarion.                               | 780               |
| Notes sur les Saints Paul, Isaïe &c.                    | 782<br>785<br>785 |
| Note für Saint Julien Sabbas,                           | 785               |
| Notes für Saint Abraham Preftre,                        | 789               |
| Note fur Saint Moyle, Evelque des Sarrazins,            | 788               |
| Notes fur les Apollinarilles,                           | 789               |
| La Chronologie.                                         | 799               |
| La Table des marieres                                   | 807               |

### TABLE DES CITATIONS

|                   | A                                    | Pauli Aringhi Roma lubterra-      | Aring . L. J. p. 246.  |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| A&, M.            | ▲ CTA Martyrum fincera &             | nea : Coloniæ an. 1659.           |                        |
|                   | A selecta per Theodoricum            | Arnobius in gentes : Lugduni      | Arn, 1.2.p. 99.        |
|                   | Ruinart : Parifiis anno 1689.        | Baravoruman. 1651.                |                        |
| Ado, to. jun.n.p. | Heriberti Rofweidi notæ in           |                                   | fer.p. 548.            |
| 216.              | Adonis mattyrologium Baronia-        |                                   |                        |
|                   | no additum: Antuerpiæ an, 1613.      | Parif.an. 1639.                   |                        |
| Agal.z.           | Agathias de imperio Just nianis      |                                   | Aft.h. fiss or. 13.m.  |
| -                 | Paril, an. 1660.                     | S. Stepharum : Biblioth car Pat.  | 189,                   |
| Alex.c.c.         | Natalis Alexandri Dominicani         | auctuario primo , per Combefi-    |                        |
|                   | historia ecclesiastica , tomo seu    | fium edito Parif.an. 1648.        |                        |
|                   | volumine quinto : Parif, an. 1677.   | A:hanafii epiftola ad Africanos   | A:h.ad Afr.            |
| Alex.v.           | Alexandri Aug. vita per Lam-         |                                   |                        |
|                   | pridium, in hift, Augusta: Parif.    | ad Dracontium, Ib. tom. 1.        | ad Dr.p. 956.          |
|                   | an. 1620.                            | ad Epictetum Episcop, Cotin-      | ad Epi.p. 584.         |
| Alf. de Sim.      | Leonis Allatii diatriba de Si-       | thiorum, tom, I.                  | apr.p. ser.            |
|                   | meonibus : Parif, an. 1664.          | ad Maximum, Ib.                   | ad Max. p. 165.        |
| Amb. B.           | Sic denotatur novistima editio       | apologia prima quæ est ad         |                        |
|                   | Ambrofii per Benedictinos: Parif.    | Constantium, Ib.                  | ap.t.p,699.            |
|                   | an. 1691. Si B. defit eft Paril. an. | noviffiin a per Bened, edit. tom. | B,t,t,                 |
|                   | 1603.                                | primus: Parif.an. 1698.           |                        |
|                   | Idem in Athanasio Augustino,         | Concilii Alexandrini epiftola     | de Ant. 7.574.         |
|                   | & ceteris per Bened, editis.         | ad Eusebium de Antiochena Ec-     |                        |
| de Sat. p 317.    | Ambrofii de obitu Satyri frattis,    | clesia; apud Athanasium tomo 1.   |                        |
| • • • • •         | tomo 4.                              | Athanafii de Atii morte ad Se-    | de Ar.p. 571.          |
| div.t.p.107,      | fermo t, de diversis, tomo s.        | rapionem, tom.1.                  | p-3/14                 |
| cp. 46.           | epistola 46: Ib.                     | de Nieænis dectetis contra        | dec. N.p.267.          |
| fanc.f.ir.        | fermo undecimus de Sanctis.          | Eufebianos, Ib-                   | avc., v.p. 267.        |
|                   | tom, (-                              | de (ynodis Arimini & Seleuciæ     | 4.6                    |
| vit,              | vita per Paulipum Diaconum,          | habitis, Ib,                      | de fyn.p.867.          |
| -                 | tom. I.                              | de fuga fua, Ib.                  | fug.p.7:1.             |
| Amm.l.15.p.44.    | Ammianus Marcellinus ex pri-         | otatio 4 in Arianos, ut inedit.   |                        |
|                   | ma recensione Henrici Valesii :      | numeratur, Ib.                    | In Ari.or.4.<br>P.498. |
|                   | Parif. an. 1636.                     | de carne à Verbo Deo affum-       |                        |
| an,               | Anonymus Ammiano per Va-             | ta, tom, I.                       | inc. p.597.            |
|                   | lesium subjunctus,                   | ad solitariam vitam agentes,      |                        |
| f.n.p.124.        | Ammiani editio postrema in           | tom.i.                            | fol.p.8;7.             |
|                   | folio, cum notis Valessi: Paris.     | de vita S. Antonii, Ib.           |                        |
|                   | an. 1680.                            | Auctuarium 2 ad Bib. Pat. per     | v.Ant.p.               |
| Anal.t.4.         | Joannis Mabillon Analectorum         | Combefisum: Parif, anno 1648,     | Auct.s.                |
|                   | tomus 4: Luteciz an 168c.            | Augustini ad Bonifacium Ponti-    | Aug ad Bon La          |
| AnaCc.97.         | Anastasius bibliorhecarius in        |                                   | rug.on addis, 5,       |
|                   | vita Adriani quem 97 Pontificem      | ficem contra duas Pelagianorum    |                        |
|                   | numerat : Parif, an. 1649.           | cpift.lib.quatuor: Lov.t.7-p.648: |                        |
|                   | mumerat ; 1 anti An 1649.            | Bened.t.10.p.411.                 |                        |

|                |                                                                                                         | BLE                                                                     |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ago.           | de agone chtistiano: Lov.r.3.<br>p. 292: Bened.t.6.p. 245.                                              | Baronii annales in anno Christi                                         | Bar.34.5 g.         |
| civ.           | de civitate Dei : Lov. tom. 5:<br>Bened. to.7.                                                          | 34, 55, & fic de quibulque annis:<br>Antuerpiæ an. 1612.                |                     |
| col,d,g.       | breviculus collationis Car-<br>thaginensis, in gestis diei tettiæ:<br>Lov.t.7. p. 220: Ben.t.9. p. 545. | ad 3 diem augusti, nota c, seu 3:<br>Anruerpiæ an. 1613.                | 3.aug.e.            |
| conf.          | confessionum libri: Lovan, & Ben,t,t.                                                                   | Bafilii Magni de Spiritu fancto<br>ad Amphilochium ; tom. 2.            | Bafde Sp.p. 378.    |
| do.chr.l.s.    | de doctrina christiana; Lov.&<br>Ben.t.3.                                                               | epiftolæ, romo 3.<br>regulatum breviorum cap.179.                       | ep.<br>10g.br.179.p |
| ep.            | epiftolæ; Lovan. & Bened.t.1.                                                                           | tom. 2-                                                                 | 686.                |
| h.9.           | har. 9. Lov. t. 6.p.7: Ben.t. 8.p.7.                                                                    | Samuelis Bafnagii exercitatio-<br>nes de rebus facris : Ultrajecti an.  | Bafos               |
| in Jo.h.s.     | tractatus ș in Evang. Joannis:                                                                          | 1691.                                                                   |                     |
|                | Lov.t.9: Ben.t.3, parte a.                                                                              | Le dictionnaire geographique de                                         | Baud.p. sco.        |
| in Jul.r.s p.  | contra Julianum : Lovan.t.7:                                                                            | Ferrarius , augmenté par Bau-                                           |                     |
| 416.           | Ben t.ro.p.489.                                                                                         | drand; à Paris en l'an 1670.                                            |                     |
| in Par.        | contra Parmenianum Dona-                                                                                | Bedæ chronicon, seu de sex                                              | Bed.chr.p.rr.       |
|                | tistam: Lo.t.7.p.23: Ben.t.9.p.rg.                                                                      | ztatibus, tom. 2; Coloniz Agrip-                                        |                     |
| lie. P.        | contra lirreras Petiliani: Lov.                                                                         | pinæan.1611.                                                            |                     |
|                | t.7.p.108;Ben.t.9.p.105.                                                                                | hiftoria gentis Anglorum; Ib.                                           | hef.                |
| nat.gr.        | de natura & gratia : Lov.t.7.                                                                           | an.1601.                                                                |                     |
|                | p.316: Bened.t.10,p.117.                                                                                | de locis fanctis, tom.3: Colo-                                          | 1. Gnc.c.7.p.       |
| oct q.to.      | de diversis octoginta tribus                                                                            | niz an. 16r2.                                                           | 366.                |
|                | qualtionibus qualtione octogeli-                                                                        | de argumentis luna, tomo 1.                                             | lau*                |
|                | ma: Lov.tom. 4.                                                                                         | de temporum ratione, tem.a.                                             | temp.               |
| op.imp.        | opus imperfectum in Julia-                                                                              | Bellarminus de seriptoribus                                             | Bell.p.             |
|                | num : Extat in supplementi Vi-                                                                          | eccletiafticis : Parif. an. 1658.                                       |                     |
|                | gneriani tom. 1: Ben. t. 10. p. 874.                                                                    | Acta Sanctorum ordinis Sancti                                           | Ben, fec, 4.1-p.415 |
| perf.          | de dono perseverantiz: Lov.                                                                             | Benedicti, per D. Joan. Mabillon,                                       |                     |
|                | t.7.p.963: Ben.t.10.p.822.                                                                              | fæculi 4, parte r: Parif.ann.r677.                                      |                     |
| pi.36,h.r.     | in pfalmum 36, enarratio scu<br>homilia 2: Lovan, r. 8: Ben, t. 4.                                      | Sti Bernardi epistola 219, tom.1,<br>edit. Mabillonii: Paris, an. 1690. |                     |
| 4.04,1,1.0.19. | lib.1.quxftionum evangel carum<br>lib.1.quxft.23: Lovan,t.4.p.142:                                      | Bibliothecæ Pat, tom, 7: Parif,<br>anno 2644. Hac fempet utimur.        | Bib. P.c.7.         |
|                | Ben.t.3, parte 2.                                                                                       | tomi quarti pars fecunda.                                               | £4.2.               |
| c              | numeramus & citamus ex Ben.t.                                                                           | Francisci Mediobarbi Birage<br>numismata: Mediolani an. 1683.           | Bir.                |
| im,            | 5, etiam B non addito.<br>Tradition de l'Eglife fur l'Au-                                               | De la primauré de l'Eglise par<br>Blondel; à Geneve en 1641.            |                     |
|                | mofite chrérienne; à Paris 1651.                                                                        | Blondelli c. nfura in Decretales                                        | dcer.               |
| e.q.115.p.:21, | Autor quæltionum veteris &                                                                              | epistolas : Genevæ an. 1618.                                            |                     |
|                | novi Testamenti, quest. 115: apud<br>Augustinum Benedict, in app. t. 3.                                 | renton en 1649.                                                         | fib,                |
| ll-poet.       | MONSIZUR Baillet dans<br>fes Jugemens des favans                                                        | Bollandus feu ejus continuato-<br>res, ad diem-jamarti 20, & sie in.    | Boll, so. jan.      |
|                | v-5-mats des tayans                                                                                     | rendan menmant.                                                         |                     |

number Conste

DES CITATIONS. vij 11.may,g.n. ... acta quæ græce habentur pro ... inflitutiones, seu de institutis die 15 maii ad finem volutainis coenobiorum.

|                      | die 13 matt ad finem voluminis      | conobiorum,                           |                    |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                      | pag.11.                             | Catena Gracorum Patrum in             | Cat,in Jo.11.      |
|                      |                                     | Joannis cap.12; Antucrpix anno        |                    |
|                      |                                     | 1639.                                 |                    |
|                      | propyko ad menfem maium-            | GuillelmiCave scriptores eccle-       | Cave,p.90.         |
| ona,lic.             | Cardinalis Bonæ rerum Litut-        | fiaftici: Genevæan. 1693.             |                    |
|                      | gicarum: Roma an. 1672.             | Chronicon Alexandrinum feu            | Chr.Al.            |
| ofc,t,s.             | Joannis à Bosco Calcitint biblio-   | pascale: Munachii an-1615.            |                    |
|                      | threa Floriacenfis, tomo feu patte  | Joannis Chrysostomi ad Czsa-          | Chry.ad Czl.       |
|                      |                                     | rium monachum epistola contra         |                    |
| ofq.1.5.             | Ecclesia Gallicana per Fran-        | Apollarinistas, edita pat Jaco-       |                    |
|                      | cifcum du Bosquet, libros, seu      | bum Bainage: Ultrajecti an. 1687.     |                    |
|                      | parte a, quæ acta complectitur :    | de divinitate Christi, seu quod       | div.Ch.p.725.      |
|                      | Parif. an. 1626,                    | Christus sit Deus, t. 5. edit. Paris. |                    |
| oucher,1,1,c.15.     |                                     | Jn.1636.                              |                    |
| outinitition.)       | Boucher, à Paris en 1644.           | cpiftolx, r.s.                        | ep.                |
| rov, 1. 4.\$ 67.     | Trevirensium antiquitates & an-     | liber de Sto Babyla contra            | gent.              |
|                      | nales pat Christophorum Brows-      | Gentiles, t.1.                        |                    |
|                      | rum ; Leodii an. 1670.              | homilia 9 in epistolam ad             | In Eph.b.9         |
| uch.                 | Ægidii Bucherii de cyclo Victo-     | Ephelio ,                             |                    |
|                      | rii & aliis cyclis pascalibus: Ant. | in Jeremiam, t.a.                     | in Jcr.p.790.      |
|                      | an.1633.                            | homilsæ in Matthæl Evang,             | in Matth           |
| Bui,1.2.p.69.        | Georgii Bulli defensio fidei        | grzca editio per Henricum             | S. fin fav.        |
|                      | Niczna, libro fcu fectione fecun-   | Savilium: Etonx an. 1612.             |                    |
|                      | da:Oxonii anno 1688.                | otatio fcu homilia 2, primi           | t. 1.01. fin h.z.  |
| Bult,ori.            | Histoire monastique d'Orient        | romi: & fie de aliis tomis,           |                    |
|                      | par M'Bulteau; à Piris en 1680.     | Claudiani in Eutropium eunu-          | Claud, in Eut,1,1, |
| occ.                 | Histoire de l'Ordre de S. Be-       | chum: Lugd.Bat.an.1650.               |                    |
|                      | noist ou des moines d'Occident;     | Georgii Codini origines seu           | Codioti.C.         |
|                      | par le mesme, à Paris en 1684.      | antiquitates Constantinopolita-       |                    |
|                      | C                                   | næ: Lutociæan. 1655.                  |                    |
| Cang.de C.           | T TRais Constantinopolitana         | Codicis regularum par Bene-           | Cod.reg.t.2.       |
|                      | U descriptio par Carolum du         | dictum Anianensem collecti, pars      | -                  |
|                      | Cange, una cum familiis Byzan-      | fecunda: Parif, anno 1663.            |                    |
|                      | tinis edita Parif, an. 1680.        | Codicis Theodofiani libet 9,          | Cod.Th.e.t.40.1.   |
| pum.                 | differratio de inferioris zvi       | titulo 40,lege 13:Lugd.an 1665.       | 13.p.305.          |
|                      | numifinatibus, gloffarii latini to. | Appendix ad hunc Codicem à            | app.fen fir.       |
|                      | g subjuncta.                        | Sirmondo cdita : Parif. an. 1631.     | -0                 |
| Canif.t.1.p.830.     | Canifii antiquatum lectionum        | Veterum Roman Ecclefiz mo-            | Coll.R.            |
| ,                    | tomus a: Ingolftadii anno 1602.     | numentorum collectio ab Hol-          |                    |
| inft.p. 127.         | Cassiodori de institutione Scrip-   | stenio edita: Roma anno 1661.         |                    |
|                      | turarum, seu de diversis lectioni-  | SS. Euftathii , Petri &c, acta        | Combf.act.         |
|                      | bus: Parifan.1588.                  | græca, scu lecti triumphi, per        |                    |
| Cain, col. z. p. 300 |                                     | Combenfium 1 Parif, an. 1660.         |                    |
|                      | Parif,an.1642.                      | Commodiani instructiones Cy-          | Com.c.53.p.38.     |
| inc. Gu in Nel       |                                     |                                       |                    |
| P-919-               | rium.                               | 2D. 1666.                             |                    |
|                      |                                     |                                       |                    |

ioft,1.7.9.166.

TABLE .. ad eafdem inftructiones pra- rome; les endroits fur lesquels on fario. le cite en font affez juger. On fuit Benedicti Anianenfis Concor- toujours la premiere edition. Conc.reg.p.56. dia regularum, cum Hugonis Menardi notis edita: Parif, anno ANCTI Antonii regula, fer Eck.reg. Smones, vita, per Abrahamum 1657. \* Cont. B.t.t. Concilia generalia editionis Eckellenfem : Parif, anno 1646. Ennodi Ticinensis Episcopi Enn.hy.ra, Biniana, t. 1. Concliorum postrema editio hymnus feu carmen 12: Parif, an. Conc.t.s. per Labbeum : Parif, anno 1671. Cotel.g.t.j. S. Ephræm Edeffeni Diaconi Ephr.r.s.or.js. Monumenta Ecclefix gracz per Cotelerium : Parif, an. 1686. opufculum 32, pro ut à Vossio Cyp.an.150. Annales Cyprianici, qui Cynumeratur : Antuerpiæ an. 1619. priani opera antecedunt in editio-...ejuldem teltamentum. Epiphanii Panarium adverfus Epi, 10.6, 4.9, 118. ne Oxoniensi, adannum 250. ...epiftolæ, ex editione Óxonii hærefes , hærefi 30: Luteciæ an. OX.CP. an. 1682. Cyrilli Alexandrini epistola ad Cyr. Al, ap. Buch, ... Ancorarus. anc.p. 16. Eunapii sophistæ de vitis so- Eune.s.p.19. P-73fynodum Carthaginensem, per phistarum cap. 2, quod est de vita Bucherium infuo de cyclis pafcalibus opere edita; Antuer.an. 1633. Porphyrii: Genevæ anno 1616. ...ejuldem dialogi de sancta & ... excerpta de legationibus, in exc. An leg. dial.3.p.689. corpore historiæ Byzantinæ: Paconsubstantiali Trinitate, tom. 5, parte r: edit. Parif.an. 1638. rifiis anno 1648; funt & ad cal-... epistolæ, rom. 5, parte 2, fub cem Eunapii p. 161. cp, Eufebii Cefarienfis hift, eccl. Eufl.s.or hilap. fuo numero. ... opus contra Julianum Cæfalib.2,exedit. Valef. Lut. an. 1659, in Jul. rem, tom. 6, parte a. ... chronicon gracum ex edit. chr. Cyrilli Jerofolymitani ad Con-Cyr.ad C. Scaligerii: Lugd, Barav, an. 1618. Notæ Scaligerii in hoc chiostantium Augustum epistola de chr.n. Cruce: Parif. an. 1640. ... carechefes : Parif. an. 1640. Notæ Arnaldi Pontaci in idem chr.n.P. est. chronicon: Burdegalæ an 1604. NTONII Van Dale de In idem chronicon Scaligeri chr. pr. Dale, P. A oraculis ethnicorum: Amprokgomena. Eusebii libri de Demonstraftelodami an, 1682 dem, 1.6.c.so. tione evangelica: Parif.an. 1627. P.164. Dio.J.60. Dionis Caffii historiarum lib. 60: typis Verchelianis an, 1606. .. de Martyribus Palestinis, cum de P.c.s.p. ...ejufdem & aliorum historihift.eccl. **311.** ♥.D. p. 670. in Hier.p. ... in Hieroclem liber cum Phicorum excerpta per Valefium, lostrato editus: Paris, an. 1608. 414 Parif.an. 1614. ... de rheologia ecclesiastica lib. de Marc.l.4. Historia Francica scriptores Du Ch. collecti par Andream du Chefne: 2, qui est 4 contra Marcellum P. 115. Ancyranum,cum Demonst.evan. Parif, an. 1636. ... liber de locis hebraicis per Bibliotheque des aureurs eccle-Llich Da P.

fiastiques, par M' du Pin; à Paris Jacobum Bonfrerium edit. Paris.

dinaire en peine d'en marquer le ... Bonfrerii in hunc librum præf.

en 1686. On ne s'eft pas mis d'or- an. 1631.

DES CITATIONS. Henrici Valesii notæ in histor. | ... de sanctis Italicis : Mediolani ecclefiafticam, cui subjiciuntur in an.r613. editione sua: Paris, an. 1659. Histoire ecclesiastique de Mr Fleu.

ir

Eusebii opusculum 4, ex his l'Abbé Fleuri ; à Paris en 1691. Historia Remensis Ecclesia per Flod. ra, quæ latinè edidit Sirmondus Parif.an. 1642. Flodpardum, cum notis Colveer.Conf. Constantini oratio ad fancto-

Florentinii notæ in mattyrolo- F.or.7-316. rum cœrum, Eusebianæ historiæ fubjuncta. gium vetus, Hieronymi nomine præp.l.c. c. 17. Enfebii de Præparatione evaneditum : Lucz an, 1668.

Venantii Fortunati de vita S. gelica: Parif.an. 1628. v.mart.p.141. prol. Henrici Valefii prolegomena Martini ex editione Broweri: Moguntiæ an. 1603. de Eusebio quæ hujus historiam Frontonis calendarium Roma- Front.cal.p.104. antecedunt: Parif. an. 1619.

Arnaldi Pontaci præfatio ad pr.P. num: Parif.an. 1652. fuas in Eufebii chronicon notas : Fulgenții de veritate prædestina- Fulg.præd.l.e. Burdegalæ an, 1604. tioni. & gratiæ: Parif.an.1684.

ruf.1.9,c.6.p. Eusebii hist. cccl. per Rusinum 144 ALLEA Christiana San- Galishreap. versa: Antuerpiæ an. 1548. pric. Marthanorum, r. 3: Luteciæ ...oratio habita in tricennalibus

Constantini, an.1656. v.C.I.j.p.gog. ... libri de vita Constantini, Notitia Ecclefia Dinienfis auto- Gaffend de Din, re Petro Gaffendo: Parif.an. 1514. 21.P.140. Historia gracea ad Eusebii chro-

nicon per Scaligerum addita : Gelazii Cyzizeni de Nicamo Gel, C.l.s., Lugd. Bar. an. 1658. Concilio : Luteciæ anno 1600. Edidit & Labbeus Conciliotum Euft,hex. S. Eustarhii Antiocheni , seu

alterius in hexaemeron commentomo 2, p. 109. tarius: Lugd, an. 1629. Gelafii de duabus in Christo G:l.in Eur.p. 414.

Eutropius in ejus Imperatoris naturis contra Nestorium & Eu-Eutr.p. : \$4. vita de quo agitur, in hift. Aug. tychen: Bib. Pat.t.2. Francofurdi edita an. 1588. Gennadii de scriptoribus eccle- Gen.c.46.

Acund Hermianensis pro tum in bibliotheca Mirzi : Ant. fiafticis liber, tum alibi editus, Fac.Li.c.t.P.11. defensione trium Capitulorum : Parif.an. 1629. ... de dogmatibus ecclesiasticis. dog.c.76.p.

apud Augustinum in appendice Faustini presbyteri de Trinitate Fauft, c. 1, p. 663. 384. five de fide contra Arianos ad rom, t. Lovanienfium. Gallam Placidiam Mber: Bib. Pat. Geographia facra, feu notitia Geo.sac.

Parificnfis tomi 4, parte 1. antiquorum episcopatuum, per ... fen potins ad Flaccillam liber. Carolum à S. Paulo Fulleniem : Parif.an. 1641. Fer. 18, may. Ferrarii martyrologium univer-

Histoire ecclesiastique de Mr Gol. P. 146. fale , ad diem 18 maii; & ita de fingulis mensibus : Venetiis an. Godcau Evelque de Vence; à r621. Paris en 1662. On jugera de quel Ferr, Euf, S. Eusebii Vercellenfis Episcopi tome tont les pages par le temps dont on parle. & Martyris , eju fque fuccefforum

Goltzii thesaurus rei antiqua. Goltz.P.17. vita & res gefta : Taurint anno riæ: Antuerpiæ an. 1618.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

|                           | x TAB                                    | LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gr.in Ev.h.33.p.<br>1470. | Gregorii Magni homiliæ in<br>Evangelium, | de viris illustribus, seu serip-<br>conbus cecksis sticis, Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v.ill.c.41.p.181.  |
| in Job, L.; j.            | in Job scu moralium lib.44.Ib.           | de vira S. Pauli cremitæ , Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Par 157.        |
| 1.9.02.4-                 | liber 9 epiftolarum epiftola 4,          | Hilarii P ctavienfis ad Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hil ad Confla      |
|                           | rom.z.                                   | stantium libri duo, quos secun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,.                 |
| Gr.T.g!.M.c,8.p.          | Gregorii Turonensis liber 1, de          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 18.                       | gloria Martyrum ; Parifiis anno          | Parif.an.157a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                           | 1640.                                    | epistola ad filiam Apram, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad fit.            |
| h,Fr,1.1.1.4.             | hiftoria Francorum : Bafilez             | prolegomenis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| r.19.                     | an, 1568.                                | novissima per Benedictinos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B.                 |
| v.P4.                     | vicz Patrum, quæ miraculo-               | editio : Parif. an. 1693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                           | rum libris fubjunguntur.                 | Benedictinorum præfatio in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B.pr.(ya.          |
|                           | H                                        | librum de fynodis &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Hely.p.19.                | TTESYCHII Milefii de                     | vita editioni Benedictinorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B. vit.            |
|                           | Constantinopoli , in cor-                | præfixa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                           | porehistoriæ Byzantinæ parte 2:          | de fynodis fidei catholica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de fyn.            |
|                           | Parif. an. 1648.                         | contra Arianos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Hier, ad Cr.              | Hieronymi ad Ctefiphontem                | libri de Trinitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de Trin.           |
|                           | epiftola contra Pelagianos, tomo         | fragmenta à Pithæo, edita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fra                |
|                           | 2: Bafileæan.1565.                       | Parifan, 1 598, parte a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| an.11.                    | chronicon, anno Christi, ur              | contra Auxentium Arianum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Aux.p. tar.     |
|                           | ibi numeratur 21, ex recensione          | oratio contra Conftantium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Conf.           |
|                           | Scaligeti: Amstelodami an. 1658.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Matt.c.17.      |
| cht.n.P.                  | Arnaldi Pontaci potæ in idem             | in pfalmum 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p(.131.            |
| 411,111                   | chronicon: Burdegal z an. 1604.          | apologetica ad reptehenfores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | resp.apo.          |
| ep.84.                    | Hieronymi epiftola tribus prio-          | libri de fynodis responsa in Bene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 4                         | ribus tomiscontenta, fub uno ta-         | dictinorum editione pag. 1206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                           | men numero : ex editione Etafmi          | liber de fynodis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c                  |
|                           | Bafilez anno 1565, qua femper            | Luca Holftenii nota & castiga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fyn.               |
|                           | utimur.                                  | riones in Stephanii Byzantii opus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L1011714 215       |
| in.Dan.11.                | Hieronymi in Danielis caput              | deurbibus: Lugd. Batavorum an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 10,000                    | 11,t.ç.                                  | 1684.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| in Ecc.p.81.              | in Ecclesiastens , r.7.                  | notæ in martyrologium Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mar.               |
|                           | in epift, Pauli ad Galatas,t.9.          | manum ediræ cum actis Sanctæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mar.               |
| in Jer.                   | in Jeremiam propheram, t.s.              | Perpetuæ; Parif, an. 1674.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| in Joy.                   | contra Jovinianum, t.2.                  | 1 cipctua , 1 ain, ain, 10/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                           | in Isaiz cap.4.6, t.5.                   | TDATIANI fasti integri , bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T1 T1. F 8         |
|                           | contra Luciferianos, tom.a.              | bl:otheca Labbei tom, 1, p. 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idat. PR Ida ratta |
|                           | in Matthæi , cap. 1. veri. 6, r.9.       | Parifian 1675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| in O.,7.                  | in Ofex prophetx 7 cap. Ib.              | Joannes Climacus fealæ fuæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| in pf. 57.                | in pfalmum 17.                           | gradu 4, cap. 104: Luteciæ anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jo cl.4.c.104.     |
| in Rui.La.                | libri contra Rufinum, tom.a.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| in Vig. p.111.            | contra Vigilantium, Ib.                  | delumpta funt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| in Zac.                   | in Zachariam prophetam, r.6.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fr.pr.p.ro.        |
| 1,hcb,p.178.              | de locis hebraicis, 1b, rom. 3.          | que par Mr d'Andilli, page 10 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| a in G. c sot             | quæstiones seu traditiones he-           | ce qui precede le texte ; à Patis en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 4.m c.p.10:               | braicæ in Genefim, Ib.r.3.               | 16(8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| v. Hil.p.251.             | de vita Hilarionis, t.1.                 | Joannis Damasceni de imagi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | To Dim Lane        |
|                           |                                          | to an and the state of the stat | Jan 2.1.1. p.755.  |
|                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|                      | DES CITA                           | ATIONS. xì                                                |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      | nibus liber 2, ex editione græca : |                                                           |
|                      |                                    |                                                           |
|                      | Bafilex an. 1575.                  | tom.9.<br>ad Constantium pro Athanasio, de Ash.l.1.p.954. |
| Jol. 201. 1.18.      | Josephi antiquitates Judaica :     |                                                           |
|                      | Genevæ an. 1634-                   | epistolz sive Luciferi sive de ep.p.1013.                 |
| bel.1.2.0,26.        | de bello Judaico; capita funt      | Lucifero.                                                 |
| p.sot.               | ex divisione latini interpretis.   | moriendum pro Dei filio, mori.p.1097.                     |
| If P.1.4.cp-69.      | Isidori Pelusiotæ epistolarum      | de non parcendo in Deum non par.p.1060.                   |
|                      | liber 4, epitt.69: Parif.an.1638.  | delinquent bus,                                           |
| It.Bur.p. 43.        | Irinerarium Burdegalense seu       | de regibus apostaticis, reg.apo.p.1011.                   |
|                      | Jerofolymitanum : Ant.an.1618.     | Diveria epiftola anno fere 432 Lup.cp.56.p.131.           |
| Jul.ad Ath.p. 909.   | Juliani Augusti epist, ad Ache-    | feripræ, per Christianum Lupum                            |
| Jul. ac Ath.p. 909.  |                                    |                                                           |
|                      | nienfes, tomo 1, editionis Peta-   | editz Lovanii an, 16823 capite                            |
|                      | viana: Parif.an.1620.              | icu epilt. 56.                                            |
| ep.                  | epiftolætom.2.                     | ejuldem notæ & scholia in t.z.                            |
| fr.p.54r.            | fragmenta quæ ad finem tomi        | canones, tom. L.                                          |
|                      | 1, adjiciuntur.                    | M                                                         |
| mif.                 | "milopogon in Antiochenos, t. 2.   | TOANNIS Mabillon de re Mabi.dipl.                         |
| n.p.                 | notæ Petavii.                      | J diplomatica : Parif. an. 1681.                          |
|                      | oratio 2, tom.1.                   | iter Italicum , quod Mufzi it.It.                         |
| or.1,p.114           |                                    |                                                           |
| Juni.pr.p.r.         | Junilii Afri de partibus divinz    | Italici tom, s.præmittitus : Ib,an,                       |
|                      | legis : Parif.anno 1650.           | 1687.                                                     |
|                      | L                                  | de Liturgia Gallicana: Ib.1785. lit.                      |
| Lab. feri.           | DHILIPPI Labbei de scripto-        | Mufzum Iralicum: Ib. 1687. muf.                           |
|                      | ribus ecclefiafticis: Patif. an,   | Magdebutgenfium prolegome- Magd.pr.                       |
|                      | 1660.                              | 112 in Centurias rerum ecclefialti-                       |
| Laun.de Dio.t.a.     | Joannis Launoii varia de duobus    | carum: Basilez anno 1564.                                 |
|                      | Dionysiis opuscula, parte 2: 1b.   | Marcellini & Fauftini Luci- Mar.& F.                      |
|                      | an.1660.                           | ferianorum libellus ptecem ad                             |
| Eauf.c.67.p.599.     | Palladii historia Lausiaca: Bib.   | Theodofium: Parif, anno 1650.                             |
| 240.11.107.17.77.    |                                    |                                                           |
|                      | Par. tom. 13: Parif an. 1644.      | Marcellini Comitis chronicon Mare, chr.                   |
| Leo, cp.             | Leonis Magniepist. tom.1, edit.    | à Sirmondo editum : Parif, anno                           |
|                      | Queinclianz: Lutccizan. 1675.      | 1619, & alibi.                                            |
| p.                   | In Leonis opera differtationes     |                                                           |
|                      | & notæ per eundem P. Quefnel:      | per Guilklmum Marlot, cujus                               |
|                      | Ib.t.2.                            | prior tomus editus cst Infulis, an,                       |
| Leon in Eut.         | Leontii Byzantini in Nestotium     |                                                           |
| Action Con-          | & Eutychen: Bib. Par.t.4, part.2.  |                                                           |
|                      |                                    | de Gara animer in Pah Day and M. Claud. Raani,            |
| Ser. R. p. 525.      | de fectis actione 8; Ib.tom.11.    | de statu animæ; in Bib, Pat.tom.                          |
| inb-b-1011           | de scriptis quæ P-tribus ab        | 4, parte 1.                                               |
|                      | Eutychianis supposita sunt : Ibid. |                                                           |
| Lib.or.II.           | Libanii sophista secundi tomi      |                                                           |
|                      | oratione 11, pro ut numeratur in   | 1639.                                                     |
|                      | indice; in textuelt nona; & sic de |                                                           |
|                      | cæteris: Parif.an-1627.            | hotologium : Veneriis an. 1523.                           |
| Liber.c. 10. P. 141. | Liberati Disconi breviarium        |                                                           |
|                      | caufx Eutychianx : Patif, anno     |                                                           |
|                      |                                    |                                                           |
| - 101                | 1675.                              | cjustem mentis octogetimi: Ib.                            |
| Lucif.har.p.1049.    | Luciferi Caralitani de non con-    |                                                           |
|                      |                                    | 6.it                                                      |

|                    | xij TAB                                                        |                                                           |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Mir.o.Hict.14.P.   | Auberti Mirxinotx ad Hiero-                                    |                                                           | Otof.1.7.p.1096     |
| II.                | nym cap. 24 de viris illustribus:                              | tom.15.                                                   |                     |
|                    | Antuerpiz an. 1639.                                            | P                                                         |                     |
| Mifc.t.z.          | Stephani Baluzii Miscellanco-                                  | A NTONII Pagi Franciscani                                 | Pagi, 18.5 %        |
|                    | rum, tomus 2: Parif. anno 1679.                                | La critica in annales Baronii                             |                     |
| Mori,pon,1.9.      | Joannis Motini de poenitentia,                                 | ad annum Christi 20, paragr. 2:                           |                     |
|                    | tomus 1: Patif, an. 1651.                                      | Parif, an, 1689.                                          |                     |
| MS.                | Diverses pieces copiées sur des                                | Palladii historia Lausiaca; Bih.                          |                     |
|                    | manuferits.                                                    | Pat, tom.13.                                              | 1013.               |
|                    | N                                                              | Palla lu dialogus de vita Joan.                           |                     |
| Naz.ep.16.p.778.   | CREGORII Nazianzeri                                            |                                                           | Chry.               |
|                    | Cepiftolz, tomo 1.                                             | Lucciz an.1682.                                           |                     |
| or.16.p,640.       | orationes , Ib.                                                | Chronicon Pafchale feu Ale-                               | Pafc,               |
| teft,              | testamentum ad calcem, toru.                                   | xandrinum, ex editione Cangia-                            |                     |
|                    | 1, post indicem editum.                                        | na: Parif.an.1688.                                        |                     |
| vit.               | vita pet Gregotium presbyte-                                   | Paulini Nolani catmen 24:                                 | Paul.c.4.           |
|                    | rum, orationibus ptzfixa.                                      | Antucrpiz 1622.                                           |                     |
| Nem.c.30.p.774.    | Nemefii philosophi græci de<br>natura hominis; Bih.Pat,tom.ra. | equito'z: Ib.                                             | cp.16.p.175.        |
| A744.4             | Nili monachi lib. 2, epittola 4:                               | Petri Aurelii ad Hermanni<br>Locmelii spongiam responsio, |                     |
| Nil.1,2,ep. 4.     | Roman, 1662.                                                   | cap 7, feu d. 7 propositione, t. 2.                       | 115.                |
|                    | ejusdem tractatus de oration:                                  | Petri de Natalibus lib.2: Lugd.                           |                     |
| orat.              | inter ejus opuscula : Ib. an. 1673.                            | an. 1543.                                                 | P.de Nat, I.z.      |
|                    | edita.                                                         | Joannis Pearlonii episcopi Ces-                           | David In Towns      |
| P.cp.              | ejuldem epistolarum pars per                                   | triensis vindi uz epistol. Ignarii,                       | Pearl, at 1gn, 1.1. |
| P*                 | Pollinum edita : Parifan, 1656.                                | pars 1: Cantabrigiz anno 1672.                            |                     |
| Nphr.1, 2. C.36.   | Nicephori Callısti hist. eccles.                               | Henrici Do wel differentio                                | diff                |
|                    | Parif,an, 1630.                                                | Pearsonii postumis subjecta:                              | Gina                |
| · Nyhr,chr.        | Nicephori Patriarchæ Constan-                                  | Londini an, 1688.                                         |                     |
|                    | tinopolitani chtonicon editum                                  | Vide de Ign,                                              | in Ign.             |
|                    | cum Eusebii chronicis, cum Syn-                                | Pearsonii opera postuma: Lon-                             | post.               |
|                    | cello &c.                                                      | dini an 1688.                                             | Poss                |
| Nyfad Theo.p.      | Gregorii Nysseni ad Theophi-                                   | Vindiciarium Ignatii epiftola-                            | t.1.p,188.          |
| 161.               | lum Alexandrinum contra Apol-                                  |                                                           |                     |
|                    | linarem, tomo 3: Parif.an.1638.                                | Dionysii Petavii dogmatum                                 | Pet.do :. T.5.      |
| ad Euft.p.610.     | ad Euftathiam , Ambroliam,                                     | theologicorum, t. 5: Ib. an. 1650.                        |                     |
|                    | & Bafi islam epistola: 1b.                                     | rationatii temporum, parte 2,                             | rat. 1, 1, z.       |
| in Apo.p.47.       | contra Apollinarem tomo 2.                                     | lib.1: Ib.an.1652.                                        |                     |
|                    | de vita S. Ephtzm Syri, to.1.                                  | Def.nse de l'antiquité des                                | Pez,def.            |
|                    | contta Eunomium , lib. 1 .t, 2.                                | temps, pat D. Paul Pezron; à                              |                     |
|                    | dc vita Greg. Thaumat, Ib,t.3.                                 | Paris en 1692.                                            |                     |
| 154-               | 0 7 11 1 11                                                    | Phebadii Agenneniis Epifcopi                              | Pheb. p. 180.       |
| Opt.1.5.           | PTATI Milevitani, lib.3:                                       | contra Arianos liber : Bib. Patr.                         |                     |
| Ori in Celf. 14,p. | Parif,an. 1631.                                                | Parificulis tomi 4, parte 2.                              |                     |
| 496                | Origenis libri in Celfum : Can-                                | Supplementa Philoftorgiana,                               | Philg. 2pp.         |
|                    | tabrigia an 1658.                                              | ecclesialtica Philostorgii historia                       |                     |
| in Matt.           | in Matthaum : Ib.                                              | fredi, tum Vaksti.                                        |                     |
|                    | m macuaum : 10.                                                | , man, tum ranill.                                        |                     |

| BL:C-1                  | DES CITA                                                            |                                                                   |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Philg.l-s.c.13.         | ne Gothofredi: Genev x an. 1643.                                    | Rosweidum liber est secundus:                                     | v.P. 1              |
| D. P.19.                | Gothofredi notz & disserta-                                         |                                                                   |                     |
| n.V.p.114.              | riones in Philostorgium,<br>Henriei Valessi not z in eun-           | CACRAMENTARIUM GIEgo-                                             | Sare n. in.         |
|                         | dem: Parif.an.1673.                                                 | Orii ab Hugone Menardo edi-                                       | Dani-1111           |
| Phot.c.8.               | Photii bibliothecz caput, feu                                       | tum : Parif. anno 1642.                                           |                     |
| Plin.l.s.c.t.           | codex 8: Genevæ an 1612.<br>Plinii majoris historia natura-         | Claudii Salmasii de primatu<br>Papæ; Lugduni Bat, an, 1645.       | Sal.pri.            |
| * ***********           | lis: Francofurdi an. 1599.                                          | Andrez du Saussay martyrolo-                                      | San Canal           |
| Plut-de IG              | Plutarehi de Iside & Osiride                                        | gium Gallicanum: Parif.an. 1637.                                  |                     |
|                         | Moralium tomo 1, editionis gra-                                     | Apollinaris Sidonii carmen 9,                                     | Sid.carg.v.f.       |
|                         | cæ per Henticum Stephanum an.                                       | ex editione Sirmondi verfu 5:                                     |                     |
|                         | Thefauri afcetici per Petrum                                        | Parif. anno 1652.<br>Joannis Savaronis notz in Si-                | -15-                |
| Pollaic.s.              | Possinum editi opusculum a:                                         | donium: Parifan. 1609.                                            | 310.124.            |
|                         | Tolofx an. 1684.                                                    | Sigeberri Gemblacensis de scrip-                                  | Sie.v.ill.cap.mt.   |
| Præd.c.11.              | Autoranonymus de hærelibus,                                         | toribus ecclesiasticis liber, post                                | - 5 7.              |
|                         | à Sirmondo Prædestinati nomine                                      | Hieronymum, Gennadium &c.                                         |                     |
|                         | editus, capite seu hæresi 11: Paris,                                | à Mirzo editus; Antucr.an. 1639.                                  |                     |
| Proc. md. p.95.         | Procopii de ædificiis Justiniani,                                   | chronicon anno Domini , ut<br>ille numerat, 411.                  | 49.417.             |
| £ 100,000,p. 73s        | tom.2: Parifis anno 1662.                                           | Sixti Senenfis bibliotheca fancta:                                | Siz.S. ou Sizt,14   |
| b. Perf.                | de bello Perfico, tom.t.                                            | Coloniz an 1626.                                                  |                     |
| Prof. pro. 1.4.p.       | Alterius Prosperi cum Aquitano                                      | Socratis hift. eccl. ex editione                                  | Sorr.f.s.c.u.p.     |
| 160.                    | editi de promissionibus libet 4,                                    | Valefii: Parif,an. 1668.                                          | 185.                |
| Prud.de M.s.p.7 .       | feu dimidium temporis.<br>Prudentii 663 5164767, feu de             | Sozomenis hist, eccl.ex editio-<br>ne Valessi: Ib.                | Soz.L4.c.           |
|                         | coronis Martyrum, hymno 2:                                          | Valefii in ealdem Socratis &                                      |                     |
|                         | Amstelod, an. 1631.                                                 | Sozomenis historias notæ : Ibid,                                  |                     |
| apo.4.                  | apotheofis feu de fide, hymno 4.                                    | Ezechielis Spanhemii disserta-                                    | Spanh.l.s.p.684     |
| in Sym.                 | in Symmachum.                                                       | tio feu lib. 5. de præstantia & usu                               |                     |
| Prol.l.s.c.1.p.75       | Claud:i Ptolemei geographi-<br>cotum liber 3: Antuerp. an, 1618.    | numismatum; Amstelod.an 1671.<br>Ælii Spattiani in vita Pescennii |                     |
|                         | R                                                                   | Nigri inter hift, Aug, scriptores                                 | Spat, v. Nig. p.77. |
| Ripa.                   | TOSEPHI Ripamontii historia-                                        | Parif.editos an. 1620.                                            |                     |
|                         | J rum Ecclesia Mediolanensis :                                      | Spicilegii Acheriani tomus 3:                                     | Spic.z.g.p.22.      |
| Riv.l.j.c.rs.p.173.     | Mediolani an. 1617.                                                 | Par f. an. 1659.                                                  |                     |
| account series for / Ja | Andreæ Riveti criticus facer :<br>Genevæ an, 1660.                  | Jacobi Sponii Miscellanea an-<br>tiquæ eruditionis; Lugd.an.1685. | Spon, p.197.        |
| Rofv.c.40.              | Vitæ Patrum per Rofweidum                                           | Stephani de urbibus: Amft.1678.                                   | fl                  |
|                         | editæ: Antuerpiæan.1615.                                            | Strabonis lib. 14: Parifan, 1620.                                 | Strah I ra          |
| Ruf.1.1.c.9.p.140.      | Rufini hist.cecl.seu ex Eusebio                                     | Remarques du P. Petitdidier de                                    | S. Vant.7.          |
|                         | versa, seu Eusebio addita : Ib,an.                                  | la Congregation de S. Vanne, fur                                  |                     |
| de Ori.p.778.           | Bufai de delement Oriennia                                          | la b bliotheque ecclessastique de<br>M' du Pin; à Paris en 1691.  |                     |
|                         | Rufini de adulteratis Origenis<br>libis, inter Origenis opera, t.1: | Suida lexicon in littera & &. &                                   | Suid. a. d.         |
|                         | Balika 20, 1620,                                                    | fic de ceteris; Genevæ an. 1619.                                  |                     |
|                         |                                                                     | č iij                                                             |                     |
|                         |                                                                     |                                                                   |                     |

1,68.

7 Os IMI Comitis historia- 7061.6.7413. Liarum liber 2, in historia

Typicon S. Saba: Venetiis 1543. ANDALICA perfecutionis luftoria, per D. Theodoricum Ruinait : Parif, anno 1694. Augusta : Francosurti an, 1590.

Typic.

Vand.

## TABLE DES ARTICLES

|             | ET DES NOTES.                                                                                 |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SAINT       | E HELENE VEUVE, IMPERATRIC                                                                    | CE,        |
|             |                                                                                               | ., .       |
| ARTICL      | E I. NAISSANCE de S'Helene : Elle est mari<br>Constance Chlore ; est faite Auguste par Consta |            |
|             |                                                                                               | geı        |
| II.         | S' Helene va visiter les saints lieux à ferusalem                                             | : En       |
|             | quel état ils effoient.                                                                       | - 3        |
| 111.        | Ste Helene trouve la Croix & le saint Sepulcre.                                               | _ 5        |
| IV.         | Veneration de toute l'Eglsse pour la Croix & les a                                            | utres      |
| **          | instrumens de la Passion.                                                                     |            |
| <u>v.</u>   | Constantin fait bastir a ferusalem l'eglise de la Croi                                        |            |
| 77.7        | de la Refurrection.<br>L'eglife de la Refurrection est dediée : On y vien                     | 10<br>t de |
| VI.         | tous coste? adorer la Croix.                                                                  | I E        |
| VII.        | S'Helene bastist les eglises de Bethléem & de l'Ascen                                         |            |
| 7 7 14      | [on humilsté; [a mort.                                                                        | 14         |
| VIII.       | Honneurs rendus à la memoire de S''Helene                                                     | 16         |
| IX.         | De S. Macaire de ferusalem.                                                                   | 19         |
| SAIN        | T EUSTATHE, EVESQUE D'ANTIOCHE.                                                               | 11         |
| SAIN        | T ALEXANDRE, EVESQUE DE BYZAN                                                                 | CE         |
|             | CONSTANTINOPLE.                                                                               | 32         |
| FI          | JSEBE, EVESQUE DE CESAREE                                                                     |            |
|             | DANS LA PALESTINE.                                                                            |            |
| ART. I.     | TNION d'Eusche avec S. Pamphile: Ses études.                                                  | 39         |
| II.         | Eusebe accusé d'apostasse : Il est fast Evesque ; ét                                          | crit a     |
|             | Constancie sur les images.                                                                    | 41         |
| III.        | Eusebe s'unit aux Ariens; refuse l'evesché d'Antioche.                                        | 44         |
| IV.         | Eusebe est aimé de Constantin: Il contribue à opprimer.                                       |            |
|             | Athanase: Ses dernieres actions: Samort.                                                      | 46         |
| V           | Eusebe refute Hierocle, & fait quelques autres écrits: I                                      |            |
| 11          | chronique.                                                                                    | 48         |
| V <u>I.</u> | Des leures de la Preparation & de la Demonstration                                            |            |
| 11          | l'histoire ecclesiastique.                                                                    | 52         |
|             |                                                                                               |            |
|             |                                                                                               |            |

| XVI     | TABLE                                                                                          |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VII.    | De ce qu'Eusebe a écrit sur les Martyrs, & sur que                                             | lques autre    |
|         | Jujets.                                                                                        | 56             |
| VIII    | . Des derniers écrits d'Eusebe, particulierement de                                            | la vie de      |
|         | , Constantin.                                                                                  | 58             |
| IX.     | Des écrits attribuez à Eusebe par le Pere Sirme                                                | nd ; & de      |
|         | quelques autres.                                                                               | 60             |
| X.      | De l'ouvrage d'Eusebe contre Porphyre; & de di                                                 |                |
|         | qui se sont perdus: Quelques remarques sur ses                                                 |                |
|         | fon genie.                                                                                     | 63             |
| XI.     | De ceux qui ont regardé Eusebe comme Orthodoxe,                                                | O de seux      |
| VII     | qui l'ont cru Arien-                                                                           | 67             |
| XII.    | Qu'Ensebe mesme se declare Arien par ses actions                                               |                |
| V 1 1 1 | écrits.                                                                                        | , 69           |
| W111    | De quelques autres erreurs on defaut qu'on trouve d.<br>d'Eufebe.                              | ams les corsts |
|         | a Eujeve-                                                                                      | 74             |
| SAIN    | T SIMEON, ARCHEVESQUE DE SEI                                                                   | EUCIE,         |
| E.      | T BEAUCOUP D'AUTRES SAINTS MARTY                                                               | LIZEZ          |
|         | EN PERSE SOUS LE ROY SAPOR.                                                                    |                |
| ART.    | I. L'TAT de la foy dans la Perfe fous Constantin                                               | : Sapor la     |
|         | Li perfeente.                                                                                  | 76             |
| II.     | S. Simeon confesse la foy devant Sapor.                                                        | 78             |
| 111.    | Martyre de S. Ujthazad converti par S. Simcon.                                                 | . 80           |
| IV.     | Martyre de S. Simeon & de divers autres: S.                                                    |                |
| v.      | Juccede.                                                                                       | 82             |
| ٧.      | Edit general de Sapor contre les Chrétiens: Les sæus                                           |                |
| VI.     | Simeon sont martyrizles.                                                                       | 83             |
| VII.    | Saint Sadoth est martyrizé avec 128 autres.<br>De Saint Jonas, Saint Barachise, Se Ia, & plusi | 86             |
| *       | Martirs.                                                                                       |                |
| VIII    | La perfecution est reduite aux Ecclesiastiques : De S                                          | 87             |
|         | Evelane.                                                                                       | 89             |
| IX.     | De S. Danfas Evelque, S. Bademe Abbe, er des aus                                               |                |
|         | Martyrs de la persecution.                                                                     | 94             |
| X.      | Des villes de Selencie & de Crefiphon.                                                         | 9 <del>4</del> |
| CA      |                                                                                                |                |
| 5 A     |                                                                                                | ERE            |
|         | DES SOLITAIRES D'EGYPTE.                                                                       |                |

ART. I. DE l'origine e' des premiers autures de la vie folitaire:
10. Des affectes.
11. Natifiance e' education de S. Antoine: Il fereire dans le defers.
20. d'ameure lungtemps feul.

105

|           | DES ARTICLES.                                           | xvij         |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 111.      | Saint Antoine commence à former des disciples : Sain    | t Hilarion   |
|           | l'imite dans la Palestine.                              | 109          |
| IV.       | Vie ordinaire du Saint.                                 | II.          |
| V.        | Saint Antoine cherche le martyre à Alexandrie ; & pu    | is se retire |
|           | sur une montagne fort reculée : Description de ce lieu  | 114          |
| VI.       | Des monasteres de la montagne de Debors & de Pispi      | r. 116       |
| VII.      | Quelques revelations & quelques miracles du Sains       | Son zela     |
|           | pour la foy: Disputes contre des philosophes.           | 118          |
| VIII.     | , Saint Antoine écrit à Constantin; prevoit les ran     | vages des    |
|           | Ariens: De S. Paul ermite.                              | IlI          |
| 1 X.      | S. Antoine écrit à Gregoire & à Balac: Son union av     | ec ceux de   |
|           | Tahenne.                                                | 111          |
| х.        | Diverses histoires particulieres touchant le Saint.     | 124          |
| X I.      | Suite des mesmes histoires.                             | 127          |
| XII.      | Saint Antoine va à Alexandrie combatre les Ariens:      | Il y wort    |
|           | Didyme.                                                 | 119          |
| XIII.     | Mort de S. Antoine: Pourquoi il veut qu'on tienne sa    | s sepulture  |
|           | Secrette: Son corps est apporte en France.              | 131          |
| XIV.      |                                                         | 134          |
| XV.       | Quelques eloges donnez à S. Antoine.                    | 137          |
| ХVI.      | Saint Hilarion vient voir la demeure de Saint An        |              |
| 373777    | Sarmate, Amate, & Macaire ses disciples.                | 138          |
| A V 11.   | De Pityrion & des autres disciples de S. Antoine.       | 141          |
| SAIN      | T PAUL, SURNOMME' LE SIMPLE.                            | 144          |
| SAINT     | AMON; FONDATEUR DES SOLIT                               | ATRES        |
|           | DE NITRIE.                                              | ATICI.3      |
| A . T I   | . CAINT Amon vit avec sa femme dans la virgi            |              |
| A K I . I | Seretire à Nitrie.                                      |              |
| 11.       | Saint Amon forme beaucoup de disciples : fait           | 153          |
|           | mirades.                                                |              |
| III.      | Union de S. Amon avec S. Antoine: Sa mort.              | - 155        |
| IV.       | Des folitaires de Nurie.                                | 157          |
| ٧.        | Hofpitalité de ceux de Nitrie : Du desert des Cellules. | 159          |
| VI.       | De Saint Theodore, d'Arfife, & de quelques autres de    | Gibler J.    |
|           | S. Amon.                                                | 163          |
|           |                                                         |              |
| 5. PA     | COME PREMIER ABBE' DE TABI                              | ENNE,        |
|           | ET INSTITUTEUR DES COENOBITES.                          |              |
| ART. I    | . LLOGE de S. Pacome : De l'histoire de sa vie          | o des        |
|           | traductions qu'on en a faites.                          | 167          |
| *         | Hift, Eccl. Tom. VII.                                   | i.           |

| xviij    | TABLE                                                |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| II.      | Premieres années de S. Pacome: Il se convertit &     | Ceretire dam |
|          | le defert avec S. Palemon.                           | 171          |
| III.     | Saint Pacome, après un ordre reiteré d'un An         | ge, fonde le |
|          | monastere de Tabenne.                                | 174          |
| IV.      | . Que Saint Pacome est le premier instituteur des n  | onasteres de |
|          | des congregations de moines.                         | 176          |
| ·V.      | Les monasteres de S. Pacome divisez en familles.     | 179          |
| VI.      | Des Novices.                                         | 180          |
| VII.     | Habit de ceux de Tabenne : Leur office.              | 182          |
| VIII.    | Regles pour le manger.                               | 185          |
| IX.      | Deskoftes; visites passives & actives; funerailles   |              |
| 37       | coucher.                                             | 187          |
| X.       | Sermons ; penisence ; lecture ; obeissance ; par     | uvreté; au-  |
| V.I      | mosnes.                                              | 190          |
| XI.      | Vertu des moines de Tabenne selebre dans l'Eglisse   | : S. Pasome  |
| vix      | en prevoit la diminution.                            | 193          |
| X H.     | De la regle de S. Pacome.                            | 195          |
| XIII.    | Du monastere de Vierges établi par S. Pacome.        | 196          |
| XIV.     | Saint Pacome visite & instruit ses Religieux, veut   |              |
| XV.      | cux.                                                 | 198          |
| xvi.     | Douceur & humilité de S. Pacome.                     | 200          |
| XVII.    | La charité de Saint Pacomepleine de force & de vi    |              |
| XVII     | S. Pacome desinteresses plein de zele pour l'Eglise. | . 204        |
| A 111.   | Des miracles et des autres dons extraordinaires      |              |
| XIX.     | Saint Pacome reçoit Saint Athanase, fait quelqu      | 207          |
| 25.1.21. | O'c.                                                 |              |
| XX.      | Fondation des maisons de Pabau, Chenobosque          | 210          |
|          | tole.                                                |              |
| XXI.     | Le Saint predit la chute d'un moine, & le met e      | 213          |
|          | cre                                                  |              |
| XXII.    | Histoire de Silvain comedien.                        | 214<br>216   |
| XXIII    | . Saint Pacome fait agir Saint Theodore ; fonde cin  | 216          |
|          | maifons.                                             | 218          |
| XXIV,    |                                                      | 210          |
| ,        | mort.                                                | 220          |
| XXV.     | Quelques visions de Saint Pacome: Il obtient         | le don des   |
|          | langues.                                             | 223          |
| XXVI.    | Concile de Latople; Diverses actions de Saint Pac    | nme, de la   |
|          | mort.                                                | 225          |
| XXVII    | , Des lettres de S. Pasome.                          | 227          |



| DES ARTICLES.                                                    | xix   |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVIII. Petrone succede à S. Pacome: de Syr, Pecuse, & quel      | lques |
| autres disciples du Saint.                                       | 229   |
| XXIX. De Corneille, & de S. Jonas jardinier.                     | 232   |
| XXX. De Thitoés & de Theodore d'Alexandrie.                      | 234   |
| SAINT ACEPSIME EVESQUE, ET S                                     | ES    |
| COMPAGNONS, MARTYRS EN PERSE.                                    | 236   |
| COMPAGNONS, MARTINS INTERSE.                                     | 230   |
|                                                                  | ) E   |
| TRIMYTHONTE EN CYPRE, ET CONFESSEUR.                             | 242   |
| SAINT MAXIMIN, Evesque de Treves.                                | 247   |
| SAINT PAUL EVESQUE DE CONSTANTINOP                               | I E   |
| ET MARTYR.                                                       | 251   |
|                                                                  |       |
| SAINT JACQUE, EVESQUE DE NISIE                                   | 3 E,  |
|                                                                  | 260   |
| SAINT JULE PAPE: AVEC SAINT SILVESTE                             | E     |
| ET SAINT MARC.                                                   | (E)   |
| ART. I. TES. Silvestre Pape.                                     | 265   |
| II. Des. Marc Pape.                                              | 168   |
| III. S. fule est fait Pape: Les Eusebiens luy écrivent contre S. |       |
| . Athanase, & demandent un Concile.                              | 269   |
| IV. S. Jule indique le Convile à Rome : Les Eufebiens refusen    | t d'y |
| vensr.                                                           | 271   |
| V. Le Concile de Rome des are S. Athanase innocent.              | 273   |
| VI. De ce qui se fit à Rome à l'égard de quelques autres E-      |       |
|                                                                  | 74    |
|                                                                  | 276   |
| IX. Saint Jule demande le Concile de Sardique, qui luy écrit     | 278   |
| rejouit du retablissement de Saint Athanase; reçoi               | is je |
|                                                                  | 180   |
| X. De S. Amais de Tiano, & S. Severe de Ravenne, ordon           |       |
|                                                                  | 282   |
|                                                                  | _     |
| SAINT FRUMENCE, EVESQUE D'AUXUM<br>ET APOSTRE DE L'ETHIOPIE.     |       |
|                                                                  | 184   |
| LA CONVERSION DE SAINT JOSEP                                     | Η,    |
|                                                                  | 290   |
| <i>ī</i> ij                                                      |       |

| 24      |                                                                                                          |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LE GR   | AND OSIUS, EVESQUE DE CORDOUE                                                                            | ,  |
|         | ET CONFESSEUR.                                                                                           |    |
| ART. I. | LLOGES donnez à Ossus: Reflexions sur sa chuse. 30                                                       | 0  |
| II.     | C Ofius eft fait Evelque. Il affifte au Concile d'Elvire. 30                                             | 12 |
| 111.    | Des premiers Canons du Concile d'Elvire. 30                                                              |    |
| IV.     | Des derniers Canons du Coneile d'Elvire. 30                                                              |    |
| v.      | Ossus confesse f.C. sous Maximien ; est aimé de Constantin                                               |    |
|         | dresse le symbole de Nicée, & rend plusieurs autres servic                                               | es |
| 37.7    | à l'Eglife.                                                                                              | 9  |
| VI.     | Ossus preside au Coneile de Sardique : Constance ne peu                                                  |    |
|         | l'obliger à condanner S. Athanase, & le renvoie à so,                                                    | Ŋ  |
|         | Eglife. 31                                                                                               |    |
| VII.    | Ossus tenté de nouveau par Constance, luy écrit une excellent                                            | e  |
|         | lettre: Il est retenu un an a Strmich comme en exil. 31                                                  | 3  |
| VIII.   | Chute d'Osius. 31                                                                                        | 7  |
| IX.     | De la mort d'Ossus.                                                                                      | 8  |
| PERSI   | ECUTION DE L'EGLISE, PAR JULIEN                                                                          | 1  |
| ART. I. | I E S pechez des Chrétiens attirent la persecution: Julie                                                | м  |
|         | Lrenonce af. C. efface son battesme pardes sacrileges. 32.                                               |    |
| II.     | Zele de fulien pour l'idolatrie : Il trava:lle à la retablir. 32                                         | •  |
| iii.    | Julien pour entretenir la division dans l'Eglise, rappelle ceux                                          | )  |
| 111.    |                                                                                                          |    |
| 1 V.    | qui avoient ejie bannis jons Conjiance. 327<br>Il fait tomber beaucoup de Chrétiens par une douceur appa | 7  |
| 1 V.    |                                                                                                          |    |
| v.      |                                                                                                          | 9  |
| ٧.      | De Maris de Calcedoine : Julien casse les officiers Chrétiens                                            |    |
|         | admire la generosité de Cessire.                                                                         |    |
| VI.     | Julien sasche de pervertir les soldats: Artistee dont il us                                              | e  |
|         | pour cela : Generofité de Romain. 334                                                                    | -  |
| VII.    | Julien chasse Eleuse de Cyzie; deponille les Ecclesiastique                                              | 5  |
|         | & les vierges de leurs privileges ; veut faire rebastir le                                               | s  |
|         | temples; tourmente les moines.                                                                           | 3  |
| VIII.   | Il exelud les Chrétiens des charges ; les tourmente en plusieur.                                         | s  |
|         | manieres; maltraite diverses villes. 341                                                                 |    |
| IX.     | Julien defend aux Chretiens d'enseigner. & mesme d'étudie                                                |    |
|         | les lettres humaines. 344                                                                                |    |
| X.      | Julien veut faire honorer les demons avec luy : Il fait perfe                                            |    |
| -       | cuter les Chretiens par les Gonverneurs. 348                                                             |    |
| XI.     | De S. fean & S. Paul, & de quelques autres qu'on dit avon                                                |    |
|         | Coffee De mark down the list of the                                                                      |    |

| DES ARTICLES.                                                       | xxj       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| X I I. De S. Eliphe & de S. Emilien.                                | 353       |
| XIII. Des Martyrs d'Egypte.                                         | 355       |
| XIV. De Saint Eusebe & ses compagnons Martyrs à Gaz.                |           |
| S. Zenon Evelque de Maiume.                                         | 357       |
| XV. Ceux de Gaza autorifez par fulien, font de                      |           |
| cruautez.                                                           | 359       |
| XVI. Les payens deterrent & brulent les os de Saint Feat            |           |
| er d'Elisée.                                                        | 361       |
| XVII. Dela statue de J.C. à Paneade.                                | 362       |
| XVIII. Les eglises brulées ou profances dans la Phenicie :          |           |
| de ceux d'Heliople contre Saint Cyrille & c                         |           |
| vierges-                                                            | 364       |
| XIX. Cruautez commises contre Mare Evesque & Arethuse.              | 367       |
| X X. Julien maltraite Cesarie en Cappadoce pour avoir a             | batu un   |
| temple : Martyre de S. Eupfyque.                                    | 370       |
| XXI. Des Martyrs de Mere , & de quelques autres a                   | le E Alie |
| mineure.                                                            | 373       |
| XXII. Des Martyrs que fit Julien depuis Constantinople j            | uloues à  |
| Ancyre: Confession de S. Basile d'Ancyre.                           | 374       |
| XXIII. S. Basile d'Ancyre est martyrize.                            | 377       |
| XXIV. De Philorome, du Duc Arteme, & de quelques autres.            |           |
| X X V. De Tite Ewelque de Boffres.                                  | 382       |
| XXVI. Julien fait polluer les fontaines & les vivres à Antioch      |           |
| Juventin & Saint Maximins' en plaignent, & c                        | onfellent |
| la foy publiquement.                                                | 385       |
| X X V I I. S. Juventin & Saint Maximin font martwizez.              | 387       |
| XXVIII. Le temple de Daphne brule : fulien surmonte par la c        |           |
| du Confesseur Theodore.                                             | 389       |
| XXIX. Julien fait fermer & piller l'eglise d'Antioche : Di          |           |
| fulsen son oncle: Martyre de S. Theodoret.                          | 392 .     |
| X X X. Crimes du Comte fulsen, & la mort funeste.                   | 325       |
| XXXI. Punition de quelques autres payens sacrileges o               |           |
| tats.                                                               | 398       |
| X X X I I. De S'e Publie: Le fils d'un prestre des idoles converti. | 401       |
| XXXIII. Le peuple d'Antioche ferme dans la foy: fulien écrit e      |           |
| Christiens.                                                         |           |
| XXXIV, Martyre de S. Bonose & S. Maximilien.                        | 404       |
| XXXV. Julien favorise les Juiss, & leur persuade de re              |           |
| Temple.                                                             | 409       |
| XXXVI, Dien arreste le dessein de Julien par des seux & des         |           |
| MAXVI, Dick arigin to June June par an Jack of an                   | more      |

ī iij

| SAI         | NT THEODORE, ABBE' DE<br>Congregation de Tabenne.               | L A       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| A T         |                                                                 |           |
| ART. I.     | CAINT Theodore se retire à Tabenne, est suivi de                |           |
|             | ) & de ses freres.                                              | 469       |
| II. s       | aint Pacome emploie beaucoup Saint Theodore,                    | me me i   |
|             | prescher.                                                       | 471       |
| III. s      | aint Theodore visite les monasteres de Saint Pacome             | ; est fai |
|             | Superieur de Tabenne.                                           | 474       |
| IV. s       | . Pacome [anclifie S.Theodore en l'humiliant.                   | 477       |
|             | rsise est fait Abbé de Tabenne; estimé de Saint Antoine         |           |
|             | Athanase: Il emploie S.Theodore.                                |           |
| VI. o       |                                                                 | 475       |
| <u>v 1.</u> | rsse oblige Saint Theodore d'accepter en sa place l.<br>d'Abbe. |           |
| ****        |                                                                 | 481       |
| VII. R      | espect de Saint Theodore pour Saint Pacome : Il réunit le       |           |
|             | gation, predit la persecution des Ariens.                       | 483       |
| VIII. S.    | aint Theodore predit l'episcopat d'Ammon , & d'autre            |           |
|             | Dieu l'autorise par divers miracles.                            | 4.86      |
| IX. D       | reu decouvre à Saint Theodore l'état de ses Religieux.          | 4.88      |
| X. S.       | aint Theodore & Saint Antoine promettent l'indulgence           | de Dien   |
|             | aux penitens: Le premier predit la paix de l'Eglise.            | 490       |
| X I. 5      | sins Theodore fonde sing nouveaux monasteres; app.              |           |
|             | Dieu la mort de fulien : Arteme vient chercher Saint A          |           |
|             | a Pabau.                                                        |           |
| XII. SA     |                                                                 | 493       |
| A11. 34     | sint Theodore reçoit Saint Athanafe; & demande à                |           |
|             | mourir.                                                         | 495       |
|             | fort de Saint Theodore : Il est honoré par les Saints           |           |
|             | l'Eglife.                                                       | 4 97      |
|             | sife reprend la conduite de ceux de Tabenne : Leur et           | at à la   |
|             | fin du IV. siecle : Monastere de la penisence à Canope.         | 499       |
|             |                                                                 |           |
| M A         | IRCEL EVESOUE D'ANCYRE                                          |           |

### ACCUSE' D'HERESIE.

LUCIFER EVESQUE DE CAGLIARI.

ART.I. OVEL effoit Lucifer: Il defend la foy à Atilan, & eff
banni. 114

11. Etni de Lucifer louce par Sains Athanafe: Lucifer les revoute a
Conflante. 116

111. Etni de l'Eglif d'Antioche fous fullen. 118

| xiv           | TABLE.                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| v.            | Lucifer ordonne Paulin Eve que des Eustathiens d'Antioche.                                                                                                                             | 20         |
| v.            | Lucifer se separe de Saint Eusebe de Verceil, & de l'Eg                                                                                                                                |            |
| VI.           | Qu'il n'y a point d'apparence que Lucifer soit reven                                                                                                                                   | * À        |
| VII.<br>VIII. |                                                                                                                                                                                        | 24         |
| * 1 . 1.      |                                                                                                                                                                                        | 26         |
| IX.           |                                                                                                                                                                                        | 28         |
| SAIN          | T EUSEBE, EVESQUE DE VERCEI                                                                                                                                                            | L,         |
| ART. I        | . C AINT Eusebe est elevé à l'episcopat : Sa vie sainte                                                                                                                                | d          |
| •             | Daustere.                                                                                                                                                                              | 529        |
| II.           | S. Eufebe met la regularité dans fon Clergé.                                                                                                                                           | 531        |
| III.          | Le Pape Libere travaille à obtenir le Concile de Milan par                                                                                                                             | le         |
| IV.           |                                                                                                                                                                                        | 532        |
| v.            | Saint Eusebe propose le symbole de Nicée, qui est receu par Sa                                                                                                                         | 34         |
| •             | Denys de Milan , & par son peuple, mais rejette par les Arie                                                                                                                           |            |
| VI.           | Les Ariens demandent encore la condannation de S. Athan                                                                                                                                | eję:       |
| VII.          | Le peuple veille dans l'églife, obtient la liberté de Luci<br>Les Ariens transférent le Concile dans le palais, propoj<br>fous le nom de Conflance un écrit heretique, qui est rejetté | ens<br>des |
| VIII.         | Etranges emportemens de Constance: Saint Eusebe & Lucifer                                                                                                                              | 49         |
|               | -69                                                                                                                                                                                    |            |
| IX.           | Retractation de Saint Denys qui avoit signé contre S. Athan.                                                                                                                           | 42<br>a/e: |
|               | Il défend la verité dans le palais, d'où son peuple le ret.<br>Luy & les autres sont bannis.                                                                                           |            |
| X.            |                                                                                                                                                                                        | 545        |
| ΧÏ.           | Cruauté des Eusebiens contre les Confesseurs : S. Denys meurt d                                                                                                                        | 47         |
|               |                                                                                                                                                                                        |            |
| XII.          | Traitement barbare que les Ariens font à Saint Eusebe : Il ne a                                                                                                                        | 49<br>em   |
|               | point recevoir d'eux à manger.                                                                                                                                                         | 551        |
|               | . Suite des souffrances de S. Eusebe; Il écrit à son peuple, & j                                                                                                                       | ais<br>54  |
| XIV.          | Nouvelles souffrances de Saint Eusebe: On change trois fois                                                                                                                            | fee        |
|               |                                                                                                                                                                                        | ŞŞŞ        |

|                                                                                                                                               | XX.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| K V. Saint Eusebe rappellé par Julien, travaille beaucoup pour l'Es<br>en Orient & en Italie.                                                 |                 |
|                                                                                                                                               | 557<br>559      |
| X V I I. De Saint Marcellin Evelque d'Embrun: De S.Domnin & de                                                                                | s.              |
| Vincent de Digne.                                                                                                                             | 56 I            |
| SAINT HILARION, ABBE' EN PALESTINE.                                                                                                           | 565             |
| LES SS. ANACORETES PAUL, ISAIE, SABBA<br>ET LES AUTRES TUEZ PAR LES BARBARES DANS                                                             |                 |
| LES SOLITUDES DE SINAÏ ET DE RAÏTHE.                                                                                                          | 573             |
|                                                                                                                                               | 18 <sub>2</sub> |
| AINT ABRAHAM SOLITAIRE, PRESTR<br>ET CONFESSEUR: ET SAINTE MARIE<br>PENITENTE SA NIECE.                                                       | E,              |
|                                                                                                                                               | _               |
| 5. MOYSE SOLITAIRE, ET PREMIER EVESQUES SARRAZINS.                                                                                            | 593             |
|                                                                                                                                               | <del>-</del>    |
| SAINT HOR OU OR, SOLITAIRE DE NITRIE.                                                                                                         | 598             |
| LES APOLLINARISTES.                                                                                                                           |                 |
|                                                                                                                                               | Saz             |
| <ol> <li>Les Apollinariftes nient la verité du corps de f.C.</li> <li>Erreurs des Apollinariftes hors le mystere de l'Incarnation:</li> </ol> | 04              |
|                                                                                                                                               | 506             |
| V. Histoire des premieres années d'Apollinaire.                                                                                               | 109             |
| V. Reputation d'Apollinaire dans l'Eglise : Il est fait Ex                                                                                    |                 |
| que.<br>VI. Apollinaire travaille pour les études & pour l'Eglife j                                                                           | Gu              |
|                                                                                                                                               | 512             |
| VII. L'Apollinarisme est condanné, mais non Apollinaire qui se ca                                                                             |                 |
| quelque temps.                                                                                                                                | 513             |
| VII. L'herefie d'Apollinaire fe decouvre peu à peu : Rome la condan<br>X. fans toucher à fa perfonne                                          | me,<br>Siç      |
|                                                                                                                                               | 17              |
| Vital & Apollinaire font schifme: Les Confesseurs d'Egypte                                                                                    |                 |
| XI. declarent contre eux. 6                                                                                                                   | 12              |
| Apollinaire & quelques autres sont deposes par le Com<br>*Hist. Eccl. Tom. VII.                                                               | rile            |
|                                                                                                                                               |                 |

| xxvj TABLE                                                                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| de Rome, à la priere de S.Bajile & des autres Orientaux.                                                                    | 612     |
| XII. Les Apollinartiles resistent à l'autorité de l'Eglise: Ti                                                              |         |
| l'un d'eux est banni.                                                                                                       | 624     |
| XIII. Le Concile a cumenique & divers autres condamnent les                                                                 |         |
| naristes : Mort & Apollinaire.                                                                                              | 626     |
| XIV. Les Apollinarilles condannez par les Empereurs & par les                                                               |         |
| Leur fecte s'éteint, mais non leur doctrine.                                                                                | 618     |
| X V, De la seile des Polemiens : Ecrits de Timothee.                                                                        |         |
|                                                                                                                             | 631     |
|                                                                                                                             |         |
| pour la vraie foy.                                                                                                          | 633     |
| XVII. Ouvrages d'Apollinaire sur l'Ecriture. & sur div                                                                      |         |
| jets.                                                                                                                       | 634     |
| X V I I I. Ecrits d'Apollinaire attribuez à divers Peres.                                                                   | 637     |
| 0330366000000000356069600000000000000000                                                                                    | 203     |
| NOTES SUR SAINTE HELENE.                                                                                                    |         |
|                                                                                                                             |         |
| Note I. $D^{\mathcal{U}}$ lieu & de la qualité de sa nassance.  11. D'u'on ne peut revoquer en douse la decouverse de la Cr | 638     |
| S' Helene.                                                                                                                  | 638     |
| III. De Jude Cyriaque qu'en prêtend avoir treuvé la vraie Croix.                                                            | 639     |
| IV. Quelques difficuliez sur l'eglise du sains Sepulcre.                                                                    | 640     |
| V. Que cette celife n'a efte dediée en 335 qu' au mois d'ollobre.                                                           | 641     |
| VI. Que Sainte Helene a esté enterree à Rome, mais n'y est pas moi                                                          | 10. 643 |
| VII. De ce qu'on dit des diverses translations du corps de Sainte Hele                                                      |         |
| VIII. Combien Zabdas & Hermon ont gonverné l'eglise de Jerusalem                                                            | 648     |
| NOTES SUR SAINT EUSTATHE.                                                                                                   |         |
| NOTE I. OU'IL a efté fait Evesque d'Antioche en 324 ou 325, ap                                                              | rês un  |
| Paulin different de Paulin de Tyr, qui ne possa à l'                                                                        | evelchi |
| L' Antioche qu'après la deposition de S. Eustathe.                                                                          | 646     |
| 11. Qu'il n'y a point de troublet dans Antioche à l'election de S. El                                                       | stashe. |
| mais à sa deposition.                                                                                                       | 650     |
| III. Du temps de la deposition de S. Eustathe.                                                                              | 65t     |
| IV. Qu'il a esté exilé, & est mort à Philippes en Macedoine.                                                                | 653     |
| V. Qu'il est mort vers l'an 337.                                                                                            | 654     |
| VI. Que la translation de ses reliques se fit en l'an 482.                                                                  | 655     |
| VII. Qu'il n'est point auteur de l'ouvrage sur les six jours, que nou                                                       |         |
| fout for none                                                                                                               | 655     |
| NOTES SUR SAINT ALEXANDRE DE CONSTANTINO                                                                                    | PLE.    |
| Note. I. OV'IL aeste fait Evesque en l'an 313 ou 314.                                                                       | 656     |
| 11. Que l'histoire de S. Metrophane O' de S. Alexandre                                                                      | i'a pas |
| d'antorité.                                                                                                                 | 657     |
| III. Sur le temps de la mort de S. Alexandre.                                                                               | 657     |
| IV. Sur S. Zetiane.                                                                                                         | 440     |

| NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NOTE I. C'IL avoit mis les Consuls dans sa chronique.                                                                      | 659                |
| II. Que le discours sur le saint Sepulchre prononcé devant                                                                 | Constantin,        |
| est apparemment l'eloge de sa trentième année.                                                                             | 1660               |
| III. Sur quelques endrous de Bullus pour juftifier Eufebe de                                                               |                    |
| 程6.                                                                                                                        | 661                |
|                                                                                                                            |                    |
| NOTES SUR SAINT SIMEON DE PER                                                                                              |                    |
| Note I. DOURQUOI nous commençons la perfecution de                                                                         | Sapor en           |
| [an 344.                                                                                                                   | 662                |
| 11. Que le jour & l'année du martyre de S. Simeon sont incertain                                                           | ns. 663            |
| III. Differens noms qu'on donne à Sainte l'arbule.                                                                         | 663                |
| IV. De S. Dadas & ses compagnent.                                                                                          | 663                |
| V. Sur S. Mille Evefque, & fur Milese Abbe en Perfe.                                                                       | 663                |
| VI. Sur le commencement & la fin de Sapor.                                                                                 | 664                |
| VII. Que Coqué peut bien estre la mesme ville que Seleucie.                                                                | 664                |
| VIII. Acombien Seleucie estoit de Babylont.                                                                                | 665                |
| IX. Sil Evefque de Seltucie gouvernoit toute la Perfe.                                                                     | 665                |
| NOTES SUR SAINT ANTOINE.                                                                                                   |                    |
|                                                                                                                            |                    |
| NOTE I. OU'l L savoit lire.  II. Deux villes & deux canaux à Arfined, s'un à l'orient                                      | 466<br>Ju 2011 die |
| II. Deux villes & deux canaux d'Arfinol , l'un à l'erient :                                                                |                    |
| III. S'il y avois quelque village pres de la derniere retraite de :                                                        | 666                |
| teint.                                                                                                                     | 667                |
| IV. Qu'il faut distinguer lemonastere de Pispir de ceux de Deber                                                           | s. 667             |
| V. En quel temps S. Antoine a cerit à Conftantin.                                                                          | 668                |
| VI. Sur l'année de la naiffance & de la mort de S. Paul ermite,                                                            | 668                |
| VII. Autorité de la vie de ce Saint écrite par Saint ferome.                                                               | 669                |
| VIII, Pourquoi en ne met qu'en 355 le voyage de Saint Antoine à                                                            | Alexan-            |
| drie,                                                                                                                      | 670                |
| X. Des reliques de S. Antoine dont parle Ennode.                                                                           | 671                |
|                                                                                                                            |                    |
| NOTE SUR SAINT PAUL LE SIMPL                                                                                               | E.                 |
| Constitution of the second                                                                                                 |                    |
| SUR une histoire brouillée & ajoutée à Pallade.                                                                            | 671                |
| NOTES SUR SAINT AMON DE NITRE                                                                                              |                    |
|                                                                                                                            |                    |
| NOTE I. CUR fon nom.                                                                                                       | 672                |
| I. S'il a quitté le monde auffitost après son mariage.                                                                     | 672                |
| II. Fausse histoire sur sa mort.                                                                                           | 672                |
| V. Qu'il peut estre mort vers l'un 345.                                                                                    | 672                |
| <ul> <li>Si c'est de luy que parle Synése.</li> <li>Que Nitrie n'avoit point d'Evesque, mais reconnoissoit cel.</li> </ul> | 673                |
| mopole,                                                                                                                    | 673                |
| NII. Que l'Arfife de Pallade peut eftre l'Arfene de Socrate.                                                               |                    |
| oij                                                                                                                        | 674                |
| 0 1]                                                                                                                       |                    |

| NOTES | SUR | SAINT | PACOME |
|-------|-----|-------|--------|

| Note I    | . QU E la feconde histoire du Saint n'est pas du mesme au<br>La premiere : Que la troisseme a esté faise vers 395. | 1eur que<br>674 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11.       | Qu'il peut eftre ne en 292, avoir efle enrole en 312 par M                                                         | faximin.        |
|           | avoir efte battile & folitaire en 314.                                                                             | 675             |
| III.      | Que Saint Paceme peut eftre ne dant la baute Thebaide au                                                           | desTus de       |
|           | Thebes.                                                                                                            | 677             |
| IV.       | Qu'on ignore le lieu de sa naiffance.                                                                              | 677             |
| v         | Que Tabenne n'estoit point une iste.                                                                               | 678             |
| VI.       | Sur la mors d' Hieracapollon.                                                                                      | 678             |
| VII.      | Que S. Pacome est le premier instituteur des conobites.                                                            | 678             |
| VIII.     | Si S. Pacome a receu fa regie d'un Ange.                                                                           | 679             |
| ix.       | De ce que S. Ferome die du nombre des Religieux dans les m                                                         | onafteres       |
|           | de S. Pacome,                                                                                                      | 681             |
| V.        | Fautes ou brouilleries dans Cassien sur let moines de Tabenne.                                                     | 682             |
| X.<br>XI. | Que la regle de S. Pacome ne difend point aux novices de lis                                                       | re l'Ecri-      |
|           | ture faintt.                                                                                                       | 681             |
| XII.      | Quelques difficultet fur les prieres que ceux de Tabenne fa                                                        | Chient a        |
| A         | None & Vespres.                                                                                                    | 68;             |
| XIII.     | Que dant la Congregation de Tabenne les Religieux n'ufoient                                                        |                 |
| *****     | Din.                                                                                                               | 684             |
| XIV.      | En quels lieux ils pouvoient manger hors de chez eux.                                                              | 684             |
| XV.       | Quelques remarques sur la regle de Saint Pacome traduite p                                                         | ar Saine        |
| A 7.      | Terome, .                                                                                                          | 684             |
| XVI.      | Que Saint ferome a encore traduit ce que nout avont de S. Pa                                                       | come de         |
| A 1 1.    | S. Theodore, & d'Orfife.                                                                                           | 686             |
| XVII.     | Le monastere de Men fonde par S. Pacome pour des filles,                                                           |                 |
| A 7 11.   | de Men en Tismen qui estoit pour des hommes.                                                                       | 686             |
| Y V I I I | Sur Athenodore nommé aussi Zachte : Qu'il estois lepreux.                                                          | 686             |
| XIX.      | Quelques fautes dans l'histoire de celui qui vendit les fandales                                                   |                 |
| A 1 A.    | de Tabenne.                                                                                                        | 687             |
| XX.       | Que le monastere de l'aban on Proon estoit le chef de l'Ordre                                                      | dt Tan          |
| ~~.       | benne.                                                                                                             | 687             |
| XXI.      | Que Silvain n'avoit que 20 ant quand il se convertit entiereme                                                     | Mr. 688         |
| XXII      |                                                                                                                    | 689             |
| VVIII     | .Que S. Theodore peut avoir presché à l'age de vingt ans.                                                          | 689             |
| YYIV      | Que Saine Pacome a établi neuf monasteres d'hommet, O us                                                           | n Teul de       |
| V VI A.   | files,                                                                                                             | 690             |
| v v v     | Qu'il est mort le 9 may 348.                                                                                       | 691             |
| V V VI    | Sur la fauffe histoire qu'en fait d'un Postume.                                                                    | 691             |
| VVVIII    | Pourques Confait Petrone Superieur de Tifmen.                                                                      | 692             |
| VVVIII    | S'il fant diftinguer deux Tisboes.                                                                                 | 691             |
|           |                                                                                                                    |                 |

NOTE SUR SAINT ACEPSIME.

QUELQUE puise difference entre fet allet & Sozomene.

### DES NOTES. Tris NOTES SUR SAINT SPIRIDION. 692 NOTE I. SUR ses actes. Que selon Rusin il a confesse J.C. 698 II. Si les Grecs font de S. TriphyRe. 694 NOTES SUR SAINT MAXIMIN. CUR les vies que nous en avens. 694 Surle temps & la durée de fon episcopat. II. 694 III. Pourquoi en fait commencer l'episcopat de Saint Paulin des l'an 349: Qu'il n'y a point en de Valentin Evefque de Treves emre luy & S. Maximin. NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. OUIL fut depose, & Eusebe intrut en sa place à la fin de 338. NOTE I. on an commencement de 339. Sur les differentes expulsions de Saint Paul. II. Sur le temps de sa troisseme expulsion, IV. Sur la suite de son bistoire. 699 v. Sur son rétablissement accorde à l'Empereur Constant. VI. Sur le temps de sa mort. 701 NOTE SUR SAINT JACQUE DE NISIBE. UIL peut estre mort à la fin de 350. 702 NOTES SUR SAINT JULE PAPE. Note I. Sur le Jour de la mort de Saint Silvestre. II. Sur le Concile qu'on met à Rome en 337. 702 702 Si Saint Fule a laisse au choix de Saint Athanase le lieu du Concile demande par les Eusebiens. 703 IV. Que le Concile de Rome s'est senu au mois de juin 341. 705 V. Si Viton affembla le Concile, ou s'il se time dans l'eglise de Viton. 706 Que la lettre de Jule est écrite dans le mesme Concile 706 VII. Sur les lettres attribuées à ce Pape. 707 VIII. Sur la vie de S. Amais de Tiano 707 IX. Sur diverses histoires de la vie de Saint Severe de Ravenne. 708 X. Sur Saint Agapet & Saint Marcellin de Ravenne. 708 XI. Pourquoi on dit que Saint Severe a pu vivre jusque vers l'an 390. 709 NOTES SUR SAINT FRUMENCE. OUIL a esté en Ethiopie vers l'an 300, & en a esté fait Evesque NOTE I. 709 Qu'il a efté Evefque d'Auxume , & Apoftre de l' Ethiopie. 710 Qu'il a gonverné l'Ethiopie sous les Princes Aizan & Satan.

Note I. CUR le Concile d'Elvire.

### NOTES SUR OSIUS.

| 11.    | In quel temps Constance manda Ofiut à Sirmich.                       | 7       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 111.   | Qu'Osius a signé la seconde confession de Sirmich.                   | 7       |
| I.V.   | Sur l'histoire de la more tragique d'Ossus.                          | 7       |
| v.     | Sur les eleges que Saint Athanafe donne à Ofins.                     | 7       |
| NOT    | ES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN L'APOS                               | TAT     |
| Nors   |                                                                      |         |
| II.    | Si Romain le Confesseur estoit Tribun                                |         |
| 111.   | Que fulien a défendu aux Chrétiens & d'enseigner & d'appre           | 71      |
| ****   | humanite?.                                                           |         |
| IV-    | Que Protrese a quitté sa chaire, parcequ'il estoit Chrésien.         | 71      |
| V.     | Les poursuites d'Apronien contre les sortileges , ne regardent p     | . 71    |
| ••     | Christiens.                                                          |         |
| V I.   | Les alles de Saint Jean & Saint Paul insouvenables.                  | 71      |
| VII.   | Que les aftes de Saint Gordien Sont faux.                            | 71      |
| VIIL   | Que Saint Denat d'Arrezzo doit offre regardé comme Confessour        | de Co   |
| ,      | actes comme faux.                                                    | 721     |
| 1 X.   | Embaras dans l'histoire de S. Hilarin; qu'il peut y en avoir eu des  | (r      |
| X.     | Sur la méchante histoire de Saint Pelin.                             | 723     |
| XI.    | Qu'il n'est peins certain que Saluste Prefes des Gaules ais persecus | ié. 723 |
| XII.   | Que la vie de Saint Elipho ne peut faire d'autorité.                 | 724     |
| XIII.  | Sains Alexandre Martyr à Corinthe, confondu avec Sains Th            | ec dore |
|        | & Antiocht.                                                          | 724     |
| XIV.   | Difficultez de Philostorge sur la statut de Paneade.                 | 724     |
| X V.   | Si cerce ftatue a efte oftee par Maximin , ou par Julien.            | 725     |
| XVI.   | Comment il faut juger de Marc d'Arethuse.                            | 726     |
| X VII. | Qu'il n'y a eu qu'un Saint Eupfyque mareyrile à Cefaret.             | 727     |
| XVIII  | I. Sur l'histoire des Saints Manuel , Sabel , & Ismael.              | 727     |
| XIX.   | Sur celui qui avois renverse l'ausel de Cibele.                      | 728     |
| XX.    | Sur les actes de Sains Basile d'Ancyre.                              | 718     |
| XXI.   | Que ce Saine peut avoir efté de la communion de Marcel d'Ancyre      | 710     |
| XXII.  | Fautes dans its actes a Arteme: Des Saints Eusene & Macaire.         | 720     |
| XXIII  | S'il faut regarder Arteme comme un Arien en comme un Martyr.         | 721     |
| XXIV.  | . Que Saint fuventsu & Saint Maximin ont seuffert le 25 de janvier   | 363:    |
|        | S'ils ont esté accusez de conspiration contre fusion.                | 733     |
| XXV.   | Queleft le Confesseur qui voulut souffrir dans tous ses membres.     | 734     |
| XXVI.  | Que le Comte Julien estoit oncle maternel de l'Empereur.             | 735     |
|        | Qu'il estoit apo stat comme son neveu.                               | 735     |
| XXVIII | Differens noms qu'on donne à Sains Theodores.                        | 735     |
| XXIX.  | Que les alles de Saint Theodores som legitimes.                      | 726     |
| XXX.   | Qu'il peus avoir souffert le 23 octobre 362; Des eglises ferm        | êcs a   |
|        | Antsoche                                                             | 736     |
| AXXI.  | Sur les impiesez du Cemte Julien.                                    | 738     |
| AAXII. | Que ce Comte n'eft mort qu'en l'an 363, & apparemment en janvier     | .738    |

711

|       | DEC NOTES                                                         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|       | DES NOTES.                                                        | Trij    |
|       | III. Sur la mort de Felix Surintendant.                           | 759     |
| XXXI  |                                                                   |         |
| XXX   |                                                                   | 739     |
| XXX   |                                                                   | 740     |
| XXXV  |                                                                   |         |
| XXXV  | III. Sur Saint Demice moint, Martyr en Syrie.                     | 744     |
|       | NOTES SUR L'ABBE' MUCE.                                           |         |
| Notel | . C'IL s'appelloit Muce ou Patermuce.                             | 745     |
| II.   | J Sur Ifase auteur d'unt regle.                                   | 745     |
|       | NOTES SUR SAINT HILAIRE.                                          |         |
| Notel | . OUEL eft Fortunat auteur de la vie de S. Hilaire : En que       | l temps |
|       | L'elle paroift avoir esté écrite.                                 | 745     |
| II.   | Que S. Hilaire n'eft point ne dans la religion Chrétienne.        | 747     |
| III.  | Qu'il ne savoit pas parfaitement le grec.                         | 748     |
| IV.   | Temps & imperfection de la premiere requeste de Saint Hi          | laire à |
|       | Constance.                                                        | 749     |
| v.    | Qu'il fant mettre le Concile de Beziers & l'enil de S. Hilaire en |         |
|       | avant le mois de juin.                                            | 749     |
| VI.   | Que Rhodane banni en l'an 356, effoit Eve que de Touloufe.        | 749     |
| VII.  | En quel temps S. Hilaire recent les lettres des Evefques de Franc | t. 750  |
| VIII. | Qu'il écrivu son livre des Synodes vers la fin de l'an 358.       | 750     |
| IX.   | Sur quelques additions au livre des Synodes.                      | 752     |
| X.    | Que la lettre de S. Hilaire à sa fille n'est point supposée.      | 754     |
| XI.   | Qu'il n'a presente qu'une requeste à Constance pour demand        | er an-  |
|       | dience.                                                           | 751     |
| XII.  | Quand il a terit son livre contre Constance.                      | 75E     |
|       | Qu'il est revenu de son exil des l'an 360.                        | 754     |
| XIV.  | De quelle iste il chaffa les serpens.                             | 752     |
| XV.   | Qu'il faut mettre en 360 ou 361, le Concile de Paris.             | 755     |
| XVI.  | Qu'il faut mettre en 364 la dispute de S. Hilaire contre Auxenc   |         |
| XVII  |                                                                   | blement |
|       | de cet heretique.                                                 | 755     |
|       | . Sur l'année de la mort de Saint Hilaire.                        | 755     |
| XIX.  | Sur une fauffe relation de quelques particulariteZ de fa mort.    | .1:757  |
| XX.   | Sur la pretendue translation de S. Hilaire à S. Denys en France   | 757     |
| NOT   | ES SUR SAINT THEODORE DE TABE                                     |         |
| Note  |                                                                   | 758     |
| 11.   | Qu'il peut estre né vers l'an 314.                                | 758     |
| 111.  | Si Cheodore a fair la boulangerie à Pachmum.                      | 759     |
| 1 V.  | Que S. Theodore a efte fait Abbe vers le commencement de l'an     | 352.759 |
| v.    | Sur les cheveux blanes qu'on semble luy astribuer,                | .760    |
| VI.   | Que S. Athanase peut avoir visité la Thebas de enl'an 365.        | 760     |
| VII.  | Que S.Theodore peut estre mort en l'an 367.                       | 761     |
| VIII. | Que l'écrit attribué à Orfisepar Gennade, peut estre sa Dollrin   | e. 761  |

### NOTE SUR MARCEL D'ANCYRE.

|        | NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.                                                                          |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Note   | <ol> <li>CUR le temps auquel il a fait ses écrits.</li> </ol>                                           | 76            |
| 1 I.   | <ul> <li>Que Paulin ne fui fait Evéfque d'Antioche que durant le<br/>d'Antioche au plustoft.</li> </ul> | Conci<br>79   |
| PII,   | Sur la durée des paress de Paulin & de Melece.                                                          | 76            |
| IV.    | Sur le schisme & la veneration de Lucifer.                                                              | 76            |
| v.     | Sur la preface jointe à la requeste de Marcellin & Faustin.                                             | 76            |
| VI.    | Que le traité contre les Ariens est plutoft de l'austin que de G                                        | regoi         |
|        | d'Elvirt,                                                                                               | 76            |
| VII.   | Qu'en ne voit point que Gregoire d'Elvire ait quisté le schisse<br>Luciferiens.                         | ne di<br>76   |
| v III. | Que Bonose Eve que de Treves estoit apparemment Luciferier.                                             |               |
| IX.    | Que l'Ambressasser ou l'auteur des commentairet sur S. Paul, pe                                         | 75            |
|        | un Hilaire, mait non le schismatique.                                                                   | 76            |
| X.     | De qui & de quel tempt peuvent eftre let Queffiont fur l'ancie                                          | n cr          |
|        | nouveau Testament.                                                                                      | 76            |
| NOT    | ES SUR SAINT EUSEBE EVESQUE DE VERO                                                                     | CEIL          |
| Note   | I. TUGEMENT de diverses pieces qui regardent son histoire.                                              | 77            |
| II.    | I Qu'il pouvois gouverner les Eglifes de Tortone, d'Turée, & a                                          | le No         |
|        | vare: Sur la vie de S. Innocent de Tortone.                                                             | 77            |
| HI.    | Que George dont parle Libere dans fa lettre à Conftance, eft ce                                         | lui a         |
| 4 *    | Laodicee.                                                                                               | 77-           |
| IV.    | Qu'il faut mettre le Concile de Milan au commencement d                                                 | t l'a         |
| A      | 335.                                                                                                    | 77-           |
| V.:    | Que S. Denys de Milan & S. Rhodane de Touloufe, n'ont point                                             | fign          |
| 7:     | " la lettre du Concile de Milan à S. Eusebe.                                                            | 77-           |
| V 1.   | Que la lestre de Constance à S. Eusebe, a esté écrite avant la ten<br>Concile de Milan.                 |               |
| VII.   | Sur diverses pieces dont ontire l'histoire du Concile de Milan,                                         | 77            |
| VIII.  | Que S. Denys oft mort apparemment avant l'an 362: Sur fa tr.                                            | - K           |
|        | tion à Milan.                                                                                           | 77            |
| X      | Qu'apparemment le Comte Joseph estoit mort torsque S. Eusebe<br>cruellement maltraité par les Arient.   | fut J         |
| K      | On' Forest materate parte Arient.                                                                       | 77            |
|        | Qu'Evagre emmené d'Antioche par S. Eusebe, est le successe.                                             |               |
| X L.   | Que la lettre de S: Ambroife fur l'election d'un Evefque de V                                           | 777<br>erceil |
|        | n'oblige point à metere la mart de Saint Enfebe plustard qu'et                                          | a Car         |
|        | 370.                                                                                                    | 777           |
| K L.I. | Que S. Eufebe n'eft point mort martyr dans let tourment.                                                | 777           |
| KIII.  | Sur le temps & l'autorité de la vie de S. Marcellin d'Embrun.                                           | 778           |
| KIV.   |                                                                                                         |               |

\* Hift, Eccl. Tom. VII.

#### 

#### APPROBATION.

JAY la par l'outer de définit Montéspeur le Chincellir, le fettieme prolume des Atomèties paus féries à l'algères exclégaligne de composé de la companie de la companie de la companie de la companie de la foi et l'égli de l'égli de l'algère de l'algère, et aux bountemeurs. Fais à Paris ce famed fixieme f-vrier de l'année mille fepe-cons de l'Incamation de nofte Ségmeur J.C.

GARSON, Curé de S. Landry.

#### APPROBATION DES DOCTEURS.

Nous souffignes Docteurs en Theologie de la Faculté de Paris; certilons que nous avons lu le livre qui a pour tirre. Mensière paur fervir à l'highies etclifquieu de five promètes scheels, Tome striums composé par feu. M' de Tillemont; dans lequel nous n'avons rien trouvé qui ne foit conforme à for yon rhodote de l'Eglife Catholique, & aux tregles des bonnes meurs. En foy de quoy nous avons signé le present ectrificat; à Paris le cinquieme jour de fevrier 1700.

T. ROULLAND.

LEFEUVRE, Professeur du Roy en Theologie.



ST HELENE,



Lignumvitæ esthis qui apprehenderint cam .

# SAINTE HELENE VEUVE, IMPERATRICE,

ET MERE DU GRAND CONSTANTIN-

ARTICLE PREMIER.

Naissance de S'e Helene : Elle est marice à Constance Chlore : est faite Auguste pur Constantin fon fils.

A INTE HELENE n'a rien eu de confiderabledans sa naissance, j'qu'elle riroit du bourg
Proc. #4.1.f.e.
de Drepane en Bithynie, selon Procope. "Ce
#Enst. Conf.
que nous dirons de sa more, montrequ'elle peut
1.5.c. 46. p. 506.

estre née vers l'an 248. Elle est appellée dans d'Gobre p. 126. les inscripcions Flavia Julia Helena, L'histoire luy attribue beaucoup d'esprit & de courage, avec une magnifi- « Euf.c.42.p. ny attribute beautoury a cipri to de courage avec une magnin reaches de diped dune mere de Confinentin, 82 a premier condition spachaletta.

fur, à ce qu'on croit, d'efter holleliere : Elle devint enfuire «seasura (v.c.ania» femme de Confinence (que Diocteine eleva à la dignité de Cofar Realisse et un poite la l'an 193] & elle eux de luy le grand Confiantin, à Natifie (dans 1 andordina). laDardanic, vers l'an 274. On ne dit point qu'elle ait eu d'autre passh.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Euf. Conf.1.3. enfant que luy,]'& il est certain que c'estoit son unique fils lorsc.4c.p.506.a. qu'elle mourut,

["Constance en prenant la qualité de Cesar, fut obligé de v. Dioclerepudier sa femme, pour epouser la belle-fille de Maximien rien 5 9/8 Hercule. On ne dit point ce que Sainte Helene devint depuis, 53. julqu'à ce que Constant in estant devenu Empereur en l'an 306,

c.47.p.506.d. la rappella à la Cour, l'& luy donna le titre d'Auguste, sit graver [fon nom &]fon image fur les monnoies d'or [& d'autre metail,] Birag. D. 440 dont on croit que nous en avons encore plusieurs; \* luy accorda \*c. Cang,num.\$ 69.

tous les avantages & tous les honneurs qu'elle pouvoit attendre p.4 -49|byz.p. d'un fils qui avoit pour elle toute l'affection & tout le respect que 4 Suf.p.57.4. la nature demandoit de luy, & qui mettoit une partie de sa pieté à observer le commandement que Dieu fait aux enfans d'honorer c.46.p.906.b. ceux qui leur ont donné la vie.[Il luy donna]'des terres dans tous les endroits de l'Empire, & luy ouvrit tous ses thresors C.47.P.107.2. 5.41. p.504.b.

pour en disposes comme il luy plairoit. Il paroist que de son costé elle aimoit beaucoup non seulement Constantin son fils, mais encore les enfans de ce prince; [& elle le témoigna assez à la mort p.r.110.1.b.cl de Crifpe, l'Aussi on attribue à ses soins & à son adresse, "de ce que v. constan-

Lib.p.117.c.d. les freres de Constantin se trouverent toujours hors d'état de suy tin 585. causer aucun trouble, Thdrt.f 1.c.17. 'Theodoret luy donne la gloire d'avoir nourri son fils dans la

p.561.564. 6 Euf.c.47.p. pieté. Mais Eusebe nousassure qu'elle avoit esté dans l'ignorance du vray Dieu jusqu'à ce que son fils la rendit servante de I.C. 506.d. Ainsi sa conversion sut une suite de celle de Constantin arrivée en l'an 311, lorsque Sainte Helene avoit environ 63 ans, Mais quoiqu'elle fust entrée fort tard dans l'ecole du Sauveur, l'elle pratiqua sibien les divines leconsqu'il nous donne, qu'il sembloit Ruf.1.10.c.7-p. qu'elle y eust esté clevée des le commencement de sa vie. 'Sa foy

& son zele pour la religion & la pieté estoient incomparables: Paulepatepage 'De forte que Constantin ne paroissoit pas moins estre le premier de tous les Princes par la foy de sa mere, que par la sienne propre.

Greg. 1.9.ep. 9. 'Saint Gregoire dit qu'elle a allumé dans les cœurs des Romains F-957.a. l'amour della foy Chrétienne. [Sa pieté parut particulierement dans la Palestine, où elle ne

Vict. epitol -

Codi-ori, C.p. 34.2.

vint felon la suite d'Eusebe, qu'aprés le Concile de Nicée; & ce ne fut melme apparemment qu'aprés'le voyage qu'elle fit à Rome 16. note 14. vers le milieu de l'an 326, l'où son coor fut percé de douleur par Zof.1,1.p.6°5.c la mort funcite de Crispe son petit-fils, Elle reprocha fortement

1. Theophane, p. 18. 6, veut qu'elle n'ait esté couronnée le faite Auguste jqu'en l'an 325, après le Concile de Nicée.

cette faute à Constantin; & on pretend que ce fut pour appailer sa douleur que ce prince sit mourir sa femme, dont les calomnies l'avoient porté à ofter la vie à son fils; quoique Ste Helene ne desirast pas sans doute qu'il punist sa faute d'une maniere si rigoureufe.]

### 

#### ARTICLE II.

S'e Helene va visiter les saints lieux à Jerusalem: En quel état ils estoient. ED I E u consola bientost Ste Helene, en luy faisant trouver d'une maniere toute miraculeuse le thresor sacré de la

Croix, l'Theophane dit que Constantin dans le Concile de Nicée, Thiphn. p. 18. b. avoit ordonné à S. Macaire Evesque de Jerusalem, de chercher le bois de la Croix, avec le lieu de la refurrection & de la passion du Sauveur, Neanmoins c'est à Sainte Helene, que Theophane p. 20. melme & les plus anciens, lattribuent principalement la gloire d'avoir cherché & trouvé la Croix. Cet evenement si celebre a esté raporté non seulement par les anciens historiens, comme Rufin, Sulpice Severe, Theodoret, Socrate, & Sozomene, mais encore par\$, Ambroife, par\$, Paulin, & par\$, JeanChryfoftome.] No T1 2'S. Cyrille de Jerusalem en parle aussi. ["De sorte qu'il n'y a rien cyrad C.p. de plus affuré que le fond de ce grand evenement, Mais il y a 147.c. quelques circonstances dans lesquelles les auteurs ne conviennent pas entierement, foit qu'ils racontent l'un une chose, & l'autre une autre, soit que les differens raports par lesquels cette histoire

Il semble que See Helene se fust chargée de faire une visite Foly. Confl. generale des peuples & des provinces de l'Orient, pour pourvoir 6.42.9.504 b. à leurs besoins. Mais le principal dessein de son voyage, estoit HAMP, div. J. d'aller dans la Palestine, voir ce pays si plein de merveilles, & y P.123. g. rendre graces à Dieu de tant de prosperitez dont il la combloit en la personne de son fils&de ses petits-fils. C'est le dessein que la pieté dont elle faisoit son capital, luy avoit mis dans le cœur. On Rof. 1. 10. C.7. P. pretend qu'elle y fut melme pouffée par des revelations que Dieu 161.1 Socr. 1. luy envoyoit s[d'où Theophane a pris sans doute ce qu'il dit,] 'que Dieu dans une vision luy avoit ordonné d'aller à Jerusalem, Thphn.p. 18.6.

avoit passé avant que de venir à eux, aient ajouté ou retranché quelque chose à la verité, comme il n'est que trop ordinaire, fans que cela puisse diminuer rien de la certitude de la chose en

laquelle ils conviennent tous.]

& d'y faire connoiltre les faints lieux couverts de terre par les impies Qu'avant declaré et order à Conflantin, elle en obtine Parle, pag. la permission de l'executer, [11 est toujours certain,] qu'elle entreprit ce voyage par un ordre particulier du Ciel, comme la fuite le fit bien paroiltre.

Euf.v. Conf.l.3. c.43, p.504.2.b. aThurt.l.1.c.17. p.1/4.2. 6 Paul.p.136.

'Sa pieté luy fit donc entreprendre cette fatigue avec une force d'esprit admirable dans une extreme vieillesse, sans considerer sa foiblesse, ni qu'elle approchoit de 80 ans, bElle demanda à son fils le pouvoir de purifier tous les lieux confacrez par les vestiges de J.C, & par les actions divines qu'il a faites pour nostre salut; d'en abatre les temples, les idoles, & toutes les impietez par lesquelles on les avoit profanez, & de les consacrer au culte & à la religion de celui à qui ils appartenoient; afin que l'Eglise pust adorer J. C. dans les melmes lieux ou il luy avoit donné l'origine, Elle obtint sans peine de son fils tout ce qu'elle voulut, & se trouvant maistrelle de toutes les richesses de l'Empire, pour les employer en des œuvres de pieté, elle en usa plutost avec profusion qu'avec liberalité, Elle ornatous les lieux dans lesquels le Sauveur avoit accompli les mysteres de nostre redemption par fon Incarnation, & fa naissance, par sa passion, par sa refurrection, & par son ascension, Elley bastit des eplises avec toute la magnificence que la pieté peut defirer, & qu'une Imperatrice peut faire, Nous commencerons par ce qui regarde l'eglife qu'elle bastit sur le Calvaire, & sur le sepulcre de J.C.

b.. h. 112.

Euf.v.Conf.c. 26,p.4y8.b. c Paul.p.1;2i Chry.inJo.h. \$4.p.54j.544.

"Elle trouva ces lieux facrez, profanez d'une maniere deplorable, & [comme]entierement inconus des hommes. Car des le cemps de la Paliion, les diciples n'ayant e un il la hardielfe, ni le loifir de penfer à prendre la Croix de J. C., les Juifs l'avoient cachée dans la terre à l'endroit mesme du tombeau, où on la trouva depuis s'le demon ayant ché bien aire, dit S. Ambroise, de

Amb.p.123.i. Socr.p.46.c.

derober à la vue des hommes l'épée dont il avoir efté percé.
[Ouelques années après,] comme les Chrétiens témoignoient

Fuf.c.16.p.497. b.c.

des le coimmencement de l'Eglife un respect particulier pour le » combeau où J.C. avoit effé miss'des hommes impies, ou plutoft tous let demons par leur moyen, s'eshoient efforcez d'en abolir la memoire, [Les payens] avoient comblé de terre la caverne du faint Sepulere; & ayant beaucoup clevé ect endrois, ils l'avoient pavé de pierres, & yavoient basti untemple de Venus; l'Isavoient mis la ffatue de cette desfié d'impudicité au lieu où J.C. avoit fouffer la mort pour les hommes; & ils en avoient post une de Jupiter au lieu de s'a réurreccion. C'écloir l'Empereur Adriea

Hier.ep.13.p.

qui avoit commis ce crime environ 190 ans auparavant,'s'estant dipad.p.114. imaginé pouvoir abolir la croyancede ces mysteresde la religion Chrétienne, par cette profanation des lieux où ils s'estoient

'Mais Dieu n'avoir permis que la Croix demeurast cachée Paul. p.138. durant quelque temps, que pour la faire trouver plus glorieusement à ceux qui la chercheroient par un mouvement de pieté: & cela parut affez en ce que les payens qui avoient fans doute creusé sa terre en cet endroit pour y bastir le temple de leur idole, ne l'avoient point decouverte. C'estoit mesme une provi- P.14. dence toute particuliere de Dieu, de ce que ce bois sacré estoit demeuré caché jusqu'au regne de Constantin. Car il est certain que s'il fust tombé entre les mains des Juifs, ces impies qui prenoient toutes fortes de precautions pour empefcher que la foy de J. C. ne s'établist, n'auroient pas manqué de le mettre en pieces & de lebruler. Ils n'auroient pusouffrir devoir honorer la passion du Sauveur dans sa Croix, & ils auroient cherché toutes sortes d'inventions pour l'abolir. Il ne faut donc point s'étonner que la Croix soit demeurée si longtemps cachée. Il falloit qu'elle le fust pour estre conservée à la posterité, & pour eviter la fureur tant des Juits, que des Gentils qui ont perfecuté l'Eglife aprés eux, & avec presque encore plus de fureur qu'eux. Car il estaisé de juger ce qu'ils auroient fait de la Croix, si elle fust tombée entre leurs mains, eux qui ont fait tant de chofes pour abolir la memoire du lieu mesme de la Croix.

### ARTICLE III.

S" Helene trouve la Croix & le faint Sepulcre.

L O R S donc que Sainte Helene fut arrivée à Jerusalem, & Ambdiv.p. qu'elle eut commencé à visiter les faints lieux, le S. Esprit 129, hill Paulet. l'enflamma du desir de trouver le bois de la Croix, ne pouvant fouffrir de se voir dans l'eclat & la magnificence d'une Imperatrice, pendant que le triomphe de J.C. & l'étendar de nostre salut estoit caché dans la poussiere, & étoufé sous des ruines, 'Sa pieté le luy fit chercher avec soin dans tous les endroits de Pau P. 116-137. Jerusalem où on pouvoit esperer de le trouver, Mais elle voyoit peu de moyens de réussir dans cette recherche: personne ne pouvoit dire avoir vu la Croix; & la memoire qui avoit pu se conserver d'abord parmi les Chrétiens du lieu on on l'avoit

#### SAINTE HELENE. cachée, s'estoit tout à fait effacée & par la longueur des temps,

Ruf.l.to.c.7.p. 163.1.

& par les superstitions idolatres qu'on y pratiquoit depuis pres de deux siecles, Car ces superstitions avoient melme osté aux Chrétiens la liberté d'y venir faire leurs prieres, depeur qu'ils

ne femblaffent y aller adorer Venus.

qui Helene pouvoit en avoir écrit.]

Amb.p.tsj.i. Paul.p.137.

'Cette difficulté ne fit neanmoins qu'enflammer la pieté de Helene;'& l'ardeur de sa pieté luy sit obtenir de l'Esprit saint, qui connoist tous les secrets de nos cœurs, la lumiere necessaire pour trouver ce qu'elle cherchoit. Voyant donc que tous ses soins & ses recherches estoient inutiles, elle demanda qu'on luy montrast seulement le lieu où J.C. a souffert. Elle s'en informa des Chrétiens qui avoient le plus de doctrine & de pieté: & elle fit melmevenir pour cela à Jerusalem"les plus habiles des Juifs. Tous Nors ; convinrent unanimement du lieu: Et Rufin dit qu'elle le connut [encore]par quelque marque qu'il plut à Dieu de luy en donner. Aussitost poussée par le mouvement du S. Esprit, elle ordonna qu'on fouillast en cet endroit, y faisant travailler & ceux de la ville & les foldats. Elle fit abatre tous les bastimens profanes qui fouilloient la pureté de ce lieu : 'Et l'on en transporta bien loin tous les materiaux&la terre melme qu'elle fit creuler jusqu'à une assez grande profondeur, selon l'ordre donné par Constantin, [à

Ruf.p.163.1. Paul. p.137.

Ruf.p. 161-1. Euf.v. Conf. l.t. c.17.p.498.d.

« Eufe.18.p. 499.2. 6 Thdrt.I.r.e. 17.P. 164.2| Soz. 1.1.c.1.p.441,b. e Soz[Ruf.&c] Amh, p. 124.k. d Amb. p. 121-ml Socr.1,1, c.17.P.

Paul, ep. 11.p.

47.C. e Paul. p. 137. f Amb.p.iz: . Il Chry, in Jo.h. 84.P.544.A. g Soz.p.441.b. b c Ruf. i Ruf. & Thdrt. p. 664.

1 c.15.p. 162,b. Ruf. 1. 1. c.7-7. 115.1.4

Enfin la foy de la Sainte fut exaucée contre l'esperance de tous les autres; & lorsqu'on eut creusé bien avant, l'on decouvrit le faint Sepulcre, auprés duquel on trouva trois croix, avec le titre qui avoit estéattaché à celle de J. C, d& les cloux qui avoient percé son sacré corps. La joie qu'on eut d'abord en decouvrant ce threfor, fut troublée auffitost par la difficulté de discerner le bois falutaire de la Croix du Sauveur d'avec les deux autres croix qui avoient servi au supplice des deux larrons, Letitre qui avoit esté misaudessus de la Croix de J. C, fut une marque pour la faire reconnoistre, peutestre en considerant la place des cloux avec lesquels il avoit esté attaché. l'Car il fut trouvé à part. Mais cet indice estoit trop foible pour s'en contenter.

iOn recourut donc à la lumiere de Dieu au defaut de celle des hommes; & Saint Macaire qui estoit Evesque de Jerusalem, en proposa le moyen. C'estoit un Prelat celebre pour sa sagesse, & vraiment digne de Dien: & il venoit alors de terrasser l'heresse d'Arius dans le grandConeile de Nicée, 'Ce saint Evesque sachant qu'il y avoit une des principales dames de la ville extremement malade, il dit à Helene qu'il falloit faire apporter les trois croix

&c.

chez la malade, & "demanda à Dieu, les genoux en terre, qu'il c.t.p.113.2. voulust operer la guerison de cette dame par l'attouchement de la Croix qui avoit servi à la redemption de tout le monde. 'L'Imperatrice & tout le peuple estant donc present à cette e.r.p.ng.1. action, il fit toucher les deux premieres croix à la malade, sans e.s. qu'elle en ressentist aucun effet, mais luy ayant fait toucher la troisieme, elle se leva aussitost entierement guerie, & plus forte qu'elle n'avoit jamais esté. On tient, dit Sozomene, qu'on fit la 502, p. 442, b. mesme chose à un corps mort, qui ressuscita à l'heure mesme, S. Paul, ep. 11, p.

Paulin & S. Sulpice Severe ne marquent que ce dernier miracle, 137.138/Sulp.l.a.

#### 

#### ARTICLE IV.

Veneration de toute l'Eglise pour la Croix & les autres instrumens de la Passion.

HELENE ravie d'avoir trouvé le thresor qu'elle souhaitoit Ambdiv.3.7.
fi fort, adora [dans ce bois sacré,] non le bois mesme, dit S. 113, l.m. Ambroise, ce qui eust esté imiter l'erreur des payens, & la vanité des impies; mais le Roydes cieux qui avoit esté attaché à cebois, & qui avoit criédelà à sonPerepour luy demander qu'il pardonnast les pechez de ceux mesmes qui l'y avoient attaché. L'ardeur de sa devotion la pressoit d'aller embrasser ce remede qui nous donne l'immortalité; & son humilité luy faisoit craindre que ce ne fust pas traiter avec affez de respect une chose si auguste & si sacrée, Ainsi partagée entre ces differens mouvemens d'une mesme pieté, elle ne savoit à quoy se resoudre. La suite de S. Ambroise est obscure : il semble dire neanmoins que l'amour l'emporta sur la crainte, & que Ste Helene s'approcha de la Croix pour y trouver de nouveaux effets de la grace & de la misericorde de Dieu,

'Elle prit une partie de ce riche thresor pour le porter à son Rusil 10.c.t.p. fils; & ayant enfermé le reste dans une boete d'argent, elle le 16;a|Codi.ori. remit entre les mains de l'Evesque de Jerusalem, pour conserver a Tiden.l.i.e. dans tous les fiecles à venir ce monument de nostre salut. Ell fut 17.0.164.c|Ruf. gardé bien foigneusement dans l'eglise magnifique qu'on bastit 156. aussitost aprés, comme nous allons dire : & l'Evesque seul avoit pouvoir d'en donner de petits morceaux, que l'on confideroit comme une grace &une benediction toute particuliere, Melanie P.133. l'ayeule apporta à Saint Paulin un de ces morceaux de la Croix, qu'elle avoit receus de Jean Evesque de Jerusalem; & S. Paulin en envoya une partie enchassée dans de l'or à S. Sulpice Severe,

p. 138.

[Le mesme Saint Paulin nous dit une chose fort singuliere du morceau de la Croix qui estoit à Jerusalem. J'Cette Croix « dit-il, conservant une vertu de vie dans une matiere insensible « & inanimée, accorde depuis ce temps là presque tous les jours son « bois precieux aux desirs & aux vœux d'une infinité de personnes, « fans en fouffrir neanmoins aucune diminution, demeurant toujours la mesme comme si on n'y avoit pas touché. Elle se laisse «

P.119-

tous les jours partager en plusieurs morceaux, & demeure expo- « sée toute entiere à la veneration des peuples. Mais certe vertu « incorruptible, & cette fermeté inalterable, est l'effet du Sang « de cette chair[divine]qui a souffert la mort sans estre sujette à la « corruption.'Il est affez clair par ces paroles, que S. Paulin a cru « que la Croix ne diminuoit point, quoique l'on en coupast souvent desmorceaux. On appuie le mesme miracle sur quelques passages

Bar. 116.5 50.

Cyr.cat.4.10.11. de S, Cyrille de Jerufalem, qui dit seulement que les morceaux p. 27.b[91.c[12]. de la Croix qu'on emportoit de Jerusalem, s'estoient déja repandus par tout le monde[environ 25 ans aprés ; mais ne marquent en aucune maniere que ce fust sans en diminuer le tronc.]

Boll. j.may.p. 363-5 13|365|Flor. P-491-Boll.s-may.p.

'Il paroift que des le V. ou VI. siecle au moins, l'Eglise latine celebroit le troisieme de may la decouverte, ou comme on dit communément, l'Invention de la sainte Croix, comme elle le fait encore aujourd'hui: & plusieurs Eglises festent ce jour là.'Les Grecs en font quelque memoire le sixieme de mars: mais ils font leur grande feste de la Croix le 14º jour de septembre sous le titre

165.5 24. a Menza,p.108 Ugh.t.6.p.1064 Typi.p.12.2.

16.f. Flor.p.813.

de l'Exaltation ; & ils celebrent ce jour là fort solennellement l'apparition de la Croix à Constantin, & sa decouverte par S'e Helene. [Cela fe faifoit apparemment des le V. ou VI. fiecle ;] puisque nous apprenons de l'histoire de Ste Marie Egyptienne, qu'on partoit en foule d'Alexandrie durant l'été, pour venir celebrer à Jerusalem l'Exaltation de la Croix.'L'Eglise latine celebre aussi la mesme feste : mais elle y honore aujourd'hui les miracles qui se firent sous l'Empereur Heraele, lorsque la vraïe Croix qui avoit esté prise par les Perses, sut raportée à Jerusalem vers l'an 628, Neanmoins on la trouve dans des monumens de l'Eglife latine plus anciens qu'Heracle, comme dans les martyrologes de S. Terome, & dans le Sacramentaire de S. Gregoire.

Sacr.p.110. Socr.1.1.c.17.p. 47.b.c.

Socrate dit que selon la croyance de tous ceux de Constantinople, Constantin fit mettre le morceau de la Croix que sa mere luy avoit envoyé, dans une de ses statues, qu'il fit poser quelque temps aprés fur une colonne de porphyre, dans la place de Constantinople qui portoit son nom, croyant que ce bois sacré

feroit la garde de toute la ville. Les nouveaux Grecs disent que Codioni.Cp. 27.

les croix des deux larrons furent aussi portées à Constantin, qui c.415 md. 6.7. les fit mettre en terre sous la grande place de Constantinople, avec le vase des parfums qu'on avoit repandus sur J.C, & plu-

ficurs autres monumens de ses miracles.

'Saint Ambroife affure qu'Helene employa l'un des eloux à faire Amb.dir.1.p. un frein de cheval pour Constantin, & que d'un autre elle luy en 113,114. fit un diademe enrichi de perles, ou un casque de guerre, selon Rus, p. 16: 41 Rufin suivi par les historiens ecclesiastiques, Saint Gregoire de Sott. P. 47.cl Tours dit que ce clou fut enchasse dans la teste de la statue de Gr.T.gl.M.c. Constantin mise sur la colonne de porphyre : bce qu'on trouve 69:16 aussi dans les Grees. Il ajoute qu'Helene en fit jetter un autre 6 Colion, C.p. dans la mer Adriatique, pour empescher les tempestes qui y «Gr.T.p.15. estoient fort frequentes : ce que Dieu accorda à sa fov. Et cette mer ayant ainsi esté sanctifiée, les mariniers qui y navigeoient, avoient soin aussi de se sanctifier par les jeunes, les prieres, & le chant des hymnes, Le mesme Saint qui soutient que J.O. avoit Pl.4-16. esté attaché à la croix avec quatre cloux, dit qu'il yen avoit deux dans le mords qu'Helene avoit fait faire. EtS. Jerome dit eneffet Hier.in Zac.14. qu'elle avoit fait faire un frein des cloux de la Croix de nostre P.ASE, c.d. Seigneur. Saint Gregoire de Tours dit que ce frein se conservoit Gr.T.p.16. encore de son temps; & que peu auparavant, l'Empereur Justin en avoit eprouvé la vertu"contre les demons: Ce Saint, aprés S. P.14/Amb.p. Ambroise & divers autres, applique à ce mords un passage de 1614 g/Rus.p. Zacarie, Saint Jerome marque cette application, & la qualific Hier. ut sup. "pieufe, mais ridicule, [Nous ne pretendons pas non plus que tout ce que S. Gregoire de Tours & les autres ont dit sur ces cloux, doive passer pour certain. On trouve aujourd'hui beaucoup Bar, ng. 5 th. de cloux, que l'on pretend estre encore de ceux avec lesquels

JESUS CHRIST a esté attaché à la Croix: ce que Baronius

avoue affez estre insoutenable; & il y cherche des explications picules.

[Le titre de la Croix qui fut aussi trouvé, comme nous avons dit, est encore aujourd'hui à Rome, à ce que l'on tient, mais feulement en partie.]'Sozomene dit que les lettres en estoient soz.1.2, r.r.p.

mangées lorsqu'on le trouva.

[Pour ce qui est des autres instrumens de laPassion duSauveur, l'histoire ne nous apprend point comment ilsont esté conservez;] mais S. Gregoire de Tours affure que de son temps l'on voyoit Gt.T.p.zt, la lance, le roscau, l'éponge, & la couronne. On pretend que la Boltas mars p. lance a aussi esté trouvée par Ste Helene, & qu'aprés avoir esté 179,5 21. \* Hift, Eccl, Tom, VII.

&c.

portée en divers endroits, elle est conservée à Rome dans l'eglise ac.

du Vatican depuis l'an 1492.

Saint Gregoire de Tours dit que les épines de la couronne paroissoient encore comme vertes, conservant leur couleur naturelle par une vertu divine. [Chacun sçait comment la France a esté enrichie de ce thresor sous le regne de S. Louis, & les miracles que Dieu fit alors pour en certifier la verité. l'Il les a voulu renouveller en ces dernieres années"dans le monastere de Port-Royal, &c. par une épine tirée de sa couronne, [& qui estoit la seule qui y restast, Les Eglises de Paris & de Sens en ont attesté quelques

uns par leurs procés verbaux publiez dans ces dioceses en 1656 & 1657.

Cyr.cat.to.p. 'La palme dont on avoit pris des rameaux pour aller audevant de J.C, duroit encore du temps de S. Cyrille. On voyoit austi cat.15.p.140.b. alors le jardin de Gethsemani, & la pierre du sepulcre, que l'on avoit mise auprés de ce lieu, dont elle avoit autrefois fermé l'entrée.

#### ARTICLE V.

#### Constantin fait bastir à Jerusalem l'eglise de la Croix & de la Resurrection. ONSTANTIN ayantappris que Dieu avoitenfin decouvert

le monument facré de la Passion, caché sous la terre depuis tant d'années, resolut de rendre le lieu saint où cela estoit arrivé, celebre par des bastimens superbes, & d'yelever une eglise la plus c,31.p.500.c.d. magnifique de toutes, & qui surpassaft ce qu'il y avoit de plus P.499-501. beau dans toutes les villes.'Il en écrivit à S. Macaire de Jerusalem la lettre qu'Eusebe, Socrate & Theodoret, nous ont confervée, tant pour le consulter sur la maniere dont il faudroit faire cette eglife,qu'il appelle une bafilique, que pour le prier de faire favoir e. 12. p. 101.b. à luy melme & à ses officiers les depenses & les ouvriers necessai-

res pour ce grand dessein: Car il avoit donné charge à Dracilien Vicaire de la Prefecture, & au Gouverneur de la Palestine, de fournir tout ce que ce saint Evesque leur demanderoit pour cela. 'Eustathe Prestre de Constantinople, que quelques uns croient

estre celui mesme"qui fut banni pour la foy sous Valens, eut soin v.lesAriens de cet edifice, & en fut l'architecte.

'Eusebe décrit amplement la magnificence & la structure de cette eglise avec tous ses bastimens, Lesaint Sepulcre en estoit

Gr. T. p.19.

Vendrin 16.p. 488-441.

91.C.

Euf.v.Conf.1.t. c.30,p.499.d. p.100.C.

c.51.7400.d.

Hier.an.317 Blond. p.1196.

Euf.c.31-40.p.

4 6.33.34.7.906

comme la teste : il fut enrichi de colonnes magnifiques, & de divers autres ornemens. L'on ofta pour cela un vestibule qui Cyreal. 14.90 estoit audevant du faint Sepulcre creusé dans le mesme roc; & 144-1450 S. Cyrille semble dire qu'on en employa les pierres à un avantmur dont on environna la ville, La chapelle du faint Sepulcre Euf, n. p. 105, La. estoit appellée Anastasis ou la Resurrection,[Elle estoit assez grande pour y prescher devant le peuple, J'comme S. Jerome Hier.ep.6122p. témoigne qu'avoit fait S. Epiphane; & ce Saint luy donne auffi 166.6.

le nom d'eglife.

'A prés le faint Sepulcre, ontrouvoit un grand espace decouvert, Fully, Confl. mais rout pavé de belles pierres, & tout environné de galeries, 6-15-16-15-102.2.1. hors du costé qui estoit visà vis la chapelle du faint Sepulcre. He ne scay si audessus de ces galeries l'on n'auroit point basti la maison episcopale, C'est sans doute dans cet espace l'long de 80 n.p. 106.1.416. pas ou d'un jet de pierre, qu'on voyoit encore[vers l'an 350.] Bur. 461. des marques & des restes du jardin où J.C. avoit esté crucifie 141 h. & enterré, comme le dit S. Cyrille de Jerusalem, nonobstant les changemens qu'y avoient fairs les grands embellissemens dont ce biaz.d. lieu avoit esté enrichi par la magnificence & la pieté des Princes, '& nommément de Constantin. On pretend aussi que dans le papad. mesme espace estoit une roche sur laquelle on renoit que la Croix & Eus. n. p. 1051. avoit esté plantée; & on luy donna le nom de Golgotha.

'Le coste de ce cloistre opposé au saint Sepulcre, & qui estoit v. Con Ce. 15.36. celui de l'Orient, n'estoit point sermé d'une galerie, parcequ'il p. jou. a.b. l'estoit par la grande & magnifique eglise, dont on peut voir la 636-40. description dans Eusebe, Elle avoit son portail ouvert non sur c. p. p. 101. d. le saint Sepulcre, mais du costé de l'Orient. Vis à vis du portail, 648. P. 171.4. [& par consequent à l'Occident, effoit la teste & le principal . endroit de l'eglife, orné de douze colonnes, magnifiquement enrichies s'ce qui fait juger à Me Valois que l'autel estoit placé parent. en ce lieu là, scontre la pratique ordinaire de le mettre du costé de l'Orient. l'Cette eglise estoit bastie en l'honneur de la fainte :tric.c.9. p. 610.2. Croix, dont on luy donne quelquefois le nom. S. Cyrille de Thornin Ez. Jerusalem se sert souvent de celui de Golgotha[ou du Calvaire.] On l'appelloit encore fort ordinairement le Martyre, [comme cor. al. 1.15. le monument de la passion du Sauveur.] On l'a aussi appellée 1.17. bija.b. d'Eus.v. Con'(). fouvent Anastasis ou la Resurrection. Car ce titre qui apparte4. Eco. Con S. ,
noit proprement à la chapelle du faint Sepulcre, se prend aussi &c. affez communément pour toute l'enceinte, qui comprenoit & (n.p.1054.d. cette chapelle, & la grande eglife, & tout le corps des bastimens Nors 4 qui y appartenoient. ["Je ne sçay fi l'on ne doit point dire la

mesme chose du titre de Martyre, & de l'eglise ou basilique de la fainte Croix.

Je ne sçay pas non plus si ce n'est point à la grande eglise Mier. ep. 17. t.t. qu'il faut raporter ce que dit S. Jerome, que le porche de l'eglise p.172.d. estoit soutenu par la colonne teinte du Sang des. C,à laquelle on It, Bur.p.45,2. dit qu'il avoit esté attaché & flagellé. Neanmoins on trouve qu'en 333, au lieu où avoit esté la maison de Caïphe,on montroit

encore une colonne où l'on disoit que J.C. avoit esté fouetté. Gr.T.gl.M.c.7. 'Les Fideles en prenoient le tour avec des cordons, qui servoient

ensuite à guerir diverses sortes de maladies, It.Bur.p.41.1.

'A costé de l'eglise de la Resurrection, il y avoit, dit un ancien auteur, un bain pour laver les enfans,[c'est à dire sans doute un battiftere, lavec un refervoir pour conferver l'eau qu'on y faifoit monter.'L'histoire de St Melanie la jeune porte qu'elle bastit unoratoire & un monastere d'hommes au lieu où J.C. a souffert la mort,[c'est à dire sur la mesme montagne du Calvaire.]'Ce lieu[qui estoit hors de l'ancienne Jerusalem,]se trouvoit alors au

milieu[de la nouvelle qui avoit esté bastie par Adrien.]

ARTICLE VI.

L'eglife de la Resurrection est dedice : On y vient de tons costez adorer la Croix.

Ful.v.Conf.l.4. 'E G L I S E de la Resurrection estant achevée, Constantin assembla un Concile tres nombreux pour la dedier, ssur la a C.43. P.548. fin de l'an 335,"vers le mois d'octobre.] Il fit donner aux Evefques Nora 5. les commoditez publiques pour y aller. Une infinité de peuple y accourut de tous costez. Il y avoit aussi des officiers de la Cour

c.44.p.542.din. des plus illustres pour distribuer les liberalitez du Prince; & ils P.147.1.c| Soz.1. prenoient les ordres de Marien[ou Martien]qui avoit la charge 1,c,16.p.48j.2. de"secretaire d'Etat, & qu'on pretendoit avoir merité le titre reilenus & de Confesseur durant la persecution. C'estoit luy qui avoit la notarius. Euf.p. 148.d.

charge de toutes choses à Jerusalem, tant pour recevoir honorablement les Evefques, les traiter magnifiquement,'& enrichir F-549.4le temple qu'il falloit dedier, des riches prefens que l'Empereur v faifoit, que pour y faire de tres grandes largesses d'argent &

Thorn, Lacaso, d'habits à une multitude infinie de pauvres, qui s'y effoient 181.C. assemblez de toutes parts. L'autel y fut orné de tentures dignes de la majesté imperiale,

& de meubles tres precieux, tout enrichis d'or & de pierreries.

Sur st.dec.p.

382.5 |1. Fuf tric.c.g.p. 650,2.

Et l'on ne dedia pas seulement l'eglise, mais aussi les presens que soz, e. 41, b.e. l'Empereury avoit donnez, dont la magnificence le faisoit encore admirer plus d'un fiecle apres. On marque entre autres que Thin.l.s.e.s. Constantin avoit donné à S. Macaire, [ou peutestre à S. Maxime P.615, c.d. qui luy avoit succedé avant 335,]"un habit sacré tissu d'or, afin qu'il s'en revétift lorfqu'il celebreroit le faint Battelme, Eulebe Eul. v. Confl. 4: prit la peine de composer un livre des presens que Constantin fit c.46. p.549. à cette eglise, en y joignant la description de l'eglise & de la caverne du faint Sepulcre, Mais Dieu n'a pas jugé qu'il nous fust fort necessaire d'avoir un livre de cette matiere, qui n'avoit apparemment esté fait que pour flater Constantin. Outre les c.45.p.549.b.c. prieres & les sacrifices que l'on offrit à Dieu dans cette dedicace, les Evelques firent aussi divers discours publics, soit pour relever la magnificence de l'Empereur, foit pour expliquer les livres facrez, foit pour divers autres sujets. Eusebe de Cesarée n'oublie pas à dire qu'il fut de ce nombre.

L'Eglife de Jerusalem celebra depuis tous les ans la memoire de Soz.p. 452.0. cette dedicace, qu'elle faisoit avec une grande solennité durant huit jours. On y accouroit de presque tous les pays du monde, & on y celebroit melme le faint Battefme, [C'eft fans doute parceque la solennité de cette dedicace se faisoit conjointement avec celle de l'Exaltation de la Croix, l'comme il est aisé de le tirer de la Chr.Al.p.666. chronique d'Alexandrie, Non seulement le Typique de S. Sabas, Typi, 11.4. [qu'on croit eftre fait pour les moines du diocese de Jerusalem,] mais ausli les Ménées faits pour l'Eglise de Constantinople, mar- Menza, p. 175. quent le 13 de septembre l'office de la dedicace de l'eglise de la

Refurrection, avec la vigile de l'Exaltation.

'On voit par la vie de Sie Marie Egyptienne, qu'on donnoit à Boll.s.apr.g.p. cette feste le nom d'Exaltation de la Croix, parcequ'on y elevoit 17.5 22. ce bois sacré pour le montrer au peuple dans l'eglise en un lieu 11. jang 496.5 58. elevé,[& comme en un jubé,]qu'on tenoit avoir esté basti par Constantin, & qu'on appelloit le Sanctuaire, La vie de Saint Theodole dit qu'on la montroit tous les ans. S. Paulin die la Paulep-tt. P. mesme chose . [Mais au lieu que du temps de S. Theodose, c'est à 138. dire dans le V. & le VI. fiecle, j'on la montroit le jour de l'Exal- Bott. Lapr. g.p. tation. S. Paulin dit que de son temps c'estoit à Pasque qu'on la 7.6. montroit, & que l'Evesque la donnoit à adorer au peuple, aprés l'avoir reverée le premier. Hors ce jour, dit-il, elle demeuroit toujours cachée, à moins qu'on ne fust obligé de la montrer à quelque personne d'une pieté extraordinaire, venue exprés ; de

Pafe.p.c.8.

Chr.Al.p.666.

Boll.; may,p.

quoy l'Evedque seul pouvoit donner la permission. I sin si I ne faut pas s'arrester à la chronique d'Alexandrie, j'qui semble dire qu'on commença des le temps de Constantin, ilongremps avans S. Paulin, jà montrer la Croix le jour de l'Exalaztion. On cite de S. Sophrone Evedque de Jerusalem, que le jour auquel on la montroit à Pasque[dans le V II. siecle, jestoie le lundi d'aprés «e.

5 11.

la montroit à Pafque[dans le VÎ1. ficele.]efhoit l'e lundi d'appesi la Refurrection. On tire auffi du méme auteur, qu'on l'expési encore alors à l'adoration des peuples au milieu des jeunes du Carefine, outre le jour de l'Exaltation, dont on ne dit pas que ce Saint parle.

Paul.p.138. Boll.26.fcb.p. 647.b. 'Hois ces jours, elle efloit gardée dans le threfor de l'egliée de la Redurrechion, de l'Evedque en confioi le foin à quelque Preftre confiderable, comme on le trouve de S. Porphyre depuis Evedque de Gaza, J. & de quelques aures, J. Ce Prefire en venoir taporter les clefs à l'Evedque, quand il efloit obligé de faire quelque voyage.

### 

## ARTICLE VII.

S'e Helene bastit les eglises de Bethlèem & de l'Ascension; son humilité; sa mort,

Paul. ep. 11.p. 136 | Ruf. l. to. c. 9. p. 163.2 | Thdrt. l. t. c. 17. p. 364.d. a Euf. v. Conf.l. 3.c. 25. p. 497.

'C A 1 N T Paulin, Rufin, & Theodoret, attribuent, comme nous avos dit, à S' Helene la confirtélion de l'eglifé de la Refurection ou de la Croix, 'qu' Eufébe attribue feulement à Confiatnin, Eli el fla ifé de croire que S' Helene y contribu à de rour fon pouvoir rant qu'elle vécut. Mais elle ne le fit que de l'argent qu'elle recevoit de fon fils; & elle mourut longtemps avant que cette eglife fuft achevée, 'J'Enébe luy accordéjaufibien que les autres, Jla gloire d'avoir bafti deux autres eglifes fort celebres, J'une au lieu de la naiflance de J.C, & l'autre en celui de fon afcension, Constantin luy fournit pour cela tout ce dont elle avoit béfoin, & releva encore la magnificence par les

e.43.p.504.505,

riches prefens qu'il y ajoutoit pour l'ornement de ces eglifes,
'La caverne de Bethleem confacrée par la naissance du Sauveur
du monde, avoit esté profanée par Adrien aussibien que le lieur
de la passion. Ce prince y avoit fait bassir un temple d'Adonis,
y avoit fait planter un bois pour fervir à la messine superstition,
& y avoit établi le culte sacrilege de cet infame; 'ee qui ne put
neammoins empelcher que dans la plus grande force du paganisme, "ettre caverne ne fuit celebre parmi les payens mésmes, v.N.S.J.ee

Paul.p.134.135 Hier.cp.13.p. 100-d.

Ori.in Cell.l.r. p.59.c|Euldem. Lg.c.z.p.97.c.

comme le lieu de la naissance du Dieu des Chrétiens. Helené Eut.c.41.7. mit done sa pieté à orner & à enrichir cette caverne sainte. [Et 504.c.d. ce fut apparemment pour ce sujet, ]'que l'on abatit les bois qui Cyr.cat.11.7. couvroient encore Bethléem peu d'années avant que S. Cyrille 1144.

fift fes Catechefes.

'Helene passa de là à la montagne des Oliviers, où elle fit la Eu. 2.504.d. mesme chose qu'à Bethleem. Elle y fit bastir une fort belle eglise Hier.I.Ad.p. qui estoit en rond: mais on ne put jamais ni paver de marbre le 197.b.Paul.cr. milieu de l'eglife, qui estoit l'endroit d'où J. C. est monté au Ciel, ni fermer la voute sur cet endroit. Nous en avons parlé plus

V.N.S.I.C. amplement en"un autre lieu. Elle augmenta ainsi la celebrité de cette montagne, qui des auparavant estoit fort reverée des Chrétiens, l'Car on venoit de toute la terre à Jerusalem, pour Eusdem 14.c. voir dans fa ruine l'accomplissement des propheties, & pour 18.p.188.c.d. adorer Dieu sur la montagne des Oliviers; de sorte qu'il sembloit que la gloire de Dieu eust abandonné la ville, & fust passée sur

cette montagne, comme on le lit dans Ezechiel.

'Nicephore marque bien d'autres eglises qu'il pretend avoir esté Nohr.La.c.to. basties par Su Helene dans la Palestine. [Nous en voudrions des P.195-197. preuves plus fortes que son autorité; | parcequ'Eusebe ne luy en Eus. p. 504,501.2. attribue que dettx, Elle ne fit passeulement paroistre sa pieté à elever de grandes eglises. Elle ne signala pas moins son humilité que sa magnificence royale. [Elle paroiffoit publiquement dans e.417.191.d. les eglises, & elle se trouvoit avec le peuple aux assemblées dans un habit modeste, se tenant dans le rang des femmes, Elle 30cr.l.s.c.17.p. imitoit J.C.par l'humilité qu'elle faisoit paroistre à l'égard de 47.6. tout le monde, mais furtout à l'égard des moines & des vierges, 'On dit melme qu'estant à Jerusalem, & ayant invité toutes les Rullecate. vierges sacrées à venir manger chez elle, elle ne voulut point les 163.164, Soz. 13. faire servir par d'autres, mais se mettant elle mesme en habit de Thortalacir. fervante, elle leur donna à layer, leur apporta les viandes sur P-16-165 la table, & voulut leur presenter à boire, se tenant heureuse d'estre la servante des servantes de J.C, elle qui estoit la reine du monde, & la mere de l'Empire. On ajoute qu'elle leur fit Suid. p. 1056. 2.

assigner des revenus sur le thresor imperial. Les vierges de Jerusalem ne se ressentirent pas scules de sa pieté.]'Elle traversa tont l'Orient avec l'eclat & la magnificence Ful.v.Conf la. d'une Imperatrice ; [mais elle s'y fit encore plus remarquer par 6.44 p.505. ses liberalitez royales, l'Elle donnoit avec abondance aux communautez des villes, aux particuliers, & aux foldats, mais furtout aux pauvres. Elle distribuoit de l'argent aux un 5 des habits aux

autres, delivroit les prisonniers, tiroit des mines & rappelloit

16

c.45.p.505.d.

d'exil ceux qui y avoient esté condannez, & soutenoit les foibles contre ceux qui les opprimoient. Elle faisoit partout de riches presens aux eglises qu'elle visitoit, sans excepter mesme celles qui

estoient dans les moindres villes.

£.46.P.(C6.1. 'A prés qu'elle cut passé sa vie jusqu'à l'age de pres de 80 ans, c.43.p.505.b. dans une fuite continuelle de prosperitez, dans une santé parfaite de corps, & dans une vigueur d'esprit toute entiere; aprés qu'elle eut fait voir dans toutes ses actions & ses paroles, le fruit que la

parole divine produisoit en elle ; aprés, dis-je, qu'elle eut receu fur la terre diverses recompenses de la pieté, elle alla en recevoir de plus grandes encore dans le ciel, où elle entra par une mort a Thort. 1, 1, 6, 17. digne de sa vie, peu aprés son voyage de Palestine, & lorsqu'elle a Thompses. fut retournée vers Constantin. Sentant donc que Dieu l'ap-6 a/ Euf. c. 46.p. pelloit à une meilleure vie, elle donna à son fils d'excellentes instructions pour l'animer à se gouverner saintement en toutes Suid. s. p. 875. choles. Elle l'exhorta à avoir un grand soin de ses sujets, à prati-mamilie. quer la vertu & à ne s'en point elever, à servir Dieu avec crainte Thdrt.p.565-a-

& tremblement. [Elle finit] en luy souhaitant toutes sortes de Euf.p., 106, a.b. benedictions. Elle dit adieu à luy & à ses petits-fils qui estoient aussi auprés d'elle : elle sit son testament en leur presence, leur distribua les biens qu'elle possedoit dans toute la terre, & mourut entre leurs bras, pleine de paix & de joie, toujours assistée par

c Eul.p. 904, a.b. Constantin fon fils unique.

[Si elle n'a esté dans la Palestine qu'à la fin de l'an 326, il est difficile de mettre sa mort plustost qu'en 128. Et on ne peut guere aussi lamettre plustard, j'puisqu'elle mourut peu aprés ce voyage, Ruf.Lto.c.tr.p. '&queConstancie sa belle-fille,["morte vers l'an 330,] la survéquit v.constan. Codiori, Co. neanmoins quelque temps, selon Rufin, d'Ainfi si elle a eu part à la tins 690 fondation de l'eglife des Apostres & à quelques autres eglises de Constantinople, comme le disent les nouveaux Grecs, c'estoit avant que Constantin songeast à fonder cette nouvelle ville : & c'est à quoy il y a peu d'apparence.] Quelques uns mettent sa

448-2 mort le 15 d'avril,

#### <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> ARTICLE VIII:

Honneurs rendus à la memoire de S'e Helene.

N ignore le lieu où S# Helene mourut, & il est certain sculement que ce n'estoit pas à Rome, s'comme l'écrit Eul. Confil. Nicephore. Car Constantin'y fit transporter son corps accom- No 7 16.

pagné

4. C. 47 P. 506.C.

Thdrt.p. 561.a.

E.41 9.105.2.

8.c|38.b.c|49.

Boll.4.may,p.

166 2.

pagné d'un grand nombre de personnes, & il y fut mis dans les monumens destinez pour les Empereurs, Nicephore dit qu'elle Nohr, p. 1995. fut enterrée hors de Rome dans une eglise toute ronde, & qu'elle fut mile dans un tombeau de porphyre, Bede, Anastase, & quel- Anaste. 34. p. 17. ques autres disent que ce fut dans l'eglise de S. Marcellin & S. Main. Lac. 95 Pierre, que Constantin avoit fait bastir sur le chemin Laviean, & où il fit de grands presens à cause de sa mere, On voit par Usuard Uiu. 18. aug. qu'on honoroit particulierement Sainte Helene sur le chemin Lavican, Ily a eu mesme en ect endroit jusques à Martin V. une Arin.p. 1857. eglife & un cimetiere de son nom, que quelques uns donnoient peutestre à ce qui portoit plus communément le titre de Saint Marcellin & S. Pierre.

'Cette Sainte fut honorée aprés sa mort comme meritoit de Thôn. La care l'estre une personne qui durant sa vie avoit honoré Dieu: avec P.563.a. tant de zele, & l'avoit servi avec tant de soin. Theophane dit que Thphn.p.as.d. les vierges de Jerufalem qu'elle avoit servies avec tant d'humilité, celebrerent toujours sa memoire. S. Ambroise l'appelle une Amh.div.3.p. femme de sainte memoire, & en parle avec honneur. S. Paulin 113.2. & les historiens ecclesiastiques n'en parlent pas moins avantageulement, ainsi que nous avons vu. l'Le Concile de Calcedoine Conc. 1.4.2.607. crut donner un grand eloge à la picté de l'Imperatriee Pulquerie, s. en l'appellant une nouvelle Helene, en qui l'on voyoit revivre la foy & le zele de l'ancienne, S. Gregoire de Tours pour relever Gr.T.gl.M.c.s. ausli Ste Radegonde; dit qu'elle luy estoit comparable en foy & P.O.

'L'Eglise latine l'honore depuis plusieurs siecles parmi les Bar.st.aug.g. Saintes le 18 d'aoust, comme on le voit par Usuard & quelques autres martyrologes. Quelques uns en marquent'la felte le 15 Boll-15, apr. p. d'avril; d'autres le 8 de fevrier. Les Grecs honoroient aussi sa 177.cd memoire à Constantinople par diverses rejouissances, & par les 4,9,17 prieres folennelles qui se faisoient [mesme] durant toute la nuit. 6 Thphn.p.at.e. Dans leur office ils marquent sa feste le 21 de may, la joignant Menza, p.162, avec Constantin, Baronius dit qu'il y en avoit une eglile à Constantinople du temps de Justinien ¡ ce que neanmoins M' du Cange n'a point remarqué.]'On pretend que l'eglife de Rome 18.20p.g/Front, appellée Sainte Croix de Jerusalem, a porté autrefois le nom (al.p.49).

d'Helene. 'On marque fur l'an 327, [lorfque Sie Helene vivoit eneore, ]que Hierahrat Al-Constantin pour l'honorer donna le nom d'Helenople au bourg 1441[Sor.l.i.e. de Drepane en Bithynie, dont il avoit fait une ville en l'honneur de S. Lucien qui y estoit enterré. Thilostorge & les actes de Saint Phile. L. e. 12. p.

\* Hill. Eccl. Tom. VII.

19 Bar. 126.5 57.

Lucien difent one ce fut Helene melme qui bastit cette ville, Les

Soz.1.s.c.z.p. 44-444 . a Bar. 316.5 j8.

actes a joutent que ce fut au retour de son voyage de Palestine, & qu'elle y eleva auffi une eglifemagnifique au nom de S. Lucien. Sozomene dit qu'il y avoit aussi une ville de la Palestine, qui portoit à caufe d'elle le nom d'Helenople, Baronius dit encore que ce fut en son honneur qu'une des provinces du Pont appellée auparavant le Pont Polemoniaque, fut nommée Helenopont; & la Novelle de Justinien qu'il raporte pour cela, semble affez formelle. Neanmoins on voit que ces deux noms ont subsisté l'un Suid. 4-F. 458.2. avec l'autre, marquant chacun une province particuliere, l'On trouve diverses statues d'Helene mises à Daphné pres d'Antioche, & particulierement à Constantinople, Baronius en marque deux en Italie, dont la premiere a esté dressée aprés la mort de Crifpe en 326, & avant que Constant fust fait Cefar[en 335.] On a encore une inscription faite en son honneur par la ville de

s.p. 875, e.f | Codi-osi, C.p.

10.2 Hely.p.19. 6 Bar.326.5 64, e Spon, p. 197. Nphr.1. \$.c. 31. p.109.b.c.

Sorrento[en Italie,]entre 340 & 350.

Nicephore pretend que Ste Helene aprés avoir esté enterrée à Rome, fut transportée deux ans après à Constantinople, & mife dans le mausolée que Constantin faisoit preparer pour luy dans l'eglife des Apostres, On ajoure que de Constantinople il a esté transportéen l'an 1212 à Venise. "Mais cette tradition des Grecs No T : 7. reçoit affez de difficulté, quand nous n'aurions pas deux autres traditions qui la combatent, & qui se combatent aussi l'une l'autre. Car il est certain qu'en l'an 840, l'on apporta de Rome un corpsqu'on affuroit estre celui de Ste Helene merede Constantin, & on fe mit dans l'abbaye de Hautvilliers au diocese de Reims. où on le revere encore au jourd'hui comme celui de cette Sainte. Baronius parolft demeurer d'accord de cette translation : Et neanmoins on pretend aujourd'hui avoir le mesme corps à Rome dans l'eglise appellée Ara-Cœli, où l'on dit qu'il fut apporté sous

Arin.1.4.c.9.p. \$1.13.

Innocent II. vers l'an 1140.] 'On dit auffi que le combeau de porphyre où Ste Helene estoit enterrée, fut porté à S. Jean de Latran par ordre d'Anastase IV. qui voulut y estre enterresen 1154, On voit encore aujourd'hui ce tombeau dans la mesme eglise; & A ringhus nous en a donné la description, où l'on ne voit rien que de profane.

Anal.t.s.p.99 Ben, f. 4-2- p.154 Mail.t.t.p.401.

Gall.chr.r.4.p.

14.1-1.1-MS.p. d Marl.p.401.

'Alman qui estoit moine de Hautvilliers lorsqu'on y apporta le corps qu'on croyoit estre de Ste Helene, ou qui le fut bientost après, écrivit l'histoire de cette translation, que nous avons encore, & fit aussi une vie de Ste Helene par l'ordre de l'Archevesque Hinemar, dOn l'a encore, & on en cite quelques fragmens, [que

nous n'avons pas cru affez autorifez pour nous en servir. Je ne sçay si elle est imprimée. l'On a à Rome une autre histoire de Ste Arin.1.4.c., p. V.la note 7. Helene: & on en cite quelques endroits, ["dans lesquels il est 17.5 4.16. aifé de remarquer diverfes fautes, Mais il suffit de voir)qu'elle n'est écrite qu'aprés le Pape Anastase IV, [c'est à dire après l'an 1154.]

#### 

#### ARTICLE IX.

De S. Macaire de Jerufalom.

O M M E S. Macaire Evelque de Jerusalem a en beaucoup de part tant à la decouverte de la Croix & dessaints lieux, qu'aux autres bonnes œuvres que Sie Helene a faires dans son diocele; on lera fans doute bien aife de voir ici ce que l'histoire

nous en apprend.}

Zambdas ou Zabdas 38º Evelque de Jerufalem, qui avoit fue- Foll 7.c. 11.p. code[l'an 298]à Hymenée, n'ayant tenu ce fiege que fort peu, 190 ckhilodi. Nota & c'est à dire quatre ou cinq ans; Hermon nomme Hermonas dans als Thom. I.t. Theodoret, fut mis enfa placedes devant la perfecution, en l'an c.ap.pac. 302. On luy donne neuf ans d'epitcopat, Ainti S. Macaire qui fut Nobre che fon successeur suivant Theodorer & tous les chronologistes, sera Tiphn Eu.y. monté sur ce siege en 321, ou peu aprés, selon que la persecution, qui dura jufqu'à la fin de 312, l'anra permis. Le texte grec de la Euf.ehr. chronique d'Eusebe le fait commencer en l'an 113 maiselle est extremement brouillée en cet endroit, Elle le conte pour le 39° fuccesseur de S. Jacque, & le 40° Evesque en y comprenant S. Episte 20. P. Jacque mesme.

'Ce Saint effoit orné de toutes fortes de bonnes qualitez, & Thên. 1.1.c.s. veritablement heureux aussibien d'effet que de nom, plein 17. p. p. 14. c/364. b. de sagesse, & d'une sagesse toute divine. Arius le conta des le c.4.p. 517.c. commencement de son heresse entre les ennemis declarez de fa doctrine, & le traita d'heretique & d'ignorant, parcequ'il PSE.a. foutenoit que le Fils de Dieu est eternet, egal, & consubstantiel à son Pere. Il ne faut pas douter que son zele ne se soit encore augmenté par l'la lettre que Saint Alexandre d'Alexandric huy Esisse. e.p. écrivit depuis sur ce sujet; [&il le sit paroistre jusqu'à l'extremité 75:.b. entre les hommes apostoliques de son siecle.

de sa vie; de sorte que S. Athanase l'a jugé digne de tenir rang Athora.p. 1914.

r. 'S. Epiphane l'appelle Bazas, d'autres Labdas, On l'a mis dans le martyrologe Romain le 19 de fevrier. Bill. 19.feb. parei 1. Macaire en grec lignifie haureux. Cij

Sor. I.t. c. 17. P.

'Il assista en 125 au Concile de Nicée, comme Evesque d'un des 4 Thdr. Licety thrones apostoliques, all y combatit avec les autres Saints les blasphemes d'Arius; [& il eut la joie] d'y voir faire un Canon ex-Conce. L.p. ji. prés pour relever sa dignité. [L'honneur de son Eglife s'augmenta encore beaucoup par la decouverte des saints lieux, & par les eglifes magnifiques que Constantin & St Helene y bastirent, Nous ne repetons point ce que nous avons déja dit de luy sur ce fuict.1

Eu. v. C.1, s.c. 14-10.7-449. ec.52.p.509.

Constantin qui luy avoit écrit fur l'eglise de la Resurrection, 'luy écrivit encore pour en faire bastir une autre au Chesne de v. Coustan-Mambré: Et celle-ci qui estoit pour tous les Evesques de la Pa-tin 5 68. lestine, ne portoit neanmoins en teste que le nom de S. Macaire, sans y joindre mesme celui d'Eusebe qui nous a conservé cette

470.C. d c.zs.p.48s.d.

lettre, quoiqu'il fust le metropolitain de la province, & fort consideré de Constantin. La suite d'Eusebe nous porte à croire qu'elle fut ecrite en l'an 330 ou 3313 d'où nous apprenons que S. Soz.l.s.c.10.p. Macaire a vécu jusqu'à ce temps la.]'Sozomene parle en effet de fa mort entre la deposition de S. Eustathe[en 331,] de le Concile

¢.10.p.471.b.

P.470.471.

de Tyr, auquel Maxime son successeur affista[en 335.] Sozomene dit qu'il eut quelque chose à souffrir des Ariens,

c'est à dire d'Eusebe de Cesarée, & de Patrophile de Scythople; mais qui les obligea de demeurer en repos en se separant de seur communion: [de quoy nous ne trouvons rien autrepart.] Le melme auteur raporte encore quelques autres choles de Saint Macaire touchant S. Maxime fon fuccesseur, que nous omettons parcequ'elles reçoivent affez de difficulté: & on en pourra parler

Boll, 10, mars, p. en un autre endroit.] On a mis le nom de Saint Macaire dans le martyrologe Romain au dixieme de mars,



# S. EUSTATHE, EVESOUE D'ANTÎOCHE,

CONFESSEUR DU NOM ET DE LA DIVINITÉ

### DE JESUS CHRIST.



AINT EUSTATHE estoit de la ville de Side Hier.v.ill.c. 86 en Pamphylie, quoique S. Chryfoftome femble P.205 2. qualifier Antioche sa patrie, [parcequ'elle le devint par l'episcopat,]'La qualité de Confesseur Ath. fug. p. 702. que S. Athanase luy donne plus d'une fois, [fait difol.p.ss.b. voir que sa foy avoit esté eprouvée durant la

perfecution de Diocletien , ou dans celle de Licinius : & ce qu'il fouffrit à la fin de sa vie par la persecution des Ariens, la luy sit meriter tout de nouveau. Theodoret en luy donnant le titre de Thornt, ace p Grand, qui luy est confirmé par S. Ephrem d'Antioche, [fait voir 129-p.718]. qu'il avoit encore beaucoup d'autres qualitez qui le rendoient recommandable, l'Aussi il est appellé par le mesine Theodoret Thirt. I. C. 10. le premier défenseur de la verité, "l'athlete de la pieté & de la ? 148.c.

chasteté, & un homme digne de toute louange.

\*S. Jerome admire dans luy la science des livres saints jointe à libertingsjab. une grande connoissance des lettres humaines, de l'appelle une d'Hieren dat. trompette tres retentissante, qui a donné le premier fignal du combat contre Arius, S. Chrysosome a fait une oraison entiere de direction entiere de la combat contre Arius, S. Chrysosome a fait une oraison entiere de la combat contre Arius, S. Chrysosome a fait une oraison entiere de la combat contre Arius, S. Chrysosome a fait une oraison entiere de la combat contre la combat à sa louange. Sozomene témoigne qu'il estoit universellement p.p. 779. admiré pour sa vie & pour l'eloquence de ses discours. \*Le Con- f Soz, l.t.c.s.p. cile des Orientaux vers l'an 435, le loue comme un défenseur de la 40, bil.a.c. 19. P. vraie foy, dont le nomestoit fort celebre à Alexandrie. "Facundus & Facilité. Ap. dit qu'il estoit honoré avec les autres Peres, & plus que beaucoup d'autres Peres, comme le premier Evesque du Concile de Nicée. ".

'S. Fulgence le met avec S. Athanafe, S. Hilaire, & les autres Fulg de pir l. plus grands Evelques de l'Eglife, entre ceux qui ont gouverné le 1.1.5 41.9.478. peuple de Dieu avec une vigilance admirable, qui estant remplis de la vertu du S. Esprit, se tont opposez aux heresies ou naissantes ou deja nées ; qui ont empesché les loups de se glisser dans la

SAINT EUSTATHE.

94.4 7.p. 106.6

bergerie de lesus Christ, ou les ont chassez quand ils les y ont trouvez mélez avec les brebis; & qu'enfin on ne fauroit nier 102.5.0.c.6.p. estre des vaisseaux de misericorde, Saint Anastale Sinaite le met entre les principaux Peres, & l'appelle le divin Eustathe, qui excelloit dans la connoissance des choses de Dieu, "un sage pre- comunité dicateur, un saint Martyr, le premier docteur du Concile de Nicée, un maistre d'il veutsuivre avec respect comme son pere, comme fon protecteur, comme un homme en qui Dieu parle.

Thdrt.f.t.c.t.v. siec|Hier.v.ill. c.85.p.195.2.

'Ce Saint fut quelque temps Evelque de Berée en Syrie, & fe signala deslors entre les défenseurs des dogmes apostoliques, C'est pourquoi S. Alexandre Evesque d'Alexandrie luy écrivit fur le fujet d'Arius, afin de l'avoir pour compagnon dans la guerre qu'il avoit entreprise contre cet heresiarque: & nous ne craignons point d'affurer que S. Eustache y employa tout son zele & toute sa capacité, ]

Hier.v.ill.c.8c. 4 Thdrt.1.1.c.6-P. 141.C.

'Il fut transferé de Berée à Anthioche capitale de la Syrie, immediatement aprés la mort de S. Philogone, fi nous voulons suivre Theodoret, "c'est à dire au commencement de l'an 124. v.s. Philo-Mais\*nous sommes obligez de mettre entre deux un Paulin mar-gone note 1. Nous trouvons que ce Paulin fut accusé de malefices, & de

qué par la chronique de S. Jerome & par divers autres.]

Hil.fr.1. p.16

Soz.n.p.116.1.b. magie, d'en avoir composé des livres, qui furent brulez par Macedone Confesseur, Evelque de Mopsueste; qu'il fue chaffé de l'Eglife; & que depuis ce temps là jufqu'en l'an 147, il perfitta dans l'apoltafie, & dans les crimes les plus arroces, Neanmoins nous ne trouvons cela que dans une lettre des Eufebiens,[dur Hil.p.16.[Sor.]. nombre desquels Macedone estoit aussi.] Ils joignent à tant de penip, jia.b.c. crimes une chole[qui ne s'y accorde guere,][avoir que le grand Ofius avoit este son intime ami; & ils ne parlent pas moins injuriculement de Saine Eustathe, [Ainsi tout ce que nous pouvous affurer fur leur autorité, c'est que ce Panlin a esté Evesque d'Antioche, & a cessé de l'estre, sans que nous puissions dire comment cela est arrivé.}

Theha p.ts Eury. p.411.472. 6 Thdrt.p.;si.c. & alii. e Bar. 324.5 144d Thdrt.p.547.

l'episcopar de ce Paulin, Mais il est indubitable que S. Eustathe estoit Evelque d'Anthioche des l'an 125 au Concile de Nicce, Ce Saint fut donc transferé de Berée à ce premier siege de l'Orient, ["non]avec les troubles que pretend Baronius; mais malgré luy, No T . . & forcé par un consentement universel des Evesques, du Clergé, & de tout le peuple fidele.[Ainfi s'il y a eu quelque faute dans ce changement de fiege, ce ne peut estre que dans ceux qui luy ont

Nicephore, Theophane, & Euryone, donnent cing ans à

SAINT EUSTATHE.

fait violence, & non dans luy qui l'a soufferte: Mais on peut dire que ce consentement unanime est une voix de Dieu, qui est le maiftre de ses loix & de celles de l'Eglise,

Il y a biendes prouves que non feulement S. Enstathe affista.

v.leConci- mais qu'il presida mesme au Concile de Nicée; & que ce fut luy le de Nicée qui estant affis le premier au costé droit, harangua Constantin \* Ibid. 5 7 au nom de cette illustre & fainte affemblée. Nous n'en parlons note 6. point ici, parcequ'on le peut voir fur le ritre de ce Concile. Ce

fut fans doute en cette occasion, que son zele] l'unit tres étroite- Hil.fr.a.p.26]

ment avec le grand Osius.

V. AssAriens [Il tint"apparemment quelque temps aprés, ] un autre Concile (Conc. La.p. 5 30 not, 26, de toutes les provinces de l'Orient soumises à celle d'Antioche: 559-562. Saint Jacque de Nifibe, S.Paul de Neocefarée Confesseurs, & environ 28 augres Evelques s'y trouverent. Nous avons encore l'epiftre synodale qu'ils écrivirent à leurs confreres demeurez dans leurs provinces, & quelques Canons mélez avec ceux d'un autre Concile d'Antioche tenu en l'an 341; particulierement] le p. 561. premier qui confirme l'ordonnance de celui de Nicée fur la feite de Pasque; & le 21 qui défend aux Evesques de changer de siege, p. 574.

comme cela avoit déja esté défendu [par le quinzieme de Nicée.]

Lewisenin Ce Concile prend le titre de pacifique auffibien que celui de p.560. faint, & affure les autres Evelques par la lettre synodale, que la grace & la verité de J.C. ayant visité l'Eglise d'Antioche, l'a omisse unie par le lien de la concorde, de l'unanimité, & de l'esprit de paix. Cela nous donne lieu de croire que la deposition de Paulin y avoit laissé quelque semence de division, qui fut enfin entiere-

ment étoufée par ce Concile; & ainsi il vaut mieux le mettre aussirost aprés celui de Nicée.

'S. Eustathe qui s'estoit declaré des premiers contre l'heresie Hierep 11613. Arienne, la combatit encore avec beaucoup de force par un p.18 d. grand nombre d'écrits, & par un entre autres dont Theodoret p. 44, 54 fflier, nous a confervé un passage, Il y expliquoit l'endroit des Prover- ville, 85. bes, où les Septante lisoient, Le Seigneur m'a eree le commencement de ses voies, pour former ses auvres. Il y raportoit une partie de

ce qui s'estoit passe dans le Concile de Nicée sur les Ariens, & y refutoit auffi leurs blasphemes, quoique leur heresie reprist Than, p. 541. d. alors de nouvelles forces; d'où nous pouvons tirer que c'eltoit vers l'an 329, lorsqu'Eusebe de Nicomedie & Theognis de Nicée, chefs des défenteurs d'Arius, avoient déja esté rappellez d'exil.]

'Il y marque que ces ennemis de la divinité du Verbe declaroient déja la guerre aux predicateurs de la verité; [& sa pieté

330,"ou plutost en 331.]'Car comme cesaint Confesseur estoit tres Nors \$. pur dans la foy, & qu'il avoit beaucoup de zele pour la verité, il avoit aussi une grande aversion pour l'heresie Arienne, & ne vouloit pas recevoir ceux qui en estoient infectez. Il refusa pour ce sujet de recevoir dans son Clergé Estienne, Leonce l'eunuque, Eudoxe, qu'on fit depuis tous trois Evelques d'Antioche melme, George de Laodicée, Theodose de Tripoli, & Eustathe de Sebaste.

Chry.t.r.or.sa. p.575.d.c.

'Il faifoit ainsi tous ses efforts, dit S. Chrysostome, pour empescher que cette contagion si dangereuse n'entrast dans Antioche comme dans les autres villes. Il veilloit avec soin pour en garantir fon peuple; & prevoyant de loin, à l'imitation des fages medecins, tout ce qui pouvoit arriver, il preparoit par avance les remedes necessaires. Il gouvernoit avec beaucoup de sagesse & de circonspection le vaisseau sacré de l'Eglise. Il couroit de toutes. parts; il excitoit les nautonniers, les matelots, tous ceux quiestoient dans le vaisseau: Il les exhortoit d'estre vigilans & attentifs à cause des pirates qui approchoient pour leur ravir le rare threfor de la foy. Et ne se con entant pas de garder son Eglife avec cette vigilance merveilleufe, il envoyoit encore dans toutes les autres, pour instruire, encourager, fortifier les Fideles, & boucher toute entrée aux ennemis. Car il avoit appris de Dieu qu'un Evefque ne fe doit pas contenter de garder l'Églife que le Saint Esprit luy a confiée ; mais qu'il doit prendre soin de toutes celles qui sont sur la terre; & que priant pour toute l'Eglise Catholique, sa vigilance & sa charité doit estre au moins aussi étendue que son oraison.

P. 576 2.

[Aussi n'estant pas encore satisfait du service qu'il rendoit à l'Eglife, ou par sa personne, ou par ceux qu'il envoyoit de toutes Hier.v.ill.c.ts. parts, l'il écrivit, comme nous avons dit, beaucoup de livres contre les Ariens : 28 le feul passage qu'en raporte Theodoret, [fusht pour faire voir combien il craignoit & epargnoit peu ces

esprits vindicatifs & superbes.

p.195.2. . Thdrt.l.t.c.7. P-545-Soci.line.zg.p.

Il attaqua mesme expressément le plus illustre d'entre eux, favoir Eufebe de Cefarée,]'& l'accusa ouvertement de violer la 18.c. || Soz. 1.1.c. foy de Nicée. Eusebe n'avoit garde de manquer à accuser le Saint de Sabellianisme, qui estoit alors le crime ordinaire de ceux qui n'en avoient point d'autre que de hair l'Arianisme. Mais Saint Eustathe en pouvoit moins estre suspect qu'aucun autre, j'puisque Socrate, qui témoigne avoir lu les écrits qui s'estoient faits sur ce

18.p. 468.d. Socr.p. 18,d.

SAINT EUSTATHE.

fujet, affure qu'il reconnoissoit que le Fils subsistoit distinctement

du Pere, & que Dieu estoit un en trois hypostales, ce qui estoit une expression encore plus eloignée du Sabellianisme que de l'Arianisme.'Le Saint n'attaquoit pas seulement Eusebe, mais soul. 1.c.19.p. il témoignoit encore tout publiquement l'horreur qu'il avoit 469.2,6. de Patrophile de Scythophle & de Paulin de Tyr, à cause de l'herefie qu'ils fuivoient,

'Les Ariens voyant donc qu'ils ne pouvoient resister à la Chry.or.p.p. fageffede ce Saint; que ses soins & ses precautions avoient tellement muni son Eglise, qu'elle estoit hors de prise à tous leurs efforts; [& que leur accufation de Sabellianisme se détruisoit d'elle meine, jils se resolurent de chasser d'Antioche ce predicateur trop genereux de la verité, Eusebe de Nicomedie qui Thér. 1.1.6.40. par la commodité que son siege luy donnoit de parler souvent à P-168.a.b. Constantin, s'estoit acquis une grande autorité sur son esprit, fut le conducteur de cette entreprise. Il prit le pretexte de venir voir le bastiment celebre de l'eglise de Jerusalem : ce qui sit que Constantin luy donna toutes sortes de commoditez pour son voyage, & le laiffa aller avec de grandes marques d'honneur. Il

reux deffeins. 'Ils pafferent par Antioche, où ils ne donnerent au Saint que b.c. des marques d'amitié; & ils receurent aussi de luy tout l'honneur & le bon traitement possible, parcequ'il respectoit en eux la dignité dont l'Eglise toleroit qu'ils fussent revêtus, Mais estant arrivez à Jerufalem, & ayant vu[dans la Palestine ou en chemin,] Eusebe de Cesarée, Patrophile de Scythople, Aece de Lydde, Theodote de Laodicée, & les autres qui avoient embrassé leur heresie, ils leur decouvrirent leur dessein, & les emmenerent jusqu'à Antioche, sous pretexte de les accompagner par honneur. Il se trouva en mesme temps à Antioche divers autres Prelats ps6,2,8.

emmena avec luy Theognis le compagnon de tous ses malheu-

'Lorsque les Eusebiens y furent venus, ils gagnerent par argent ?-568.d. une femme publique pour luy faire dire que le faint Evelque l'avoit violée, S'estant donc assemblez, & ayant fait sortir tout le monde,[c'est à dire tous les laïques,]ils firent venir cette malheureuse, qui portant un enfant entre ses bras, cria tout haut. qu'elle l'avoit cu d'Eustathe. Le Saint luy demanda si elle avoit quelque rémoin de ce qu'elle disoit; & elle ayant avoué qu'elle

Catholiques, & qui n'estoient point de seur faction.

1. Les Benedictins regardent cette histoire comme fort douteufe , parceque S. Arhanden'en parle Mhivique f. point, quoiqu'il n'en oublie pas de ferublablest mais ce filence n'eft pas à oppoter a Térodorer.

\* Hift. Eccl. Tom. VIL

۲.

P.569.2.

n'en avoit point, les Eusebiens au lieu d'observer les regles de la loy,& de S. Paul, qui défendent de juger un homme,mais furtout un Prestre, que sur la deposition de deux ou trois témoins, prirent le serment de cette femme, qui n'ayant fait aucune difficulté de jurer que cet enfant estoit d'Eustathe, ces juges si equitables le condannerent aussitost comme adultere. 'C'est ainsi, dit Saint

Hier in Ruf.L. 3.p.247.b. Thdrt.1.1,c.21. F-5: 9.570.

Jerome, que S. Eustathe se trouva avoir des enfans sans y penser, 'Mais Dieu voulut depuis justifier l'innocence de son serviteur. Car cette malheureuse femme estant tombée dans une tres lonque & tres facheuse maladie, decouvrit son crime & la malice des Ariens : elle avoua qu'ils l'avoient obligée à force d'argent d'accuser le Saint de ce crime, & que son serment n'estoit pas neanmoins entierement faux, avant eu cet enfant d'un Eustathe ouvrier en cuivre. Elle fit cette declaration non devant deux ou trois personnes, mais en presence d'un grand nombre d'Ecclesiastiques: de sorte qu'il fut visible à tout le monde, que ce grand Saint n'avoit esté condanné que parcequ'il soutenoit la veritable foy, comme S. Athanase, S. Jerome, S. Chrysostome, Theodoret, Socrate, Sozomenc, & generalement tous les Catholiques l'ont reconnu. Cela n'empescha pas l'les Eusebiens de le representer à toute la terre comme un homme dont la vie avoit esté infame & scandaleuse, comme on l'a vu, discre-ils, par la suite; [c'est à dire parcequ'un innocent avoit esté opprimé par des tyrans,

Hil.fr.1, r.16 Soz.1. LC. II.P. 512.C.

59.6|1.2.c.9 p.85.

Neanmoins ceux d'entre eux qui ont eu un peu de bonne foy, Socr.l.r.c.24.p. semblent avoir reconnu la fausseté de cette calomnie; ['puisque George de Laodicée a écrit qu'il avoit este deposé comme Sabellien, à la poursuite, dit-il, de Cyrus Evesque de Berée: se qui vraisemblablement est faux, Cyrus ayant luy mesme esté persecuté par les Ariens pour la divinité de Jesus Christ.]

Thdrt.1.1, c.10. p.569.b.

469.b.

Socr. p. 19.01 Soz.1, s.c. 19.p. 4 Fuf. v. Conf.l. 3. c. 59. p. 515.C.

Thart.p. 169.b.

'Comme il y avoit dans le Concile plusieurs Evesques tres Catholiques, & qui n'estoient point dutout de la faction des Ariens, ils s'opposerent ouvertement à leur procedé, & exhorterent fort S. Eustathe à ne point ceder à une sentence si injuste. 'Le peuple mesme s'emut extremement pour la deposition de son Evelque. Les magistrats & les principaux officiers prirent part à cette division : & la sedition s'échaufa si fort , qu'on estoit pres d'en venir aux armes, & de voir un renversement general dans toute la ville, si les mouvemens du peuple n'eussent esté retenus par la crainte de l'Empereur.

'Les Ariens voyant donc l'opposition qu'on leur faisoit à Antioche, s'en allererent trouver Constantin, à qui ils persuaderent qu'ils avoient eu raison de condanner S. Eustathe, & qu'il estoit veritablement coupable du crime dont il estoit accusé, 'Ils y en ajouterent neanmoins un nouveau, favoir qu'il avoit Ath. fol.p. 811.b. fait quelque injure à la mere de l'Empereur, Constantin fut son lascage. d'aurant plus susceptible de ces calomnies, que la sedition arrivée 469.00 dans Antioche à cause du Saint, & dont il le soupçonnoit aisément d'avoir esté l'auteur, le luy rendoit odieux. Ce fut donc par ces Thirdas. calòmnies que les Ariens trouverent moyen de faire chaffer P-stylb. d'Antioche, comme un adultere & un tyran, ce genereux défen-

feur de la chasteré aussibien que de la foy,

&c.

'Conflantin envoya auffi à Antioche , [tant pour execurer et Ful-Conflat ordre, que pour rétablir la paix dans la ville, le plus fidele de ses essessate ministres & des Comtes de sa Cour, & en mesme temps écrivit diverses lettres"au peuple avec beaucoup de douceur, pour l'exhorter à l'union qui convenoit à des Chrétiens. On croit que a papage. Stratege à qui il avoit donné le nom de Musonien, est le Comte

V.Constan-qu'il envoya à Antioche, parcequ'il v estoit peu de temps après, c.61.p.119.b. 'Ce Stratege eftoit Chrétien , & avoit beaucoup d'excellentes Amm.l.1, 256

qualitez, mais obscurcies par son avarice.

'Dieu ayant done livré S. Eustathe entre les mains des Ariens, Chr.or.p.p. pour faire eclater davantage la force de la verité dans l'opprel. 176-172. fion de ceux qui la défendoient; ce Saint supporta avec beaucoup soz.1.4c.19.p. de douceur l'injustice de ses ennemis, comme une chose qui luy 470 b. estoit avantageuses pour son repos.]'Il se crut neanmoins obligé Chry.p.578.a.b. de prendre plus que jamais soin de ses brebis; & les ayant fait assembler avant que de partir de la ville, il les exhorta, dit Saint Chrysostome, de ne point ceder aux loups, & de ne leur point abandonner la bergerie, mais d'y demeurer toujours pour leur resister & leur fermer la bouche, & pour affermir la fov des fimples, en empeschant que par leur absence les brebis ne fussent

exposées à la rage de ces loups.

S. Chrysostome ajoute qu'on vit par l'evenement la sagesse & l'importance de ce confeil, qui avoit sauvé la plus grande partie de la ville, en l'empeschant de devenir Arienne: [& il a apparemment voulu marquer que S. Eustathe exhorta les plus fermes des Catholiques à ne faire aucune division dans l'Eglise d'Antioche & à se soumettre à l'Evesque que l'on mettroit à sa place, depeur que les foibles qui n'auroient pas affez de lumiere pour preferer la justice à l'eclat de la dignité episcopale, dont l'usurpateur seroit revétu, ni assez de force pour resister aux perfecutions que cet Evefque illegirime pe manqueroit pas de

leur faire, pour les obliger de le reconnoistre, ne demeurassent feuls denuez de la compagnie de ceux qui auroient pu les fortifier dans la foy, & ainsi ne tombassent dans l'heresie: Il est, dis-je, aisé de croire que Saint Chrysostome a eu cette pensée, puisqu'elle autorife la conduite de Flavien, dont il fait auffitost l'eloge, & condanne celle de Paulin son adversaire.

Thdrt.l 1.car. p.569.c.d.

1,2.0,20.9.611. 040|0p.11Lp.581

Car pour toucher ici en un mot ce qui se verra avec plus d'étendue dans la suite de l'histoire, l'les Eusebiens avant mis à la place de S. Euftathe [Paulin alors Évefque de Tyr,] & d'autres enfuite, qui outre le crime de leur intrusion, estoient ou secrettement ou ouvertement Ariens, une partie du peuple orthodoxe fe foumit à eux, particulierement Flavien & Diodore, qui n'estant alors que laïques, ne laissoient pas de soutenir avec beaucoup de hi.l.r.c.11.p.;63. vigueur la pureté de la foy, Mais beaucoup d'autres tant des Ecclesiastiques que des laïques, qui demeuroient attachez à la verité Catholique, se crurent obligez de se separer de leur communion, & d'abandonner les affemblées ecclesiastiques, pour en

tenir entre eux de particulieres. Ce furent ceux que tout le monde appella Eustathiens, parceque leur corps avoit commencé depuis le bannissement de S. Eustathe,

La division continua encore aprés la mort de S. Eustathe; quoique l'autorité de ceux qui gouvernoient l'Eglise d'Antioche pust paroistre plus legitime: mais leur foy n'estoit pas plus pure, non plus que celle d'une partie de ceux qui leur estoient soumis: 1 La.c.19.9.411.c. '& ils avoient receu dans leur Clergé plusieurs personnes tout à Ath.sol.p.811.c. fait indignes, '& ceux mesmes que S. Eustathe n'y avoit jamais vouly admettre. Les Eustathiens estoient autorisez dans leur

> feparation par S. Athanase, qui communiquoit avec eux, & non avec les Evelques d'Antioche.

> Ainsi on peut dire que c'estoit la portion la plus pure & la plus fainte de l'Église d'Antioche, jusqu'en l'an 361, auquel S. Melece fut fait Evelque de cette Eglife par un consentement unanime des Orthodoxes & des Ariens. Mais il se declara aussitost pour les premiers, ce qui le fit bannir par les autres, qui prirent pour leur Evesque Euzoïus deposé autrefois avec Arius. Sur cela, les Orthodoxes de cette communion firent ce que les Eustathiens avoient fait trente ans auparavant; mais ils le firent tous, & renoncerent absolument à la communion d'Euzoïus, pour demeurer unis à S. Melece.

Ath, vic. p. cq. s.d. r.'Les Benedictins luy font incceder immediatement Polale : [mais nous avons montet dans la note ; & fur les Ariens \$ 15, & note 12, qu'il faut mettre Paulin de Tyr entre deux.]

Si les Eustathiens se fussent alors unis à eux, leur conduite n'auroit receu de l'Eglife que des eloges: mais ils voulurent persister dans leur separation, & se firent ordonner Evesque le Prestre Paulin leur chef. S. Athanase desapprouva tout à fait cette ordination; & neanmoins comme c'estoient les anciens Orthodoxes, il crut devoir continuer la communion qu'il avoit avec eux, sans s'unir à S. Melece, L'Occident & l'isle de Cypre suivirent son autorité; mais S. Basile & tout l'Orient s'unit à S. Melece, & traita les autres de schismatiques. Cela produisit de grands troubles, qui continuerent jusqu'à S. Chrysostome, dont le zele eur la force de taire recevoir Flavien fuccesseur de Saint Molece, dans la communion de l'Egypte & de l'Occident : & depuis cela les Eustathiens destituez d'appui & d'Evesques, se réunirent peu à peu aux Evesques d'Antioche, particulierement à Alexandre vers l'an 417.]'Il en restoit encore quelques uns en That.L.L.a.p. 482, qui se réunirent lorsque les reliques de S. Eustathe furent 157.c.

raportées à Antioche, comme nous dirons bientost,

Pour retourner à l'histoire du Saint, Constantin s'estant malheureusement engage à appuyer sa deposition, l'eet illustre Ath. fol. p. \$11 b. Prelat fut enfin arraché à la ville d'Antioche, avec un grand ". nombre de Diacres & de Prestres qui furent bannis avec luy, soit fous le titre specieux du bien de la paix, soit sous quelque autre pretexte que nous ignorons.]'Il fut mené dans la Thrace, 2 & Thort.l.s.c.20, Constantin écrivant au peuple d'Antioche, témoigna l'avoir p. 169.b. ecouté. Les Ariens tinrent mesme alors un nouveau concilia- 1922. pp.d. bule contre luy à Nicomedie, si nous voulons accorder cela à Philostorge, J'qui dit qu'il fut condanné en cette ville par 250 Philostale,7.p. Everques, Il peut avoir passe quelque temps à Trajanople dans Everques, 11 peut avon par susque le dernier lieu de son exil & celui se p. 19; b.
No T 1 4 la Thrace; mais il paroilt que le dernier lieu de son exil & celui se p. 19; b.
6 Thirt.L.l.a.c.

de sa mort, fut la ville de Philippes en Macedoine.

[Nous ne trouvons point dans l'antiquité quand il mourut, B'ond, p. 1156] finon | que ce fut avant que S. Melece fust établi sur son siege, Thehr.p. 114.d. Not : 5 [au commencement de l'an 361. Mais il y a diverses raisons qui p. 635. font juger que des l'an 338, il jouissoit dans le Ciel des recompenfes que son zele & sa patience luy avoient acquises,]'Les Grecs M:n.22, p.111 marquent sa feste le 21 de fevrier, & le 5 de juin, Usuard, Adon, Typi.p.43. Notker, & les autres Latins, la mettent le 16 de juillet : & l'on f Flor p. 646.1. trouve ce jour là un Saint de melme nom à Antioche dans les anciens martyrologes qui portent le nom de S. Jerome; mais il femble que ce foit un Martyr, Et quoique S. Chryfostome suivi 1 Eust. hex.p. par S. Anastase Sinaite & quelques autres Grecs, donne ce titre 156.

SAINT EUSTATHE.

Amb.ep.B.63.p. 1019.0,

à nostre Saint ;[selon]'ce que dit S. Ambroise en parlant de Saint Denys son predecesseur, Que ceux qui sont morts dans l'exil, ap-

P.790,b.

prochent plus pres du martyre que ceux qui en ontesté rappellez: Chry.in Jer.t. .. [neanmoins on ne les qualifie d'ordinaire que Confesseurs.]'Il femble que du temps de S. Chryfostome, l'Eglise d'Antioche l'honoroit vers le milieu de novembre.

t.r.or.(2, p. 574.

'Quoique ses reliques sacrées sussent demeurées dans la Macedoine, neanmoins tous les Catholiques d'Antioche ne laisserent pas d'avoir pour luy une veneration extreme, qui s'augmentoit

Fac.1.8.c.r.p. 468.2. Chry.p. 573.af

b.c.

au lieu de diminuer par la fuite des années Non feulement sa deposition n'empeschoit pas que son nom ne fust recité solennellement dans le facrifice parmi ceux des autres Evelques de la ville; 'mais le jour de sa feste y estoit celebré par les assemblées du peuple, [& par les louanges que luy donnoient les plus grands hommes, Nous avons encore l'eloge que Saint Chryloftome y prononça, où il luy donne le titre de Martyr. Et il témoigne luy mesme que ce discours sut ecouté par une grande multitude de

174.b. P. 573-2 574.C. In Jer. p. 790.b.

personnes, & receu avec joie & beaucoup d'applaudissement. [Environ cent ans depuis,]'Calandion estant Evesque d'Antioche, demanda à l'Empereur Zenon de faire raporter les reliques de S. Eustathe à Antioche; & les ayant fait tirer, comme nous avons dit, de Philippes en Macedoine, presque toute la ville

Thdr.f..l,1,p, 157. if Thehn p. 114. d[Vict. T.p. 4,1,d,

d'Antioche alla lept lieues audevant, & les receut avec beau- 18 milles, coup de respect. ["Cela arriva apparemment en l'an 482. NOTE 6. S. Eustathe ne merite pas seulement de tenir rang entre les

Cone.B.t.s.p. 1 9.d. P.195.C. 4 Cyr. Al,ep. so. .191.C. Conc.B.r.s.p. 758.2. e g.755.E.

plus saints Prelats & les plus illustres Confesseurs, mais encore entre les Peres & les Docteurs de l'Eglife;]'& il est cité en cette qualité par les moines de Constantinople qui combatoient Nestorius; par les Orientaux qui le défendoient; par les mesmes lorsqu'ils furent réunis à l'Église, bIl est cité dans le settieme Concile eccumenique, comme un Pere qui avoit parle par le mesme Esprit saint que le grandBasile, qui avoit esté le désenseur intrepide de la foy orthodoxe, & le destructeur de l'impieté Arienne.

Phot.c.119.p. d Soz.I.z.c.19.F. 470.1.C.

'S. Ephrem l'un de ses successeurs le cite encore. d'Sozomene dit qu'on pouvoit juger de son eloquence par les ouvrages qu'on en avoit encore, & que l'on estime beaucoup, dit-il, à cause du style conforme à celui des anciens, des pensées graves & naturelles, reprise de la beauté des termes , & de l'expression noble & agreable.

z. propi ri....marz ri'us tindo, nous a paru une meilleure leçon que prieri , quoique les Benediclins preferent cette derniere, qui fe trouve, difent-l's, dans un plus grand nombre de manuferits.

"Il a écris, comme nous avons dit , beaucoup d'ouvrages contre dito-ille 4,6 le dogme des Ariens, \$5. Euloge d'Alexandrie luy attribue fir radiciours fur ce fujet, dont il raporte un paffage." Facundus cite auffi quelques endroits de fon fixieme livre contre les Ariens. \$7.500 mais il en raporte mefime du huitetime livre. C'est auffi course les Ariens qu'il avoit fais, [vers l'an 3,35], [on écrit fur cet endroit a "thématica, des Proverbes." Le s'eigneur ma ére d'or. Hoodorte en raport diverspaffages. Il yen a plusfeurs d'un livre fur l'ame, d'ont parle diverspaffages. Il yen a plusfeurs d'un livre fur l'ame, d'ont parle plus de l'avoit de l

fur le 9

λέρνε.

\*\*Dans le VII. Concile on en raporre un fur l'Eucarifite, tité \*\*pan.\*\*
de fon explication fur cet endoris des Proverbes, Assagres pains 1S. Jerome cite son sentiment sur Melchisedech, \*\*& dit qu'il a derit une infinité de lettres. Il luy actribue aus liu un livre contre l'actribue de l'expar S. Analtale dans ses Extraits; comme un ouvrage contre les sub-Ariens. [Leo Allatius nous 15 adonné en 165; 8 je ne crops as \*\*sac.hn.p.64] qu'il yai aucun lieu de douter que cet ouvrage ne soit veritables ment de Saine Eusstabel. 15 y declare ouvertement en men de d'Origene, & y reprend melme des choses qui paroissen de l'expar de l'experiment de l'experime

cateur facré de la foy orthodoxe, & dont il admire le zele & la V. Leskiem pieté, ["Il y avoit en ce temps là un Eutrope Evcíque d'Andrino-19. à qui cet eloge convient fort bien: mais il n'eft pas aifé de dire fi c'eft Celui là, ou un autre,]

"L'e mefine Leo Allacius nous a donné fous le nom de S. Euftathe let.

un ouvrage sur les six jours, ou sur la creation: Il y a quantité de remarques sur la nature des animaux, & d'autres choses semblables. Il y a aussi un abregé de l'histoire de la Bible jusqu'à Josué, N o 11 7. ["Mais il y a sujet de douter si cet ouvrage est veritablement de

nostre Saint, aussibien que l'a Liturgie que les Orientaux pre- Bonz, sit. p. 64. tendent avoir de luy.

[II faut qu'il y cust quelque obscurité dans les écrits de Saint

Eultahe/für lefujet de l'Incarnation, puisqu'on a mis autresois Phaceau-p-quedion caque ce Saina avoir cru dece my l'Interer-8 cui all'alle proport défendre ou pour excuser les expressions Nestoriennes de l'Anche de l'An

menuerny Gondo

## S. ALEXANDRE, EVESQUE DE BYZANCE

### OU CONSTANTINOPLE.

Mar.& F.p.18.



EGLISE a eu dans un mesme temps deux Alexandres Evelques illustres en pieté & en merites ; [l'un dans le Midi , l'autre dans le Septentrion, ]à Alexandrie & à Byzance. [Nous ne parlerons ici que du dernier, l'qui avoit fuc-

Soct.1.1.C.17.P. 71.2 Gcl.C.I.s. c.5.p.68,c,&

cede, ["en l'an 313 ou 314,] à Saint Metrophane, Nors 1. [dont le nom est celebre dans les Grecs, surtout dans ceux des derniers temps. Ils disent bien des choses & sur sa race & sur sa vie que nous omettons, parceque nous n'y voyons rien de fondé. No T s 1, Il nous suffit de savoir que les Grecs l'honorent solennellement à Constantinople le quatrieme de juin dans la grande eglise, &

Moaxa, p. 50. Codi,ori,C.p. a Cang.de C.I.

dans une autre qui estoit dediée sous son nom. 'Codin dit qu'elle a esté bastie par Constantin, & rétablie par Justinien. Quelques uns marquent que son corps y estoit. Baronius a mis aussi ce Saint dans le martyrologe Romain au 4 de juin,

4.7.119. Socr.la.c.6.p

'On marque que S. Alexandre avoit déja 75 ans lorsqu'il luy

84.c|Soz.1.4.c.4 p. 900.2, Naz.or. 17.P. 464.C.

fucceda; &il ne faissa pas de servir encore l'Eglise avec beaucoup de vigueur durant 23 ans que dura son episcopat. S. Gregoire de Nazianze qui fait gloire de suivre sa doctrine, & de marcher sur ses pas, l'appelle le grand Alexandre, l'ornement de l'Eglise de Constantinople, le genereux athlete, & l'illustre predicateur de la Trinité facrée. S. Epiphane le loue comme un homme d'une Mar & F. r. s. grande pieté, & qui craignoit vraiment Dicu. bUn auteur du melme temps le qualifie un Evesquesaint & admirable dont la Thorn, L.c.a.p. memoire estoit en benediction. Theodoret le met entre les plus grands Evelques de son siecle, & dit qu'il estoit orné des dons & des graces apostoliques,'& il l'appelle un homme divin.[Nous Conc. . p.100. laissons à d'autres à ramasser ce que Photius & d'autres Grecs

Fpi.69.C-10.p.

r. 18. p. 56, 3.

modernes en ont pu dire. On ne trouve rien de luy jusqu'au temps que l'heresie d'Arius Thdm.1.1.7,3.7. commença à troubler l'Eglife. J'S. Alexandre d'Alexandrie luy 125-556. écrivit

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. écrivit alors une grande lettre que Theodoret nous a confervée, pour l'informer des impietez foutenues par cet herefiarque, & le prier de s'unir avec luy pour les combatre. Nostre Saint le fit tellement, que malgré le credit de divers Evelques voilins puissans à la Cour, laquelle estoit presque toujours ou à Byzance meime, ou à Nicomedie qui n'en est pas loin, Theresie Arienne sortlace. [dont ces Evelques eftoient les principaux patrons, ne put nean- \$4.4507.1.1.c. moins jamais faire de grands progrés dans son dioccse tant qu'il 4.7.50.501. vécut: Les Catholiques y furent toujours les maistres à cause du respect qu'on avoit pour luy;'& ce qu'il y avoit d'Ariens estoient sor, p.84.1. reduits à tenir leurs assemblées en particulier & à disputer sur la

doctrine, lans avoir presque aucun pouvoir dans la ville. Il fut un de ceux qui condannerent cette heresie par leurs 61.5.c.191.459. fuffrages l'an 325 dans le grand Concile de Nicée, Photius veur 2.5. mesmegu'il y ait presidé. [Mais il oublioit que la ville deByzance, (Con quelque grande & quelque puissante qu'elle fust, ne passoit nean-

Sez 1.3.c.4.p.

moins encore que pour une ville particuliere de la provinced'Eu-V. Constan- rope, soumise à celle d'Heraclée comme à sa metropole,"Ce fut seulement en l'an 330 que Constantin en fit une seconde Rome, & la capitale de l'Empire d'Orient, sous le nom de Constantinople dont nous nous servirons dans la suite. Saint Alexandre eut sans doute la premiere part aux ceremonies ecclesiastiques qui se firent à la dedicace de cette nouvelle ville l'onzieme may 330. Mais on n'en trouve rien qui puille estre considerable pour son histoire.]

tin \$ 67.

Sozomene raporte que Constantin estant un jour venu en cette soziasisso ville, qui portoit ce semble encore le nom de Byzance, quelques 41-41. philolophes luy vinrent faire une remontrance fur le changement qu'il avoit fait à la religion de ses predecesseurs. Sur cela il leur permit d'entrer en conference avec S. Alexandre Evelque de la ville, comme ils le luy avoient demandé; & ce Saint y consentit affez afément, dans la confiance que sa picté & la pureté de sa vie luy faisoient avoir en Dieu:car il estoit peu accoutume à soutenir la verité par des disputes. Quand on fut pres de commencer la conference, Alexandre demanda que ces philosophes choisiffent quelqu'un d'entre cux pour parler, & que les autres se tinssent dans le silence; & quand cela cut esté fait, alors Alexandre s'adressant à celui qui devoit parler pour les autres, il luy commanda au nom de Jesus CharsT dese saire; & le philosophe demeura en mesme temps sans parole.

'C'est particulierenient la fin de la vie de nostre Saint, qui releva Sont ic. p.p. \* Hift. Eccl. Tom. VIL.

 ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. la gloire, & fit connoistre combien il estoit aimé de Dieu, par le service signalé qu'il rendit à l'Eglise, en ostant miraculcusement la vie à Arius. ["Cet heresiarque aussi fourbe qu'impie, avoit V.IcsArics trouvé moyen de se faire admettre à la communion de l'Eglise 5 atpar le Concile de Jerusalem à la fin de 335, les Eusebiens ses partilans s'y estant trouvez les maistres par le credit qu'ils s'estoient acquis sur l'esprit de Constantin."Ils ne le purent neanmoins 15145 14. faire recevoir dans l'Eglife d'Alexandrie, quoique privée du grand Athanase son Evesque: mais ils crurent le pouvoir faire à

Soz.1.2.c.19.p. 489.2

Constantinople par l'autorité de l'Empereur qui y estoit present, Ainsi ils l'y firent appeller en l'an 336 par Constantin, ]'& s'y rendirent eux mesmes de toutes parts, dans le dessein d'autoriser sa reception par un Concile. [Mais ils avoient à combatre & Dieu, & son serviteur Alexandrej'qui se consideroit comme le conservateur & le protecteur des decrets de Nicée, & qui faisoit

Socr.p.73.b. Soz.p.489.2.

c.t.p.769.b.c.

tout son possible pour en empescher le violement.

4 1 Soz. p. 489.

'Il connut bientoft le deffein des Eusebiens, Il tascha de rompre le Concile qu'il voyoit qu'on assembloit, ou mesme d'en arrester Ath.de Ar.p.471. la convocation.'Il fit aussi ce qu'il put pour empescher que l'Empereur ne fist venir A rius à Constantinople. Il ne put réussir dans l'un ni dans l'autre. Mais quand A rius fut arrivé, & que les 6 Thdrt. v. Par. Eusebiens prierent Alexandre d'avoir compassion de luy, & de le recevoir; ce Saint qui connoissoit leurs mauvais desseins aussibien que l'impieté d'Arius, les refusa absolument. Ils luy en firent parler par d'autres personnes, qui ne s'appercevant pas de leur malice, parcequ'ils estoient fort simples, luy vinrent faire de grands eloges de la douceur : Mais il leur répondit que la douceur injuste dont il useroit envers Arius, seroit une verita-Soz,p.489.2.b. ble cruauté pour une infinité d'autres personnes. Qu'il n'estoit permis ni seson la justice, ni seson les soix de l'Eglise, de violer

ce qui avoit esté ordonné par luv mesme & par tout le Concile de Nicée,

Ru.l.i.c.11.p. 167,141,

'Les Eusebiens voyant donc qu'ils ne le gagneroient pas par MSorr. P. 73.2. b) leurs discours, 's'emporterent contre luy, & le menacerent que s'il ne recevoit Arius & ses disciples dans le jour qu'ils luy marquoient, ils le feroient deposer & releguer bien loin de là, & qu'on en mettroit un autre en sa place qui ne manqueroit pas de recevoir Arius. La contestation des Evelques porta le trouble

Socr.p.75.a.b.

r. [Theodoret brooille fort iei cette histoire, supposant qu'elle est arrivée aussirost après le Concile de Nicée, au lieu qu'il la faur meutre en 396; se confondant S. Alexandre de Constantinople avec 3. Alexandre Alexandrie mort en 314; Mais il se corrige luy melme alleure.

Thirt.l.r.c.st.p. 96; h.char.l.4,6.1, P.+u.d.

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE, 35 parmi le peuple, qui se partagea selon ses differentes inclinations,

'Cependant Alexandre estoit dans une extreme peine, non pas b. tant pour les menaces qu'on luy faisoit, que par le danger où il voyoit la verité. S. Jacque ce celebre Evesque de Nisibe, estoit Tidre v. Par. c. alors dans Constantinople; & il]conscilla aux Fideles d'avoir 1.p.769.c.d. recours à Dieu par le jeune & par la priere, & de le conjurer tous ensemble durant sept jours, de leur accorder ce qui estoit le plus utile pour l'avantage des Eglises. Comme on connoissoit les dons apostoliques que Dieu avoit mis dans ce saint homme, tout le monde se rendir à son avis: Et Alexandre abandonnant les socr.i.r.e.37.p. discours & les contestations, eut tout son recours à Dieu, dont il 73.6.5. imploroit l'assistance par des jeunes continuels & par toutes sortes de prieres. Il s'enferma pour cela tout feul dans l'églife de laPaix; & là se jettant le visage contre terre au pié de l'autel, il joignit fes prieres à fes larmes: ce qu'il continua durant plusieurs jours & plusieurs nuits de suite. La fermeté de ce saint vieillard estoit d'autant plus admirable, qu'il avoit contre luy non seulement toute la majesté & la puissance imperiale, dont tant d'autres Saints avoient déja eprouvé les effets, mais encore l'autorité apparente de l'Eglise dans le Concile de Jerusalem, & sans doute aussi dans celui qu'on tenoit alors à Constantinople : mais rien n'aveugle ceux que Dieu éclaire, & rien n'ebranle ceux qu'il

fourient.] 'Le famedi qui precedoit le dimanche auquel les Eusebiens Athain Ari, or. r. vouloient faire recevoir Arius , Constantin trompé par une P.jer. ton de Ar. V.lesAriens nouvelle protestation qu'Arius luy avoit faite avec serment de a Thornbert.

fuivre la vraie foy, voulut parler luy mesme à S. Alexandre, & 4.6.1.p.233.d. luy commanda de tendre la main à un homme qui taschoit, disoit-il, à se sauver, & de le recevoir dans sa communion. Le Mar-& F.p.18. Saint fit tout ce qu'il put pour luy persuader de ne se pas laisser & Thorn, ap.d. furprendre par les deguisemens de cet heretique; & voyant enfuite que Constantin se mettoit en colere, il se tut & se retira,

Mais Dieu exauca celui que les hommes ne vouloient pas ecouter. Il ne differa point la vengeance du parjure d'Arius 2. & Ath.in Ati.or.n il le punit aussitost par un effet visible de sa justice,

'Le jour estoit pris, comme nous avons dit, au lendemain qui Thartpaped. estoit le dimanche, pour faire recevoir Arius. Les Eusebiens qui sont Lucis. p. l'accompagnerent à la sortie du palais où il avoit presenté sa 74.b. confession de foy à l'Empereur, le faisoient passer comme en triomphe par le milieu de la ville pour le faire voir à tout lo

monde; & ils vouloient deja le faire entrer dans l'eglife à l'houre At. A. At. P.

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE.

melme avec la violence qui leur estoit ordinaire. Le bienheureux Alexandre s'y opposa fortement, soutenant qu'il ne falloit pas recevoir l'auteur de l'herefie à la communion. A quoy ils répondirent en le menaçant, que comme ils avoient fait venir Arius à Constantinople sans qu'il le voulust, aussi ils sauroient bien le faire recevoir à la communion le lendemain qui estoit le diman-

F: i.64.C.10.P. che, quand mesme il ne le voudroit pas. Si vous ne voulez pas le « 714.4 recevoir de bon gré, luy dit Eusebe, je le ferai entrer demain avec « moy des le point du jour : Et comment l'empescherez vous ?

[Ainfi Arius s'en alla] 'plein d'une folle confiance dans la puissance d'Eusebe: "Et S'. Alexandre au contraire, saiss d'une vive douleur, s'en alla aussitost dans l'eglise étendre ses mains vers Dieu, & repandre ses larmes & ses prieres au pié de l'autel, couché le visage contre terre; & poussant du fond de son cœur ses crissvers le ciel, lil conjuroit JESUSCHRISTle maistre de toutes choses & le veritable Roy des rois, de ne pas souffrir que l'heresie qui se consioit sur la puissance d'un roy de la terre, Thirt. Land. 4. entrast dans l'Eglise. Il estoit alors accompagné de deux person-C-1.P.274. nes: b& le Prestre Macaire, de la bouche duquel S. Athanase 6 Ath.de Ar.p. apprit tout ceci, effoit avec luy. Il joignoit son oraison à la c p.671.c. sienne; il entendoit toutes ses paroles; & il remarqua particuelfpi.et.c.c.p. lierement'qu'il disoit à Dieu : 1 S'il faut, Seigneur, qu'Arius soit " 721.4.b. demain receu dans l'Eglife, delivrez vostre serviteur des liens de « ce corps, & ne perdez pas le juste avec l'injuste. Mais si vous " avez encore pitié de vostre Eglise, (& je sçay, Seigneur, que vous «

en aurez pitié, ) voyez quelles sont les paroles d'Eusebe: ne per- « mettez pas que vostre heritage tombe dans l'avilissement & dans « le mepris, mais oftez Arius du monde, depeur que s'il entre dans « vostre Eglife, il ne semble que l'heresie y entre avec luy, & que " l'impieté ne passe desormais pour la pieté. A prés avoir achevé sa « priere, il se retira plein de crainte & d'inquietude den sa maison,

ayant encore les larmes aux yeux. 'Ce grand combat où l'Evelque se défendoit par la priere, &

les Eusebiens par les menaces, finit enfin par le jugement que Dieu prononça contre les impies, en exauçant promtement les vœux de son serviceur. & faifant voir ainsi combien ils avoient esté pleins de foy & d'ardeur. Car il sit sa priere sur les trois statis & heures aprés midi: fEt vers la nuit de ce melme jour, l'impie fut contant. ofté de la terresen la maniere que chacun sçait, & que nous avons v. es Ariess raportée en un autre endroit.]5 V oilà comment ce saint défenseur 5 356

1. Socrate suporte fort mal cette priere, l. 1/4 17. p.7 34. l.

p.671.b.

Ath, in Ar, or. r. p. 101.d. 4 de Ar.p.670. b.c.

Ath.de Ar.p.

670.d.

d Thdrt.har.p. 214.1. Athin Ar.or. 1. p.301.2,

Mar.& F.p.18 Epi.p.711.8. e Epi.p.711.8. f a 69. C. 10. p. 735.a|Mar. & F. P.19. g Naz.o. 17.5. 444 C.d.

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. de la Trinité, qui par la parole avoit banni de son Eglise l'impieté [Arienne, lla bannit encore avec fon chef par ses actions & par sa priere apostolique. Le bruit de ce qui estoit arrivé s'estant Thornhand. bientost repandu partout, les Fideles accoururent [le lendemain] 6.1.p.134.b.c. à l'eglife, ou ils en rendirent graces à Dieu; & au milieu de Ath.de Ar.p. l'extreme joie que tout le monde témoignoit, Saint Alexandre 674.4. celebra le faint facrifice en la compagnie des feuls Orthodoxes; glorifiant la justice divine, non pour insulter à la mort de ce miferable, mais pour remercier Dieu d'une faveur si singuliere qu'il faifoit à son Eglise lorsqu'on n'eust osé l'esperer, Un evenement son, 1, 1 c, 4, p. si surprenant, que tout le monde attribuoit au pouvoir de sa vertu 5014. & de ses prieres, luy donna encore plus d'autorité qu'auparavant pour soutenir la verité & combatre l'heresse Arienne durant le temps qu'il vécut ensuite.[Ce temps ne peut avoir esté que de

quelques mois, comme fi Dieu n'eust attendu jusqu'alors à laisser aller en paix ce saint vieillard, qu'afin qu'il rendist à l'Eglise ce No T 1 ! fervice si important." Car il mourut la mesme année qu'Arius, c'est à dire en l'an 336, & apparemment à la fin du mois d'aoust, puisque c'est le remps auquel les Grecs & les Latins en font la Feste.1

'Il mourut agé de 98 ans, felon les historiens, aprés avoir Soci.Le.C.G.P. gouverné son Eglise durant 23 ans. Sa memoire fut toujours en 81.4 Soz. 1.1.6 3. grande veneration dans l'Eglife catholique de Constantinople, comme il est aisé de le juger par les eloges que S. Gregoire de Nazianze & les autres en ont fait. l'Elle en fait encore son prin- Menza, p. 126. cipal office le trentieme jour d'aoust. Il est marqué le 28 dans Uluard, Adon, & les autres martyrologes latins, & melme par les plus anciens de tous qui portent le nont de Saint Jerome. On cite Codisoi. C.p. de quelques historiens inconnus, que Constantin fit faire des 8tableaux de S. Metrophane, de S. Alexandre, & de Saint Paul [fon fucceffeur,]& que les Ariens les brulerent lorfqu'ils furent maistres de la ville. Il y auroit bien des difficultez à faire sur cela.

Il est certain que S. Paul succeda à S. Alexandre; & les maux que l'Eglise de Constantinople souffrit sous luy, firent voir ceux

dont l'autorité de son predecesseur l'avoit garantie, l'Les histo- somps, e. riens raportent que S. Alexandre estant pres de mourir sans avoir ordonne de successeur, & ses Ecclesiastiques luy demandant qui Sor.p. 100.a. ils devoient mettre en sa place, il répondit que s'ils vouloient un homme capable d'instruire, propre pour les choses de Dieu, & sorr.p. 81.c.d. qui fust saint dans sa vie, il falloit prendre Paul qu'il avoit fait Prestre, & qui dans un age assez peu avancé avoit la prudence

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE.

Soz. p. 100.b. Socs. p. \$2.d. a Bar, 340.5 16. d'un vieillard: Mais que s'ils demandoient seulement un homme qui eust quelque pieté exterieure,'& qui fust pour manier des affaires civiles, & traiter avec les grands, ils pouvoient choisir Macedone, qui estoit fort ancien dans le clergé. Il paroist difficile de croire que S. Alexandre ait jamais mis en parallele des qualitez aussi contraires que celles qu'on attribue à S. Paul & à Macedone;[si l'on ne veut dire qu'il donnoit ouvertement son fuffrage à S. Paul, & l'exclusion à Macedone, dans l'esprit de tous ceux qui cherchoient fincerement la verité; & marquoit neanmoins en melme temps ce qu'il prevoyoit devoir arriver, foit par une lumière prophetique, foit par la feule connoissance de la corruption des hommes. l'Sozomene dit en effet que l'opinion commune estoit, que S. Paul avoit esté fait Evesque sur le

Soz.p. (02.2. Bar, 110,5 17

Menæa,dec.p.

témoignage que S. Alexandre avoit rendu en sa faveur. [Nous pouvons joindre à l'histoire de Saint Alexandre le peu qu'on sçait de l'S. Zotique, Les nouveaux Grecs le mettent entre les personnes de qualité que Constantin transporta de Rome à Constantinople. Ils ne luy donnent pas neanmoins d'emploi plus considerable dans leurs Ménées, que celui de Magistrien Nor1 4.

Bar.ya.dec.gl Cod. J. . t. 3. 1.35. P-41-

'Selon ce qu'ils en disent, c'est ce mesme Zotique que l'Empereur Leon qualifie de tres heureuse memoire, & qu'il dit avoir exercé le premier [à Constantinople] l'office d'hospitalier & de pere des pauvres ou d'œconome de l'Eglise; & d'avoir mesme trouvé le premier le moyen de faire une chose aussi sainte & aussi utile] que sont les hospitaux. [Cet emploi que Leon luy attribue, revient assez à la qualité de Prestre que les Ménées des Grees luy donnent; ce que le martyrologe Romain fait aussi. l'Justin II. sit 4.Mis.diCarg. bastir à Constantinople une eglise & un hospital de S. Zotique pour"les estropiez ou pour les lepreux.

Codi.ori.C.p. Menza, 9 500-

[C'est apparemment tout ce qu'on peut savoir de ce Saint,] que les Grecs honorent le 31 de decembre. Car pour la grande histoire qu'ils en font, elle est visiblement fabulcuse. Ils pretendent que Constance le fit mourir à cause qu'il avoit fait un hospital pour les lepreux : C'est pourquoi ils luy donnent le titre de Martyr, [que Baronius n'a pas neanmoins voulu mettre dans le martyrologe Romain: ]'Et il y a melme des meneloges qui se contentent de le qualifier Prestre de l'hospital des orfelins. Je ne sçay aussi si l'Empereur Leon auroit pu omettre son martyre.] Les Moscovites l'honorent le 30 de decembre avec la seule qua-

57 | Codi, on, C. P.46.2 Byz.fam P.48. Men. U.p.100.

lité de Prestre de Constantinople.

ou courier de l'Empereur.]

# E U SEBE, EVESQUE DE CESARÉE

DANS LA PALESTINE

...........

ARTICLE PREMIER.

Union d'Eusebe avec S. Pamphile: Ses études.



OUS ne pretendons point faire une histoire exacte d'Eusebe, C'est un devoir auquel nous ne nous fommes proprement engagez qu'à l'égard des Saints, au nombre desquels il ne nous est pas permis de le mettre. Mais il est bon aussi d'avoir quelque connoissance d'un homme si celebre, &

auquel l'Eglise a mesme obligation, par le soin qu'il a pris d'en écrire l'histoire, M'Valois nous a beaucoup facilité ce travail par ce qu'il en a dit à la teste de sa nouvelle traduction d'Eusebe; &

nous n'aurons souvent qu'à l'abreger.]

'On peut juger qu'Eusebe est né sur la fin du regne de Gallien, Eus prot p. 12.2. [vers l'an 164] puisqu'aprés avoir parlé de quelques evenemens

de ce regne, il dit qu'il va representer"l'histoire de son temps: 1.7.6.16.9.177.b. 'Il marque ensuite en un mot la promotion de S. Denys de Rome car. p. 277, c.d. [en 259,]& de Paul d'Antioche; & auflitoft il paffe à l'herefie

du dernier & au Concile assemblé contre luy[en 264;]surquoi il s'étend à fon ordinaire. Il marque encore en un autre endroit 1,5,c. 18, p. 1950, que Paul avoit renouvellé de son temps l'heresie d'Artemon, 'Il 1,5 c.18,p.100.b. dit de mesme que S. Denys avoit gouverné de son temps l'Eglise

d'Alexandrie; [& il est mort en 264.]

'On ne sçait rien de sa famille : car il n'y a aucune apparence prol.p.16.e/17. qu'il fust neveu de Saint Pamphile, comme l'a écrit Nicephore. 'Arius parlant de luy à Eusebe de Nicomedie, l'appelle frere de Thdu. I. L. C. J. ce Prelat, ce qu'il ne dit pas de quelques autres Evelques dont il 117.6. parle au meime endroit : Et cela donne quelque lieu de croire Fui.prol.par e

qu'ils estoient assezunis par le sang. Neanmoins Eusche de Ni- Thendale, p. comedie parlant de luy l'appelle son seigneur, [ & non son frere:] 10 %.

'& celui de Cefarée"releve bien l'autre, [pour croire qu'ils fusient i #i>#i-Euf.in Marc.1. 1.C.4.p.10.a.b. fort proches parens. ] 'On croit qu'il estoit de Palestine, parcequ'il y a passé au moins prol.p.18-a.

p.417.d.

284.b.c.

p.19.2.

111.C.

188.d.

prol.p.19 2.

1.c,1.p 1,9 2.

E.p.176.1.b.c.

de Pal.c.7.p.

c c.11.p.137.b.

3. C. 7. P. 175-M Full.6.c.;;.p.

f Hier.v.ill.c.

81.p.194.d.

Care , p. 10.1.

Soer.1-1. e. 8 p.14.

110.2.

£17.180.

prol.p.20.2.

la meilleure partie de sa vie, avant mesme que d'y estre Evesque, v.Confl.1.c.15. 'Il v vit Diocletien & Conftantin[vers l'an 296 au plustard, Il paroift neanmoins avoir esté quelque temps à Antioche, ] & y a hif.1.7.c.p.p. avoir étudié l'Ecriture sous Dorothee qui en estoit Prestre, ou au moins y avoir entendu plusieurs de ses sermons. C'estoit du temps que Cyrille estoit Evelque d'Antioche: ["& il paroist l'avoir esté v.s. Lucien depuis l'an 280 jusque vers la fin du III, siècle. l'Agape estoit d'Antioche. p.188.c.d[prof.

vers ce temps là Évefque de Cefarée en Palestine. M' Valois croit qu'il mitEusebe dans le clergé de son Eglise, & qu'il le fitPrestre. [Mais il ne paroist pas en avoir eu d'autre fondement particulier que la convenance du temps, l'& de ce qu'Eufebe loue cet Agape hif.p.188.c.d. comme un homme fort appliqué au foin de son peuple, & grand amateur des pauvres. [Si la confession de foy qu' Eusebe presenta

Tham.t.r.e.e.p. au Conoile de Nicée, est de luy en particulier, J'on en conclud fort bien qu'il passa de la prestrise à l'episcopat. Euf.1.7, c. 11.p. 'Ce qui est certain, c'est que du temps d'Agape il commença

à connoistre S. Pamphile qui estoit[aussi]Prestre de Cesarée, & qu'il s'unit avec luy d'une amitié tres étroite. On croit qu'il en-Hier.in Ruf.l. seigna les lettres saintes dans l'ecole que ce Saint forma, Saint Jerome dit en effet qu'Fusebe demeuroit chez luy. Et S. Appien 6 Eut.de Pale. qui fut martyrizé à Cefarée au commencement de l'an 306, y 4.p.,121.4(324.2. demeuroit dans la meline maifon qu'Eufebe, & y étudioit la parole de Dieu, Neanmoins les nouveaux Grecs difent qu'il

l'étudioit sous S. Pamphile.[On voit par là qu'Eusebe estoit à Cefarée en l'an 306, durant la persecution.] 'S. Pamphile'y fur mis en prisonsfur la fin de l'an 307, ] & y v.s. Pamconfomma fon martyre le quinzieme fevrier [de l'an 300.] "Ce fut phile. 4 Phot.c. 118. P.

durant la prilon qu'Eulebe compola avec luy les cinq premiers 196.197,C|Socr.!. livres de l'apologie d'Origene: & Eufebe y a joura feul le sixieme aprés le martyre de S. Pamphile, "Il composa aussi la vie de Saint Pamphile mesme, divisée en trois livres, Et il témoigna toujours, e Euil.7.c.31.p. dit S. Jerome, tant d'estime & d'affection pour ce Saint, qu'on l'a appellé pour ce sujet Eusebe de Pamphile,[11 peut bien avoir pris luy mesme ce surnom, puisqu'on le trouve à la teste de ses Phot. c. 13. p. 12. ouvrages.] Photius ne veut pas affurer qu'il l'ait pris à cause du Martyr, & n'en parle que comme d'un bruit incertain. [Mais pan' mir.

T. Cave trouve que dans la lettre à fon Egitle, il dir obseurément qu'il avoit esté elevé à Cesarée. Je penie qu'il entend l'endroit Taile am medies de où j'avonc que je ne le faurois appercevoir.]

nous ne voyons rien qui ne nous porte à suivre sur cela l'autorité de S. Jerome, 1'& Socrate qui l'a dit de mesme aprés luy.

Eusebe eut encore l'avantage de connoistre S. Melece Evesque Eus. 17, c. p. p. du Pont, à qui il attribue une connoissance generale de toutes 119.6. chofes; [& il ne manqua pas fans doute d'en profiter]durant les fept ans que la perfecution de Diocletien obligea ce Saint de venir passer dans la Palestine. [Mais il eut encore un plus grand fecours dans la bibliotheque que Saint Pamphile avoit ramaffée chez luy, l'dans laquelle il étudioit en la compagnie de ce Saint Hier, v. III. c.81, les lettres facrées avec un foin & une application infatigable. 'Une annotation d'un manuscrit d'Ezechiel nous apprend qu'ils Proc.in Er., 7101, l'avoient collationné ensemble sur les Tetraples écrits de la main d'Origene. Eusebe y avoit ajouté des scolies; & il paroist mesme que c'estoit luy qui avoit fait cette copie,'Il eut encore la liberté Fullacato,p. de jouir de la bibliotheque que Saint Alexandre avoit dreffée à 111.d. Jerusalem vers 230. On croit que depuis que Constantin se fut Cave, p. 91-4. rendu maistre de l'Orient en 323, ] il se servit du credit qu'il avoit auprés de luy pour amasser de toutes parts les livres dont il avoit befoin, 'Aussi il paroist par sesouvrages qu'il avoit lu toutes sortes chr.pr.p.assn.p. d'anciens auteurs Grecs, philosophes, historiens, theologiens, de 5th. l'Egypte, de la Phenicie, de l'Asie, de l'Europe, & de l'Afrique. Scaliger luy attribue mesme la connoissance des auteurs Latins, 'quoiqu'il se servist de la plume d'un autre pour traduire ses pro- v.Cons. 1.4.6. pres ouvrages en cette langue. Il raifonne auffi fur la fignifica- 15-7-5456. tion des mots hebreux, [qu'il pouvoit neanmoins avoir apprise de p. 316. ceux qui savoient cette langue, sans l'avoir étudiée luy mesme.] 'S. Basile croit qu'on le peut citer comme témoin des usages de Bastes so case An mount. l'Eglife,"à caufe de sa grande lecture: b & ses plus grands ennemis P-152.d. accordent qu'il n'ignoroit[presque]rien de ce qui avoit esté écrit

Socr.p. 175,b.

CHOOMS THE CHOOM CONTRACTOR CHOOMS THE CHOOMS THE CHOOMS THE CHOOMS THE CHOOMS THE

ARTICLE II.

Eusebe accuse d'apostasie: Il est fait Evesque; écrit à Constancie sur les images.

Est Photius qui nous apprend que Saint Pamphile effoit Phote. L.F. en prison lorsqu'il travailla avec Eusebe à l'apologie 196. d'Origene, M' Valois dit qu'Eusebe y alloit souvent le visiter, Eusprol. p. 22, & travailler avec luy. Mais Photius dit que S. Pamphile effoit 2. enfermé dans la prison avec Fusebe : de S. Potamon d'Heraclée ; assure que luy & Éusebe avoient esté prisonniers ensemble durant (Epi. 11. 12.7.).

\* Hift. Eccl. Torr. VII.

avant luy.

la perfecution, [Ainfi la chofe paroift hors de doute, & on ne peut refuser à Eusebe le titre de Confesseur, si luy mesme ne s'en s|Ath,ap.z.p. est privé en promettant au moins de renoncer à la fov. l'Il est certain qu'il en fut accusé publiquement par des Saints, ["& qu'il v.s. Atha-

y a peu demoyen de l'en défendre: mais cela demeura affez fecret, nafe \$19.

738.C.

C.1.1.p., 319, 310.

puifqu'il ne laissa pas d'estre elevé à l'episcopat. EuC!.s.c.13.9. S'il faut prendre absolument à la lettre ce qu'il dit, j'qu'il estoit 308.d[u.p.168.1. present au martyre de ceux dont il raporte l'histoire dans le livre de Palect.p. des Martyrs de Palestine, il faut dire qu'il vit couronner à Cefarée Saint Procope en juin ou juillet 303, Saint Alphée le 17 c.g.p. 321. novembre suivant, S. Timothée à Gaza vers le 19 d'aoust 304, à C.4.p.335. Cefarée S. Timolaüs le 24 de mars 305, S. Appien au mois d'avril c.s.p.125. 306, & S. Edele son frere à Alexandrie peu de temps aprés; S. C.6.P.116. Ulpien à Tyr vers le melme temps, S. Agape le 20° de novembre C.7. p.318. fuivant à Celarée, & de melme Sie Theodolie le 2e d'avril 307, c.8.p.350. S. Domnin le 5 novembre de la mesme année, 'S " Valentine le 25 c.e.p.113. de juillet 308, S. Antonin le 13 de novembre, & Saint Arés le 14 4 C.10.P.335decembre de la mesme année, S. Pierre Apselame l'onzieme de C.11.P.416. janvier 309,'& le mois suivant S. Pamphile & les autres de sa C.13 P.343. compagnie, S. Pelée & S. Silvain en 310 dans la Palestine. [Mais il fushit apparemment de croire qu'Eusebe a vu une grande partie

de ces martyres. Au moins il ne peut avoir vul'en un mesme jour celui de S. Alphée à Cefarée, & celui de S. Romain à Antioche, prol.p.10.b. 'Il est certain encore qu'il ne demeura pas toujours à Cesarée, 1 8.c.7.p.195. ni mesme en Syrie durant la persecution, Il fut temoin à Tyr des combats de quelques Martyrs, b& il vit dans la Thebaïde les 6 t.g.p. tot.b.

horribles cruautez qu'on y exerçoit contre l'Eglife.

Hier, v. ill Ath. [Il retourna à Cefarée,]'& en fut fait Evefque aprés Agricolaus qu'on trouve avoir assisté au Concile d'Ancyre, tenu vers l'an e Bar. 114.5 77 314. Nous savons bien que les signatures de ce Concile ne doivent d'Antioche Conc.t.t.p. pas passer pour absolument authentiques; mais neanmoins nous d Euf.prol.p. st. n'avons rien qui les combate, Et pour ce que dit M' Valois, a Cave, p. 91, 3. qu'Eusebe ne marque plus d'Evesques de Cesarée aprés Agape, ce n'est pas une preuve qu'il ait esté son successeur immediat. Il peut avoir eu des raisons de ne point parler d'Agricolaus, ou

EuCl.7.c.;s.p. n'avoir pas eu occasion d'en parler. J'On peut mesme remarquer 188.c.d. qu'il ne dit point d'Agape qu'il ait vécu jusqu'au temps de la persecution, comme il le dit des autres Evesques dont il parle dans le mesme chapitre. Et ainsi il pouvoit bien estre mort des l'an 303. Eusebe estoit Evesque au plustard en l'an 320: J'Car il n'y

Eull. 10.c. . . a pas moyen de douter qu'il n'ait fait luy melme le discours qu'il

raporte dans son histoire, & qui fut prononcé à la dedicace de l'eglife de Tyr, rebastie par Paulin[son ami particulier,]aprés la perfecution de Diocletien, & avant celle de Licinius,

(Il faut raporter aux premieres années de son episcopat, lorsque Licinius n'avoit pas encore commence à persecuter les Chrétiens, la lettre qu'il écrivit à Constancie sœur du grand Constantin,] 'si cette princesse estoit alors femme de Licinius, comme elle est Concert, prequalifiée dans le V I I. Concile, [& non fa veuve, ] Conftancie 1497.0 [qu'on fçait d'ailleurs avoir estéChrétienne,] luy avoit écrit pour \*P.49,.d. le prier de luy envoyer une certaine image qu'on tenoit estre de IESUS CHRIST, CarEusebe mesme nous affure qu'on voyoit de Eucl, 26,18,0, fon temps des tableaux de I.C. de S. Pierre . & de S. Paul ; & il 165. avoit vu à Paneade la statue qu'on disoit que l'Hemorrhoïsse avoit fait faire du Sauveur qui l'avoit guerie. Eusebe récrivit Coac, 1,7,9, donc fur cela à Constancie une lettre dont il ne nous reste que 491-494. quelques fragmens, On y voit bien qu'il ne veut pas luy envoyer ce qu'elle demandoit : mais pour les raisons de son refus, il n'est pas aifé d'en comprendre la folidité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il veut la detacher de J.C. consideré simplement comme homme, & la porter à confiderer davantage en luy sa divinité. Mais il semble aller jusqu'à dire que son humanité n'estoit plus

depuis qu'il effoit monté au ciel: & on l'a accufé de le croire. Les ennemis des faintes images ont voulu se servir de cette p.363.6403.d. lettre: & ceux qui les ont refutez, l'ont supposé vraie; mais ils ont foutenu qu'elle ne pouvoit avoir d'autorité venant d'un Arien declare : a quoy ils ont a jouté que ceux qui ne reconnoissoient p.497.d.c. qu'une nature en J.C, comme faisoient les Ariens, estoient generalement ennemis des images, quoiqu'on voie pen de liaifon de l'une de ces erreurs à l'autre. l'Il est certain qu'Ensebe paroist Enflace. peu approuver qu'on eust des images, Et cependant il nous don- 245-b.c. ne lieu luy mesme de croireque Dieu l'approuvoit, en parlant des miracles qu'on disoit se faire par la statue de J.C.qui estoit à Paneade: Car il n'ofe nullement foutenir que ce qu'on en difoit fust faux. Baronius reçoit aussi la lettre à Constancie pour vraie Rarques aussi Il croit que Constancie s'adressoit à Eusebe comme au metropo-112. litain de la Palestine, ou J.C. avoit vécu-



### EUSEBE DE CESAREF. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE III.

Eusebe s'unit aux Ariens: refuse l'evesché d'Antioche.

'HERESTE Arienne commença à paroistre vers l'an 319, & Eusebe, comme nous venons de dire, fut assez malheureux pour s'engager dans la défense & d'Arius & de ses dogmes.] 'Arius le mit tout d'abord à la teste de ses partisans, "La chaleur qu'il fit paroistre pour luy, rejouit Eusebe de Nicomedie, qui s'en fervit pour animer Paulin de Tyr à se declarer pour leur parti, 'Il se joignit au mesme Paulin & à Patrophile de Scythople, pour faire permettre à Arius dans un Concile de tenir ses assemblées à part ,[c'est à dire de faireschisme tout ouvertement ; & cela Thdrt.l.r.c.3.p. donne lieu de croire que ce sont l'ces trois Evesques de Syrie dont S. Alexandre se plaint particulierement entre tous les défenseurs Conce.7-p. 497- d'Arius,'Il écrivit plusieurs fois à ce Saint pour le reconcilier avec l'herefiarque, ou plutost avec l'herefie mesme qu'il appuyoit entierement,'Il écrivit aussi en ce temps là à un autre c.dises.b diAth. de fyn.p. \$86.c. Evefque nommé Euphration, "que le Christ n'estoit pas le veri- &c.

table Dieu, ni cocternel à fon Pere,

'Il se trouva ensuite au Concile de Nicée entre les défenseurs d'Arius, Il nous apprend luy mesme qu'Osius demandant à Narcisse de Neroniade, [l'un des chefs du mesme parti,] s'il croyoit, comme Eusebe, que[le Pere & le Fils]fussent deux substances; Narcisse avoit répondu, Je voy par ses écrits , qu'il croit qu'il y en a[melme]mis[dans la Trinité.]'Il figna neanmoins enfin comme les autres défenseurs d'Arius par craintesou autrement,} & l'anatheme d'Arius, & le symbole de la Consubstantialité, à

laquelle il s'estoit opposé d'abord. 'Ce qu'il eut de particulier. c'est qu'il écrivit ensuite une grande lettre à son Eglise, pour luy expliquer comment il avoit signé la Consubstantialité sans changer d'opinion: car il le dit expressément ; ["& cela paroist assez v.teConcipar sa lettre mesme.] On le voit encore par les écrits qu'il fit le de Nicée ensuite, & par la part qu'il prit à l'oppression des défenseurs de 110. la verité, comme nous le dirons plus amplement dans la fuite, Cependant sa signature luy donnant le moyen de passes pour Catholique, ou le faifant tolerer par l'Eglife, J'il fit en presence

Euf.v. Conf.l.. 6.1.p.405.1.

Thdrt.l.t.c.4.

4 c. s.p. 538.c.

Sor.1, r.C.15.P.

Thdrt.1.r.c.6.

r.141.bjPhilg.

app.p.177.

Lz.c.4.7.25.d.

Thdrt.I.t. c 6. 11.P \$41.c|\$55-

p. sss Ath. dec.

N.p.zst.ejde

fyn.p.88s.a.b.

Thdrt I.t.c.11.

ec.7.p.541.d.

P.156.c.d.

\$56.

P-13".b.

418,b,C,

531.d.

des Evesques un panegyrique de Constantin dans la solennité de sa vintieme année ; [c'est à dire le 25 de juillet, ou un peu aprés. z. C eftoit le plus ardent de tous les défeuleurs d'Arius, nommez à caufe de cela Eufepiens.

Nous ne trouvons rien pour l'histoire d'Eusche jusques en l'an 331, auquel S. Eustathed Anthioche fut deposé par la faction d'Eusebe de Nicomedie:]'mais c'estoit en partie pour venger sorn.l.t.c.21.p. Eusche de Cesarée, Car S. Eustathe l'avoit attaqué nommément, 1.c|Soz.Lac &l'avoit accusé de violer la foy de Nicée, Eusebe n'osa pas avouer une chose qui passoit pour un crime dans l'esprit de Constantin: mais pour avoir lieu de persecuter le Saint, il l'accusa de tomber dans l'heresse de Sabellius, Eusebe de Nicomedie estant venu Thart.l.t.c.10. ensuite en Palestine, il y confera avec celui de Cesarée, & les P. 164. autres de ces quartiers là qui avoient embrassé l'impieté d'Arius,

(ce sont les termes de Theodoret:) & de là ils furent ensemble à Antioche, ou ils deposerent le grand Eustathe par une injustice V.lesAriens toute visible, [mirent en sa place Paulin de Tyr"se compagnon de \$ 15. leurs sentimens & de Jeur cabale; & deposerent encore Asclepas

de Gaza, parcequ'il estoit ennemi de l'Arianisme.

Eusebe estoit si considerable dans son parti, qu'aprés la promte mort de Paulin, & d'Eulale son successeur, J'on le voulut"faire Eusty, C. Lee. Evelque d'Antioche. Il refusa neanmoins cet honneur, soit par 19-62-p.516-pamodestie, si l'on veut, soit qu'il craignist le sort de Paulin & d'Eulale, soit qu'il preferast Cesarée où il estoit le maistre, à une plus grande ville où il savoit qu'il trouveroit bien des contradictions, foit parcequ'il connoissoit la disposition de Constantin fort opposée à ces changemens d'evelchez; car pour luy il n'en faifoit pas un grand scrupule, nonobstant les Canons de l'Eglise, qui les ont toujours condannez, puisqu'il en fait des eloges à Eus marc.l. Paulin de Tyr & à Eusebe de Nicomedie, Par quelque raison 1.c. 4.p.19.2/10. qu'il ait agi , son refus luy fit honneur.] Car en ayant écrit à at. Conflace. Constantin, auquel la ville d'Antioche, & les Evesques qui y 6-7-51-519. estoient, en avoient aussi écrit pour faire son eloge, & demander qu'il fust fait Evelque d'Antioche; ce prince témoigna estimer beaucoup le refus qu'il faisoit de passer à un siege si considerable, & luy manda qu'il avoit sujet dese trouver heureux du témoignage avantageux que tout lé monde luy rendoit, & de ce qu'on

le jugeoit capable de gouverner quelque Eglife que ce pust estre.

'Il semble qu'Eusebe soit allé aussitost aprés trouver ce prince: 1.4.c.7.p.pg.d. [& nous ne voyons aucun de ses voyages auquel nous puissions plutoft raporter ce que dit Marcel Evefque d'Ancyre, ]'qu'en Eu lin Marce. paffant par sa ville il y avoit fait un discours dans l'eglise, où il 20.d. avoit accusé les Galates d'estre dans l'erreur sur le sujet de la divinité, parcequ'ils ne croyoient pas comme luy, dit Marcel, que l'image, & la chose dont elle est image, ne peuvent pas estre - 15.6/17.4.

avec melme chose, mais que ce sont deux natures, deux\*choses, & s win. & deux puissances, comme Eusebe le disoit formellement dans " " comme ses écrits. Marcel se plaignoit encore d'un discours qu'Eusebe v.ConCl.4.c.tt, avoit fait à Laodicée. Eulebe revint ensuite à son Eglissen 313 ou 334, ] & y reprit ses exercices ordinaires.

p.16. 1. P. 544.C.

### MENERAL MENERA

#### ARTICLE IV.

Eusebe est aime de Constantin : Il contribue à opprimer Saint Athanase : Ses dernieres actions : Sa mort. [ T Es eloges qu'on avoit donnez à Eusebe en le voulant faire

Euf.v. Conf.I.s. c.60,p.516.d.

Evelque d'Antioche, venoient proprement des fauteurs d'Arius : Mais ils ne laisserent pas sans doute d'augmenter] la bonne opinion que Constantin avoit déja de luy à cause de son erudition,"& de ce qu'il paroiffoit avoir quelque modeftie : [& imanufac. Eusebe ne manquoit pas de cultiver ses bonnes graces par les eloges qu'il luy donnoit, comme nous le voyons dans les monumens qui nous en restent. Il marque assez souvent cette bonté que Constantin avoit pour luv, l'nous apprenant qu'il le faisoit manger à sa table, qu'il l'entretenoit familierement, & qu'il luy apprenoit de sa bouche les particularitez les plus importantes de fa vie. Il nous a conservé plusieurs lettres que ce prince luy écrivit; une pour faire rebaîtir les eglises abatues durant la perfecutions'ce fut la premiere de toutes, sécrite apparemment en l'an 3243]'une autre pour faire bastir une eglise à Mambré [vers l'an 331, laquelle neanmoins est adressée proprement à Saint Macaire de Jerusalem; & une troisieme[vers l'an 334,]pour le prier de luy faire faire quelques copies de l'Ecriture pour leseglifes deConftantinople, Eufebe en luy envoyant ces copies, luy

a lat. c. 18. p. 411. 6 11, a.c. 8.9. P.447.d[448.C. c C.46.p.465. c.45.p.464.d. 1.4.c.51-53.p. 108.509. 1.4.c.36.p.543.

1.4.0.46.0.550.

C.57.P.544.C.

C.14-15.P.542.

estimer beaucoup son ouvrage, l'exhorta à luy en envoyer souvent de semblables, & l'affura qu'il l'avoit communiqué à beaucoup d'autres personnes, comme il l'en avoit prié. [S. Eustathe & Asclepas ne furent pas les seuls Orthodoxes persecutez par Eusebe. I'On marque qu'il voulut entreprendre quelque choie contre S. Macaire de Jerusalem, qui l'obligea à se tenir en repos en se separant de sa communion, depeur qu'il

manda que le bourg de Maïume avoit embrassé leChristianisme: furquoi Constantin luy écrivit encore pour luy en témoigner sa

joie. Eusche luy dedia vers le mesine temps un traite sur la feste de Pasque, traduit en latin : Constantin l'en remercia, témoigna

Saz.la.c.20, p. 47Lb.

ne luy donnast un successeur Arien comme luy.

Saint Athanase se trouvant accusé de divers crimes par les Thôre. L. c. 16calomnies des partifans d'Arius , Constantin fit assembler sur P-177. h.c. V.S.Atha- cela à leur priere"un Concile à Cesarée l'an 334. S. Athanase

refusa de s'y trouver; & ce fut apparemment à cause de l'aversion e.diAth.apap.p. toute ouverte qu'Eusebe faisoit paroistre contre luy. [Eusebe ne 797.4|5. Van.t. laissa pas de vouloir estre son juge l'année suivante dans le Concile de Tyr, malgré la recufation que ce Saint en avoit faite, & malgré les reproches que les Confesseurs luy firent de son apostasse. Luy & les autres de sa faction y deposerent le Saint,

V. esarier s & estant aussitost allez à Jerusalem, "ils y receurent à leur communion Arius & tous fes disciples. Ils firent en mesme temps dans cette ville la dedicace de l'église de la Croix & de la Resur-" rection.]'Ceux qui n'estoient pas capables, dit Eusebe, de parler Eus.v.Cons.1.4. " en public, appaisoient Dieu par les sacrifices & les prieres qu'ils 645.9.449.b.c. » luy offroient : & pour nous qui receusmes en cette occasion plus

d'honneur que nous ne meritions, nous honoralmes la folennité par divers discours que nous y filmes,

Constantin manda ensuite à Constantinople tous les Evesques c.46 p. 150.4 qui avoient condanné Saint Anastase. Les chefs de la faction ne Ath.ap.a.p.aos. voulurent pas neanmoins que d'autres qu'eux y allassent, Ainsi les deux Eusebes y allerent avec quelques autres , 8 acheverent d'opprimer ce Saint, en perfuadant à Constantin par de nouvelles calomnies, de le releguer dans les Gaules. Ils pretendoient aussi obliger en l'an 136 S. Alexandre de Constantinople à recevoir Arius dans son Église. Mais ils curent la confusion de voir perir honteulement celui dont ils avoient entrepris la défense aux dépens de leur foy, de leur honneur, & de leur salut.

Ils avoient peu auparavant depolé Marcel d'Ancyre grand ennemi des Ariens, & qui avoit fort maltraité les deux Eusebes avec quelques autres. Eusebe de Cesarée ne se contentant pas de cela, écrivit cinq livres contre luy pleins de vehemence & de chaleur.]'Il pretendoit avoir esté engagé à cet ouvrage par les in Mare, La.c.4,

autres Evelques de son parti.

[Vers le mesme temps, & apparemment à la fin de l'an 335, il prononça dans le palais, en presence de Constantin, un long panegyrique de ce prince, dont il composa aussi la vie peu de temps aprés qu'il fut mort, l'lorsque ses enfans estoient deja Au- v.Co.f.l.t.c.t. gustes, c'est à dire après le neuvierne de septembre 337. [Ce fut p 401.e. apparemment fon dernier ouvrage; [car il mourut, felon Socrate, Socr. 1, 20, 4,69. vers le melme temps que Saint Athanase & les autres Evesques \$1,2.499 £.

bannisfous Constantin, retournerent à leurs Eglises, sc'est à dire vers l'an 338, ] & avant la mort du jeune Constantin, qui fut tué IbjAih.de fyn.p. en 340. Acace fon disciple fur le successeur de son siège & desa passion pour l'Arianisme: & il assista l'an 341 au Concile d'An-Ath-de (vp.p. tioche. Il écrivit la vie de son maistre, [mais elle n'est pas venue 6 Socr.1,3,6.4. jusques à nous.] P.83.2.

#### ARTICLE V.

Eusebe resute Hierocle, & fait quelques autres écrits: De sa chronique.

7 O 1 L A ce que nous savons des actions d'Eusebe. Il faut maintenant parler de ses écrits, qu'on peut dire estre la Hier, v.ill.c.st. principale partie de fon histoire, l'Car il en a fait une infinité p.194.d. felon l'expression de S. Jerome; [& il nous en reste encore au-Euf.prol.p.so. jourd'hui un assez grand nombre.]'M' Valois met des le temps de la persecution de Diocletien, celui que nous avons'contre v.la persite Hierocle magistrat payen, lequel au commencement de cette Diocletien in Hier. p. 414. persecution s'avisa d'écrire contre les Chrétiens, & eut la hardiesse de comparer Apollone de Tyanes à J e s u s C H R 1 s T. p.413.2,b. Eusebe se contenta de le refuter sur ce point, & pour cela, sit un abregé de toute la vie d'Apollone par Philostrate, afin de b.c. montrer quel estoit ce magicien.'Il fait esperer neanmoins de

refuter dans la fuite le reste de l'écrit d'Hierocle; [& il peut l'avoir eu en vuc dans les ouvrages qu'il fit depuis contre les payens.]'Il semble adresser cet ouvrage contre Hicrocle à un admirateur de ce payen; & il le commence"d'une maniere qui sexaire. peut donner lieu de croire que c'est la suite d'un plus grand ouvrage.[Mais je pense que ce peut bien n'estre qu'une figure:]

Phot.c. 39.p.14. '& Photius qui n'appelle cet écrit qu'un petit livre, [n'en a pas apparemment eu plus que nous.]

Hier.t.4.p.171.

Nous avons encore parmi les œuvres de S. Jerome, le premier livre des fix qu'Eusebe avoit faitssen 308 & 309, ou seul, Jou avec S. Pamphile, pour l'apologie d'Origene : mais nous ne l'avons que de la traduction de Rufin , [qu'on sçait avoir retranché & ajouté tout ce qu'il vouloit dans les ouvrages qu'il mettoit en latin. Pour les trois livres de la vie de S. Pamphile, il ne nous en est rien resté. 1

'Dans ses sivres de la Preparation, il cite sa chronique, [& -Ful.præp.l.to. c.9.p.484.d. quelques autres ouvrages, | 'dont l'un est celui qu'il avoit fait sur e 1.7.c.1.p. 110.1.

EUSEBE DE CESAREE. le grand nombre d'enfans qu'avoient les anciens.'Il n'est point n.p.29. marqué par Saint Jerome, ni par Photius, ni par Suidas. [C'est apparemment celui melme]'qu'il dit autrepart avoir écrit fur la dem.l.t.c.p. multiplicité des femmes & des enfans des l'atriarches. S. Basile 354 cite aussi quelques lignes de ses"Questions ou de ses Doutes sur la 29.t.2.p.18.e.

polygamie des anciens. [Nous n'avons point cet ouvrage, non plus que celui où il dit qu'il avoit ramassé tout ce que J.C. a Eusprap.Li.c. predit, & où il avoit fait voir que toutes ses predictions ont esté 1.p.s.c. parfaitement accomplies, Dans fa Demonstration faite aussitost dem. 1.7.p. 18. aprés fa Preparation, lil nous renvoie à un ouvrage qu'il avoit c.d. écrit pour resoudre plusieurs questions sur la genealogie du Sauveur. [Dans le premier livre, il y expliquoit pourquoi les Evangelistes font la genealogie de Saint Joseph, quoique J.C. ne foit pas né de luy; & il y marquoit comment on peut prouver que la Vierge estoit de la race de David. Je ne sçay si ce seroient 'les einq livres de la Theophanie ou de l'apparition de Dieu, qui Hier.v.ill.e. \$1.

font marquez par S. Jerome.

[Nous avons plus de choses à dire de sa chronique.] Elle estoit Eusehr.p.sa. divisée en deux livres. Le premier contenoit la chronologie de tous les Empires, traitez chacun à part. Le second, dont l'autre estoit comme la matiere, faisoit une seule chronologie de toutes ces chronologies particulieres, les joignant & les confrontant pour ainsi dire l'une à l'autre; en sorte qu'on pouvoit voir tout ce qui s'estoit passé en chaque Empire dans un meime temps, ou p.se. au moins dans une mesme dixaine d'années : car c'est ainsi qu'il avoit divisé son ouvrage. On a donné divers noms & à tout le n.p.4.3. corps de cet ouvrage, & aux deux livres qui le composoient, Pour les distinguer, nous pouvons appeller le premier livre la chronologie, le second la chronique, comme c'est l'usage, & tout le corps, l'histoire des temps, Scaliger dit que la chronique est assez fouvent appellée le Canon, Eulebe paroist aussi marquer tout prap.l.o.c.s.p. l'ouvrage, lorsqu'il cire ses Canonsou regles des temps.

'On pretend que le premier dessein qu'a eu Eusebe en entre-che, p. st. prenant ce travail,a este de trouver le veritable temps de Moyfe, & qu'il a reconnu en effet que ceux qui en avoient parlé avant luy, mesme les payens, l'avoient fait plus ancien qu'il n'estoit, l'ayant mis 850 ans avant la guerre de Troie, au lieu qu'il ne l'a

precedée que de 350 ans.

'Il y remarquoit"les principales actions des grands hommes, & Mar.chr.per. ceux par qui les arts avoient esté inventez. Cela se trouvoit Euschen.p.s. particulierement dans fon premier livre, selon Scaliger, qui croit

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Hansellas tu. que c'elt 'ce que S. Jerome a appellé une hiftoire generale de rouzaure de la companya de la co

r-14th-p-15 commencement du monde jusques à Constantin, Car Eusebe

mesme dit que le second ne commence qu'à Abraham,

'Sealiger a joute qu'Eusebe avoit tiré presque tout le premier

wordendiges livre, & meline prefique rout fon ouvrage, de Jule A friezin, fqui avoit aufili écrit une chronologie environ cent ans auparavan, l'ayant guere fait que le copier, bornis dans les endrois où il experient a voulu le corriger, & fouvent fort mal à propos. On le blaîme

25.5.4.75. a voulu le corriger; & fouvent fort mal à propos, On le blat

ore de ne l'avoir jamais nommé que pour le combatre,

chr.n.p.i. 'Dans le lecond livre que nous appellons proprement fa ch

<sup>chr.a.</sup>Fr.: 'Dans le (ccond livre que nous appellons proprement a chronique, Scaliger die qu'il y avoir mis d'abord l'année courante depuis la naillance d'Abraham, en fuire le sannées des princes qui

depuis la naillance d'Abraham,enfuire les années des princes qui regnoient alors en différens endroits, & enfin les divers evenemens, dittinguez par des couleurs qui faifoient connoittre à quel

Pet.p.346.c.

estoient plus des devant S. Prosper, ni peutestre des le temps de Saint Jerome, Le P. Petau soutient encore qu Euseben'y avoit point marqué les années de J.C. Mais on convient que les années marquées depuis la naissance d'Abraham, viennent de luy,

'ausfibien que les Olympiades, Le P. Petau remarque encore qu'il commence ses années non au mois de janvier, mais à celui

commence les années non au mois de janvier, mais à celt d'octobre qui le precede.

Ferchange. "Il parofit qu'Eufebe a fait deux editions de fa chronique.

prepalace.

de la Preparation, [c'elt à dire apparenment avant l'an 313.] Et chips de la Preparation, [c'elt à dire apparenment avant l'an 313.] The neanmoins S. Jerome affure plutieurs fois qu'elle alloit judques à la vinteime année de Confifantini, c'elt à dire judques on 350 un truiteme année de Confifantini, c'elt à dire judques en 350 un truiteme année de Confifantini, c'elt à dire judques en 350 un truiteme année de Confifantini, c'elt à dire judques en 350 un truiteme année de Confifantini, c'elt à dire judques en 350 un truiteme année de Confifantini, c'elt à dire judques en 350 un truiteme année de Confifantini, c'elt à dire judques en 350 un truiteme année de Confifantini et directions de la chronique.

2.6. J'Il femble que cette derniere edition peut avoir esté intitulée la Veritable.

texte d'Eufebe : mais depuis la prife de Troie jusqu'à la vintiem**e** année de Constantin , il y méla diverses choses tirées de Sueto**ne** 

Designative Guida

& de divers autres historiens, particulierement pour l'histoire Romaine qu'Eusebe avoit touchée fort legerement: & il y ajouta une continuation depuis l'an 325 de J. C, julqu'à la mort de Valens en 178. Tous les Latins se sont depuis servis de ce travail, mais no 1111. seulement de la seconde partie que nous appellons la chronique, laquelle Marianus Scotus a inscrée toute entiere dans la sienne. Ils ont au contraire entierement negligé la premiere, de sorte

qu'elle s'est perdue. [Les Grecs en ont témoigné plus d'estime.]'Car on pretend & P. 401.402. que George le Syncelle, qui vivoit à la fin du VIII. fiecle, avoit inferé mot à mot tout l'ouvrage d'Eufebe fur les temps, dans celui qu'il avoit fait sur le mesme sujet ; & que Cedrene a inseré aussi dans le sien celui du Syncelle. Mais les ouvrages de ces deux auteurs ne font venus à nous que par extraits & par lambeaux, Cela n'a pas empesché Scaliger de ramasser dans ces deux auteurs ce qui y est resté sous le nom d'Eusebe, en y joignant beaucoup d'autres endroits, qu'on voit, dit-il, estre certainement de luv. & en laissant au contraire plusieurs autres qu'il ne doutoit pas en estre aussi, mais dont il ne pouvoit pas donner de preuves. 'Il a chege.p.as. encore tiré quelque chose de la chronique d'Alexandrie: & c'est zap.1.4. fur tout cela qu'il nous a donné en grec un premier livre des chroniques d'Eufébe,[qu'il a tasché de faire répondre à sa veritable chronologie, afin que ces restes de son ouvrage nous consolassent de la perte que nous en avons faite. Mais quoiqu'il ait pretendu n'y rien mettre qui ne fust constamment d'Eusèbe,"il s'y trouve

neanmoins plusieurs choses qui ne peuvent estre de luy, comme les années des Evesques de Jerusalem, j'qu'Eusebe avoue n'avoir hista c. s. 117. pu trouver. Ce n'est point certainement Eusebe, j'qui tire du b. paffage d'un chronologiste nommé Timothée, qu'Orphée a reconnu il y a bien des siecles, que toutes choses ont esté faites par la Trinité confubstantielle, Quelques uns disent que ce Timothée Pez, def. . 66. est un auteur du troisieme siecle, plus ancien qu'Eusebe. Je ne fcay pas quelles preuves ils en ont. Scaliger a encore formé une Euf gr. P.415.2. chronique greque d'Eusche, où il dit qu'il n'a rien mis qu'il n'ait trouvé dans les livres; & elle se trouve en effet presque toute entiere dans le latin de S. Jerome.] Il y a mis les Confuls comme

il a cru qu'ils devoient estre ; & ce sont presque toujours ceux d'Onuphre, Tout le monde avone qu'il y a beaucoup de fautes dans ce que nous avons aujourd'hui de la chronique d'Eusebe, l'soit par la Pears, peft.p. negligence des copifies, à quoy Dodwel attribue les différences. 114/diff.p.6.

G ii

V.S.Hippolyte.

En Cchr.pr.p. 10 11.

qu'on remarque entre cet ouvrage & son histoire ecclesiastique, [loit par celle d'Eufebe mesme.] Scaliger pretend y trouver non feulement des fautes, mais encore de la mauvaise foy, & il accuse Eusebe d'y abandonner quelquefois la verité la plus certaine & la plus connue, & mesme d'attribuer à l'Ecriture le contraire de ce qu'elle dit, plutost que de reconnoistre l'erreur de ses faux principes, [C'est ce que nous laissons à examiner à d'autres, Mais quelque peu favorable qu'il soit à Eusebe, l'il ne laisse pas de reconnoiltre que cette histoire des temps est digne de beaucoup d'estime,'Il l'appelle un ouvrage heroïque & tres excellent, qui est audessus de toutes les louanges.'Il dit que c'est un travail d'Hercule qui a esté extremement estimé de tout le monde, suivi par tous les anciens qui ont traité de la chronologie, & si excel-

n.p.4.1|5.1. 20.p.401.1|401.

pr.p.21.27|Du Pin,t.2.p.11. lent, que nous n'avons rien dans l'antiquité sur cette matiere,

qu'on luy puisse comparer. S. Jerome attribue à Eusebe une histoire universelle des Canons Hier, v.ill, c, 81.

ou regles des temps, & l'epitome ou l'abregé de ces Canons. [Je Euf, cht.pt.p.17. ne voy pas que Scaliger explique ce que c'est que cet abregé, ['II pretend mesme quelquesois que ce qu'en dit Saint Jerome est une pure meprile. Neanmoins il est bien aisé de dire dans son fentiment, que les Canons sont ce qu'il appelle le premier livre, & que l'abregé est le second, sc'est à dire ce que nous appellons la chronique, & ce qui nous est resté dans la traduction de Saint Jerome, l'M' de Pontac veut que les Canons & l'abregé soient la melme chole, ce qui ne paroist guere conforme au texte. I'll foutient que nous avons cette chronique entiere, telle que S. Jerome nous l'a donnée, puisque tout ce que les anciens en ont cité

pr. P.p.15.16. p.14.15.

s'y trouve encore. Suidas dit que Diodore de Tarfe, celebre fous Julien, Valens, [& Theodofe, ]a fait une chronique qui corrige l'erreur d'Eusebe sur les temps. Il semble citer cela d'Anastase le Lecteur[qui vivoit vers l'an 500.]

# 

ARTICLE VI.

Des livres de la Preparation & de la Demonstration: De l'histoire ecclesiastique.

Euf.præp.l.r.c. 1.p.1.411.15.C.1. P.788.789.

T. USEBE a fait quinze livres pour montrer que si les Chré-L'tiens ont abandonné la religion de leurs ancestres, ce n'a point esté par une credulité legere & sans fondement, comme les payens le leur reprochoient, mais par des raisons tres claires &

tres solides, Ces livres sont intitulez De la preparation à l'Evangile, [parceque pour nous preparer à reconnoistre la verité de ce que l'Evangile nous enseigne, & de la religion de J.C. qui nous y est annoncée, l'il y détruit toute la fausse religion des payens, Phot.c. p. p. [particulierement en faisant voir quelle en a esté l'origine,]& comment ceux qui ont défendu le paganisme se combatent les uns les autres, & y établit au contraire l'autorité & le respect des Alex. 1.7.9.417. livres de Moyfe, & des autres de l'ancien Testament. Scaliger 418. qui n'est pas porté à relever trop Eusebe, l'appelle cet ouvrage Eusehr.n.p. d un travail divin, pour lequel il avoit fallu ouvrir tous les livres 21. p. 401. 1 pr. p. des anciens auteurs, afin de les convaincre de folie par l'autorité 3. de la loy de Dieu, & de montrer que les plus celebres Egyptiens, Caldéens, Pheniciens, Grecs, avoient puisé dans les Prophetes ce qu'ils avoient de meilleur. Eusebe nous y a conscrvé des fragmens considerables de beaucoup d'auteurs, dont les noms mesmes ne seroient pas connus sans luy. Il y refute Porphyre presque partout, souvent sans le nommer. J'On peut voir au commencement prep.l.i.c.t.p. du dernier livre toute la matiere, la division, & la suite de cet 788,789 Du Pia, ouvrage, Saint Jerome & Photius ont marqué ces quinze livres, 10,9,8-11. Eusebe les adresse à l'Evesque Theodote, s'est à dire sans doute a Hier.v.ill.e. à celui de Laodicée, dont il fait de grands eloges en un autre endroit,

dII n'y pretendoit ruiner, comme nous avons dit, les objections chicl.7.c.32.2. des payens contre les Chrétiens, que pour prouver ensuite la 188.b.c. verité de l'Evangile, & expliquer les mysteres les plus difficiles de prap.l.i.ca.p. & les plus relevez que nostre religion nous enseigne: C'est pour- 1.15.c.1,p.729. quoi aprés avoir achevé cet ouvrage, il passa aussitos à un autre poscas, p. s. e intitule Demonstration evangelique, ou Preuvesde la verité de Ficu.p. 12-14. l'Evangile. Il le commence en montrant pourquoi les Chrétiens n'estant pas Juifs se servoient des livres des Juifs, &n'embrassoient pas neanmoins la vie des Juifs telle qu'elle est ordonnée par ces melmes livres. Il fit vingt livres de ces preuves de l'Evangile; Hier ville, su [mais il ne nous en reste aujourd'hui que dix, dont mesme le Phote, s.p. 15. premier est sans commencement, & le dixieme sans fin.]'Il y Euclem. La.c. marque que les peuples, les magistrats, & les Empereurs, ne 16. p. 181. d|181. cessoient point encore de persecuter J.C. & ses serviteurs, en 1,3,0,7,0,119,b. forte que les Chrétiens les plus innocens estoient traitez comme 6 s'ils cussent esté coupables des plus grands crimes, & que les plus criminels estoient absous comme innocens des qu'ils cessoient d'estre Chrétiens [Ainsi il semble que l'on estoit encore alors dans la perfecution de Diocletien, finie avec l'an 312: ] & quand 1.60.13.7.274.d.

b Euf.præp.l.z.

il y est dit que le Prophete predisoit le martyre de la Passion de J.C,[il ne faut pas l'entendre du Martyre ou eglise de la Croix,

qu'on ne commença à bastir que vers l'an 327.

1,6.c.10.p.199.

Cependant il dit en un autre endroit, j'que l'autorité des Empereurs Romains empeschoit les Egyptiens, & tous les autres hommes, d'oser rien encreprendre contre l'Eglise, & de l'attaquer mesme de paroles.[Fst-ce qu'il auroit ajouté depuis quelque chose à son ouvrage en le revoyant? Ou pourroit-on dire qu'il travailloit au quatrieme livre en 312, lorsque la persecution duroit encore, & aux fuivans en 31 Morfque Licinius ayant vaincu Maximin, fit publier partout les edits que luy & Constantin avoient faits pour la liberté de l'Eglise ? Il y marque encore assez clairement des le cinquieme livre, que l'Eglise jouissoit alors de la paix, | puisque l'on voyoit dans toute la terre les eglises de J.C. qui fleurissoient au milieu des villes, dans les bourgs, & dans les villages, & une infinité de peuples qui se consacroient à son nom, fans craindre les ennemis vitibles & invitibles qui les environnoient de toutes parts.

l.g.c.g.p.sat.d.

hif.l.1.c.1.p.10. d[n.p.9.1.2.

'Ces livres de la Demonstration sont assez visiblement ceux qu'il cite dans son histoire ecclessaftique, & où il dit qu'il avoit ramassé dans les uns les passages des Prophetes qui regardent J.C, & établi dans les autres la verité de tout ce que l'on en a dit. n.p.117.t.4 Lab. Que fi Blondel & le P. Labbe pretendent qu'ils sont posterieurs à l'histoire, c'est sur un passage qui ne le marque point dutout dans le grec, comme Blondel l'a depuis foutenu luy meime.

fc.i.t.1,9.305. C.13. p.273.4. & Blond.fib.l.s. C.4. P.150.15L. & Phot.c.9-p.11.

\*Outre les deux ouvrages de la Preparation & de la Demonstration evangelique, Photius en marque deux autres de la Preparation & de la Demonstration ecclesiastique, divisez aussi chacun en plusieurs livres. Dans le premier il y avoit divers extraits. [Nous n'avons rien aujourd'hui de ces ouvrages. Je ne sçay si ce feroit ce que marque Eusebe dans sa Preparation evangelique,] 'lorsqu'il promet de traiter des dogmes[ou des mysteres]"plus supreijen.

Fullpræp.l.r.c. 1.7.4.b. hi(l.r.c.1.p.4.

rclevez... Eusebe avoit déja fait dans sa chronique un abregé de l'histoire de l'Eglise: mais il entreprit ensuite d'en faire une plus complete, 'ce qu'aucun autre n'avoit encore entrepris avant luy: & il l'executa dans les dix livres que nous en avons encore, lesquels comprennent depuis la naissance de J.C. jusqu'à la paix dont

C. S P. 17. 1.10, c.9, p. 199, a,

l'Eglife commença à jouir pleinement après la dernière victoire de Constantin sur Licinius, [arrivée en 323 au mois de septembre.] 'Il y marque affez clairement la mort melme de Licinius, & parle

a b.d.

c.d.

de diverses loix que Constantin avoit déja faites aprés sa vistoire. [Ainfi il ne peut l'avoir achevée au pluftoft qu'en 324 ou 325.] Et Pagi, pt. 5 13. on peut aufii affurer que co ne fut pas plustard qu'en l'an 326, puisqu'il la finit par les eloges de Crispe, que Constantin fit Eur.p. 194.195. mourir cette année là. l'Car Eusebe n'auroit pas voulu le louer Boll. 11, apr. p. aprés sa mort, comme on le juge par la vie de Constantin, où il 108.5 pr. n'en dit pas un feul mot, lors melme qu'il copie les endroits de Eu.v.C.l.s.c.j. fon histoire où il en avoit fait l'eloge,

Mais quoiqu'il la conduise jusques en l'an 325, on peut dire neanmoins qu'elle finit en 313 avec le livre 9, par la punition de Maximin, Car le rette n'est que comme une addition sur la paix. & un eloge de Constantin plutost qu'une vraie histoire. Il n'y continue point à marquer les principaux Evefques de l'Eglife: Il n'y parle point des Conciles; & quelque bruit que fist dans l'Orient l'heresie d'Arius, on n'y en trouve pas un mot, non plus que du Concile de Nicée, Rien ne convient moins à une histoire que sa grande harangue à Tyr. l'Aussi Rusin dans sa traduction Rus. L. e. c. to. p. reduit tout ce dixieme livre à quatre ou cinq pages,

'On remarque qu'il a accourumé de corriger par son histoire Cyp.an.p.43.5 les faures qu'il avoit faires dans sa chronique, a que neanmoins Blond, fib. 1, s, il y a plufieurs choles qui font mieux dans la chronique que dans c. A. P.J.D. fon histoire, soit qu'il ne prist pas assez garde à ce qu'il écrivoit, foir qu'il air fair une seconde edition de sa chronique. Dodwel Pears post p. veut que toutes ces diversitez ne viennent que de ceux qui ont mal copié l'un & l'autre ouvrage.[M' Coufinen traduifant fon histoire en françois, a marque dans sa presace diverses fautes Magd.pr. qu'on l'accufe d'y avoir commifes : il le justifie dans les unes, &

l'abandonne dans les autres.] 'Mais quelques faures ou quelques defaurs qu'on y puisse trou- Du Pin.t.s.p.z. ver, ce fera toujours un ouvrage tres estimable, tres important, 43. Van.ta.p.a. & tres"utile à l'Eglife, qui fans Eusebe n'auroit presque pas de connoiffance de l'histoire de ses trois premiers siecles. Ainsi on Bus, prol.p.ag.c. luy peut donner avec justice le titre de pere de l'histoire ecclefiastique. Gelase de Cyzic releve beaucoup cet ouvrage. [Il est Gel.C.la.c.i.p. d'aurant plus à estimer, "qu'Eusebe y a evité autant qu'il a pu 45-446. 47. tous les écrits apocryphes, & toutes les traditions populaires qui luy eussent sans doute donné moven de la rendre beaucoup plus ample. Les cinq premiers livres nesont composez que des passages des Peres, & des auteurs les plus authentiques, entre lesquels il nous en a conservé de tres importans, comme l'histoire des Martyrs de Lion , & celle de S. Polycarpe. J'Dans les cinq derniers Euf. L.c.a.p.

V.\$ 12.

qui comprennent l'histoire du III. siecle, il joint aux monumens originaux ce qu'il avoit appris des personnes qui avoient vécu de ce temps là. [Ainsi l'on peut dire qu'entre les ouvrages des hommes, tous sujets à faillir, nous n'avons guere d'histoire plus Aussi elle a esté tres bien receue de tout le monde, Rusin la

anthentique que celle là.

traduisit au commencement du V. siecle, & la sit ainsi connoistre aux Latins, qui ne l'ont receue qu'avec trop de deference;]'&

tous les Grecs qui ont voulu travailler dans le V, siecle à l'histoire de l'Eglife, ont commencé où Eusebe avoit fini, comme avouant qu'ils n'avoient rien de confiderable à ajouter à fon travail, 'Sozomene avoit seulement fait un abregé depuis l'Ascension jusqu'à la deposition de Licinius: & cet abregé mesme n'a pas esté jugé digne de passer jusques à nous. Le Pape Gelase, quoique choque de la défense d'Origene qu'Eusebe avoit entreprise, & de la maniere trop baffe dont il parle[de J E s u s CHRIST]dans repuerit. son premier livre, ne veut pas neanmoins rejetter cet ouvrage, ni fa chronique, à cause des choses singulieres & utiles qu'elles nous apprennent. Pelage II. suit son sentiment, quoique de son

t.5.p.639.640. temps le nom d'Origene fust beaucoup plus odieux; & il dit qu'entre les historiens il n'y en avoit point'de plus illustre & de homorabiliss plus honoré que luy, 'Ainsi si l'on trouve l'histoire d'Eusebe mise entre les apocryphes dans le decret de Gelase, [c'est sans doute une addition qu'on y a faite depuis, comme on y a ajoute dans

quelques exemplaires les ouvrages de S. Cyprien.}

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE VII. De ce qu' Eusebe a écrit sur les Martyrs, & sur quelques autres sujets.

Enf.Lt.c.13,p. / USEBE dans son histoire ne parle point des Martyrs dont il avoit vu luy mesme les souffrances dans la persecution de Diocletien,[c'est à dire de ceux de la Palestine,]parcequ'il vouloit en faire un ouvrage à part. Nous avons en effet un livre de luy fur les Martyrs de la Palestine, dont quelques uns ont fait une partie du huittieme livre de son histoire: mais M' Valois l'en a distingué,'Il est certain qu'il n'a voulu mettre dans ce livre que les Martyrs de la Palestine. Que s'il y joint S. Romain qui avoit fouffert à Antioche, c'est, dit-il, parcequ'il estoit de Palestine, &

Diacre de Cesarée [Mais il ne rend point de raison pourquoi]'il y met S. Ulpien & Saint Edese martyrizez l'un à Tyr, & l'autre à Alexandrie.

prol.p.15.€.

Soz.1.1.c.t.p. 4 B.p. 99.1.2. Conc.t.4.7. 3163.1164.

2.4.p.1245.b.

de Pal.p. 118. n.p.168.1.a/171.

de Pal.c.s.p. 320.a.d.

C.5.[+;25.326.

Alexandrie, que la conformité de leur martyre avec celui de S. Appien.

'S. Jerome marque plufieurs opulcules d'Eusebe sur les Martyrs, Hier, v.ill.c.81. [Et en effet, outre celui dont nous venons de parler, ]'il ch'avoit Euflisca 4.p. fair un qu'il cite plusieurs fois dans son histoire ecclessastique, [& 151-15-169.2.] dont nous avons grand sujet de regretter la perte.]Car c'estoit un recueil des actes des anciens Martyrs, où il avoit mis l'histoire entiere de ceux de Lion sous Marc Aurele, celle de S. Apollone 6.11.p.179.e.d. Senateur Romain fous Commode, avec le discours qu'il prononça dans le Senat pour faire l'apologie de la foy Chrétienne, les actes 1.4.e.15.p.115. de Saint Pione martyrizé à Smyrne[fous Dece,] & ce semble aussi 196 ceux de S. Carpe & S. Papyle qui souffrirent à Pergame[durant la mesme persecution, outre les autres dont il ne l'a pas marqué.] 'On a cru quelque temps qu'un recueil si important se conservoit Florent.p. 12. encore à l'Escurial dans la bibliotheque des Rois d'Espagne, mais on a enfin reconnu qu'on avoit pris le livre des Martyrs de Palestine, pour le recueil des actes qu'on souhaitoit tant de trouver. 'M'Valois dit que Metaphraste a eu ce recueil, & l'a mis dans ses Eus.n.p.102.2.c. vies des Saints, où il y a quelques bonnes pieces, mais on n'en a encore rien tire sur S. Apollone.]'La vie de S'eSymphorose dans Sur. 18. jul.p. Surius, nous donne quelque lieu de croire qu'Eusebe y avoit 11051. inseré un autre recueil fait par A fricain, des Martyrs de Rome & d'Italie, [dont nous avons maintenant peu de bons memoires,] 'Saint Euloge d'Alexandrie pria Saint Gregoire le Grand de luy Gregol.7.epaq. envoyer les actes de tous les Martyrs recueillis par Eusebe : mais P.771.774. S. Gregoire ne les pue trouver dans toutes les bibliotheques de Rome, Les actes de S. Silvestre, qui quels qu'ils soient, estoient connus dans le V. fiecle, portent qu'Eusebe avoit écrit en ouze Combs. ac., livres, ou en vingt selon d'autres, les souffrances de presque tous

les Martyrs de la terre. [Nous nous confolons plus aifement de n'avoir plus] le pane- Euf.v.Conf.le. gyrique de Constantin, qu'Eusebe fit dans la vintieme année de Car. 401.41.44 ce prince, en sa presence & dans son palais, où il avoit pour c. 46.p. spo.a. auditeurs les Peres du Concile [de Nicée.]'Nous avons dans Thêm.l.i.e.it. Theodoret & dans Socrate, la lettre qu'il écrivit dans le meime P-513temps à son Eglise sur la signature qu'il avoit faite de la Consubftantialite.'S. Athanase en tire souvent avantage pour l'Eglise, Athad Afr.p. [& c'est luy apparemment qui la luy a conservée: ] car il l'avoit 3. hlde lyu. p. mife pour cela à la fin d'un de ses ouvrages.

bS. Jerome dit qu'Eusebe aprés avoir donné son histoire eccle- 6 Hier. I. hep. t. 3. fiastique & ses Canons chronologiques, fix un écrit où il marqua et Eust, heb.p.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

a lec. N.p.157.d.

comment diverses nations avoient cité nonmées par les Juifs, & comment on les avoit appellées depuis. Il v ajouta"une descrip-upgration geographique & des cartes de la Judée de la distinction des pliame tribus, de Jerufalem , & du Temple , dont il faifoit une petire explication. Il fit ensuite un autre ouvrage, où il ramassa presque tous les noms de villes, de montagnes, de rivieres qui font dans l'Ecriture, ceux mesmes des villages&des autres lieux, marquant ceux qui conservoient encore les melines noms, & ceux qui les avoient corrompus ou entierement changez en d'autres. Nous avons cet ouvrage donné en latin par Saint Jerome, mais comme auteur, & non comme traducteur. Car il y a changé & ofté tout ce qu'il a jugéa propos, Un Jesuite nommé Jacque Bonfrere, l'a fait imprimer en grec à Paris sen 1631, avec des commentaires fur Josué. Il en a changé l'ordre pour le rendre plus regulier & plus ailé, & il y a ajouté en latin diverses choses tirées de Saint Jerome ou d'ailleurs, Il a melme changé plusieurs choses dans

Lab. fcri.t.1,p. 3°6. Euf.Lheb.pr.

[.t.

fon texte; & penteftre avec raison, Mais il eust pu mettre au moins à la marge ce que portoit son manuscrit.]'Il va à la teste une epistre dedicaroire à Paulin, sans doute à celui de Tyr qui est mort en 331 ou 332.]On y apprend que c'estoit ce Paulin qui

Hier. vill.c. !! éclaireissement des Ecritures, Le livre des Topiques que Saint

Jerome luy attribue, [est apparemment l'un de ces deux ouvrages, ou melme tous les deux ensemble, 1 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

luy avoit demandé ce travail, & le precedent encore, pour

## ARTICLE VIII.

Des derniers ècrits d'Eusebe, particulierement de la vie de Constantin.

Socr.l.t,c.sj.p. 18.c.d. 4 Eut.v.Conf.1. 4.C.14.p.541.d. c.;;.p.;4;.a[n.p. 146.1.2.b.

D.P.145.146.

p.84|hif.1.5,c.11. P.141.1.b.

TO U s n'avons point]'ce qu'Eusebe écrivit[vers l'an 330,] contre S. Eustathe, ni le discours sur la feste de Pasque qu'il adressa vers l'an 334 à Constantin. Ilyfaisoitune explication mystique de cette feste, & y parloit tant de son origine que de la maniere dont l'Eglise la celebre, [en s'y preparant] par des mortifications d'autant plus utiles qu'elles sont plus grandes, On croit que c'est dans ce livre qu'il avoit donné le cycle de 19 ans [ou le nombre d'or ,]pour trouver en quel jour il faut faire Hier.v.ill.c.of chaque année la feste de Pasque.'Au moins S. Jerome & Bede Bed.temp.c.41. le font auteur de ce cycle, dont il avoit pris l'idée dans celui de feize ans, trouvé [cent ans auparavant]par S. Hippolyte. ["Il y a v.ie Conci

1. Cave p.o.s.r. dit en 16te, mais c'eft une faute, ou une feconde edition.

le de Nicés \$ 16.

neanmoins quelque sujet de croire qu'Eusebe avoit fait le sien des le temps du Concile de Nicée.]

'Outre les fermons qu'Eusebe prononça à la dedicace de l'eglife Eus.v. Confil.4. de Jerusalem en 335, il fit encore un écrit pour relever la magni- c.45.p.549.c. ficence que Constantin avoit fait paroistre dans la construction & l'ornement de cette eglife, [1] en composa ensuite un [second] c.46.p.549.d. où il faisoit la description de la mesme eglise, de la caverne du faint Sepulcre, & des ornemens magnifiques dont Constantin avoit enrichi l'un & l'autre lieu. Il le dedia à Constantin, & le p. 10. a. publia enfuite avec la vic qu'il fit de cet Empereur. [Mais il n'a

pas laissé dese perdre. On a eu plus de soin de nous conserver un autre ouvrage qu'il allacapage

y avoit joint auffi. C'est un fort long panegyrique de Constantin, 661. qu'il prononça neanmoins en sa presence dans le palais de Confantinople, où il alla, comme nous avons dit, aufortir de Icrufalem. Il le fit à l'occasion de la trentieme année de ce prince, que l'on celebroit alors, Mais il y parle de toute autre chose, & ce Not : 1 n'est presque qu'un traité de theologie. "C'est apparemment ce melme discours 'yu'il loue si fort Constantin d'avoir voulu en- v. Con Cl.4.c. 33. cendre debout; & ce n'est pas une petite preuve de sa patience; P.512. 'quoiqu'on trouve que c'est celui de tous ses ouvrages ou il y a le Du Pin,p.18. plus d'art, de politesse, & d'eloquence, Eusche avoit luy mesme Eus.p. 142 2, prié ce prince de souffrir qu'il le recitast devant luy.

[Nous parlerons affez fur Marcel d'Ancyre, des cinq livres qu'Eusebe écrivit contre luy, & qui sont venus jusques à nous; hors peutestre la preface du premier. l'Ils paroissent écrits fort in Mare. La.c.4. peu après le Concile qui condanna Marcel,[en l'an 336.] Le P. P. 15.16. Labbe croit neanmoins qu'ils ne l'ont esté qu'aprés la mort de 107. Constantin, [en 337 ou 338; peutestre parceque] ce prince y est Euspand. appelle"tres heureux : ce qui est foible: 1'& ce mesme prince y P.5556. est designé plusieurs fois, sans y estre nommé, ce qui semble ne guere convenir qu'au prince regnant, Socrate ne parle que socratacaté.». de trois de ces livres. [Ce sont apparemment les trois derniers, 71.6][.1.6.10.p.

intitulez De la theologie ecclefiastique.

V.5 4.

Pour la vie de Constantin divisée en quatre livres, elle ne peut avoir esté écrite, "comme nous avons dit, qu'aprés le 9 septembre 337.]'Il y marque affez clairement la mort d'Ablave, & des autres Euf.v. Confi.4. qui furent tuez au commencement du regne de Constance, [en c. 10.15 - 2.54 l'an 337 ou 358.] Godefroy a voulu dire que cer ouvrage n'estoit \$ n.p. 3161, a.b. point d'Eufebe, [& le cite tou jours comme d'un auteur incertain. 137.1.1. Nous ne pouvons pas mefme nous imaginer quelles raisons il

J. z. c. z z. z.4. p. 455.2.111.4.6.51. 52.p.509.2. a l.z.c.46, p. 465. 6 Lt. C. 69. 61. D. c.c.dicio.c.

e c.61.p 518.c. Phot.c. 117.p. 105-109.

Socr.1.1.C.1.D. 5.a.b.

Euf.n.p. 3.t. P.199.1.1.

1,2,

peut avoir eues: | & l'on peut prouver au contraire, par une infinité de passages des anciens, dit M' Valois, & par plusieurs endroits de l'ouvrage melme, qu'Eulebe de Celarée en est le veritable auteur. Il juffit pour cela de considerer les lettres de Conftantin qu'il dit luy avoir esté adressées : car il est visible qu'elles sont pour un Eusebe Evesque dans la Palestine: & par la premiere on voit qu'il en estoit mesme le metropolitain, b11 raporte deux lettres de Constantin touchant Eusebe Evesque de Cefarée, fur le refus qu'il faisoit de l'evesché d'Antioche : 82 entre ces deux lettres, il dit qu'il estoit luy mesme cet Eusebes de quoy aussi je pense que personne n'a jamais douté. l'Photius parle de cette vie de Constantin plus amplement que d'aucun autre ouvrage d'Eufebe, à qui il l'attribue sans hesiter,'Il la regarde, aussibien que Socrate, plutost comme un eloge que comme une ishistoire. [C'est en effet un veritable panegyrique, où il suit nean-

moins l'ordre du temps avec affez d'exactitude.] 'M' Valois croit que les titres des chapitres qu'on lit dans

l'histoire ecclesiastique, sont d'Eusebe melme, mais que ceux de la vie de Constantin viennent d'un autre ,'qu'il dit tantost estre fort ancien, & peutestre d'Acace mesme successeur d'Eusebe; tantost estre beaucoup plus nouveau. [Si nous admettons qu'ils font d'Acace, il sera difficile de ne les pas recevoir comme authentiques; & ainfi il faudra avouer que c'est Eusebe qui estoit le premier du costé droit dans le Concile de Nicée, & qui fit le compliment du Concile à Constantin: "ce qu'il n'est pas nean- v.leConci. moins aifé de croire, Si donc il se trouve quelques faits dans ces le de Nick titres & dans Sozomene, qui ne sont pas marquez dans le texte du chapitre, au lieu de dire que Sozomene les a tirez de ces titres, j'aimerois mieux croire que c'est l'auteur des titres qui les a pris de Sozomene.1

ARTICLE IX.

Des écrits attribuez à Eusebe par le Pere Sirmond , & de quelques autres.

Lab.fcri.c.t.p. 197.

O 1 L A les ouvrages d'Eusebe ausquels nous pouvons donner quelque ordre chronologique. Nous en avons encore quelques autres, comme des fragmens des vies de divers Prophetes, donnez en l'an 1580 par Jean Courtier, à la teste des 1. Cave p. 94. a, dit qu'elles ne meritent pas sculement qu'on s'arrefte à les refuter.

commentaires sur Isaïe recueillis par Procope, [Il n'y dit rien que ce que l'on apprend des écrits de ces Prophetes: ]'& on doute Du Pin,t. p.6.

meline que cet ouvrage foit de luy.

'Il a fait dix Canons evangeliques, pour favoir ce qui est de Hier. ep. 114. P. particulier à chaque Evangeliste, & ce qui est de commun à deux, 10.e.d. à trois, ou à tous les quatre, comme on le peut voir amplement dans S. Jerome, qui les envoya en latin au Pape Damase. Cassio- Cassion. c.r.p. dore en parle, & on les a encore dans le nouveau Testament imprimé par Robert Estienne en 1550, b& en d'autres endroits. 308. On a mis quelque chose de semblable à la reste des commen- 6 Care, p. 94.1. taires de S. Jerome sur Saint Matthieu dans l'edition de Basse en re. 1565; [mais on n'y a pas mis] la lettre par laquelle il les adresse à Lab. p. 108. Carpien.'Il avoit suivi en quelque chose dans ces Canons, la p. s. Hier.ep. Concorde evangelique d'Ammone, qui vivoit au commencement du III. fiecle.

S. Jerome marque un ouvrage d'Eusebe divisé en plusieurs Hier.v.ill.c.st. livres, sur les endroits de l'Evangile qui paroissent se contredire. Sixte de Sienne dit qu'il y avoit marqué comment on pouvoit Sixt. 14.p. 1843. accorder tous ces endroits. La question du pere de S. Joseph y d'Hier in Mart, estoit traitée, On a un fragment sur l'histoire de la Resurrection, Letted. traduit par Ambroise moine du mont Cassin, Le P. Combesis «Sixt. P. 184. ab) nous a donné deux fragmens sur ce sujet sous le nom d'Eusebe de [Auch.p.780-Celarée, là qui en effet le commentaire de Victor d'Antioche 780 fur S. Marc en attribue une partie. "Ils sont attribuez à un Eusebe z Bib.P.L.p. dans la Chaine fur S. Jean, où il y en a encore un troisieme de luy & Carin Jo.20. fur la Refurrection. Dans cette mesme Chaine, Severe die que p.448.449. Eusebe de Cesarée a adressé à Marin des Questions sur la Passion 4 p.416. & fur la Refurrection, avec leurs refolutions; & il en raporte une fur l'heure du crucifiement.

V.S. Jerome 5144.

'On a cru autrefois"qu'Eusebe estoit le premier auteur de Eus. p. 116 l'ancien martyrologe qui porte le nom de S. Jerome. Mais on ne Flor.p.12. l'a cru que fur de pretendues lettres de Saint Jerôme & de Saint Chromace, que tout le monde reconnoist aujourd'hui estre supposées.

Le P. Sirmond nous a donné en 1643, quatorze opuscules latins Eusop.pr. trouvez dans deux manuscrits, qui les attribuent à Eusebe de Cesarée, & il ne doute pas qu'ils ne soient effectivement de luy, parceque le premier attaque visiblement Marcel d'Ancyre, op.1,p.11. [Nous ne voyons pas en effet sujet de douter que ce premier qui

t. Cave p. 95. 2, ne se paye pas de cette raison, & aime mieux attribuer ces ouvrages à Eusebe d'Em. sc, fans nous en donner aucune raison,

H iij

EUSEBE DE CESAREE. est intitulé Contre Sabellius, ne soit d'Eusebe, & des dernières

années de sa vie.

'Le second qui porte le mesme titre, & qui paroist estre un 1.p.13. fermon d'un Evelque à fon peuple, [revient fort aussi au temps d'Eusebe, Il en a mesme assez la doctrine: car il penche fort vers p. 15 | pro! p.18. l'Arianisme, l'& n'aime point le terme de Consubstantiel, 11 4 Op. 1. p. 14-18. paroist encore combatre en divers endroits Marcel d'Ancyre,

Mais le style nous paroist fort different du premier, beaucoup plus vif & plus animé qu'Eusebe n'a accoutumé d'estre. Si l'on vouloit dire qu'il est d'Acace son successeur, il faudroit raporter à Eusebel'ce que l'auteur y dit d'un autre mort depuis peu, qui apparemment l'avoit precedé dans l'episcopar, & qui certaine ment avoit esté son pere & son maistre. Il l'appelle plusieurs fois

un bienheureux, dont il se glorifie de suivre la doctrine.'Il ditqu'il ne veut point parler de sa naissance, ni de son education, ni de son erudition, ni de toutes les autres choses qu'on avoit pu estimer dans sa vie, Il l'appelle un homme plein de bonté, laborieux, & qui avoit toujours veillé pour les Fglises.'Il remarque neanmoins qu'on l'avoit soupçonne de ne pas avoir dans le cœur

la doctrine qu'il enseignoit de bouche, & qu'il avoit esté obligé de se purger de ce soupçon par un serment public.'M' Valoissuppotant que ce sermon est d'Eulebe, croit qu'il dit toutes ces choles de Saint Pamphile, Elles conviennent encore mieux à un Evelque qu'à un Prestre, L'aureur du sermon avoit plusieurs personnes qui s'opposoient à luy, & qui se separoient ou mena-

coient de sel separer des assemblées de l'Eglise, à cause de la doctrine qu'il enseignoir. [Cela estaisé à croire d'Acace.] 'Le troisieme des opuleules du Pere Sirmond, est un sermonintitulé De la Refurrection Imais d'un declamateur Afiarique. qui parle beaucoup & ne dit rien, & qui est toujours hors de son

fujet, Il me semble que ce n'est point la le caractere d'Eusebe, 1 'Le suivant intitulé De la Resurrection & de l'Ascersion, est aussi un sermon presché le jour de l'Ascension, le lendemain du precedent, ou de quelque autre où l'auteur avoit promis de

traiter de la refurrection des morts. Mais il oft beaucoup plus rempli ,/& il y a de fort belles chofes fur l'érabliffement de l'Eglife, L'auteur y parle de la perfecution comme en ayant une pleine connoissance, be il cite plusieurs temoins de ce qu'il dit de S. Romain, qui souffrit à Amiochesen l'an 303. ] Les princes, les loix, les armées, tout estoit alors pour les Chrétiens. On brifoit, on fondoit les idoles des demons, & l'on abatoit leurs

p.13. P.19. P.38.

p.37.32.

3. p. 41 Du P.p.

Faf.op.4.p.74. p.85|3.P.82.

Da Pin,pas. Ful.op.4.p.94, 9".&c. 6 p.96.

c p.107.115. P.86.

temples. Ainsi ce sermon est ou d'Eusebe, ou d'un auteur à peu pres contemporain. Mais le style n'a-t-il point quelque chose de plus gay & de plus aifé que celui d'Eusebe ?]

'Les trois opuscules suivans, le 5, le 6, & le 7, paroissent estre p.m. 4, 15. des fermons qui se suivent l'un l'autre; & sont pour montrer que Dieu & l'ame ne sont point corporels. Il y a peu de choses dans toutes ces trois pieces en bien des paroles. La premiere montre spaniere que J.C. estoit dans le monde avant que d'y venir par son Incarnation (ce qui peut estre contre Marcel d'Ancyre, Mais Eusebe peut-il avoir dit ]'qu'Edom signifie avarice ? La seconde est faite P.115. en un jour de jeune.

'Le huittieme opuscule intitulé De la pensée spirituelle de 78.p.171.174. l'homme, peut estre une suite des precedens : mais nous n'en avons que les premieres lignes.'Le restetest un discours sur la 8.p.175. chastere, qui n'a point de raport à ce qui precede, & où il n'y a rien de confiderable. Le neuvieme & le dixieme, qui sont pour montrer que la nature de Dieu n'est point corporelle, peut bien 10 9.224. encore estre une suite des precedens. Le neuvierne est du temps 9.9.181.80. que le paganisme duroit encore.

'L'onzieme ne suit plus les autres, c'est un sermon sur ces paroles 11. pays. de JESUS CHRIST, fe ne suis pas venumettre la paix dans la terre-Il a la superfluité des Grecs, & a neanmoins de bonnes choses. Il p. 118. femble en un endroit vouloir distinguer la nature du Pere de

celle du Fils, & la faire superieure. 'Le douzieme est un sermon d'un Evesque sur ces paroles de J.C, 11.9.19. Preschez sur les toits ce que je vous dis à l'oreille. Il est du temps page. que le paganisme subsistoit encore. Il v a comme dans l'autre beaucoup de vide, & de bons endroits. Le treizieme est bon aussi: Hest intitule Des bonnes & mauvailes œuvres. Le quatorzieme qui est sur les bonnes œuvres, est peu de chose. Nous ne voyons rien dans l'un ni dans l'autre qui nous en marque l'auteur ni le temps,

#### . \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE X.

De l'ouvrage d'Eusebe contre Porphyre, & de divers autres qui sont perdus : Quelques remarques fur fes écrits & fur fon genie.

U o 1 QU E nous ayons beaucoup d'ouvrages d'Eusebe, il en avoit neanmoins encore fait plusieurs autres qui se sont perdus. Il faut mettre en ce rang les cinq livres de la Hier. v. Ill. c. 8:4

1. depuis ces mots 1.30 nune qued desurgunt libidises &c.

in If. pr.p.4. 1.5.pr.p.52.c/c. 18 p.61.d.

Theophanie, [s'ils sont differens de ceux où il avoit traité de la genealogie de J.C. Nous n'avons point non plusses dix livres fur Isaie, ou ses quinze, commeS. Jerome le marque en un endroit, Il y promettoit une explication historique de ce prophete, mais il oublioit quelquefois son titre; & lorsqu'il trouvoit de la difficulté dans l'histoire, il s'étendoit comme Origene sur les sens allegoriques.'Il femble qu'on ait quelque chose de cet ouvrage dans des manuscrits, On trouve qu'un manuscrit d'Isaïe écrit ou possedé par l'Abbé A pollinaire, avoit esté collationné pour ce qui regardoit le texte des Septante sur l'explication qu'Eusebe avoit faite de ce prophete.

Du Pin.p.23 Cave, p. 94.2. . Proc. in IL prol.

567.alimMatt

24 p.71.d| Euf.

ptol.p.15.b.

Hier.v.ill.c.81.

In Dan.pr.p.

[Nous avons encore perdu] fes trente livres contre Porphyre; au moins on luy en attribuoit autant: car S. Jerome n'en avoit vu que vingt, dont les trois derniers estoient employez à refuter les calomnies de Porphyre contre le livre de Daniel; & ils y répondoient parfaitement, felon S. Jerome, M. Valois croit qu'ils sont faits aprés l'histoire ecclesiastique, parcequ'Eusebe ne les y cite point dans un endroit où il en avoit une belle occasion, luy qui ne manque guere à cirer ses ouvrages, & à v renvoyer les lecteurs,

Hjer.v.ill.c.81, P.t.4.1.p.415d. Cave, p.95'1. Du Pin,p.aj. Euldem,l.g.c.

'S. Jerome loue encore des commentaires qu'Eusebe avoit faits Gel.in Eur.bib. fur tous les pseaumes, comme un ouvrage plein d'erudition. Le Pape Gelase, s'il est auteur du livre Des deux natures, en cite un endroit :'& on en a d'autres dans la Chaine des Peres Grecs fur les pseaumes, 'On dit qu'il y en a quelque chose dans les manuscrits de Florence. Eusebe semble promettre cet ouvrage dans sa Demonstration. S. Eusebe de Verceil les traduisit en latin; [mais ce travail est aussi perdu.]

21.p.249-b|S. Van.t.1.p.64. & Hier. v.ill.c. e cp.52.p.117.b.

'Eusebe a encore fait un commentaire fort ample sur la premiere epistre aux Corinthiens. Photius dit avoir lu deux livres de luy, intitulez De la refuta-

Phot.c.13.p.12.

tion & de l'apologie, où il se faisoit faire diverses objections par les payens; & y répondoit fort bien, mais non pas en tout, y faisant paroittre, auffibien que dans ses autres ouvrages, des marques de son inclination pour l'Arianisme. Photius dit qu'il avoit trouvé deux autres livres du mesme titre, qui estoient les mesmes que ceux-ci pour les penfées & pour les termes, hors quelques expreffions differentes.[C'estoient sans doute deux editions du mesme Enf.prol.p.15.0. ouvrage. Je ne scay pour quoi l'M' V alois a voulu que cet écrit [qui n'avoir que deux livres , floit le mesme que la réponse à Porphyre [qui en avoit vingt ou trente. Je ne voy pas non plus qu'on puisse accorder avec les termes de Photius]'ce que croit Cave, que ses

Cave, p. 95.1.

apologies

EUSEBE DE CESAREE. apologies ne sont autre chose que l'apologie qu'il avoit adressée, cont.t.p.140.

felon Gelafe de Cyzic , à tous les Eyefques orthodoxes , pour fe 4iustifier sur ses expressions qui paroissoient Ariennes, & pour montrer qu'il ne les avoit pas dites dans le mesme sens qu'Arius. [Nous n'avons point d'autre connoissance de cette apologie, qui auroit dû estre celebre.

'S, Epiphane met Eulebe entre ceux qui ont écrit contre les Episée e. s.p. Manicheens, & qui ont refuté leurs folies, Theodoret ne l'a 638.c.

point sceu, 'Suidas parle d'un écrit adressé à Marin, où Eusebe disoit que Suid. 1.p.1096.

l'Eglife propofe à fes enfans deux fortes de vies, l'une qui est audessus de la nature, & de tout ce que les hommes ont pu trouver pour regler les mœurs, favoir celle des moines; l'autre inferieure &plus humaine, qui condescend à la foiblesse des hommes jusqu'à leur permettre le mariage, 'On marque qu'Anastase Sinaîte cite Cave, 952. fouvent les livres d'Eusebe à Marin.

'Il donne encore deux fragmens de l'Histoire ancienne du 1616. mesme auteur. On croit qu'il peut vouloir marquer par là son

grand ouvrage fur les temps,

Evangly.

c. 3.p. 101.

On attribuc à Eusebe un commentaire sur les Cantiques, [donné Lab, ferit, L.P. en l'an 1617 par Jean Meursius, avec ceux de Polychrone & de 108. Pfellus. Mais s'il y a quelque choie dans cet ouvrage qui foit veritablement de luy, il est certain que tout n'en est pas. Car il est composé des passages de divers auteurs, dont quelques uns aumoins sone posterieurs à Eusebe.

'Sixte de Sienne dit qu'il a fait un livre fur la doctrine des Sixt.' s. p. 184. anciens, où il expliquoir partic selon la lettre, partie en un sens 1.a.l. allegorique ou moral, quantité de choses de la vie des anciens. Patriarches: Et il cite cela d'Eusebe mesme, "mais d'un endroiroù affurément il n'y en a rien,'Il luy attribue aussi un livre de MDn P. F. 6-18 recueils fur l'Ecriture, qui n'est autre chose que les cinquante Care, p. st. ...

volumes que Constantin l'avoit prié de faire copier des livres de. 4.616.9144 a. l'Ecriture qui se lisoient le plus ordinairement dans l'Eglise. " 'On pretend avoir en Orient quelques uns des ouvrages dont Care, 2.95.14nous avons parlé, &"d'autres encore attribuez aussi à Eusebe,

[traduits apparemment en syriaque.]

'On trouve à la teste de quesques uns de ses ouvrages; une Eufehre.p.s. conjuration par le nom de J.C. à tous ceux qui transcriroient ses livres, de les collationner tres exactement avec l'exemplaire fur lequel ils les auroient copiez. On croit qu'il avoit mis cetteconjuration à tous ses ouvrages. On trouve la mesme chose & ena

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

pr.p.st. Phot.c. tr.p. 128.4.

[Il ne faut pas s'étonner si on trouve quelquefois les mesmes choses en differens écrits d'Eusebe.]'Car on voit par plusieurs exemples, qu'il ne craignoit pas de se copier luy mesme: '& il y a longremps que Photius l'a remarqué. [Saint Ambroife le fait aussi

EuCchr.o.p.8.s.

quelquefois; & S. Augustin mesme, mais il en avertit.] -'Ceux qui ont esté les plus opposez à Eusebe, luy ont accordé la gloire de l'erudition, d'une lecture prodigieuse, & d'une con-Pearl, diff. p.s.7. noissance fort étendue de beaucoup de choies, 'On voit dans son histoire, que bien loin de vouloir rien inventer de luy mesme, il aimoit à se tenir avec simplicité à ce qu'il trouvoit dans les an-

1.p.113.2.

ciens monumens, sans y rien a jouter par des conjectures incer-Boll.pr. 5 s.p.6. taines, Et c'est ce semble pour cela qu'on l'appelle un auteur Pearf, de Ign.t. de "tres bonne foy, & d'un esprit moderé, 'Il passe aussi pour integerrimen un homme"tres exact & tres éclairé dans l'histoire. [Il a eu du digenissdiscernement, & on ne voit guere qu'il ait pris pour legitimes des """ ouvrages apocryphes & supposez.]'Des personnes tres habiles vont mesme jusqu'à soutenir qu'il ne s'est jamais trempé en co

2,65.C.

Hier.in Dan. pr.p. 967,968 S. Var. t. L.p. 9 10

point, & que tous les ouvrages qu'il a receus comme legitimes, ont esté receus universellement de tout le monde, L'Eglise l'a neanmoins abandonné fur les histoires de Susanne & de Bel, l's il a cru qu'elles ne fissent point partie de l'Ecriture sainte, comme S. Icrome le dit affez formellement.[Il y a pour l'ordinaire de la folidité d'esprit dans ses raisonnemens; & elle paroist encore dans le soin qu'il a eu de rejetter de son histoire des narrations incertaines & fabulcules, que nous voyons dans S. Epiphane & en d'autres anciens que Dieu avoit relevez audeifus de luy par d'autres Eufchr.n.p 8.2. dons plus importans & plus utiles. | Mais avec cela, on ne laisse pas de douter s'il a eu beaucoup de jugement, ou au moins de cette critique qui fait discerner le vray d'avec le faux dans les auteurs dont on se sert. On pretend qu'il ne suit pas toujours ses propres principes, & qu'il le contredit affez fouvent, Photius luy

pr.p.rg.

28.9.401.1 Phot.c. 13.7.11. C.127.p.308.a.

conteste la finesse & la penetration de l'esprit, 11 marque aussi que de server. fon style est tout à fait sans agrément & sans beauté; qu'il se force xum meinie. dans la vie de Constantin pour estre un peu plus elevé, & qu'il v a quelques mots plus fleuris & plus elegans que dans fes autres écrits; mais qu'avec cela c'est toujours son air triste, sombre, & mort l'qui n'attire & qui ne rejouit jamais guere son lecteur, 'Theodore Metoquite luy attribue aussi un style dur & peu cou-

lant, qu'il dit estre commun à ceux qui avoient esté clevez dans

2jΓ.u P.p.17. Euf.prol p.3%.

EUSEBE DE CESAREE. l'Egypte. Car il suppose qu'Eusebe y avoit demeuré longtemps, quoique né dans la Palestine, & qu'Eusebe le dit luy mesme; ce que neanmoins M' Valois n'a pas remarqué dans ce que nous en avons au jourd'hui.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XI.

De ceux qui ont regardé Eusebe comme Orthodoxe, & de ceux qui l'ont

Arr.

Es defauts d'esprit & de style qu'on remarque dans Eusebe, Jont neanmoins bien peu de choicen comparaison de celui de la doctrine, l'dont Photius l'accuse, [aussibien que les anciens,] Photessisses, p. \*Nous favons bien qu'entre les Grecs, Socrate & Gelafe de Cyzic 15,508. ont pretendu le justifier de ce reproche: 80 nous souhaiterions p.101-106 Gel. de tout nostre cœur, avec Baronius, qu'ils l'eussent pu faire so- Cyz.ia.e. i.p. lidement. Les Latins luy ont encore elté plus favorables que les 6 Bar 140 541. Grees, Victorius au milieu du V. fiecle, le qualifie Bienheureux. « Euf.prol.p.27. L'auteur du livre des deux natures, cite son autorité parmi celles 26el, in Eur. p. des maistres & des docteurs Catholiques. On y joint Pelage II, 411. dans des qui le declare, dit-on, exemt de toute tache d'herefie: mais il tul.prol.p. 17. dit seulement qu'on ne le condanne point pour les louanges qu'il fp.s.c. a données à Origene. Divers autres posterieurs luy donnent de P.36grands eloges, avec le titre de Saint. Florus, Ufuard, Notker, & P.36.17 Boll. divers autres martyrologes ont meine marqué fa feste le 21 de hDu Piu, t.a.p. juin; & l'Eglife de Limoges en a fait l'office durant quelque 17.18. temps.

[Mais il n'y a pas fujet de s'étonner que ceux qui ne le con-

l'aient regardé nonfeulcment comme un homme orthodoxe dans sa doctrine, mais mesme comme un Saint. Il n'y a que le témoignage du PapeGelafe qui puisse avoir quelque poids, puisqu'assurément il estoit bien plus savant que les autres, ]'Et neanmoins Conc. 1.4p. il ne paroilt point avoir rien sceu d'Eusebe que par sa chronique 12642 & par fon histoire, dont il blasme le premier livre, [Quand mesme il l'auroit connu davantage, il neseroit point étonnant que parmi beaucoup de veritables Peres de l'Eglife, il en eust laissé passer quelqu'un qui pouvoit cître cité, mais non pas en cette qualité,] comme S. Bafile le cite, en a joutant que c'est à cause de sa grande Bis de Sp.c.19. erudition.

noiffoient que par son histoire ecclesiastique traduite par Rusin.

[Pour ceux qui condannent Eusebe,ce sont ceux qui pouvoient

EUSEBE DE CESAREF. estre les micux informez de la verité, l'comme Saint Eustathe

Socr.f.t.c.sj.p. 58.c. 4 Ath. 49.2.P. 797.2. 6 p.728.b.c. Epi.68.c.7.p. Ath.dec.N.p. 111.C. d p.aga. a, b|aga.

1.p,118.1.c. Hier.in Ruf.La. C. 4. P. 219. 2.

1,heb.p.169.b. f Alex.t.8. p.atg-

Thdrt.1.1.6.20. F-568 C. g c.7.p.14i.d. b Phot. c. 117. p. 772.f.

d'Antioche; les Evesques d'Egypte, tant dans le Concile de Tyr où ils le recuserent, que dans celui d'Alexandrie en 339, où ils le mettent entre ceux qu'ils avoient toujours accusez de suivre les sentimens d'Arius; S. Epiphane qui reconnoist son inclination pour l'Arianisme; S. Athanase qui après avoir parlé particulierement de luy, dit que les Eusebiens estoient retournez à l'impieté qu'ils avoient condannée eux mesmes dans le Concile de Hil.in Conf.L. Nicée ( S. Hilaire qui met les deux Eusebes entre les inventeurs de l'Arianisme, sans a jouter que l'un des deux l'a depuis abandonné: l'S. Jerome, qui d'ailleurs estimoit beaucoup l'erudition d'Eusebe, qui s'est donné la peine de traduire quelques uns de fes ouvrages, ]'& qui l'appelle un homme admirable, ne laisse pas de l'appeller aussi un heretique, un Arien, un défenseur ouvert de l'impieté d'Arius, un chef melme, & comme l'Enseigne de la faction des Ariens. Il prend garde qu'on ne puisse pas l'accufer de l'appeller un Catholique ; & il n'y a personne, dit-il, qui ne fache que c'est un Arien, Theodoret le met nettement entre

> les avant condannez à Nicée que par une pure hypocrifie. hSaint Euloge d'Alexandrie nous assure que ce fut par une espece de dispense, & parceque la foy de la Consubstantialité estoit alors hors d'atteinte, que Theophile[son predecesseur]avoit communiqué, [vers l'an 390,] avec Gelase[de Cesarée,] qui avoit mis le nom d'Eusebe dans les Diptyques ¡[d'où Acace son successeur &

> ceux qui conservoient encore[en 331]les sentimens d'Arius, ne

Arien comme luy, n'avoit eu garde de l'ofter.

p-168.a.c.

a[165.C. p. 162.d.

A ces autoritez des anciens, on peut a jouter celle du fettieme Concile occumenique. l'Car non seulement il ne trouva rien à redire à l'écrit d'Epiphane, qui le traitoit hautement d'ennemi &c. de l'Eglise & du Concile de Nicée, quelque signature hypocrite qu'il y eust faite ; ni à ce que S. Taraise de Constantinople y die qu'il falloit rejetter ses livres comme n'estant point de l'Eglise Catholique; mais qui les rejetta en corps, qui les anathematiza mesme, & qui declara qu'il meritoit d'estre haï autant & plus que les ennemis des faintes images. On lut dans le mesme Concile l'extrait d'un livre d'Antipater Evesque de Bostres, qui écrivant contre son apologie pour Origene, soutenoit qu'il faisoit le Fils de Dieu inferieur à son Pere.

1. wie Hadames Beriftes. Il faut fant dou'e Hadardies.

#### ARTICLE XII

Qu' Eusebe mesme se declare Arien par ses actions & par ses écrits.

Es personnes habiles n'ont pas laissé en ce temps-ci de s.v.a.e.e.-tascher à justifier Eusebe du reproche de l'Arianisme que 37-Saint Jerome & les autres luy ont fait, & de vouloir qu'il ait esté Orthodoxe, au moins depuis qu'il eut semblé renoncer à l'erreur Euf protestre des Ariens dans le Concile de Nicée, Car M' Valois l'un des plus b.c. considerables de ses apologistes, paroist l'abandonner jusqu'à ce temps là, & se reduire à dire que depuis le Concile on n'a pas de preuve qu'il ait foutenu l'herefie Arienne.[C'est pour cela que nous n'avons allegué que les autoritez qui regardent le temps d'aprés le Concile.

Ce qu'on peut donc dire estre certain, c'est qu'il a blasphemé ouvertement contre le Fils de Dieu avant le Concile de Nicée,1 'LaLettre à Euphration, [fans parler du reste,] ne permet pas d'en Conc.t.7.p. 165.

douter.

Mc.

[Pour favoir s'il a changé depuis, ]'il declare luy mesme qu'en Than. L.E. u. fignant le symbole de Nicee, il ne changea pas neanmoins de P-154-4/16-e.d. fentiment, Depuis le Concile, S. Eustathe [& beaucoup d'autres, sort.L.c.a.p. comme nous venons de dire ,]l'ont accusé de combatre la vraie 18.c. foy établie dans le Concile de Nicée, 'Il n'est pas aisé d'excuser Ath. B.t. 1, pass. le silence qu'il garde sur l'Arianisme dans son histoire. [Cela est encore plus difficile pour sa chronique: car ce qu'on y en lit dans le latin est visiblement de S. Jerome.]'Mais pour la vie de Con- Phot.c.117.p. stantin, Photius remarque avec raison"que ce qu'il y en dit & ce. 128/Alex.t.8.p. qu'il n'y en dit pas le condanne egalement. On voit dans l'un son inclination pour Arius, qu'il fait paroistre ou aussi coupable ou aussi innocent que S. A lexandre; & on voit dans son silence qu'il tailt ce qu'il a honte de dire. Socrate mesme son apologiste, socre prant. avoue que cette crainte qu'il fait paroistre de s'expliquer, le faifoit passer tout ensemble & pour un ennemi du Concile de Nicée, & pour un esprit double & hypocrite. [Il n'ose pas marquer expressement la reception d'Arius par le Concile de Jerusalem, la mort honteuse de cet heresiarque estant encore toute recente: mais on voit qu'il releve ce Concile autant qu'il peut, jusqu'à le

comparer à celui de Nicée.] 'Ce qui le condanne encore davantage, c'est ce que M' Valois Eusprol.p. 27. allegue pour sa justification, je veux dire ses livres contre Marcel

Liij

d'Ancyre, faits certainement en l'an 336 au plustost. Car ils sont pleins d'expressions ou absolument Ariennes, ou qui favorisent l'Arianisme, comme il sera aisé de le faire voir si cela est necessaire.]Et le P. Alexandre l'a déja fait en partie:[Au contraire on n'y trouve jamais celles de l'Église opposées à l'Arianisme, ni la Consubstantialité, ni l'eternité du Fils, ni son egalité avec le Pere, ni que c'est un seul & un mesme Dieu, ni aucune autre chofe qui puisse faire dire qu'il n'estoit pas Arien. l'Avec cela, il veut que nous regardions comme des Saints & des hommes eminens en pieté, les principaux chefs de l'Arianisme, Paulin de Tyr, Narcifle de Neroniade, & le grand Eufebe; car c'est ainsi

qu'il qualifie pluficurs fois celui de Nicomedie, en qui melme, faute d'autres eloges, il loue ses changemens d'eveschez.

[Pour les actions, on le voit toujours unis aux ennemis de la foy, tonjours opposé à ses défenseurs, toujours à la teste de ceux qui les oppriment par des injustices toutes visibles. Quand il y auroit un juite su jet de douter qu'il fust A rien de croyance, il y auroit peu d'honneur & peu d'avantage pour l'Eglife', à vouloir forcer le sens naturel de ses mauvaises expressions, pour soutenir contte l'autorité des Saints & des Peres, Jun homme qui estoit indubitablement Arien de faction & de cabale, sans parler de son heresie Du Pin,tap.14. fur le Saint Efprit. 'S'il faut craindre de juger temerairement d'un ennemi de l'Eglife, [craignons encore plus de juger temerairement des faints défenseurs de l'Eglise qui le declarent ennemi du Verbe. Que si nonobstant tant de raisons que nous avons de le condanner, on peut encore l'absoudre, il n'y aura pas beaucoup plus de difficulté à justifier & Eusebe de Nicomedie, & tout ce qu'il y a eu de plus criminel dans la faction des Eusebiens. Ils sont presque tous morts comme luy dans la communion de l'Eglise; & toute la difference qu'on peut mettre entre luy & les autres,]

Than, I. s. c. 7. p. 'c'est qu'il s'est declaré ennemi de l'Eglise, non seulement par ses 543.d. actions, mais encore par ses écrits.

> Voilà ce que S. Athanase sayoit, ce que Florus & Usuard n'ont apparemment jamais sceu, & ce que S. Jerome ne pouvoit encore ignorer, puisqu'il vivoit dans la Palestine assez peu de temps apres luy. Voilà l'idée qu'il avoit laissée de luy dans l'esprit des peuples, & dans celui des Catholiques, & dans celui des Ariens] qui ne manquoient pas de le conter entre les sectateurs de leurs dogmes; [d'où vient que] Sabin leur Evesque luy donnoit des eloges, en mesme temps qu'il traitoit les Peres de Nicée d'ignorans &

Fhifg. t.r.c.a.p. d'idiots. Philostorge ne manque pas de le combler de louanges,

Euf.in Marc.l. 1,c,1,p.1,1. c. 4.p.18.19. p.18,10,4,b.

Bull.p.;79.c. S. Van.t.r. .... p.19.40.

quoiqu'il"ne le trouvast pas encore assez impie, parcequ'il l'estoit moins ou Eunome.

'Il seroit aisé de montrer que la lettre qu'il écrivit sur sa signa- Mex. 8.p.114. ture, le scul monument qu'on air pour prouver son changement, 41 Du Pin,p.19. fait voir au contraire, comme le remarque Photius, qu'il est touiours demeuré ennemi de la divinité du Verbe, & de la foy de la Consubstantialité. 'Car pour le terme de Consubstantiel', ses Eusprol. p. 28.

défenseurs mesmes demeurent d'accord qu'il y a toujours esté

oppolé.

&c.

Quand il seroit necessaire aprés cela d'entrer dans un plus grand examen de sa doctrine; l'endroit de tous ses écrits qui luy est le plus favorable, ]'& qui aussi n'a pas manqué d'estre cité par Socrataces p. Socrate[& par les autres qui l'ont voulu défendre,] est celui où 104. il rejette le blasphemed'Arius, Que le Fils est tiré du neant. Car 1,1,0,10,947il paroitt le rejetter de bonne foy; & il le rejette[non parceque 4. certe expression n'est pas de l'Ecriture, par où les Eusebiens avoient accoutumé de se tirer quand ils estoient contraints de la condanner,]'& par ou il s'échape luy mesme dans la lettre qu'il Thort. Le tap. écrivit de Nicée à fon Eglife, bmais il la rejette parcequ'elle est 156.4. contraire à la doctrine de l'Ecriture, & qu'elle est absolument p.67 69. fausse. Car il soutient qu'il faut dire que le Fils n'est point fait, p. st. mais qu'il est veritablement né du Pere. [Il retracte par la ] la dem.l. c. a.p. houre qualité de creature qu'il avoit nettement donnée au Fils dans la 146.b.

\*\*2" Demonstration ; & semble faire une profession bien expresse de la foy de l'Eglife, Car si le Fils est né du Pere, il s'ensuit necessairement qu'il est de sa substance, qu'il luy est consubstantiel, & par confequent qu'il luy est egal, & qu'il n'est qu'un mesme Dieu avee luy, puisqu'il ne peut y avoir de plus ni de moins dans la nature divine. Mais la question est de savoir si Eusebe en avouant

le principe, en avoue les conclusions. Et pour en juger, il n'y a

qu'à voir ce qui suit immediatement aprés.] Il y envilage fort bien la difficulté du mystere, qui est d'accorder in Marel, e. la distinction des personnes avec l'unité d'un seul Dieu, [L'Eglise 10,749 2l'accorde en nous apprenant que le Pere & le Fils sont un seul &

melme Dieu ;]'& luy pretend l'accorder en disant que quoique e.n.p.64e.d. nous confessions que le Fils est Dieu, il n'y a neanmoins qu'un feul Dicu, savoir celui qui est sans principe, "sans pere, sans

naissance, qui possede en propre la divinité, & qui est cause que le Fils melme est, & est tout ce qu'il est. [Peut-on dire plus clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parceque le Pere seul est

Dieu, & que le Fils ne l'est pas ? Il dit de mesme en un autre 1.4.6.7.p.109.e.

EUSEBE DE CESAREE.

endroit, qu'en reconnoilfant deux perfonnes, on n'elt point obligé de reconnoilfre deux deiteux, parceque ces deux perfonnes ne font point "egales, le Fils honorants, glorifiants, priants, adorant inle Perc comme fon Diuc 'eleve' en gloire audefliss de luy; lès loin de raporter tout cela à l'humanité du Verbe, j'll foutlent formellement qu'on ne l'y peut pas raporter, (Tout le refte de

l'endroit est un blaspheme continuel.

Ainsi je pense qu'il est necessaire de reconnoistre]'qu'il a cru que le Pere n'avoit point creé le Fils, qu'il l'avoit engendré, & de luy mesme, comme il le dit positivement, & qu'ainsi le Fils n'est point creature: mais ou'il a cru que c'estoit une nature movenne entre les creatures & Dieu Jou comme il dit , un mediateur . & un milieu entre le Dieu unique & les Anges. Il luy donnoit le nom de Dieu, & mesme quelquesois celui de vray Dieu, comme à l'image du seul Dieu qui est le Pere, de mesme qu'on honore un prince dans son image, quoique luy seul soit le prince. Ce sont tous ses propres termes, & depuis le Concile de Nicée.[On voit donc qu'il donnoit au Fils le titre de Dieu en voulant en mesme temps qu'il ne le fust pas, puisque Dieu ne peut estre inferieur à quoy que ce soit ; qu'il rejettoit les blasphemes les plus grossiers d'Arius, mais qu'il en retenoit une partie : Et ce qu'il en retenolt. l'obligeoit à ne point adorer J.C, ou à adorer ce qui n'est point Dicu, à luy refuler la divinité, ou à reconnoistre une pluralité de dieux, l'un plus grand, l'autre plus petit: & à s'engager mesme dans tous les blaiphemes d'Arius qu'il avoit rejettez, citant bien

de milieu entre Dieu & la creature tirée du neant.

On dit qu'il condanne d'impireté Marcel d'Ancyre, pour avoir obsessée par le leu son Verbe, & l'avoir appellé un autre Dieu, disferent de son Perc en nature & en puissance. Mais c est Marcel mesme qui fait ce reproche à Eusbe, PEt Eusbe ne l'accuse point de luy avoir attribué ce qu'il n'avoit pas dit, mais de ne l'avoir pas bien entendu ou bien expliqué, & d'avoir condanné

aifé de luy montrer & par la raifon & par S. Paul, qu'il n'y a point

ce qui n'estoit point condannable.

[5'il releve beaucoup le Fils dans fon ouvrage contre Marcel, il ne le releve pas moins en quelques endroits de la Demonftration, longremps avant le Concile de Nicée, [11] dit qu'il eft né du Pere avant tous les ficcles, "Il l'appelle" lintelligence, la raifon, la armaço, figeffe effentielle, s'un Dieu ne parfait de Dieu, s'qui n'a point elté fait après n'avoir point efté en un certain temps, qui eft oujours avec le Pere commençon Fils. Il flemble meffine dire qu'il

p.110,b.c. c. e,10,p.68.c.

p.109.d.

1,1,0,1,p.7.8[1,3, p.95.2. a 1.4,0.25.p.141,

Cave, p. 92. 1.

Fulin Marc, l, 1,c.4,p.19,b,c. 6 c,d,

dem.l.s.c.t.p. 215.2.b. e l.4.c.2.p.146, 2. d c.3.p.147,2, e p.149,2,b. EUSEBE DE CESAREE.

est né de la substance de son Pere, quoiqu'il ne le dise pas [Mais ee qu'il semble établir d'un costé, il le detruit de l'aure; quand on n'en jugeroit que par l'endroit) où il dit que les creatures capatables de soutenir l'eclat de la lumiere & de la '1124b. d'inflance divine de son l'estant pas capables de soutenir l'eclat de la lumiere & de la '1124b. d'inflance divine de son l'il se l'il est visible qu'il ne l'entend point par raport à l'Incarnation.

Il ne faut donc pas dire'[qu'in'y a point de milieu; qu'Eufebe 3, xmp, 6. aché aufif Arien qu' Àrius méme, ou qu'il a cru que le Filse floit egal à fon Pere, & qu'ainfi il efloit orthodoxe fur ce point, ayant phie eru tout ce que le Concile de Nicéeera à decidé, [La verié, ni la raifon éclairée par elle, ne trouvent point ce milieu; mais Paveuglement des hommes que Dieu abandonne à leurs tenebres, se le figure aisenent où il n'est pas, lorsqu'ils n'ofent resister à la veriet qu'il les frape, & qu'ils ne veulent pas quitere leurs faux prejugez. On a vu'ur l'histoire des Ariens, qu'Eufebe n'a pas esté feul à cherchet un milieu entre la veriet, & les excés trop visibles d'Arius. & il n'y a peutestre guere d'heresie où cela nesse rencontre.]

'Gehlé de Cysie pour justifier Eufebe de l'Arianifine, circum Galclacapapologetique qu'il avoit adreffé au corps des Evelques ortho-4%. dixes, Je ne [çay ce qu'il veut dire, 8, fay peur que cela ne foit auffi vara que ce qu'il joine, fqu'il Eufebe a combatu pour la 60y p.44.4. contre Arius dans le Concile de Nicée, [On a bien raifon de ne. 8 arrefter guere à ce Gelâc].

D'autres ont affez remarqué la faute d'un nouvel auteur, qui s, van, e, s, lo reconnoit qu' Eufebe a combatu l'egalité du Fils avec son Pere, Prop. 48. et qui veut neanmoins que ce soit une temerité de le juger absolublement jadigue d'estre honoré par l'Epsilie au nombre des Saints.



### 

#### ARTICLE XIII.

De quelques autres erreurs ou defants qu'on trouve dans les écrits d'Eusèbe.

Euf.in Marc.l. s.c.4.p.54.6. cls.c.so.p.90.d.

In 70 N feulement Eusebe oflois en effec 3], C.l.a divinité qu'il luy accordois de pardos, mais il luy oflois encore l'ame humaine. ['Car il fourient que fi le Verbe en peur eftre separé, il ne luy reflera plus qu'un corp s'ans mouvement & fans raion. Et il dit encore en un autre endrois, que le Verbe s'eparé du Pere-donnois le mouvement d'à chair, comme eust fiai une ame, spair è l'un roit dre qu'Eusebe parloit (Eon les principes: mais cela ne se voir point, & l'on peut dire mesme que cela est tout à fait opposé à ce qu'on luy attribue, de na vavoir point eru l'union personnelle du Verbeavec J.C.: au lieu qu'il est certain que les Ariensons eu les premiers l'erreur des Apollinarifies, gue J.C.n'avoir point d'ame lumaine, & que le Verbe luy en tenois lieu, l'On affure neamoins qu'Eusebe refuere cette heresie en d'autres endrois s.

\$. Van. p . 55.

[Je voudrois qu'on les eust citez.]

'Ceux qui soutiennent le plus Eusebe sur le Verbe, l'abandonnent sur le Saint Esprit, & reconnoissent qu'il l'a mis au rang des

·0.

nent fur le Saint Elprit, & reconnoiflera qu'il 1'a mis au rang des creatures, audellous du Fils, agui ul vy communique feulement une partie des biens qu'il a receus du Pere, [Er a prés cela, a-ce ellé une temerite à Baronius de l'ofter du martyrologe ? Outre ce qui regarde l'Arianifme, je ne voy pas comment on peut excufre Eudebe d'avoir regarde l'adoration du folci comme

Euf.dem.1.4.c. 8.p.157.c. p.158.a.

Innocente,] 'Car il dir nettemient que ce font les Anges qui ont porté les hommes, dont Dieu leur avoir confié le foin, a'is artifete avoir au foleil, à la lune, & aux aftres, voyant qu'ils eftoient trop foibles pour s'elever judques à Dieus, [comme les Juffs/] parcequ'il n'eftoit pas bon que ceux qui n'adoroient pas le vray Dieu, condifiént autre chofe que ce gue nous voyons de plus bajandans le ciel, depeur que fi en cherchant Dieu, ils s'efforçoient de pencerrer dans les chofes invifles, si las combaffent dans le

p.157,d[0.9,7, 160,6, culte des demons: & il pretend autorifer cette imagination par l'Ecriture, [qui ocodanne fi fouvent l'idolatrie des aftes, mefme à l'égard des payens, & qui défend aux hommes de faire un mai afin qu'il en arrive un bien. Est-ce ainsi qu'eile nous enseigne que

t. un geneur pie 3. Je ne fçay fi cette expression peut avoir un fens Catholique.

EUSEBE DE CESAREE,

des Anges ont porté les hommes à un aussi grand mal qu'est l'idolatrie, depeur seulement qu'ils ne tombassent dans un autre mal?

'On l'a accusé qu'en voulant justifier Origene, il soutenoit Conc.t.7.P. 162. comme luy la préexistence des ames: & Photius pretend avoir de tire de divers endroits de ses ouvrages, qu'il a encore suivi les Leuf prol p.42, mauvais sentimens qu'on attribue à Origene sur la resurrection .. des corps,

'Il avance qu'il faut quelquefois se servir du mensonge pour prep.l.n.c. it. le bien des autres, & que l'Écriture le fait une infinité de fois, p.607.c.d. prenant pour des mensonges toutes les manieres figurées dont p.608,2. elle parle de Dieu, & nous reduifant à craindre le menfonge

dans la source où nous devons puiser la verité.]

'Quelques uns l'accusent de donner une idée trop imparfaite Magd.t.t.pr. d'un Chrétien, lorfqu'il dit que c'est celui qui pratique les vertus morales, en les raportant au culte dufeul vray Dieu par J. C. [1] vauroit peutestre plus de fondement de trouver de la bassesse dans la maniere dont il releve le bonheur de l'Eglife, d'avoir efté delivrée des perfecusions par Constantin, au lieu que de grands Saints ont presque regretté le temps des persecutions, qui rendoit les Chrétiens plus vigilans & plus genereux. Mais furtout quand Euf. C.L. e. il décrit le festin que Constantin fit aux Evesques du Concile de 15-p-491.

Nicce, [il femble qu'il fe croie estre presque en paradis. Il est difficile aussi de ne pas trouver de la bassesse & de la Materie dans tant de panegyriques qu'il a faits de Constantin, & tant d'eloges qu'il luy donne ; dans sa conduite à l'égard de Crifpe, qu'il lone durant sa vie, & dont il ne dit pas un mot depuis, ometrant melme absolument & sa mort & celle de Fauste, qui faisoient une des plus importantes parties de l'histoire de Constantin, mais non pas une des plus belles; J'dans la condan- 14.0.30,55.p. nation qu'il fait d'Ablave & des autres tuez sous Constance, 541-554-a. [comme s'il vouloit flater ce prince, & excufer ses cruautez. Il paroift avoir eu la melme vue dans la remarque qu'il fait par deux fois, j'qu'apres la mort de Constantin, les soldats declarerent c. 69. (9.0.36) qu'ils ne vouloient obéir qu'à ses enfans. [Nous ne trouverions 161.6. point étrange | quand S. Euloge d'Alexandrie l'auroit furnommé Phot.c. 127.9. le Palatin, ou un Evesque de Cour, comme on le lit dans Photius, 772-6.

l'quoique nons croyions plutoft que c'est une faute de copiste. On peut encore trouver de la bassesse & de la vanité dans le foin qu'il a de ramaffer les eloges que Constantin luy a donnez.] Baronius remarque qu'il ne manque point de raporter tout ce Bar. 1155 fet

V.5 II.

qui peut estre à san avantage: [& je ne sçay si ceux qui ont pre-

C.41-P.549

prol.p.sg.b.

EUSEBE DE CESAREE. tendu le justifier sur cela, y ont bien réussi, en disant qu'il parle toujours de luy avec modestie, La vanité mesme est quelquefois fort modeste, parcequ'il est honorable devant les hommes d'en paroistre exemt : Et il y a bien des choses qu'il vaut mieux taire absolument que d'en parler avec modestie. On pourroit mettre Entr. Contl.4, de ce nombre l'equ'il dit des discours qu'il fit à la dedicace de l'eglise de Jerusalem. ["La maniere dont il le dit a quelque chose v.s 4. qui choque. I'M' Valois reconnoist au moins qu'il n'oublie guere à se citer quand il en a oceasion, & à renvoyer le lecteur à ses ouvrages: & il ne craint pas de dire aussi que c'est pour s'attirer de l'estime de ses lecteurs, qu'il demande pardon des fautes qu'il a faires dans son histoire ecclesiastique, estant le premier qui eust entrepris d'en faire une.



# SAINT SIMEON,

## ARCHEVESQUE DE SELEUCIE. ET BEAUCOUP D'AUTRES SAINTS

MARTYRIZEZ EN PERSE SOUS LE ROY SAPOR.

CAS DASCADOAS CASCASOSAS DASSAS GASCASOSAS CASCASOSAS CASCAS CASCAS DAS

ARTICLE PREMIER.

Etat de la foy dans la Perfe sous Constantin: Sapor la persecute.

Aug.q.cv.l,a.c. 19.P. IGL.L.C.

O U S avons fort peu de connoissance de ce qui regarde l'Eglise de Perse durant les trois premiers fiecles de l'Eglife. L'Apostre'Saint Jean V. son tiere y a presché, puisque sa premiere epistre estoit 55. autrefois intitulée, Epistre aux Parthes. [On pretend que divers autres A postres ont fait aussi

Paul.car. 16. p. la melme choie , comme Saint Matthieu , S. Simon, Saint Jude, 4 Fort. 1.8.4.9. b& particulierement Saint Thomas. Sozomene croit neanmoins que ce Royaume a receu la foy par la communication qu'il avoit avec l'Osrhoene, [qui est une partie de la Mesopotamie,] & avec sortiace.p. l'Armenie, laquelle avoit tellement embraffé la foy, qu'elle foutint pour ce sujet la guerre contre Maximin II, [en l'an 312.

6 Eul.1.3.c.r.p. 71.8 alii.

335.b.c.

Bardesane qui fleurissoit dans la Mesopotamie vers la fin du II, fiecle; l'écrit qu'il y avoit des Chrétiens dans les pays des Parthes, preplacates des Medes, des Perfes, & jusque dans la Bactriane, & que l'auto-180.4. rité de J E s U s C H R I S T leur faisoit mepriser toutes les loix

tiens de Perfe avant le IV, fiecle; des le commencement duquell 'S. Jacque alors solitaire, & depuis celebre Evesque de Nisibe, Thorn. Par.c. passa de la Mesoporamie dans la Perse, pour visiter ces heureuses 1,9,761.4, plantes qui s'elevoient dans la pieté, & en prendre le soin qu'elles meritoient. Nous trouvons que [Jean] Evelque de ce pays, affifta Euf.v.Confi.s. en l'an 325 au grand Concile de Nicee, "Ce fut peuteftre luy qui c.7.p.486.487. apprit aux Romains que la religion Chrétienne se repandoir diBar, ps. 5 109. dans les principaux lieux de ce grand Etat, & que les peuples se Euf.v. Conf.1.4. pressoient en foule d'entrer dans la bergerie de J. C. [Cela se caspinate. voyoit furtout dans l'Adiabene, J'qui est l'ancienne Assyrie, & Amm.las.p.ap. qui estant plus voisine de l'Empire Romain, estoit presque toute & Soulis, cite.

Chrétienne. Constantin se rejouit extremement d'apprendre de 4604. fi heureules nouvelles; & Sapor luy ayant envoyé des ambassa- Eur. C.1.4 c. v.confter -deurs & des prefens, ["vers l'an 333,] pour faire al liance avec luy, 4 c.s p.510.e. 'il luy écrivit une lettre, où ille prie de prendre foin des Chrétiens en 13. 18. 180-194 qui estoient dans son royaume, & de leur donner des marques Thatt. I. E. S. S. P. 571-575. de sa bonté.

L'Eglife de Perfe estoit alors encore plus recommandable par la vertu que par le nombre de ceux qui la composoient. l'On y Soz. 1,2611,11. voyoit plusieurs filles qui consacroient à Dieu leur virginité: p.459.c/460.h. 'L'état & la vie si sainte des moines y estoit établie avant le mi- c.11. P. 461-d. lieu du IV, fiecle, c'est à dire lorsque leur nom & leur profession n'estoient pas seulement connus dans l'Occident; ]'& la pluspart 1,2,0,9,455.0 des Chrétiens y avoient renoncé entierement à la possession de

tous les biens de la terre,

[Mais ce qui releve davantage la beauté & la perfection de l'Eglife de Perfe, c'est le courage avec lequel elle soutint deux perfecutions effroyables, l'une dans le IV, fiecle, & l'autre dans le V. sans parler de celles qui ne sont connues que de Dieu scul. Nous nous contentons pour le present de décrire la premiere, qu'on peut regarder comme l'une des plus glorieuses à J. C. & à l'Eglise, l'puisqu'elle a esté l'une des plus cruelles dont nous AEMP 1911. ayons connoissance, soit pour le temps qu'elle a duré, soit pour la violence des supplices qu'on y employa, soit pour le nombre des Martyrs qu'elle a couronnez. Nous en devons principale-

Kiii

impies les plus établies dans leurs pays. L'histoire ne nous fournit rien davantage touchant les Chré-

ment l'histoire à Sozomene, qui nous en a laissé de fort beaux monumens, tirez sans doutel'des memoires que les Fideles de So: 1.2.C.14.2. 451.461. Perfe, de Syrie, & de la ville d'Edesse, en avoient recueillis avec

foin. [Nous en devons peutestre une bonne partie au grand Saint Genn.c.r. Jacque de Nisibe, ['puisque nous apprenons de Gennade qu'il a écrit sur le royaume des Perses, & sur la persecution des Chrétiens, [C'est sans doute de ces recueils originaux que viennent quelques actes des Martyrs qui fouffrirent alors, que nous avons encore dans Bollandus, & que le P. Ruinart a jugé dignes d'entrer dans son recueil. On ne peut en effet faire difficulté de leur donner rang entre les bons actes, quoique nous n'ofions pas répondre qu'ils n'aient receu aucune alteration de tant de mains greques

par lesquelles ils ont passé. 1

Petrat.a.l.4.c.

7-9-197.

P-451-2.

'Chacun convient que cette persecution a esté excitée par Sapor, "qui ayant esté fait Roy en 310, selon le P. Petau, [\*ou en v.constan-309, Javant que de sortir du ventre de sa mere, vécut & regna tin 5 51. 70 ans, julque vers l'an[379 ou]380. [¶Quelques uns croient qu'il la commença des l'an 325, ou peu aprés: mais il femble qu'il vaux ¶ Nors ».

mieux suivre S. Jerome, & la differer jusque vers l'an 344.] Soz.p.461.461. 'Il est impossible, dit Sozomene, de remarquer tout ce qui se fit dans cette persecution, quels furent les saints Martyrs qu'elle couronna, d'où ils estoient, comment ils accomplirent leur combat; & quels supplices ils endurerent. Car on en vit de toutes. fortes, les Perfes ayant employé leur esprit & leur industrie à inventer des instrumens de cruauté; & les monumens qui nous. en restent le justifient.]'Mais pour le dire en un mot, on tient que le nombre de ceux dont on avoit conservé les noms, se montoit à seize mille, tant hommes que femmes ; les noms des autres n'ayant pu estre recueillis, quesque soin qu'on y apportast, par-Bollas apr. pag. ceque leur nombre se montoit à l'infini. L'Eglise en fait une

memoire generale le 12 d'avril. AC. M.p.710.

'On nous fait esperer d'avoir bientost de plus grandes lumieres sur cette persecution, d'un historien Persan traduit par M' Renaudot. Cet historien y fait monter le nombre des Martyrs. à"pres de deux-cents mille, dont les noms & les actes avoient à 190 mille. esté recueillis par Manete & Agi, qui gouvernerent l'Eglise de Seleucie peu de temps aprés. Il parle aussi d'un Evesque d'Adane en Armenie, qui avoit écrit l'histoire de S. Simeon & de quelques autres.

## SAINT SIMEON DE PERSE. 而代与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与使与 动力的电力点的电力电力电池电池电池电池电池电池电池电池电池电池电池电池电池电池

#### ARTICLE II.

#### Saint Simeon confesse la foy devant Sapor.

Es Mages qui faisant comme une race sacerdotale chez les Soz, 1.2.7.9.p. Perfes, avoient par une tradition fort ancienne le foin & 45, a.t. | Amin. l. l'intendance de leur religion, & les Juifs qui semblent avoir une Soz. p. 455. b. jalousie & une aversion naturelle contre les Chrétiens, furent les auteurs de la perfecution que Sapor leur fit. Car voyant avec beaucoup de douleur la multiplication des Fideles, qui tenoient partout des affemblées avec des Prestres & des Diacres, ils defererent au Roy Sapor Simeon furnommé Jombaphée, qui estoit sur. 5. apr. p. 65.5 alors Archevelque des deux villes royales de la Perfe, Seleucie & Soza, 4456. & Ctefiphon: ces deux villes estant assez pres l'une de l'autre, de Strab. Lie, p. [pour n'avoir qu'un seul Evesque,] puisqu'elles n'estoient eloignées que'd'une bonne lieue.

milles.

'Le crime dont on accusa Saint Simeon, fut qu'il favorisoit les Sozpass b. Romains, savec qui les Perses estoient toujours en guerre depuis l'an 337, ]& qu'il leur decouvroit l'état des affaires du pays, Les Menza,17, 191. nouveaux Grees disent que Cresiphon, & Salec[ou Seleucie,] P.131. qu'ils transforment en des Seigneurs de Perfe, accuserent le Saint, & beaucoup d'autres Chrétiens avec luy, de ne vouloir point payer les tributs, comme si c'eust esté une servitude indigne d'eux, Mais ils disent que Saint Simeon avoua ce crime, & en fit Boil, Japr. g.p. mesme une declaration precise au nom de tous les Chrétiens dans 6.2 une lettre écrite au Roys (comme s'il n'eust pas lu S. Paul.)

Sapor crut[trop legerement]ce qu'on luy dit du commerce soz.p.46,b. de Simeon avec les Romains; & aigri contre les Chrétiens par, vette calomnie, il les chargea d'imposts insupportables,'dont c. il commit la levée à des hommes durs & cruels, esperant que comme la pluspart des Chrétiens avoient embrassé la pauvreté, l'impuissance de payer ces imposts les obligeroit de quitter leur religion; car c'effoit fon veritable dessein. Il ordonna ensuite qu'on tranchast la teste à tous les Prestres & à tous les ministres de Dieu, qu'on ruinast les eglises, que tout ce qui leur appartenoit

fust"apporté au thresor public, qu'on brulast les monasteres, de Bott.19.mais,p. qu'on luy amenaît Simeon comme traistre à la couronne & à la 77.5 1. religion des Perses. Les Mages qui avoient receu l'ordre de la . Boll.s :. demolition des eglifes,'s'en acquiterent avec joie, & furent fe- Sonp.41.4. condez par les Juifs.

z.'D'autres lifent Gnaphée & lognaphée,

Boll.11.291.9.11.fl 11-1-

'Simeon aussi fut pris & amené au Roy chargé de chaines, & for paroiftre en cette occasion quelle estoit sa constance & son courage. Car le Roy l'ayant fait venir devant luy pour luy faire donner la gefne; au lieu de témoigner aucune marque de crainte, il ne fit pas seulement"le prosternement ordinaire aux Perses, morani qu'il avoit fait luy mesme jusques alors. Le Roy s'en mit fort en colere, & luy demanda pourquoi il ne faifoit pas ce prosternement comme auparavant: C'est, luy dit le Saint, parceque jusques « ici on ne m'avoit pas amené devant vous chargé de chaines pour » me faire trahir leDicu veritable. [Quand je vous suis venu parler # comme vostre sujet, je n'ay point fait difficulté de vous rendre « les respects que vos sujers ont accoutumé de vous rendre. Mais « il ne m'est plus permis de le faire, lorsque je viens combatre pour »

la verité & pour ma religion. 'Le Roy le pressa ensuite d'adorer le soleil, luy promit de grands dons & beaucoup de part à sa faveur s'il obeïssoit, & le menaça, s'il ne le faisoit pas, de le perdre luy & tous les autres Chrétiens. Mais tous ces discours n'estoient pas pour ebranler Simeon, qui persistoit toujours à dire qu'il ne trahiroit jamais sa foy pour adorer le soleil. Le Roy neanmoins se contenta pour lors de

l'envoyer en prison, dans l'esperance qu'il pourroit changer enfin. [Mais c'estoie dans l'ordre de Dieu, afin qu'il arrachast des dents du diable une illustre proie, & qu'il l'envoyast au cieb

avant luy.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE III. Martyre de S. Ushazad converti par S. Simeon.

Soz.1.2.c.9.p. 456.b Menza 17.apr.r.111. Suz.p. 457.b. P.496.b.

Ibid.

p.456.a.

Ly avoit auprés de Sapor un ancien eunuque nommé Usthazad. ou Cusdazat, qui estoit le premier officier de la Cour. Il avoit elevé le Roy Sapor dans son enfance, & avoit toujours témoigné une entiere fidelité pour le service de ce prince & de son pere.'Il avoit embrassé la soy chrétienne : mais peu de temps auparavant. on l'avoit contraint de l'abandonner, & d'adorer le soleil, Se trouvant neanmoins affis à la porte du palais lorsqu'en menoit S. Simeon en prison, il se leva, & "luy fit une profonde reverence. 'Le com Saint au contraire, quoiqu'il fust son ancien ami,'s'eleva contre luy avec un air & un ton plein de colere, le reprit severement de. sa lascheté, & passa outre en luy tournant le dos, sans luy vouloir dire aucun morfde civilité & d'amitie.

Ce

Ce traitement si mde qui venoit de charité & non de haine.]

'sir concevoir à Usthazad avec quelle rigueur Dicu puniroit un e,
jour sa faute. Il fondit aussirost en lames, & sir celaret seg. e.e.,
missemens, Il quitra le riche vérement dont il estoit couvert,
prit une robe noire pour marque du deuil qu'il faisoit de luy
messer, en cet éçat, s'alla alscoir à la porte du palais, en

pleurant & en gemissant pour son ame.

'Le Roy en ayant entendu parler, le fit venir pour savoir quel c. estoit le sujet de ses larmes, & s'il estoit arrivé quelque malheur dans fa maifon, Ufthazad luy dit que non, mais qu'il auroit micux aimé tomber dans mille autre maux, que dans celui où il se voyoit: Qu'il pleuroit de ce que devant estre mort il y avoit longremps, il vivoit & voyoit encore le soleil qu'il avoit adoré malgré luy, & seulement en apparence pour obeir a sa Majesté; qu'ainsi il meritoit doublement la mort, puisqu'il avoit trahi J.C. & trompé son Roy; mais qu'il juroit par le Createur du ciel & de la terre que cela ne luy arriveroit pas à l'avenir. Sapor fut fort furpris de ce changement si subit; & l'attribuant aux charmes p.457.2. des Chrétiens, il en devint encore plus irrité contre eux. Mais comme il souhaitoit extremement de conserver Usthazad, il s'efforça de le gagner tantost par caresses, tantost par menaces. Il ne le put neanmoins, &¡Ulthazad protesta toujours qu'il ne feroit plus affez fou pour adorer une creature au licu du Dieu qui l'avoit creée: De forte que Sapor s'estant enfin mis en colere, commanda qu'on luy allast trancher la teste.

'Lorsqu'on le menoit pour estre executé, il demanda qu'on a attendist encore un peu, parcequ'il avoit quelque chose à dire s. au Roy; & en effet, il luy envoya un cunuque tres fidele, pour le fupplier de luy accorder une feule grace en recompenfe de tous. les fervices qu'il luy avoit rendus, qui estoit d'empescher que sa mort ne donnaît sujet à quelques uns de croire qu'il eust esté infidele envers l'Etat, ou qu'il eust commis quelque autre crimede cette nature s'que pour cela il le supplioit de faire crier par un c. heraud, qu'Usthazad estoit condanné à perdre la teste, non pouravoir rendu aucun mauvais icrvice au Roy, mais parcequ'il estoit Chrétien, & qu'il n'avoit point voulu renoncer son Dieu lorsque le Roy le luy avoir commandé, Ufthazad qui confideroir com-d. bien il avoit jetté de terreur parmi les Fideles en adorant le folcil, fouhaitoit de faire savoir à tout le monde qu'il mouroit pour la religion, afin d'avoir des imitateurs de son martyre, & reparer ainfi le feandale qu'il avoit caufé : ]'& Sapor d'autre part ; luy c.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

SAINT SIMEON DE PERSE. accorda fort volontiers la mesme chose, esperant d'epouventer

tous les Chrétiens lorsqu'on verroit qu'il n'avoit pas pardonné à un vieillard, à un homme qui l'avoit eleve, à un domestique qu'il aimoit extremement. C'est ainsi que l'eunuque Usthazad finit gloricusement sa vie, le jeudi veilse de la Passion de nostre Sauveur.

## 

## ARTICLE IV.

Martyre de S. Simeon et de divers autres: S. Sadoth luy succede.

Soz.1,1.c.10.p. 458.2.

C. 10. p. 458.2.

CIMEON qui apprit dans la prison le martyre de S. Uschazad, en rendit à Dieu les actions de graces qu'on se peut imaginer: & des le lendemain qui estoit le grand Vendredi, le Roy l'ayant fait venir, il défendit sa foy en la presence avec un courage incroyable; de forte que Sapor ne l'ayant pu obliger à rendre les honneurs qu'il vouloit ni à luy, ni au foleil, il le condanna le melme jour à avoir la teste tranchée, On condanna en melme temps à la mort cent autres Chrétiens, qui estoient partie Evelques, partie Prestres, & autres Ecclesiastiques, On marque particulierement Abedecalas & Ananic, deux anciens Prestres du clergé de Saint Simeon, qui avoient esté pris avec luy, & que

P. 459.2. P.458.b.

Sozomene semble ne pas comprendre dans les cent autres. Tous ces Saints estoient alors en prison, & l'on ordonna que Simon scroit present à leur execution, pour estre ensuite executé le dernier. 'Lorsqu'on les menoit au marryre, le premier des Mages leur

vint demander si aucun d'eux ne vouloit la vie, à condition d'embrasser la religion du Roy, & d'adorer le soleil : mais pas un ne voulut accepter une grace si pernicieuse. Ils furent donc conduits au lieu du supplice, où pendant que les boureaux travailloient à les executer l'un après l'autre. S. Simeon'les exhor- &c. toit à endurer genereusement la mort pour J.C, dans l'esperance de ressusciter avec luy, Ainsi ces Martyrs allerent tous à la mort pleins de joie & de confiance; & les cent autres estant executez, S. Simeon souffrit ensin avec ses deux Prestres Abedecalas &

c.d. F-459-2.3

> Ananie, 'Le dernier trembla un peu lorsqu'on le mit en état de recevoir le coup de la mort; mais l'Intendant de tous les artifans de la Cour, nommé Pufique ou Phufic, qui eftoit present, luy dit ces

C.11.p. 459.bl Boll, 21-apr.p. 840 Soz.p.499.b. Menas, rf.apr.p.

1.'Les Grees le qualifient Curopalate.

» mots: Prenez courage, & fermez vos yeux pour un moment ; car » vous verrez austitost la lumiere de Dicu. A peine eut-il achevé ces paroles, qu'il fut arresté & amené au Roy, devant lequel il confessa qu'il estoit Chrétien, & parla avec beaucoup de force e. pour la défense de la foy & dessaints Martyrs: de sorte que Sapor offensé de sa liberté genereuse, le condanna à mourir d'un supplice auffi cruel qu'extraordinaire. Car les boureaux luy ayant percé la gorge, suy rirerent la langue par cette ouverture. Sa fille qui estoit une sainte vierge consacrée à Dieu, fut aussi prise & executée. Les nouveaux Grecs disent qu'on la fouetta cruel- Boll. Lapr.g.p.6. lement, qu'on la brula avec des lampes, & qu'on la dechira avec . les ongles de fer. [Cela fent bien la question romaine, Au lieu des cent Martyrs que marque Sozomene, l'ilsen content tantost 150, 6.

tantoft 1150;2 & ils ajoutent que durant les dix jours suivans, on Men. 17.1914. fit un massacre general de tout ce qui se rencontra de Chrétiens. 1:1 No T 1 2. [Ces Saints ayant souffert le jour du Vendredi saint," c'a esté le 13 d'avril, si leur mort est arrivée en l'an 344. Les Latins en font 21.2pr.p.844.

la memoire le 21 d'avril depuis le IX, siecle ; & quelques Eglises 841.400, de France font ce jour là l'office de S. Simeon, en qui il est tres raisonnable d'honorer ce grand nombre de Martyrs qui ont esté couronnez dans la perfecution de Sapor. l'Les Grecs en font aussi Men.p. 217-212. leur principal office le 17 d'avril: & ils en ont fait autrefois le 14 Boll, apr. p 6. du melme mois. On honore S. Usthazad avec les autres quoiqu'il

les ait precedez d'un jour.

Salec.

'S. Sadoth ou Sadoc, dont nous avons l'histoire [qui paroist tres 20.66.p.176.57. bonne, sfucceda aprés le martyre de S. Simcon, au gouvernement des Eglifes de"Seleucie & de Cteliphon, 'Son nom qui fignific 54.

Amateur du Roy, marquoit fort bien l'amour ardent qu'il avoit pour le Roy des rois. Il estoit saint, parfait dans la continence, plein de foy & de justice. En un mor, il fut un vray imitateur de 3. Simeon, & aussibien dans son martyre que dans le reste de sa vie, comme nous le verrons bientoft.]

## ARTICLE V.

Edit general de Sapor contre les Chrétiens: Les fæurs de Saint Simeons font martyrizées.

Uo I QUE la persecution ait sans doute esté bien violente des la premiere année, puisqu'on faisoit mourir plus de

r.'Les nouveaux Grees difent qu'il eut la largue coupée , & qu'il fut écorché. 2. 'Un historien Persan l'appetie Chabdoutt,

Men.p. ut. 114. A&M.p.710.

Lij

cent perfonnes à la fois ; & que Sapor n'epargnoit pas ceux qui luy devoien tell rels plus cherts, ce fiu neammois peu de chofe en comparation de ce qui fuivit, l'Car un an aprés la mort de S. Simeon, & le mefine jour du Vendredi faine, (qui en 345 tomboit au cinquieme d'avril, Jon publia de tous coltez par ordre de Sapor, un edit cruel qui condannoit à la mort cous ceux qui s'avoueroient pour Chrétiens. Ce fut alors qu'on viv un nombre infini de Chrétiens aggare it ceit en perdant la vie par l'épée. Car les Mages couroient les villes & les villages pour chercher parront ecux qui se carboient. Et il ye a voir beauconp qui se decouvroient eux mesmes, depur qu'ils ne s'emblassen renoncer de J.C., par leur situe. Beaucoup de personnes

c.11, p.460.2.b. c|Boll,11, 2pr.p. 11,f |g.p.1.2.

Soz.1,2,c,11.p.

đ.

de la Cour furent auffi envelopées dans ce carnagé univerfel,

"La fureur s'en augment a concer par la maladie foudaime de la

"Reine, fur ce que les Juifs en qui elle avoit une entiere croyance,
puisqu'elle avoit embrasilé leurs fentimens & leur maniere de
vivre, luy firent croire que fon mal elloit causé par les fortileges
des seurs de S. Simeon, irritées de la mort de seur frere, "Car ce
saint avoit deux (œurs, l'une nommée Tarbules" ou Pherbuthe, ) Northe

Soz.p.460.h.

Bo!l.p.at.f.
s.apr.g.p.a.c.

qui avot confacré la virginité à JESU CHRISTI, & une autro qui ayant clié mariée, avoir embraffé la continence depuis la mort de fon mari, & vivoit comme fa fœur. Auffielles avoient ellé toutes deux fort bien infruites dans la foy de J.C. On pretend que demeurant enfermées enfemble dans une mefme niaifon, elles recevoient ceux qui les venoient trouver, & leur apprenoient à croire en J.C. Éx à virec felon fes regles. Jet ce qui excita contre elles l'envie des Juifs, & les porta à former l'accufation dont nous venons de parler.

Soz.p. 460.b.c. Boll, 11.apr.p. 'La Reineayant donc recvu cette accufation comme veritable, on se faifit de ces deux Sainees, & d'une servante de S"Tarbule qui avoit aussi embrasse la virginité; & on les mitentre les mains des Mages pour les juger, 'eçit dire de Mauptas prince des Mages, & de deux autres magistrats. On les interrogea dans le palais: Tarbule rejetta bien loin l'empoisonnement & les sortileges dont on les accusoit, montrant que la loy Chrétienne qui elles professions, le leur défendoit absolutimene; '& comme Mauptas il yo objectoir qui elle l'avoit saip pour serger de la mort de son frere, elle repondit que la mort que son frere avoit soufferte, b'oin els ul douts soir fait acut norts, l'avoit sit monter au royame des cieux, & que ce royaume ruineroit un jour toute la pussifiance de leur empire.

.

Comme Sainte Tarbule estoit bienfaite, & d'une excellente ab. 45029. beauté, ses juges[aussi impudiques qu'injustes,]conceurent de 460.c.d. l'affection pour elle, & prirent chacun en particulier le dessein de la delivrer elle & ses compagnes, & d'obtenir du Roy la permission de l'epouser. C'est pourquoi aprés leur premier interrogatoire, on remit le jugement à une autre fois, & on les renvoya en prison, où Mauptas luy fit dire secrettement que si elle vouloit consentir à l'epouser, il la delivreroit elle & ses compagnes de ce danger. Mais elle ne voulut pas seulement ecouter cette propolition. Elle reprocha à ce Mage fon incontinence, & luy declara qu'elle aimoit beaucoup mieux mourir que de perdre sa virginité, Les deux autres officiers luy firent faire la Boll.mapr.p. melme propolition, & elle les rejetta avec la melme force; de u.c.d. iorte qu'irritez de sa constance, ils declarerent au Roy en luy faifant leur raport, que ces filles cstoient coupables de malefices,

'Le Roy les condanna donc au dernier supplice, à moins qu'elles 4. ne voulussent adorer le soleil; & comme elles se moquerent de cette proposicion, tous les Mages demanderent leur mort, ce que le Roy leur accorda austrost, leur laissant mesme le choix du supplice de ces Saintes; & ils dirent qu'il falloit les scier en deux. Lorsqu'on les conduisoit au supplice, Mauptas envoya de e. nouveau tenter Tarbule, en luy promettant de la delivrer encore. Elle le rejetta toujours avec'indignation. Et ainsi on les executa toutes trois hors de la ville, avec une cruauté qui n'a point d'exemple. A prés les avoir sciées en deux, & les avoir fisor.p.460.e. attachées à des porcaux, on fit la honte à la Reine de la faire passer au milieu, comme pour vaincre les charmes qui causoient ia maladie. Un ancien menologe dir que son corps demeura aussi Boll. 1 apr.g.p. malade qu'auparavant, & son ame chargée d'un nouveau crime. 1.6.

'Uluard, Adon, & les autres Latins, font la feste de Sie Tarbule 21, apr. p. 20.5 6. le 22 d'avril. Mais fes actes portent qu'elle & les deux autres furent couronnées le cinquieme du melme mois, auquel leur feste 1.2pr.g.p.2.c. est marquée dans le menologe de Basile, Les Ménées la mettent Menza, p. 15. le quarrieme.[Puisqu'elles furent martyrizées le ; d'avril, ce ne fut pasappareinment dans la melme année qu'on publia, le jour

du Vendredi saint, l'edit general contre les Chrétiens, mais plu-

tost dans la suivante.

Les actes de leur martyre ont une entiere conformité avec ce qu'en raporte Sozomene: l'& le commencement porte que cette Boll, 11, 191, g.p. histoire arriva du temps de nostre persecution : ce qui montre qu'ils 1.a. sont composez par des Chrétiens de Perle, & apparemment par

ceux melmes qui avoient vu cette perfecurion. Tout ce qu'on pourroit craindre, seroit que quelque Gree n'eust amplifié les harangues: car elles sont un peu vehementes. Et neanmoins cette vehemence mesme paroist dans ce qu'en raporte Sozomene.]

#### 抽种腌膏酶排料等排除剂量料料等的排料排除剂

#### ARTICLE VI.

#### Saint Sadoth est martyrize avec cent vingt-buit autres-

Boll.10,fcb.p. 176.5 1. 5 1.2.

5 1.

5 5.

5 5.

CAINT Sadoth successeur de Saint Simeon, n'eut pas un Jautre traitement que les sœurs du mesme Saint. I'll ne fut fait Archevesque que pour estre reduit à se cacher avec tout fon clergé.'Il n'y avoit qu'environ un an qu'il possedoit cette dignité, lorsque Dieu par'un songe merveilleux où S. Simeon &c. luy apparut tout resplendissant de gloire, luy fit connoistre qu'il vouloit l'affocier dans l'année melme à la recompense de son predecesseur. Il fit assembler ses Prestres & ses Diacres pour le leur declarer.'Il les exhorta enfuite"avec des paroles tres tou-&c. chantes à se preparer au martyre par une vie sainte, & à le souffrir genereusement, si c'estoit la volonté de Dieu; & il témoigna assez que pour luy il le fouhaitoit de tout son cœur.

'Lors donc qu'on estoit dans la seconde année de la persecution, [que noussupposons estre l'an 145] Sapor estant venu à Ctesiphon [où les Rois de Perse venoient ordinairement passer l'hiver, ]& ayant entendu parler de Sadoth, il l'envoya prendre avec 128 personnes, partie Ecclesiastiques de son diocese ou des eveschez voisins, partie Ascetes & solitaires de l'un & de l'autre sexe. Ils demeurerent cinq mois chargez de chaines & enfermez dans un cachot. Ils y fouffrirene"de grands supplices avec une constance acmerveilleufe. Tous declarerent par la bouche de Saint Sadoth, qu'estant serviteurs de Dieu, ils ne pouvoient pas adorer le soleil & le feu qui estoient ses creatures, faites par luy pour le service & l'utilité des hommes: Et sur ce qu'on les menaçoit de les faire perir miferablement d'une mort funeste; Nous ne perissons point « pour nostre Dieu, s'écrierent-ils tout d'une voix, & nous ne mourons point"à l'égard de J.C.

Enfin on les condanna tous à avoir la teste tranchée; de quoy ayant appris la nouvelle, ils s'animerent les uns les autres à la mort : & lorfqu'on les fit fortir de la ville enchainez comme ils estoient, pour les mener au supplice, ils chanterent avec joie ecs paroles du pleaume : Jugez-nous, mon Dieu, & separez nostre cause

de celle d'une nation qui n'est point sainte :[comme avoit fait Saint Vincent, au raport de S. Augustin, l'Estant arrivez au lieu de 56. leur martyre, ils ne cesserent point encore de louer Dieu & de le benir de leur avoir accordé ce qu'ils avoient si fort souhaité. Ils continucrent cette action de graces jusques au moment de leur execution, quife fit le 20 de fevrier, & ainfi au commencement de l'an 346.1

'S. Sadoth ne mourut point avec les autres, mais fut emmené en 57. une province appellée Bethuzam, où il cut aussi la teste tranchée dans la ville de Bethlapat, L'Eglise greque en fait neanmoins, p. 1755 5. avec les 128 compagnons, le vintieme de fevrier ; en quoy elle est fuivie par les Latins depuis Molanus, Les Grecs en font encore 5 4/p. 1774 le 19 d'octobre, où ils en content toute une autre histoire,[bien plus merveilleuse & bien plus Metaphrastique; mais d'autant plus suspecte, puisque les actes du Saint ne marquent quoy que ce foit de tant de merveilles.]

## 

#### ARTICLE VII.

De S. Jonas , S. Barachife , S' Ia, & plusicurs autres Martyrs.

Company compagnons, qu'il faut mettre le martyre de deux autres Saints, Jonas & Barachile, qui estoient freres. Leurs actes por- Boll, an mars.p. tent qu'ils moururent le 29 de mars, aprés l'edit de la perfécution 774.3-V.lanores. universelle s["& ainsi ce ne peut estre avant l'an 346.] Ccs actes 4 p.771.b.c. portent le nom d'un Isaïe Chevalier de Sapor, qui avoit esté present au martyre des deux Saints, & Baronius dit qu'ils sont Bar. 19. mars, a. tres purs & tres finceres.[Ils n'approchent pas neanmoins de la beauté de ceux de S. Sadoth; & il y a affez d'apparence qu'ils ont eprouvé la main des Grecs. Le P. Ruinart ne les a point mis

dans ion recueil. l'Bollandus dit qu'il les a en grec. [Je ne scay Boll. 2,770.e. pourquoi il ne les a pas donnez.]

'Ces deux Saints estoient moines, selon les nouveaux Grees; 1. mars, g.p. & ayant quitté le monastere ou le village dans lequel ils demeu- 874.4 Mcn.19. roient, nomme Jafa, ils s'en allerent dans les endroits où la per- e Boll, 19 mars, fecution estoit la plus violente, [dans le dessein sans doute d'y en- P.771.5 L. courager les Chrétiens, & d'y rencontrer eux melmes l'occasion du martyre, l'Estant donc dans un bourg nommé Bardiaboch, 52.19. ils y trouverent neuf Confesseurs en prison, & les fortifierent tellement'par leurs exhortations, que ces Confesseurs acquirent

SAINT SIMEON DE PERSE. la couronne du martyre le 27º jour de mars, aprés avoir enduré

beaucoup de tourmens,

5 3.

\$ 18.

d{773.f.

4 Menæa.19.

mars,p.160.

'Quelques Mages avertirent leurs princes que c'estoient Jonas & Barachife, qui avoient porté ces neuf Martyrs à fouffrir la mort plutoft que d'obeïr à Sapor :'Ils furent aussitost arrestez & menez devant ces princes des Mages, en presence desquels ils confesserent genereusement leur foy. On les separa l'un de l'autre, & on leur fit fouffrir d'horribles tourmens, comme on le peut voir dans leurs actes. Enfin ils confommerent leur martyre le 29 € 16, 17, 19. de mars, S. Jonas ayant esté scié en deux, & S. Barachise étoufé avec de la poix qu'on luy versa dans la bouche. Un homme de pieté nommé Abdissotas, acheta bien cher leurs corps, en promettant avec serment à ceux qui avoient charge de les garder, qu'aucun des princes[des Mages]n'en fauroit rien. Leurs actes \$ 5.4. repetent plusieurs fois qu'on leur vouloit faire adorer l'eau au flibien que le feu & le soscil,'Les Grecs font la feste de ces deux p. 770.f. Saints le 29 mars, en quoy ils ont esté suivis par quelques Latins. p.771.2.

'Les neuf Martyrs qu'ils avoient encouragez à fouffrir, fontles Saints Zanite, Lazare, Maruthas, Narfe, Elie, Maris, Abibe, Sembele, & Sabbas, Abdiffotas racheta auffi leurs corps, 'Ouel-27.mars,p.698. ques nouveaux Latins marquent leur feste le 27 de mars, Les Grees les nomment dans l'histoire de Saint Jonas, [mais nous no

voyons point qu'ils en fassent memoire en particulier.]

Nous avons encore des actes de quelques autres Martyrs de Sur.1.nov.p.9. Perfe fous Sapor, favoir des Saints Acindyne, Pegale, Anempodifte, Aphthone, Elpidiphore, & autres, dont les Grecs font leur-Men.p. 19-15 Ughr.s.p.iiat. grand office le deuxième de novembre ; [& Baronius les a mis-All de Sim.p. dans le martyrologe Romain, l'Mais ces actes sont veritablement. 125. de Metaphraste, stres dignes de luy, & pour le dire en un mot, insupportables. Les noms mesines de ces Martyrs sont tous grecs.

& non pas Perfans, ]

Boll.15, may,p. 'Les menologes mettent le 15 de may, les SS. Simeon, Isaae, &. Bachtisoés, Chrétiens de Perse, qui ayant refusé d'adorer le soleil & le feu, comme le vouloit Sapor, demeurerent fept jours enprison sans rien manger, souffrirent plusieurs tourmens, & enfineurent la teste tranchée selon le menologe de Basile, ou furent-

brulez selon les autres qui sont plus nouveaux.

'Les Grecs, & Baronius après eux, marquent le 4 d'aoust une St Ia, martyrizée fous Sapor avec fes compagnes & neuf mille Men.aug.p. 49. autres Chrétiens,'Les Grees en font : encore le 10 de septembre. tolfert.p.156. & Cang.de C.l.q.p.

z. b M' du Cange en fait deux differentes Saintes.

Le

'Le menologe d'Ughellus en parle affez amplement, & dit que Ugh 1.6.p. Sie la avoit esté emmenée captive avec ces neuf mille Chrétiens, d'une place de la frontiere que Sapor avoit prise sur les Romains. Elle fut mise entre les mains des Mages, qui aprés l'avoir fait languir quinze mois dans une prison, & luy avoir fait souffrir divers"tourmens fort cruels, luy firent enfin trancher la teste. Ce menologe ne parle point de ce que devinrent les neuf mille autres qui avoient elté pris avec elle. Selon les Ménées, les princes des Mer, ang.p. 10. Mages leur firent auffi fouffrir de cruels tourmens. Il y avoit à Proc. ad.l. .... 9. Constantinople une ancienne eglise de Sainte Ia sous Justinien, P. 12.d.

Arr.

qui la fit rebastir. 'On trouve dans les Ménées des Grecs que Sapor ayant fait Boll, 6 apr. 7. de grands ravages sur les terres des Romains, que Dieu vouloit 118. punir à cause que Constance avoit embrassé l'Arianisme, il en emmena un grand nombre de captifs qui estoient Chrétiens. Les Perfes en tuerent une partie: d'autres moururent en chemin, Il en resta 120 selon les uns, & 150 selon d'autres, qui furent emmenez en Perfe, où on les fit beaucoup fouffrir durant quelques jours, Et enfin Sapor leur ayant donné le choix ou d'adorer le feu, ou d'estre brulez, ils choisirent le dernier. On marque leur feste le 6 d'avril.

'Les Grecs honorent le 19 de septembre, S' Gudelie, qui ayant, Men.p. 185 1861 difent-ils, converti plusieurs personnes sous Sapor, & refusant d'adorer le soleil & le seu , souffrit longtemps la faim dans la prison, eut la peau de la teste arrachée, & acheva son martyre No r : 4 attachée & clouée à un poteau".

'Le premier de novembre on fait memoire de S. Jean Evesque, p.11/Ugl.16.p. & de S. Jacque Prestre, qui aprés avoir converti & instruit beaucoup de personnes dans la Perse, fouffrirent plusieurs tourmens fous Sapor, & finirent enfin leur martyre par l'épée, en remerciant Dieu de la grace qu'il leur faisoit. Saint Jacque estoitfurnommé Telote.

## A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR

#### ARTICLE VIII.

La persecution est reduite aux Ecclesiastiques : De S. Mille Evesque.

Nous ne favons point combien dura cette cruelle bouche-rie qui fuivit l'edit de Sapor contre tous les Chrétiens de fon royaume.]'Mais enfin S. Azat[ou Azade]eunuque, honoré Boll i aprog.;. par les Grecs avec mille autres le 14 d'avril, l'ensevelit dans son se de \* Hift. Eccl. Tom. VII.

SOE, I.B. C. 11. P. 459 460.

e 11.p 440.d. Boll.1.apr.g p.

fang. 'Car Sapor gui 'aimoit beaucoupayant appris qu'onl' avoit fair mourir, a nfue atremenne fafché, & arrela le cours de ce carnage univerfel, ordonnant qu'on n'executerout plus que les chefs de la religion Chrétienne,'ceft à dire les Evedques & les Predires,'Les nouveaux Grees parlent de ceci dans leur menolose,mais d'une maniere qui n'elt pas affez conforme à Socomene, lls joignent à Saint Azar, comme ils l'appellent, mille autres Chrétiens, comme ayant effe compagnois de fon martyre. Le

6.0 d. 13.2pr.p.19.

Ils joignent à Saint Azar, comme ils l'appellent, mille autres Chrétiens, comme avant efté compagnons de fon martyre. Le martyrologe Romain le nomme dans la memoire generale qu'il fait le 21 d'avril des Martyrs de Perfesous Sapor.

Soz. p. 460.d.

C.12.9.461.2.

Dieu ayant done exeméfles laïques de la perfecution, les Mages courturen avec leurs princes par toute laPerfe, & furout dans l'Adiabene, pour chercher les minitres du Seigneur, & leur faire tous les maux pofibles. Sozomene raporte fur de l'hitloire de S. Acepfime Evefque & de fes compagnons, [aquelle et afles conféderable pour merier un titre particulier.]

o. 461.2.d.

'On vit en Perfe fois le mesme regne de Sapor, un nombre instini d'autres Maryrs, qui estoèten partie Evesques, partie des moines, partie des vierges facrées, partie de differens ministres de l'Eglies, 'Sozomen nous a conservé les noms de vinge-deuxEvesques, favoir Barbasyme, Paul, Gaddiabe, Sabin, Mareas, Moce, Jean, Hormiss, Papas, Jacque, Romas, Maarés, Agas, Bocre, Abdas, Abdiestus, Jean, Abraham, Agdelas, Sapor, Isac, & Dauss, aj sudquest, comme nous avons vu, il faut ajouter S, Simeon, S, Sadoth, & S. Aceptime, J'Abraham, selon les nouveaux Grees, effoir Evesque d'Arbel, &il fut decapité en un lieu nommé Telmas, la cinquieme année de la perfecucion, l'à sinfé nel Jan 148 l'aprés voir efté fouctet avec des branches

Mcn.4.feb.p. 54-55-

> Boll.ib.p.467. \$ 7.

quelques Latins,

16-may,p.574.c. b.c.e. b.

On croit qu'Abdas & Abdielus marquez par Soxomene, fonc ceux qui font honorez enfemble par les Gress'les 1 de mass felon quelques uns de leurs livres, & le 16 felon d'autres, 'Abdielus effoir Exeque d'une ville appellé Cafacs ou Beth-cafacs, Ayant efté demonré au Roy par son coufin germain, il fur arrellé avec feize Preftres, neuf Diacres, ifs moines, & fepr vierges de la melme ville. Le Roy les remoya à Arfeit l'on frere, jou peureftre v.Companion beaufrere, 'Celui-ci confondu par les paroles soures divines 18-514-du faint Evedque, le fit ferrer luy & fes compagnons i dans une

d'arbres pleines d'épines, & avoir prié Dieu pour ses boureaux.

'Ils en font memoire le quatrieme de fevrier , & font suivis par

s. inter ligna coarditue. Je ne fçay neanmoins fi ce ne feroit point qu'on leur auroit ferré le corps avec des cordes, comme d'autres Martyts de Perfe, & qu'on auroit bandé ees cordes avec des baltons.

espece de prefle, jusqu'à ce qu'on entendist craquer leurs os èt. l'on recommença sept fois ce tourment dans le mésse jour. On les jetta ensuites demi morts dans une prison, avec défense de leur donner quoy que ce soit : ce qui n'empecha pas qu'une s'emme ne leur donnast du pain & de l'eau par une fencêtre y de quoy

ils glorifierent Dieu.

Îls curent bientoît pour compagnons dans la prifon, Abdas - Evefque d'un lieu qui n'ett pas nommé, avec a 8 autres Prefires, Diacres, ou vierges, qui en furent tirea les premiers pour cfre fouettez d'une maniere tres cruelle. On leur brifa encore la bouche avec des pierres, & enfini lis furent decapitez. Quelques jours après, Abdeitus & les autres de la compagnie eurent aufi la etie tranchée. On n'a l'hibrioire de ces Saints que dans les livres des Grecs. [Mais tout y paroift conforme au temps & aux meilleurs actes, Baronius a mis S. Audas[ou Abdas]dans le mary, p-47-4]Bara-tologe Romain. Mais il e confond avec un autre Evedque de mayée.

Te faime l'vedque Mille fur auffi courronné du marryre dans la perfecuction de Sapor, Il avoit autrefois portel fépée dans la Perfe; 400-b. mais ayant depuis abapadonné la profeifion des armes; il avoit embradlé une vie toute apoflolique. On dit qu'il fur fait Evefque e, d'une ville dans la Perfe, se il y fouffir beaucoup de travaux, judyu'à y efire bartu & trainé par les payens. Mais enfin voyant que personneé n'embraffoit la foy, fe la dicipline, du Chriftianifine, il jerta la maledichion fur cetre ville incredule, & le retira. Sa maledichion ne fur pas vaine; se peu de temps aprés, les principaux de la ville ayant offenté le Roy, il envoya trois-cents elephans avec une armée, qu'il a ruina de telle forte, qu'on labouzoit & qu'on femoit à l'endrojto ut elle avoit e flé.

"S. Millen ("mporta en s'en allant qu'une beface où il mettoit e, un livre des Evangiles, & s'en vinta [Furdlem pour adorer Dieu; ce qui fait croire à Baronius que c'eftect Evefque de Perfe que Baraga, de L'entéen de la voire de la Concile de Jerufalem en l'an 135,8 dont Nort, il fait un grand eloge, ("Neanmoins il y a quelque fujet decroire que S. Mille ne vinta ¿Jerufalem que plussel vingta nasprés, & c

que S. Milte ne vint à Jerulalem que plus de vinge ans après, 8c au plufoft en 35,0 ou 156; 170 Eprulalem il palla en Egypte pour Sunpate.
voir les folitaires qui yfleurificient, [8 puis retourna en fon pays.]
voir les folitaires qui yfleurificient, [8 puis retourna en fon pays.]
voir il fouffrir le marryre. Les Syriens écrivirent avec (clin fes s. actions & fa vieçoù sils remarquerent plinfeurs chofés admirables.
& toutes divines qu'il avoir faites, [6" cft ce qui donne quelque autorité à ce que nous trouvois de luv dans les Ménés des Greces,

A1 13,

qui font sa feste le dixieme de novembre. Les Latins le mettent le 22 d'avril avec les autres qui ont souffert sous Sapor.

151.

'Les Grecs disent donc, non pas qu'il ait porté les armes, mais qu'estant pres de le faire, quoiqu'il eust déja esté battizé, & instruit dans les lettres saintes, il en fut detourné par une vision terrible, qui l'obligea à embrasser la virginité & une vie peni- re diraid. tente, afin d'obtenir la misericorde de Dieu pour luy & pour sa famille. Au bout de quelque remps il quitta sa ville, & se fit moine dans le mesme lieu ou le Prophète Daniel a eu ses visions, Il fut depuis confacré Evelque par les mains de Gennade Confesseur qui devint enfin Martyr, [& que nous ne connoissons que par cet endroit, si l'on ne dit que c'est le Gaddiabe de Sozomene.1

Ibid. Les Ménées marquent enfuite, comme Sozomene, que voyant

fon"peuple incorrigible, il en predit la ruine, vint à Jerusalem, & &c. de la["en Egypte]trouver Ammone[ou Amathas]disciple de S. v.s. Autot-Antoine; ce qui nous donne lieu de croire qu'il n'y vint qu'en ne 5 16. l'an 356, après la mort de S. Antoine.] Après avoir passé deux ans avec Ammone, il retourna en Perfe, où il bast it une eglise sur les ruines de sa ville, pour obtenir le pardon de son peuple puni de sa desobeissance par la mort funeste que nous venons de marquer, Ainsi ses prieres ne pouvoient regarder que les Chrétiens qui s'estoient sans doute trouvez alors dans la ville, quoiqu'en petit nombre, & dont la pieté imparfaire avoit neanmoins esté assez grande pour meriter que les prieres de l'Eglise leur pussent fervir. 1

P.154.

'Saint Mille se trouva ensuite à un Concile que l'on tenoit à Crefiphon, pour juger un Evelque, qu'il punit leverement par un miracle, de ce qu'il pretendoit se moquer de ses confreres par &c. fes chicanes. On a joute à cela plusieurs autres miracles qui fervirent à convertir beaucoup d'infideles, Les Ménées en raportent quelques uns en detail. Mais pour l'histoire qu'ils font de son martyre, ["il est à craindre qu'ils ne l'aient prise d'un Saint Milide V, la note 4.

P.158

ouMilese que de tres anciens monumens nous representent comme un fimple anacorete : de forte qu'il n'est pas aisé de croire que ce soit le mesme que l'Evesque Mille.]

Cotal-g.ta.p. 185.b.c. p. 164.C.

'Ce Milefe demeuroit avec deux disciples aux extremitez de la Perfe. On marque qu'il estoit tout couvert de poil, paroissant autant une beste sauvage qu'un homme. Passant un jour par un endroit où il vit emmener un moine comme coupable d'avoir tué un homme dont le corps s'estoit trouvé chez suy; & ce moine

P :65.2. l'ayant affuré qu'il estoit innocent, il se fit mener au lieu où estoit

le corps du mort, & ordonna à tout le monde de prier. Il étendit de son costé les mains vers le ciel, & ses prieres furent si puissantes, qu'on vit le mort se lever. Milese luy demanda donc devant tout le monde, qui estoit celui qui l'avoit tué, & le mort répondit qu'estant alle à l'eglise, & y ayant donné au Prestre l'argent qu'il avoit, ce Prestre mesme l'avoit tué, & avoit esté jetter son corps dans l'ermitage du moine, Il pria qu'on retirast son argent, & " qu'on le donnast à ses enfans. Le Saint luy dit alors : Allez, & » dormez jusqu'à ce que le Seigneur vienne, & vous réveillespour tonjours.]

'Pour son marryre, l'occasion en vint d'une chasse que firent sy vie.P.s. e.r. deux freres fils du Roy de Perfe, ou d'un prince de ces quartiers 5 11,p. 184 Men. là, qui avoient, dit-on, enfermé de leurs filets un pays de seize lieues, où le Saint se trouva compris avec ses deux disciples. Ils furent amenez à ces princes, qui se trouverent d'abord un peu effrayez de voir le Saint en l'état où il estoit, ne sachant si c'estoit

un homme ou un spectre. Il leur dit qu'il estoit un homme & un pecheur occupé à pleurer ses fautes, mais qu'il adoroit J.C. Fils du Dieu vivant. 'Comme eux au contraire ne reconnoissoient point d'autre Cotel.p. 161,6.

divinité que le foleil, le feu, & l'eau, qu'ils pretendoient luy faire

adorer, olant meline se moquer d'un Dieu condanné & crucifié; ? 166 & que luy leur foutenoit que ce JESUS CHRIST mesme qui avoit crucifié le peché, & vaincu la mort par sa mort, estoit le veritable Dieu createur de toutes choses, ils entreprirent de le contraindre luy & ses disciples par divers tourmens qu'ils leur firent endurer, à renoncer la foy Chrétienne. Ne les pouvant vaincre, ils firent enfin trancher la teste à ses deux disciples, & aprés l'avoir encore tourmenté plusieurs jours, ils le mirent au milieu d'eux deux, pour servir de but aux fleches qu'ils luy tirojent l'un pardevant, l'autre par derriere. Le Saint en cet état, leur dit en forme de fouhait & d'un air de prophete, que puisqu'ils estoient si unis ensemble à"repandre le sang innocent, ils le seroient aussi le lendemain à la mesme heure, dans la mort funeste qu'ilsse donneroient l'un à l'autre. Ils se moquerent de cette menace. Cependant le lendemain comme ils poursulvoient une biche, l'ayant enfermée entre eux, ils tirerent en mesme temps sur elle. Mais leurs traits portant fur eux melmes, ils se donnerent l'un à l'autre un coup mortel dans le cœur, & accomplirent ainsi la prophetie du saint vieillard. [Tout ce que nous pouvons dire du temps où cette histoire est arrivée, c'est que les vies des Peres où elle se

M iii

SAINT SIMEON DE PERSE. trouve, ne passent guere le milieu du V. siccle, Les Grecs, comme nous avons dit, honorent S. Milefe le dixieme de novembre, en le confondant avec S. Mille.1

### 

ARTICLE IX.

De S. Dansas Evelque, S. Bademe Abbé, & des autres derniers Martyrs de la persecution.

Amm.l.18,p.112.

[ T 7 O 1 L A ce que l'histoire nous apprend de la sanglante persecution de Sapor. Il semble que ce prince en air enfin reconnu l'injustice. Au moins nous voyons que dans la guerre qu'il fit aux Romains en l'an 358, l'Iorsqu'il trouvoit des vierges confacrées au culte de Dieu sclon la pratique des Chrétiens, il ordonnoit qu'on en prist soin, sans souffrir qu'on violast leur pudicité, & leur ordonnoit de s'employer aux exercices ordinaires de leur pieté, sans que personne leur fist tort. Il le faisoit neanmoins par maxime d'Etat & par politique plutost que par aucune humanité. Aussi il ne persevera pas longtemps dans cette douceur qui ne luy estoit pas naturelle: Il semble que S. Acepsime ait esté martyrizé le dixieme octobre 363, aprés plusieurs années de prison. S. Joseph & S. Aithale qui avoient esté les compagnons de les souffrances, ne furent couronnez que quelques mois aprés luv.]

1.10.p.164-166.

'Sapor ayant pris, ["en l'an 360,] la ville de Bezabde en Meso- v.Constanpotamie, il y fit un grand carnage, & en amena un grand nombre ce 5 ajo Boll.9.apr.g.p. de captifs, entre lesquels se trouverent les Prestres Desas & Mariam, avec tous les autres Ecclesiastiques, & leur Evesque

4.c Men.ib.p.

Amm.p.165.e.d. nommé Heliodore, que quelques uns foupçonnoient d'avoir contribué à luy faire prendre la place. Neanmoins Ammien melme a cru que ce soupçon estoit faux. [Il paroist que tous ces captifs furent transportez ensemble en un mesme lieu.]'Car l'Evesque Heliodore estant mort quelque temps aprés, on luy donna un successeur, qui fut Desas[ou Dausas]Prestre de son Eglife, ou il l'ordonna luy mesme s'il en faut croire les Grecs La joie que les Chrétiens témoignerent d'avoir Desas pour Evesque, irrita les Mages: Et Adelphar leur chef s'estant plaint au Roy de ce que ces Chrétiens se moquoient ouvertement & de luy & de sa

> religion, ce prince s'en fit amener trois-cents, tous Ecclefiastiques, là qui il commanda d'adorer le foleil, s'ils ne vouloient perdre la vie. Vingt-cinq obeïrent, & acheterent une vie de peu

Boll.p 4.dj Mcn.p.76.

SAINT SIMEON DE PERSE. de jours par la mort eternelle de leurs ames. Mais les autres n'avant pour Dieu que le soleil de justice, perdirent la vie afin de vivre eternellement. L'un d'eux nomme Abdiesus, à qui on croyoit avoir aussi osté la vie, voyant qu'il luy en restoit encore

un peu, l'employa à prescher tout de nouveau la verité; jusqu'à ce qu'ayant receu un second coup, il suivit avec joie les compagnons de son martyre, sou le jour mesme sans doute, ou un peu après.

Voilà ce que nous trouvons de ces Saints dans les menologes Boll. 9, apr. p. des Grecs, qui les honorent le neuvieme d'avril: [& ce qu'ils en \*11.11. disent est affez conforme avec ce qui se passoit en ce temps là, pour ne le pas rejetter, quand il n'auroit pas d'autre autorité. Mais Sozomene le confirme entierement, l'Iorsque parlant de Soz.1. Le.13. p. Dausas, qu'il avoit nommé le dernier entre les 22 Evesques 462.4 [0. p.107.16 couronnez dans cette perfecution, il dit qu'il estoit Evesque d'un pays appellé Zabdée, qui n'estoit pas de la Perse, c'est à dire de la Zabdicene, l'une des cinq provinces que Narfe avoit cedées aux Romains fous Diocletien, & dont Bezabde pouvoit estre la capitale, Il ajoute que Daulas en ayant esté emmené captif par les Perfes, il mourut pour la foy avec Mareabde son Corevesque, & 150 Ecclesiastiques de son Clergé qui avoient esté pris avec

Nor : 6 luy. ["Ils peuvent avoir fouffert en l'an 363.

La persecution de Sapor ne finit apparemment qu'avec sa vie.] V.lanotes. 'Car nous trouvons qu'environ quatre ans avant fa mort , ["& fur Boll.p. \$15 1.6. la fin de l'an 375, lelle couronna encore quarante Martyrs, qu'on p. \$1,2. croit estre les meimes que quarante-deux Martyrs honorez le dixieme de mars, qui ont souffert en Perse selon les plus anciens 10.mars, p. 11.

martyrologes latins suivis de tous les autres,

'Dans le temps que ces quarante ou quarante-deux Saints 9.491.51. fouffrirent, on arresta S. Bademe, qui estoit un homme riche & de qualité de la ville de Bethlapat. Il avoit quitté le monde pour embrasser la vie monastique, donné tout son bien aux pauvres, basti auprés de la ville un monastere, dont il sut Abbé, & rempli 51.2. les devoirs de cette charge par toutes fortes de vertus, [qui luy servirent de preparation à la grace du martyre,]'Il fut donc si. arresté par ordre de Sapor, avec sept de ses disciples, & mis dans une prilon, où durant quatre mois il fouffrit les fouets & plu- 13. ficurs autres tourmens; mais il les fouffrit avec courage, parceque c'estoit pour J.C.

'Il y avoit alors un autre Chrétien en prison nommé Nersan, s. qui'estoit leigneur de la ville d'Arie, Il avoit mieux aime souffrir la prison & la confiscation de ses biens, que d'adorer le soleil: mais

il ne persevera pas jusqu'au bout; & la crainte des tourmens dons on le menaçoit, luy fut plus sensible que la crainte de l'enfer & de perdre Dieu, Sapor en fut fort aife, & ne se contentant pas mesmeencore de luy avoir fait perdre la foy, il ne promit de luy rendre la liberté & les biens, qu'aprés qu'il auroit ofté la vie à Bademe,. Nersan s'y resolut, & on le mena dans le palais, où le Saint estoit. prisonnier. On luy donna une épée, & il en voulut fraper le Saint, Mais un reste de honte le fit demeurer immobile comme une pierre. Le Saint le reconnut, & luy dit qu'il estoit ravi de souffrir la mort, mais non de fa main. Il plaignit son malheur, & luy en representa l'excés, en le faisant ressouvenir de ce tribunal terrible devant lequel il auroit à rendre conte d'avoir renoncé son Dieu, & d'avoir trempé ses mains dans le sang de ses serviteurs, 'Cependant l'avarice possedoit trop cet apostat. Ainsi avec un cœur de pierre & des mains tremblantes, il luy donna quatre coups sans luy pouvoir abarre la teste. Tous les assistans se raillerent de la lascheté du boureau, & admirerent la constance du Martyr, qui avoit souffert sans branler, tant de coups d'épée & les douleurs violentes qu'ils luy causerent, jusqu'à ce qu'enfin il rendit son esprit à Dieu. L'apostat ne jouit guere du fruit de son crime, il tomba aussitost dans diversmalheurs, & finitsa vie par lesupplice.

'Le 8 d'avril fut le jour du martyre de S. Bademe : neanmoins

les Grecs l'honorent le neuvierne. Son corps fut jetté hors de la

ville; mais quelques personnes de pieté l'en retirerent, & l'enterrerent avec honneur. Ses sept disciples demeurerent quatre ans en prison: mais aprés la mort de Sapor, [qui arriva en l'an 379,]ils

furent delivrez & mis en une entiere liberté. Celui qui a écrit cette histoire, declare qu'il estoit contemporain de S. Bademe, & nous ne voyons rien qui nous empesche de le croire. [Ce pourroit estre un des sept compagnons de sa prison, ou quelque autre moine de son monastere. "On peut craindre seulement qu'on n'y ait retranché quelque chose. [Car je n'y trouve pas ce que dit le

menologe de Bafile, j'que Sapor le fit arrester sur ce qu'il sceut qu'il preschoit J. C, convertissoit, & battizoit beaucoup de monde,

# P.4.b|9.apr.p. \$14|Menga.p.

p.85.c.

5 5.

\$.p.4.b.

[La delivrance des compagnons de S. Bademe, donne fujet de croire que la mort de Sapor rendit enfin la paix à l'Eglise dans la Perse. Mais il semble que la persecution ait bientost recommencé, aussi cruelle que jamais, puisque S. Chrysostome dans un ouvrage v. son sitre chry.div.Ch.c. fait peutestre vers l'an 382, l'dit que la religion fleurissoit mesme 5 12/100cc 14. dans la Perfe, malgré la perfecution qu'elle y fouffroit "encore in sonne. actuellement, & quoiqu'on y couronnast'alors des peuples entiers ann

1.1.5.p.717.2. .

SAINT SIMEON DE PERSE. de Martyrs. [Je ne sçay si ce Saint auroit regardé comme present ce qui n'estoit presque pas encore passé; ou si c'est qu'il n'eust

rien seu depuis trois ans de l'état de cette Eglise. J'On pretend Men. 4.66.p. V. Contine. que S. "Maruthas, envoyéen Perfe par Theodole I, en raporta les 174reliques de divers Martyrs, & qu'on bastit pour les mettre, une nouvelle ville à qui on donna le nom de Martyrople.

BEBESEDERE REPERENCER BERERBERBER VERTRERE

#### ARTICLE X.

Des villes de Seleucie & de Ctesiphon.

PUIS QUE nous avons fait les l'histoire de deux Evesques des villes de Seleucie & de Ctefiphon, c'est le licu naturel de dire ce que c'estoit que ces deux villes capitales d'un grand empire. l'Le grand Seleucus Nicator [ou le Vainqueur, le plus Strab. Lie. P. 718. puissant de tous les successeurs d'Alexandre, & qui s'est vu diPlin, 1.6. c. 26. maistre de toute l'Asse jusques à l'Inde ,]avoit fondé Scleucie, [environ trois-cents and avant JESUS CHRIST,]'ou avoit Zoll, p.714.d. augmenté un lieu appellé Zocase selon Zosime, [& Coqué selon No T : 7. d'autres. "Car il y a bien de l'apparence que l'a ville de Coqué Naz, or. + P. 115. qu'on met auprés de Ctefiphon, n'est pas différente de Seleucie.] a.b. or : 3. 'Celle-ci estoit'à 15 lieues de Babylone sur la riviere du Tigre, "à Strah p.718.d. Poccident & a main droite en descendant le fleuve, ben l'endroit d'Uil p. 277. où il reçoit un canal tiré de l'Euphrate. [C'est pourquoi pour la seasep. oa.e. distinguer des autres Seleucies, J'on l'appelloit Scleucie sur le strab. p.741.c. Tigre. On la surnommoit encore la Babylonienne, [parcequ'elle Plin,p.uz, f, estoit dans la province de Babylone: ]'& Estienne le geographe stephotage pretend, contre la verité, que c'estoit Babylone mesme. Ceux du Boll. 10, feb. p.

pays l'appelloient Salec. 175 c. 175

4916. & de sa pussiance, Tavoit placée dans le pays le plus fertile de d. Plin.p. 11.2. .

2 Parishum. tout l'Orient, voulant y tenir sa Cour saussible nou à Antioche. ] Strab. p. 18.4. C'est pourquoi & luy, & aprés luy tous les Rois de Syrie & des Parthes travaillerent à l'embellir, Ainsi elle devint plus grande que Babylone mesme, à qui elle succeda dans le titre de capitale p.745.c. de toute l'Assyrie, qui comprenoit alors & le pays de Babylone Paris. & beaucoup d'autres. Joseph dit que c'estoit la plus grande ville Josant. L. R.c. de tous les pays des environs. On tenoit qu'elle effoit peuplée de l'hopers.

Photographie moise fix-cents mille habitans, la pluspart Macedoniens & Grees, mais Josephanes.

neanmoins mélez de beaucoup de Syriens ou Babyloniens du pays. Et.comme elle eftoit dans le pays de Babylone, ceux de la Sirab. p.745. \* Heft. F.scl. Tom. VII.

p. 4%

127.f.

649.E

1560

ville mesme passoient pour Babyloniens, Elle ne suivoit pas neanmoins les coutumes barbares des pays voifins, mais les loix & les mœurs plus policées[des Maccdoniens,]qu'elle avoit reccues de Seleucus. Elle avoit un corps de trois-cents personnes choifies entre les plus riches & les plus habiles, qui estoient comme le Senat: & le peuple y avoit aufli son autorité. Elle estoit Ib/an.tr.c.2.p. forte par son abondance & ses richesses, par sa situation sur un

155. Naz.or.4.p.115. grand fleuve, & meline par une bonne enceinte de murailles, en a.b. un mot par tout ce que l'art & la nature y pouvoient contribuer. 'Les Parthes s'estant rendus maistres de ces pays sur les Mace-Uff.p. 364. Strab.Les.p.ps. doniens, environ 140 ans avant J.C. Seleucic reconnut les Rois

de cette nation, qui y tenoient mesme leur Cour durant l'hiver; Plin.Ls.c.16.p. 'Mais elle ne laissoit pas de se conserver l'honneur d'une ville libre,&[d'une Republique,]"qui se gouvernoit elle mesme selon sui jurie. ses loix. Et elle estoit en état de ne pas craindre toute la puissance Tac.p.148. des Parthes quand elle demeuroit unie. Mais elle s'affoibliffoit elle mesme par les divisions qui y arrivoient, tantost entre le Joil.18, c. 12. p. Senat & le peuple, tantost entre les Grees & les Syriens qui y demeuroient. Car les plus foibles avant alors recours au Roy 4 Tac. p.14%. des Parthes, le rendoient maistre & de leurs adversaires & d'eux

melmes, 'On peut voir dans Joseph' diverses seditions entre les v. la ruine Jos. p. 649. 650, Grecs & les Syriens vers l'an 40 de J. C. Dans une autre fedition, des Juifs s Tac.p.148, Artabane qui regnoit alors, y mit l'autorité entre les mains du peuple;"ce que Tiridate qui luy disputoit la couronne, fit encore v. Tibere s an.11,0,8.9.p.

en l'an 36 de J.C. Japrés y avoir esté receu comme ami. La ville ". le revolta contre Artabane[l'an 40 ou 41, ]& ne put estre soumise à l'obeiffance qu'au bout de sept ans, par Vardane son fils & son

fuccesseur.

[Elle fut prife fur les Parthes"par Trajan, \*& depuis vers l'an v. Trajan 5 165, fous Marc Aurele, par Cassius qui la brula, & y tua, dit-on, 1511 quatre ou cinq-cents mille personnes. Elle se rétablit neanmoins, Aurele 5 &. Dio,1.75.p.854. mais non peuteftre dans son ancienne splendeur, puisque Severe la trouva abandonnée lorsqu'il vint attaquer les Parthessen l'an on part-Boll.10,feb.p. 198.]'Elle ne laissa pas d'estre toujours regardée comme la ville ..... royale des Perfes, [qui fuccederent aux Parthes en 226.] Eutrope 6 Eutr.p. 575.c. en marquant qu'elle fut prise par Carussen 283, l'appelle une

ville"tres illustre. Ammien la conte encore, [cent ans après,] soblissimant comme la premiere de ces quartiers là après Cteliphon, On c Baud,f.p.181 Holftad Ste.p. pretend que c'est encore aujourd'hui une grande ville, & celle melme qui est connue depuis plusieurs siecles sous le nom de

Sal.pri.p.ass.c. Bagdad ou Baldac, [où refidoit le Calife des Mahometans.] 4On d P.214.2.

SAINT SIMEON DE PERSE. cite cependant d'un geographe Arabe, que Baldac estoit à l'Orient du Tigre du costé de la Perse, & à quatre où cinq lieues passa. du canal de l'Euphrate, à l'embouchure duquel Selencie estoit P. 14.4. fituce, felon Pline.'C'est fur cela que Saumaise soutient que para Seleucie s'est ruinée peu à peu comme tant d'autres villes, que c'est la petite ville dont parle le 34 Canon Arabique, & qu'enfin Bagdad, bastie l'an 762, l'a entierement absorbée. [De plus pault. habiles que nous examineront s'ila raifon, l'D'autres veulent que sceph.n.p.149. Bagdad foit Babylone: mais ceux qui y ont esté, assurent qu'elle 1. est sur le Tigre, au lieu que Babylone estoit sur l'Euphrate à une bonne journée de Bagdad.

Le titre d'Archevesque donné par Sozomene à Saint Simeon Soulaisans de Seleucie, [marque que ce fiege effoit regardé comme un des 415.b. principaux de l'Eglife.]'Aussi on pretend qu'il a tenu le premier Geo. sac. p. 191. rang aprés celui de Jerusalem , & que l'Evesque de Seleucie 193. gouvernoit sous le titre de Catholique, tous les Evesques ou

2 Archevesques, & toutes les Eglises de la Perse, soit comme Patriarche, foit comme Vicaire du Patriarche d'Antioche. On INSALOTI-DATA trouve dans Procope un Catholique des Chrétiens dans la Perfe: 111-117.C. mais il paroift que c'estoit seulement l'Evesque ou mesme le Curé 1,c.15,p.149.e. ou le Corevesque d'un canton appellé Doubis,où il semble qu'il 4. n'y euft que des bourgs sans aucune ville.

[Il ne faut pas oublier]'ce que dit Pline, que Nicator avoit basti Plin.1.6, c. 26.p. exprés Seleucie pour deserter Babylone, qui jusque la passoit 117.6. encore pour le siege de la monarchie des Perses ou des Mace-718.d. doniens. l'Alexandre le Grand avoit fort aimé cette ville, & I.I.S. P. P. JULIA avoit pris le desseins de la rétablir, ou mesmelde l'augmenter.

'Il vouloit particulierement rebastir"le tombeau de Belus détruit 1,16,p.7,8.c. par Xcrxés, Mais ses desseins ambitieux contraires aux oracles des Prophetes, s'evanouirent par sa mort. Tous ses successeurs negligerent tout à fait Babylone Seleucus travailla mesme, Plin.p.117.f. comme nous avons dit, à faire passer ses habitans & ses richesses à Seleucie, & à accomplir fans y penfer la fentence que Dieuavoit prononcée contre cette ville superbe.] Seleucie l'epuisa

effectivement, selon les rermes de Pline; & du temps d'Auguste, Strab, p.738.4. V.Apollone Babylone'n'estoit presque plus qu'un amas de ruines & qu'un grand descrt. [Ses vastes & epaisses murailles,] qui du temps de Hier.in ICip.p. S. Jerome servoient encore de parc à enfermer des bestes pour la 14.6. chaffe, furent abatues l'an 1037, selon Scaliger: & on affure qu'à chen, pago. s.

c Baud.b.p.91.1. peine y trouve t-on aujourd'hui quelques ruines. Nous avons dit, aprés Serabon, que les Rois des Parthes avoient Smahl 11, p. 512.

N ii

SAINT SIMEON DE PERSE. quelquefois tenu leur Cour à Seleucie. Mais je ne sçay si cela se doit entendre de Seleucie mesme, ou de Ctesiphon qui n'en estoit qu'à une bonne lieue, & pouvoit ainsi passer pour le palais & le chasteau de Seleucie, ou pour son fobourg.] Car Strabon qui dit que'de son temps ces princes passoient l'hiver à Seleucie dit 200 aussi qu'ils le passoient à Ctesiphon. Il croit que c'estoit pour ne pas"incommoder & charger les bourgeois de Seleucie par ce monte grand nombre de soldats & de barbares qu'ils estoient obligez "".

d'avoir à leur suite. Mais Pline nous donne lieu de croire que c'estoit plutost pour abaisser à son tour Seleucie, dont la puissance leur pouvoit donner de l'ombrage,] & pour en attirer une partie des habitans. Il dit que les Parthes avoient fondé Ctefiphon dans cette vue. Ammien dit aussi que Vardane avoit commencé il v avoit fort longtemps à bastir cette place, & que le Roy Pacorus l'avoit depuis fortifiée, l'avoit peuplée, en avoit fait un des ornemens de l'Etat des Parthes, & luy avoit donné le nom de Ctefiphon. On croit que ce Pacorus est celui qui fit tant parler

de luy du temps d'Antoine, & qui est quelquefois qualifie Roy, pass ULP 177. quoiqu'il foit mort avant Orode son pere. Mais on voit que ce lieu estoit déja celebre, & sous le nom mesme de Ctesiphon, avant que ces pays eussent passé des Macedoniens aux Parthes, plus de Jof.L. B.c. 12. p. cent cinquante ans avant qu'on parlaft de Pacorus. Auffi Joseph

l'appelle une ville greque; & Ammien reconnoist que le nom melme de Ctefiphon est grec. [De sorte qu'il faut avouer que ce lieu doit son origine aux Macedoniens, & son agrandissement aux Parthes, ou qu'il est mesme encore plus ancien que les Macedo-Hier.q.in G.p. niens, l'Car Saint Jerome dit que le lieu appelle Calanne dans l'Ecriture, est Ctesiphon ou Seleucie. [Et il vaut mieux le dire de Cteliphon, basti, dit Pline, dans la terre de Calone toute

couverte d'arbres fruitiers, Le melme Saint dit que Seleucie & Cteliphon avoient esté basties ou agrandies pour tenir lieu de Babylone, condannée par l'ordre de Dieu à demeurer toujours deserte.

'Ctesiphon estoit sur le Tigre aussibien que Seleucie, mais à l'autre bord[à main gauche & à l'Orient]du costé de la Perse. Naz.or + p.111. défendu par les marais de ce fleuve, & dans une fituation qui sembloit le devoir rendre imprenable; outre les murailles de brique, & un large fossé dont il estoit environné. [Tout cela n'a pas empesché qu'il n'ait esté pris par Trajan, par Severe, & par Amm. 1.18 .b. Carus. Mais Julien n'ofa pas seulement entreprendre de l'atta-Strab. p.749.c.d. quer. 'Il nepaffoit encore que pour un bourg du temps de Strabon:

1.16.p.741.C.

Plip.f.s.C.16.p.

a p.167.

650.b. a Amm.p.zst.d.

206.d. Pin r. 16.27.P é Hier.in If.ig. p.54.2.

Ud.g. 277.

c Amm, l.t.p. d p.sfo.b| Naz.

mais ce bourg valoit bien une ville, & pour les bastimens, & pour le nombre du peuple. Joseph, comme nous venons de voir, l'ap- Joseph, comme nous venons de voir, l'ap- Joseph pelle une ville: '& des le temps de Tibere elle passoit déja pour Pears, post, p. 49. le siege de l'Erat des Parthes; ce qui a continué sous les Perses 90 jusque dans le IV. siecle au moins. Ammien pretend que de son Ammal. 13. p. 1517.

temps elle l'emportoit sur Seleucie. Elle n'affoiblissoit pas neanmoins la gloire & la puissance de l'autre: l'au moins elle ne l'avoit pas encore fait lorsque Vologese Plin.p. 118.4. devint Roy des Parthes "vers l'an 50 de J.C.] Ce prince voulut voir s'il réussiroit mieux en fondant une nouvelle ville de son nom assez pres de Seleucie. [Mais à peine sçait-on qu'il y at jamais eu une ville]appellée Vologesocerte.

## SAINT ANTOINE, PREMIER PERE DES SOLITAIRES DEGYPTE.

ARTICLE PREMIER.

De l'origine & des premiers auteurs de la vie solitaire : Des Afcetes.



LUS I EURS ont douté quel a esté celui d'entre Hier, v. Paul. p. tous les folitaires qui a commencé d'habiter les 27-2. deserts: Et il y en a eu qui remontant bien loin dans les fiecles precedens, ont voulu que les premiers auteurs d'une si sainte retraite, soient Elie & S. Jean Battiste, Mais Saint Jerome veut

qu'on mette l'un & l'autre dans un rang audessus des moines [& des folitaires, l'un ayant esté un Prophete,]& l'autre ayant commence à prophetizer avant melme que de naistre,

Cassien pretend que les Religieux qui vivent en communauté, Casacol. st.c.s. ont eu les premiers Chrétiens de Jerusalems non seulement pour P.681. modele, comme le dit S. Augustin, mais aussi pour instituteurs " & pour auteurs. La vie cœnobitique, dit-il, a commencé des le

temps des Apostres, & c'estoit l'état où estoient autrefois les « premiers Fideles, selon que S. Luc le décrit dans les Actes, Toute " l'Eglife estoit donc alors composée de personnes qui vivoient « en commun, avec une perfection que l'on trouve aujourd'hui en « tres peu de ceux qui vivent dans les monasteres. Mais aprés la « mort des Apostres, la ferveur des Fideles venant à s'attiedir, « principalement à cause du grand nombre & de la foiblesse de ceux qui se convertissoient du paganisme, on vit bientost non« seulement les simples Fideles, mais les chefs mesmes de l'Eglise, " se relascher de leur premiere perfection. Alors ceux qui estoient " encore dans la ferveur que les A postres avoient allumée, & qui « se souvenoient de cequ'ils avoient yu pratiquer de leur vivant, se " teparant des villes, & de la compagnie de ceux qui croyoient que « tous les Chrétiens pouvoient vivre dans une vie plus relaschée, « se retirerent dans des lieux ecartez auprés des villes, pour y « pratiquer en particulier les regles qu'ils se souvenoient d'avoir « vu établir par les A postres pour toute l'Eglise. Ainsi comme peu « à peu ils se retiroient de plus en plus du commun des Fideles, « qu'ils s'abstenoient du mariage, & qu'ils s'eloignoient de leurs » parens, & de la conversation du monde, ils eurent le nom de « moines & de folitaires à cause de leur vie si retirée & si rude, & « celui de ecenobites à cause qu'ils vivoient & qu'ils demeuroient « en commun.

P.631.

c.6.p.684.

qui tient le premier rang dans l'ordre du temps & dans celui de . la grace; & elle a subsisté seule sans changement jusqu'au temps « de Paul & d'Antoine; les anacoretes, dont ces deux Saints ont " esté les chefs & les fondateurs, estant sortis de cette tige feconde. «

inft.l.a.e.s.p.ar. 'Il dit encore autrepart que la discipline des monasteres est venue

s'estant retirez dans des lieux ecartez auprés des villes, y pratiquoient"une perfection encore plus haute que celle des premiers &c. Chrétiens de Jerusalem; ce qu'il autorise par le témoignage de l'histoire ecclesiastique [d'Eusebe,] & par le raport des personnes. du pays. Sozomene semble le suivre en cela. Saint Athanase peut aussi donner lieu de croire qu'il y avoit des monasteres lorsque S. Antoine se retira, vers l'an 270, l'en disant qu'ils n'estoient pas si frequens; quoique le mot de monastere marquast souvent en ce temps là la demeure d'un seul solitaire,

de S. Marc; & que ceux que ce saint Evangeliste avoit formez,

'Voilà, ajoute Cassien, la plus ancienne sorte de Religieux, & «

Soz.l.t.c.11.p. 419.b.d. Ath. v. Ant, t. 2. P.455.4.

> Il est indubitable que les veritables Religieux se sont toujours proposez pour modele la premiere Eglise de Jerusalem:]'Et nous

SAINT ANTOINE,

v.s.Marc. voulons bien croire avec Eufebe, [& divers autres anciens,] que les Therapeutes de Philon n'estoient autre chose que les Chrétiens convertis du Judaïfine par S. Marc. [Mais avec tout cela, il est difficile de croire qu'il y ait eu une succession de monasteres & de moines dans l'Eglife depuis S. Marc jusqu'au temps de S.

Antoine: ]'& nous avons des preuves confiderables, pour ne rien Boll. 14, may, g. V. fon titre dire de plus, que S. Pacome est le premier qui ait commencé à P.44.445.d. former un monastere & un corps de Religieux, [vers l'an 325. Au moins il faut avouer que nous ne trouvons aucun vestige de cœnobites dans les auteurs des trois premiers fiecles, durant lesquels on ne voit pas qu'il y cust des Chrétiens qui fissent profession d'un état different & plus retiré que les autres, hormis les Ascetes & les Anacoretes qui vivoient en leur particulier, ou

au moins qui ne faisoient pas de communautez considerables. I 'Le nom des Afcetes, dont les payens melmes se sont servis pour Euf. n. p. 14.1.b. designer ceux qui faisoient profession d'une vie plus sainte, plus ".

austere, & plus retirée que les autres , sestoit connu & usité dans l'Eglife des le temps d'Origene, qui dans son livre contre Celse,

v. Origene écrit fous le regne de Philippe, vers l'an 249, l'dit que les Afcetes Origene Cellis. \$ 14. des Chréciens s'abstenoient des animatix aussibien que les disci- passes. ples de Pythagore, mais par un principe bien different, & feulement pour mortifier leur corps, & en détruire les vices.[Pres

de cent cinquante ans augaravant, | Marcion qui fut depuis Epi,41.C.T.P. herefiarque, avoit embraffé dans le Pont une vie solitaire, dit 102.b. S. Epiphane, & par consequent une parfaite chasteté.

Eulebe raporte à ces Alcetes, fans parler des moines, ce que Eul'a.c. 17.0. Philon dit des Therapeutes, "Il dit de S. Pierre d'Alexandrie, 19.54. qu'il traitoit son corps d'une maniere fort rude comme les "19"

Afceres.'Il appelle ceux qui s'exerçoient particulierement dans de Pal.e.u.p. les actions de pieré & de charité, les Afcetes du culte de Dieu, Hab. 'Il parle de la mesme manière de Saint Pamphile Martyr sous p.316.6. Maximin II.'Il dit que S. Pierre Apfelame qui fouffrit un peu c.10, p 115.d.

auparavant, estoit Asceté. Saint Jerome parlant aussi de Pierius Hie.v.ill.c.76. Prestre d'Alexandrie, qui avoit un amour particulier pour la P.m. pauvreté, dit"qu'il pratiquoir admirablement la vie des Ascetes. S. Athanase en décrivant aussi la retraite de S. Antoine, [vers Ath. v. Ant. p.

الم المرابع من الما على الما على الما على الما على الما على الما على الما الما على الما الما على الما الما على الما على الما الما على الم qui vouloient alors penser sericusement à leur salut, demeurolent

I. wa Aulas libes Grad: paraller 3de interge. 2. corneliga të stancied inorio eje.

3. rue vie Jean Beier eiruste.

SAINT ANTOINE.

peut pas dire neanmoins que cela foit fort affuré.

Nous avons une histoire"de divers anacoretes du mont Sinaï, viestaien & de Raithe, tuez par les Sarrazins, dont quelques uns avoient le commencé à habier ces deferts 70 ans auparavant, c'est à dire longtemps avant S. Antoine & S. Paul ermite, 5'ils ont fouffert fous Diocletien, selon l'opinion commune. Mais 19 a plus d'apparenceque c'a esté fous V alensà la fin de l'an 373.

14.may,g.p.16. c|65.f. p.16.f.

alsg.f.

"S. Palemón avec qui S. Pacome se retira versi l'an 314, lestoit un anacorete déja fort agé, & qui neanmoins avoit esse instruit par d'autres dans les pratiques de la vie solitaire. Il parois mesme que des ce cemps là la y avoit un habit particulier pour les moi-

nes, que S. Pacome receut de luy.

'Il y avoit donc déja quelques solitaires dans l'Egypte & dans la Thebaïde,[longtemps]avant la perfecution de Diocletien, quoique le nombre n'en fust pas grand. Mais aprés cette persecution, la foy de J.C. s'estant extremement augmentée partout, & la grace de la penitence s'estant repandue avec abondance fur les nations, par le foin qu'avoient les Evesques de conduire les peuples à Dieu selon les regles que les Apostres nous ont laissées ; non seulement les anciens solitaires redoublerent leur ferveur & leur penitence, ayant sans cesse devant les yeux la croix de J.C, & ces tourmens effroyables qui avoient couronné une infinité de Martyrs : mais on vit aussi un grand nombre de nouveaux Afcetes, qui renonçoient au fiecle pour peupler les folitudes, y vivre dans une pureté entiere, & y pratiquer les exercices de la mortification. Il se forma aussi divers monasteres; mais qui, jusqu'à Saint Pacome, n'estoient que de cinq ou six personnes, ou de dix au plus, qui se soutenoient les uns les autres dans la crainte de Dieu, sans avoir de regle particuliere, ni

P44 L

p.45d.

p. 49.c.

beaucoup de fubordination les uns aux aurres.
On ne peut donc pas dire que S. Antoine ait efté l'inftituteur des Afcetes & des folitaires, puifiqu'ils font plus anciens que luys. & encore moins des monafteres, puifiqu'ils font plus anciens que papartient à S. Pacome par le rémoignage de S. Antoine mefme. Mais fa gloire eft d'avoir efté par un miracle particulier de la grace & la miferiorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes, fle pere & lle modernorde de Dieu envers les hommes ple pere de la migration de de la migration de de la migration de la migr

dele parfait de la vie des anacoretes , comme l'a dit S. Pacome, d'avoir

moseli Grigh

SAINT ANTOINE.

105 Pavoir ouvert dans les deferts un champ de bataille contre les Thorn Lac. 18. demons, & d'avoir esté l'un des plus excellens maistres des p.683,0. combats que la penitence leur livre, Car jusques à luy ceux qui Ath.v. Ant.p. vouloient embraffer une vertu plus parfaite, se contentoient de 411.4. vivre en solitude dans les villages, ou dans des lieux qui en estoient peu eloignez, sans songer seulement à se retirer plus avant dans le defert. [Il est vray que S. Paul, surnommé pour ce fujet le premier Ermite, l'avoit fait des l'an 250: mais Dieu le tenoit caché dans le secret de sa face, sans qu'aucun homme du monde en cust connoissance. \( 'S. Narcisse Evelque de Jerusalem, Euf. 1.6.c. 19.

qui avoit toujours aimé la meditation & la retraite, se voyant 21:2. noirci pardes calomnies atroces, se cacha sur la fin du deuxieme sicele dans des deserts & dans des solitudes inconnues, où il passabeaucoup d'années; Mais personne ne le sceut alors, 8 on

ne dit point que quelqu'un l'air imité quand on le sceut. Ainsi ces deux Saints n'ont point empesché que S, Antoine n'ait passé Hier, Paul pa dans l'opinion commune pour le chef des anacoretes; & qu'il 17.2. ne l'air esté en effer , puisque si Saint Paul est le premier qui en fuyant le monde a passé toute sa vie dans le desert, S. Antoine aesté le premier qui par son exemple en a montré le chemin aux autres, & a excité l'ardeur de tous ceux qui se sont portez à embraffer une vie si sainte. Quelque province, dit Sozomene, Soz.l.t.e.13.p.; qui ait donné commencement à la vie folitaire, foit l'Egypte, 410.b.

conduite & par des exercices veritablement dignes d'un état fe kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

foit autre, tout le monde demeure d'accord que c'est le grand Antoine qui l'a-mile dans sa perfection & dans sa purcté; par une

#### ARTICLE II.

Naissance & education de S. Antoine : Il se retire dans le desert , & demeure longtemps feul.

[TL seroit inutile de s'arrester beaucoup au détail de la vie de S. Antoine, puisque nous l'avons toute entiere de la main du grand Athanafe; & que la traduction qu'on en a donnée, fait qu'elle est connue de tout le monde; Nous en ferons seulement un abregé pour en trouver la chronologie, & en éclaireir quelques endroits; & nous y a jouterons ce que d'autres auteurs raportent du mesme Saint, 1

\* Hift. Ecd. Tom. VII.-

fublime, & fi honorable à l'Eglife...

SAINT ANTOINE.

Ath.v.Agt.p. 451.d. # p.412,d|411 & Soz.1.1.c.13.p. 410. (Nphr.1.8. e Eck,reg.p. # \$oz.p.410.C Boll, 17. jan. p. 108.6 4. e Boll.5 1. f 5 4. g Vir.P.J.L.c.16. 106 'Il estoit Egyptien, 'né en un villagebappellé Coma, sc'est à dire village, l'ou Caman felon le martyrologe des Cophtes, qui le met au midi de Memphis, Et cela s'accorde fort bien]dayec ce que dit Sozomene, que c'estoit dans le territoire d'Heraclée, ville de la province d'Arcadie en Egypte. Cette province prit de l'Empereur Arcade le nom d'Arcadie, au lieu de celui de Heptanomos ou Heptapolis qu'elle portoit auparavant. On la met entre la basse Egypte & la Thebaïde, du demembrement desquelles elle a esté composée. Heraclée est mile par Rufin dans la Thebaïde: [& il le faur entendre de la grande Heraclée en Arcadie, les deux autres Heraclées que l'on met dans l'Egypte, estant encore plus septentrionales & plus eloignées de la Thobaïde. Ainsi il semble que Saint Antoine estoit proprement de Thebaïde, & qu'il n'effoit Egyptien que parceque l'Egypte en general comprenoit auffi la Thebaïde,

Hier.chr.

P-473-

'Il naquit fous le regne de Dece, la troisieme année de la 257º Olympiade, & la 252º de J E S U & CHRIST, selon la chronique de Saint Jerome, [c'est à dire l'an 251 de l'ere commune, ce qui s'accorde fort bien avec la suite, puisqu'il mourut agé de 105 ans, le 17 de janvier 356. Ainsi il naquit vers le mesme temps que S. Paul embraffoit la viceremitique. Comme il n'est mort qu'en l'an 356, nous ne parlerions pas encore ici de luy, fi nous voulions nous attacher au temps de la mort, selon la reele que nous avons accourumé de suivre. Mais puisqu'il est le pere des solitaires, on sera sans doute bien aise de voir son histoire avant celle de ses

Ath. v. Ant. p. 411.b. 6 p. 451.d.

P-452-2. P.492.

Socr.J. 4.e. st.p. 215.c Vit. P.1.6. C.16. p. 659.2 Nil. P. ep. 14. p. 16.57. Aug.do.chr. pr.g. j.a,b.

disciples, qu'il a envoyez au ciel avant luy.] 'Il fut elevé jusqu'à l'age de dixhuit ou vingt ans chez son pere & sa merc, qui estoient Chrétiens, d'une famille honneste, & qui avoient des biens confiderables. Il ne voulut pas neanmoins apprendre les lettres, depeur que cela ne l'engageast à avoir communication avec les autres enfans. C'est pourquoi Saint Athanase admire que n'estant pas instruit des lettres humaines, il eust cependant une vivacité d'esprit & une intelligence nompareille: & il dit que des philosophes venoient quelquefois pour le moquer de luy, comme d'un homme groffier & ignorant, Evagre raportoit de luy, qu'un philosophe luy estoit venu demander comment il pouvoit faire estant privé de la consolation que les autres trouvent dans les livres; & qu'il luy répondit fur cela, que la nature luy fervoit de livre. Quelques uns ont cru qu'il avoit porté ce mepris des sciences"jusqu'à n'avoir pas Nora L

1. Il faut peureftre lire Coman,

#### SAINT ANTOINE

feutement appris à lire. Mais on trouve au contraire que devant Abrahap. & aprés la retraite il s'appliquoit extremement à la lecture, en ende ence forcet que depuis il n'eux plus befoin de livres. Ainfi c'elioit feulement lans doute la langue & les feiences des Grees qu'il ignoroit.

11 en certain qu'il n'entendoit pas le gree.

Lufeza, et l'un de l'applique de l'applique

[Mais il ne fe Taux pas beaucouple conner s'il ne ne fe mit pas en sea-apeine d'apprendre la felcènces] étann perfuadé, comme il edit chône s'aldepuis,qu'un homme n'a pas betoin de cess connoiffances lorsfu'il sea de de sea de la felcia del la felcia del la felcia del la felcia de la felcia del la felcia de la felcia del la felcia de la felcia de la felcia del la felcia

Et il y en a qui croient que c'elt celle qu'a voulu marquer Synefe, vi. p. 1.0.54.

Vionure Jorqu'il dit d'un Egyptene qu'il appelle Amon, qu'il n'avoit paz "157-167-167.

À a vertét rouvé les lettres, mais qu'il avoit porté un jugement d'alle tres fage & tres equitable de leur veritable utilité (ce qu'un ce et get, p. fooliaite raporte à une parole de Saint Antoine, Synefe compare peu aprés un Antoine aux plus grands genies de l'antiquité, "557-167-168.

comme nous le marquerons dans la fuite: & on ne dit point que Coccl. p. 964. cela se puisse critendre d'aucun autre que du solitaire.

'Ce Saint perdit (in pere & fa mere agé de dixhuit ou vingt ans, Ash., 44.b., [c'elf à dire yers l'an 270.] Six mois après rout au plus, ayan be entendu liré dans l'egilée ce que J.C., dit au jeune homme; 'Allea, vendez tout et que vous avez: & croyant qu'il le luy difoit d. à luy mefine, il abandonnal prese de 170 arpens d'excellente terre qu'il pofiedoit, à ceux de fon village [pour payer les impofts publics,] à condition que luy & une fœur extremement jeune qu'il avois, feroitent libres & dechargez de tout. Pour fes meubles, il les vendit, & en donna l'argent aux pauvres, en refervant feulement une petite partie pour fa fœur. [Ce fut fans doute en

Fort peu après qu'il le fut depouillé ains de son bien, ayant Boll, puo 15, encore appris de l'Evangile en la mesme maniere, à ne se mettre data, pour en peine du lendemain, il distribua aux pauvres ce qu'il point en peine du lendemain, il distribua aux pauvres ce qu'il mont a recur dans un monastere de vierges, qui r

est peutestre le plus ancien dont on sasse mention dans l'Église; l'sa seur vieillit en estet dans la virginité, & S. Antoine la vir passes depuis avec beaucoup de joie la mere & la conductrice des autres vierges, seomme il ethoit luy mesme le pere des solitaires; l'Oet. Galia Martg.

vierges | comme il citori luy metime le pere des aoistaires, Juez (ar., a Mare, p. 15), de., p. 15), de., demi arpen, des resembles de la confantin ou pres d'un Ressi J.J.p.ed. demi arpen.

Q.ij

um a Choyle

abandonnement entire qu'il fit de fes biens, efloit une chofe affez peu commune du temps d'Origene, qui exhorte les Evefques ornez de toutes les vertus necellàires à leur dignité, à y porter ceux qu'ils en jugeront capables, & à les entretente enluite da bien de l'Eglife, pour animer les autres à les initers, & faire ainfi revivre dans l'Eglife cette union admirable qui efloit entre les premiers Chrétiens de Jerudlaem.

Ath.p.455.2.

b.c.

"Après que Saint Antoine se sur dechargé de tout son bien, a' quitea aussi sa massion. Se sertia hors de son village, pour imiter un saint vieillard qui vivoir de certe sorre depuis la jeunesse, auprés d'un village voisin. "Et il s'occupoir dans sa solitude au travail, à la priere, à la lecture, & à aller chercher ceux qui avoient embraisse le mesme genre de vie, pour profiere de leurs exemples, & imiere ce que chacun d'eux avoir de plus excellent; de forte qu' on l'appelloit déjà l'ami de Dieu. Le diable l'attequa enfuite par les diverses pensées des choss du mondé, par les feux de la volupré qu'il allumoit dans ses membres ; de nome ne s'appenoisse de villament d'allumoit dans ses membres ; de sons en s'appenoisse s'un service qu'il allumoit dans ses membres ; de criffen en s'appenoisse à l'aire parositre le courage d'Antoine, & à luy faire redoubler ses aufertieze.

p.454 a.b. c.d. p.455. p.454.455.

p. 417.2.

•

'Aprés s'eltre ainfi affermi dans la vertu, il s'en alla fecacher parmi des fepaleres fort eloipene du village, dans l'undefquels il s'enferma. Les demons l'y battirent de telle forte, qu'il fiut porté comme mort dans l'egilfe du village, Il feft neanmoins reporter dans le mefine fepulere, où ne pouvant fe tenir debout à caufé des bleffures qu'il avoir recuese du demon, il prioit couché par terre. Les demons l'y attaquerent encore fous la figure de diverfes befre, se luy fiernet de nouvelles plaies, Maisi J. C. l'eftant

p. 458. a.b.c.

b.c.

F-419.2.

Boll. p. 110,5 15. 16. qu'ils 6 retiralfent enfemble dans le defere. Le vieillard s'excule de faire une chofe in ouvellet : mais Antoine executea aufitoff la refolution, agé d'environ trente-cinq ans,'c'eft à dire que ce fur vers l'an 185, au commencement du regne de Diocletien, [Ainfi l'epoque du regne de ce prince, que l'on a quelquefois appelle l'ere & l'epoque des Martyrs, fe pourroit aussi appeller l'epoque des Anacorecte.

venu consoler, & l'ayant gueri, il alla des le lendemain trouver

le vieillard dont nous avons parlé, pour le prier de vouloir bien

Ath.p. 459.<sup>3</sup>| Boll.p.108.5 5. 'Il passa donc la riviere, (car la ville d'Heraclée & son territoire sont dans une isse du Nil,) & se retira sur les montagnes s'a Nore a. l'Orient du costé de la mer Rouge, Joù ayant trouvé un vieux chasseau, il y demeura enfermé durant pres de vingt ans, s & ainsi

Ath.p. 460.C.

#### 

#### ARTICLE III.

Saint Antoine commence à former des disciples: S. Hilarion l'imite dans la Palestine.

PR Es donc que le Saint eut demeuré pres de 10 ans enfer- Ath.v.Aut.p. A mé dans ce vieux chasteau, il fut enfin contraint de fortir, 460.c.d. & de ceder à la multitude de ceux qui venoient à luy pour imiter sa sainte maniere de vivre, ou pour d'autres sujets differens :' & p.461.2b. cette multitude s'augmenta encore par la vertu que Dieu donna à ses exhortations. Ce fut donc alors, se'est à dire vers l'an 305. au milieu des fureurs de la persecution de Diocletien & de Maximin 1 1, que S. Antoine commença à faire divers miracles fur les ames & fur les corps, & à perfuader à un grand nombre de personnes d'embrasser la vie solitaire, ce qui fut la cause de tant de monasteres, [c'est à dire de maisons, ou plutost de cabanes,] dont on remplit les montagnes pour la demeure des anacoretes qui s'y retiroient, & de ce que les deserts furent habitez par un si grand nombre de moines qui abandonnoient tous leurs biens, [Quelques uns d'eux purent deslors s'unir ensemble & former des especes de communautez, mais fort peu nombreuses, selon ce que nous avons dit d'abord. 1

'Les deferts de l'Egypre commencerent ainf\(\hat{a}\) recevoir l'effec (br\_1)sistant,\(\hat{a}\) dela benediction que J.C., avoir repandue fur ce pays lofraj' ul \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) effoir venu dans fon enfance, \(\hat{a}\) à devenir'un paradis peuplé d'une infinité d'Anges, puifqu'on peur bien donner ce non \(\hat{a}\) tant de folitaires \(\hat{a}\) de vierges qui les habitoient. C'eft eque S. Chryfoftome nous reprediente amplement avec fon eloqueur cordinaire. Si l'on en croit Rufin, Dieu repandit fa grace avec une vierble trabondame d'une breath and control d'une proposition d'une d'une d'une proposition d'une d'u

O iij

110 de peché & d'idolatrie, que sur la fin du IV, siecle il y avoit prelque autant de moines dans les deserts que de peuples dans les villes.

'Ce changement avoit commencé avant la fin de la perfecution,. Boll.14.may,g. p.16.4. [& Eufebe de Cefarée"qui écrivoit alors fes livres de la Demon- v. fon titre

Euf.d:m, l,s.c, ftration evangelique, l'y fait un eloge magnifique de ceux qui re- 5 4. 8.p.19. nonçoient au mariage, aux enfans, aux biens, à toute la vie ordinaire, pour se consacrer tout entiers au service de Dieu seul,

'Mais le nombre des folitaires augmenta beaucoup lorsque Dieu Boll, p.11,16. ent rendu la paix à l'Eglife.

Eck,reg.p. 111. 'Il semble que le premier lieu où Saint Antoine ait assemblé

quelques folitaires, le nommoit Phaium. On croit aussi que l'un Boll. 17. jan. p. 108.5 6.16. des premiers qui fut elevé sous sa discipline des l'an 306, fut S. Hier.v.Hil.p. Hilarion, qui étudioit lors à Alexandrie, agé feulement de 15 141.141. ans, Car ayant oui parler de S. Antoine, dont le nom estoit déja

fort celebre dans toute l'Egypte, l'extreme desir qu'il eut de levoir, le fit aller dans le desert : 'Et aussitost qu'il eut receu cette P.141.C. confolation, il changea d'habit, & demeura pres de deux mois. auprés de luy, observant avec grand soin sa maniere de vivre, & la gravité de ses mœurs, quelle estois son assiduité en l'oraison, son humilité à recevoir ses freres, sa severité à les reprendre, sa gayeté à les exhorter; & comment nulle infirmité n'esfoit capable d'interrompre son abstinence en toutes choses, & l'aspreté de ses jeunes, Mais il ne put fouffrir davantage l'abord & la multitude de ceux qui venoient de tous costez chercher S. Antoine pour estre soulagez de diverses maladies, & particulierement de l'obfession des demons. Il disoit que puisqu'il n'y avoit point d'apparence de voir dans le desert autant de monde que dans les villes,

> qui comme un vaillant soldat, pouvoit alors jouir du fruit de ses victoires, au lieu que pour luy il n'estoit pas seulement entré dans le combat. Ainsi il s'en retourna avec quelques solitaires en son pays,'c'est à dire auprés de Gaza dans la Palestine, "Il emporta"un operation.

manteau de peau que S. Antoine luy donna lorfqu'il prit congéde luy. 'Il fut le premier qui pratiqua la vie monastique dans sa provin-

il falloit qu'il commençast ainsi qu'avoit commencé Antoine,

ce, & qui en donna les instructions aux autres. Car on n'avoir point vu de solitaires avant luy dans la Syrie, & les premiers. monasteres de la Palestine furent ceux qu'il y établit, vingt-deux p.141,b. ans au moins depuis qu'il se fut retiré dans la solitude, se'est à dire

en l'an 328. |'Ainsi nostreSeigneur avoit le vieillard Antoine dans

p.141.b. 4 P.141,C

p.144.C.

P.144,C.

l'Egypte, & le jeune Hilarion dans la Palestine, Saint Antoine pass.d. apprenant depuis quelle estoit sa maniere de vivre, luy écrivoit & recevoit volontiers de ses lettres. Et lorsque des malades " venoient à luy du costé de la Syrie, il leur disoit, Pourquoi vous " estes vous donné la peine de venir si loin, puisque vous avez là » mon fils Hilarion. Il est raporté dans un livre des paroles des vienteurs folitaires, que S. Hilarion estant venu de la Palestine voir Saint 54.7.612. » Antoine sur sa montagne, S. Antoine luy dit : Vous soyez le bien " venu, claire étoile du matin; & Saint Hilarion luy répondit, La » paix foit avec vous, ô colonne de lumiere qui foutenez toute la » terre [1] est difficile de mettre cela lorsque Saint Hilarion vint trouver S. Antoine à l'age de quinze ans, quoique S. Jeromelne dise point qu'il le soit jamais venu voir depuis. Et en effet, Saint Hilarion venoit d'Alexandrie lorsqu'il se rendit son disciple; & S. Antoine n'estoit point encore sur sa montagne la plus réculée, qui est celle qu'on entend ordinairement quand on parle de sa montagne.

Ce fut done par S. Hilarion/Ique la Paleftineappri de l'Egypes seal 16216 la discipline monatique, Iqui le repandit e niciue dans les proposes per le vincesplus eloignées, & medme dans les pays barbares, Il femble neammoins que le mefime Efferit faine qui en avoit infipire les mouvemens à Saine Antoine, air fair la mefine chofe dans la MeGoporamie, au moins pour ce qui eff des anacorrees, Ipulique Thâter, Pare. Saine Jacque de Nifibe avoit pratique les exercices de cette vie 14744-781. daine avant que d'eftre Evedque; l'ét le fle certain qu'il l'effet.

en l'an 325.]

S. Athanafe décrit fort elegamment en peu de mots, la per. Aña-Anz-feolion & le bonheur de ceux que S. Antoine avoit ramaffez 47-471.

S. Athanafe décrit fort elegamment en peu de mots, la per. Aña-Anz-feolion & le bonheur de cuivant en pays 8-47-4.

de justice & de pieté, feparé de tous les autres, S. Antoine les 3-40-6.

condulôit tous comme leur perç, & fe tenoit quelquefois avec 9-41-4.

eux pour les porter par ses exhortations à s'avancer de plus en plus dans la verur. Il alloir memen vitier les plus elogiques, sur p-44-5.

montant par la foy & par la priere les dangers qui se rencontroitent dans est voyages, Mais il se retrioit fouvent dans son 8-61-4.

monaftere, dit S. Athanafe, [qui ne nous explique pas si c'estoit lechasteau on il avoit passe pres de vingr ans, ou quelque aure fuleu qu'il eust chois depuis pour sa retraire ordinaire. Et lant un p-jour foir de cette retraite, & tous ses disciples, [c'est à dire ceux qu'i demeuroient le plus pres de luys] s'estant assembles pour couter ses sotorations, si lleur fin en geyprein le grand discours

112 que S. Athanase raporte dans sa vie. Il y marque beaucoup de choses des combats qu'il avoit soutenus contre les demons.

### 機の企業者の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の

## ARTICLE

Vie ordinaire du Saint.

Cotel, g.t. 1. p. 340 Vit.P.J.3. c.101.p.,116|1.j. C.7.5 1.p.584.

[ TE pense qu'on peut raporter à ce temps-cil'ee que divers anciens nous apprennent, que S. Antoine se trouvant un jour dans le defert tente d'ennui, & agité de diverses pensées, & se plaignant à Dieu de ce trouble qui l'empeschoit de faire son salur. il s'imagina se voir luy mesme qui estoit assis & travailloit, & puis qu'il quittoit le travail & se levoit pour prier; qui se rasseioit enfuire, & qui faifoir une natte de feuilles de palmier, & qui fe levoit encore pour se mettre en oraison. Et alors l'Ange luy dit, (car c'estoit un Ange qui luy apparoissoit de la sorte;) Faites ainsi, « & vous ferez fauvé. Cela donna beaucoup de joie & de confiance « au Saint, qui pratiqua toujours depuis ce precepte, [de faire de fa vie une fuite continuelle de priere & de travail.]

Nil. P.cp.24. P-56 57.

'S. Nil parle de cette vision comme d'une chose celebre; & il dit que ce fut par un exercice si faint que S. Antoine receut cette grande lumiere, qui luy faifoit lire la volonté de Dieu dans toutesles creatures, & contempler la verité avec plus de clarté encore durant la nuit que durant le jour; [en forte qu'aprés avoir passé la nuit en priere, l'il s'écrioit lorsqu'il voyoit venir le jour; Qu'ay-je .

C.\$1.P.495

P. C. Cafn. col. 9. affaire de toy, lumiere fenfible? Pourquoi viens-tu me distraire? " impedia-Et ne te leves-tu que pour me separer de la clarté de la veritable » lumiere? Eck.reg.p.113. Le martyrologe des Cophtes dit que ce fut aussi de la manière

dont cet Ange parut revétu, que S. Antoine prit l'habit que luy & les autres moines porterent depuis, Quelle qu'ait esté l'origine de l'habit de S. Antoine, qui peut bien n'avoir consulté en cela queson amour pour l'humilité & la penitence, l'il consistoit en ressing. un cilice qui luy fervoit de vétement de dessous & de tunique, &"en un manteau de peaux de mouton qu'il mettoit pardeffus, parteries

Ath.v. Ant.p. 479.d|503.c. Lauf.c.26.p.

'en l'attachant avec une agrafe, "Il en avoit deux de cette forte quand il mourut, avec un autre" vétement sur lequel il se couchoit. 🚧 🛶 Ath.p. sog. C. 'On dit qu'il avoit une ceinture[fur sa tunique,]& un capuce fait comme un casque.

Eck.p. 123. Lauf.c,10.p. 924.b.&c.

'Son travail ordinaire, [felon la vision que nous avons raportée,] estoit de faire des nattes:[Nous allons voir qu'il s'occupoit aussi à labourer la terre, & au jardinage.] 11:

Il jeinoit tous les jours, Il mangeoit quelquefois fur les trois sobjectes, beures après mill. Mais fa regle ordinaire ethoit de ne mager appending qu'appès lefoleil couché, quelquefois au bout de deux, det rors.]

Ré de quarre jours, ou méme de cênq : 8. après cela, avec la fait infeating extreme qu'il fouffroit, il le contentoit d'un pain fec de fix onces, su'il faitoit remper dans de l'euu, s'avec du lef. [Nous avon su s'appending april faitoit remper dans de l'euu, s'avec du lef. [Nous avon su s'appending appending a

"Hemble qu'avant de manger, il difoit douze pleaumes, ou Laufigage, repetoit douze fois le mefme, y entremellant autant de prieres. "His levoit de table pour prier, & dire encore douze pleaumes 4e, avec autant d'orailons; & puis s'alloir repoler, 'Il se contentoit alla page. pour se coucher, 'I' d'une natre de jone, sou de quelque chosé de mblable; & souvent la terre nue luy servoit de li pour dormir,

'Mais affez ordinairement il paffoit les nuits entières sans se s. coucher, à veiller, se à prier, l'D aurres sois aprés avoir un peu Lussendormi, il se levoit a miaute, & demeuroit en prière les mains 344.2 étendues, jusqu'au lever du soleil, ou mesme jusqu'à trois heures du soir du soir.

Lorqu'il avoit à dormit , à manger , ou à accorder quelque ashep of Lab. autre foulagement s'on corps, il rougifioit de fev oir reduit à est befoins de la chair , n'ayant dans l'elprit & dans le cœur que les joies celettes & fiprituelles. Certe penfée le frapoit si vivement, que fouvent ellant prest de se mettre à table avec ses freres , il se retrioit & s'en alloit (ou pour ne point manger dutout, jou pour manger en son particulier, ayant honte qu'on le vist manger. Il surmontoit neaumoins d'autres fois s'à honte, & mangeoit avec les autres, pour avoir occasion de les instruire & de les animer à la pieté.

V.5.

Quelque auftere que fuit fa vie, "on pretend que d'aurres folitaires étoient encore plus aufteres que luy. Et il leur ecdoit fans peine fur cela, 'perfuadé qu'encore que les aufteriez, '& les Cafacol.a.c.a. autres actions exterieures de piecé, foient utilles & neceffiales, "il 1-10a. Y faut neamonists bauquoup de diferection, fans quoy les jeunes.

Destarroy Guardia

114 moy je ne crains plus Dieu, mais je l'aime; parceque la charité « bannit la crainte. C'est une parole admirable dans un homme « auffi faint & auffi humble ou'il effoit. Car dans un autre on auroit fujet de craindre que ce ne fust l'effet d'un grand orgueil & d'un grand amour de foy mefme.]

## 

#### ARTICLE

Saint Antoine cherche le martire à Alexandrie , & puis se retire sur une montagne fort reculce : Description de ce lieu.

Ath.y.Ant Ta 485.479. P.478.J.

PRES que S. Athanase a marqué le fruit que les disciples du Saint tiroient de son exemple & de ses instructions. particulierement du long discours qu'il leur avoit fait,'il ajoute que ce fut aprés cela qu'arriva la perfecution de Maximin le'est à dire apparenment celle que Maximin renouvella en l'an 311, Vaperide après la mort de Maximien Galere, par l'autorité duquel il Diocletien avoit esté contraint six mois auparavant, de faire finir celle que 543. Diocletien avoit commencée en l'an 303, l'Cette perfecution fit venir Saint Antoine à Alexandrie avec d'autres moines pour y

P.478.479.

fervir les Martyrs: & il esperoit y acquerir luy mesme la couronne du martyre, Mais Dieu le referva pour l'avantage de son Eglise, v.s. Pierre 'Ainsi aprés que Saint Pierre d'Alexandrie eut esté martyrizé, d'Alex. 5 11. & que la persecution eut esté terminée, sur la fin de l'an 312, lil

f . 479.C.

retourna à sa demeure ordinaire, où sa foy & sa pieté luy acqueroient chaque jour le merite du martyre par les austeritez toutes Boll.14.may,p. nouvelles qu'il faisoit souffrir à son corps, 'Carla vue des souffrances des Martyrs, avoit inspiré une nouvelle ardeur pour la peuitence à cet homme si excellent en toutes sortes de vertus, & furtout en celle de la mortification : & sa vie estoit une parfaite

Ath. p 479.d.

imitation de celle d'Elie, d'Elisée, & de S. Jean,'Il se renferma mesmesde nouveau, dans la resolution de passer du temps sans fortir & fans recevoir perfonne; & Dieu accordoit des miracles à ceux qui venoient implorer ses prieres, sans qu'il se laissast voir à

di480.

eux, & mesme souvent sans qu'il leur parlast.

P. 450, b.

'Il ne put longtemps souffrir l'importunité de ces visites qui troubloient fon humilité auffibien que fon repos, & il se resolut de s'en aller en la haute Thebaïde 'dans les Bucolies, region où il n'y avoit pas un feul Chrétien, & qui n'estoit habitée que par des hommes fauvages & barbares, Mais changeant de desfein par l'ordre de Dieu, il se retira plus avant dans le desert sur une

a Hicr.v. Hil.p. 251, b. A:h.p. 480.d.

montagne fort haute, où il trouva de l'eau & quelques palmiers qui luy ferriteme pour viver-favec le peu de blé qu'il femoit, {& P-411-b. dont il faifoit luy mefine du pain , lain de ne donner à perfonne la peine de luy en apporter 'Il y vivoit occupé fans ceffe à la a, priere & aux exercices de penience, fans y avoir durant quelque temps d'autre compagnie que des demons, qu'in firent inutilement 1-41-d. tous leurs efforts pour le challer de fa folitude,

"Sain A Hanalse (inppole que cette montagne effoit hors de 1-41-blate."

P'Eypre, C'eft à dire dans la partie de la Thebaïde, [qui fin Radintezene nefuire comprié dans l'Aracade, l'Elle deloi à treize journé dans l'Aracade, l'Elle deloi à treize journé de Nitrie, eloignée du Nil de trenne millas[ou douze lieues,] dans adhaya ée, les deferts qui menent vers la mer Rouge, enre Balyone & Handaya ée, l'Elle defoit neanmoins fort eloignée de ces villes, au moins de Balyone, pluiquée Saint-Hilarion fur trois jours à voit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de laquelle il y avoit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de laquelle il y avoit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de laquelle il y avoit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de laquelle il y avoit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de laquelle il y avoit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de laquelle il y avoit "Herv, Hilap, de Balyone à Aphrodite ville d'Egypre, de la quelle il y avoit Herv, Hilap, de l'alle de l'Aphrodite nommé Baifan, de louer de l'Herv, Hilap, de schameaux, pour moir par de l'Herv, Hilap, de l'aphrodite nommé Baifan, de louer de l'Aphrodite nommé Baifan, de louer de schameaux pour mener ceux qui obligea enfin un Diacre d'Aphrodite nommé Baifan, de louer de schameaux pour mener ceux qui al laloient voir Saint

Antoine.

'Quelques relations appellent cette montagne de Saint Antoine Baltoni p.47.
le mont Colzim, & pretendent qu'elle n'est qu'à une journée de

Notis | la mer Rouge, Bollándus eroit éue c'eft la montagné que Stra-Balt-, jinsp.
bon appelle Trojeus, à caude d'un villageoù quelques Troyens 1908 1, s'efthoient autrefois habituez à trente milles du Nil, & qu'ill avoient nommé Trois à cauffe d'ux. il dit que c'eftoit une montagne toute pleine de roches & de cavernes, [fans doute à caufe] d'est pierres que l'on cavoir intrésautrefois pour faire les pyra-15, mides d'gypres, [Et cela conyiens affec à la décription que Saint

Jerome fait de la montagne de S. Antoine.]

Ta demeure d'Antoine, dit-il, effoit une montagne pierreuse Mers. M. a. & fortelevés, laquelle a environ mille pas de circuit. Elle pousse est de son pie des caux dont le fabbe boit une partie, è le refle tomban plus bas, forme peu à peu un petit ruisseux, sur les bords de ce ruisseux il y au no mobre infini de palmiers, qui contribuent extremement à la beauté & à la commodité du lieu, Lorsque S. Hillarion y vine un an aprés la mort dece Saint; Voici, luy dissir-on, où a funcine avoit accoutumé de chaner des pseumes, voici on où il prioti d'ordinaire; voici où il farvasilloir, & voici où il se reposite lorsqu'il efloit las. Luy medine a planté cette vigne & reposite lorsqu'il efloit las. Luy medine a planté cette vigne &

Ath.p. 4"1 b.c.

116

Hier.v.Hil.p.

ces arbriffeaux: luy mefine de fes propres mains a fair'ee petie • wordenpoatger: luy mefine avec beaucoup de fueure de de travail a creuff «
ce récreoir pour arrofer son pette jardin; & cette besche que «
vous vovez luy a ferri plusfieurs années à labourer la terre oui il «
semoit du blé pour luy & des herbes pour ceux qui le venoient «
visiter; oa cellule ne contenoit en quarré qu'autant d'espace qu'il «
en faut à un homme pour étendre ses piec, en dormant, Sur le
sommet de la montagne, ou l'on n'alloit que par un sentier tres
difficile fait en limaqoni, l'avoit deux autres cellules de la messe
grandeur, qui estoient taillées dans le roc; de sorte qu'on y avoit
seulement mis des portes.

## ARTICLE VI.

#### Des monasteres de la montagne de Dehors, & de Pispir.

Hier.v.Hil.p. 249.:

Ath.v.Aur.p. 481.a.b. p-481.d. 'NESTOIT dans ces deux cellules que S. Antoine fe retiroir lorqui voncien vers luy, & la communication de fest diciples, [Caril in ep pur pas demeure roujours feul livr fa montagne, incomma tous les hommes, Jese freres eurent enfin connoillance du lieu où il efloit, & current foin de luy emvoyer le peu qui luy efloit necediaire. Ils I obligacen mefine quelque temps a prés de les venir vifiter , & d'aller revoir les lieux/où il novi demeure d'abord & établi des monafteres, Jurilis a papelloient les monafteres de Dehors, Pac'lla montagne de Nort & Dehors, Pac'equ'ils efloiten monis avaneze dans le défert, jour fit en les vifitant qu'il trouva fa fœur / qui ayant vieili dans la vignité, effoit devenue maiftreffe de plufeurs autres vierges, 1

'Il vint depuis plusieurs fois visiter ces monasteres de Dehors,

foit pour les instruire, soit pour divers autres sujets. [Mais il ne

p.481.c. p.481.c. p.481.c.

p.501.c. p.487.c[458.2] 492.c. 6 p.480.d.

p.486-a.b.

p.457.2.

p.48;.c.

le falíoir pas aufli fouvers qu'ils l'euffent pu fouhaiter, l'parceque de là à fa mantagne il y avoir pour trois journes & trois muits de chemin, outre la diferte d'eat, is caufe de laquelle de deux foliatres qui fe mient une fois en chemin pour le venir trouver, l'un moutrus de foif. & l'autre l'eust biencolt fuivi, si Dieu ne l'eust fait connoiller miraculeus fement au Saint dans fa priere. On faitoir quelque fois une partie du chemin fui le Nil.

'Aprés avoir passé quelques jours sur la montagne de Dehors, il s'en retournoit à la sienne, où non seulement les moines, mais mesine plusieurs malades, prirent ensin la hardiesse de venir interrompre sa solitude.'Il donnoit aux moines d'excellentes

117 instructions. Il prioit pour les malades, & estoit souvent exaucé, p.484.4. Mais quand mesme il ne l'estoit point, il ne laissoit pas d'en rendre oraces à Dieu au lieu de s'en attriffer, & il exhortoit de melme les

malades à fouffrir leur mal avec patience,

V. 5 16.

Ce fut sans doute de ce concours de solitaires, & d'autres qui venoient trouver Saint Antoine, quel'se forma le monastere qui Lause, as.p. estoit auprés du sleuves du Nil, Jou demeuroient les disciples du 97.c. Saint, Pallade appelle cet endroit Pispir, Rufin dit que la mon- Ruflance, tagne de S. Antoine s'appelloit Pispiri; foit qu'il ait confondu la 181. montagne avec le monaîtere, l'foit parceque le monaîtere effoit . P.C.I. P. 478-1. aussi sur une montagne, [à qui on pouvoit aisément donner le nom de Saint Antoine, l'comme Fallade le donne au monastere. Lauce, 26,9,9,9 \*Car il y venoit fort souvent de sa caverne, quelquefois au bour be de cinq jours, quelquefois au bout de dix, & quelquefois au bout 46/937.4. de vingt, selon qu'il s'y rencontroit porté par l'esprit de Dieu, pour affister ceux qui venoient le chercher: [d'où l'on peut tirer que ceux qui vouloient luy parler s'arrestoient là ordinairement,

& y attendoient sa venue, comme Crone duquel Pallade raporte P917-1999.b. ceci, dit qu'il avoit fait, & plusieurs autres avec luy.

'Macaire & Amate qui enterrerent le Saint aprés sa mort, e.asp.917.e. demeuroient en ce lieu. Lorsque S. Antoine y venoit, sa coutume c. 16. p. 9;9.c.d. estoit en entrant de demander à Macaire s'il estoit venu quelqu'un. Que si Macaire répondoit qu'oui, il ajoutoit, Sont-ce des Egyptiens ou des Jerofolymitains? Et ils estoient convenus ensemble que quand ce seroient des personnes qui ne viendroient pas pour des affaires fort importantes, Macaire répondroit, Ce sont des Egyptiens; mais lorsque ce seroient des personnes de plus grande pieté, il diroit, Ce font des Jerofolymitains, Or quand Macaire répondoit, Ce sont des Egyptiens, S. Antoine luy disoit de leur preparer des lentilles, & de leur donner à manger. Puis il faifoit une priere pour eux, [leur faifoit une petite exhortation,] & les renvoyoit, Mais s'il luy disoit que c'estoient des Jerosolymitains, il s'affeioit, & leur parloit durant toute la nuit des choses qui regardent le salut.

'Ce fut là qu'il donna à Euloge solitaire, qui avoit esté avocat p.917.941[Vit.P. d'Alexandrie, un conseil admirable de perseverer dans le soin 671. qu'il prenoit depuis seize ans d'un estropié, & l'assura qu'il en recevroit bientost la recompense, Dieu le luy ayant revelé aussibien que son nom & l'affaire qui l'amenoir, Et en effet, Euloge mourut peu de jours aprés qu'il fut retourné en sa cellule. Pallade en raporte l'histoire, qui est egalement agreable & edifiante. Elle Laule. 16. 19. 19.

Piii

semble estre arrivée lorsque le Saint estoit déja fort agé, Car les solitaires conseillerent à Euloge de l'aller trouver, puisque le grand homme(ils nommoient ainfi le Saint)eftoit, disoient-ils, encore en vie. C'a esté neanmoins plus dequinze ans avant sa Boll 17, ian.p. mort, c'est à dire en l'an 340 au plustost, puisque nous verrons que depuiscela Amate & Macaire demeurerent avec luy fur fa montagne: & mesme l'histoire de Crone nous oblige de dire que c'estoir avant l'an 330.

Ath.v.Ant.o. 48scd.

1.1.519.

[S. Athanase marque peutestre le monastere de Pispir, l'Iorsque parlant de quelques personnes qui estoient venues en la compagnie de quelques folitaires, pour amener au Saint leur fille malade, il dir que les moines allerent trouver Saint Antoine, & que la fille demeura avec ses parens hors de la montagne, chez Paphnuce moine & Confesseur, où elle fut guerie par J E s U s C H R I s T, le Saint n'ayant pas voulu permettre qu'elle vinst plus avant, [Mais il faut apparemment raporter à la montagne la plus reculée ce qu'on lit dans les vies des Peres, J'Que S. Sifoïs demeuroit fur là montagne où Saint Antoine effoit reclus : Et en un autre endroit, Qu'on celebra une fois la messe sur la montagne de Saint

Vit. P.I. p.c. 110. P.517.2.

1,5.C.4.536.p. Antoine, & que Sifoïs y affistoit.

#### 

ARTICLE

Quelques revelations & quelques miracles du Saint : Son zele pour la foy : Disputes contre des philosophes.

486.1.b. c.d.

Vit.P.J. 5 C.17.5 3. p.614 Cotel.g.t. 1.p.392.

Eck.reg.p.85.

O u s avonsdir] que Dieu avoit fait voir à Saint Antoine l'état de deux folitaires qui le venoient voir, Il luy reveloit ainsi bien d'autres choses;'& ce sut de cette maniere que le Saint connut la mort du bienheureux Amon de Nitrie, qui venoit fouvent le visiter. On raporte qu'y estant venu une fois, il luy dit; Ie vois que je fais plus de travaux & d'austeritez que vous: « & comment est-ce que vostre nom est plus celebre que le mien « parmi les hommes? A quoy S, Antoine répondit; C'est parceque « j'aime plus Dieu que vous. La demande & la réponse paroissent « un peu étranges.]'L'explication qu'un ancien auteur y donne, c'est que ces deux premiers instituteurs de la discipline des solitaires, qui estoient si eloignez de tirer vanité de leurs avantages, vouloient examiner entre eux si le reglement interieur de l'ame n'estoit pas plus excellent que les œuvres exterieures, & faire reconnoîstre cetre verité à leurs disciples.

'On pretend que S. Antoine alla aussi voir S. Amon à Nitrie, Cottles. 1.1. & que comme quelques freres demandoient à bastir des cellules 18-19dans un lieu plus réculé, parcequ'il y avoit déja beaucoup de monde fur la montagne, S. Amon le pria de luy marquer le lieu ou il pourroit leur permettre d'en bastir; & que S. Antoine aprés

avoir prié, planta une croix"au lieu qu'il jugea estre le plus pro-V. fon titre pre. 'S. Amon'eftoit mort en 355,[& peuteftre dix ans pluftoft.] Boll.14.may,p. <sup>a</sup>Saint Antoine effoit fur la montagne de Dehors, lorique le 70.c.

Comte Archelaus le supplia de prier Dieu pour Polycratie de Laodicée en Syrie, à ce qu'on croit, qui estoit une vierge d'une admirable vertu, & toute dediée au service de J. C, que ses austeritez avoient rendu fort incommodée. S. Antoine pria pour elle, & Archelaus sceut depuis qu'elle avoit esté guerie à l'heure melme.[Nous ne trouvons rien autrepart de cette vierge que S. Athanase releve si fort. Pour Archelaus, ce peut estre celui melme]'qui affifta l'an 335 au Concile de Tyr en qualité de Comte Ruflito c.t.6.17.

d'Orient, & qui y servit S. Athanase.

Le Saint estant une fois monté sur un vaisseau pour aller, [en Ath. 3.487. . b. descendant le Nil, visiter ses monasteres de Dehors, il sentit seul une odeur insupportable, qu'on reconnut venir d'un demoniaque, qu'il guerit aussitost. Il en delivra un autre en souffrant b.c.d. avec douceur qu'il se jettast sur luy.'Il fut une fois ravi en esprit, 4455. & clevé en l'air, où avec l'affiftance des Anges, il demeura victorieux des demons qui vouloient le trouver coupable.

'Dieu luy reveloit souvent dans la priere les choses dont il P.489.493. doutoit; & ce fut de cette maniere qu'il eut une vision sur l'état

de l'ame aprés la mort, qu'il raporta depuis à ses freres la mesme Lause 27, p. se. nuit qu'il parla à Euloge, [comme nous avons dir ci-dessus.] Il y Vit. P. 1.7. 6.19 5 avoit un an entier qu'il prioit pour obtenir de Dieu quelque

lumiere fur cela.

V. 56.

'S. Athanase parle ensuire de l'humilité du Saint à l'égard des Ath.p. 490.c. Ecclesiastiques & des Evesques, du don qu'il avoit de gagner le 4 cœur de tout le monde,'& de son horreur pour les heretiques, F. 191.b. furtout pour les Manichéens.'Il ne voulut non plus avoir jamais & aucun commerce avec les Meleciens schismatiques [d'Egypte:] '& quelques Ariens l'estant venu voir sur sa montagne, il les b. chassa aussitost qu'il eur reconnu leur impieté: D'autres de la mesme secte ayant voulu faire croire qu'il estoit dans leurs sentimens, il ne le put souffrir, & se mit fort en colere. Dans les p. 101. 101. dernieres exhortations qu'il fit à ses disciples peu avant sa mort, il leur recommanda fort de n'avoir aucune communication ni

P.169.1 174.2.

les juges les maintenoient & leur estoient favorables, Il les assura que cette puissance imaginaire qu'ils sembloient avoir, scroit détruite dans peu de temps.'Il protesta encore en mourant qu'il les avoit toujours eus en horreur à cause de leur detestable

p.503.2. Soz. L.J.C. 13. 7.

herefie. 'Aussi l'histoire ecclesiastique rend ce témoignage, que ceux qui défendoient la foy catholique en Orient avec le plus de fermeté, & qui estoient le plus fortement attachez à la doctrine du Concile de Nicée, estoient S. Paul de Constantinople, Saint Athanafe d'Alexandrie, & toute la multitude des moines, c'eft à dire le grand Antoine qui vivoit encore, avec ses disciples & les autres solitaires repandus dans l'Egypte & dans toutes ses pro-

3.z.c. | I.p. 491. « p. 491.2,

vinces de l'Orient, S. Antoine écrivit fort fouvent à Constantin v. s. Athaen 335 ou 336, pour le rappel de Saint Athanase; "& ce prince luy "ase 5 30. répondit avec plus de douceur qu'il n'avoit fait à tout le peuple d'Alexandrie. Nous verrons mesme dans la suite que le Saint quitta fa folitude pour venir rendre un témoignage authentique à la verité dans Alexandrie,]

Ath.p. 492,C.

P-493-496. P. 496, c,d,

'Il donna de grandes preuves de la vivacité & de la penetration de son esprit, dans les disputes qu'il eur sur la montagne de Dehors avec divers philosophes, dans sa derniere desquelles il sit un discours fort long & fort elevé. Il le termina en gucrissant plusicurs demoniaques ¿ce qu'il faisoit par la vertu de J.C, & non par la sienne, comme il le declara à ces philosophes; de sorte qu'ils s'enallerent en admirant egalement la fagesse du Saint, les miracles qu'il avoit faits en leur presence, & l'humilité avec laquelle il

p.497.a. Cain.col.8.5.18, 19.p.459.

reconnoissoit qu'il n'en estoit point auteur, 'Cassien raporte que deux [autres] philosophes [magiciens] voulurent aussi l'attaquer, mais d'une manière bien différente. Car voulant avoir au moins le plaisir de le chasser de sa cellule, ils luy envoyerent les demons les plus cruels & les plus puissans pour le tourmenter, Neanmoins la foy du Saint triompha de toutes les forces de la magie, & de l'infidelité mesme de cesphilosophes, qui vinrent avoner à Antoine la vanité de leurs efforts criminels, & luy demander la grace d'estre faits Chrétiens... [C'est ce qui estoit arrivé autrefois à Saint Cyprien d'Antioche, lorsqu'il voulut attaquer de cette sorte la pudicité de Sie Justine. Nous avons'déja remarqué ce qu'il répondit à un autre philoso-v. s 2. phofur la lecture.]

ART. VIII.

Saint Antoine écrit à Constantin : prevoit les ravages des Ariens : De S. Paul Ermite.

AINT Antoine estoit alors la lumière de toute la terre, & sa Boll. 14. may, g. > reputation s'estoit étendue jusques à la Cour. L'Empereur Ath.v. Ant.p. Constantin melme, avec ses fils Constance & Constant, (car 497.a,b.e|Soz.l. Constantin qui estoit l'aisné, demeuroit dans les Gaules, luy 1, c. 18, p. 410, L. 18, p. 410, L. 19, L écrivit avec beaucoup de respect comme à un Prophete, en l'an 164.1. Nor : 5. 335 felon la chronique de S. Jerome. Le Saint receut la lettre,"& y répondit pour suivre le sentiment de ses freres contre celui de ion humilité; & puis il s'en retourna fur sa montagne la plus reculée, Quelques uns disent que Constance luy écrivit aussi depuis contigue, p. qu'il fut Empereur, le priant melme de venir à Constantinople, 111.2. & que le Saint deliberant sur cela sou faisant semblant d'en

deliberer,]voulut avoir l'avis de Paul[le Simple]fon disciple; qui " luy répondit en ces termes : Vous estes l'Abbé Antoine si vous " n'y allez pas, & Antoine si vous y allez ; [voulant dire que le monde n'honore la vertu que dans ceux qui le fuient.

Entre les diverles visions qu'a eues le Saint, la plus importante & la plus celebre, est celle où Dieu luy fit voir les maux que les Ath.p. 497. 498. Ariens devoient faire à l'Églife deux ans aprés: ce que l'on raporte à Gregoire que les Ariens mirent par violence sur le siege de l'Eglife d'Alexandrie au commencement de l'an 341. Et ainsi il eut cette revelation vers 339, & à peu pres dans le mesme temps que S. Athanafe, pour eviter les perfecutions des Ariens, s'en alla à Rome, l'où il apporta avec luy la connoissance & l'estime Hier. ep. 16.p. pas seulement la persecution des Ariens sous Constance, mais «Soz.L.6.c.5-2celle encore qui arriva sous Valens, comme n'en faisant qu'une, 643.6.d. quoiqu'elle eust esté interrompue durant quelque temps sous Julien & sous Jovien. Et en effet, S. Athanase qui semble n'avoir puécrire la vie de S. Antoine que sous Valens, dans les dernicres

années de sa vie, l'dit que ce que ce Saint avoit vu , estoit ce qui Arb.p. 498.bc. se passoit lorsqu'il écrivoit cet ouvrage.

L'année d'aprés que Saint Athanase eut commencé à repandre à Rome la reputation de S. Antoine, c'est à dire l'an 340, J'Saint poud. Antoine permit à deux de ses disciples de demeurer avec luy, \* Hift. Eccl. Tom. VII.

pour pratiquer avec luy toutes les austeritez de la penitence, & insigno.

luy rendre le fervice dont il avoit befoin dans fon grand age:[car il avoit alors 90 ans. Il passa ainsi avec eux les 15 dernieres années Laufe. 150.297. de sa vie, & rendit l'esprit entre leurs mains. Ces deux [heureux] disciples estoient Macaire & Amate, qui demeuroient [aupara-

vant en fon manastere de Pispir.

Boll.10.jan.p.

608.5 2.1.

\$ 6.

5 4.

"Sur la fin de la mesme année 340, ou dans les premiers jours Not 🛚 🌜 Hier.y. Paul.p. de la fuivante, l'Iorfqu'il estoit encore dans sa 90° année, il alsa par 2;8.C. l'ordre de Dicu chercher Saint Paul ermite dans la retraite, où il estoit demeuré caché & inconnu à tous les hommes depuis la perfecution de Dece, [en 250, c'est à dire depuis environ 90 ans, ] Dieu voulut faire la grace à S. Antoine de connoistre ce thresor, & de luy rendre les devoirs de la fepulture. [Nous ne raportons point le detail de ce qui arriva en cette occasion, "parceque No T # 76 l'histoire que S. Jerome en a écrite, est celebre, & entre les mains de tout le monde : La maniere dont divers anciens ont parlé de S. Paul, fait voir qu'elle a toujours esté connuë, & honorée dans

l'antiquité.] Sulp, lial, 1, e. 11. On voit par Sulpice Severe, que ceux qui visitoient les solitudes p.165. de l'Egypte, alloient aussi voir le lieu où le tres heureux Paul premier ermite avoit passé sa vie. Bede, les martyrologes du IX. Boll.10.jan.p. 601. § 1. fiecle, & les autres latins, marquent sa feste au 10 de janvier. 'Quelques Eglifes la transferent en d'autres jours du mesme

mois, pour la faire avec plus de solennité qu'on ne le peut faire Men.p.168 176. dans l'octave de l'Epiphanie. Les Grecs en font leur grand office le quinzieme. On pretend que ses reliques ont esté transportées à Constantinople sous l'Empereur Emmanuel, [vers l'an 1169,] de là à Rome, puis à Venife en 1240, & enfin l'an 1381 en un monastere de S. Laurent pres de Bude en Hongrie. Il y avoit en ce

royaume là un ordre de Religieux fous le nom & la protection p.607.5 t. de ce Saint, D'autres disent que son corps est à Cluni, Et on 4 p.1108.c.f. foutient encore qu'il y en a une partie à Rome & à Venife.

#### ARTICLE IX.

Saint Antoine écrit à Gregoire & à Balne: Son union avec ceux de Tabenne.

Bar. 141.5 6. T L est remarquable que S. Paul qui n'avoit point oui parler aux hommes de toutes les disputes qui estoient alors dans l'Eglise. 1. Ufuard, Adon, Ralan, Notker, Vandelbert,

se declara neanmoins pour les Orthodoxes & pour S. Athanase, ayant voulu eftre enfeveli dans un manteau que ce Saint avoit donné à S. Antoine, comme pour protester qu'il mouroit dans sa communion au mesme temps que les Ariens le deposoient dans leur conciliabule d'Antioche, & envoyoient Gregoire pour le chaffer de son siege. Cela augmenta sans doute le respect & le zele que Saint Antoine avoit pour Saint Athanase: | Et Gregoire Ath. Sol. P. 817. C. s'estant rendu maistre de la ville & des eglises d'Alexandrie avec dy. Ant. p. 499. des violences qui ne se peuvent exprimer, S. Antoine sit ce qu'il soo. put pour soutenir l'Eglise par les lettres qu'il écrivoit tantost à ce Gregoire, & tantost au Duc Balac qui l'appuyoit par les soldats qu'il commandoit. Ils ne témoignerent tous deux que du mepris pour un Saint qui faisoit trembler tous les demons; & Balac se porta mesme jusqu'à jetter ses lettres par terre, & cracher dessus: Mais il eprouva cinq jours aprés'la colere de Dieu dont Antoine

V.S.Athanafe 5 56.

l'avoit menacé. V.S.Paco-[Nous verrons"en un autre endroit] l'estime reciproque que 70'1.14 may.g. me \$1,4,17. S. Antoine, & Saint Pacome qui établiffoit alors dans la haute page distinction

Thebaïdella discipline monaltique, avoient l'un pour l'autre, S. Antoine avoit fouvent fouhaité de voir S. Pacome; mais il n'en rencontra pas l'occasion, & il crut que c'estoit qu'il n'en estoit peutestre pas digne. Après que ce Saint fut mort, [au mois de p.45 c.d. may 348, Orlife ion fuccesseur envoya l'année suivante deux de ics Religieux à Alexandrie; & comme ils sceurent en passant que S. Antoine estoit sur la montagne de Dehors, ils y allerent pour voir cet homme de Dieu, & y recevoir sa benediction. Il sit un effort malgréson grand age pour sortir audevant d'eux : Il les embrassa: & les larmes qu'ils repandirent lorsqu'il seur demanda des nouvelles de l'Abbé Pacome, luy avant fait connoistre qu'il estoit mort, il les consola par les grands cloges qu'il en fit. Comme ils luy dirent ensuite qu'Orssse tenoit sa place, il témoigna estre bien informé de sa vertu. Il leur donna mesme une lettre de recommandation pour S. Athanase, qui venoit d'estre rétabli à Alexandrie, & ce Saint les receut tres bien, particulierement en consideration d'Antoine, dont il connoissoit parfaitement le merite.

On peut voir fur l'histoire de S. Theodore successeur d'Orsise, ce qui regarde l'une lettre que S. Antoine écrivit à ce Saint en p.70.b.c. 353 ou 354, fur l'indulgence dont Dieu vouloit user à l'égard des pecheurs veritablement penitens, S, Antoine v qualifioit Saint Theodore fon fils, comme beaucoup plus jeune que luy. Elle

fut apportée par deux Religieux de Tabenne, qui ayant aussi esté envoyez à Alexandrie, avoient vu le Saint dans leur voyage.

Hier, v. Hil.p. 149.1. a al Ath.v.Aut.p. 481.0

[Dans le mesme temps,]'& environ deux ans avant la mort de S. Antoine, comme les afnes fauvages & les autres animaux de ce desert, qui venoient boire au ruisseau qui sortoit de sa montagne,ravageoient & gastoient tout ce qu'il plantoit & semoit dans son petit jardin, il commanda à l'un de ceux qui conduisoient les autres, de s'arrester; & l'ayant pris, il luy donna tout doucement un coup de son baston par le flanc, & dit à toutes ces bestes: Pourquoi mangez vous ce que vous n'avez pas semé ?'Pourquoi « me faites vous du mal, puisque je ne vous en fais point ? Retirez « vous, & au nom du Seigneur ne vous approchez plus jamais d'ici. « A prés cette défense, ces bestes comme craignant de luy desobeir, n'y revinrent plus dutout. Elles venoient seulement boire à sa

Hier.y. Hi!. o. 249.2.

Ath.p. 481.c.

fontaine, fans toucher à aucun arbriffeau ni à aucune herbe, **被抗性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性** 

ARTICLE X.

Diverses histoires particulieres touchant le Saint.

Ath.v.Ant.p. 451-C.

CAINT Athanase avoue que tout ce qu'il raporte de Saint Antoine, n'est qu'une petite partie de ses actions : C'est pourquoi il exhorteles folitaires à qui il l'adresse, de s'en enquerir foigneusement à tous ceux qui passeroient d'Egypte en leur pays, parcequ'encore que chacun raportast ce qu'il en savoit, il seroit difficile d'en faire une relation entiere, & qui répondift à la dignité du sujet.[C'est donc pour cette raison que nous allons recueillir ce que divers auteurs nous peuvent apprendre des actions de ce Saint: Car pour ses paroles, elles sont moins de nostre dessein; & ceux qui desireront profiter des instructions faintes dont elles font pleines, l'es trouveront dans le recueil fort ample que Bollandus en a fait: [On y peut encore ajouter] quelques paroles attribuées à ce Saint dans un manuscrit grec, entre lesquelles nous ne remarquons que celle-ci. El viendra un « 6 Cotel.p. 149-2. temps, disoit le Saint, que les hommes seront fous : & quand ils « verront quelqu'un qui ne le sera pas, ils s'eleveront contre luy « comme contre un fou, parcequ'il ne fera pas comme eux,

Boll. 17. jan. p. 141-148. Cotel.g.r.r.p. 349-111 Poll.afc. 9 P.114,119.

Lauf.c.to.p. 924b.c.

'Pallade raporte que S. Macaire d'Alexandrie estant une fois avec Saint Antoine, & voyant qu'il avoit de fort belles feuilles de palmier, dont il faisoit des nattes, il luy en demanda une botte; furquoi Antoine luy 2 yant répondu, Il est écrit: Vous ne desirerez «

m point ce qui est à vostre prochain; il n'eut pas plustost achevé ces paroles, que toutes ces feuilles devinrent auffi feches que si » le feu y eust passé. Ce qu'Antoine ayant vu, il dit à Macaire : Il paroiit que le Saint Esprit repose sur vous, & je vous considererai » desormais comme l'héritier & le successeur de toutes les graces

» que Dieu m'a faires. Le melme Pallade raconte fort au long e.as.p.941-916 l'histoire de S. Paul surnommé le Simple, où l'on voit beaucoup de particularitez de l'esprit & de la conduite de Saint Antoine,

[Nous en allons faire un titre à part.]

'Saint Macaire l'ancien, [c'est à dire celui d'Egypte,]vint aussi vic.P.1.5.c.7.5 une fois voir S. Antoine, qui le rebuta d'abord pour eprouver sa 5-9-585patience, & puis le receut avec joie, en l'assurant qu'il y avoit longtemps qu'il souhaitoit de le voir. Ils travaillerent ensuite tous deux enfemble à faire des nattes, s'entretenant cependant de divers discours de pieté: Et Antoine voyant avec quelle affiduité Maçaire travailloit, il luy baifa les mains de joie, en difant

\* avec admiration; Il y a une grande vertu dans ces mains. Il predit 1,7.c.9,53,p.668. aussi à un Abbé Ammon"qu'il avanceroit beaucoup dans la verru. V. S. Atha. [Ce n'est pas S. Amon de Nitrie,] mais un Ammon ou Ammonas ap 58. p. 994]

nalessa, to qui fut depuis Evelque,

Outre les visions que Saint Athanase raporte du Saint, Jon vit.P.1.3 c.119. remarque qu'il vit une fois étendus fur la terre, tous les pieges & P. 514|Eck.reg. tous les filets dont le diable se fert pour nous tromper, Surquoi p.to. » avant dit en soupirant : Qui pourra passer pardessus sans y estre · pris ; il entendit une voix qui luy répondit : Antoine, l'humilité

feule le pourra,

Scc.

'Une autre fois il pria Dieu de luy faire voir de quel secours & Eck.p.66-67. de quelle protection les moines effoient environnez. Et alors il en vit un environné de lampes toutes en feu, & une grande multitude d'Anges l'épéc à la main qui le gardoient avec le mesme foin qu'on pourroit faire la prunelle de l'œil. Il entendit aussi » une voix qui leur disoit : Ne luy donnez point de repos,[& ne cessez point de le faire travailler & combatre tant qu'il vivra wille. "debout en ce monde, Et comme il s'étonnoit aprés cela, que le demon pust encore surmonter ceux que Dieu défendoit de cette forte; Dieu luy dit que le demon ne pouvoit rien depuis qu'il avoit détruit sa puissance en prenant la nature humaine; & que l'homme ne tomboit que par se defaut de sa propre cupidité".

'Ses disciples admirant un jour ce grand nombre de personnes 7-96-97. qui embraffoient la vie folitaire, & l'ardeur avec laquelle ils s'appliquoient à s'avancer dans la vertu, & luy demandant si

Boll. 17. jan. p.

cette ferveur dureroit longtemps; il leur répondit en pleurant, we'll viendroit un temps que les moines chercheroient les plus grandes villes au licu des cavernes du defert, qu'ils y eleveroient des bastimens superbes, qu'ils aimeroient la boane chere, qu'en un not ils ne se feroient distinguer des gents du monde que par l'habit & le capuce, & par la vanité qu'ils tireroient de leurs fondateurs. Qu'il y en auroin enamoins encore quelques uns, d'autant plus parfaits qu'il est moins aisé de l'estre au milieu de la corruption des autres. Le marryologe des Cophtes parle de cette prediction fur l'état des moines à & il en marque une autre

p.125.

fur la fin du monde, fans la raporter. 'On lit encore qu'il diíoir luy mefine avoir vu defcendre le Saint Efprit fur trois perfonnes, qui en effet en ont paru remplies d'une maniere extraordinaire, favoir S. Athanafe, S. Pacome, & Saint

p.tos|Vit.P.l.3. e.t48,r.510.c| Gotel.p.310.

Macaire. 'Un frere ayant, à ce qu'on disoit, fait quelque faute dans un monastere, & en ayant esté repris assez asgrement, il s'en alla trouver S. Antoine; ce que les autres voyant, ils le suivirent pour le ramener; Ils luy reprochoient sa faute en la presence du Saint. Luy au contraire foutenoit qu'il ne l'avoit point commife, Saint Paphnuce surnommé Cephale, s'y estant rencontré, leur dit à tous cette parabole, dont ils n'avoient jamais entendu parler. J'ay vu fur le bord du fleuve un homme qui estoit dans la bourbe « jusques aux genoux, & quelques uns qui venant luy donner la » main pour l'en retirer, l'y ont enfoncé jusques au cou. Alors S. a Antoine regardant Paphnuce, dit: Voila un homme qui juge des « choses selon la verité, & qui est capable de sauver les ames. Ces « folitaires furent si touchez de ce discours, qu'ils firent penitence de la conduite qu'ils avoient tenue, & ramenerent au monaftere celui qui en estoit sorti par leur faute.

Vit.P.I.cr.e.s s.p.594[Ecl..p. 20][Cotcl.p.54" [S. Antoine témoigna la mefine douecur en d'autres rencontres, J'Un frée qui elloit dans le monaltre de l'Abbé Elie, en ayam efté chaffé pour avoir fuccombé à quelque tentation, il s'en alla trouver Saint Antoine, qui aprés l'avoir gardé quelque temps auprès de luy, le renvoya en son monaftere. Mais les freres ne le voulant pas recevoir, & l'ayanc haffé une seconde sois, il s'en alla encore trouver Saint Antoine, & luy dit: Mon pere, ils » n'ont pas voulu me recevoir, Surquoi cegrand servieur de Dieuleur envoya dire es propres most: Un vaissée au prés avoir predu « tout ce dont il effoit chargé, & avoir fait naufrage, est arvivé « enfin avec grande peine au bord dela mer, oli le voyant en cet « » état, vous voulez le faire perir. Ces paroles leur ayant fait connoiftre le fentiment & l'intention du Saint, ils receurent aussitost ce folitaire, 'Rufin, ou celui fous le nom de qui il écrit, parle d'un Ruf.v.P.e.12.p. Elie qu'il avoit vu vers l'an 396, agé de 110 ans, pres d'Antinople 471.472. en Thebaïde, où il s'estoit retiré depuis 70 ans. [Son antiquité peut faire croire que c'est celui dont il est parlé ici, si ce n'est qu'il semble plutost avoir esté anacorete que superieur d'un monastere. ]'Ce qu'il mangeoit tous les soirs en sa vieillesse, est determiné Laule, p.p. 916. dans Pallade à trois onces de pain & à trois olives, Sozomene de Soz, l. 6.6,28, parle de cet Elie.

p.678.c.d.

DODGEGERATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

#### ARTICLE XI.

## Suite des mesmes histoires.

UELQUES solitaires allant de Sceté vers Saint Autoine, Vil.P.1.c.4.51. monterent, [pour passer le Nil.]dans un vaisseau où ils. piossets. trouverent un vicillard qu'ils ne connoissoient pas, & qui s'y en t.t.p.145 alloit aussi. Estant assis, ils s'entretenoient de l'Ecriture sainte, de quelques traitez des Peres, & des ouvrages de leurs mains ; furquoi ce bon homme ne disoit mot. Lorsqu'ils furent arrivez, " Saint Antoine dit à ces solitaires : Vous avez eu, mes freres, une

bonne compagnie en vostre voyage, en rencontrant ce bon \* vicillard. Et se tournant vers ce vicillard, il luy dit: Et vous,

mon Pere, vous en avez aussi trouvé une bonne en rencontrant

" ces bons freres. Il est vray qu'ils sont bons, repartit ce faint " homme, mais il n'y a point de porte à leur maison; & ainsi entre \* qui veut dans l'étable, & emmene les bestes qui y sont. Ce qu'il

disoit parcequ'ils s'entretenoient de tout ce qui leur venoit en l'esprit. Trois autres folitaires ne manquoient point tous les ans de Eck.p.101.104

venir voir S. Antoine. Deux d'entre eux le consultoient sur leurs Cotel. p. 149. penfées, & luy demandoient des avis pour le falut de leur ame: le troisieme ne luy demandoit rien, & ne disoit pas un seul mot. S. Antoine l'ayant remarqué plusieurs fois, luy demanda cnfin

" d'où vient qu'il ne luy parloit pas : C'est, mon Perc, luy dit le » folitaire, que c'est assez pour moy de vous voir.

'Quelques vieillars ayant raporté à Saint Antoine un miracle Eck.p.106/Vir. fait en leur faveur par un jeune solitaire, qui les voyant lassez P.I. e. 8.5 t.p. de la longueur du chemin, avon commandé à des afnes fauvages 39(Cottl p.)44. » de les porter jufqu'à sa cellule; le Saint leur répondit; Ce solitaire

ressemble à mon avis à un vaisseau chargé de toutes sortes de « richesses, mais qui court fortune de ne point arriver au port. « Quelque temps aprés il se mit tout d'un coup à pleurer, & à · s'arracher les cheveux; ce que ses disciples voyant, ils luy demanderent ce qu'il avoit ainsi à pleurer. Il leur répondit ; Je a pleure de ce qu'une grande colonne de l'Eglise vient de tomber; .. ce qu'il entendoit de ce jeune solitaire. Puis il ajouta : Allez le 4 trouver, & voyez ce qui luy est arrivé. Y estant allez, ils le trou- « verent affis sur sa natte qui pleuroit un peché qu'il avoit commis. Aussitost qu'il les vit, il leur dit : Faites, je vous prie, que vostre : faint Pere demande à Dieu pour moy de me donner dix jours de « terme, & j'espere qu'il recevra ma penitence : mais il mourut au « Vii.P.1.5.c.10.5 bout de cinq jours.'Il n'apprenoit pas seulement les choses de cette nature par la lumiere de l'esprit de Dieu, mais quelquefois &c. mesme par le raport des demons : & il le disoit à ses freres, afin qu'ils ne se laissassent pas tromper par ces sortes d'illusions, [&

345.2.

Ibid,

128

ne s'imaginassent pas pour cela avoir l'esprit de prophetic.]

On raporte qu'il le recreoit quelquefois avec les freres, & zentequ'un homme qui chaffoit aux bestes sauvages dans le desert, -l'ayant apperceu, & s'en estant scandalizé, le Saint se servit de la comparation ordinaire de l'arc, pour luy faire comprendre que ce seroit faire tomber les foibles dans la défaillance, de vouloir qu'ils eussent toujours l'esprit bandé, & ne se relaschassent jamais; ce qui satissit & toucha cette personne.

Vit. P.1.5.0,17.5 1.p.610 Cotel.p.

'Saint Antoine se perdant un jour dans la consideration de la profondeur des jugemens de Dieu, il luy dir, en luy adressant sa parole: Seigneur, d'où vient que quelques uns meurent si jeunes, « & que d'autres passent jusques à une extreme vieillesse que « quelques uns sont si pauvres, & d'autres si riches? & que les « méchans estant dans l'abondance, les gents de bien sont accablez . de necessité: Il entendit alors une voix qui luy répondit: Antoine, « pensez seulement à vous mesme, sans vous enquerir de ces choses: « ce sont des jugemens de Dieu, que vous n'avez pas besoin de « connoistre.

Vir.P. \$ 4.p. 610. 14Cotel.p.345.

'Quelques vieillars, dont l'un se nommoit Joseph, vinrent une fois trouver Saint Antoine. Voulant eprouver quelle estoit leur vertu, il fit tomber l'entretien fur les faintes Écritures, & demanda à chacun ce qu'il pensoit d'un tel ou d'un tel endroit, commençant par les plus jeunes. Ils dirent chacun ce qu'il leur fembloit : Mais Antoine répondoit toujours qu'ils n'avoient pas encore trouvé la verité. Enfin il demanda aussi à l'Abbé Joseph;

" Et vous, comment entendez vous cela? Il répondit : Je n'en sçay " rien : Et Antoine prenant la parole, dit : L'Abbé Joseph qui a

" avoué son ignorance, est le seul qui ait trouvé la verité.

'Quelques freres qui l'estoient venus voir, luy demandant l'ex- Cotel.p.149. plication d'un endroit du Levitique, il fortit, & s'en alla dans le desert, où il demeura longtemps en prieres, priant Dieu tout haut qu'il luy envoyast Moyse pour l'instruire de ce passage. Ammonas l'avoit suivi secrettement, & il assuroit qu'il avoit

entendu une voix qui luy parloit, mais sans pouvoir entendre ce

qu'elle luy avoit dit,

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XII.

Saint Antoine va à Alexandrie combatre les Ariens : Il y voit Didyme. TL faut venir enfin à l'histoire de la mort de Saint Antoine, à

laquelle il femble qu'il fe soit voulu-preparer] par le voyage Ath.v.Ant.p. Nor: & qu'il fit à Alexandrie"vers l'an 355, à la priere de S. Athanase & 491.6 [Hier.cp. V.S. Atha- des autres Prelats, & de tous les Catholiques, "pour y rendre Lii,c.7-p.181.1. naleses. témoignage à la divinité de J.C, & à la doctrine de S. Athanase;

'Tous les Fideles se rejouirent dans Alexandrie de ce qu'un si Ath.p. 491.d. grand homme prononçoit des anathemes contre l'herefie Arienne. Ils couroient tous pour voir Antoine. Les payens melmes, & P.491.2.

» leurs prestres, alloient à l'eglise, en disant; Nous voulons voir » l'homme de Dieu : car tous generalement le nommoient ainsi.

[Outre la reputation qu'il avoit partout des auparayant,]le Seigneur delivra alors par ses prieres plusieurs possedez, & rendir la santé de l'esprit à diverses personnes qui l'avoient perdue, Ainsi un grand nombre de perfonnes, & de payens [auffibien que d'autres, Idesiroient de toucher au moins lesaint vieillard, croyant que cela leur seroit utile: Et en ce peu de jours qu'il demeura dans la ville, il s'y convertit plus d'infideles qu'il ne s'en convertiffoit d'ordinaire en toute une année. Quelques uns croyant que s. cette grande multitude qui le pressoit, ne pouvoit que luy estre importune, & la voulant faire retirer, il leur dit d'un visage'

» tranquille: Ils ne font pas en plus grand nombre que les demons

» que nous avons à combatre sur la montagne. 'Il y avoit alors à Alexandrie un aveugle celebre nommé Laucea, paca.

V. Contitre. "Didyme, qui ayant perdu la vue des l'age de quatre ans ; s'estoit col Ruf. p. 181, .. neanmoins rendu tres habile en toutes fortes de sciences, & estoit. 1.800. fort estimé de S. Athanase & de tous les Prelats Catholiques, à . \* Hift. Eccl. Tem. VII.

Lande. 49 504. caufe qu'il défendoit genereusement la foy de Nicée, S. Antoine l'alla voir chez luy par trois fois, & Didyme l'ayant prié de faire l'oraifon, il se mit aussitost à genoux, sans s'en faire prier une feconde fois, pour luy apprendre par son exemple à obeir prom-

Hier.ep. 11.p. 235. a. b Rui.p. 151.1.

'Didyme le vint aussi visiter; & dans l'entretien qu'ils eurent ensemble fur les saintes Ecritures, S. Antoine admirant son grand genie, & relevant par ses louanges la vivacité de son esprit, luv demanda s'il n'avoit point de regret d'estre privé de la vue. La pudeur empescha Didyme de répondre; mais Antoine l'ayant pressé une seconde & une troisseme fois, il fut contraint de luy avouer avec simplicité que cela ne luy faisoit pas peu de peine: furquoi Antoine luy fit cette réponfe; Je m'étonne qu'un homme « judicieux comme vous, regrette des yeux qui font communs aux « mouches, aux fourmis, & aux autres animaux les plus meprifables « auslibien qu'aux hommes, & qu'il ne se rejouisse pas de posseder « une lumiere qui ne se trouve que dans les Apostres, dans les Saints a

Ruf.ib. Vir.P. 1.3. c. 118. P-531+1.

& dans les Anges, par laquelle nous voyons Dieu mesme, & qui « allume dans nous le feu d'une science si lumineuse. Il vaut bien « mieux estre éclairé dans l'esprit que dans le corps, & avoir ces « yeux spirituels qui ne peuvent estre obscurcis par les pailles du « peché, que non pas ces yeux charnels qui peuvent par un feul regard impudique precipiter un homme dans les enfers.

C.110 P.519 1.7.C. 15.5 2. P. 671.

Dans les paroles des solitaires attribuées à Rufin & à Pascase, il est dit que S. Antoine estant dans sa cellule, entendit une voix qui luy disoit qu'il n'estoit pas encore aussi avancé dans la pieté qu'un corroyeur d'Alexandrie; qu'il partit aussitost pour l'aller rrouver; & que ce corroyeur ne luy ayant declaré autre chose, finon qu'il croyoit que tous les autres seroient sauvez à cause de leur vertu, & Iuy feul puni eternellement pour ses pechez; Saint Antoine jugea qu'il se sanctifioit plus dans le repos de sa maison que luy dans les exercices de fa solitude. [Quoy qu'il en soit de cette histoire, il y a assez peu d'apparence que Saint Antoine soit venu exprés à Alexandrie pour ce sujet; & il est plus probable qu'y estant déja, soit lorsqu'il y fut appellé par S. Athanase, soit lorsqu'il y vint durant la persecution de Maximin, il visita ce corroyeur dont Dieu luy avoit fait connoistre la vertu.]

Cotel.g.t.p. 348.€.

'On trouve encore qu'estant dans le desert, il eut revelation qu'il y avoit dans la ville un medecin egal à luy, qui donnoit tout ce qui luy restoit aux pauvres, & qui chantoit tou jours'le Sanclus no remisses comme les Anges.

#### ARTICLE XIII.

Mort de S. Antoine: Pourquoi il vent qu'on tienne se sepulture secrette: Son corps est apporté en France.

'SALNY Antoine en fortant d'Alexandrie guerit encore une Marchae, s'en retourna enfuite avec joie fur la montagne, comme dans la veritable maifoni[mais ec me fut fans doute qu'aprés avoir vifiré fest monafters de Debors, 3jouil elt certain qu'il vint peu de p-pa-tipa-de mois avant la mort. Ce fut pour dire adieu à fes freres, St. les p-pa-tipa-de mois avant la mort. Ce fut pour d'ine adieu à fes freres, St. les p-pa-tipa-de mois avant fa mort. Ce fut pour d'une alieu le luy avoir revelé. Il avoir alors pres de cent cinq ans, Ses freres le preférent fort de demeuter avec eux pour y terminer fa vie, Mais il le leur p-pa-a-h, refufa pour pluseurs raifons qu'il failoit affez connoiltre par fon filence, St. principalement pour eviter les honneurs (upertitieux que les Fgyptiens avoien accoutume de rendre aux corps de ceux cui mouroient dans la pieté.

'11 s'en retourna donc fur la montagne la plus reculée, où il dippa, faifoit ordinairement de demeur e, 8 il y mourt enfin quelques mois aprés, le 17 de janvier, auquel les Egyptiens, les Grees, & les Bolt, rija, p. Latine celebren aujourd'hui fa fefte, auquel elle eft marquée 1978 1799. par les plus anciens martyrologes, melme par ceux qui portent le nom de S. Jerome ; 8 auquel l'Eglife Orientale la celebroit des le milien du V. ficele, comme on le voit par la vie de Saint Futhyme. On ne doute pas que ce n'ait etlé en la 105 année de 5 1919, p.p., p. fionage, & en la 15 de Contlance, comme on le lit dans les 9 milleures editions de la chronique de S. Jerome, 8 comme S. Gr. A. Fr. La Gregoire de Touts l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'al ve de Gregoire de Touts l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'a lu de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au en de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au est en emps ; ferme de font de fon emps ; fe'eft à dire que ce frous l'au en emps de font de font

commencement de l'an 356 de J.C.

On chassoit en mesme temps S. Athanase d'Alexandrie, pour y introduire par le fer & par le feu Corge de Cappadoce : & ce fut peutestre pour ce sujet que S. Antoine, voulant montrer qu'il mouroit en la communion de S. Athanase, j'ordonna qu'on luy Adapage, portail l'une dese deux 'uniques de poil, avec un manteau tout usé que ce saint Evesque luy avoit donné tout neus saint sude juit dans lequel il avoit enterré Saint Faul, Ill is donner son autre tunique à l'Evesque Serapion, squ'on coric estre le grandSerapion de Thmuiss son "am particulier; a se le plus illustre Evesque qui sand, suffus l'use saint sud, Illustre Evesque qui sand, suffus la son saint sud, Illustre Evesque qui sand, suffus la son saint sud, such saint sud, sud, su l'accommendant l'Egypte sand su l'Athanase, l'Le matryrologe des Eckats paus.

hely mater.

Cophresajoute qu'il laissa sonbaston à S. Macaire, [apparemment à celui d'Egypte, qu'on lit avoir esté son disciple.]

Ath, v. Ant, p. 503.504.

'Ceux qui receurent ces legs du bienheureux Antoine, les conserverent comme des choses de tres grand prix, parcequ'il fembloit en les voyant qu'on le vist luy mesine, & l'on ne pouvoit les porter lans joie, à cause qu'en estant revetu, on croyoit l'estre aussi de ses maximes & de ses pensées.

p.501.d. Lauf.c.15.p. a Ath.p. 503.b.c.

Hier.v.Hil.p.

249.2.

'Il mourur entre les bras des deux disciples qui demeuroient auprés de luy depuis 15 ans, [c'est à dire]'d' Amare & de Macaire, puisque ce furent eux qui l'enterrerent. Il leur recommanda sur toutes choses, que s'ils vouloient témoigner qu'ils l'aimoient, & qu'ils se souvenoient de luy comme de leur pere, ils ne souffrissent point que l'on portaît son corps en Egypte, mais qu'ils le missent en terre sans que personne qu'eux en sceust le lieu, depeur que Pergame qui estoit un homme riche en ces quartiers là , sou quelque autre que ce fust, ]n'enlevast son corps pour le faire porter chez luy & luy bastir une chapelle.

Boll, 17. jan. p. 140,b|Vit.P.n. & Cafn.col.15.c. 3.P 617. c Ath.p. 902.b.

'Il faut favoir pour cela que les Egyptiens par une coutume qu'ils avoient receue de leurs ancestres, & qui venoit en partie de la situation du payssujet aux debordemens du Nil, ensevelisfoient & envelopoient de quantité de linges les corps des personnes qui mouroient dans la pieté, particulierement ceux des faints Martyrs. Mais au lieu de les enterrer ensuite, il les mettoient sur de petits lits & les confervoient ainsi dans leurs maisons, croyant leur rendre beaucoup d'honneur. 'C'est ce que Saint Augustin dit qu'ils appel loient Gabbaras. dSaint Antoine avoit fouvent prié les

Évesques d'instruire leurs peuples pour les tirer de cette erreur, dont il avoit aussi fait honte à divers laïques; & il en avoit repris severement quelques femmes, leur faisant voir que cela n'estoit conforme ni aux loix, ni à la pieté, puisque l'on conservoit dans

Aug.C.161.C.11. 1411.g. d Ath.p.501.b.c.

> des sepulcres les corps des Patriarches & des Prophetes, & que celui mesme de J.C. avoit esté mis dans le tombeau. Ainsi il leur fit connoistre qu'on ne peut sans faute n'enterrer pas les corps des morts, quelques faints qu'ils puissent estre. Et ses discours eurent tant de force, que plusieurs de ceux qui les entendirent, enterrerent depuis cela leurs morts, & rendirent graces à Dieu

de l'instruction qu'Antoine leur avoit donnée.

'Ce fut donc principalement par la crainte que l'on ne rendist à fon corps ces honneurs superstitieux, qu'il ne voulut pas mourir parmi ses disciples dans la montagne de Dehors, mais s'en retourna dans la plus reculée, & qu'il défendit à ses disciples de decou-

p.503.b.

d,

vrir jamais à personne le lieu où ils l'auroient enterré, 'Le marty' = eck.reg.p.11.4 rologe des Cophtes dit que c'estoit parcequ'ilavoit en exceration ceux qui exposoient publiquement les corps des Saints, non pour les faire honorer, mais pour en tirer de l'argent.

Saint Athanase ne raporte assurément avec tant d'étendue les fentimens de S. Antoine fur ce fu jet, que parceque c'estoient les siens propres: Et en effet, J'Saint Jean de Damas nous assure qu'il Jo.D.im.lt. p. défendoft de mettre les reliques des Saints'dans des chasses, & 714 Vit.P.o.p. qu'il ordonnoit qu'on les miît en terre, pour abolir la coutume absurde des Egyptiens, qui mettoient leurs morts sur des lits. 'Il Vit.P.p.73.4 ne put neanmoins abolir entierement cette coutume, puisque Aug. at sup, S. Augustin suppose qu'elle se pratiquoit encore de son temps dans l'Egypte par les Chrétiens, [On ne voit rien de semblable dans le reste de l'Eglise: & lors mesme qu'on ostoit les corps des Saints de leurs tombeaux, c'estoit pour les remettre dans d'autres, comme il paroist par la translation de S. André, de S. Luc, & de S. Timothée, par celle de S. Gervais & S. Protais, par celle de S. Martin, & par beaucoup d'autres: ]'& mesme les Fideles de Bollatian, p. Tarragone ayant pris chacun ce qu'ils pouvoient des cendres 140.5 6/141.6. de S. Fructueux leur Evelque, & de ses compagnons, qui avoient esté brulez sous Valerien le 21 de janvier 259, ce Saint s'apparut à cux, pour les avertir de rendre ce qu'ils en avoient pris, & de mettre toutes ces cendres ensemble dans le tombeau.

[Dieu ne voulut pas neamoins que le corps de Saint Antoine demeuraft noujours caché, "Il fut decouver par une revelation Baldata.p.

NoTS fous" l'empire de Jultinien, "l'an 1 d'après le Confulat de Bafile, "".

L'eft à direcn 6f. ] Il fut portéen grande follennité à Alexandrie,
où il fut mis & inhumed avec beaucoup d'honneur dans l'egifié de

V.Theode Saint Jean Bazuitle, ("baftie fous Theodofe & Gous Arcade par le

Étable Pariseine Throphille fut les demolitions du termule de Stranis.

Patriarche Theophile, fur les demolitions du temple de Scrapis, Nous ne pouvons point douter de cette translation, justiqu'elle est attestée par Victor de Tunes, qui estoit alors banni à Canope, Car ce bourg où il dit qu'il a este depuis l'an 556 jusques en 565, ann.

a miller, n'eftoir ou' à quatre ou cinq lieues d'Alexandrie (& ainfi il pour avoir et le téronin occuliar de certe ranflacion 3 ffan 5 parler de Boll. 13 jan. p. Saint I fidore de Seville (qui vivoir presque en mestre propie i tel. 6. Bede 3 d'Usard , & des autres posterieurs (Quelques nouveaux 24453 a. marytyrologes en marqueunt la felté vidores jours.

'On ajoute que le corps de Saint Antoine fut depuis transferé à Fuis-161-115. Conftantinople lorsque les Sarrazins s'emparerent de l'Egypte vers l'an 635 & qu'ensin ila esté apporté à Vienne en Dausiné par

Riij

114 un seigneur du pays nommé Josselin, à qui l'Empereur de Constantinople l'accorda vers l'an 980. Bollandus parle amplement de rout cela. Ce qu'on en peut dire d'affuré, c'est qu'on l'a toujours honoré au diocese de Vienne depuis le pontificat d'Urbain II, c'est à dire depuis l'an 1000 ou environ. On l'a particulierement invoqué pour la maladie appellée par les anciens le feu facré, & depuis le feu de Saint Antoine : & quelques personnes s'estant liées ensemble pour servir les malades qui venoient visiter les reliques du Saint, il s'en fit vers l'an 100 sune congregation. qui devint un ordre formé de Chanoines de Saint Augustin sous Boniface VIII, en l'an 1297. Bollandus traite fort au long de toutes ces choses, & du T que portent ces Religieux, & de la maniere dont on a accourumé de peindre S, Antoine. 'Il raporte un miracle qui paroist fort attesté, arrivé le 11 de juin 1576, pour punir quelques foldats du Duc d'Alençon qui blasphemoient

#### ARTICLE XIV.

Des écrits du Saint.

Hier.v.ill,c.st. 'CAINT Jerome nous affure que Saint Antoine avoit écrit en P.196.C. egyptien sept epistres à différens monasteres, toutes remplies des maximes des Apostres, comme elles en avoient le style. Il dit qu'on les avoit traduites en grec, & que la principale estoit

contre le Saint, & en brisoient une statue,

celle qu'il adressoit aux Arsenoïtes. On croit que ce sont celles &c. Beller Du Pin, t.a.p.194+ que nous avons en latin dans le III, tome de la bibliotheque des Peres. On les a toutes intitulées aux Arfenoites, contre ce que dit

S. Jerome, Mais cela n'est rien, n'y ayant que la seconde où le nom Dr. Pin.p. 191. des Arfenoïtes foit exprimé dans l'inscription. I'll y a affurément beaucoup de pieté dans ces lettres; [mais le latin presque inintelligible en beaucoup d'endroits, les defigure extremement. Il y a aussi quelquesujet de s'étonner qu'on y trouve si souvent les mesmes phrases, dont quelques unes sont assez extraordinaires.]

Bit.P.s.s.p.as.c. 'L'auteur temoigne dans la seconde, qu'il estoit pres de sa fin. 'Dans la sertieme, il est parléd' Arius qui s'estoit elevé à Alexan-P. 14.C. drie contre le Fils de Dieu.[L'endroit est corrompu, ou la lettre

Boll. 14. may, g. n'est pas entiere. ]'Nous avons encore une petite lettre de Saint Antoine à S. Theodore de Tabenne,

[Les anciens n'ont point marqué que Saint Antoine eust écrit Cod.reg.t.r.p.j. aucune autre chofe. | Nous avons neanmoins fous fon nom quel-

p.159.

ques regles pour les folitaires du monastere de Nacalon qui les luy avoient demandées; elles ont esté recueillies dans la collection de S. Benoift Abbé d'Agnane au diocese de Montpellier, qui vivoit fous Louis le debonnaire. M' Bulteau femble ne pas Bult.on, p. 49. regarder cette regle comme une piece fort affurée. Elle a fans p.50. doute esté suivie par les moines de l'Orient, qui ont pris, & qui prennent encore aujourd'hui le titre de moines de Saint Antoine. comme font ceux du mont Liban.

'Le P. Labbe, & Bollandus, citent un fermon de la vanité du Lab Grit, Le. monde, & de la refurrection des morts, donné sous le nom de S. 91/Boll.17.jan. Antoine par Gerard Vossius, & imprimé dans le IV. tome de la bibliotheque des Peres de Cologne. [Il n'est point dans celle de Paris, 7'On remarque qu'il est assez du style des lettres attribuées Du Pin, p. 195. à S. Antoine, quoique plus elegant & plus elevé: mais on ne voit 196.

pas de preuve qu'il loit veritablement de luy.

[Bellarmin reprend Tritheme de luy avoir attribué deux livres de fermons, où S. Bafile, S. Chryfoftome, Photius mefme, & diversautres, sont citez, quoique beaucoup posterieurs à S. Antoine. l'C'est ce qu'on appelle la Melife: Et cela a esté ofté Boll 5 62

dans quelques editions de Tritheme.

Abraham Eckellenfis Maronite, a donné en latin l'an 1641, Eckee. fous le nom de S. Antoine, vingt epiftres trouvées dans un manuscrit A rabe, dont les sept premieres sont celles que nous avions 15-9-7. déja,mais dans un autre ordre, & traduites par luy sur l'Arabe. 'Il s.s. pretend qu'elles ont esté traduites de l'egyptien en syriaque des le temps de S. Hilarion: & le titre de la version Arabique qu'il P.67. a eue , porte qu'elle a esté faite vers l'an 800, par un Abraham moine Egyptien de l'ordre de Saint Antoine.[Il n'établit point autrement la verité de ces pieces.]

Il a donné cinq ans après, diverses autres pieces du mesme 105, pr.p. p. 10. Saint, ou qui regardent son histoire, & qu'il dit estre receues pour legitimes par toutes les diverses sectes de l'Orient. L'autorité d'Eckellenfisn'est pas des plus grandes parmi les personnes habiles. Neanmoins on peut dire que toutes ces pieces, à la reserve d'une, ne paroiffent pas mauvailes. La premiere qui est sa regle, cft la meline que celle qui est dans S. Benoist d'Agnane, ]

Il y a ensuite vingt petits fermons ou instructions fur diverses reg.p.12. vertus, dans le fixieme desquels il est dit que les Anges sont p.18.19. tombez, & ont esté depouillez de leur honneur & de leur gloire pour avoir vu des femmes.[Certe penfée est affez commune dans les anciens, & se trouve peu ce me semble dans ceux oui

sont venus depuis le IV. siecle.]'Il y a ensuite diverses exhortations, de la premiere desquelles, qui est assez longue, il semble qu'on ait fujet de douter, l'puisqu'il y cite l'autorité de nos peres (birituels, Car S. Antoine n'a guere eu d'autre maistre dans la vie solitaire, que l'Esprit de Dieu, J'Il y en a une autre où se parlant

P.66. à luy mesme il se nomme Antoine,

r.45.

P\*-P-7-

'On a encore dans le mesme volume deux recueils de diverses P-93-107. réponfes du Saint à des demandes que luy faifoient les folitaires, [dont une grande partie, & presque tout le dernier recueil; se trouve dans les vies des Peres. l'Avant ces deux recueils, il y en a un autre qui contient diverses sentences du mesme Saint, [dont la pluspart sont aussi dans les vies des Peres, Javec des explications

qu'on dit avoir esté faites peu aprés S. Antoine par un ancien folitaire, à la priere des autres moines.[11 y a quelquefois de fort belles choics, & quelquefois aussi des faits qui ne paroissent pas fore affurez. On y voit citer le bienheureux Evagre, mort

TCE. P.74. vers 399; un bienheureux interprete qui a écrit un livre De la de professioconduite parfaite; & l'Abbé Bemen[ou Pemen, qui a vécu bien "efeginimin.

avant dans le V, fiecle.]

Pour ce qui est de la vie du Saint qu'on y trouve encore, tirée P. 108-1: 8. d'un livre intitulé La elef de la porte de paradis ,[c'est une piece entierement fabuleuse & ridicule, J'On y voit l'origine de la fantai-P.117. sie des peintres, qui mettent assez souvent un pourceau auprés de S. Antoine.

'Il y a ensuite un extrait du martyrologe des Cophtes, qui conp.119-11 tient un abregé de la vie de S. Antoine presque tout tiré de Saint Athanase, ou des auteurs les plus assurez; ce qui peut autoriser les autres choses que nous ne trouvons pas ailleurs. Ce qui y paroift de moins recevable, ]'c'est ce qu'il dit, que le Saint tira l'habit monastique de la mesme vision où il apprit à méler le travail à la priere pour eviter l'ennui. Car pour ce qui y est dit

qu'il cuisoit son pain deux fois l'année, au lieu que S. Athanase Arb.v.Ant.p. dit qu'on luy en apportoit,[c'est apparemment une pure faute dela traduction.]

'On peut conter entre les ouvrages de Saint Antoine, la longue-461-477 Du Pin,t.3.p.195.

exhortation que S, Athanase en raporte dans sa vie, qui contient plusieurs instructions tres utiles, avec les autres paroles qu'on trouve de luy, tant dans cette vie, [qu'en beaucoup d'autresendroits.]

ART, XV.

#### ARTICLE XV. ' Quelques eloges donnez à S. Antoine-

EPERSONNE n'ignorej'que Saint Athanase a cru employer Ath.v.Ant.p. utilement un temps aussi precieux que le sien"à écrire la vie 451.a.b. de S. Antoine, & pour l'avantage qu'il trouvoit luy mesme dans le seul souvenir de ce Saint, & pour celui qu'il esperoit procurer à tous ceux qui embrassoient l'état monastique, dont la vie d'Antoine est, dit-il, un parfait modele. Aussi Saint Gregoire de Nazoras, p. 176. Nazianze dit qu'en décrivant les actions du divin Antoine, il a 2fair fous la forme d'une histoire la regle de la vie religieuse, Cet Hier.v.ill.c.us. ouvrage fut aussitost traduit en latin par Evagre Prestre & de- P. 101.d. puis Evelque d'Antioche ; [& devint ainsi en peu de temps tres

celebre dans toute l'Eglise, aussibien dans l'Occident que dans

l'Orient.]

clarebat.

'S, Augustin nous apprend luy mesme, que comme il hesitoit Aug.conf.l.s.c. en l'an 186. encore"à se convertir, un de ses amis nommé Potitien l'estant épanale. venu voir, luy parla de S. Antoine, dont le nom qui"estoit, dit-il, si celebre parmi ceux qui font profession de servir Dieu, luy avoit jusqu'alors esté inconnu, quoique les merveilles de Dieu dans ce Saint ; fuffent certifiées par des témoins irreprochables. Poti- e.dua. tien luy raporta ensuite comment deux personnes qui estoient à Treves à la Cour de l'Empereur, ayant rencontré en se promenant le livre de la vie de ce Saint, & en ayant lu quelques pages, en furent si touchez, qu'ils abandonnerent aussitoit toutes choses, & se resolurent de vivre en solitude au lieu mesme où ils avoient trouvé ce livre : Et ce recit ne contribua pas peu à la parfaite 67. p. 61.2.4. conversion de S. Augustin.

S. Chryfostome cite aussi le livre de la vie de Saint Antoine, & Chry.in Mart, exhorte tous ses auditeurs à le lire, pour y apprendre la verita- h.s.p.97.e.d.e. ble sagesse, par l'exemple du grand & du bienheureux Antoine, qui estoit dans la bouche & dans l'estime de tout le monde, qui dans un pays tel que l'Egypte, avoit presque egalé la gloire & la vertu des Apottres, qui paroissoit tout rempli de l'esprit de prophetie, qui avoit montré par son exemple ce que f. C. a commandé par ses preceptes, & qui estoit luy mesme une preuve admirable de la verité de nostre religion, [n'y ayant point de secte où l'on puisse trouver un aussi grand homme.]'Il s'étend encore P-19-97. beaucoup à relever par des eloges magnifiques la vie des folitals \* Hift. Eccl. Tom. VII.

res d'Egypte, donc S. Antoine avoit esté le pere & le fondateur Soz.f.r.e.rg.p. 'Sozomene fait un abregé de la vie dece Saint, & un fort bel eloge

410-411 de sa vertu, [qui est visiblement tiré de S. Athanase.]

Ephr.t.s.or. 11. 'Nons avons divers passages de cette vie & divers eloges de S. P.164.165. Antoine dans les ouvrages qui portent le nom de Saint Ephrem. or, p. 15. 1. L'auteur pour arrester le zele indiscret de ceux qu'on appelloit Pastres dans la Mesopotamie, les prie de jetter les yeux sur la vie

de l'Abbé Antoine, où ils verront qu'il avoit suivi en toutes choses l'ordre qu'il avoit receu du Ciel, & qu'il estoit toujours demeuré dans les bornes de la diferetion. Il recommande furtout

le foin que ce Saint avoit de travailler des mains,

Eck.reg.p.84 On raporte qu'un folitaire ayant demandé à Dieu de voir tous Cotel.g.t.t.p. les faints Peres, [un Ange]les luy montra tous dans une vision, 1104 hormis S. Antoine, dont il luy dit, Où est Dieu, là est Antoine, « On dit qu'il ne luy voulut pas faire voir ce Saint, tant pour le tenir dans l'humilité, que pour montrer l'eminente gloire où S. Antoinc estoit elevé.[Mais ce n'est pas sur ces visions vraies ou

fausses que l'estime que nous en devons faire est fondée, Syncle n'estant pas encore Evesque, & mesme connoissant encore assez peu la religion Chrétienne, ne laisse pas de témoigner une admiration extraordinaire pour Saint Antoine. I'll le compare avec ceux qu'il estimoit estre les plus grands genies de l'antiquité;& il a joute: Si ceux dont je parle avoient le mesme » genie qu'Amon & qu'Antoine, nous ne demanderions point « qu'ils cultivassent leur esprit, & le rendissent capable par l'étude »

des sciences, de contempler la verité, puisqu'ils pourroient se » contenter de la grandeur de leur ame, à qui ce seroit une mesme » chose d'entreprendre & d'executer. Que si je pouvois rencontrer une personne de cette nature, j'aurois pour elle du respect « Nill.t.ep.11.p. & dc la veneration presque comme pour une divinité : 'S. Nil a

l'appelle le divin flambeau de l'Egypte, qui avoit laissé à l'Eglise apres sa mort le modele d'une vie parfaite,

> ARTICLE XVI.

S. Hilarion vient voir la demeure de S. Antoine : De Sarmate, Amate, & Macaire (es disciples.

Hier, v. Hil.p. 241244.

I EU revela apparemment à S. Hilarion la mort de Saint Antoine authtoft qu'elle arriva. l'Car"Aristenete, qui v. Conftan. quelque temps auparavant estoit venue visiter S, Antoine avec es st.

138

Elpide son mari, fait Prefet d'Orient en 361, ] & avec trois enfans tout perits, estant allée en Palestine dans le dessein de retour- p.148.c. ner encore le voir, & estant auparavant venue voir S. Hilarion, ce Saint luy dit en fondant en larmes , qu'il eust bien voulu aller aussi voir Saint Antoine, s'il n'eust point esté retenu comme en prison dans son monastere, ou si ce voyage eust pu estre utile; mais qu'il y avoit déja deux jours que le monde avoit esté privé d'un tel pere.'Il vint neanmoins[un an aprés]à la montagne où d. le Saint avoit demeuré, ayant voulu celebrer le jour de sa mort au lieu où il avoit fini sa vie, en y passant toute la nuit en prieres. 'Il voulut mesme coucher dans son petit lit, & il le baisoit comme P.44.5.4.

fi S. Antoine n'eust fait que de le quitter.

'Il trouva en ce lieu deux des disciples du Saint, Isaac, & p.148.4. Pelusien, dont le premier avoit servi d'interprete à S. Antoine, [lorfqu'il youloit parler à des Grecs,]'Ce furent eux qui luy disea. montrerent tout ce qui pouvoit alors rester de S. Antoine. Mais p.149.2. Hilarion les avant priez de luy montrer le lieu de sa sepulture; ils le menerent à l'écart, & on ne sçait s'ils le luy montrerent ou non, à cause de la défense que Saint Antoine en avoit faite.[Il femble donc qu'Isaac & Pelusien fussent ceux qui habitoient alors fur cette montagne; & ceux meimes qui avoient enterré S. Antoine, Mais comme cela n'est pas expressément marqué, puisqu'ils pouvoient se rencontrer par hazard sur la montagne loríque S. Hilarion y arriva, & avoir appris des autres le lieu de sa sepulture, si toutefois ils le savoient, ce que S. Jerome ne dit pas, cela ne nous empesche point de croire que ce furent Amate &Macaire qui l'enterrerent, puisque Pallade le dit positivement.] S. Jerome mesme le dit d'Amate.

'On remarque qu'aprés la mort de S. Antoine, le Ciel fut fermé v.Hil.p.s.s.s. en ces quartiers là durant trois ans ; ce qui faisoit dire aux habitans que les elemens melmes regrettoient la mort de ce Saint: & Dieu n'accorda de la pluie qu'aux prieres de S. Hilarion, auquel tout le peuple s'estoit adressé comme au successeur de S. Antoine, Le monastère mesme du Saint, où il demeuroit avec ses deux chijv.Paul.p. disciples, tomba l'an 357 entre les mains des Sarrazins, qui y 19240. tuerent Sarmate, dont S. Jeromedit fur l'an 356, que luy, Amate, & Macaire, estoient illustres entre les disciples de S. Antoine. 'S. Sidoine conte Sarmate, auffibien que S. Antoine, entre les Sid.car.16.p.

folitaires les plus illustres par l'austerité de leur vie. Baronius l'a mis dans le martyrologe Romain au 11 d'octobre, comme un faint Martyr, disant qu'il fut rué pour J.C. [Et il est ordinaire de voir

mettre au rang des Martyrs les Saints qui ont esté tuez par les barbares, quoique fouvent on ne voie pas qu'ils ayent esté tuez

Hier, v. Paul.p. 2572,

comme Chrétiens plutost que comme Romains.] 'Il paroift que Saint Jerome apprit d'Amate & de Macaire l'histoire de S. Paul ermite; & qu'ils vivoient encore tous deux

Boll.17.jan.p. 111.5 20. a Ath.v. Ant.p. p.451.d.

lorfqu'il l'écrivit en latin vers l'an 390: ["Quelques uns preten- v.lapotezdent, quoiqu'avec peu de fondement, que l'un des deux en avoit des auparavant fait une histoire en grec. l'On croit aussi que S. Athanase parle d'Amate ou de Macaire, lorsqu'il dit qu'il avoit appris une partie des actions de S. Antoine, d'un folitaire qui avoit demeuré longtemps avec luy, & qui luy donnoit fouvent à layer les mains.

Boll.te.jan.p. 1006.57.

'L'histoire d'un pretendu Postume, porte que Macaire aprés la mort de Saint Antoine, fut Superieur de cinq mille, ou felon d'autres, de cinquante mille solitaires; & que n'avant tenu cette charge que peu de temps, il la laissa en mourant à ce Postume. 37-Jan. p. 1811. \$124 Bollandus dit que ces cinq mille moines estoient ceux du mo-

nastere de Pispir, ["Mais toute cette histoire de Postume est trop V.S.Paceimprobable pour s'y arrester.

15. jan.p. 1005. 1006,

Nous a jouterons seulement ici, j'que Bollandus soutient qu'il ne faut pas confondre ce Macaire avec les deux grands Macaires d'Egypte & d'Alexandrie, qu'on fait aussi disciples de Saint Antoine, mais qui sont, dit-il, posterieurs à celui-ci. Il avoit en effet toujours esté auprés de S. Antoine depuis l'an 340 ou 341, avant esté des auparavant solitaire, & cesemble mesme Superieur du monastere de Pispir, selon ce que nous avons vu ci-dessus, Ainfillest difficile de croire qu'il n'ait pas embrassé la solitude avant les deux grands Macaires, dont le plus ancien qui est celui d'Egypte, ne se retira qu'en l'an 330, agé de 30 ans. 'Il y a assez d'apparence que c'est ce Macaire de Pispir que les Latins ont voulu honorer le 2 de janvier, puisqu'Usuard & quelques autres lemetrent en Thebaïde, ce quine convient ni à celui d'Egypte, ni à celui d'Alexandrie.

p.toa4.5 f.

17.jan.p.111.511. 471.1 Lauf.c. 64. p.1001, d,c,

'Pour Amate, on croit que c'est celui mesme que Rusin appelle Vit.P.la.c.11.p. Ammon, [ & qui felon ce qu'il en dit, estoit mort en 395.] Rufin dit que c'estoit un homme saint, qui avoit esté disciple de Saint Antoine, & fuccesseur de sa montagne, où il gouvernoit aprés luy un grand nombre de moines ; qui demeuroient dans des

Men.10, nov.p.

cavernes. On lit dans les Ménées, que S. Mille Evefque de Perfe & Martyr, passa deux ans avec Ammone disciple de S. Antoine; 'Rufin a joute que le lieu où demeuroit Ammon eftoit une monta-

tagne escarpée de tres difficile accés, dont le roc estoit si droit & si elevé qu'on ne pouvoit le regarder sans frayeur. [Il semble par là vouloir décrire la montagne où se retiroit S. Antoine: 1& neanmoins il dit qu'elle commandoit sur le fleuve; ce qu'on ne peut pas dire de cette montagne, qui estoit à 12 lieues du Nil ; l'au lieu Lause, 1977. que le monastere de Pispir estoit sur le bord de cette riviere.[11 5 faut donc dire qu'il estoit sur une montagne dont le pié bordoit le Nil.]'Cet Ammon est appellé Ammonas dans la traduction c.74.p.100s.e. greque de Rufin. Les Grees celebrent le 26 de janvier un Saint Men.p. 410. de ce nom. [Mais il y en a plusieurs parmi les seuls anacoretes.]

#### ARTICLE XVII.

De Pityrion, & des autres disciples de S. Antoine.

PITYRION quifut le fuccesseur de cet Ammon, avoit aussi vi.P.la.e.i.p. esté disciple de S. Antoine, & puis d'Ammon, Rufin, ["ou 471.1 Laul.c.74 V.S.Petro. ne de Boul'etrone au nom duquel nous croyons que Rufin parle dans les logne, wies des solitaires, wir ce Pityrion en revenant de sa Thebaïde, Ic'est à dire en l'an 195, ou peu aprés ; ] & il en parle fort avantageusement. Sozomene met un Pityrion entre les solitaires d'E- Soz.1.3.e.14.p. gypte qui vivoient sous Constance, & il ajoute qu'il demeuroit 116.6. dans la Thebaïde, Socrate parle d'un folitaire nommé Petire, qui Socr.1.4.c.as.p. favoit, dit-il, beaucoup de theoremes naturels, [c'est à dire ce 44.6.

femble, qu'il faisoit beaucoup de reflexions & de moralitez sur des choses de la nature. Il disoit ces theoremes à ceux qui le venoient voir, tantoft l'un, tantoft l'autre, & à chaque theoreme

il se mettoit en priere.

[C'est encore apparemment le mesme] que le saint & grand Laufe, 41, 918. Piteron ou Pyotete, quichoit un homme illustre entre les Peres .d. Vir.P. 15c. [des deserts, ayant vieilli dans les austeritez de la penitence, 'Car quoiqu'il foit appellé anacorete, sela n'empesche pas qu'il Lauf.p. 978.c. ne gouvernast des solitaires, comme avoit fait Saint Antoine.] Il demeuroit à Porphyrite, qui pouvoit estre le nom du canton ou estoit la montagne de Saint Antoine, ou du lieu particulier où Piteron faisoit alors sa retraite avant que de demeurer à Pispir.] 'Ce fut de là que Dieu l'envoya au monastere des Religieuses de catapas. Tabenne, pour y faire connoistre la vertu d'une sainte fille nom-

W.S. Theo- mée Isidore, qui y passoir pour folle & pour possedée. doredeT .-'L'Abbé Pityrion disciple de S. Antoine, disoit que celui qui Cotel g.t.p. vouloit chaffer les demons [des possedez,]n'avoit qu'à furmonter 645

les vices qui appartenoient à ces demons: & que celui par exemple qui s'estoit rendu maistre de sa colere, n'avoit point de peine à chaffer le demonde la colere.

Boll, 17. jan. \$ 15. 'Il est parlé dans l'histoire de S. Jean l'Aumosnier, d'un Anastase P.161, qui gouvernoit vers l'an 614 la montagne de S. Antoine.

Ruf.1.11.c.2.p. 'Rufin dit qu'il a receu la benediction de Pemen & de Joseph, 181.1. qui demeuroient à Pispir, qu'on appelloit la montagne de Saint Antoine. [ Il peut avoir esté en ces quartiers la vers l'an 375. Nous 1. s.e. 15.5 4.p. avons vu ci-deffus [que S. Antoine avoit approuvé l'humilité de 452,

l'Abbé Joseph qui l'estoit venu voir avec d'autres. Il eut aussi quelque entrerien avec l'Abbé Pasteur[ou Pemen, qu'on juge v.s. Pemen par là & par Rufin, estre different de Pemen dont le nom est tres note 1. celebre dans l'histoire des solitaires, & qui a vécu jusque vers le

milieu du V, siecle.

S. Antoine ne laissa pas seulement des disciples & des heritiers de sa vertu sur la montagne de Pispir, J'il en eut plusieurs autres ; & de tres illustres, qui celaterent par leur vertu dans l'Egypte . dans la Libye, dans la Syrie, dans l'Arabie, dans la Palettine. Chacun d'eux s'efforça d'imiter dans le pays où il se trouvoit, la mesme vie & la mesme vertu qu'il avoit apprise d'Antoine, de l'enseigner aux autres, & de montrer à tout le monde le chemin de cette divine philosophie. Ils se rendirent en effet si considerables, que l'on se donnoit volontiers la peine de parcourir les villes & les provinces pour chercher ceux qu'Antoine avoir instruits, ou ceux qui leur avoient succedé. Mais si d'une part leur vertu' les faifoit rechercher, elle les cachoit de l'autre, & faifoit qu'on les trouvoit difficilement, Car ces grands hommes prenoient plus de peine à demeurer inconnus, que ceux d'aujourd'hui n'en prennent, dit Sozomene, pour se produire & se rendre illustres dans le

'S. Paul furnommé le Simple fut l'un des plus celebres, [comme nous le verrons dans l'histoire particuliere que nous allons faire de luy, & qu'on peut appeller une partie de celle de S. Antoine,] On met encore en ce rang les deux [grands] Macaires, Heraclide, Rucl. 11. C. 4. P. Pambon, Indore, Crone, Origene qui edifioit & enflammoit tout 4 Va.P.J.a.c.as le monde, quand il raportoit les vertus de l'homme de Dieu sonexcellent maistre; Pior, le grand Nisteron qui est appellé sond Cotel gatin, ami, & Hierax, qui ont tous esté celebres entre les Peres du desert, comme nous le pourrons voir autrepart de chacun d'eux en particulier. S. Hilarion qui a fondé les premiers monasteres dans la Palestine, avoit aussi, comme nous avons dit, receu les

monde, afin de fatisfaire l'enflure de leur vanité.

178.x|Soz.1.6.C. 20.p. 462.d. 16.p.479.1. e1.1.c.31-p.901.a. e Pall dial.c.sy. P.156.

Soz, Lieng. p.

434.b

premieres instructions de S. Antoine, Nous avons encore vul V. 56. qu'il avoit auprés de sa montagne un Paphnuce moine qui avoit Ath. Ant. confesse le nom de J.C: & on croit que c'est celui mesme qui 485.c. avant esté fait Evesque dans la haute Thebaïde, parut avec tant d'eclat au Concile de Nicée en 325, & à celui de Tyr en 335.

Ce Saint peut donc servir à verifier ce qu'on dit à la louange de S. Antoine & des solitaires d'Egypte, que Saint Alexandre ad Drat, t. p. Everque d'Alexandrie, [& S. Athanafe, ]en choisirent plusieurs 37. clapap. pour les elever à l'epilcopat, où ils firent paroiftre leur vertu V. S. Atha- auffibien que dans la retraîte;"& il y en eut beaucoup qui acqui-

rent le titre de Confesseurs l'année mesme que Saint Antoine mourut, avant micux aimé s'enfuir ou estre envoyez en exil, que d'abandonner la divinité de J.C. & l'innocence de S. Athanafe.

[Il faut mettre en ce rang]'Ammone Evelque de Pacnemune de Ant.p. 180. & d'Elearquie en Egypte, qui fut banni sous Constance, & qui b.c. affifta fous Julien au grand Concile d'Alexandrie, si l'on veut que ce soit le mesme qu'Ammonas, qui voulant venir trouver Cottle 185.4. S. Antoine, apprir"par miracle le chemin de sa caverne selon les

termes de l'historien, sceut de luy que Dieu luy feroit faire un b. grand progrés dans sa crainte, & fut enfin elevé à l'episcopat, où c. v.lesAriens il se conduisit avec beaucoup de pieré. ["Ammone fut encore un des onze Evefques d'Egypte que Valens relegua à Diocesarée en

Palestine vers l'an 374. L'Evesque Ammonas avoit passé 14 ans passes en Sceté à demander à Dieu jour & nuit qu'il luy fist la grace de

furmonter la colere.

\$ 114.

'Un frere ayant prié l'Abbé Ammon de luy dire quelque parole b. " d'edification, ce vieillard luy dit : Allez, faites que vos penfées » soient toujours dans l'état de celles d'un criminel qui est en " prison, qui demande à tout le monde où est le juge, quand il doit " venir, & qui gemit dans l'apprehension de souffrir les peines qu'il » a meritées, Car le solitaire doit de mesme apprehender pour ses » pechez, & en se mettant en colere contre luy mesme, dire en son » cœur : Miserable que je suis, que ferai-je quand il me faudra » paroiftre devant le tribunal de JESUS CHRIST? Et comment » luy rendrai-je raison de mes actions? Que si vous vous entretenez » toujours de ces pensées, yous pourrez operer vostre salut.

'Un ancien Pere raportoit qu'un solitaire fort agé, & qui b. gravailloit avec soin dans sa cellule, estant allé trouver l'Abbé Ammonas, couvert d'une natte de palmier, (car il ne portoit point autre chofe,) Ammonas luy dit que cette fingularité ne luy » pouvoit servir de rien. Ce solitaire suy dit ensuite : J'ay trois

#### SAINT ANTOINE.

penfées qui m'importunent, l'une de me retirer quelquepare « dans le defert separé de tout le monde, l'autre de m'en aller en « un pays étranger où personne ne me connoisse, & la troisseme de : m'enfermer dans ma cellule pour ne voir personne, & de ne « manger que de deux jours l'un. Ammonas suy répondit : Il nevous est pas utile de rien faire de tout cela; demeurez plutost a en repos dans vostre cellule; mangez tous les jours un peu; &: ayez toujours dans le cœur la parole que dit le publicain dans a l'Evangile: Vous pourrez vous sauver en vivant de cette maniere.

'L'Abbé Pasteur ou Pemen citoit cette parole de l'Abbé Ammon ou Ammonas fur la discretion: Un homme portera toute sa vie une coignée,[se donnera bien de la peine pour couper un a arbre, ] & ne le pourra mettre à bas : un autre qui saura l'art & la 's

maniere de couper, abatra l'arbre en peu de coups; p 386-387.

'On en dit encore beaucoup d'autres choses, [qui fuffiroient pour en faire une histoire particuliere. l'Nous avons dans Saint? Fphr.p.;83-;86. Ephrem un discours attribué par les manuscrits à l'Abbé Ammonou Ammonas d'Egypte.'V offius le donne à S. Amon de Nitrie. Cotel. p. 386. be. 'Le titre d'Abbé qu'on a continué de donner à Ammonas depuis! fon epilcopat, ne leroit pas une raifon pour croire qu'il fust d'un autre, l'Saint Pemen avoit esté instruitsen Scete par l'Abbé Ammonas,'& il en citoit quelques paroles : Mais cer Ammonas est sans doute plus jeune que l'Evesque de Pacnemune.]

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

# SAINT PAUL, SUR NOMMÉ LE SIMPLE.

Soz.1.1.c.13.p. a Lauf.c.18.p. 946.2. # P.941.C.

p. 185.2.c.d.

P.186.b.

P.603.c|615.a.

Vit.P.J.1.p.174 Lauf, p.941.c. e|Saz.p.411,d,

'U·N des plus illustres disciples de S. Antoine, a esté S. Paul surnommé le Simple par tous les solitaires, "à cause que naturellement il estoit extremement fimple, &"exemt de toute malice, ---Il est appellé dans la vie de Se Thaïs, le pre-mijer. mier ou le plus ancien disciple de Saint Antoine.

Pallade qui en parle le plus amplement, en avoit appris l'histoire de la bouche d'Hierax & de Crone disciples de Saint Antoine, ? & de beaucoup d'autres [anciens] solitaires, 'C'estoit un paysan & un

un laboureur, qui avoit une femme '& des enfans, & qui estoit Lauf, parab. déja agé d'environ soixanteans lorsqu'il embrassa la vie solitaire, [L'occasion de sa retraite sut fort extraordinaire.]'Sa femme p.941.ejSoz,

qui avoit autant de beauté exterieure qu'elle en avoit peu dans l'ame, s'abandonnoir depuis longremps à un adultere, lans qu'il Lauf. p. 947, 545. en sceust rien : Mais enfin estant un jour allé à la campagne, & rentrant tout d'un coup chez luy, par une providence toute particuliere de Dieu, qui vouloit luy faire faire son salut, il les p.942.4|502. furprit tous deux dans leur crime. Et alors avec un fouris"mélé Ruf. v. P. C. J. P.

" d'indignation; Bon, bon, leur dit-il, voilà qui est bien. Je vous "Lauf Son, "affure que je ne m'en soucie guere, & je vous proteste par J.C.

» que je ne la reprendrai jamais. Allez, je vous cede & la femme & " & ses enfans; car pour moy je m'en vas me rendre moine.

'Aussirost sans en rien dire à personne, il sortit de sa maison, Laus Ruspe. b& ayant l'esprit accablé d'affliction, il s'en alla dans le desert, où 481.1 aprés avoir erré deça & delà sans savoir où il alloit, durant "huit chaulpata. jours, 'il arriva au lieu où demeuroit S. Antoine; foit à deffein, 4/Ruf |Sozi comme Pallade & Sozomene semblent l'avoir cru; soit par hazard, comme le pretend Rufin, en ajoutant que la rencontre de ce lieu luy fervir comme d'instruction & de conseil pour le determiner à ce qu'il avoit à faire.

'Il frapa done à la porte du Saint, & luy témoigna la resolution Lause and page où il estoit de se rendre solitaire. Pallade raporte amplement les 3 difficultez que fit Saint Antoine pour le recevoir, & la maniere d'b-9464. extremement rude dont il le traita durant quelques jours, de quoy Rufin nedit presque rien.]Il ne le faisoit pas simplement pour eprouver son obeissance & sa patience, mais pour l'obliger effectivement ou à se retirer dans une communauté de Religieux, surquoi un ancien auteur fait une assez belle restexion; our Eck.reg. 9,70. mesnie à s'en aller gagner sa vie dans un village, plurost que 71. d'entreprendre de vivre dans le desert, de quoy il ne le jugeoit 344. pas capable à cause de sa vieillesse. Paul receut toutes ces epreuves avec une vertu non de novice, mais d'un homme tres parfait; & ne se dementit jamais, mais sit toujours paroistre une douceur Soul, 1, e. 15, p. . & une patience d'autant plus surprenante, qu'on la pouvoit 421,423, moins attendre d'un homme si agé, & qui n'avoit aucune experience de cette nouvelle maniere de vivre. De forte que le grand Laufpause. Antoine voyant qu'il avoit pratiqué avec une exactitude & un courage extraordinaire, toutes les aufteritez dont il luy avoit pu donner l'exemple, ('car il en fit mesme exprés plus qu'il n'en avoit p. 941.e. jamais fait,)'& reconnoissant quelle estoit sa simplicité, sil luy Ruspassité. \* Hift. Eccl. Tom. FII.

145 SAIN I PAUL LE SIMPLE. dit enfin, Mon fires, fivus pouvez virre tous les jours comme « vous avez fait ces jours-et, je veux bien que vous demenirez avec « moy, Paul luy répondis, Jen effçay pas fi vous avez quelque chofe « deplus difficile à medire; mais pour tout ce que je vous ay vu « faire jufqu's prefents, jen'ay pas de peine à le pratiquer. Alors le «

Ruf.p.483.2.

Saint a joura, 'Vous voilà dévenu moine au nom du Seigneur, 'Il ne manqua point aufi à l'infirturie de toutes chofes, & à lay montrer de quelle forte il devoit adoucir par le travail des mains la peine de la foitude, en occupant les doits à un ouvragemateried k erereitre, & en elevant en melme temps les peniles & lon elprit vers Dieu pour accomplire equi luy est agreable. Il luy ordonna unfi de ne manger que le foir, & de ne fe raflafter jamais entirerment, principalement pour ee qui est du boire, a silvaran que la grande quantité d'eau ne nous fair pas moins de tort par les images qu'elle caufe dans l'esprit, que le vin en augmentant par fa chaleur celle ducops.

Ibid.

'Saim Antoine le voulant fortifer encore davantage dans l'obeffilance, luy commandoit fort fouvent plufieurs chofesqui n'étoient ni felon la raifon, ni felon l'ufage ordinaire, afin d'eprouver joiqu'à quel point fou épric étoit portéà exte vertu. Car il luy ordonna une fois de tirer durant tout le jour de l'aux d'un puits, & de la repandre à terres, de défaire des paniers, & quis deles refaire y de decoudre fon habit, & puis le recoudre, & de le decoudre encore enfuite: Une fois qu'on luy avoit apporté un por deterre pleindemic, lift à Paul de caffer le pos, & de laiffer por deterre pleindemic, lift à Paul de caffer le pos, & de laiffer

Lauf,p.944.b.

-'- B - - - - - -

in modeledece chemin fifeur & fi abregé.

Quelques folitaires qui efficient de grands perfonnages & tres
pafaits, effant un jour yenus voir S. Antoine, & Paul s'y effant
rencontré svec eux, on vint à parler de chofes fort relevées
k fort myftiques, & à entrer dans un grand difeours fur le fujer des
Prophetes & du Sauvueur: Surquoi Paul avec la finaplicite ordinaire, demanda fi J. C., avoit elté avant les Prophetes, ou les
Prophetes avant J. C., S. Antoine rougiffant quafi de honte d'une
demande fi pu raisonnable, luy commanda avec un figue de tefte

plein de douceur, ainsi qu'il avoit accoutumé d'en user avec les plus simples, de s'en aller & dese taire. Luy qui s'estoit proposé d'observer comme un commandement de Dieu tout ce que luy diroit le Saint, se retira dans sa cellule; & comme s'il en eust receu un ordre absolu, "il resolut de demeurer dans le silence sans ouvrir sculement la bouche, Saint Antoine ayant appris qu'il ne parloit plus dutout, s'étonna de cette observance qu'il ne luy avoit pas enjointe; furquoi luy ayant ordonné de parler, & luy » ayant demandé pourquoi il se taisoit ainsi, il luy répondit : Mon » Pere, c'est parceque vous m'avez dit que je m'en allasse, & que je " me tusse. Saint Antoine fort étonné de voir qu'il observoit si ponctuellement une parole qu'il avoit dite fans dessein, dit aux » autres Peres; En verité celui-ci nous condanne tous, Car au lieu \* que nous n'ecoutons pas Dieu qui nous parle du haut du ciel, " vous voyez de quelle forte il observe la moindre parole qui sort , de ma bouche.

'Saint Antoine s'estant pleinement assuré par toutes fortes Lange.18,p. d'epreuves, de la perfection & de la fincerité toute entiere avec 944.d. laquelle Paul taschoit de pratiquer la vertu, & de se rendre agreable à J.C, & l'ayant pleinement instruit de la maniere Rus, p. 481,2. dont il fe devoit conduire en toutes chofes s'aprés quelques mois Lante, 144.d. [qu'il l'eut retenu auprés de luy,]il luy bastit par un mouvement de la grace une cellule'à trois ou quatre milles de la sienne, où il dRus p. 481.2. l'envoya demeurer pour pratiquer ce qu'il luy avoit appris j'en Lauf.p.944.d.

" luy difant: Vous voilà devenu moine par lesecours de la puissance » de J.C. Demeurez donc maintenant en vostre particulier, afin " que vous appreniez à combatre contre les demons, parceque ces Eckarg, p.74.

" combats continuels qui se rencontrent dans la solitude, nous » obligent à une oraison continuelle, qui est un grand point pour

» obtenir la perfection. Ainsi en luy rendant le témoignage que soz. la.c.13.p. meritoitsa hautevertu, il luy permit de demeurer seul, le con- 413.44 siderant comme un homme parfait, & qui n'avoit plus besoin de maistre. 'Il le venoit souvent visiter dans sa solitude, & il recevoir Rusp. 481-16 une grande fatisfaction de ce qu'il le trouvoit toujours occupé à executer avec soin & avec une entiere application d'esprit ce

qu'il luy avoit ordonné de faire. 'A peine S. Paul ent-il passé un an dans sa retraite & dans cette Lansp. 944.c.

pratique exacte de la vertu la plus eminente; que Dieu pour sor, para confirmer l'estime que S. Antoine faisoit de luy, & pour recom- Rusp, 484 il pensersa simplicité & son obeissance, luy donna une grace tres Lauf p. 944.c. puissante pour chasser toutes fortes de demons, & guerir les

Soz. P. 411. 2. maladies les plus incurables, Ainsi il devint en peu de temps a Ruf.p. 484.1. tres celebre par ses œuvres [miraculeuses,] jusque là qu'il faisoit de beaucoup plus grands prodiges, & en beaucoup plus grand Soz, r. 411.2. nombre que S. Antoine melme, au moins pour ce qui estoit de

tourmenter & de chasser les demons,

Ruf.p. 484.1. 'Cette multitude de miracles estant cause que plusieurs perfonnes venoient de tous coftez à luy pour eftre gueris, S. Antoine qui craignoit que l'importunité qu'il en recevoit, ne le fist fuir, luy dit de demeurer dans le plus profond du desert, où il estoit fort difficile d'aller; en forte que Saint Antoine qui estoit moins avancé, recevoit ceux qui venoient; & quand il se rencontroit

des personnes qu'il ne pouvoit pas guerir, il les envoyoit à Paul, persuadé que cet homme si simple avoit receu de Dieu en cela une grace plus étendue que la sienne, & Paul ne manquoit point

de les guerir,

'Un jour donc on amena au bienheureux Antoine un jeune homme possedé d'un des principaux & des plus méchans demons, furieux audelà de tout ce qu'on en peut dire, jusqu'à proferer des blasphemes contre le ciel,'& si enragé qu'il dechiroit comme Lauf.p.944.945 un chien tous ceux qui l'osoient approcher. Des que le grand

Antoine eut consideré ce jeune homme, il dit à ceux qui le luy amenoient : Ce n'est pas à moy à le guerir ; car je n'ay pas encore : receu le pouvoir de commander au premier ordre des demons « dont celui-ci est; cela appartient à la grace que Paul le Simple » a receue. En mesme temps il s'en alla avec eux trouver Paul, & il « luy dit. Mon Pere Paul, chaffez un peu le demon du corps de cet « homme, & gueriffez le, afin qu'il s'en retourne chez luy, & qu'il « glorifie le Seigneur. Mais vous, mon Pere, luy dit Paul. Je n'ay « pas le loifir, repartit Antoine, & j'ay autre chofe à faire. Ainfi il « laissa le possedéentre les mains de Paul, & s'en retourna en sa

cellule.

'Ce vieillard vraiement simple, s'estant donc levé, & ayant adressé à Dieu une priere tres ardente & tres esficace, il appella le possedé, & dit au demon: L'Abbé Antoine a commandé que « tu fortes de cet homme, afin que quand il se portera bien, il glo- « rifie le Seigneur, Le demon répondit avec infulte : Je ne fors pas « ainfi, pauvre bon homme de radoteur. Paul prit donc fa peau de « brebi, & en donnant sur le dos du possedé, il dit encore au demon; Sors donc, puisque l'Abbé Antoine l'a dit. Surquoi le demon « commençant à injurier S. Antoine auffibien que Paul : A qui » en ont donc, dit-il, ces vieux gourmans, ces paresseux, ces gents «

Lauf.p.944.c.

P.945.2.

" qu'on ne fauroit raffasier? Pourquoi ne vous contentez vous pas " d'estre maistres chez vous? Qu'avez vous à deméler avec nous? " Est-ce qu'il faut que vous étendiez jusque sur nous vostre tyran-» nie ?'Tu fortiras pourtant, luy dit Paul, ou je m'en vas le direà e.

» TESUS CHRIST. Oui je te proteste au nom de Jesus, que si tu ne

» fors de cet homme, je m'en vas tout à l'heure m'en plaindre à » I.C, & affurément il te traitera comme tu le merites. Le demon

cut encore l'infolence de blasphemer jusque contre I.C. mesme. en criant qu'il ne sortiroit pas pour cela.

'Alors Paul tout en colere contre cet esprit impur, sortit de « fa celluleen plein midi, & alla s'expofer aux ardeurs du foleil, qui sont si excessives en Egypte, surtout dans ces quartiers là, qu'elles ne cedent de guere aux flammes de la fournaise de Babylone. Cette veritable colonne du ciel demeura donc debout en priere sur une roche qui estoit au haut de la montagne, aussi infensible à toute l'ardeur du soleil que si c'eust esté une colonne

de pierre: Et voyant que ses oraisons avoient jusques alors esté . Ruffvie.P.p. inutiles, il dit, comme un enfant qui se depite, dans l'extreme 4841.

» confiance en Dieu que sa simplicité suy donnoit: I e sus CHR 1 ST » qui avez esté crucifié sous Ponce Pilate, je proteste devant vous,

» que je ne descendrai point de cette roche, & que je ne boirai ni » nemangerai 'd'aujourd'hui, mais que je me laisserai ici mourir Ruf.p.484.1.

» de faim, si vous ne m'ecoutez tout à cette heure, si vous ne chassez « Laut p.945.d. » ce demon, & si vous ne delivrez cet homme de l'esprit qui le

» tourmente.

'Aussirost, comme si Dieu eust eu peur de fascher une personne Rus. p. 484.1. qu'il aimoit avec tendresse, & qui suy estoit si chere, il obtint l'effet de sa priere; '& cet homme si simple, mais en mesme temps Lause, 1849. si humble & si pur, n'avoit pas encore cessé de parler, qu'on d.c. entendit le demon qui crioit dans la cellule du Saint, soù le » possedé estoit demeuré, Je m'en vas, je m'en vas, je m'en vas, on » me chasse par force & par violence; je quitte cet homme, & je » n'en approcherai jamais. L'humilité & la simplicité de Paul me » contraînt de fortir & de m'enfuir, & je ne sçay où aller. Il sortit en effet à l'heure meline, & prit la figure d'un dragon long de 70

coudées, qui s'en alla, en se trainant, à la mer Rouge, C'est ainsi 1946. que Paul verifia ce que dit l'Esprit de Dieu dans le Prophete: " Sur qui jetterai-je les yeux, finon fur l'humble & le pauvre,]

» qui demeure dans la paix, & qui tremble à ma parole ? Car on remarque que les moindres demons sont chassez par les grands hommes qui ont une foy eminente, & que les premiers demons ne

cedent qu'à ceux qui excellent en humilité, Voilà, dit Pallade, les p.946.4. merveilles qu'a operées cet homme si humble : mais il y en a un grand nombre d'autres plus étonnantes encore, squi n'ont point cité écrites.]

Ruf. vit. P.1. s.c. 167. p. 515 5.C.18. \$ 20. p. 650| 7. C.2 5. g.t.1.p.611.612.

'Ce Saint avoit encore cette grace particuliere, que lorfqu'il confideroit ceux qui entroient dans l'eglife, il voyoit auffi claire-\$ 2. P. 47 (Cotel. ment que les autres voient le visage, quelle estoit la disposition de leur esprit, & si leurs pensées estoient bonnes ou mauvaises. Il voyoit ausli leurs Anges, Il racontoit donc qu'estant venu un jour en un monastere pour y visiter & instruire les freres, après qu'ils se furent consolez ensemble à l'ordinaire, ils allerent à l'eglife pour y celebrer la Messe, Alors considerant ceux qui entroient, il leur vit à tous, de l'œil de l'esprit, un visage clair & lumineux, le cœur plein de joie, & leurs Anges qui témoignoient aussi se rejouir de leur bonne disposition. Il en vit un neanmoins qui avoit le corps tout noir, & comme couvert d'un nuage fombre, des demons qui le tenoient de part & d'autre pour le tirer à eux , & qui luy mettoient une bride au nez ; & fon Ange qui le fuivoit de loin tout trifte & tout abatu.

Cotel.p.653.c.

'Paul à ce spectacle se mit à pleurer amerement l'état de ce miserable, & à fraper sa poitrine, demeurant auprés de l'eglise fans y entrer. Les autres vieillars qui le virent, ne pouvant juger quelle estoit la cause de tant de larmes & de cette tristesse qu'ils n'avoient pas remarquée en luy auparavant, craignirent qu'ils n'eussent fait quelque faute que Dieu luy eust découverté. Ils le prierent donc de ne la leur point cacher ; ou[si ce n'estoit pas cela, de vouloir entrer avec eux pour la Messe: mais il ne voulut ni entrer, [ni rien dire; ] & il demoura là, prosterné en terre, à

pleurer celui dont il avoit vu le malheur,

p.614, a.b.&c.

'L'affemblée estant finie, & les affistans fortant de l'eglise, Paul les confidera encore tous, pour voir s'il n'y avoit point de changement; & alors celui qu'il avoit vu en un état si deplorable, parut avec un visage fort gay, le corps tout blanc, les demons qui le suivoient de loin, & son Ange au contraire qui se tenant auprés de luy témoignoit une joie & un contentement extreme. Alors Paul se leva tout ravi, & benissant Dieu, il s'écria; O bonté! & « misericorde inestable de nostre Dieu! O que sa compassion est « infinie! à que son amour est sans bornes! Il courut en mesme « temps, & monta fur un endroit plus elevé, où il dit à haute voix; Venez, voyez les œuvres de Dieu; voyez combien elles font a terribles, combien elles font merveilleuses. Venez voir comment

" il veut que tous les hommes soient sauvez, & qu'ils viennent à la » connoissance de la verité, Venez; Adorons le Seigneur, proster-" nons nous devant luy, & luy disons; C'est vous seul qui pouvez remettre les pechez.

'Tout le monde estant accouru pour savoir ce que c'estoit, il esses de leur raporta ce que Dieu luy avoit fait connoistre, & pria celui en

qui il avoit vu un tel changement, de luy dire quelle en avoit esté la cause, & quelles estoient ses pensées & ses actions. Alors cet homme ne pouvant pas desavouer la verité, dit tout haut devant tout lemonde, qu'il avoit esté engagé jusqu'alors dans le peché de fornication : mais qu'estant venu à l'eglise, & avant entendu lire un endroit d'Isaje, où Dieu promet d'effacer les pechez de

" ceux qui se convertiroient veritablement : Je me suis, dit-il, senti " touché tres vivement; le fuis rentré en moy melme, & gemillant

» en mon cœur, j'av dit à J.C: Mon Dieu qui estes venu en ce " monde pour fauver les pecheurs, & qui nous avez fait par vostre

» Prophete les promesses que je viens d'entendre, faites-en voir " l'effet en moy, quelque pecheur & quelque indigne que ie sois

» de vostre grace. Car des cette heure je vous promets & je vous » proteste de tout mon cœur, que je ne retomberai plus dans ce

» peché, que je renonce à toutes fortes d'iniquitez, & que je veux » yous fervir deformais avec une confeience pure. Recevez donc » presentement, Seigneur, un pecheur qui fait penitence, qui yous

» adore, qui vous conjure de luy pardonner, & qui renonce abfo-» lument au peché. Alors tous les affiftans rendirent graces à Dieu p. 66.80.

à haute voix de sa misericorde & de sa sagesse infinie, & conclurent qu'aucun pecheur ne pouvoit avoir sujet de desesperer de son falut, puifque Dieu reçoit avec tant de bonté ceux qui recourent à luy, & qui purgent leurs pechez passez par la penitence; qu'au lieu d'exiger d'eux les peines qu'ils meritent, il leur promet & leur accorde de tres grands biens.

V. Contine. 'Un faint folitaire nommé "Paphnuce, ayant converti une Vit. P.J. 1. 7. 174. celebre courtifane nommée Thais, au bout de trois ans qu'il \* l'eut tenu enfermée pour faire penitence, il vint trouver Saint Antoine pour savoir si Dieu luy avoit remis ses pechez. Estant arrivé auprés de luy, & luy ayant dit en détail une histoire si merveilleufe, S. Antoine affembla fes disciples, & leur ordonna à tous de passer toute la nuit separément en oraison, pour voir si Dieu ne reveleroit point à quelqu'un d'eux ce que Paphnuce desiroit savoir. S'estant donc retiré en particulier, & priant sans difcontinuation, Paul I'un des difciples de S. Antoine, vit dans le

ciel un lit superbegardé par trois vierges dont le visage estoit tout resplendissant de lumiere. Surquoi s'estant écrié : Une si grande « faveur ne peut estre faite qu'à mon Pere Antoine; il entendit une « voix qui luv dit, Elle n'est point faite à ton Pere Antoine, mais à « Thais la courtisanc. Paul ayant raporté cette vision, Paphnuce « reconnut que Dieu estoit satisfait de la penitence de Thaïs, qui peu de temps aprés alla se reposer en paix,'& elle est honorée par l'Eglise se d'octobre, au nombre des plus saintes & des plus

illustres penitentes.

["Nous avons vu sur l'histoire de S. Antoine, l'ee que S. Paul v. S. Autoiluy dit lorsque l'Empereur Constance écrivit à ce Saint, pour le ne 5 8. prier de venir à Constantinople. Si ce fait est veritable, il faut dire que S. Paul n'est mort qu'aprés l'an 338, à la fin duquel Constance devint maistre de Constantinople. Il a neanmoins esté presque toujours à Antioche, où il luy eust esté plus aisé de faire venir Saint Antoine, fi l'on peut prelumer qu'un Prince fiattaché aux Ariens, se soit mis en peine de voir un Saint qui se declaroit hautement contre eux. Hors cela, on ne peut rien dire du temps où S. Paul est mort, sinon qu'il a esté contemporain de S. Antoine, & qu'il vivoit vers le temps de Constantin.]'Crone qui est l'un des anciens Peres sur le raport desquels Pallade en

Lauf,c.18.p. 941.C.

Bar. S. oct.

Cotel.p.351.2.

a fait l'histoire,'ayant esté voir S. Antoine dans sa jeunesse, c.25.p.937.b.c. ["avant l'an 330, il y a apparence que c'est là qu'il avoit appris v. Cront. ce qu'il racontoit à Pallade vers l'an 392, & qu'ainsi Saint Paul estoit déja fort celebre des l'an 330. On ne dit point s'il a vécu-

longtemps dans la folitude.]

Mcn.p. 40-72. Boll.7.mars,p. 645.5 2.

'Les Grecs font sa feste le settieme de mars; [en quoy ils one esté suivis par Baronius dans le martyrologe Romain. l'Quelquesautres Latins des derniers temps la mettent en d'autres jours. [Les Grecs en font une longue histoire tirée de Pallade.]



S. AMON.



# SAINT AMON, FONDATEUR

# DES SOLITAIRES DE NITRIF

ARTICLE PREMIER.

Saint Amon vit avec sa semme dans la virginité, puis se retire à Nitrie.

Nors t.

NTRE les plus illustres habitans des deserts, soci.l. 4.capp. & qui ont elté ou les premiers auteurs ou les st.d. principaux propagateurs de la vie fainte des folitaires, l'histoire ecclesiastique celebre avec honneur la memoire'd'Amon ou Ammon , ce Saint veritablement aimé de Dieu, qui perfeve- Ath.v.Ant,p.

ra jusqu'à sa vicillesse dans les exercices de la penitence, & qui 486.6. habita le premier dans la folitude de Nitrie, où il donna le com- p.481,4|Boll.14. mencement à ces monasteresssi celebres dans l'Eglise par les may, g.p. 26.2,

grands hommes qu'ils ont portez.]

'Il eftoit Fgyptien, né d'une famille riche & illustre. Eftant Son. Li. c. 14 p. demeuré orfelin a l'age de 22 ans, des parens voulurent l'obliger 4 Rufe, 444 b. à se marier, quelque repugnance qu'il y eust : & il fut enfin con- « Laut. c. a.p. reinit de ceder à leur importunité, n'ayant pu resister à la vio.

6(Rus, p. st. a)

lence que luy fit [particulierement] son oncle. Il prit donc une

6(Rus, p. st. a) fille se couronna, comme c'estoit alors la coutume de reux qui se son marioient, fit toutes les autres ceremonies ordinaires, accompa-Phais quand tout le monde se fur retiré, & qu'Amon fut seul avec se l'also quand tout le monde se fur retiré, & qu'Amon fut seul avec se se l'also quand tout le monde se fur retiré, & qu'Amon fut seul avec se se l'also qu'Amon fut seul avec se se l'also qu'Amon fut seul avec se se l'also qu'Amon fut seul se se l'also qu'Amon fut se l'also qu'anne qu'anne qu'anne qu'anne qu'anne se se l'also qu'anne qu'a appelle fon epoufe, & Ily parle de l'excellence de la chafteré, k dRui Sort, pour l'exhorter à demeurer vierge avec luy. Il prit en mesine Liste, post temps un livre du nouveau Testament, dont il lut ce que J.C, Socr. P. aja.a.b. & Saint Paul dans l'epistre aux Corinthiens, disent rouchant la virginité & le mariage, y ajoutant de luy mesme beaucoup de

choses, selon que l'Esprir de Dieu les luy inspiroit. Son epouse Laul, p. 905 e. \* Hift. Eccl. Tom. VII.

Ace.

c|Ruf.p. 48".1 SocriSoz.p. 413. Eck.reg.r.ss.

qui n'avoit point encore oui parler de l'Ecriture, fut neanmoins tellement touchée par la grace, qu'elle entra aussitoit dans son fentiment, & confentit à garder sa virginité aussibien que luy, & à coucher separément. [Ainsi ce n'est pas sans raison] que nous trouvons quelquefois S. Amon qualifié du titre de vierge,

Lauf.p. 410.2 Soz.p. 413. c. Rulp. 481.1.

'Il tascha de faire agréer à son epouse qu'ils se separassent mesme de demeure ; mais elle ne put s'y resoudre. Ainsi l'ils vécu- No T 1 1 rent de la forte durant 18 ans dans une mesme maison, se servant du filence comme d'un voile pour couvrir le thresor de leur pureté, & se contentant d'avoir Dieu seul pour témoin de leur fainte maniere de vivre. Ils demeuroient en mesnie temps p'us unis d'esprit & de cœur, qu'ils n'auroient pul'estre par la chair & par le fang.

Soz.1,z,c,14,p. a Lauf.c.s.p. 910.4.

Amon ne manquoit pas durant ce temps là de pratiquer les exercices de la profession religiouse, & il estoit continuellement dans son jardin à cultiver du baume, qui se cultive comme la vigne, & a besoin d'un grand travail. Il passoit donc toute la journée dans cette occupation; & le foir quand il estoit revenu chez luy, il se mettoit en oraison, soupoit avec sa femme, puis faifoit les prieres de la nuit; '& le lendemain des le grand matin, il retournoit travailler à son jardin, [Sa femme de son costé s'occupant de la mesme sorte, l'ils arriverent tous deux à cette heureuse paix que sentent les ames qui ont surmonté leurs pasfions,[de la maniere qu'on le peut faire en cette vie,

Amon cependant demandoit toujours à Dieu qu'il augmentast la pieté de sa femme, afin qu'ils pussent vivre tous deux dans une entiere retraite; l'& ses prieres opererent enfin ce qu'il souhaitoit, 'Car sa femme admirant sa vertu, berut qu'elle ne devoit pas estre cause qu'un homme si parfait demeurast toujours caché & inconnu dans fa maison; mais qu'il falloit se separer pour vivre chacun en solitude, & servir au salut & à l'edification des autres.

Soz.l.1.c.14.p. 411.C. &c.diLauf.v. gro.b.e Socr. L. 4,c,23.p,232.c.d.

Elle en parla la premiere à fon mari, & le pria mesme d'agréer cette separation,'s'il vouloit luy témoigner qu'il l'aimoit veritablement selon Dieu. Amon receut sa proposition avec joie, il l'en Rul.v.P.c.10.p. remercia, & en glorifia Dieu. Et comme ils n'avoient plus ni l'un ni l'autre aucun parent qui pust les retenir, sil laissa sa femme dans sa maison, d'où elle assembla en peu de temps une grande multitude de vierges; & pour luy il se retira dans le desert le plus proche, fur la montagne de Nitrie vers la folitude de Sceré, au-

Lauf.p.910.b. e|Soz.p.411.d. calLauffSoz d Ruf. p. 431.1. sol lua.Tis . Soz.p. 411.d.

fallauf.p.910.d. midi du lac de Marée, Il y vécut 22 ans, & il alloit voir sa femme 1. 194 straffer. Je ne fçay s'il vaut dire qu'il prenoit la Communion,

deux fois l'année. 'Ils ne se nourrissoient tous deux que de pain soer, p. apa.d. fec, fans user de vin ni d'huile : & ils estoient tantost un jour, tantoft deux, & quelquefois encore dayantage, fans manger dutout.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE II.

Saint Amon forme beaucoup de disciples ; fait quelques miracles.

TL n'y avoit pas encore alors beaucoup de monasteres sur la Lusca.p.910. montagne de Nitrie, dit Pallade, "Rufin dit qu'Amon fut celui de Rufi, Petro qui y habita le premier, & Sozomene, aussibien que l'ancien auteur de la vie de S. Pacome, disent qu'il fut le premier auteur des monasteres qui s'y établirent. Il y assembla en peu de temps un grand nombre de diciples, dont pluticurs le tont rendus 1072 ecclebres; 82 l'écat monathique s'étendit ainte extremement dans particulaires de l'Egypte par fon moyen. Il devint encore illultre par un grand nombre de miracles, Etc les folitaires d'Egypte qui en clioien d'activité. un grand nombre de disciples, dont plusieurs se sont rendus fort . fort bien informez, en conservoient la memoire avec grand soin, Anth. Ant. p. Mais comme ils se contentoient de les savoir & de les apprendre 446.d aux autres par une tradition non écrite, [l'histoire n'en marque & Sozp 414.1. que fort peu, | Car les premiers solitaires aimoient mieux pra- vic.p.l.c.10.5 tiquer les vertus des Saints que d'écrire leurs miracles. [Saint 114, p.608. Athanase en a jugé un assez remarquable pour l'inserer dans la vie de Saint Antoine, & son autorité l'a rendu celebre dans tous

les historiens. 1

'Un jour, dit-il, Amon se trouva obligé de passer la riviere du Ath. 1.4864. Lyc, qui estoit une decharge des'eaux du Nil fort dangereuse à Laule 20011.2 passer, mesme en batteaus'& il avoit avec luy Theodore son dis- passes soz.l.t. ciple, qui eftoit auffi un homme fort craignant Dieu, Ces deux (14,9444). Saints se trouvant donc obligez ensemble de passer le Lyc, Amon pria Theodore de s'eloigner, afin qu'en traversant l'eau à la nage ils ne se vissent point puds. Theodore s'estant eloigné, il vint a S. Amon une autre honte de se voir luy mesme tout nud; & cette honte luy donnant de la peine, ('car cela ne luy estoit ja- soct, papa, mais arrivé, & il disoit qu'il estoit contre la bienseance, qu'un solitaire se vist jamais nud,) il pria Dieu qu'il pust passer la riviere sans rien faire contre sa resolution; & aussitost il fut transporté MAMIRUS. de l'autre costé de l'eau par les mains des Anges, & comme en 41,11802, p.414. extale, [c'est à dire sans en rien sentir.] Theodore l'ayant rejoint i Socillauf.p. & voyant qu'il estoit passé sans estre mouillé, desira de savoir \*11.2. k Lauf.p. 11.2.

I Ath.p. 486.487.

V ij

pas dire, il se jetta à ses piez, protestant qu'il n'en partiroit point jusqu'à ce qu'il l'eust appris de luy. Le vieillard voyant l'opiniatreté de Theodore, & cedant à sa protestation, se resolut de le luy dire, à condition de n'en parler à personne qu'après sa mort, Et Theodore le raporta à d'autres aprés le decés d'Amon.

p.417.b. Ruf.p.482.1 Soz.p. 414.b.c.

'Amon estoit déja retiré dans le desert, lorsqu'un jeune garçon qui aprés avoir esté mordu d'un chien enragé, estoit devenu enragé luy mesme, & dont on n'attendoit plus que la mort, luy fut amené par son pere & par sa mere, garoté de plusieurs chaines. Comme ils le supplioient de le guerir, il leur répondit; Pourquoi « me venez yous ainfi tourmenter? Ce que vous defirez est audessus " demes forces; & je ne puis autre chose, sinon de vous dire que « fa guerison depend de vous, puisqu'elle luy sera rendue si vous » rendez à une telle veuve le bouf que vous luy avez derobé. Ces « personnes demeurerent epouventées de voir que le larcin qu'ils avoient commis en secret, n'estoit pas inconnu à l'homme de Dieu; & se rejouirent en mesme temps de ce qu'il leur ouvroit le chemin pour obtenir la grace qu'ils luy demandoient. Ayant donc rendu sans differer ce qu'ils avoient volé, & le Saint ayant prié Dieu pour eux, leur fils fut aussitoit gueri.

'Une autre fois deux hommes l'estant venus trouver, il leur dit, à dessein de les eprouver, qu'il avoit besoin d'une cuve pour mettre de l'eau à caute de ceux qui le venoient voir. Ils luy promirent de luy en apporter une. Mais l'un d'eux craignant de faire mourir fon chameau s'il luy donnoit une fi pelante charge, dit à l'autre: Si vous le voulez & le pouvez, apportez cette cuve : car " quant à moy, je ne veux pas tuer mon chameau. Vous favez, luy a répondit celui-ci, que je n'ay qu'un aîne & point de chameau; » or un afne portera t-il ce qu'un chameau ne fauroit porter: Faites « comme vous voudrez, repartit l'autre; c'est à vous à y aviser : " mais pour moy, je ne veux pas perdre mon chameau, Puisque : vous estes dans cette resolution, repliqua le dernier, je mettral a fur mon afne la charge que vous dites que vostre chameau ne « fauroit porter; & les merites de l'homme de Dieu feront que ce « qui est impossible deviendra possible. Il chargeaensuite la cuve « fur fon afne, & vint jufqu'au monaftere avec une telle facilité, qu'il sembloit que cet aine ne portast rien. S. Amon le voyant, luy dit: Vousavez bien fait d'apporter cette euve sur vostre asne; car a le chameau de vost: e compagnon est mort. Et cet homme estant is retournéchez luy, trouva que ce que l'homme de Dieu luy avoit dit, elloit arrivé.

# SAINT AMON. PENTENEN FENTENEN EN FENTEN FE

#### ARTICLE III.

#### Union de S. Amon avec S. Antoine: Samort.

A reputation des miracles d'Amon se repandit jusques à la Ath.v.Ass.p. montagne de S. Antoine, où il estoit fort connu de ce grand 486.4. Saint & de les disciples, quoiqu'il y eust treize journées de là à Nitrie, Et S. Antoine avoit une tres grande veneration pour les Ruf v.P.c.10.p. excellentes & admirables vertus d'un homme si juste. \*11 semble 481.1v.s. Antoi- mesme que"pour les austeritez du corps, Amon en faisoit encore de plus grandes que S. Antoine. [L'estime que S, Antoine faisoit de luy n'estoit pas fondée sur le simple raport des autres. l'Car Ath. 8.486.4.

DC 5 76

fuite.

quelque eloignez qu'ils fussent, Amonl'alloit souvent visiter.

'On raporte que S, Antoine vint aussi une fois voir S, Amon à Cotel. P. J. T. Nitrie, & aprés qu'ils se furent entretenus quelque temps, Amon dit à S. Antoine que comme il y avoit de ja beaucoup de solitaires fur la montagne, quelques uns d'eux fouhaitoient de baftir des cellules dans un lieu plus eloigné pour y vivre dans une entiere retraite. Il le pria donc de luy marquer combien il falloit mettre de dittance entre ces nouvelles cellules & les anciennes, Saint Antoine le pria qu'ils pussent manger à trois heures, & qu'aprés cela ils iroient enfemble dans le defert choisir le lieu le plus propre. Aprés done qu'ils eurent mangé, ils s'avancerent dans le defert tant qu'ils eurent le foleil, & ils firent ainfi, à ce qu'on pretend,"quatre grandes lieues de chemin. On a joute que lorsque le soleil fut couché ils se mirent en priere, & S. Antoine ayant fait planter une croix au mesme lieu, dit que les freres pouvoient battir des cellules à cette diftance, en sorte que lorsque ceux de ce lieu & ceux de la montagne se visiteroient ses uns les autres, ils pussent tetourner coucher chez eux aprés avoir mangé à l'heure de None. [Si cette histoire est veritable, (car la distance de quatre grandes lieues peut donner sujet d'en douter,) elle a esté l'origine de ce qu'on appella les Cellules, comme nous le dirons dans la

Hembleselon ce que nous avons dit, que S, Amon ait esté fort cclebre de son vivant mesme, l'Et neanmoins S. Athanase le met- Boll. 14. may g. toit au nombre des solitaires qui estoient d'autant plus agreables P.71.6. à Dieu, que leur vertu estoit moins connue des hommes.

Nous avons dans S. Athanase une lettre à Amon solitaire, Athanase une lettre à Amon solitaire, Athanase [qui est apparemment celuide Nitrie:]'Car il le qualifie son Pere, p.37.c.

V iii

#### SAINT AMON.

p.15.d. 4 p.16.c. 6 p. 17.C. 1 (8

Ion tres cher & tres honoré frere, un vieillard tres cheri de Dicu: b& il témoigne qu'il conduisoit des troupes de moines. [Le fujet de cette lettre est pour oster quelques scrupules que le diable semoit parmi les Ascetes, afin d'avoir au moins le plaisir de les troubler, & les empefcher de s'appliquer entierement à leur avancement spirituel. I'Vossius a mis dans Saint Ephrem un discours divisé en 29 articles, que les manuscrits attribuent à l'Abbé Ammon ou Ammonas d'Egypte. Il croit que c'est le Cotel, F. 481-187, grand Amon de Nitrie. [ Il y a de fort belles choses. l'On trouve

Ephr.t.2.or.94. en.p. 186,1.c. dp.385.2.c.d. &c. P. 325326.

dans le recueil des paroles remarquables des folitaires des choses confiderables"d'un Abbé Ammon ou Ammonas, Mais on voit v. S. Antolqu'il fut depuis elevé à l'episcopat ; [ & ainsi il le faut distinguer ne 5 17. de nostre Saint.1

Ath.v. Ant.p. 486,c|487,b. . Lauf.c.s.p. 920.

'Celui-ci acheva sa course'dans le lieu où il avoit perseveré No TE se de combatre jusques à la vieillesse, & il mourut, ou plutost il s'endormit[du fommeil des juttes,]dans la mesme vie sainte qu'ilpratiquoit depuis si longtemps, aprés estre arrivé à la perfectionde la vertu des folitaires, quoiqu'il n'eust encore que 62 ans, 'L'Eglife greque en honore la memoire le quatrieme d'octobre:

Menæz,p.44l Ugh.t.e.p. f Mtn.p.110.

[ce que Ferrarius a fuivi.] Les Ménées marquent encore le 7 de decembre un S. Ammon Evefque de Nitrie, mort en paix, qui s'estpurifié par la fuite du fiecle, par l'austerité de la vie, & par sa sor- arunte. tie du monde. [Ces eloges conviennent moins à un Evelque qu'à un solitaire; & Nitrie n'estoit pas un siege episcopal. Je ne sçay comment Baronius a pu oublier de le mettre dans le martyrologe Romain. On ne sçait point l'année de sa mort. J'Mais il est certain qu'il mourut avant S. Antoine, [c'est à dire avant le 17 de janvier 356. l'Il est visible aussi qu'il estoit mort en l'an 355/1 & mesme ce No T & & semble affez longremps auparavant: & s'il est vray squ'il ait

Ath.p.486.c. Boll. 14, may, g. 2 Soz. L.c. 14.p. 413.b.

fleuri avant le Concile de Nicée, comme Sozomene paroift l'avoir cru, on peut mettre se mort vers l'an 340 ou 345,]

Ath.v. Ant.p. 486.c,d.

'A l'heure melme qu'il mourut, S. Antoine estant assis sur sa montagne la plus reculée, & qui estoit à treize journées de Nitrie, il vit en regardant en haut, quelqu'un qui estoit elevé en l'air. & plusieurs qui venoient audevant de luy avec une grande joie. Cela l'ayant rempli d'admiration, & benissant cette sainte assemblée. il iouhaita extremement d'apprendre ce que ce pouvoit estre. Soudain ilentendit une voix qui luy dit que c'estoit l'amed'Amonfolitaire de Nitrie. Ceux qui se trouverent alors auprés de luy, le voyant plein d'admiration, desirerent d'en savoir la cause, & apprirent de luy que c'estoit Amon qui venoit de rendre l'esprit, ceci, & sceurent un mois aprés par des freres qui venoient de Nitrie ou'Amon avoit rendu l'esprit au mesme jour & à la mesme heure que S. Antoine avoit vu son ame portée dans le ciel, Ainsi les uns & les autres admirerent la pureté de celle d'Antoine, qui luy avoir fait voir une chose qui se passoit à treize journées de luy, & le bonheur de celle d'Amon qui quittoit la terre pour aller soz.1, z.c.14, p. jouir des veritables biens qu'il estoit assuré de trouver au ciel. La 44.d. mesme chose a esté remarquée, aprés S. Athanase, par Rusin,

Pallade, Socrate, & Sozomene.]

No TI 5. 'Le P. Petau entend"de ce Saint ce que dit Synese, qu'Amon \$71.dio,0.48.dl l'Egyptien n'avoit pas veritablement trouvé l'invention des u.p.17lettres, mais qu'il avoit fort bien jugé de l'usage qu'on en devoit faire; & qu'un homme tel que celui la, pouvoir par la feulc force de son naturel, & sans avoir besoin de la methode qu'enseigne la philosophie, arriver à la contemplation la plus sublime, & à la connoillance de la verité. Il compare peu aprés Amon & Saint pribe. Antoine avec ceux qu'il estimoit les plus grands genics de l'antiquité. Il dit que des personnes de cette sorte n'ont pas besoin du secours des sciences, ayant une grandeur d'esprit à qui il estoit egalement facile de vouloir & d'executer; & que s'il pouvoit rencontrer quelqu'un de cette forte, il le revereroit, & l'adoreroit pour ainsi dire.

# #<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE IV.

Des solitaires de Nitrie.

OMMES, Amon a effé le fondateur des monafteres de Nitrie, il est bon d'expliquer ici quel estoit ce lieu l'si cele- Vit.P.I.s.e.st. bre entre tous les monasteres d'Égypte, & que S. Jerome appelle P.477.1. la ville de Dieu, [Ce desert] que l'on appelle ordinairement la Hier. ep. 27-9. milles. montagne de Nitrie, estoit environ à"16 lieues d'Alexandrie; de Laule 7.p. forte qu'onen faisoit le cheminenun jour & demi. Mais il falloit evit. P.p. 4774. 70 milles traverler la largeur du lac appellé Marie ou Marée, qui a"28 11 auf.p. 30 h lieues d'étendue, ou il s'eleve quelquefois de violentes tempeftes, Soz. Lic. 14.P. quoiqu'on se contente de l'appeller un étang. La montagne de vir.P.c.14.p. Nitrie estoit donc au midi de ce lac. Flletiroit son nom de celui 4812 d'un bourg qui en estoit fort proche, & où il y avoit tres grande f ve.p. 413d. abondance de salpetre, que les anciens appelloient du nitre; 18 477.1.

halHier.cp.sp. P.175.3

1. Rufin vis. P. a.c. 30.9. 452.2, Pallade Loufe, 1. J. 921, 1, Socrate L. 4.023.9. 432.4.

SAINT AMON.

160 je croy, dit Rufin, que la providence divine l'a ainsi permis; dautant que l'on y devoit laver un jour les pechez des hommes par le nitre si pur des vertus, ainsi qu'on se sert du nitre & du

salpetre pour saver les taches des habits.

Lauf, 7.70\$, b. Auprès de cette montagne il y avoit un grand desert qui s'étendoit jusques à l'Ethiopie, & jusques à la Mauritanie, dit

Pallade, Il confinoit aussi avec les Maziques & d'autres barbares Vit.P.I. s.c.u.p. de la Libye.] 'C'est dans ce desert qu'on trouvoit le lieu appellé les Cellules, à cause du grand nombre de cellules qui y estoient dispersées deca & delà. Rufin met ce lieu dans le fond du desert. à dix milles(ou quatre lieues)de Nitrie. D'autres, comme nous

avons dit, y ajoutent encore deux milles. Sozomene met feulement 70 stades, qui est un peu moins de dix milles; b & Cassien no conte mesme que cinq milles. Cela peut venir des differens endroits d'ou l'on contoit.] Pallade semble dire que les Cellules s'appelloient aussi la Libye: [& elles pouvoient bien estre com-

prifes dans la province de ec nom. A trois journées j'ou"32 lieues to mittes; de là eftoit la grande folitude de Sceté. V. Saint

La montagne de Nitrie estoit habitée sur la fin du IV. siecle, Macaire d'environ ciuq mille folitaires, divisez en cinquante monasteres, 13, ou habitations qui estoient assez proches les unes des autres, & toutes fous la conduite d'un feul Pere, Il y en avoit quelques unes où plusieurs solitaires demeuroient ensemble, En d'autres ils y Laule.7.p.908. estoient en petit nombre, & en d'autres ils y estoient seuls. 'Chacun avoit la liberté de demeurer & de vivre de la maniere qu'il vouloit & qu'il pouvoit ; de forte qu'il semble qu'ils fussent plu-6.69.7.1000 b.c. tost anacoretes que coenobites, 'Ils estoient mélez de naturels du pays & d'étrangers. Les uns s'occupoient à la contemplation, les

autres à l'action. Mais ils taschoient tous de se surmonter les uns les autres en pieté, de ne se point ceder en austeritez & en mortifications, & de pratiquer à l'envi toutes fortes de vertus. 'Il n'y avoit qu'une eglife sur la montagne, mais fort grande.

Elle estoit conduite par huit Prestres: & durant la vie de celui qui estoit le premier de tous, nul autre n'offroit le sacrifice, ne decidoit aucune matiere, & ne faifoit aucune exhortation; maisils se contentoient d'estre assis auprés de luy sans rien dire, Saint Theodore de Tabenne ayant écrit vers l'an 357 à ceux de Nitrie,

celtii qui avoir receu la lettre la montra premierement en: particulier aux Prestres, & puis avec leur permission il la lut à tous les autres, Cette eglise avoit aussi des Diacres, "L'Evelque Nors &

d'Hermopole surnommée la petite, [pour la distinguer] de celle

478.1. Cotel,g.t.r.p. 312.2.b. a Soz. 1.6. c. 11. p.

6 Cafn,col.6.c. I.p. 189. e Lauf, c. 10. p. 630.d. Cafn.p. 189.

Lauf.e.7.14.P. 908.1/916.0 Hier.ep. 11. p. 146.d. d Vir.P.I.r.e.xr. P 4-7.1|Soz.1.6. c.31.p.687.2.

e,y.p.908.c. p.909, a.

Boll.14.may.g. p.70.f.

p.71.2,b|Pall. dial.c.7.p.57. . Lauf.c. p.p. 77.2.

qui estoit en Thebaïde, 'estoit Evesque de la montagne [deNitrie;] «.117.p.1031.4] & il semble qu'il y faisoit quelque residence. Les solitaires deNi- Hier. ep. 27. p. trie s'affembloient donc dans leur eglife le famedi & le dimanche seulement. [Car pour les autres jours ils demeuroient dans leurs 909,2. monafteres, dans chaeun desquels on entendoit, vers le soir, raisonner les hymnes & les cantiques que l'on y chantoit à la louange de J.C, & les prieres qu'on luy adreffoit; ce que ces folitaires failoient avec fant de ferveur & de pieté, qu'on se fust imaginé estre elevé dans le ciel, & estre au miliieu d'un paradis de delices.

'Il y avoit trois palmiers dans cette eglife, à chaeun desquels p.998.4. estoit pendu un fouet; l'un pour corriger les solitaires qui avoient fait quelque faute, comme cela est ordonné par la regle de Saint Codregation Macaire; bl'autre pour punir les larrons, s'il s'en rencontroit; & Lauf, p. 508.4. le troisieme, pour chastier ceux qui venoient par hazard en ce licu là, quand ils eftoient convaincus d'avoir commis des méchancetez. Car alors on leur faisoit embrasser ces palmiers, & aprés leur avoir donné un certain nombre de coups on les renvoyoit.

'Il y avoit sept'boulangeries sur cette montagne, qui servoient e. tant à ceux du lieu, qu'aux anacoretes qui s'estoient retirez dans le desert [des Cellules,]'On y trouvoit aussi des medecins, &"des ... patifliers; l'on y buvoit du vin, & l'on y en vendoit, estant bien enterprese difficile qu'entre cinq mille personnes qui demeuroient en ce desert, quelques uns n'eussent besoin de ces sortes de soulagemens, qu'on n'auroit pas pu trouver autrement dans ce desert. [Car quand ils estoient en santé,]'il y en avoit qui ne mangeoient Ruf. v. P.c. 17-p. pas melme de pain, & les autres se contentoient d'ordinaire de 4 9.2. pain & de fel, en forte melme que dans cette grande multitude, il estoit disficile d'en trouver quelqu'un qui se servist d'huile, La pluspart ne se couchoient pas seulement pour dormir, mais demeuroient affis, & n'interrompoient pas pour cela, s'il faut ainsi dire, la meditation de la parole divine.

ARTICLE V.

Hospitalité de ceux de Nitrie : Du desert des Cellules.

UPRES de l'eglise de Nitrie il y avoit un hospital où l'on Lause 7,9,908. A recevoit en tout temps eux qui y arrivoient, jusqu'à ce 4. qu'ils en voulussent sortir de leur bon gré, quand ils y fussent demeurez deux & trois ans. Durant la premiere semaine on ne les \* Hift. Eccl. Tom. VII.

162

obligeoit à rien; mais aprés on les occupoit à divers ouvrages, comme à travailler à la boulangerie, au jardin, à la cuifine, ou à quelque autre chofe femblable. Que si c estoit quelque personne considerable, on luy donnoit un livre à lire, sans luy permettre de parler à personne jusques à midi.

Vir.P.l.a.c.al.p. 477.I. P.478.I.

'Rufin décrit ainfi de quelle maniere il fut receu à Nitrie. Auffitoft, dit-il, que nous approchaimes, & que ces Saints fecurent que c'estoit des freres étrangers, soudain comme si c'eust « esté un essein d'abeilles, ils fortirent tous de leurs cellules, & « avec une extreme gayeté vinrent en courant audevant de nous, « & la pluspart d'eux nous apporterent des pains & des peaux de « bouc pleine d'eau. Ils nous menerent ensuite à l'eglise en chantant des pseaumes, & puis nous laverent les piez, & les effuye- u rent avec des linges, comme pour nous foulager de la lassitude « que le chemin nous avoit causée; mais en effet pour attirer dans a nos ames une force & une vigueur spirituelle par cer office de « charité qu'ils exerçoient envers nous. Que dirai-je davantage a de leur civilité, de leur charité, & du plaisir qu'ils prenoient à « nous témoigner leur affection par toutes fortes de devoirs & de « fervices: Chacun s'efforçoit comme à l'envi de nous mener dans « fa cellule; & non contens de fatisfaire à tous les devoirs de « l'hospitalité, ils nous donnoient[par leur exemple]des instruc- « tions de l'humilité qu'ils pratiquoient si parfaitement, de la douceur d'esprit, & de ces autres biens de l'ame qui s'apprennent « parmi eux comme parmi des personnes qui ne se sont retirées du ... monde que pour cela, avec des graces differentes à la verité, " mais avec une doctrine toujours la mesme & toujours semblable, « Nous n'avons jamais vu en un autre lieu une si ardente charité : ... nous n'avons jamais vu la misericorde de Dieu s'exercer avec tant " de ferveur & de zele; nous n'avons jamais vu une si parfaite & si ... admirable hospitalité, une si forte meditation, une si grande intelli- " gence des divines Ecritures, ni de si continuelles occupations dans , la science des Saints: leurs lumieres vont jusqu'à un tel point, qu'il " n'y en pas un d'eux qu'on ne prist pour un docteur en ce qui est de la divine fageffe,

1.6, c.31.p.68 d. Ceux qui après avoir efté infruits en ce lieu dans les chofes pirituelles , & efte arrivez à une grande perfection , fe refolvoient à mener une vie plus foliraire & plus cachée, fe retiroient à troison quarre lieues de là dans legalte defert, appellé, comme nous avons dit, les Cellules, parecqu'on n'y voyorie autre chofe;

s, luy ou S. Petrene au nom duquel neus croyons qu'il parle,

Elles estoient toutes separées les unes des autres, en sorte que I'on ne pouvoit ni se voir, ni mesme s'entendre. Il n'y avoit qu'une personne dans chaque cellule. Lorsque Pallade y fut vers Laus.e.7. p. set. l'an 391, on y contoit 600 anacoretes. Le silence & le repos estoit b.e. tres grand parmi eux; & ils ne se trouvoient ensemble que le Vit.P.c.11502. famedi & le dimanche dans l'eglife, où ils venoient tous, quoique quelques uns en fusient eloignez de trois & quatre milles. 'C'est là qu'ils se voyoient comme s'ils fussent revenus du cicl en Ruf.p. 478.1.

'Que si l'un d'eux manquoit en cette assemblée, ils connois- 1/502p687.6. foient par là que quelque indisposition l'avoit arresté dans sa cellule, & tous l'alloient visiter non pas ensemble, mais les uns aprés les autres; & s'ils avoient quelque chose qu'ils jugeassent luy estre agreable, ils le luy portoient. C'est le seul sujet pour lequel on ofoit troubler leur filence & leur repos; si ce n'estoit qu'il y en eust de capables d'instruire les autres par leurs paroles, & de les consoler & fortifier par leurs discours. Au reste les visites Lauses, p. eitoient si rares parmi eux, qu'on en a quelquefois trouvé dans 1000.d. leurs cellules qui estoient morts depuis trois ou quatre jours,

fans que personne l'eust sceu.

'Leur charité estoit si grande, & l'affection qui les unifsoit Rusp. 478.2. non seulement entre eux, mais generalement avec tous les autres, estoit si extreme, qu'ils estoient le sujet de l'admiration, & l'exemple de tout le monde. Ils exhortoient souvent les autres à Pall.p.1000.c. venir se joindre avec eux: & quand quelqu'un avoit pris cette qRus.p.478.2, resolution, chacun se hastoit de luy offrir sa cellule.

### \*\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### ARTICLE VI.

# De S. Theodore, & Arsife, & de quelques autres disciples de S. Amon.

Out ce que l'on dit à l'avantage de ceux de Nitrie, est la gloire & l'eloge de S. Amon, puisque ce fut luy qui y établit la vie monastique, l'& que ce grand nombre de solitaires & de socilacar. Saints qui peuplerent la montagne de Nitrie, & mesme le desert papadisozales. de Scetan estoient que ses disciples & les imitateurs de sa vertu.

Amon Religieux de Tabenne estant obligé de quitter cette Boll.14.may.g. congregation[en l'an 355] Saint Theodore qui en estoit Abbé luy 150.c. confeilla d'aller demeurer à Nitrie, comme au lieu où il y avoit plus de personnes saintes & agreables à Dieu, Amon suivit son conseil, & environdeux ou trois ans aprés l'il receut une lettre f.

SAINT AMON.

p.71,2, p.70.£. p.71.a.b.

que Saint Theodore avoit envoyée par quatre de ses moines pour tous ceux de Nitrie, afin de les assurer que Dieu delivreroit un jour l'Eglife, & la vengeroit de la cruelle perfecution que les Ariens luy faisoient alors, Elle fut lue le dimanche, devant toute la communauté, qui en glorifia Dieu; & Heraclide l'un des Prestres eut soin de l'envoyer à Draconce[leur] Evesque, alors banni [pour la foy.] Un autre Prestre nommé Hagie, dit neanmoins a Amonen fouriant, que cette lettre ne leur apprenoit rien [que Dicu ne leur eust déja revelé.]

p.70,c 71,c.

'Amon nomme comme les plus confiderables de ceux qu'il trouva à Nitrie[en 355,] Theodore con pagnon de S. Amon, avec Elurion & Ammone tres celebres par leurs vertus, qui moururent bientost aprés, & les saints Prestres Pior & Pambon. [Nous

p.70.f. Ath v.Ant.p. 486.d. . Vit. P.J.s.p. 117.

traiterons en parriculier des deux derniers, Nous avons déja parlé de Theodore, l'& il n'estoit pas moins

196.5 4. p.70.c. F.71.C.

le compagnon de la pieté de S. Amon que de ses voyages, L'ansism.14.may, cien auteur de la vie de S. Pacome l'appelle un homme tres faint, qui s'estant entierement consacré au service de Dieu par une resolution ferme & constante, & par une foy non feinte, a sur-Boll.14, may, g. monté diverses tentations du diable. Il vivoit encore en 355, comme nous venons de dire; mais il semble qu'il n'ait pas vecu longtemps depuis,[& il eftoit mort fans doute]'lorfque Saint Athanaic le proposoit avec S. Amon pour exemple de ceux qui estant peu connus des hommes, estoient tres connus de Dieu par leur vertu: Il luy donna en cette occasion le titre de Saint. 'Baronius l'a mis dans le martyrologe Romain le 7 de janvier: [ce qui fait bien voir que c'est par un pur oubli qu'il n'y a pas mis S,

7-jan.p.365.

Nous ne trouvons rien d'Elurion; & il suffit d'avertir qu'il ne le faut pas confondre avec un autre Elurion] qui vivoit en melme

14.may, g.p.64. c|65.2,67.de Cotel.g.r.t.p. 192.b.c.

temps, mais en Thebaïde dans les monasteres de Tabenne. []e ne sçay si Ammone ne pourroit point estre celui]'dont on raconte des chofes qu'on attribue à S. Amon de Nitrie, a qui neanmoins elles ne peuvent convenir, & il est mesme difficile de les raporter à un homme mort peu aprés l'an 355.

Lauf, c, 7. p. 9c 8.

Le Prestre Hagie dont nous avons parlé, peut estre l'est Hagion que Pallade met entre les faints & bienheureux habitans de Nitrie, dont les instructions l'avoient animé à la pieté lorsqu'il 6/09.1/50z.1.6. vint passer un an avec eux [en 391,]'& qui ayant vieilli dans cette divine philosophie, estoient devenus les peres & les maistres des monasteres, ausquels ils enseignoient ce qu'ils pouvoient avoir

c.30.p.685.b.

appris de S. Antoine melme, du temps duquel ils avoient vécu. [Je ne sçay si cet Hagion seroit le mesme] qu'Aion ou Aio, Corele e. e. p. dont on raporte une parole bien remarquable. Car un solitaire 400.c. de Thebaïde nommé Antien, qu'on disoit avoir vécu avec une fort grande austerité, estant devenu aveugle & tres infirme dans fa vieillesse, & les freres qui n'epargnoient rien pour le soulager, p. 100.1. luy failant manger tout ce qu'ils avoient de meilleur, on demanda à Aio ce qu'il pensoit de l'état de ce solitaire: & sa réponse fut:

" Sison cœur consent au bon traitement qu'on luy fait, & qu'il en " foit bien aife; tous les foulagemens qu'il reçoit, grands ou petits,

» diminuent d'autant le merite de les austeritez passées. Que si

" au contraire il reçoit tous ces foulagemens avec peine & avec » douleur; Dieu luy conserve la recompense entiere de tous ses

» travaux.

[Ce que Pallade dit d'Hagion,]'il le dit encore d'Arfene[ou Laufe,7.9.501. Arlife, de Putubafte, de Crone, & de Scrapion, [dont nous ne " dirons rien ici, non plus que de tant d'autres qui ont rendu la montagnede Nitrie celebre par leur pieté & par leurs miracles; finon d'Arfife, l'parcequ'on remarque particulierement de luy p. 509. L. qu'il avoit vu S. Amon: & ce fut de la bouche que Pallade apprit ce qu'il raporte de ce Saint, Il avoit aussi vu S. Pacome, Pallade l'appellele grand Artife, & Sozomene luy donne le mesme titre. Soziace, p. p. \*Pallade dit encore que quand Melanie l'ayeule vint à Nitrie, 45.6. [l'an 367,]elle y trouva Arisse le serviteur de J.C. Quand Ste 1011.c. Paule y vintsen 386, elle y vit, dit S. Jerome, les Macaires, les & Hier, ep. 27. p. Arletes, les Serapions, & les autres colonnes de la foy de J.C. 175.4. 'Cet Arfete est apparemment le meime qu'Arfile. Il est aussi Boll. 26. jan.p. appellé Orfife dans la traduction de Pallade & en d'autres en-717.4. l'on n'aime mieux dire qu'elles sont du celebre Orsise troisieme \$17.0.611.1/c.15.

Abbé de Tabenne, Quelques personnes savantes croient enco- 5 51. P.616. Note 2. requ'il faut raporter à Arfile ce que Socrate dit d'un Arfene, & qui ne peut estre neanmoins de l'illustre solitaire de ce nom ; 'Qu'il ne separoit point [de la communion] ce qui marque qu'il Soer,1.4.c.14.

estoit Prestre) les jeunes gents qui avoient fait des fautes [legeres,] P.113.6. mais seulement les personnes plus avancées; de quoy il rendoit " cette raison: Qu'un jeune homme qui est separé des Mysteres,

» s'accoutume à les meprifer; mais que celui qui est plus avancé

" [en age & en pieté,]reffent beaucoup de peine de cette privan tion.

X iii

166 SAINT AMON. [Nathanael doit avoir esté l'un des premiers habitans de Nitrie, | puisqu'il se retira sur cette montagne [en 338 au plustard,] lorsque le nombre des anacoreres estoit encore assez petit. Aussi fa cellule n'estoit pas bien avancée dans le desert. Il l'avoit bastie luy mesmes & le demon eut assez de force par ses illusions pour P.919.2 la luy faire quitter d'abord : de sorte qu'il en bastit une autre plus pres de[lon]village, où il demeura quelque temps. Mais "le \*c. demon luy ayant dit luy mesme que c'estoit luy qui l'avoit chassé de la premiere, il s'y en retourna aussitost, [en l'an 338, resolu de n'en sortir jamais que par la mort: & il l'executa fidelement durant 37 ans qu'il vécut depuis, quelque effort que fift le demon pour l'en tirer. 'Sa fidelité parut particulierement en deux occasions, l'une où l'humilité sembloit l'obliger indispensablement à faire au moins quelques pas hors de sa cellule pour reconduire sept Evesques qui l'estoient venus visiter; l'autre où la charité sembloit exiger qu'il allast secourir un enfant qui paroissoit tout à fait avoir befoin'de fon secours. Mais dans la premiere il excusa son incivilité ec. apparente, en protestant que Dicuqui connoissoit le fond de son cœur, y voyoit le profond respect qu'il avoit pour tous les ministres de l'Eglise, & les raisons importantes pour lesquelles il ne pouvoit fortir de sa cellule, Dans l'autre oceation qui arriva neuf mois seulement avant sa mort, il crut qu'en observant la regle qu'il s'estoit preserite pour l'amour de Dicu, & en le priant pour l'enfant qui sembloit avoir besoin de son secours, il l'assisteroit mieux qu'en allant à luy : & il reconnut aussitost que tout cela n'estoic qu'un fantosme & une illusion du demon, comme il s'en &c.

estoit douté,'Il mourut [en 375,] quinze ans avant que Pallade vinft à Nitrie :"mais la bonne odeur de sa pieté y estoit encore en l'an potoute vivante.





# PREMIER ABBÉ DE TABENNE.

# ET INSTITUTEUR

# DES CENOBITES \*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE PREMIER,

Eloge de S. Pacome : De l'histoire de sa vie, & des traductions qu'on en a faites.



E respect que l'Eglise a aujourd'hui pour le nom de S. Pacome, n'est pas une devotion nouvelle, mais une juste reconnoissance des obligations qu'elle luy a ,]'comme au faint fondateur d'un Vit.P.I.3.6.34. grand nombre de monasteres, à l'illustre Pere P. 104.3. d'une multitude infinie de moines ; ou plutost Boll.14 may, comme au premier instituteur non seulement des corps de Con-

gregations, mais absolument de la vie comobitique & des saintes communautez de Religieux.

[C'est une suite de l'estime que l'antiquité a témoigné faire de luy par les magnifiques eloges qu'elle luy a donnez, l'Caronmet Laule, 1, 9.99 entre les louanges des plus illustres Peres de l'Egypte, d'avoir vu ce faint Abbé qui avoit eu la grace de la prophetic. La reputation cao.p. 948.b. de la vie sainte qui se pratiquoit à Tabenne, obligea S. Macairo d'Alexandrie de se deguiser, & de faire quinze journées de chemin pour venir voir S. Pacome, dont la vertu, dit son historien, estoit tres illustre & tres eprouvée. On pretend que S. Antoine Eck.reg. p.107. avoit vu descendre sur luy l'Esprit saint, par lequel il devint le Pere des monasteres, Ayant appris sa mort, il le releva comme un Boll.14.msy,g. Saint qui avoit receu un grand ministere pour procurer à l'Eglise 45.6.d.

. Ann de diftinguer ce que Bottandus dit de S. Pacome en latin , de ce qu'il nous en donne en gree, nous nous contentons du pour les pages du gree, & nous refervons le p pour le latin,

168 un aussi grand bien qu'estoient les Communautez religieuses, & pour marcher sur les traces des Apostres. Il protesta qu'il avoit fouvent oui dire que sa vie estoit admirable, & tout à fait conforme anx Ecritures, & qu'il avoit souvent eu le desir de le voir, mais qu'il n'en avoit peutestre pas esté digne, [Il vive it encore] lorique S. Athanafe qui vint à Rome [en 339,]

Hier.ep. .. p. \$1.54-40.80. Ruf.v.P.c.s.p.

y rendit, on nom celebre, 'Saint Jerome crut honorer l'Eglife, en mettant en latin les reglemens que cet homme apostolique faisoit observer dans ses monasteres, 'Rufin quoiqu'il ne nomme pas S. Pacome, parle neanmoins fort honorablement des solitaires de Cafo.inft.1.4.c. Tabenne qu'il avoit fondez; & Cassien leur donne encore des eloges beaucoup plus amples & plus magnifiques.

1.p.6t. LauCpr.p.897.2. \$ c.18.p.955.c.

Pallade qui écrivoit l'histoire des solitaires en 420, outre les louanges qu'il donne à ceux de Tabenne, dit que Pacome leur instituteur avoit une grande inclination pour les pauvres, & pour affifter tous les hommes dans leurs befoins, & qu'il avoit mené unevie fi pure & fi parfaite, qu'il avoit merité de predire l'avenir, & de voir des Anges. Sozomene le fuit en cela, & le copie presque mot à mot. S. Cyrille d'Alexandrie, dont le témoignage est sans doute tres confiderable on ce point, l'appelle un infigne folitaire, relevé entre les autres par les merveilles que produitoit en

Soz. 1.5c.14.p. Buch,cycl.p.

luy une grace apostolique.

Vit.P.1.5.c.74.p. 1042 9.505.2.

'Le Livre de la Vie des Peres, sécrit peutestre sur le milieu du V. fiecle, dit que toutes les vertus qui font les Saints, brilloient en luy, qu'il merita mesme de recevoir la grace de la prophetie, que Dieu luy reveloit beaucoup de secrets de l'avenir, & qu'il fit par luy un grand nombre de merveilles & de miracles extraordinaires, gueriffant fouvent ceux qui estoient possedez du demon, . lorsque ce Saint invoquoit sur eux le nom de Je sus Christ, & exauçant par sa misericorde les prieres qu'il luy adressoit pour beaucoup de personnes affligées, soit de paralysie, soit de diverses Conn. v.ill.e.7. autres infirmitez. Gennade dit qu'il avoit une grace apostolique,

foit pour instruire, soit pour faire des miracles. Boll.14.may, p. 'Nous avons depuis peu le texte gree de la vie de ce Saint, écrite par un Religieux de ses monasteres, comme on n'en sauroit douter. Il n'avoit pas vu S. Pacome melme s'mais"il estoit dans son is ماهم الماء عندان الماء الما monastere de Pabau des l'an 361 au plustard, streize ans aprés la

187.C. d g.17, -|41.c. g.48.5 \$8. \$ 6.31.51.61.

mort du Saint.]'Il avoit appris ce qu'il raporte des Saints qui avoient conversé longremps avec luy, comme S. Theodore, qui ne disoient que des choses dont ils estoient tres assurez, & qui avoient seeu de sa bouche celles dont ils n'avoient pu estre té-

moins.

5 6.32.

moins, Car ce Saint pour les instruire leur raportoit souvent ce qui luy citoit arrivé, & les visions qu'il avoit eues. Quelques uns 56. de ses disciples avoient aussi mis par écrit diverses choses qu'il leur disoit dans ses instructions : & ce fut sur tout cela que ce Religieux composa la vie que nous en avons. Il veut qu'on la regarde non comme une histoire, mais comme de simples memoires qu'il dressoit afin qu'on n'oubliait pas des choses si importantes & se. fiutiles,

'On croit qu'il ne l'écrivit qu'après l'an 180, [lorsqu'il y avoit p. 187.6. un peu plus de trente ans que S. l'acome estoit mort,]'& c'estoit g. 10.5 %. au moins affez longtemps aprés l'an 367. Il ne parle point de la mort d'Orfife fuccesscur de S. Pacome, & ne dit point qui luy fucceda, Les dates, les particularitez, & les caractères finguliers des lieux, des temps, & des perfonnes, qu'il joint presque tou jours à sa narration, font voir que c'estoit un homme exact, & qui avoit un grand soin de s'instruire de ce qu'il vouloit raporter. ['Il joint p. 1886. au recit des faits beaucoup de discours de Saint Pacome & de ses disciples; de sorte que c'est un ouvrage tout d'edification & de pieté. Aussi les Grecs qui ont voulu faire l'eloge de S. Pacome pour l'office de sa feste, n'en ont point cherché d'autre matiere; & il feroit seulement à souhaiter qu'ils l'eussent fait avec plus d'exactitude.

[Le style & la diction de cet auteur n'a aucunc elegance, Elle a mesme beaucoup d'obscurité, pour ne pas dire de barbarie; ce qui peut donner sujet de croire que la piece a esté écrite originairement en egyptien, & que le texte grec donné par Bollandus, n'est encore qu'une traduction, l'Il semble aussi qu'il y manque passeque b.e. quelque chose en divers endroits, Un passage grec donné par Me g. 20,5 17 Cotel. Cotelier, s'y trouve dans les mesmes termes, à la reserve des fautes g.t.i.p.708.

de copiftes qui font fans nombre dans Bollandus.)

'On a fait plusieurs abregez de cette histoire, & nous en avons Boll.p.ang.a. encore deux traduits en latin, l'un dans Surius, & l'autre dans Rosweide. 'Ce dernier fut traduit vers l'an 530, par le celebre Vit.P.L.P.III. Abbé Denys le Petit, à la priere d'une dame à qui il l'adresse: & n.p.148.138. on croit que c'est l'illustre S. Galla, fille de Symmaque auquel Theodoric fit trancher la teste. C'est cet abregé qu'on a mis en françois dans les vies des Peres, l'Celui qui est dans Surius, & que Boll.14.may, p. l'on voit assurément venir du mesme original, est moins beau & 188.a. moins étendu dans sa narration, mais il contient plus de faits. 'Il y p. 199.c. a neanmoins des choses dans Denys qui ne sont ni dans Surius, ni mesme dans le texte grec de Bollandus, [comme ce qui regarde

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

SAINT PACOME. les reglemens particuliers des Religieux de Tabenne. On peut

dire que Denys a cru devoir ajouter ce point à son original, pour faire connoiltre aux Latins en abrege quels estoient ces reglemens si celebres dans l'Orient; & les tirer pour cela de Pallade, ou de la regle mesme de S. Facome. Mais il y a d'autres choses que Denys ne peut avoir tirées que de son original, & qui ont un trop grand caractère de verité pour les accuser d'estre suppofées. Ainsi il semble necessaire de reconnoistre qu'il y a eu des textes originaux de la vie de S. Pacome, encore plus amples ou plus entiers que celui que Bollandus nous a donné, l'Bollandus y reconnoist en effet quelques endroits defectueux; & il n'a pas

fait difficulté d'inferer les additions de Denys dans la traduction

c|316.b.

de fon nouveau texte. Ouoique les abregez de Denys le Petit & de Surius, qu'on a eu seuls pour l'histoire de Saint Pacome jusqu'à l'an 1680, n'aient point les mesmes caracteres de verité & d'autorité que l'original, ils n'ont pas laissé d'estre receus avec respect, & d'estre fort estimez par les plus habiles. J'On a dit que la vie de S. Pacome avoit

Vies des Peres Pr.p.63. esté écrite par un tres ancien auteur dont la sagesse & la solidité

d'esprit estoient connues de tout le monde, quoique son nom ne le soit pas :'& Baronius écrit que cette histoire est si veritable, Bar. 116.5 17. qu'on n'y trouve pas le moindre mensonge. [On peut juger par là de l'estime que merite le texte grec , ou l'on voit encore des choses tres edifiantes qui ne se lisent point dans les autres.

Quelque longue que soit la vie de S. Pacome, surtout dans le Boll.14.may.g. grec, l'auteur assure neanmoins qu'il n'y a mis qu'une petite 27.C 41.C. partie de ce qu'il eust pu dire du Saint: "& on en trouve en effet 4 g.51. beaucoup d'autres choses dans une seconde histoire greque, intip.187.f. tulée Paralipomenes ou Faits oubliez, qu'on croit eltre du mesme Note L

auteur, mais qui au moins est à peu pres du mesme temps, l'Car g. 59.5 30. celui qui l'a écrite a vu & enterre S. Jonas disciple de S. Pacome.

[Denys le Petit a tiré beaucoup de choses de cette histoire, aussibien que l'auteur du texte de Surius, ]

P.187.F. Bollandus qui nous a donné ces deux excellentes pieces, y en

a joute une troisieme, qui nous apprend encore diverses choses de S. Pacome, quoiqu'elle faffe proprement l'histoire de S. Theodore le plus celebre de ses disciples. Elle peut estre posterieure de quelques années aux deux autres, ["puisqu'elle n'est écrite qu'entre les v.la notes.

années 390 & 401; mais elle n'est pas moins authentique.]'Car g.61.c.f elle est adressée au celebre Theophile d'Alexandrie, par un

g.61.2. Evelque nommé Ammon, qui s'estoit retiré parmi les moines de

S. Pacome, [environ cinq ans aprés sa mort,] vers le milieu de l'an 352, & qui y avoit demeuré trois ans s'enfuite de quoy il s'en alla g.61.6. a Nitrie. Theophile qui luy avoit demandé cette relation, le grossis. remercia de la luy avoir envoyée, & témoigna estre bien aise d'y avoir lu ce qu'il avoit fouvent oui dire à d'autres. Ces trois pieces joignent à l'histoire de S. Pacome celle deses principaux disciples, particulierement de S. Theodore. Ainsi ce peut bien estre l'ee que N. Lorate. 108. S. Nil appelle les vies des moines de Tabenne.

Il teroit fort inutile de vouloir faire ici une longue deduction des actions de S. Pacome, puisque ce seroit copier la traduction que l'on a faite de la vie, & qui est connue de tout le monde, Nous nous contenterons donc d'en faire un abregé, pour en marquer la Tuite autant qu'il nous sera possible, & d'y a jouter ce que les autres auteurs en ont remarqué, & ce que les pieces données par Bollandus nous en apprennent de nouveau.]

## 

#### ARTICLE II

Premieres années de S. Pacome: Il se convertit, & se retire dans le defert avec S. Palemon.

NOTE: 'CAINT Pacome naquit["vers l'an 291,]\* dans la [haute] Boll.14.may, g. \*Nots ; Thebaïde, audelà de Thebes[qui donne le nom à ce pays. 46.5.c. Nore 4. Mais"on n'en scait point le lieu particulier. Son pere & sa mere estoient des payens, qui l'eleverent dans leur superstition: & il paroift que jusqu'à l'age de vingt ans il ne favoit pas seulement &cc,

ce que c'estoit que les Chrétiens. Dieu'marque neanmoins des fon enfance qu'il seroit un jour l'ennemi des demons ; & ils le declarerent eux meimes, foit par quelque pressentiment que Dieu leur permettoit d'en avoir, loit parcequ'ils voyoient en luy des inclinations tout opposées aux vices, & un grand amour pour d. la pureté.

Quoique son pere & sa mere fussent fort affligez de voir que ь. leurs dieux le declaroient leur ennemi, ils ne laisserent pas de vit.P.I.t.p.114. l'elever avec soin, & de le faire instruire dans les lettres & les 1/Sur, 14.may, p. autres sciences des Egyptiens. Car pour la langue latine & la Boll.g. 40. 4199. greque melme, il les ignora toujours, jusqu'à ce que Dieu luy en a.b. donna par miracle la connoissance aprés l'an 335, en faveur d'un frere qui estoit de Rome, & qui ne savoit pas l'Egyptien, comme nous le dirons en son lieu.

Estantagé d'environ vingtans, il fut pris pour estre enrolé dans g.16.5 1.

les nouvelles levées que l'Empereur faisoit faire alors, [Autant que nous en pouvons juger par l'histoire,"c'estoit Maximin quise v.12 note 1. preparoit en l'an 312 à faire la guerre à Constantin & à Licinius: mais il perit malheureusement l'an 313 dans cette guerre. Ces nouveaux foldats ayant efté conduits comme des prisonniers en v.la sore s. la ville de Thebes[ou Diofpolis en la haute Thebaïde,]Pacome fut tellement touché "de la charité que les Chrétiens de cette &c. ville leur témoignerent, qu'il resolut dessors que si jamais il estoit libre, il serviroit uniquement le Dieu qu'ils adoroient, & aimeroit, comme eux, tous les hommes. Cette resolution qui fut l'effet d'une misericorde toute particuliere de Dieu sur luy, le fortifia contre l'exemple & les sollicitations de ses compagnons,

qui vouloient l'engager à leurs desordresordinaires, [Il jouit bientost de la liberté qu'il desiroit,]'Car la guerre estant finie des l'an 313) les nouvelles levées furent congediées [par Licinius,] Alors Pacome s'en alla à l'eglife du bourg de Chenobolque en la haute Thebaïde, & y receut le battefme dans la communion Catholique. [Ce fut peutestre l'an 314 à Pasque,]

5 1.

€ f. 5 3.

53

g.65.E.

g.16.5 j.

g.65.5 6.

g.16.5 4.

5 5 P.199.C.

g.11.f | 67.C. a Lauf,c. 18.p.

5 4.8.

5 6.

'Dieu luy marqua la nuit suiyante'dans une vision, la benediction &c. que la rosée de sa grace devoit repandre par luy sur la terre,

Il ne fongea plus enfuite qu'à se faire moine, [c'est à dire à aller vivre dans le desert, ou seul, ou avec un autre. ['Il se vit aussitost inquieté par les Meleciens & par les Marcionites, qui vouloient chacun l'attirer à leur parti, Mais il eut recours aux larmes & à la priere, pour favoir ou estoit la verité; & il apprit par'une reve. &c. lation qu'elle estoit dans l'Eglise Catholique & dans la communion de S. Alexandre, [qui avoit esté fait Évesque d'Alexandrie [en l'an 312.] Aussitost tout son trouble sut appaisé, & il se retira avec l'homme de Dieu S. Palemon , qui estoit un imitateur des Saints'par lesquels il avoit esté instruit, & un anacorete aussi humble'que tres austere. Ce fut de luy qu'il receut l'habit de moine selon les termes de son historien, 'Il semble qu'il ne demeuroit pas bien loin de la ville de Pane ou Panople entre le Nil & la mer Rouge, fur une montagne, ou au pié, dans une caverne. bUn troisieme se joignit à eux durant quelque temps : mais"l'or- &c. gueil qui luy fit meprifer lessages avis que luydonnoit S. Palemon, 6 Boll.g.16.5 5.

l'ensepara, & le perdit enfin selon l'ame & selon le corps. Son malheurservit à S. Pacome pour s'avancer de plus en plus dans la vertu. 'Lorsqu'il s'estoit presenté à Palemon pour demeurer avec luy, z. Car Ptolemér, Lac.s.p. 122, met Pane à l'orient du Nil.

qu'il ne mangeoit qu'une fois par jour en été, & de deux jours l'un en hiver; que toute sa nourriture estoit du pain & du sel pilé, fans vin & fans huile; qu'il passoit toujours la moitié de la nuit & tres souvent la nuit entiere à prier & à mediter la parole de Dieu. Il ajoutoit quelquefois"un peu d'herbes à sonsel, mais toujours fans huile & fans vinaigre : & fouvent au lieu d'herbes il y méloit de la poudre & de la cendre, ce que S. Pacome pratiquoit aussi. couvent il buyoit fans manger ou mangeoit fans boire. Le jour 58 de Pasque estant arrivé, squi en l'an 315 estoit le dixieme d'avril, 34.6. il dit à l'acome de preparer à difner à caufe du respect de la feste: [ce qui marque affez que les autres jours ils ne mangeoient que le foir.]Pacomele fit, & par extraordinaire il mit un peu d'huile dans le sel, Quand Palemon eut vu ce qu'il avoit appresté, il se « mit à pleurer, en difant : Mon maistre a esté crucifié, & je mangerai de l'huile! Et il fallut en effet la jetter pour l'obliger à manger. Longtemps depuis Saint Pacome qui estoit malade, voyant 540. qu'on luy avoit servi quelque chose où il y avoit de l'huile, il y ietta tant d'eau, que toute l'huile en fortit, se souvenant du sel & de la cendre qu'il avoit mangée autrefois fous S. Palemon.]

'L'occupation ordinaire de Palemon & de Pacome, estoit de 546 prier, & de filer ou de coudre des cilices, tant pour s'en revétir 5 %. eux mesmes afin de mortifier leur chair, que pour avoir de quoy vivre, & donner aux pauvres le reste de ce qu'ils gagnoient. La saf. nuit quand ils estoient accablez de sommeil, ils alloient transporter du fable d'un lieu en un autre, pour accoutumer leur corps à veiller, & le rendre plus capable de s'appliquer à la priere. Il 56. paroist que Saint Pacome alloit nuds-piez au milieu mesme des

ronces & des épines.

'Il ne s'avançoit pas moins dans l'humilité, la douceur, & les se. autres vertus interieures, que dans les austeritez & les exercices du corps. Quand il lisoit les Ecritures, il s'appliquoit à pratiquer tout ce qu'il y apprenoit. Une des choses qu'il demandoit le plus seu. à Dieu, estoit la pureté du cœur.'Il s'occupoit béaucoup à la 546. priere, comme nous venons de dire. Il apprit de S. Palemon à y 518.4. employer la moitié de la nuit, la partageant tantost d'une façon & tantoft d'une autre; & [fouvent]il la paffoit toute entiere en s 19- de. oraifon.'Sa coutume estoit d'étendre les mains [& les bras]en s 11. forme de croix quand il prioit, afin que la peine mesme de cette potture l'empeschaft de s'endormir, Et c'estoit alors la maniere ordinaire de prier, qui s'est conservée jusques aujourd'hui dans la fainte Messe. Yiii

546.

5 4.e.

Boll. g.17.5 7.

Palemon se rejouissoit extremement de le voir se soumettre entierement à tout ce qu'il luy ordonnoit, faire tous les jours de nouveaux progrés dans la patience; & travailler sans relascheà se rendre parfait dans les vertus les plus eminentes.[Il l'instruisoit plus sans doute par son exemple que par ses paroles, j'car il parloit peu.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE III.

Saint Pacome, après un ordre reitere d'un Ange, fonde le monastere de Tabenne.

[ A PRES que Dieu eut ainsi rempli S. Pacome de sa grace, il A luy fit connoistre qu'il le destinoit à la repandre sur les Boll.14.may,g autres.] Vers la montagne où il demeuroit, il y avoit un desert 27.c.d. & un village fans habitans nommé Tabenne, Il y alloit souvent par ordre de Saint Palemon pour en apporter du bois; & il y demeuroit longtemps en prieres, demandant à Dieu qu'il le delivrast luy & tous les autres des ruses de l'ennemi. Un jour discf Laule, comme il prioit ainsi à Tabenne, il entendit un Ange qui luy 38. p. 955.d. ordonnoit d'y demeurer, & d'y bastir un monastere pour sauver

ceux que Dieu luy envoyeroit, & les échaufer par le feu que Dieu avoit"allumé en luy. Ce fut la premiere vision qu'il eut xe. [depuis fa retraite fous S. Palemon: ] & ainfi ce fut avant que S. Athanase fust fait Evesquesen l'an 326.].

'Il retourna dire à S.Palemon l'ordre qu'il avoit receu, & ce

faint vieillard en fut affligé, parcequ'il almoit Pacome comme fon cher enfant, & ne vouloit pas aussi quitter le lieu de sa demeure ordinaire. II fut neanmoins avec luy jusqu'à Tabenne, où ils bastirent ensemble une petite maison: & avant que de se separer, ils se promirent de se visiter l'un l'autre chacun une fois ['par an.] Ils l'executerent jusques à la mort de S.Palemon. 'Ce 58. Saint estant tombé dans une grande maladie où il fit paroistre un fort grand courage à reprendre son abitinence ordinaire, que les medecins luy avoient fait quitter d'abord, Saint Pacome le vint visiter, l'assista jusqu'à la mort, & luy donna la sepulture. 'Le nom 11.jan.p.675+ 677. de ce Saint qui doit avoir esté l'un des plus anciens d'entre les solitaires, lest mis entre les Saints dans se martyrologe Romain

l'onzieme de janvier. L'histoire en est jointe à celle de S. Pacome, 'qui le citoit quelquefois dans les avis qu'il donnoit aux autres, 14.may,g.35.d. Poll.p.199.c.d.

1. Cela n'eft pas exprimé ; mais il paroift que c'est le sens.

'Le lieu de Tabenne estant peu eloigné de la demeure de Saint garad. Palemon,'devoit estre à l'orient du Nil, peutestre assez pres de p.2996. e re vipr la ville de Pane. Il estoit neanmoins dans le diocese de Ten- 18 86.2. tyre, que les geographes placent à l'occident du Nil. Mais il e Prol.1.4, e.s.p. paroift que les dioccles tenoient quelquefois l'un & l'autre bord l'an de ce fleuve. On croit que Tabenne estoit à l'extremité meri-

dionale du diocese de Tentyre, fort pres de celui de la grande passago. No x : 5. Diospolis,'Il y avoit un jardinsur le bord du Nil. ["Beaucoup en g. 27.5 910.

font une isle, mais fans fondement,

åcc.

&c.

åcc.

On ne voit pas bien si ce sut avant ou aprés la mort de Saint Palemon, l'que Jean frereaisné de S. Pacome vint demeurer avec g. 47.2. luv à Tabenne. Le Saint le receut avec d'autant plus de joie, que depuis qu'il estoit revenu de l'armée il n'avoit jamais esté chez ses proches, [& n'en avoit apparemment vu aucun.]'Il tra- 510.116 vailla avec son frere à étendre son petit monastere pour y recevoir ceux que Dieu avoit promis de luy envoyer. Mais comme il l'étendoit plus que Jean ne vouloit, celui-ci l'en reprit avec une aigreur que le Saint fouffrit sans rien dire, mais non pas sans quelque emotion,"d'où il prit occasion de s'humilier extremement. Il continua depuis à vivre avec son frere dans une dou- sur. 14 may, p

ceur & une humilité admirable, le supportant avec patience, 155.516,Vit.P.L. jusqu'à ce que Dieu'le tira du monde peu de temps aprés.

'On parle ensuite de'divers combats que Pacome eut à soute- Boll.g. 18511,11. nir contre les demons qui lui apparoissoient sous toutes sortes de figures : mais on ne marque pas precifément à quel temps celafe raporte. 'Il fut foutenu dans les combats par un ancien folitaire 5 13. nommé Hieracapollon, qui regardoit neanmoins déja le Saint comme le modele & de luy & des autres solitaires dece quartier là, Ce solitaire vint souvent depuis visiter S. Pacome, & il eut suppora.

No 7 8 6 enfin la confolation demourir heureusement "dans son monastere, 'La vie du Saint marque aprés cela divers miracles que Dieu gas siap jour &c.

accordoit à la pureté de son cœur, avant mesme, dit-elle, qu'il cust acquis la plenitude de la science, Ellea joute qu'il demanda g. 19.514. à Dieu de se pouvoir tout à fait passer du sommeil, pour estre en état de combatre sans cesse contre le demon; & qu'il jouit assez longtemps de cette grace, qui a esté remarquée par les auteurs Vit.P.Lj.e.js.p. des vies des Peres. Il passa en une occasion 40 jours sans dor- 101.2.41.564. mir. Durant 15 ans il ne dormit que sur un banc, sans s'appuyer mesme contre la muraille.

'Ce fut aprés cela qu'estant allé dans une isse du Nil pres de g-95 15s, Nous le tirons de ce qu'il dit du Andreigente

176

Tabenne lavec d'autres solitaires [des environs, ] & s'y estant mis en prieres pour demander à Dieu de connoistre sa volonté, un Ange s'apparut à luy, & luy dit par trois fois: La volonté de a Dieu est que vous serviez les hommes pour les reconcilier avec « luy: aprés quoy il disparut. Pacome ne doutant donc plus de ce » que Dieu demandoit de luy, commenca à recevoir ceux qui se presentoient à luy pour embrasser l'état monastique; & après les avoir examinez, if leur donnoit l'habit de moines, Tant qu'ils

furent en petit nombre, il se chargea"de tous les soins de la «c. maifon, afin qu'ils ne penfaffent qu'à leur avancement spirituel: 2.54.58. mais ils se trouverent bientost monter jusqu'à cent. Son monastere estoit formé des devant la mort de Constantin .'& mesme des les premieres années de l'episcopat de S. Athanase, [c'est à dire au plustard avant l'an 333. \S. Theodore qui ne se retira à E-11.5 14.

Tabenne que lorsque ce monastere estoit déja rempli d'un grand nombre de Religieux, & que leur reputation effoit repandue affez loin de là, ["y vint apparemment des l'an 328. Ainsi il v.s. Theosemble qu'on peut mettre le commencement du monastere de de de Ta-Tabenne vers l'an 325, auquel S. Pacome pouvoit avoir 33 ans 1

d'age, & onze ans de retraite.

'Les premiers qui se rangerent sous sa discipline furent Psentaele, Sur, & Psoïs. Dicu appella aprés eux Pecuse, Corneille, Paul, un autre Pacome, & Jean ;'& ils furent suivis peu de jours, [c'est à dire peu de temps aprés, par Theodore agé seulement de[13 à] 14 ans, qui fut le plus cher disciple du Saint: [ Mais nous en feront un titre à part. l'Pecufe l'amena d'un monastere d'auprés de Latople, où il s'estoit retiré d'abord. Taphnuce, Tithoés, & Petrone, furent encore de ses principaux disciples. [Nous marquerons dans la fuite ce que l'on trouve de chacnn

ESTROCTORISATION CONTRACTORISATION CONTRACTORISA

### ARTICLE IV.

Que S. Pacome est le premier instituteur des monasteres & des congregations de moines.

zesiBuls,occ.p.

d'eux.1

\$ 16.

5 16.17.

g.30.C.

g. 14.5 17.

5 18. 5 18.13-16.

\$14.14.

\$ 40,10,

7 OILA quelle a esté l'origine de la vie comobitique & des monasteres de Religieux, selon que nous entendons aujourd'hui ces termes, c'est à dire des maisons saintes ou plusieurs personnes vivent ensemble dans une entiere communauté de toutes choses, sous l'autorité d'une mesme regle, & dans la dependance v.S.Antoi- pendance d'un mesme Superieur.["Il y avoit toujours eu dans l'Eglife des Afcetes, c'est dire des personnes qui faisoient profession d'une austerité & d'une retraite particuliere, les uns dans les villes, & la pluspart dans des villages ou en des lieux qui en estojent peu cloignez. Quelques uns avoient mesme commencé à se retirer plus avant dans les deserts, & ce sont proprement ceux-ci qu'on peut dire avoir eu pour Peres S. Paul ermite & S. Antoine, Ces Ascetes estoient ordinairement seuls, ou fort peu Boll.14.may, g. ensemble. On en voyoit rarement cinq ou fix, ou dix au plus dans 452 un mesme lieu, qui se soutenoient les uns les autres, mais sans aucune subordination, & fans autre discipline que les regles generales de la crainte de Dieu, & qui ne se maintenoient ainsi

qu'avec beaucoup de peine dans la pieté.

Un nommé Aotas entreprit de former des monasteres; mais il g.454. ne réussit pas dans ce dessein, parcequ'il n'y travailla pas de tout Nor : 7. fon cœur: &"c'estoit à S. Pacome que Dieu, dit Saint Antoine, refervoit une œuvre si fainte. 'Aussi Saint Cyrille d'Alexandrie Buch.oyel.p.71. le qualifie fondateur des Coenobites d'Egypte. Gennade fait la Genn. e. 7.

mesme chose if & ce titre luy est encore donné par S. Jerome, si c'est luy qui a fait les titres de la regle de S. Pacome.] Car il y est Cod.reg.t. to. appellé un homme de Dieu, par l'ordre duquel il a fondé & établi 14. le premier l'état & la discipline des communautez de moines; '& autrepart, celui qui a donné le commencement à la vie fainte P 46.

de ceux qui demeurent ensemble, Saint Theodore son disciple & p.44. l'un de ses successeurs, luy donne aussi le titre de fondateur des monasteres de Cœnobites: [& il suffiroit pour n'en pas douter, de voir quel'le Saint mesme s'attribue cette gloire dans une assem- Boll.14, may g. blée d'Evelques où il avoit à justifier sa conduite.

'Il est encore le Pere & le premier instituteur des congrega- p.an. tions & des Ordres monastiques. Car ni avant luy, ni peutestre mesme depuis, on n'a point vu dans l'Orient plusieurs monasteres qui fissent comme un corps particulier & un Ordre de Religieux. foumis à une mesme regle, conduits par un seul Abbé, & unis par des affemblées generales, comme eftoient ceux de la regle de S. Pacome. Car nous verrons qu'outre le monastere de Tabenne, il en établit encore huit autres, tous dans la haute Thebaïde, aufquels S. Theodore en ajouta quatre nouveaux; qui tous non feulement observoient la mesme regle, & obeïssoient au mesme Abbé, qui les visitoit souvent & en personne & par ceux qu'il y envoyoit; mais qui melme ne possedoient rien en particulier, tout g.s.s. estant en la disposition du grand œconome, qui recevoit tout le

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

travail des Religieux, avoit soin de le faire vendre, & faisoit distribuera chaque monastere les choses dont on y avoit besoin. 'Il y avoit aussi comme un procureur general qui alloit vendre & acheter ce qui citoit necessaire.'Ils avoient pour cela deux bateaux qui fervoient à toute la congregation , l'un pour porter vendre à Alexandrie les nattes que les freres avoient faites, & en raporter les choses dont ils avoient besoin; l'autre pour aller acheter[dans le pays]le lin dont ils se servoient pour s'habiller. 'A prés la mort de S. Pacome chaque monastere voulut avoir son

barcau.

178

g.57.58.

g.44.b.

g-10.2

P-57-5 17-

Boll, ut fuol

Cod.reg.p.44.

\$5-37.

'Tous les Religieux s'affembloient à Pasque dans le grand Cod.reg.t.r.p. monastere pour celebrer la feste ensemble, "ans qu'aucun demeu-34.59.66. rastdans les autres que pour une grande necessité, & par l'ordre Boll,g.68,h des Superieurs. Ils estoient ainsi assemblez des le mardi de la semaine sainte[au moins; d'où l'on peut juger qu'ils venoient pour le dimanche des Rameaux, & ne s'en retournoient qu'aprés

l'Octave de Pasque,]'S. Pacome vouloit que cet ordre passast pour une lov eternelle[& inviolable,]

'Il se tenoitencore une assemblée"le 13 d'aoust, en laquelle les le 20 de Superieurs des monasteres, ceux qui y gouvernoient les familles, Mesor, Boll.g.39.2. comme nous l'expliquerons dans la fuite, & les [autres] qu'i

avoient ordre d'y venir, se trouvoient tous dans le grand mos|45.f |Cod.reg. nastere. On y rendoit au grand œconome les contes du travail & de la depense de toute l'année; & on en tenoit quelque regiftre. Les Superieurs y demandoient à l'Abbé les ordres dont ils avoient befoin, 'On yétabliffoit aussibien qu'à Pasque les Su-Cod.reg.p.14.

perieurs & les autres officiers quand il eftoit befoin d'y faire quelque changement : car il paroitt que pour l'ordinaire les emplois estoient perpetuels, Une lettre de Saint Pacome sur cette assemblee, porte qu'elle se faisoit pour terminer tous les differens qui estoient entre les freres, afin qu'ils se pardonnassent tous les uns aux autres, & qu'aînfi la paix, la crainte de Dicu, la verité, & la charité regnaffent parfaitement dans leurs cœurs :'de forte

que cette remission generale de toutes les fautes, & ces jours de pardon, "estoient, dit S. Jerome, une espece de Jubilé,



# ARTICLE V.

#### Les monasteres de S. Pacome divisez en familles.

The sauteurs confiderables ont écrit que lorsque l'Ange Serlaemay, p. 8 s'apparut la première fois à S. Pacome pour luy ordonner 1975 14/81. P. 8. Note & de bastir un monastère à Tabenne, "il luy donna en mesme temps 1004 1216, ce la lique de la une table d'airain où estoit écrite la regle qu'il leur devoit faire P. 955-c. di Genn. pratiquer, jusqu'à leur habit, & leur nourriture. [Quoy qu'il en foit, on peut dire que la regle qu'ils observoient estoit diene de venir duciel, & tres propre à mener au ciel, ]'estant toute fondée Boll. g. 19. 1 fur[l'esprit]des Ecritures. Car comme les hommes de ces quar- vit, P.c.n. p. tiers la estoient robustes & forts, aussi leur maniere de vivre neu estoit extremement forte & austere.

'Chaque monastere avoit son Superieur pour le gouverner en Boll.g.14.5 15. l'absence du Saint. On donnoit à ce Superieur le titre de Pere & g. p. of Cod. reg. de"chef, b plus fouvent celui d'œconome, [refervant ce femble | 1,61,62, | 18011, g,34,2,6, | celui d'Abbé pour le Superieur general de toute la congrega-

4.C.1.p.61.

tion.] Cet econome avoit fous luy [un Vicaire ou ] un Second, comme on l'appelle ordinairement, [pour suppléer à son defaut.] 'Les monasteres estoient divisez chacun en plusieurs maisons, 4. sclaffes, ou familles, qui est le nom dont nous nous servirons

d'ordinaire, l'& trois ou quatre familles unies ensemble faisoient Cod.reg. P. 13.5 ce qu'on appelloit une Tribu, Chaque famille avoit son chef 4196316.
ou Prevost, avec un Second pour l'aider. Els gardoient tous 1945 48601.5 deux les habits & les livres de leur famille dans des chambres d'Boll.g.a.f.[ fermées, pour les distribuer aux freres. Ils avoient soin de les 14c.d. instruire, & leur demandoient conte de ce qu'ils avoient retenu / 8.04.54. des instructions de l'Abbé. Il paroist que chaque famille avoir sa maison & son corps de logis à part. Ceux qui faisoient le mesme cod.reg.p.14.5 mérier estoient tous dans la mesme famille, 8 & ils alloient tous 6. ensemble à leur ouvrage. Les familles se succedoient les unes aux 8 p.33.5 a. autres par femaine dans les fervices [& les ouvrages] communs.

'La premiere famille estoit de ceux qui avoient soin de la table Bolle, ans. & de la cuifine; la feconde des infirmiers; la troifieme des portiers; & ceux-ci cftoient tous des perfonnes graves pleines de pieté & de charité, afin de recevoir les furvenans chacun felon leur qualité. Ils estoient mesme chargez d'instruire les postulans jusqu'à ce qu'ils eussent receu l'habit. Les Prevosts de ces trois familles avoient chacun leur femaine pour mettre ceux qui de-

180

Cod.reg.p.34.5

a Cafn,inft.1.4.

Cod.reg.p.14.5

e Boll.g.40.e.f.

d Laul.c., 18.p.

e.39.p.957.d.c. God.reg. p.13.5

C.12.p-69. 6 Lauf.p.97.b

956.b.

Laufe,19-1-197. voient servir les freres, & les changer toutes les semaines,'Il v avoir encore d'autres familles destinées pour faire les nartes" & sec. les autres métiers necessaires. Il y en avoit pour labourer les terres, pour faire le jardin, pour la ferrurerie, pour le pain, pour la"charpeuterie, pour la foulerie, pour la tannerie, pour faire les manne. uns de grands panniers, les autres des corbeilles. Quelques uns

avoient foin des chameaux; d'autres faisoient de la toile, d'autres des"fandales, "Ouelques uns estoient occupez à écrire, "Il v avoit gellicarit. des tailleurs, & en un mot de toutes fortes de métiers. Il y avoit une famille particuliere pour les Grecs & les autres qui ne favoient pas l'egyptien.[D'autres]dfamilles estoient divisées par les 24 lettres de l'alphabet grec, & chacune de ces lettres mar-

quoit les differens caracteres de ceux qui composoient ces familles, celle de l'Iota comprenant les plus simples, celle du Xi les plus difficiles, & les autres de melme; ce qui neanmoins n'estoit bien connu que par les plus spirituels. Chacune de ces familles avoit son heure reglée pour le manger. On pretend que dans chaque monastere"il y avoit 30 ou 40 familles. NoT : 9.

'Il y avoit trois Religieux dans chaque cellule: emais ils man-Lauf.c.38.p.955. geoient tous pour l'ordinaire dans un mesme refectoire, Ils suiec|Cod.reg.p. voient en toutes choses le rang'de leur profession. jj. 55. f Cod.p.jj. 53. &cc.

#### さきかいたかけんけんかんかんかんかんかんかんがんがん ARTICLE VI.

UAND il se presentoit quelqu'un pour demander à estre

Des Novices.

Religieux, on le faisoit demeurer quelques jours audehors, 549 Boll.g.19.b. où on examinoit avec soin'le sujet qui l'amenoit, sa naissance &c. pour favoir s'il n'estoit point esclave, [ou engagé à des devoirs Cod.reg.p.gt.s contraires à cet état,]'s'il estoit resolu de renoncer à tout, & propre aux exercices de la maison, On luy apprenoit en mesme temps le Pater, & 20 pseaumes, ou[plutost]autant qu'il en pouvoit retenir, avec deux epistres de S. Paul, ou quelque autre partie de l'Ecriture; & enfuite"toutes les regles qu'il auroit à &c. observer, 'C'estoient ceux de la famille des portiers qui luy donnoient ces premieres instructions, Cassien dit que durant dix jours au moins qu'un postulant demeuroit audehors de la maifon, il estoit obligé de séjetter aux piez de tous les freres qui passoient, lesquels le rebutoient"avec beaucoup de rudesse & de &c.

humilité, & sa patience,

mauvais traitemens, pour eprouver la sincerité de son desir, son

Boll,g,30,a. Cafn.inft.1.4.c. 4.40,p 61,84 Lau'.c.10.p.

49.139.

tere, & celui qu'il quirtoit eftoit mis entre les mains du Supe-Boll g. 164. 16.
Not 1 10. rieur, pour legarder avec tout le reste de ce qu'il apportoit, afin 1710 de reste qu'on luy rendift toutes ces choses s'il fortoit de la maison, ou 549. qu'on les distribuast aux pauvres aprés qu'on se seroit assuré de sa perseverance par une fort longue epreuve. A prés qu'on luy avoit Cod. reg. p. 18. 8 donné l'habit, on le laifoit encore entre les mains du portier, qui 49. l'amenoit à l'assemblée des freres dans le temps de la priere, & le faisoir asseoir en une place, dont il ne sortoit point que le Pre- p.3451. vost de la famille à laquelle on l'affocioit, ne luy eust marqué celle où il devoit demeurer.'S. Theodore fut receu à la porte du Boll.g. 41.e. monastere par S. Pacome: & luy mesme estant Abbé y receut g.54.2. aussi Ammon, l'instruisit, luy sit changer d'habit, le sit entrer dans le monastere, & le mena à l'affemblée de l'instruction, où il le fit affeoir auprés de luy,'& aprés l'affemblée il le mit entre les f. mains du Prevoît de la famille des Grees, en luy recommandant de l'instruire promtement dans les Ecritures, parcequ'il ne devoit pas demeurer longtemps. Et il paroift que tout cela se fit en un mesme jour. Mais il faut distinguer entre la regle & l'exception.]

'On obligeoit les nouveaux Religieux à apprendre à lire ; car Cod.reg.p.455 on ne vouloit point qu'il y eust personne dans le monastere qui 199,140. ne pust lire, & qui ne secust par cœur une partie de l'Ecriture, au moins le nouveau Testament & le Psautier, 'On ne vouloit pas Vit.P.I.z.c.12.p. neanmoins que dans les trois premieres années les Novices s'ap- 110.4 Laufe, st. No TE II. pliquassent à rechercher"les sens les plus profonds & les plus mysterieux de l'Ecriture. Mais on les occupoit davantage aux travaux exterieurs les plus penibles, Quelques uns disent que soz.L.c.14.p. durant ces trois années ils n'estoient point encore admis à la so- 197.6. cieté des autres, & demeuroient fous la conduite du portier pour Cafall.4.c.7.p. s'exercer à l'humilité & à la patience, en servant sous luy les " hostes & les étrangers.'Il est certain qu'ils mangeoient avec les Boil.g.sa.c. autres. 'Caffien marque amplement les inftructions que l'on Cafn.l.4.c.8-18, donnoit aux nouveaux Religieux aprés qu'ils avoient esté unis P-47-77. au corps de la communaute; & elles se reduisent presque toutes à l'obeiffance.'Il foutient que la maniere donton les eprouvoit & c.s.p.cs. dont on les formoit d'abord, estoit la source & le fondement de cette vertu si sublime & si egale qu'on admiroit en eux jusqu'à la fin de leur vie.

'S. Pacome recevoit dans ses monasteres des enfans mesmes, Boll.g.pa-[comme on le voit en divers endroits de son histoire; & Saint

182

Theodore n'avoit que treize à quatorze ans lorsqu'il entra à Tabenne.]'Il les croyoit mesme plus propres que les autres à vivre fans cesse dans la presence de Dieu, lorsqu'ils estoient nourris dans la pieté de leur premier age. C'est pourquoi il exhortoit fes disciples à les conserver avec grand soin dans l'esperance d'en estre recompensez, par le soin que Dieu qui aimecet age si tendre. prendroit luy mesme de conserver leurs ames. Pour l'education de ces enfans, il croyoit qu'une feule regle suffisoit, savoir de purifier sans cesse sa conscience par la crainte de Dieu & la verité, en attendant de Dieu le secours sans lequel on n'y pouvoit réussir. 'Il vouloit qu'on leur accordast quelque relasche & quelque petite consolation, sans quoy cet age foible n'eust pu sublister dans la vertul & dans une vie fi auftere. I'll les faifoit manger avec les autres Religieux, & on les employoit à servir leur semaine. On

g. 56.5 16.

g.11.c.

g.13.c. g.19.c. a Cod.reg.p.50. \$ 175.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE VII.

Habit de ceux de Tabenne : Leur office.

les fouettoit quand les paroles ne suffisoient pas pour les corriger.

Soz.1.3.C.14.P. 516.c.d. 6 di Lauf, c. 18.p. 951.c| Vit.P.p. g. 47.5 86.

Cod.reg.p. 14.5 s|Ruf.v.P.c.j. p.458.1.

Cafn.l.1.c.8.p. 14|Cod.reg.p. \$7.5 18. e Lauf.p.916.a. &c|Cafo.c.4.p.

d Cod.reg.p.41. 5 99. r P.31 5 4|40.561.

\$ c.4.5.8.p.9.10| Soz.p.516 517. b Caln.c. 6. p. 12. 4 Cod. reg. p.14.5 24

T Es moines de Tabenne effoient habillez d'une maniere affez differente des autres, bIls portoient mesme la nuit des Levitons, Elles alloient jusques aux genoux, & n'avoient point de manches, au moins qui couvrissent les mains. Elles estoient ferrées d'une ceinture. Ils avoient pardessus une peaublanche corroyée, d'un cuir de chevre, quoiqu'ils l'appellaffent'd'un auto. nom qui fignific proprement une peau de mouton. Elle couvroit les epaules depuis le cou, & descendoit par derriere jusqu'au bas des cuiffes. [Ainsi je ne sçay si ce ne pourroit point estre l'origine des aumusses, 'Il semble qu'elle leur servoit aussi de besace, 'Ils avoient, comme les enfans de ces quartiers là, la teste couverte d'un capuce qui, selon Sozomene, estoit de laine, sans poil, & n'alloit que julques au haut des epaules. Il y avoit des croix avec la marque du monastere & de la famille dont chaque moine estoit. "Ils portoient ce semble à l'eglise un petit manteau de toile qui " leur couvroit le cou & les epaules. On peut voir dans Cassien & f Cain.1.1.6.7.3. dans Sozomene, des explications morales de ces vétemens, que le premier attribue en general aux moines d'Egypte. Il y ajoute, aussibien que Sozomene, l'Anabole ou le scapulaire, qui n'estoit

que deux bandes de laine pour ferrer les autres habits, afin qué les bras fussent libres pour travailler. 'S. Pacome portoit souvent Boll.g.27.5 9. le cilice, S. Theodore le portoit aussi quelquefois la nuit sous sa 5 91.6. tunique de lin.

'Ils avoient tous un baston quand ils alloient en voyage: & il Cod.reg.p. H. 5 4|Cain.c.s.p.1].

paroist par Cassien qu'ils le portoient mesme partout,

["Nous avons dit que S. Pacome alloit nuds-piez: ]'& il femble Boll.g.67.e/69. que S. Theodore & d'autres fiffent la melme chofe. Neanmoins f. Cod.r.g.p.j. gallicas. S. Jerome dit que les moines de Tabenne avoient des galoches : \$4. '& il est certain qu'ils avoient des cordonniers qui faisoient des Boll.g. s.a. fandales, [foit pour leur usage, foit] pour les vendre. Mais ils Cod.reg.p. 40.5 n'usoient de ces galoches ou sandales qu'en certaines occasions. 66.101. 'C'est pourquoi ils avoient des instrumens pour ofter les épines 5 \$2.95. des piez. 'Cassien dit qu'ils ne portoient ces galoches que dans des Cassa, 1, 1, 1, 10, 10, 10 beloins particuliers, & qu'ils n'avoient aucune autre chaussure. 15-

'Ils failoient douze prieres durant le jour, [& outre cela,] trois Lauce, 18. p. 916. Not s n. à l'heure du manger, douze à Vespres, & douze la nuit."Chaque d.

priere cstoit precedée d'un pscaume que l'on chantoit. Il n'y avoit pas davantage de prieres ordonnées, afin que les foibles & les imparfaits s'en pussent acquiter sans murmure. Les autres pouvoient s'appliquer fans celle à la meditation & à la priere dans leurs cellules, & en travaillant. Les prieres de la nuit se Bolle 1642. faifoient vers la minuit.'Il y avoit une priere publique"au com- g. 15-ef Cod.1eg.

acri. mencement du jour: [Nous ne voyons point si l'on y faisoit toutes P. 16.5 25. les douze prieres marquées pour le jour, ou si on en reservoit quelques unes pour Tierce & pour Sexte. Car les trois qui precedoient le repas, se rencontroient ordinairement vers None.]

'On parle d'une assemblée qui se faisoit à midi, ["Pour les douze Cod. P. 165 84. de Vespres ou du soir,]'il paroist qu'on en faisoit six à l'heure p.44.5 191.146. de Vespres, sur les six heures, & six a Complies en s'en allant concher, Ceux qui estoient dans quelque occupation qui ne leur \$144. permettoit pas de venir prier & chanter avec les autres, ou qui citoient en voyage, estoient obligez de le faire en leur particulier à l'heure ordonnée.

'Les Velpres, [& apparemment aussi Complies, ] se disoient par p.47.5 : 11.186. chaque famille en particulier.] Il y avoit d'autres prieres pour lesquelles tout le monastere s'assembloit. [C'estoit peutestre celles de la nuit.] Il paroist que celles-ci, & celles qui precedoient Boll.g. 16.1. le repas, se faisoient dans la chapelle du monastere, ou l'on offroit g. ... aussi le sacrifice[le samedi & le dimanche:]'Car c'estoient les Lause, 8, 9,96. jours où les freres recevoient les faints Mysteres. En s'en appro184

chant ils quittoient leur ceinture & leur peau de chevre, & cassascia.e. venoient seulement avec le capuce, sans avoir jamais alors de galoches.\*Ils communioient selon leur rang de profession.

Callian, 1, c, 10, p.15. a Cod, reg, p.33. 5 p.35 53, 9.13. 6 p.35 53, 9.13. 6 5 36 [Boll, g.50. 5 33, a, &c.

NOn ſc ſervoit ¹ d'une trompette, ſelon ſa traduction de Saint Jerome, pour les appeller à l'eglide. Neamonis le terme qu'emploient ordinairement les auteurs, & Saint Jerome meſme, quand Is difent qu'on les afſembloit, çt l'eclui de ʿfraper ¡ (qui ellele şcomme le dit Caſfien, \*Celoti un femaniairer qui faifoit cette fonction, ou dit Caſfien, \*Celoti un femaniairer qui faifoit cetter fonction, ou

Cafn.inft.1.4.c. 17.p.69. d Bollg.50.a. e g.54.a. g.39.d.c.f.

[quelquefois] le Superieur.

Entre les premiers difciples de S. Pacomeil n'y en avoit aucun
qui fuft Clere: & il eftoit mefme bien aile qu'il n'y en euft pas,
pour evier routes les conteffacions & les ialoufies que cela pouvoit produire. C'est pourquoi quand il falloit eclebrer les faints
Mysters, il envoyori prier un Prestre de quelqu'un ede se gelse
voifines de venir faire la feste avec eux. Que si quelque Ecclefastique demandoit à estre receu dans sa comunuante, sa l'il luy rendoit leraspect dù à son caractere; mais) il vouloit qu'il se souinist
à coure la regle de la communaute comme un autre Religieux.

'On croit que mesme un siecle aprés la mort de S. Pacome, il

Bult.ori.p.101.

Cvr. Al.ep.60.t,

5.p.z.t.

n'y avoit point encore de Prestres parmi ceux de Tabenne, & qu'ils estoient obligez de prier ceux du voisinage de venir celebrer chez eux : ce qui donnoit occasion à ceux du Clergé d'y venir aussi quelquefois sans qu'on les en priast; que mesme ceux qui estoient les moins reglez se donnoient l'autorité d'y venir offrir le facrifice; & que c'est le sujet d'une lettre que S. Cyrille d'Alexandrie écrit aux Evesques de la Libye, 'Car il marque dans cette lettre que les Superieurs des monasteres de la Thebaïde estant venus à Alexandrie, s'estoient plaints de ce que des perfonnes mariées surprenoient des Evesques pour se faire ordonner Prestres; que d'autres ayant esté chassez de leurs monasteres à cause de leurs dereglemens, s'elevoient aussi par surprise à l'état ecclesiastique, & pretendoient ensuite venir exercer leurs fonctions dans les lieux mesmes d'ou on les avoit chassez : ce qui faifoit que plufieurs Religieux aimoient mieux s'abstenir d'aller à l'eglife, parcequ'ils ne pouvoient se resoudre à recevoir la com-

p. 1.52+

munion de leurs mains, tolle and i L'Le gree à fulement vis quois,



ART, VIII.

### ARTICLE VIII.

Regles pour le manger.

Es moines de Tabeune passoient pour vivre dans une auste-rité & une abstinence extraordinaire, "Saint Pacome leur 1451/Casiaiste, laissoit neanmoins une grande libertéssoit dans le boire & le man- a lause 48.p. ger, foit dans beaucoup d'autres chofes, où il les abandonnoit à 95.61. l'ardeur de leur zele & à la force de leur foy, [pourvu fans doute 85.1[194. que les forts ne fissent rien que dans l'ordre de l'obeissance, & que les foibles n'excedassent pas la regle generale de la maison.] 'Cette regle à l'égard du manger, estoit de jeûner le mécredi & le Cod.reg.p. 13. vendredi, hors le temps de Pasque; & les autres jours, de manger 15 aprés midi & le foir. Beaucoup neanmoins se contentoient de fouper ou de difner; & le second repas n'estoit ce semble que pour les vieillars, les enfans, "les infirmes, ou dans les chaleurs excessi-

ves. On y mangeoit peu, 'Ceux qui estoient tout à fait infirmes Lauf, e. 99, P. 557. venoient manger à midi, les autres à une heure, & toujours ainsi d. de fuite jusqu'à la nuit fermée, chacun selonses forces & selon la famille dont il estoit. Les tables estoient neanmoins dressées & fervies"des neuf heures du matin. Jamais on nemangeoit hors du Cafn.inft.l.4.c. repas, & il n'estoit pas seulement permis de ramasser les fruits 18.p.771/Cod.

&cc.

&c€.

qu'on trouvoit à terre dans le jardin. 'Il paroift que l'heure la plus ordinaire du repas, "eftoit fur les 1 auf.c. 18, p. etc. trois ou quatre heures du foir, Dans la semaine sainte on ne de la la semaine sainte mangeoit que la nuit, On exhortoit ceux qui estoient fort foibles à y manger tous les jours, hors le vendredi, où personne ne mangeoit sans doute. l'Comme il estoit libre à chacun d'ajouter ce gassig, qu'il vouloit à l'abstinence de la regle, sen prenant l'ordre du Superieur, l'il ven avoit qui sortoient de table des qu'ils avoient Co.1-cg.p.u.s.d mangé un peu de pain, se contentant presque de toucher à ce qu'on ... seq Vit. P. lcur avoit servi, pour pouvoir dire qu'ils avoient fait un repas. Lac, page. L Ceux qui vouloient manger dans leurs cellules ne prenoient que du pain, de l'eau, & du sel, pour en manger ou une fois le jour, ou de deux jours l'un Quelques uns paffoient mesme deux, trois, & Laule 19-9-9-97. quatre jours sans manger, dparticulierement durant le Carcsine, de san partie. ou"d'autresaprés avoir passé tout le jour assis à travailler, de-

meuroient debout toute la nuit[en oraifon,]'Ils ne mangeoient p.sus. riende cuit durant ce faint temps.

'Leur nourriture ordinaire estoit du pain, desolives salées, du 6,399.957.4. \* Hift. Eccl. Tom. VII.

SAINT PACOME 186 Boll-g-55.0130.d. fromage, des herbes ou salées ou en salade avec du vinaigre & de l'huile, des figues & d'autres fruits dans la faison. Leurs grands £.14,010 d. # E.69.5 16.2 festins estoient certaines herbes sauvages dont on alloit faire topanium. Calin.inft.l.4.c. provision dans une isle voisine, & qu'on saloit ensuite : quand on 11.P.69. vouloit les fervir'on les desfaloit avec de l'eau. Tous les solitai- dilute, Cafn c.11.p.20. res d'Egypte generalement ne mangeoient guere que des choses feches ou crues, Des feuilles de poireau, des herbes, du sel frit, des olives, quelques petits poissons salez qu'on mangeoit cruds, 1 Boll,g.14.c|55.5 faifoient leurs delices. Neanmoins l'ordre de S. Pacome, & qu'il 15.16 19.d. disoit estre celui"des solitaires encore plus anciens que luy, estoit des saints de servir des herbes, des lentilles, ou d'autres legumes cuites avec Peres, l'huile, ou tous les jours, ou au moins le samedi & le dimanche. [hors le Caresme.] Les freres n'en mangeoient presque jamais : g. 55-6 15.16. & neanmoins S, Facome vouloit qu'on en servist, tant parceque les vieillars & les enfans en avoient besoin, qu'afin que l'abstinence des autres leur fust d'un plus grand merite. Celui qui estoit chargé de la cuifine n'en ayant point fait cuire durant quelque ke. temps que Saint Pacome avoit esté absent, il luy en fit une severe reprimende, & brula toutes les nattes que luy & ceux de fa dependance avoient faites durant ce temps là au lieu de travailler à la cuifine. 'Le vin'n'eftoit ce semble au plus que pour les Nora 13. Cod. reg. p. 18.5 vieillars & les malades; dont plusieurs mesmes n'en vouloient e Boil g. 18,5 50. pas prendre. g.55.E. 'Quoiqu'il ne confiderast nullement la depense lorsqu'il s'agissoit du bien des ames, & qu'il voulust que les freres cussent audelà du B-14.C. necessaire,'il ne vouloit pas neanmoins qu'ils usassent avec cupidité de cette abondance, & qu'ils s'abandonnassent à leur appetit, melme dans les choses les plus viles.'Voulant corriger un frere 5 41.c. tenté de vanité, il luy ordonna de manger le jour quand les autres y mangeroient, sans attendre jusqu'au soir, & de manger mesme de ce qu'on servoit de cuit ; mais il luy recommanda en mesme temps dese contenter d'y toucher, & de ne prendre que quatre ou cinq bouchées de pain, afin d'estre le maistre de son corps qui g. 14.c. estoit fort & robuste. Lorsqu'il estoit un soir sur le Nil, les freres qui l'accompagnoient servirent diverses choses pour le souper, & mangerent de toutes. Pour luy il se contenta de prendre du pain, & on remarque mesme qu'il versoit des larmes. On le pressa d'en dire la cause, & enfin il avoua que c'estoit parcequ'il les voyoit si peu mortificz : de quoy ils profiterent ensuite. Pour luy depuis g. 16.5 18.c.

qu'il fe fut revétu de l'habit de moine, jamais il ne se rassasia

d'aucune chofe, non pas mesme d'eau. Les jours de jeune on ne

buyoit point hors des repas,

Cod.reg.7.41.5

18-

Tunge de la viande leur eftoit fi peu ordinaire, qu'un frere noil, gable, extrememen attenué par la maladie, en ayant demandé, on luy en refud. Neammoins S. Pacome rouché de compaffion pour fon befoin, fit une forte reprimende aux freres de ce qu'il is a luy en avoient pas donné avant mefine qu'il en demandaît; de forte qu'on luy en alla aufficoff acheert. Pallade dit que de for temps, Lanfe, 14-79, 16-61 à dire vers l'an 400,010 et s'entroit des piet de cochon ou d'aux cres animaux pour les malades & les vieillars. Car on donnoit coat malades tout ce qui pouvoit les fonlager, Pallades étomas de ce qu'il suouriflorent des porces, on luy dit que cela fe failoit depuis longeremps pour confumer quantiré de refles qui n'eufle. Laufe, 19-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-1

"Il n'estoit point permis de parler durant qu'on mangeoit, ett.pued quoique ce ne fust pas leur coutume d'avoir de lecture à table. 

Est quand on avoit besoin de quélque chosé, on frapoit un perior pour appeller ceux qui servoient s'encore, selon Cassen, con le craça, con pour appeller ceux qui servoient s'encore, selon Cassen, con l'estoit permis qu'un x Prevoits des familles sels cal estoit sin d'autre prevoient s'encore, selon Cassen, con l'albaile, au d'un cut en cut l'autre production d'un seloit permis du persone dans le refectoire, cappaigne d'un constitute de l'est le seux des de l'estoit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un cut l'assentier les peux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un seloit pas non plus permis de jetter les yeux hors de la state, qu'un plus de la state de la state, qu'un plus de la state de la state, qu'un plus de la state de la stat

The feloir pas non plus permis de jetter les yeux hors de la attairé ur, table, ni de regarder ce que les autres mangeoient. C'elt pour «c.4800.15, quoi ils avoient leur capuce abaiffé fur le vilage, se judques au- f.c.66161.14, deffous des yeux; en forre que chacun ne pouvoir voir que ce c.477.74 qui luy estoit servi. This utoient de la melme reserve pour ne coderge proint regarder ceux qui travailloient ou qui prioient. Flo force se sur qui au milieu de ce grand nombre, ils estoient comme dans une son folitude entiere, leur abstinence (& leurs travaux) en entre proint regarder, leur abstinence (& leurs travaux) en estoit par particular pas moins cachez aux yeux des hommes. Le Superieur pouvoit Boll, g.j.c., neamonis preente garde à ce qu'ils failoient.

#### ARTICLE IX.

Des hostes; visites passives & actives; funerailles; travaux; concher.

Les hoftes, non pas melme les moines d'un autre inflitut, ne Boll, et autre les rérets, de mangeoient jamais avec les freres, à moins que ce ne fult par rencontre dans quelque voyage, l'Ifemble auffiqu'on leur donnaft[ordinairement]peu de libertié de voir la maifon & de parlet aux Religieux, "Denys Con-Boll, e, a he, feffeur, tres faint Proftre, & occomme de l'Eglife de Tenyre,

Aaij

crut que cette regle bleffoit le réfpect du à l'hôpitalité, & en vin parler au sânt dont il effoit intime ami, haisi îl fur facte fait de ce qu'illuy répondit, qu'il le faifoit melme par refpect pour les hotles, qui eullient pu eftre bleffiec des imperfections qu'ils entre vues dans plusseurs novies qui n'estoient point encore formez, & dans les enfaus.

c.
a Cod.reg p.;9.
\$ 51.
\$ Boll.g.,11.c.
Cod.reg.\$ 11.
Boll.g.,10.a.
g.,11.c|37.c.

'Du refteji rendoit aux hoftes routes fortes de devoirs, 'particulierement aux Ecclefiaftiques & aux moines, à qui on lavoir les piez, & on les menoir au lieu deltiné pour les recevoir, 'aupreté de la porte, où ils effoient dans un entier repos', & où on les menoir et don noit tous les rafraichiffements convenables à leur état. C'eftoient les portiers qui effoient chargez de ce foin; '& Sainr Pacome s'en acquitoit quelquefois luy mefine à l'exemple d'Abraham, 'mangeant mefine avec eux, [contre la regle ordinaire, l'Quand ils démandoient à venir à l'Oftèc, on les y conduifoit, fi c'eftoient des Catholiques, aprés en avoir averti le Superieur, & de là on les remenoir à leur logement, 'Il leur permetori auffi quelquefois, fans mefine les connoiftre particulierement, de voir la communauté affemblée, & d'aller mefine viiter routes les cellules.

g.57.c. # g.52.c|Cod. reg.5 51. Boll.g.55.c.

'On recevoir de méme à proportion les feculiers, & messe les femmes, à quelque heure que ce sust, Il y avoit differents logemens scion les differentes qualitez des personnes; & on prenoit un soin tour particulier des femmes, comme plus inssems. Eller logement essoit entierement separé des hommes, afin d'oster toute occasion de scandale, se peutestre hors l'enclos du monaltere, l'Ill semble ne annoins qu'on leur permit de venir à s'autoritation. I'eglis pour prier s'attendam.

Col.reg.p.;9.5

5 52.

Quand quelqu'un venoir demander à voir un Religieux, fon parenta, onen avertifioir le Suprieureu, & le Prevoft du Religieux, qui luy donnoient quelqu'un des plus anciens pour l'accompagner. Il paroilt que ces vitires fe faifoient à la porte. Il effoir permis de recevoir des fruits & des chofes femblables, fi le parent en apportoir, & melme d'en gouiter un peu, Le refte effoir pour se, l'infirmeric.

5 55.

Boll.g.ro.e.

Cod.reg.p.41.5
56.
4/5 54|Boll.g.56.

Les Religieux alloient auffi quelquefois voir leurs parens malades, accompagnez d'un autre que le Superieur & le Prevoît avoient choifi, 'Ammon ayant à aller voir les fiens dans un pays fort cloigné, demanda deux Religieux pour aller avec luy, 'Car jamais ils ne fortoient feuls, 'Quand ils oftoient trop loin pour revenir au monaîtere, ils pouvoient manger chez d'autres Reli-

Sal Goan

Nori 14 gieux ou'des Ecclefiaftiques Catholiques,mais jamais chez leurs parens, ni d'autres laïques: & il ne leur efloit permis de manger que de ce qu'ils auroient mangé dans le monaftere. On leur Cod. 1717, 605 permetroit quelquefois d'aller affifter aux funerailles de leurs 19.

Quand quelqu'un des freres estoit mort, les autres passoient Boll.g. 44.6/30. la nuit auprés du corps à lire[l'Ecriture sainte,] & à prier. Le c.

lendemain on l'enfeveliffois, & on l'alloit enterrer für ſa montarois miller gne, qui foite à "une grande lieue du Nil. Et pour yaller, ii ſa la. 8,00.4.

Loit traverfer les aux dece fleuve quand il eftoit deborde b "Tous " \$\frac{80.00}{80.00} \text{\text{const}}\$ into the street y conduifoient le corps en chantant des pleaumes, \( \text{\text{\$\text{\$n\$}}} \) + \$\frac{80.00}{80.00} \text{\text{\$\text{\$\text{\$n\$}}} \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

Comme on laiffoir les Religieux de Tabenne affez à leur dit Lances p.ms. cretion pour lemanger, aufilion impoirie des travaux plus forts d'à ceux qui mangeoient davantage. On rendoir conte chaque codargep.1.5 femaine au Superieux, du travail que l'on avoir fair. [Nous avons marqué une partie des travaux aufquels ils elfoient occupez. Il femble que celui de faire des nattes fult general pour tout le mondo, l'hors les infirmess (avo on y travaillaît mefine quand on p.151, elfoit affemble à l'egifie pour l'office. La regle obligeoir tous boile, g.o.d. les freres d'en faire une par jour. On alloit dans une ille du Nil g.o.c. cueillir les jones dont on les faifoir. On alloit couper dans la g.p., flactieux mefine ille, ou dans les monarques voifines, le bois dont on avoir befoi pour bafit ex pour bruler. [Car outre la cuifine,] on allu- coalengens es moit du feu la unit pour fe chaufter. A'on alloit ecoper dans l'iffe p.

faire la proviñon" des herbes qu'on faloir pour la nourriture des freress et l'on eftoit quelquefois quinze jours à ces fortes de tra= gentum, vaux, mefine dans le temps de Carefmef. S Pacome alloit aufit g ###.

quelquefois avec eux curer un étangou un puits : ce qu'un feculer qui venoit pour eftre Religieux, ayant condanné comme une indifereion, & mefine comme une cruauté, il vit la nuit un

Spie.

homme qui leur donnoit l'esprit d'obeïssance & de force, & à luy le ritre d'incredule & d'insidele,

'S. Pacome passa 15 ans à ne dormir que sur un bane sans s'ac-

coter, Comme chacun de ses disciples s'exerçoit à la penitence

felon le pouvoir que fa foy luy en donnoir, plusseurs voulurent l'initer en celle-ci, sin d'augmente leur recompense, & firence actele-ci, sin d'augmente leur recompense, & firence de l'exercisses des un decembrate de leurs uniques de lin la plus usée, & ils dormoient ainsi affis avec leurs habits or
Bullestata.

gu'on les milt fur un lit.

g.J1,c.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE X

Sermons; penitence; lecture; obeiffance; pauvrete; aumofnes-

Coding 19:45

LES Prevolts des familles faisoient une exhortation deux ou attains de la faisoient principalement les deux jours de jeune, [le méred] & le vendredi, ]! Il y en avoit auffi une le famedi, & deux de la faisoient principalement auffi une le famedi, & deux de vendredi, ]! Il y en avoit auffi une le famedi, & deux de vendredi, ]!

Boll, g. p. E. ledimanche, qui se faisoient toutes trois par le Superieur. L'inftruction du dimanche se faisoir en un lieu différent des autres gastipad, jours, Mais il semble que S. Pacome en sit ordinairement tous gastipad, 1444 les jours, Moa les faisoir le soir aprés le travail & le repasssur les

4, ou y heures, llorique les freres libres de rous les autres foins, n'ayant à fonger qu'à leur falut, eftoient affis enfemble, & examinoient les Ecritures, l'aroilt que c'eftoit une coutume generale[parmi les folitaires de la Thebaïde,]de s'affembler ainfi

18454-1846. le foir pour s'encretenir des chofes de Dieu' Après l'infruction
1857-1856.
1857-1856. re fuit in aprèce pour demandre à Dieu la grace de recenir
fu parolet & de c'enferviripour fonfalut; & puis chacun fe retiroit en fa cellule pour mediter ce qu'il avoir entendu jufquà la
prèce de Véferes, 'après laquelle on s'affembloit encoreldans
chaque famille]pour repeter ce qui avoir etfè dit; & S'en entretentir, '& le Prevol'd demandoit à chacunc qu'il na avoir retenu.

### (Ifemble que S. Pacome euft encore accoistumé de parler aux Fences aprés l'office de la nuit. Il lentretenoit a utili quelquefois les procharge, per principaux lematin aprés la priere. Les Religieux faifoient auffi un aux econference le matin dans chaque famille aprés les prieres. & avane que de rentrer dans leur scellules pour le remettre dans la memoirece que les Prevolts avoient dictans leurs infintuitons.

Boll g.44.4. Il femble que Saint Theodore avoit accoutumé de faire fon instruction aprés le folcil couché.

'Il y avoit des occasions ou tous les freres estant assemblez, plusieurs d'entre eux venoient prier l'Abbé de leur marquer leurs defauts en presence de tous les autres,'Ils expioient'les moin- Casainfl. 4.c. dres fautes, & quelquefois mesme ce qui n'estoit point une faute, 46.P.74. par une penitence publique qu'ils en faisoient devant tous les freres dans l'eglife, ou dans le refectoire, Pour les fautes confide. Cod.reg.t.t. rables on les puniffoit par le fouet, quelque repugnance qu'eust & Casa, 7.74. Saint Pacome d'en venir jamais à des chastimens de cette nature. [Que si le coupable ne se vouloit pas corriger, l'il estoit depouillé Casacte pet. de l'habit monastique, & chasse du monastere, comme on en voit 74.

quelques exemples.

Quoique les moines de Tabenne paroiffent avoit esté extremement occupez au travail des mains , dont tous ceux de l'E- Cafo.c. xx.p,80. gypte faifoient leur capital, on voit neanmoins qu'ils avoient des Boll, 9,900 livres dont les Prevosts avoient la garde, que les semainiers leur college, 1965 distribuoient, & qu'on remettoit au bout de la semaine entre 15leurs mains, Ces livres fans doute estoient particulierement ceux de l'Ecriture, l'Car Saint Pacome leur recommandoit beau- Boll, g. 10, b.c. coup de mediter les pseaumes & les instructions des autres livres facrez, particulierement l'Evangile. Sa regle marque[fouvent] Codsegr. 35-54. qu'en allant d'un lieu à unautre, il falloit mediter quelque passage del'Ecriture, '& joindre la meditation au travail. 'Il s'appli- Cafa.c.12.p.69. quoit à leur expliquer les difficultez de l'Ecriture, & les endroits 6 Boil g. 14.5 16. les plus profonds, & à leury faire remarquer les plus grands 17. mysteres de nostre religion. C'estoit un des principaux sujets de g 464. leurs entretiens.'Ils proposoient sur cela beaucoup de questions g 🙉 aux Superieurs, qui s'estimoient obligez d'y satisfaire de tour leur pouvoir. Et la doctrine d'Orfise successeur de S. Pacome, Cod.mg.p.67. n'est presque composée que de passages de l'Ecriture, [Ils la lifoient indubitablement traduite en egyptien; car la pluspart d'entre eux ne savoient pas d'autre langue.]

'Tous leurs entretiens estoient donc fur l'Ecriture & sur leurs Boll, g. y.c. devoirs, & on ne fouffroit point qu'ils dissent aucune parole inutile fur des affaires seculieres. Il y avoit des temps particuliere- g. 19. [Cod.10g. ment destinez pour le silence, & où ils ne parloient que par P. 44.5 116. fignes quand ils avoient quelque chose de necessaire à dire,'Ils Cod.ng.p.17. gardoient ce filence non feulement durant le repas, mais aussi 5 11-54-60. durant le travail, [c'est à dire presque roujours s]'lorsqu'ils fai- suspett, g. 19. foient le pain, dorqu'ils lavoient leurs tuniques, ce qu'ils ne facodares, se, faisoient guere le dimanche. Il estoit défendu de parler dans le .s. monastere'de ce qu'on avoit apprisautrepart.

'Ils ne faisoient rien que par l'ordre des Superieurs, sans lequel Boll.g. 16.00, ils n'entroient pas melme dans la cellule d'un autre ; & chacun g.46.b.

SAINT PACOME. ne fongeoit à se rendre considerable que par son exactitude à

1.1.10. e.8.p.67. 191

obeir. C'est la vertu que Cassien releve en eux audessus de toutes les autres, [& celle que la regle leur recommande le plus ordinairement avec celle de la pauvreté, l'Car ils estoient perfuadez d'une part, qu'on ne peut ni avoir une vraie humilité, ni vivre dans une entiere union avec les autres, ni resister aux tentations de la chair & aux autres vices, si on n'a appris à dompter la volonté; & de l'autre, qu'un Religieux qui a quelque choie à luy, est incapable d'observer comme il doit les regles de la disci-

e.j.p.61 C,11.p.69.

pline & de la vertu, furtout dans la liberté qu'on avoit alors de quitter les monasteres.'Ils estoient si ponctuels à l'obeissance, qu'un frere occupé à écrire, n'auroit pas achevé une lettre qu'il auroit commencé de former, lorsqu'on appelloit à l'office, ou à quelque autre exercice. Ils la preferoient à tout.

c.13.p.71 Boll.g.

'Il n'est pas necessaire de dire qu'il ne leur estoit pas permis d'avoir quoy que ce fust en propre, puisque"c'est l'ordre general 4:. des monasteres, & mesme de ceux qui sont moins exacts sur d'autres choses. On ne trouvoit rien dans leurs cellules que ce qui leur eftoit absolument necessaire.\*Les habits, les livres, & les autres choses dont ils n'avoient pas actuellement besoin, estoient remises entre les mains des Superieurs, Quand ils fai-

Cafn.p.71 Cod. reg.p.13.5 + 42.5 \$1 7.511. 4 Bollg ; s.c. Codregor, 41.5 67.71/76.5 16.

Boll.g.ss.

foient blanchir leurs tuniques, si elles n'estoient pas seches le foir, il falloit les mettre entre les mains des officiers jusqu'au lendemain qu'on les leur rendoit pour achever de les fecher. 'Ils n'avoient aucun argent, & plusieurs ont vécu & sont morts sans favoir ce que c'estoit. Ceux qui en avoient besoin pour les affaires de la maifon, le remetroient entre les mains de l'œconome des le meline jour qu'ils estoient rentrez au monastere,'Ils n'avoient point en effet d'occasion de souhaiter rien de propre,

parceque la follicitude charitable des Superieurs ne les laissoit

Cafn.inft.l.s.c. 'Ce qu'ils gagnoient par le travail de leurs mains alloit beaucoup audelà de ce qui estoit necessaire pour leur entretien: & outre les jardins, 'ils avoient encore des terres dans une ifle, que S. Pacome se donnoit le soin de cultiver pour la subsistance des monasteres, Mais ils se dechargeoient de tout ce qu'ils poug. 12 b/60.f. voient avoir de trop, l'en nourrillant les pauvres & les étrangers,

14.9.72 6 Boll. 2.67.2. £.48 f.

g. 41,C.

julqu'à manquer quelquefois eux inclines de pain. 'Quoiqu'ils cussent parmi eux beaucoup de personnes capables & intelligentes, ils se mettoient plus en peine d'imiter les

actions & les vertus de S. Pacome, que de les écrire, ou de composer d'autres ouvrages. ART. XI.

manquer de rien fains & malades.

ARTICLE XL.

Versu des moines de Tabenne celebre dans l'Eglise : S. Pacome en prevolt la diminution.

Es moines de Tabenne animez par l'exemple & les exhor- Boll. 4 may.g. tations de S. Pacome, ne travailloient donc qu'à se de- so.a.b. charger du poids des choses du sieclo, pour porter avec plus de facilité le joug leger de J.C. Ils servoient Dieu de tout leur Biscecœur, ayant devant les yeux l'exemple du Saint qui les conduifoit comme une lumiere celatante. Ils vivoient dans la joie, g. 47.6. dans la paix, & dans une union entiere les uns avec les autres, 'Ils n'avoient que la parole de Dieu dans le cœur & dans la e. bouche. Ils ne se sentoient presque pas vivre sur la terre ; mais jouissoient déja de la joie & de la feste du Ciel, parcequ'autant qu'ils cherchoient Dieu[de tout leur cœur s]autant la bonté de Dieu se plaisoit à remplir leur ame de la douceur de ses consolations. C'est pourquoi, encore que la pluspart ne fussent que des payfans ramaffez des villages d'alentour, j'on les regardoit neap- g.s.e. moins comme des perfonnes pleines de lumiere & de fageffe: & g.4.6. on en prit quelques uns pour les clever à l'episcopat.[C'estoit donc par l'esprit de verité, & non par aucune complaisance de l'amour propre, que)'S, Pacome regardois sa congregation com- g.48.c. me un miracle que Dieu operoit pour le falut des hommes, & comme un modele que se pouvoient proposer ceux qui vouloient raffembler des ames pour les couduire à Dieu, & les affister jusqu'à ce que la mort leur eust donné leur derniere perfection.

Les grandes aufteritez qui se pratiquoient à Tabenne, bien Men.14. may, p. loin d'empescher ceux qui vousoient se donner à Dieu, de s'y 170. retirer, ne servoient au contraire, avec l'estime qu'on avoit pour la vertu de S. Pacome, qu'à rendre ce lieu plus celebre, & à le Sozil, e. 14. p. remplir d'un tres grand nombre de personnes. Car quoiqu'il y 118.6. en cust peu de son vivant en comparaison de ceux qui y vinrent 10.4. depuis, le nombre en estoit, deja neanmoins fort grand. Un g.44.4. ancien auteur qualifie S, Pacome pere d'une multitude infinie \*Vin.P.1.1-2-14. de moines dans la Thebaïde. Pallade les fair monter au nombre de trois mille, dont il femble dire qu'il y en avoit 1400 dans le b. principal monastere; & les Grecs l'ont cru ainsi; quoiqu'on se Menza; 4may, contente d'y en mettre environ 600, quatre ou cinq ans aprés la P.100. mort de S. Pacome. an other for all BRIDE

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

g.40.f[79.a.b. 'Non seulement on y venoit de l'Armenie, de l'Occident, des

extremitez de la terre ; & Rome mesme y envoyoit de ses plus illustres citoyens, pour s'y soumettre à la conduite de S. Pacome; mais encore de grands Saints que Dieu destinoit a éclairer d'au-

tres provinces, venoient de fort loin voir cette discipline si celebre & si fainte des monasteres de Tabenne. Pallade le dit du grand Saint Macaire d'Egypte. On le remarque aussi d'Arssse C.7. P. 904.b. celebre entre les solitaires de Nitrie, Nous verrons encore que Boll.g. 14.2. des anacoretes reverez des autres, se tenoient heureux de se

rendre disciples de S. Pacome, que des Abbez venoient prendre ses avis comme d'un homme qui recevoir de Dieu des lumieres extraordinaires,'& que ceux qui estoient tombez dans des faures confiderables, recouroient à fa lumiere & à fon confeil pour s'en relever.'Un Evesque luy envoya un jour un moine accusé E-37.c.

d'avoir volé, voulant qu'il en fust le juge. On ne dit point ce qui en arriva, parceque l'endroit apparemment est défectueux,]

La congregation de Tabenne ne subsista pas longtemps aprés g.46,5 81.84.95. la mort de son fondateur dans un état si heureux & si parfait. Le grand nombre y attira la necessité de multiplier les biens de la terre; ces biens, les soins du siecle; & ces soins, le relaschement dans un grande partie de ses membres. [Cependant elle ne laissa pas de conferver encore affez longtemps une grande reputation de vertu & de fainteré, comme on le voir par la manière dont v.s. Then-Rufin, Saint Jerome, Pallade & Caffien en parlent au commen-dore de Ta-

cement du V. fieçle, plus de cinquante ans aprés la mort de Saint Pacome. 1

'Dicu[pour l'humilier dans la vertu & la perfection où vig. 37-2,6|56.5 17. voient ses Religieux, luy sit connoistre par diverses visions que cette perfection ne dureroit pas toujours, & que beaucoup ne pourroient trouver le chemin du ciel, parcequ'ils manqueroient de guides & de bons Superieurs pour les y conduire, les Supeg. 56.5 17.

rieurs manquant les premiers de lumiere, & ne songeant qu'à se disputer l'autorité; en sorte qu'un état divin degenereroit en une vie toute humaine & toute terrestre, & que mesme les méchans estant les maistres, persecuteroient les bons. On pretend que Dieu l'assura par deux fois que nonobstant cette grande corruption, il luy conferveroit jusques à la fin des siecles une race fainte & spirituelle, & des disciples dont la vertu solide seroit

d'autant plus forte & pluseleyée, qu'elle seroit plus rare, & que n'estant point aidée par l'exemple, elle auroit à combatre contre la corruption du nombre infini des méchans. [C'est ce qu'il est aifé de verifier, en confiderant S. Pacome comme l'inflitueur de l'état monaltique: car pour la congregation particuliere de Tabenne, nous n'avons point de connoillance qu'elle fubfifte encore: & quand elle fubfifteroit; nous ne voyons pas comment on y pourroit trouver aucune verus folide au milieu du fchifme & de l'herefie qui regnent depuis plusieurs fiecles dans l'Egypte.]

#### 

### ARTICLE XII.

De la regle de S. Pacome.

'S A INT Pacome pour établir une uniformité entirer dans fes Boll.a.mayg.

monafters, [dont il y en avoit quelques uns affez eloiper 14-614-6.6.

des autres, ]fit mettre par écrit les regles qu'il leur faifoit obferver; & ce fur luy melme qui les diéla, avec quelques difocurs
pour l'edification des freres.'Il femble qu'il y avoit un livre par-, paticulier pour regler la conduite des occonomes [fuperieurs des
maifons fous l'Abbé, ]'Il n'ordonnoit rien, melme fur les plus p.ps.f.
petites chofes, qu'il ne crult vuille & important.

"Bollandus nous a donné en grec un extrair des regles & des ganges ordonnances de S. Pacome. Nous avons auffi depuis longremps abban, peus en latin dans la bibliotheque des Peres, & en d'autres endroits, une regle de S. Pacome, qui marque que c'elt luy qui l'a traduite en latin. Mais le Pere Menard avoit remarqué (un la Concorde Comerga, peus des regles de S. Benoilt d'Agnane, que ce Saint qui vivoit il ya plus de 800 ans, en citoit divertes chofes qui n'ettoient point dans certe regle ou qui n'y effoient pas dans le meme ordre. Et colenge, l'altin de l'ettoient point dans certe regle ou qui n'y effoient pas dans le meme ordre. Et colenge, l'altin des anciennes regles, fait par le meme Saint Benoift d'Agnane, qui eft dans un ordre different de l'autre, & qui contient 194 articles, en y comprenant divers enfeignemens de S. Pacome, "La particles, en y comprenant divers enfeignemens de S. Pacome, "La pa-

l'avions auparavant.
"Il tradulit cette regle dans l'affiiction où l'avoit laiffé la mort pude S'Paule, qui arriva le ac de janvier 404. Et il l'accorda à la successa, devotion d'un grand nombre de Latins qui demeuroient dans d'edung pude les monalteres de Thebaïde, & dans celui de la Penitence [pres d'Alexandrie,] & qui n'entendant ni le gree, ni l'egypten, effoient privez de la leture des ouvrages de Saint Pacome, de S.

Bbij

P.Jt.JJ.

796

Theodore, & d'Orfife écrits en egyptien, & déja traduits engrec. Le Prettre Silvain luy avant donc envoyé ces livres, qu'il avoit receus d'Alexandrie, & Leonce auffi Prestre l'en estant encore venu presser, avec quelques autres freres qu'on luy avoit envoyez exprés, il ne put pas refuier davantage un travail si utile & aux folitaires d'Égypre, & à ceux de Syrie, & mesme à la fainte vierge Eustoquie fille de Ste Paule, C'est ce qu'il nous apprend luy mesme dans la lettre dont nous avons parlé, 'Il y fait aussi un abregé de la discipline qui s'observoit dans les monasteres de S.

P-33-34-

Conc.reg.p.56. Pacome: & ce qu'il en dita esté consideré comme une regle qui a porté son nom."Il y a tout sujet de croire qu'il traduisit en No T & 16. mesme temps les lettres de S. Pacome dont nous parlerons dans la fuite, avec quelques ouvrages de S. I heodore & d'Orfife fes disciples.]'Gennado parle avantagensement de la regle de Saint

Genn.c.7. Pacome.

[C'est en partie de cette regle, & en partie des historiens de la vie de S. Pacome, & des autres anciens auteurs, que nous avons riré ce que nons avons dit sur la discipline des Religieux de Tabenne, omettant, pour abreger, beaucoup de chofesqu'on y auroit pu ajouter encore.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XIII.

Du monastere de Vierges établi par S. Pacome.

30.c.

ENNADE dit que la regle de S. Pacome est propre pour les I deux fortes de moines, par où il peut bien entendre ceux de l'un & de l'autre fexe. Car Saint Pacome n'établit pas seulement une congregation de Religieux, mais il forma autii un monastere de Religieuses.]'L'occasion en vint de sa propre fœur, qui estant venue pour le voir, & n'ayant pu obtenir de luy cette confolation, ('car il ne parloit jamais aux femmes,) fuivit le confeil qu'il luy donna par le portier du monastere, de travailler à se consacrer elle mesme toute entiere à Dieu,'Il luy sit donc bastir une cellule dans un lieu un peu eloigné du monastere de Tabenne, où elle eur bientost la consolation de se voir mere de plusieurs autres filles qui suivirent son exemple, La mere de Saint Theodore qui s'y revira[versl'an 328,]y en trouva déja pluficurs.

g.11.f. « g.,o,c,f. . g.ji.e/ji.a.

Pallade die qu'elles estoient au nombre de quatre-cents vers l'an 420. PSaint Theodore fuccesseur de S. Pacome, fonda auprés de Pabau un second monastere de vierges, en un lieu nommé

6 Boll.g.47.f.

Nova 17. Bechré, Celui où le premier estoit établi, estoit nommé Men, Les vir.P. I.s.c. 14.P. Vies des Peres disent que c'estoit dans le village où estoit celui 1954. de Tabenne: ce qui s'accorde affez avec l'historien grec de Saint Boll.g.u.s 22. Pacome. Neanmoins le Nil estoit entre deux, selon Pallade que Lauf Partel Denys le Perit a fuivi dans sa traduction, aussibien qu'en ce qu'il 990.de. dir qu'elles pratiquoient toutes les mesmes regles que les Relipintal gieux, hormis qu'elles ne portoient point de peaux. Elles estoient gicux, hormis qu cues ne portoient point de peaux, Lines chostu rafées, & avoient la teste couverte d'un capuce. 4S. Jerome semble elans, elan dire que Saint Athanase, [des l'an 339,]ou au moins Pierre son 9,94 fuccesseur, apporta à Rome[en 373 ou 374,] la connoissance des d'Hier.ep.é.p. regles que S. Pacome faisoit observer à ses monasteres de vierges & de veuves.

'Personne n'alloit les visiter sans permission particuliere, Laus. post. a. hormis le Prestre & le Diacre destinez pour les servir, qui n'y alloient mesme que le dimanche, Pierre à qui S. Pacome donna Boll.g. 10, f 147. le soin de leur aster faire quelques instructions, estoit un des f.

inhadir. premiers Religieux de Tabenne, non seulement fort saint, mais encore fort agé, dont l'esprit & les yeux mesmes estoient graves & modestes, dont l'ame estoit audessus de toutes les passions, & dont les discours estoient assaisonnez du sels d'une grace & d'une fagesse divine. l'Aprés sa mort, S. Theodore donna la conduite g. 47.6. des deux maisons de Men & de Bechré à Eponyque homme saint

&"extremement grave. Tithoés dont nous parlerons dans la gifte. fuite, peut luv avoir fuccedé.

'Les Religieux qui avoient quelque parente parmi ces Saintes, g.jo.jr. obtenoient permission de l'aller voir, accompagnez de quelqu'un des plus anciens & des plus spirituels. Ils voyoient d'abord la Superieure, & puis leur parente en presence de la Superieure & des principales de la maifon, fans luy faire ni en recevoir aucun present, & sans manger en ee lieu. Les Religieux alloieut faire leurs bastimens, & les assister dans leurs autres besoins, conduits par quelqu'un des plus fages & des plus graves : mais jamais ils ne buvoient ou mangeoient chez elles, revenant toujours à leur monastere à l'heure du repas. Leur Superieur leur envoyoit du g.47.6. lin & de la laine, dont elles faisoient, suivant l'ordre du grand cconome, les étofes necessaires [pour elles &]pour les Religieux. Quand quelqu'une d'elles avoit achevé fa course, elles appor- garattantes.

&cc.

toient le corps jusqu'à un certain endroit, où les Religieux"en P.958.a.

chantant, venoient le prendre & l'alloient enterrer sur la montagne[où estoit leur cimetiere.] Pallade raporte une histoire tragique arrivée dans le monastere Laul.c.40.p. Bb iii

des filles de Tabenne, [c'est apparemment dans celui de Men,] par une Religieuse qui estant en colere contre une de ses sœurs. l'accusa d'un crime: ce que l'autre ne pouvant supporter, s'alla jetter dans la riviere, & se noya; & celle qui l'avoit calomniée, sachant cet accident, s'étrangla elle mesme. Le Prettre défendit d'offrir pour l'une ni pour l'autre, & suspendit toutes les Religicules de la communion pour sept ans, comme ayant participé à ce malheur ou par leur filence, ou par une trop grande credulité. 'Il raporte encore l'histoire de S'e Isidore, qui estoit bien aise

C.41.p.958.959.

de passer pour folle & pour demoniaque dans l'esprit de toutes sessœurs, & de recevoir d'elles en cette qualité toute sorte de mepris & de mauvais traitement : jusqu'à ce que Dieu ayant de-C.41. P.959.960. couvert fa vertu à S. "Pitere, [qui pouvoit estre un des principaux ou Payrion disciples de S. Antoine, lilvint à Tabenne, & ensuite au monaste- v. s. Antoire des Religieuses, où par les respects qu'il rendit à Isidore, il fit ne 5 17. connoistre aux autres le tort qu'elles avoient de la faire passer

pour folle. Mais peu de jours aprés, cette humble servante de Dieu ne pouvant souffrir les excuses que luy faisoient ses sœurs, & les honneurs qu'elle en recevoit, s'enfuit du monastere; &

Boll.1.may,p. Vir.P. L.c. 18. \$ 19.p.639.

depuis cela on n'en put avoir aucune nouvelle. 'Les Grecs honorent cette sainte vierge le premier de may. Quelques anciens citent cette histoire comme raportée par l'Évesque Saint Basile. [Que si c'est celuideCesarée, il faut qu'ellesoit arrivée au plustard vers l'an 375. Elle fait voir que la pieté qui regnoit sans doute encore en cette maison, n'empeschoit pas qu'il ne s'y fist aussi de grandes fautes: & elle donne lieu de croîre qu'elles n'avoient Lauf.c.427.960. point de closture. l'On y apprend encore que les meres spirituelles y estoient appellées Ammes.

#### ARTICLE XIV.

Saint Pacome visite & instruit ses Religieux ; veut estre comme eux.

AINT Pacome ne se contentoit pas d'avoir établi tant de maisons saintes, de leur avoir donné d'excellentes regles,] Boll.14.may,g. '& d'y avoir mis pour les gouverner ceux qu'il trouvoit les plus remplis de l'Esprit & de la force de Dieu. H alloit encore jour 6 d|44.45. & nuit visiter ses monasteres, comme un serviteur sidele du grand

g. 19.2| Sur. p. 204.5 46.

pasteur,'Il donnoit dans ces visites tous les ordres necessaires au salut des ames, expliquoit les Ecritures, affermissoit ceux qui estoient tentez, & animoit tout le monde à resister au demon par

le souvenir de la presence de Dieu, & par la vertu du S. Espris, » les exhortant à dire sans cesse avec David: C'est en Dieu que

nous faisons des prodiges, & c'est luy qui aneantira nosennemis.

'Quandi l'arrivoft en une maison, le Superieur affembloit tous les Balle, 114. Religieux, pour aller audevance de luy-s'é. Ils rendoient mefine ect g. 14.6 honneur à des personnes inferieures. Dans ses dernieres années g. 140. Alle de l'aversoir quelquefois Saint Theodore visiter les monasteres. Y ordonner de tout comme luy messer, guelquefois lossqu'il g. 44. La n'avoit pas le loisst de faire ses visites, il écrivoit aux Superieurs pour leur donner les avis qu'il jugosoit et les necessaires.

Il paroift qu'il alloir ordinairement par bateau fur le Nif faire se stiftes. Il mangeoit dans le bateau avec les Religieux qui l'accompagnoient; d'il y paffoit la nuit, partie à ferepoler, partie à prier, Il ramoit quelquefois luy mefine pendant que les autres gud-dormoient un peu. Cela luy arriva une fois en allant à Moncode

lorsqu'il estoit déja vieux & epuisé.

[Ce froit une chofe infinie de marquer toutes les infruêtions qu'il donnoit à fes dificiples, &qui fet rouvern repanduses ndivers endroits de fa vie. On en voit encore plusseurs cirées dans la doctine d'Orfise (Jordino Melle pas le soin qu'il avoit de repeter codergage, fans ceste aux Superieurs , qu'ils feroient responsables de toutes 725 space. Les ames qui le perdoient par leur faute & par leur negligende.

"Il recommandoit beaucoup à fes difeiples de decouvir prom. ball.g. 4.2., temme leurs tenzions à eux agui chioien les plus éclaires, pour apprendre d'eux à les vaincre, depeur qu'elles ne les portaifent à d'horribles extremitez, s'ils les cachoien longemps; car il affuroit que beaucoup de perfonnes s'effoient precipitées pour cela du haut d'un rocher, s'effoient ouvere le ventre avec un couteau, & s'échoient touses publicurs autres manieres.

[Tour luy fervoit pour intruire,] Paffant dans un voyage Este. I auprès de quelques tombeaux où il y avoit des perfonnes qui pleuroient, il fit remarquer à S. Theodore qui l'accompagnoit, que leurs pleurs nerefficileiteroient perfonne; mais que les larmes que nous repandons pour nous medines, & pour les autres, peu-

vent ressusciter des ames.

[Comme il écrivoit en chifre & par enigmes,]'il parloit aussi squelquesois[par figure &]par enigme dans ses instructions,[sans doute pour réveiller ses auditeurs, & pour s'expliquer ensuite.]

'Il gouvernoit les enfans spirituels que Dieu luy avoit donnez, g.49.4 sans songer jamais qu'il sust leur Superieur & leur pere, 'Il vouloit g.40.76 qu'un Superieur observast le premier ce qu'il pretendoit saire

SAINT PACOME. observer aux autres, & qu'il vécust dans la mortification & dans

Cod reg.t.t.p. \$ LS 46.

100

les croix autant & melme plus qu'eux. On sçait que c'eftee qu'il a parfaitement observe, oc que comme ses enfans qu'il offroit à Dieu, estoient sa gloire, aussi il estoir leur exemple & leur modele. Nons avons vu jusques où il portoit l'austerité de la penitence. Pour le reste melme, j'quand on luv avoit rendu quelque service, il taschoit d'en rendre un semblable, ayant peine qu'un autre le

Boll.g.36.5 49. 16.13.14.40. g.34.2.

fervift, parcequ'il croyoit devoir fervir tout le monde. 'Lorfqu'il estoit malade, à quoy il paroist qu'il estoit fort sujer, Jiamais il ne fouffroit qu'on luy fift rien de particulier pour le foulager, l'Un jour que le frisson l'avoir pris au fortir du travail qu'il avoit fait avec les autres, Theodore ayant mis fur luy"une re/2000. converture de poil de chevre, il la fit ofter pour en fairemettre une de natre, comme on en donnoit aux autres. Il refusa de mesme 4 434.

des dattes que Theodore luy presentoit, & dit en pleurant: Quoy! parceque nous fommes chargez de travailler pour les freres, & « de pourvoir à leurs besoins, nous nous donnerons la liberté de « depenfer[tout]pour nous? Et où est la crainte de Dieu? Avez « vous, Theodore, visité tous les freres, pour savoir s'il n'y en a » point d'autres malades? Nous avons deja vu"qu'une autre fois on «V.5 2.

E. W. 16 g.44.c.

luv avoit presenté quelque chose ou il y avoit de l'huile, il y jetta de l'eau jusqu'à ce que l'huile en fust toute sortie. Dans sa derniere maladie ayant demandé une converture un peu plus legere, parceque fon corps extremement affoibli, ne pouvoit plus supporter celle qu'il avoit, on luy en alfa querir une fort legère; mais quand il la vit si differente de l'autre, il n'en voulut point. Car il « ne faur pas, dit-il, que j'aie rien de plus que les freres.

#### 

ARTICLE

Douceur & humilité de S. Pacome.

40.0.

'E Saint recommandoit à ceux qu'il mettoit en charge, de prendre soin des foibles comme d'eux mesmes, de souffrir avec patience ceux qui n'avoient pas affez desoin de leursalut, en attendant que Dieu les touchast; de les reprendre en particulier, & s'ils se faschoient, de les laisser pour quelque temps, dans l'esperance que cette patience mesme les feroit revenir à eux, comme on ne tourmente pas sans cesse un malade par les remedes. [C'est à quoy il n'avoit garde de manquer, luy qui paroist avoir excellé, furtout en condescendance & en bonté. Nous le verrons dans l'histoire

l'histoire de Silvain & de quelques autres, outre celles que nous reservons pour la vie de Saint Theodore, où l'on verra qu'il employoit bien plus l'adresse que l'autorité pour convertir les plus grands pecheurs, I'Un frere voulant s'en aller, parcequ'il le trou- gifche. voit trop rude dans ses reprehensions, il s'en sit faire devant luy de grands reproches, aufquels il ne répondit que par ces paroles: » Pardonnezmoy, j'ay manqué: Maisne faut-il pas que vous souffriez

" un peu vostre pere? Et par là il guerit ce moine,

'Il y avoit"dix anciens Religieux chastes de corps, mais sujets g.41.41. à Pabau. a no mines à murmurer, "& qui avoient peu de déference pour ce qu'il feur asses airs. disoit. Il fut longtemps à les reprendre & à les avertir de se cor-

riger, fans que cela fervist de rien. Mais comme un ferviteur de Dieu est patient & aime les ames; au lieu de les abandonner, il s'appliqua tout entier à prier pour eux devant le Seigneur. Il veilla durant quarante jours, sans manger que de six ou sept jours l'un : de forte que son corps devint tout à fait sec & sans force. Mais enfin Dieu l'exauça, & donna à ces dix freres le sentiment de leurs fautes, pour s'en relever & en guerir parfaitement, aprés quoy il les retira du monde.

'Il raschoit autant qu'il luy estoit possible, de ne faire peine à per- g.p.e. fonne: '& lorfqu'il luy arrivoit de bleffer quelqu'un par quelque g. 41.4. parole[moins discrette,]son cœur en estoit penetré de douleur, sentant les reproches que la verité luy en faisoit : de sorte qu'il n'avoit point de repos qu'il n'eust appaisé celui qu'il avoit attristé.

'S. Theodore traitant son frere avec une indifference qui estoit 8:5.4 tres sainte en luy, mais qui blessoit son frere encore foible, le Saint l'obligea d'en user avec plus de condescendance, & de luy témoi-

gner plus d'amitié.

[On voit sa douceur & son humilité dans ce que l'on raporte,] 'qu'entretenant un jour un anacorete qui l'estoit venu voir, il dit g. 17.b.c. à S. Theodore qui estoit auprés de luy, d'aller preparer à manger à ce frere. Theodore crut qu'il luy disoit de les laisser parler enfemble en particulier, & s'eloigna un peu pour cela. L'œconome vint ensuite à passer; & S. Pacome luy ayant dit la mesme chose, l'econome ne comprit pas non plus ce qu'il luy disoit. Le Saint regarda cela comme une tentation que Dieu permettoit[pour eprouver sa patience, Jalla luy mesme preparer à manger, mangea avec son hoste, & le renvoya, Il demanda ensuite à Theodore & à l'œconome, pourquoi ils n'avoient pas fait ce qu'il leur avoit dit, & ayant sceu d'eux comment la chose estoit arrivée, il benit Dieu de ce qu'il luy avoit donné la patience, & ne l'avoit pas laissé

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

202

tomber dans la triftesse où le demon l'avoit voulu jetter. 'Il craignoit moins les tourmens de l'enfer que de ne pas suivre g.43.d.

g. 49.b.

g.19.c.

g.30, b.c.

g.40.c.d.

TESUS CHRIST dans son humilité & dans sa douceur. C'est pourquoi il se soumettoit plus qu'aucun des simples Religieux au Prevost du lieu où il se rencontroit, ne vouloit rien avoir ni rien recevoir que par son ordre, Et lorsqu'un autre faisoit l'instruction, il se mettoit au rang des freres pour l'ecouter. Pour les injures, il les regardoit non comme un mal qu'il fallust souffrir avec patien-

ce, mais"comme un gain & une couronne qu'il falloit recevoir &c. avec joie & avec action degraces. Nous en verrons dans la fuire un tres bel exemple.

'Ilse soumerroit avec plaisir & exhortoit les siens à se soumettre aux Evefques & aux ministres de l'Eglise, à qui il laissoit, comme aux fuccesseurs des Apostres, le jugement des Ecclesiastiques qui pouvoient tomber dans quelques fautes, fans y prendre d'autre part que celle de la douceur, de la charité, & de la compassion que rous les membres de I E su s CHRIST le doivent les uns aux autres.'Il estoit si plein de l'esprit de compassion, & touché d'un tel amour pour les ames, que fouvent lorfqu'il voyoit des hommes qui ne connoissoient point le Dieu qui les avoit créez, il versoit en secret une grande abondance de larmes, souhaitant, s'il eust

\$42042640640640640640640640642642640640640640640640640640640640642642

# ARTICLE XVI.

# La charité de S. Pacome pleine de force & de vigueur.

A douceur de S. Pacome n'empeschoit point qu'il ne reprist les fautes avec force, j'puisqu'il y en avoit qui le plaignoient Boll.14,may.g. \$6.b. mesme de la severité de ses reprimendes, & qui ne les pouvoient g.+0.b. fupporter. Ses instructions portoient plus à la crainte & à l'effroi qu'à la joie & à la confolation, parcequ'il parloit toujours des tourmens de l'autre vie.

esté possible, de les sauver tous.

'Un frere avant un jour fait deux nattes au lieu d'une ordonnée par la regle, il les exposa par vanité en un lieu où S. Pacome ne ponvoit manquer de les voir. Il les vit en effet, & les montrant à ceux qui estoient avec luy, il leur dit en gemissant: V oyez ce frere « qui travaille depuis le matin jusqu'au soir pour le demon, & qui a s'est epuilé le corps, sans que soname en retire aucun profit. Il fit « ensuite appeller ce frere, non pour le louer, comme il pensoit, mais pour luy ordonner que quand les autres seroient à l'eglise"& &c. au refectoire, il se presentast derriere eux avec ses deux nattes, & les suppliast de demander misericorde à Dieu pour un miserable qui avoit preferé deux nattes à son royaume. Il le condanna en- e. fuite à demeurer cinq mois enfermé feul dans une cellule fans parler à personne, n'ayant pour nourriture que du pain, dusel, & de l'eau, & faisant deux nattes par jour.

Comme la conduite estoit pleine de lumiere & de sagesse, il traita d'une maniere toute differente une maladie qui paroissoit affez femblable à celle-ci.]'V oyant un des freres fort auftere dans g. 16.6.6. fa vie,mais qui s'elevoit des dons de Dieu, il l'avertit souvent en particulier avec beaucoup de douceur, que le demon travailloit à luy faire perdre par l'orgueil tout le fruit de son travail; que jusqu'à ce qu'il l'eust vaincu, il devoit se reduire à la vie commune, manger à la mesme heure que les autres , en goustant seulement un peu de ce qu'on servoit de cuit, & prenant quatre ou cinq bouchées de pain pour combatre & la vanité & la fenfualité, & ne faire point de grandes prieres hors les communes. Le frere obeit durant quelque temps, & puis revint à fonordinaire, murmurant contre le Saint, qui l'empeschoit, disoit-il, de jeuner & de prier. Le Saint avoit une grande compassion de luy, le voyant pres de tomber & dans l'ame & dans le corps fous la possession du demon. Theodore qu'il avoit envoyé le visiter, luy avant raporté qu'il prioit sans cesse, il le renvoya avec ordre de l'empescher de prier. Ce frere le receut avec des injures, & comme Theodore ne le quittoit point, enfin il prit un baston pour luy en donner sur la teste. On vit par là"& par la suite qu'il estoit tout à fait possedé. S. Pacome obtint sa delivrance par de frequentes prieres: & son ame fut en melme temps delivrée de la pollession de l'orgueil,

[Quoique ce Saint eust receu de Dieu un grand don pour guerir les maladies, il n'en usoit pas neanmoins envers ses principaux disciples, & aimoit mieux les voir souffrir avec patience les Nor 117. plus grands maux. (C'est ainsi qu'il anima"Athenodore malade g.60.61.535.36.

de la lepre, à attendre avec parience que Dieu le foulageast luy meline s'il le vouloit, sans recourir aux movens humains pour diminuer un mal que Dieu ne luy envoyoit que pour l'utilité de fon ame: '& il le laissa mourir ainsi dans la souffrance[sans le Sor.14,may,p. guerir, Nous n'en raportons pas l'histoire qui est celebre. I

Theodore son plus cher disciple estant une fois travaille d'une Boll, g 4 22 tres violente douleur de teste, & suppliant le Saint de le soulager

» par ses prieres, au lieu de le faire, if luy répondit : Croyez vous, n mon fils, qu'il nous arrive des douleurs, des afflictions, ou d'autres

peines, sans la permission de Dieus Supportez cette douleur avecune humble patienee, & Il vous guerria quant il luy plara, Ques'il daigne vous eprotuver longtemps, rendez luy en graces à « l'imitation du tres parfait & du tres patien; Joh, qui aumilieu « detannt ét ourmens, benission toujours le Seigneur; afin que demesme qu'à luy, en recompens de ces douleurs, J s 111 S H R I S = augmente vos consoliations. Car bien que l'abliennee. & la perservance en l'oraison foient tres louables, un malade merite « beaucoup davantage lorsqu'il lousstreoi ma la avec patience.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XVII.

Saint Pacome desinteressé; plein de zele pour l'Eglise.

I E definteressement qui est une des principales epreuves de la vertu dans les recituliers, l'est henore plus dans les Superieurs des maisons religieuses, & surrout dans ceux qui gouvernent des corps & des congregations entieres, puisson ne voit que trop souvent par des experiences deplorables, que le desir trop humain ou d'agrandir ou de faire substiter leur communauté, leur fair faire bien des choses qu'ils condanneroient dans les autres; comme si leur Communauté estoit leur dieu, & qu'il faillust la conserver aux depens de toutes les loix divines & humaines; ou comme si Dieu en abandonnoit la conduite à leur lumières, & que cen fust pas la providence qui gouvernaît les Ordres Religieux, aussibien que l'Eglisé & tout le reste de l'univers.

Boll,14.m2y,g. 46.d/50,2, g.57.\$ 21. S. P. Acome ne tomba point dans ce defaut, J'& les fautes messes où l'interest de sa communauté sit tomber ceux de Tabenne malgré tout le soin des Saints ses successeurs, ne parurent point tant qu'il vécut, Dans une famine où l'on ne trouvoit presque pas de

blé dans toute l'Egypre, le Saint donna cent'pieces au procureur miros. pour en aller acheter partout où il poutroit. Le procureur en trouva chez un officier de la ville d'Hermuthis, qui avoit la garde du blé publie, S. qui par piece fluy en donna pour deux-cents pieces dor, & à raison de treixe mesures par pieces, au lieu qu'on ine nut plas trouvé autrepar rei cinq mesures pour le messem prix; en luy fassant jurer qu'outre les cent pieces qu'il apportoit, il en donneroit en core cent autres flavant la moission, ...]

'Le procureur s'en revint bien content de son voyage. Mais quand le Saint eut sceu ce qu'il avoit fait, il défendit de laisser

\$ 11,18.

Owner Coople

feulement entrer un grain de ce blé dans la maifon, obligea le procureur de l'aller vendre auxenvirons au prix qu'il l'avoit eus, pour en rendre l'argent à l'officier, & d'en achecer d'autre pour cent pieces d'orfeulement & fur le pie que les autres l'achecoiene. Et quand il eut fait tout cela, il luy ordonna de demeurer en repos dans le monaflere, mettant une autre perfonne à fa place. Outre cette image d'interfet qui paroiffoir dans la fagelfic humaine du procureur, outre qu'il avoit uté avec trop de liberté de la bonne volonté d'un autre, & qu'il avoit violé[en quelque forte]les loix de l'obeffillance, le Saint ne vouolit point dutout voir fa maifon engagée à aucuné detre, furtout à l'égard du fife. Et fi ce blé fuit perien chemin par quelque malbeur, cela cult pu avoir des fuites tout à fait fafeheufes. C'e fut par la meme fagelle que S. Auguftin Autoffine. The voulte point dure fuccefficie office. 4 par la member de peut fou fut cele foir de proprie chemin par quelque mort fon Egille une fue ferience de member.

naviculs riam,

rafféedans le corps de la marine.

S. Pacome en une autre occasion manquant de blé, parcequ'on Balle, p.b.
avoit donné tout celui de la maison en aumosne, en receut une
quantité considerable, qu'il n'eltoit pas pour lors enétat de payer,
mais c'estoit d'un particulier, (& non du public ;) & il paroissoit
visblement que. Dieu mesme le luy avoit envoyé, & non une
prudence humaine & interesse.

"[Il avoit infpiré à fes vrais difciples cet amour de la pauvreté.]

Nous "Gellu qui prédioit à la cordonneie, avoit mis entre les mains g. 54. L.

du procureur une grande quantité de fandales pour les vendre à
un certain prix ; & quand le procureur luy en cut apporté l'argent, il futfurpris de trouver un tiers plus que le prix qu'il avoit
marqué. Il s'en vint à Saint Pacome pour le plaindre, [cequi elt
commun, mais d'une maniere qui n'elt millement commune
"aujourd'hui dans les monafteres, [En vertie,mon Pere, luy dit-il,
" vous n'avez pas raifon de vous fervir de ce frere, qu'il a l'efprit du

monde, & qui vend les choses un tiers plus qu'on ne luy dit. Le procureur s'excusa sur ce qu'on avoit trouvé ce prix si bas, qu'on

» l'accudoit d'avoir volé ce qu'il vouloit vendre; ce qui l'avoir obligé de recevoir cequ' on luy avoit voulu donner. Mais le Saint fans recevoir cette excufe, luy dit que l'amour du gain luy avoit fait commercre une grande faute, donni l'alboit qu'il fift penitence, & qu'ainfi il e dechargeoit d'un emploi qui ne luy efloit pas utile. Mais il l'obligea avant toutes chofes à aller rendre ce

qu'il avoit receu de trop,

'Le Saint donna sa charge à Zachée qui estoit un excellent 144.4. Religieux, & un homme de Dieu, qui s'elevoit, dit-on, par des C c iii

actions & des effets réels audeffus de toutes les louanges des

g. 43.d| 44.b. hommes,'Il alla à Alexandrie pour vendre les ouvrages des freres en 347, & encore en 348 aprés la mort de Saint Pacome. [1] g. 45c. pouvoit estre mort en l'an 152, l'Iorsque Theophile & Coprés 2 64 64.

furent envoyez à Alexandrie par S. Theodore.

[S. Pacome au milieu de sa retraite à l'extremité de l'Empire,] prenoit une entiere part aux affaires de l'Eglife, dont il s'inforg. 44.b.c. moit avec soin; &"les maux que faisoient les Ariens le touchoient &c. d'une tres sensible douleur. C'estoit un des sujets de ses prieres les plus ardentes. Aussi il recommandoit à ses disciples de n'a-

voir jamais aucune union avec les sectateurs de Melèces le schisg.48.c. matique, ] & d'Arius, '& de ne prier jamais [ni avec les Ariens & les autres heretiques, ni melme]'avec ceux qui favorisoient les

Ariens.

g.sj.c.f.

g. to.d|53.57|p. 'Il estoit assurément fort opposé à Origene, à ses ouvrages, & à 124.f. ceux qui les lisoient; [en quoy il pouvoit bien aller audelà de ce que l'amour de la verité & de la justice demandoit de luy,

puisqu'il estoit homme: & cela ne doit pas paroistre étrange. Car Origene a toujours eu ses ennemis aussibien que ses défenseurs: & il estoit disficile que les gents de bien qui ne s'instruisoient pas des choses par eux mesmes, (car il est visible que Saint Pacome ne lisoit pas Origene,) ne suivissent les impressions de ceux en qui ils avoient croyance: outre que perfonne n'ajamais douté qu'iln'y cust des choses tres dangercuses dans Origene; & tout le monde ne se trouvoit pas toujours egalement disposé à les excuser. Il est aisé aussi que quelques personnes aimassent le mal mesme qu'elles trouvoient dans cet auteur, ]'& qu'ainfi Dieu ait fait des miracles pour faire connoistre au Saint qu'elles avoient pris dans ses écrits une doctrine corrompue. [C'est à quoy il faut borner l'ce qu'il dit que Dieu luy avoit fait connoistre: [outre qu'on scait que des visions ne font jamais une grande foy dans les ma-

tieres contestées, estant aisé que celui qui les a eues, ou celui qui les raporte, ajoute, sans y penser, quelque chose à la verité, en fuivant sa prevention propre. Car il est visible que l'historien de Saint Pacome effoit auffi opposé à Origene, que peu instruit de son histoire; puisqu'il le fait chasser de l'Eglise par Heracle; ["attribuant à cet Évesque disciple d'Origene, ce qui n'est vray V. Origene

que de Demetre son persecuteur.] 'Comme le Saint haissoit les ennemis de la verité, aussi il avoit

un amour ardent pour les gents de bien, & sa plus grande joie s. On ne voit put bien fi c'eft de S. Pacome que cela est dir, ou fi c'est de S. Theodore,

estoit'la fermeté & l'avancement des Orthodoxes, en qui il crovoit voir I.C. residant sur le throne de son Eglise,'Il avoit un g. 48.c. respect tout particulier pour S. Athanase, [non sculement à cause de la dignité & de la vertu, l'mais encore parcequ'il le regardoit 450.46566. comme une colonne de l'Eglife & un athlete de la verité, & à cause des persecutions qu'il souffroit pour l'Evangile & pour la vraie foy. Saint Athanase de son costé aimoit extremement Saint g.48.b.c. Pacome & ses disciples.

'Il reveroit aussi S. Antoine comme un miracle de la grace, & e. comme le modele des anacoreres. ["Et nous avons vu]'avec quelle g.45.e.d. V. 5 1.

estime S. Antoine parloit de luy.

V. 5 t.

&cc.

'Quand il voyoit quelqu'un dire ou faire quelque chose contre gase. l'honneur de ces grands hommes de l'Eglife, non feulement il ne le pouvoit fouffrir, mais il rompoit absolument avec ces personnes, qu'il regardoit comme des ferpens, alleguant ce qui est dit dans l'Ecriture contre la medifance & la punition de Marie, lorfqu'elle murmura contre Moyfe fon frere.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XVIII.

Des miracles & des autres dons extraordinaires qu'a eus S. Pacome.

[ D I EU n'accorda pas seulement à S.Pacome les dons de la grace qui le rendoient saint devant ses yeux; mais il y ajoura ceux qui pouvoient encore le rendre illustre devant les hommes, Car nous avons vu] que les plus anciens auteurs ont Laufe, \$1.0.900. remarque que le merite de sa vie luy sit obtenir de Dieu des dons elcy. Alea ap. apostoliques, comme celui des miracles, celui de la prophetie, P.I.J.C.J4.P.J04. celui des visions & des revelations extraordinaires. [C'est ce qui 499.1. fe voit en divers endroits de fa vie, où nous apprenons qu'il Boll.14.may, g. receur aussi le don des langues, & une grace particuliere pour le 19.6.c. discernement des esprits; & que Dieu luy decouvrit beaucoup : 8.45.4.b. de choses, tantost par des revelations, tantost en luy parlant interieurement dans le cocur, tantost par le ministere des Anges.

Outre divers miracles, qui y font marquez en détail, l'on y lit g. 11 1800.14. que le Seigneur qui fait tout pour le bien des ames, opera par mayspaos 42. luy un grand nombre d'autres guerisons en faveur des moines & des seculiers. Quand cela arrivoit, il ne s'en enfloit point, demeurant toujours dans son humilité & sa gravité ordinaire, Que s'il arrivoit quelquefois qu'il n'obtinft pas la guerison de quel-

208

s'affligeoit point de ce que Dieu ne l'avoit pas exaucé; fachant que les Saints ne doivent avoir en vue que sa volonté, & imiter ce que Jesus Christ disoit luy mesme à son Pere, Que votre volonté foit faite, & non pas la mienne. Il estoit si eloigné de se regarder comme un A postre, [a cause de ses miracles, ] qu'il nese jugeoit pas seulement digne de prier pour luy mesme. C'est pourquoi il prenoit les Saints pour ses intercesseurs, & il disoitsouvent dans ses oraifons: Vous qui estes dignes de Dieu, priez pour moy qui suis a

g.60,5 33.

un pecheur. 'Un Abbé heretique envoya un jour luy faire cette proposition; Si vous estes veritablement un homme de Dieu, passons a ensemble le Nil à pié, pour voir lequel de nous deux est le plus a aime de Dieu. Le Saint à qui on vint dire ces paroles, "les rejetta a etc. avec horreur, difant qu'il ne songeoit nullement à faire des miracles, mais à pleurer ses pechez, à ne tomber point dans les jugemens terribles de Dieu, & à eviter par son secours ces sortes de pieges du diable. Et comme ses disciples s'étonnoient que cet heretique eust la hardiesse de s'engager à des choses de cette nature, il repondit qu'il auroit pu faire ce prodige par la permission de Dieu & par le secours du demon, pour s'abysmer de plus en plus dans son impieté, & y affermir ceux qu'il avoit abusez. Il leur apprit ensuite à ne se point elever de ces sortes de merveilles, à ne point demander des visions, & à ne point desirer de voir des demons, parceque Dieu nous défend toutes ces choses dans ses Ecritures, en défendant de le tenter.

'Il preferoit de beaucoup les miracles invisibles aux exterieurs, & la guerifon des ames à celle des corps: ["& nous avons v.516, vu]combien il laissoit souffrir ses plus chers disciples sans les guerir.'Il regardoit aussi la vue d'un homme de bien, & la grace de considerer Dieu"dans un Chrétien qui est son temple, &c.

comme la plus grande de toutes les visions; & il estoit bien eloigné de souhaiter les autres, croyant que cela n'estoit nullement permis à un pecheur comme luy. Il se contentoit de recevoir ces graces quand il plaisoit à Dieu de les luy communiquer, esperant que venant de la source de l'humilité, elles ne le feroient point tomber dans l'orgueil. 'Un jour qu'il instruisoit les

g.17.c.d.

Religieux, il fentit dans son cœur un mouvement qui le fit tout d'un coup cesser de parler; & en mesme temps il envoya l'œconome à la cellule d'un frere pour luy demander pourquoi il. n'estoit pas venu à l'instruction comme les autres, & pourquoi.

au moins il ne prioit pas, mais s'amuloit à dormir. A quoy il » ajouta, Je doute fort que ce foit là un moine; & en effet, il fortit du monafter (quelque temps aprés, ja "ayant pu' s'abandonner à Dieu pour porter sa croix.' En assistant un jour un frere à la mort, g.e.a ilconnut par la lumière de Dieu l'état de son ame, & vir les Saints qui venoient la recevoir.

(Dieu luy faífoit comprendre les penfées & J'les malices des £675.6 demons, comme s'il les euft entendu parler, & les artifices par lefçuels ils tafchent de tromper les hommes; & il fe fervoit de cette lumière pour s'oppofer à leurs illutions; Se trouvant un g.34.2 jour dans une grande fierre, il connut que c'eltoit un effet de la malignité des demons, & non de la nature : de forte qu'il paffa deux joursentiers fans manger. Le troifeme jour, s'eltant levé pour prier un peu, il fetrouva gueri, & alla au refectoire avec les autres; Il voyoit quand cela arrivoit de melme aux autres, & les 8, exhortoit à fe moquer decet artifice des demons.

[Dieu qui conduifoit fa langue & fes pas, luy faifoit decouvrir quelquefois les choses les plus secrettes sans mesme qu'il y pensait.]'Estant un jour venu à Tabenne pour guerir la faute g.40.41. d'un frere, il parla d'une maniere qui touchoit une autre faute qu'il ne savoit pas: & aussitost le frere coupable de cette derniere faute la luy avoua publiquement. Il fe servit de cette rencontre pour s'humilier; & pour reconnoistre devant tous les Religieux, que c'estoit Dieu qui regloit tout, & qui faisoit connoistre à luy & aux autres ce qu'il luy plaisoit, non quand ils le vouloient, mais quand sa providence le jugeoit ainsi à propos.'Il reconnut g.4:44 encore dans une assemblée plus considerable, que ces operations extraordinaires de Dieu en luy n'y estoient pas permanentes, & ne dependojent nullement de sa volonté, mais de celle qui les luy communiquoit, pour favoriser l'ardeur[qu'elle luy avoit donnée pour travailler au falut des autres. Il les regar- g.p.ff 40.c. doit comme des mysteres qu'il falloit entierement cacher aux hommes, ou ne les leur decouvrir qu'en partie autant qu'elles pouvoient servir à leur edification. 'C'est pourquoi il n'en parloit gat.d. quelquefois qu'aux principaux de ses disciples.



# 

ARTICLE XIX.

S. Pacome reçoit S. Athanase, fait quelques miracles &c.

[ T L nous reste encore diverses choses à dire de S. Pacome, où nous tascherons de trouver quelque ordre de temps; & nous fuivrons en cela non feulement le texte grec de sa vie, mais encore les traductions latines, qui ayant peutestre esté faites sur des exemplaires meilleurs en ce point, lient plusieurs choses qui sont detachées dans le nostre. Que si c'est une faute & une pure liberté des traducteurs, cette faute n'est pas au moins d'une

grande consequence.

Boll.14.may, g. 10.\$20|Sur.ib.p. 200.5 25 Vit. P.I. I.p.111,5 16.

La premiere chose qu'on remarque aprés l'établissement du monastere de Tabenne, c'est qu'outre l'eglise qu'il y avoit fait bastir pour les Religieux, ]'il en sit faire une dans le village par le conseil de Serapion Evelque de Tentyre, afin que les bergers des environs puffent s'y affembler le famedi & le dimanche, & y entendre la parole de Dieu dans les Ecritures. Comme il n'y avoit pas encore de Lecteur, il la leur lisoit luy mesme, avec une modeltie & un recueillement qui edifioit tous les affiftans, & leur inspiroit le desir de recevoir le battefine; & il v en cut en effet plusieurs qui se convertirent, Ses Religieux y alloient aussi avec luy. Il fe chargea du foin de cette eglife & des hoftes qui y furvenoient, julqu'à ce qu'on y cust établi un Prestre.

Boll.g.11,2,b,d,

La reputation de S. Pacome & des Religieux de Tabenne se repandit dans peu de temps par tous les environs, & fit glorifier le nom de J. C. par un grand nombre de personnes, dont plusieurs mepriserent toutes les choles du monde, & embrasserent la vie folitaire. La fœur du Saint connut par là sa pieté, se le lieu de la demeure: \& estant venue pour le voir, comme nous avons

g. 10.c.f. g.12.dies.b.

déia dit, sans pouvoir obtenir cette grace, elle en receut une plus grande en se consacrant à Dieu. L'estime de la vertu qui se pratiquoit à Tabenne, y attira peu aprés le jeune Theodore, que v.S. Theo-Pecule y amena[vers l'an 328, du pays de Latople, où S. Pacome 1006 51. l'avoit envoyé pour affifter en ces quartiers la quelques perion- mit allai-

nes affligées.

g. 12.a.b|Vit,P. P.116.C.

'S. Pacome n'avoir pas encore un fort grand nombre de disciples, lorsqu'il s'apperceut[que le demon avoit déja repandu sa zizanie parmieux, & qu'il y en avoit quelques uns qui vivoient plutost sclon la chair que selon l'esprit. Il leur sit de frequentes

exhortations pour les corriger : & comme ils n'en tiroient aucun profit, il fe retira en un lieu à l'écart, où il fe jetta le visage contre terre . & s'adreffant à celui mesme qui luy avoit ordonné d'aimer son prochain, il le conjura d'avoir pirié de ces ames, & de les soucher'de fa crainte, afin qu'elles esperassent en luy. [Comme Dieu fait misericorde à qui il luy plaist, sa priere n'eut point d'effer sur ces cœurs endurcis. Le Saint ne les abandonna pas neanmoins, & aprés avoir encore eu recours à Dieu, il leur impofa quelques regles & quelques prieres particulieres, afin qu'en les observant au moins comme des serviteurs, ils arrivassent peu à peu à la liberte des enfans, & à l'amour de leur devoir. Mais quand ils virent qu'il ne leur effoit pas permis de vivre felon leur volonté, ils aimerent mieux fe retirer, faifant voir que rien ne profite à ceux qui ne travaillent pas serieusement à leur falut. Neanmoins leur malheur servit aux autres pour s'avancer de plus en plus dans la vertu.

Lorfque Saint Athanase voulut faire la visite des Eglises de la Bolle 10.e.

nafe note &c.

&cc.

&c.

haute Thebaïde, dans les premieres années de son episcopar, v. S. Atha- ["c'est à dire apparemment en 333, ] & qu'il passa en bateau auprés de Tabenne, S. Pacome alla audevant de luy avec un grand nombre de ses freres, mais il se cacha au'milieu d'eux pour n'estre point apperceu du faint Evelque, fachant que Serapion l'avoit prié de l'ordonner Prestre & Superieur de tous les solitaires du diocese de Tentyre. Des que ce Saint avoit esté fait Evesque, g. 6,66 [en l'an 116, comme les ennemis de la verité publicient diverses calomnies contre luy, le S. Esprit avoit assuré S. Pacome que c'estoit une colonne de l'Eglise, & un predicateur invincible de la verité.

[Nous avons vu comment]'S. Pacome satisfit le Confesseur g.p.c. Denvs de Tentyre, fur la maniere dont il recevoit les hostes. 'Ce 4. faint Prestre le pria une fois de le venir voir à Tentyre, comme ayant quelque chofe d'important à luy communiquer. Mais c'estoit proprement pour satisfaire une femme du lieu qui estant fort incommodée d'une perte de sang, esperoit d'estre guerie par le Saint. Et elle le fut effectivement, en s'approchant secrette- Vit.P.c.je.p. ment de luy par derriere, & en"touchant fon capuce durant qu'il 147. s'entretenoit dans l'eglife avec Denys. Le Saint vit bien que

c'estoit pour elle que son ami l'avoit fait venir, & la renvoya'en Sur. p. 201. 516. luy donnant sa benediction.

Ce fut aprés cela qu'arriva l'histoire d'un Religieux d'un mo- Boll.g.p. 519. z. Selon Denys, ce fut le Prettre qui la benit : ma.s il paroitt que Diengfins doit eftre afté. Dd ii

naîtere voifin de Tabenne, qui vouloit eftre elevé à l'emploi d'ecconome, dont fon Abbéne le jugeoir point capable : & pour fe défaire de fes importunitez, l'Abbé qui prenois fouvent avis de S. Pacome, lyud que c'effoite ce Saiut qui luy avoit conficillé de luy refuser l'emploi qu'il demandoit. Austitot le Religieux vini à Tabenne, ouil trouva le Sainto coupleavec fes Religieux à faire une muraille autour de son monaîtere. Il l'entreprit en Pabordant, & dechargea fur luy facoler l'part routes s'ortes d'in-sec, jures S. Pacome ne luy répondit qu'avec des paroles dedouceur, & en luy demandant pardon. Mais il fit plus : car il confeilla à l'Abbé qui avoit suivi son Religieux, de luy accorder ce qu'il vouloit, dans l'esperance que cette condétendance le froit

revenir à luy : & cela arriva effectivement,

Vit,P,c,35.p. 127|Sur.p.202.5 \$7Selon Denys le Petie & Surius, ce moine demandoit à effre elevé à la clericature, & y fut effectivement elevé s[c qui donnoit lieu de Sétonner que Saine Pacome cuf porté la condécendance judque dans le Sanctuaire, en y faisant entrer, contre touters forres de regles, un homme qui en éloit indigne d'ailleurs, & que son ambition, sans parler de se emportemens, en rendoit encore plus indigne. Mais le texte grec fait voir que ces traducteurs se sont mepris, & ont entendu de la conduite des ames, ce qui n'est dit que de la charge d'econome, & de la conduite du temporel d'un monaliere, L'es grec nous apprend encore que quand ce Religieux vir qu'on luy accordoit l'economa; si ne voulur pas le recevoir, & vin aussilient l'amander pardon à S.

Boll, g. 31, f.

Sur. \$ 38| V. P. c.

\$6.

a Boll. g. 31, 33.

Pacone.

'Il ne faifoit que de partir lorsqu'un homme accourut pour conjurer le Saint de delivere sa fille possicéed ud demon, \*Il le fin benissant une roba de la fille, & avec de l'huile qu'il avoit consacrée par sa priere: & il delivra en mesme temps l'ame de cette fille'de la possicision d'un peché qui estoit inconnu à son se, pere propre, mais que l'Esprit de Dieu avoit s'ait connoilire au Saint. 'Il delivra de messime un ensan possicé, par du pain qu'il donna à'son pere pour luyen faire manger, [len esqu's re c'éroit] se, 'ce Moysiessis' pope pour luyen faire manger, [len esqu's re c'éroit] se, 'ce Moysiessis' pope pour luyen percipies coi si le vouloient s'aire perirs, s'ut delivré par le Saint; & ce miracle paroit avoir fait un grand eclar.

g. 13 a.b. g. 43.f.

ARTICLE XX. Fondation des maifons de Pabau, Chenobofque, & Moncofe.

A maison de Tabenne se trouvant enfin trop petite pour Bott, 14. may, g. ceux que Dieu envoyoit à S. Facome, il en établit une fe- 14. c/s 8.6. conde en un village abandonné nommé Proou, dans laquelle il mit un ceconome & les autres officiers necessaires pour la conduire,'Ce monastere est ordinairement appellé Pabau, 28 [par g. st. fist. alp. Note so. abreviation]Bau["ou Baum.] Il estoit dans le diocese de Diof- #1.e. polis la haute[ou la grande, qui est l'ancienne Thebes;] bce qui 6p.190.1 [g.19.4. n'empesche pas qu'on ne croie qu'il estoit fort pres de Tabenne,

'S. Pacome y établit sa demeure ordinaire, L'occonome general 8-18.6.6. de tous les monasteres y residoit aussi, & toute l'occonomie des , autres maisons se faisoit dans celle-ci. On l'appelloit en effet le grand monastere. C'est celui dans lequel tous les Religieux se g. 19 41 Genn. v. moins comme le monastere de Tabenne estoit la source de ce- a/Genn.c.7. lui-ci auffibien que des autres, ]'quand on a voulu donner un soz.1.1.c.14.p.

nom general à ceux de cette congregation, on les a toujours ap- 1 6.61518.6. pellez les Religieux de Tabenne.

V.5 19.

'La maifon de Pabau estoit établie des l'an 336, & quelques Boll.g. 45.d. autres encore, Car quelque temps après l'établissement du mo- g. 14-d. nastere de Pabau, un vieillard nommé Eponyme, qui conduisoit quelques anciens folitaires, le vint prier d'accepter son monastere appellé de Chenobosque. Le Saint y mit quelques uns de ses Religieux pour y vivre avec les anciens fous la conduite d'un econome. Il donna cette charge[ou tout d'abord ou quelque 8-45-2.] temps aprés]à Orfile, qui n'estoit pas deses plus anciens disciples: b.e. & quelques uns à cause de cela murmurerent de sa promotion, Mais S. Pacome voyoit dans le progrés qu'il avoit fait, celui qu'il

v.s.Theo devoit faire à l'avenir.'Il marqua mesme assez clairement, "qu'il acdore de Ta- feroit un jour fon fucceffeur.

'Il établit de mesme une quatrieme maison à Moncose ou Mo- g. 14. dp. 112.cg. canse, à la priere de quelques anciens solitaires qui y demeuroient, entre lesquels un nommé Jean [ou Jonas dont nous parlerons dans la fuite, se fignaloit par sa vertu. Il y établit pour Superieur"Corneille l'un des plus faints de ses disciples, On alloit g. 14.4/15.4. [de Tabenne]en ce lieu par bateau; & il semble qu'il falloit

D'd iii

SAINT PACOME. coucheren chemin, 'On passoir devant Chenobosque pour y aller

g. 43.2. de Pabau.

g.60.2|Sur.p. 104.5 46.

'Il bastit en ce lieu une eglise la plus belle qu'il put, avec des ailes, des pilastres de brique, & divers autres ornemens : de sorte qu'il avoit de la joie & quelque sorte de complaisance d'avoir fait ce bastiment. Mais croyant que cette joie venoit du demon & de l'orgueil, il obligea ses freres de tirer les pilastres de l'eglise avec des cordes attachées au haut, en forte que tous demeurerent"penchez ou tortus.[Il est difficile de comprendre comment rouse. cela se pouvoir faire, & comment le bastiment posé sur ces pi-

Boll.g.60.2,

lastres pouvoit subfister, si ce n'estoit par miracle, l'Aussi Saint Pacome ne l'entreprit qu'aprés avoir eu recours à Dieu par la priere. [Mais cette aversion qu'il avoit pour le faste qui se glisse dans les monasteres sous une fausse apparence de pieté, est encore un plus grand miracle. Il prit cette occasion pour avertir ses Religieux de ne songer point trop à embellir ce qu'ils faisoient; mais de s'appliquer entierement à eviter la complaifance lorsque la grace de Dieu leur auroit fait faire quelque chose de bien , depeur de devenir la proie des demons,

#### **ゆかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか** ARTICLE XXI.

## Le Saint predit la chute d'un moine, & le met en penitence &c.

Boll. 14. may, c. 17.2.1 |Sur.ib-p. 205.5 57. Sur. 5 60. Cod.reg.t.1.p.

A[premiere]vision qu'ent Saint Pacome estant en la compagnie de ses freres sur le dereglement que le temps apporteroir à fon Ordre, & qui luy donna occasion d'en demander depuis ume seconde, [est assez probablement] 'celle qu'il eut dans le monastere de Mocanse, ou ayant esté ravi en extase, les solitaires qui estoient avec luy, écrivirent les paroles que l'Esprit de Dieu luy fir proponcer pour leur instruction sur ce oui devoir arriver dans la fuite du remps aux chefs & aux Superieurs de ses monasteres. Nous avons encore ces paroles, qui font d'un style figuré & prophetique, avec quantité de caracteres grees, qui estoient un chifre & une espece de langue [qu'un Ange luv avoit apprise, comme nous le dirons dans la suite.

p.64.65.

Nous avons dit que la maison de Paban estoit fondée des l'an 336. Et elle peut meime l'avoir esté affez longtemps auparavant.] Car la famille des Grees qui y effoit établie, subfiftoit des l'an

Boll.g. 64. F. 335, fous la conduite de Theodore l'Alexandrin dont nous parle- v.s jo 4 g. 40.f. 1, treize ans avant la mort de S. Pacome.

215

rons dans la suite. Comme ce Theodore ne savoit pas l'egyptien , 4. 'S. Pacome qui l'aimoit beaucoup à cause de sa vertu, souhaita de «. pouvoir apprendre le grec pour l'entretenir. Dieu luy accorda 8.95.k.

Vs 16. [depuis]cette grace en faveur d'un autre.

"Enré les difeiples qu'avoit le Saint des le remps de Conflan-grabort les tim", ly on avoit un qui da voit quitté la vic des anacoreses, parmi

"1915". Iléquels il «'folit rendu illufre, pour se mettre sous se disépline.

Il se sent au bout de quelque temps press'é d'un violent de lir du
marryre, & il prioit souvent le Saint de demander à Dieu pour
luy cette grace; mais le Saint au coutraire, l'exhorosit à étousser
eu luy ce desir, & à ne songer qu'à Sacquiter avec fideliet des
devoirs deson étas, l'assignant que's il le faisit, il seroit un jour
uniaux Martyrs, Comme ce frere ne celsit point de l'importuner, le Saint luy dit un jour qu'il seroit ce qu'il vouloit, & qu'il
ne tiendroit qu'à luy d'acquerir la couronne qu'il soluhaioit;,
mais qu'il prit bien garde qu'au lieud estre Martyr, il nedevinit
apostat, parcequis l'aux demander à Dieu de ne point comber d'ans

latentation, & non pas s'y jetter volontairement.

'Deux ansaprés, le Saint ayant envoyé que lques freres couper des kejonces enune îlle proche des Blemmyes, il dit à ce frere de prendre un afine pour leur aller porter que lques provisions, mais de prendre bien garde à luy. C'étoit a filez luy direc eq ui alloix arriver. Car des Blemmyes qui venoient querir de l'esu à la riviere, ayant rencontré ce fèrere, se faificent de luy, luy lierent les mains, sè le mencrent à la montagne où estoient leurs camarades. Ceus-ci le receurent avec de grandes railleries, se luy commanderent d'adorer leurs dieux. Il le refus d'abord : mais quand il les vit e. l'épéc nucè la main le menaceravec fureur de le teur s'il n'obseff. foit, la frayeur le faifit; ce grand destr qu'il avoit du martyre s'évanouit : enumont, il verda du vin fur leurs sfacrifices, mangea avec eux de la chair offèrre à leurs idoles, & tua son ame pour ne pas laisser mourir un copts guin epouvoit eviter la mort,

[Comme Dieu ne vouloit que le guerir de l'enflure de fon orgueil,]'es barbases le aifferent bien off aller; & il e'n reviniera u monaîtere, les habits dechirer, & le visfage tout meurtri des coups qu'il s'ettoit donaez[dans la violence de fa douleur,] Il trouva Saine Pacome qui venoit audevant de luy, ayant festu fa faute [par quelque revelation.] Le frere se jetra à ses piez, & luy avoua avec degrands est sie lerine qu'il avoit commis pour n'avoit pas fuivi son conscil. Le Saine pour le luy faire encore sentir d'avantage, luy fit de grands reproches des fascherés (ès uy fit neamonis s'

enfin esperer de recevoir misericorde de la bonté de Dicu, s'il vouloit embraffer les remedes qu'il luy preseriroit. Il témoigna qu'il estoit prest à tout. Et le Saint luv ordonna de s'enfermer pour le reste de sa vie dans un lieu partieulier, sans parler à perfonne, sans prendred'autre nourriture que du pain, dusel, & de l'eau, de deux jours l'un; de faire deux natres par jour, de veiller & de prier autant qu'il luy seroit possible; & de ne cesser jamais de pleurer sa faute. [Comme ce coupable estoit touché & humilie, lil embrassa avec joie tout ce qui luy estoit prescrit, & en sit melme deux fois autant. Il combatit ainsi avec courage durant dix années, au bout desquelles il alla se reposer en paix avec la gloire d'estre martyr de la penitence, & de la grace qui convertit les cœurs, & leur fait faire audelà de ce qui semble impossible aux hommes. S. Theodore & quelques uns des principaux alloient quelquefois le confoler & le foutenir dans fa retraite. 11 y en a qui difent 2 que Dieu donna des marques à Saint Pacome du

Sur. 14. may, p. 111.578.

repos dont il jouissoit. Boll.g 19.b.c.

Un[autre]folitaire estant tombé dans le mesme malheur que celui-ci, vint trouver S. Pacome, quoiqu'il ne fust pas desa congregation, pour recevoir de luy les remedes de fonmal; & s'en retourna avec la joie de pouvoir esperer sa guerison, s'il joignoit les travaux du corps aux larmes d'un cœur contrit & humilié.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXII.

Histoire de Silvain comedien.

Boll, 14. may, g. [NO u s avons marqué]'que S. Pacome employoit les discidifficiles, comme à curer des puits. Un feculier déja avancé en age qui venoit demander l'habit, les ayant trouvez en cette occupation, s'en scandaliza comme d'une cruauté; mais Dieu"l'en &c. reprit la nuit dans une vision, comme un homme qui n'avoit point de foy; ce qui l'obligea de confesser publiquement sa faute: & le Saint le receut dans le monastere.

Sur.ib.p.106.5 5 (#iBoll.g.41.c)

'Il receut en melme temps'un comedien nommé Silvain qui an pipare 52. b.c. n'estoit encore qu'un enfant, aprés l'avoir averti de prendre bien garde à quoy il s'engageoit, & s'il pourroit accomplir toutes les

Boll.g.ga,c.

choses ausquelles un moine est obligé. Silvain promit tout ,'& 1. THE THE PART DESCRIPTIONS.

a. I'ay peur que ce ne foit qu'une faulle traduction.

s'acquita

s'acquita fort bien de sa promesse durant quelque temps, pratiquant avec foin la mortification & l'humilité. Mais il se relascha depuis, & oubliant le foin de fon falut, il s'amufoit à ses anciennes boufonneries, que d'autres commençoient à imiter. On en fit des Vit, Parte par plaintes à S. Pacome, & plusieurs des freres demanderent qu'on le chassast, Mais S. Pacome voulut user de sa patience ordinaire, pria Dieu sans cesse de vouloir par son extreme bonté luy toucher le cœur, 'luy fit de fortes reprimendes, &"le fit meime fouetter Boll, g.p.e, plusieurs fois malgré la repugnance qu'il avoit d'en user de cette fit venir devant toute la Communauté, & après luy avoir repro-

maniere, Cependant Silvain ne se corrigeoit point, & les freres vit. P. p. tal. 1. continuoient à demander qu'on le chassaft, Ainsi S, l'acome le Bolle sus, ché fa dureté incorrigible, il ordonna qu'on luy oftast l'habit de la mailon, qu'on le chaifait, & qu'on le renvoyait chez ses parens.

Notes.

'A ces mots, Silvain"qui n'avoit encore qu'environ vingt ans, b.c/42,c. fut faifi d'effroi, & ne voulant point dutout retourner dans le monde, il se jetta aux piez du Saint tout fondant en larmes, le conjurant de tout son cœur de luy vouloir encore une fois faire milericorde, & luy promettant de changer de vie. Le Saint luy g.52.e.d. reprefenta combien il avoit peu delieu de se fier à ses promesses. Et comme Silvain continuoit à le conjurer d'avoir pitié de luy, promettant avec de grands fermens de se corriger; il demanda e. s'il y avoit quelqu'un qui voulust répondre de son changement, "d. Petrone se contiant en celui qui ne veut pas la mort du pecheur, mais fa conversion & favie, se presenta pour luy servir decaution; [& fa charité toucha fans doute celle de Dieu & celle du Saint.] Ainsi quoique toute la Communauté persistast à vouloir qu'on v. P. P. 12. L. chaflaft Silvain, S. Pacome declara qu'il luy pardonnoit encore Boll, g.g.d. No 7 1 12. pour cette fois en faveur de Petrone, & le mit sous la conduite g. 12.6.d.

de l'scnamon l'un des plus excellens des freres, en le priant d'avoir foin de fon falut, & de joindre mefme fa penitence à la fienne, puifque pour luy il estoit trop occupé du soin des autres pour luy pouvoir rendre cet office de charité. Et il ne voulut peutestre pas

pour la mesme raison en charger Fetrone.]

'Il eut la joie de voir son indulgence benie de Dieu, Silvain 4. obeit à Pfenamon avec une exactitude incroyable. Il s'occupa avec ardeur aux jeunes, aux veilles, à la priere, au travail s'en g p.d. forte qu'il servit d'exemple à tous les autres en toutes sortes de vertus: Mais il excelloit furtout en douceur & en humilité, gar- g.41.d. dant un perpetuel filence, ne levant presque pas les yeux pour \* Hift. Eccl. Tom. VII.

118

regarder perfonne, & verfant fans ceffé des Jarmes, 'mefine durnat Le repas, que leuceffort qu'il ffi quelquefois pour les recenir. Et comme on y trouvoit de l'excés, il répondoit, Comment ne vou. « lez vous pas que je pleure, moy qui av monté fur le theater, qui « aprés avoir connu la verties, ay negligé mon faitet, & me fuis vu « en danger d'eitre chaffé de cette maifons qui ay fait des fautes » pour leiquelles je devrois avoir donné ma vie s. & qui a prés cela » me voy encorelervi par des Saints, dont je ne fuis pas feulement « digne de bailer les pas fur le fable.

£142-d.c.

g 52.d.

S. l'acome admirant ce grand changement de la droite du Treshaut, dit un jour dans l'assemblée des freres, qu'il v en avoit un parmieux, qui surpassoit tout ce qu'il avoit jamais vu de vertu. On crut qu'il parloit de Theodore, de Petrone, d'Orfife, ou de Corneille; & il se fit longtemps prier pour s'expliquer, Enfin, il dit que s'il croyoit que celui dont il parloift fust capable de se laisser emporter à la vanité, il ne le nommeroit jamais. Mais qu'il n'estoit ni pour se rejouir des louanges, ni pour s'affliger des blasmes, parceque son humilité le rendoit inebranlable dans la vertu, & que melme tout ce qu'on diroit pour le relever, ne feroit que l'humilier davantage. Il a jouta enfuite, que Theodore & les autres avoient lié le demon, mais que l'humilité de Silvain l'avoit tellement vaincu, qu'il ne pouvoit plus paroiftre devant luy, Silvain combatit ainfi durant fept ou huit ans jusques à sa mort; & Saint Pacome aprés s'eftre rejoui de sa pénitence, eut encore la joie de voir un grand nombre d'Anges venir recevoir fon ame pour la presenter à Dieu, comme un parsum precieux, & une victime d'un prix rare entre les hommes.

g.41.e[53 a. g.53,b,

# ARTICLE XXIII,

Saint Pacome fait agir S. Theodore; fonde cing nouvelles maifons.

Boll.14 may, 37.c.f. 'UN R e des choses dont Saint Pacome entretenois[le plus] se Religieux, efloit de veiller fans cess pour se preserver de chutes, & se garantir des embusches du demon. S'estant fort étendu un soir sur cette matiere, un Religieux nommé Mavo, d'ailleurs for reglé & sans vices, & qui estoit medime depuis longtemps Prevost d'une famille, se blessa de ce entretien, comme se crovant luy & les autres alles affernis, & hors du danger de tomber souvent. Cel aft qu'il ne voulut pas allet le lendemain couper des jones comme les autres, s'excussant sur quelque sa

commodité, Mais S. Pacome estant revenu le mesme jour avec les freres, luy parla d'une maniere qu'il vit bien que la disposition de son cour luy estoit connue. Il confessa sa faute, & glorisia Dieu de l'en avoir delivré.]

'Quelques jours aprés, le Saint obligea S. Theodore de faire f. au lieu de luy l'instruction ordinaire, "sans luy donner sculement le loifir d'y fonger; & il l'ecouta de tout fon cœur comme un g.; s.a. homme alteré de la parole de Dieu, qui fongeoit moins à eprouver g.si.si. la capacité de Theodore, qu'à profiter des instructions que Dieu

Nors 1. luy donneroit par fa bouche. [C'eftoit vers l'an 334,"ii] Theodore Sur 14. may, r. n'avoit alors que vingt ans, comme il y en a qui l'écrivent. Aussi 103.5 51. il y eut quelques uns des plus agez, qui ne voulurent pas l'ecouter, le meprifant comme un enfant; ce que S. Pacome reprit comme une tres grande faute, & devant toute la Communauté, a & "en Boll.g.18.a.b. leur parlant ensuite à eux mesmes: & sa correction mélée de (8:12)

feverité & de douceur, guerit la plaie que l'orgueil avoit faite dans leur ame.

'En l'an 336, S. Theodore fut témoin[à Pabau]d'une priere tres Boll, g. 63, b. c. ardente que fit S. Pacome, pour demander à Dieu qu'il fist misericorde aux hommes, & qu'il n'entrast point en jugement avec eux, mesme avec les moines & les vierges. Durant qu'il prioit, il fe fit un tremblement de terre, qui ne cessa que lorsque S. Pacome « s'écria plein de joie,[commeayant esté exaucé.] Benisovez vous, d. » Seigneur, qui avez fauvé les hommes, 11 défendit à Theodore de rien dire de cela durant qu'il vivroit, & l'exhorta à crier inceffamment vers Dieu, fans la mifericorde duquel l'univers ne peut fublister. Sept jours aprés il quitta Pabau pour aller visiter ses autres maifons; [ & au retour, ]'il raporta à S. Theodore & aux de. autres quelques visions qu'il avoit eues touchant la certitude de la foy Catholique, & de l'innocence de Saint Athanase; ce qui n'citoit pas peu utile, en un temps où les Ariens fembloient triompher par les avantages que leur avoient donné les Conciles de Tyr & de Jerusalem. | Il mena ensuite S. Theodore à Tabenne, g. 66. a.b. où il changea en larmes la joie un peu trop grande qu'il avoit pour une grace que Dieu luy avoit faite, en l'avertiffant que cette faveur luy imposoit de nouvelles obligations,

'Des qu'il eut environ vingt-cinq ans, S. Pacome l'employa à g-40-2/4s.f. visiter au lieu de luy les monasteres, & cinq ans aprés, c'est à g.18.6. dire vers l'an 34.4,]voyant la capacité[& l'eminente vertu]que l'Esprits de Dieusluy donnoit, il le fit œconome & Superieur de Tabenne. Car pour luy il residoit ordinairement à Pabau,

210 'Theodore venoit tous les foirs de Tabenne à Pabau entendre g. 19.d. l'exhortation que S. Pacome y faisoit, & il l'alloit ensuite redire à Tabenne, 'Un jour qu'il estoit ainsi venus à Pabau, jil se trouva que le Saint estoit tout occupé à la priere dans l'eglise; & il eut la nuit des visions qui l'effrayerent jusqu'à luy ofter presque la vie, comme il le dit le lendemain en particulier à Theodore & à quelques autres des principaux.'Mais il semble qu'il ne leur dit pas ce qu'il avoit vu.

g. 18 b.

d.f.

£

1,c,j9.p.i29,

'Son histoire, après avoir dit qu'il avoit fait Saint Theodore Superieur de Tabenne, ajoute qu'il établit de mesine les prin- &c. cipaux & les plus faints de ses disciples, Superieurs en d'autres maisons. [Nous n'avons point trouvé jusques ici qu'il eust plus de quatre monasteres d'hommes sous sa conduite. l'Mais en cet endroit mesme, sa vie parlant de la vertu de Petrone, dit que sa conversion fut suivie de celle de toute sa famille; son pere, ses freres, ses sœurs, ses parens, ses serviteurs, s'estant tous donnez à Dieu dans la communauté de Tabenne, Son pere nommé Pfenebe,'y donna avec luy tout fon bien, particulierement un lieu appelle parti-

Thebeu ou Thebué, ou S. Pacome mit des Religieux, 'Cela ne se fit ce semble qu'aprés la fondation du monastere de Tafé, dont on ne dit rien de particulier, ] & de celui de Pane, que S. Pacome"fonda auprés de la ville de mesme noma la priere se "d'Arée Evefque du lieu, qui estoit un homme tres pur dans sa Areis. foy,"fort austere, & un vray ministre de J.C.'La fondation de irmis. f144.c. Thebeu fut suivie par celle de Tismen dans le diocese de Pane,

que le Saint établit en allant visiter les autres; & au bout de quelg. 18.f | 44.d. que temps par celle du monastere de Lichnum ou Fachnum, 'nommé austi Chnum, aqui estoit sur le bord du Nil, bvers Latople, Bult.occ.p.9 Cod.teg.t.t.p. audeffus[mefme]de Thebes, Ainfi la congregation de Tabenne fe trouva composée"de neuf monatteres d'hommes, l'tous dans Nort 144 # Bolf.g.45.c.f. 6 E. 18. E. la haute Thebaide,[1] y faut a jouter le monastère de filles coneg.74.3. duit par la sœur de Saint Pacome, Se Quelques uns en mettent d p 190.b. # Bult.occ.p.8. plusieurs, [de quoy nous ne voyons pas qu'il y ait de preuve.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXIV.

Voyage du Saint à Pane : Il empesche de chanter pour un mert.

Sur. 14 may, p. 207, 56: [Vir. P.L. ORSQUE Saint Pacome se vit obligé d'aller à Pane pour y fonder un monaflere, il resolut d'aller en chemin faire la visite de ceux qu'il avoit déja fondez, Comme il approchoit de

l'und'eux,'il vit tous les freres qui conduisoient en chantant l'un 16/Boll, g. ft.b. des leurs à la sepulture. Ils s'arresterent des qu'ils apperceurent le Saint; & quand il fut arrivé, ils le prierent de faire oraison pour le mort, Il avoit fouvent averti ce frere de se corriger, & Boll, g. st. e. toujours inutilement.'Il ne laissa pas de prier pour luy. Mais au 142.6. fortir de la priere, il commanda de cesser le chant, sit bruler devant tout le monde les habits du mort, défendit d'offrir pour luy le facrifice. & ordonna cu'on l'a llast enterrer sur la montagne. fans chant, [& fans aucune autre folennité.] Les parens du défunt g.g.b.e. qui estoient presens, & les Religieux mesmes, le supplierent instamment de permettre au moins qu'on chantast à l'ordinaire; 'mais il dir que ces honneurs qu'il n'avoit point meritez, ne dieze. feroient qu'augmenter ses supplices eternels. Au lieu qu'en confideration de cette ignominie qu'on luy faisoit, Dieu dont la bonté est infinie, pourroit diminuer ses peines, & luy rendre mesme la vie, afin qu'il fist penitence. Il y a en ceci des choses qui font audellus de nos lumieres : mais nos lumieres font bien audessous de celles de ce grand Saint, L'historien demande g.48.6. pourquoi il avoit fouffert ce frere jusques à la mort, sau lieu de le chaffer puisquil ne se corrigeoit pas : 18 il répond qu'il n'en scait rien; mais qu'il scait que ces hommes de Dieu ne faisoient rien que d'utile [ & de juste, ] leur severité & leur douceur estant conduites par les regles & la science de Dieu. 'Il ditencore que Saint b. Pacome voulut en cette occasion donner une juste fraveur à ses disciples pour les preserver de la negligence.]

jusqu'à cequ'on le vinst prier de venir donner sa benediction à un 197,5 44 Vis. P. Religioux de Chenobosous qui se mourair. & qui leu domandair. 440 p. 190-Religioux de Chenobosque qui se mouroir, & qui luv demandoir cette grace. Il partit aussitost pour y aller: mais estant pres du lieu, 'il vit l'ame de ce frere que les Anges portoient dans les IbiBoll.g. 40.e.

'Il paffa enfuire deux jours à instruire ceux de cette maison, g.s. b|Sunp.

cieux s'de forte qu'il n'alla pas melme jufqu'à Chenobofques[y Boll.g. st.c. ayant peutestre fait sa visite peu de jours auparavant.]

&c.

Quand il fut arrivé à Pane, l'Evefque Aréell'v receut avec Sur. p. 208. 5661 toutes fortes de marques d'affection & de joie , jusqu'à faire faire Vu.P.c. 41.p. une fette publique à fon arrivée. Il luy donna auffitoft une place in Boll, g. g. d. auprés de la ville pour y bastir son monastere; & le Saint travailla à en faire faire l'enceinte. Quelques personnes ponssées par une envie maligne vinrent la nuit abatre ce que l'on avoit batti; mais la parience du Saint fut plus forte que leur malice : Dieu se declara fon protecteur: & ces malheureux estant revenus une autre fois, furent arrestez par un Ange tout environné de seu, qui Ee iii

Sur 5 6 Vit. P.

a Boll.g. 18.d. f,

défendoit la muraille, Quelques uns disent mesme qu'ils furent confumez par ce feu, "Ainfi le monastere fut basti; & le Saint y établit pour econome, Samuel, qui joignoit une gayeté toute fainte à une tres grande abstinence. Il y mit un nombre considerable de ses Religieux, entre lesquels un nommé Talmas excelloit dans toutes les vertus & exterieures & interieures, Il avoit perdu les yeux du corps, pour estre eprouvé comme Jobs & comme Tobie, ce qui n'empelchoit pas qu'il ne fust infatigable & dans les veilles, & dans toutes les autres pratiques de la penitence. Le Saint demeura un temps considerable dans ce monastere, pour y mieux établir la discipline, parceque ce n'estoit pas loin d'une ville. Durant qu'il y estoit , deux philosophes vinrent pour luy &c. faire des questions, aufquelles Corneille & Theodore répondirent au lieu de luv.

g.ss.c.d[Sur.s 67.

Pabau, les demons'se mirent en grand nombre autour de luy, se. comme pour l'accompagner par honneur, afinde luy donner de la vanité: mais il les combatit en confessant à Dieu ses pechez, Boll, g. 15 diSur. Pour lesquels il se jugeoit digne de l'enfer, 'Tous les freres estant 56-Vie.P.pajt. fortis pour le recevoir, un enfant se plaignit que depuis qu'il estoit parti pour aller visiter les freres, on ne leur avoit rien donné de cuit ; à quoy le Saint répondit avec beaucoup de douceur qu'il luy en donneroit luy mesme. Celui qui avoit soin de la cuifine avoua en effet qu'on ne leur en avoit point donné depuis deux mois; parcequ'on n'en mangeoit point quand on enfervoit, & qu'ainsi c'estoit une grande quantité d'huile perdue, Mais le

Saint ne se satisfit pas de cette excuse dont il luy sit voir l'inutilité par une reprimende tres vive: & pour luy faire comprendre la grandeur de fa fante, il fit bruler"toutes les nattes que luy & les 100 braffes. autres freres de la cuifine avoient faites durant ce temps là, au

'Comme il s'en revenoit de là à fon monastere ordinaire de

P.c.44|Boll.g. 56.4.

lieu de s'occuper à leur office. Sur. 6 621 Vit. P. 'Il leur parloit encore sur ce sujet avec beaucoup de zele, lorsqu'on se vint avertir que de celebres anacoretes le deman-14|Boll.g.ss.ss. doient. 'Ce font ceux qu'on pretend que Dieu luy fit connoistre Sursas so Vit. estre infectez de quelques erreurs tirées d'Origene, Après les avoir quittez, il vint faire la priere avec les freres, qui allerent ensuite manger; car c'estoit sur les trois ou quatre heures du soir. Mais pour luy il continua à prier jusqu'à ce qu'on appellast pour la priere de minuit, demandant à Dieu qu'il luy fist connoistre ce qui arriveroit de sa congregation dans la suite des temps,

Sur. C. 64Boll. 'comme'il luy en avoit déja marqué quelque chose dans une v.s 11. g.17.a.b.

&cc.

&c.

80

vision.'Ce qu'il en apprit l'affligea"jusqu'à luy faire presque avoir Bolleg se.c. regret d'avoir commencé une chose dont la fin devoit eftre si peu heureuse. Et JESUS CHRIST pour le consoler, voulut luy d. 5.18. apparoistre dans un état glorieux, mais la teste couronnée d'épines. Cela luy donna sujet de faire une grande instruction à ses 5:9.30. Religieux aprés l'office de la nuit, "pour les animer à combatre fans relatche contre le demon & contre leurs passions.

#### ARTICLE XXV.

Quelques visions de S. Pacome: Il obtient le don des langues.

■ E Saint partit incontinent[de Pabau] pour aller à Tabenne Vis.P.L.1.c 46. avec S. Theodore qui en eftoit alors Supericur, Corneille, 47.9.134.2. & plusicurs autres. Il s'arresta un peu en chemin comme pour parler à quelqu'un, & connut en melme temps qu'on avoit violé à e.47/Sur.5 74/ Tabenne le foir precedent, un ordre qu'il avoit donné de garder Boll.g.19.5 17. le filence en faifant les pains, particulierement ceux qu'on devoit offrir à l'autel. Il y envoya promtement Theodore, qui trouva que cela estoit veritable, Estant entrésun peu aprés luy Idans le sur s relvie. P. monastere, & ayant fait sa priere, il alla travailler comme les 6.47. autres à faire des nattes. Un enfant qui le vit, luy dit qu'il ne 16/8011,839.c. travailloit pas bien, & que Theodore leur avoit appris à faire autrement, Auslitost il se leva, demanda à l'enfant comment il falloit faire, & puisse rassit & travailla comme on luy avoit dit, témoignant par la paix & par la joie de son ame combien l'orgueil & tous les sentimens de l'amour propre estoient morts en

'Une autre fois qu'il travailloit encore à faire des nattes dans Boll.g. m.e. le mesme monastere, retiré à l'écart pour eviter la foule de ceux 4 Sur, 5 20 Vie. qui le venoient demander, le demon luy apparut, & voulut luy IbBollg. 19.d. faire croire que c'estoit J.C. qui le venoit visiter. Mais le Saint qui se sentit en mesme temps agité de trouble par des pensées basses & terrestres, reconnut que ce ne pouvoit estre l'effet de la presence de I.C. Il étendit la main pour prendre ce spectre, qui aussitoit se dissipa, laissant le lieu rempsi d'une tres mauvaise odcur.

'Il luy apparut encore une autre fois à Tabenne, mais en sur, 5 81-851 Vit. 'I tuy apparut encore une acute total sylvania s'avouant pour ce qu'il estoit."Il luy parla longtemps, & luy fit Bollg. 18.514de grandes menaces, qui le regardoient moins que ceux qui 16, devoient venir aprés luy. Le Saint raporta ausitost cette vision Boll. g. 19.4.

Cod.reg.t.r.p.

aux principaux de fes difeiples, & en écrivir mefine à ceux des autres monafères, pour les allurer par la crainte de Dieu contre tous les efforts du demon. Nous avons encore quelques paroles de Saint Pacomé l'envoyées à les freres, fur ce qui devoit arriver put leuran, dans la fuire, mais mélés de ce chifre & de cette langue focrette[qui n'elloit entendue que de luy & des principaux de fes difeiples, I'll y en a d'autres qu'on ne marque point avoir elité

p.655 11. Boll.g.;9.5:7.

64.5 9.

envoyées. 'Ce fut ee semble aprés ce que nous venons de dire, que le Saint faifant"une autre fois la visite de ses monasteres, il y trouva une mix. personne de qualité venue de Rome, qui s'estoit retirée parmi ses Religieux. Le Saint voulut l'entretenir ; & pareequ'il ne favoit que l'egyptien, & que le Romain de son costé ne savoit que le latin & le gree, il fit venir un frere pour leur fervir d'interprete. Mais comme le Romain témoignoit beaucoup de peine à ouvrir son eccur à tout autre qu'à luy seul, il s'en alla prier & demander à Dieu, les mains elevées au ciel, que puifeu'il luy envoyoit des personnes de tous les endroits de la terre, il luy fiit la grace d'entendre leur langue, fans quoy il luy eftoit impossible de les servir. A prés qu'il eut ainsi prie durant trois heures avec beaucoup d'ardeur, il se trouva tout d'un coup avoir dans la main un papier éerit qu'il lut; & on affure qu'en mesme temps il reecut le don de parler toutes les langues, Estant donc aussitost allé retrouver le Romain, il luy parla en grec & en latin avec tant de pureté, que l'autre affura qu'il estoit impossible de parler mieux ces deux langues. Ainsi le Saint eut-le moyen de recevoir de luy la confession de ses fautes. Il luy marqua la penitence qu'il devoit faire pour les effacer, & il luy donna les autres avis qu'il luy jugea necessaires.

5 t.B.

9 pr.

Il partit le lendemain de ce monaftere pour aller vifiter les autres. Effant arrivé à celuit de Moncofe, Dieu luy fi connoiltre qu'un beau figuier qui eftoit au milleu de la maifon, (crvoit d'infertument au demon pour tenter les enfans qu'on y elevoit; & il dit au jardinier de le couper. Le jardinier forrattriffé de cet ordre, l'uy reprédenta que le figuier cloit d'un grand profità la maifoni, & le Saint ne le prefil pas d'avantage, pour ne pas contriftet un fi faint homme; car c'ethoit S. Jonas, donn tous parle-vs. 19.

rous en fon lieu : mais le lendenain le figuier fe trouva mort.

**⊕**∳⊕

ART. XXVI.

#### ARTICLE XXVI.

Concile de Latople: Diverses actions de S. Pacome, & sa mort.

'SA NT Pacome tomba[l'an 146] dans une maladie dont on solissants, paux de les ditieples affemblez auprés de luy, de pourvoir d'un chef à la congregation en cas qu'il mouruit. Ils preférent Saint Theodore de leur promettre de licharger de ce loin. Il le refuía plusieurs fois ; & enfin neammoins il y confeniti. S. Pacome jugea qu'il y avoit de la faute en cette ación de Theodore, de las sau petit, tres ne voyoient rien que d'innocent; & pour le purifier entierement, il le reduifit à l'etat d'un fimple Religieux, se qui luy fervit à devenir beaucup plussaint qu'il n'ethoi.

"Il yavoit alors une famine, qui obligea le Saint de prendre gené. un foin plus particulier de la fubfifance de fee Religieux. Il fit labourer des terres dans une ifle, ou les labouroit luy mefine, & il y paffoit pour cela des journées entieres, mais non fans peine & fans ferupule, dece que cela luy offoit le temps de vifiere & de

confoler fes freres.

No.

[Comme S. Pacome purificit S. Theodore en le tenant dans l'humiliation & dans la retraite : Dieu voulut aussi achever de purifier S. Pacome mesme à l'extremité de sa vie, ] par une tra- g-47.5. verse qu'on luy suscita sur le don qu'il avoit receu du discernement des esprits, & sur ses visions. Il fut appellé [pour cela] à une gen-f assemblée d'Evesques & de moines, qui se tenoit dans l'eglise de Latople, l'vers le commencement de l'an 348, autant que nous en pouvons juger par fa mort. l'Ces Evefques estoient Orthodoxes, g.44b.e. quoique Gregoire fust encore alors le maistre ou plutost le tyran de l'Église d'Alexandrie; & deux d'entre eux nommez Philon g.4.5. & Mobe avoient mesme esté ses disciples, Cependant on ne laissa pas de l'examiner avec affez de feverité, à caufe de quelques murmurcs qui s'estoient clevez contre luy. Il y eut mesme un furieux qui voulut se jetter sur luy l'épée à la main. Il se justina d'une siteab. maniere qui fit admirer son humilité & sa force, "ne louant en luy que la seule grace de Dieu, Et durant que les autres parloient confusement sans s'accorder, il se retira avec ses freres qu'il avoit amenez, & s'en alla à fon monastere de Pachnum, qui estoit en ces quartiers là.'S. Theodore n'estoit pas alors avec luv, estant g-11.447.6. allé quelque temps auparavant à Alexandrie. Quand il fut reve- gastie. \* Hift. Eccl. Tom. VII.

in tests Gnowle

nu, S. Pacome luy parla avec beaucoup de moderation de ce qui estoit arrivé à Latople. Il parut au contraire tres sensiblement touché de l'état où il apprit qu'estoit encore alors l'Eglise

d'Alexandrie; mais il affura en mesme temps qu'elle reverroit bientoft fon Athanafe, comme cela arriva effectivement l'année d'aprés. Mais pour luy il ne vit que du ciel cette joie de l'Églife de

b,c,d.

C'est apparemment aussi vers le commencement de 348, aprés Laufic 10 post. l'affemblée de Latople"qu'il faut mettre ce que dit Pallade, J'que v.S.Macaila reputation de la vie fainte des Religieux de Tabenne, obligea red'alexs. le grand S. Macaire d'Alexandrie de prendre un habit seculier, & de faire quinze journées de chemin pour se venir rendre disciple de S. Pacome. Dieu ne luy ayant pas revelé qui estoit ce postulant, il ne le receut qu'avec beaucoup de peine, & aprés l'avoir laissé sept jours à la porte sans manger, Lorsque le Caresme fut venu, S. Macaire remarqua que les Religieux s'estoient proposé de le passer en differentes manieres; les uns en ne mangeant que le foir, les autres en demeurant deux jours sans manger, les autres en demeurant cinq, les autres en passant la nuit tout debout, & demeurant affis tout le jour pour travailler à quelque ouvrage, Pour S. Macaire, il le passa d'une maniere si penitente, que les plus aufteres de la maison se plaignirent à S. Pacome qu'il leur avoit amené un homme qui vivoit comme s'il eust esté un pur esprit sans chair & sans os, & qui sembloit n'estre venu chez eux que pour les condanner tous, Saint Pacome pria Dieu de luy faire connoistre qui estoit cesolitaire; & ayant sceu que c'estoit Macaire, il le prit par la main, le mena dans la chapelle où estoit l'aurel du monastere, l'embrassa, & luy dit : Est-ce donc yous, ô « venerable vieillard? Vous eftes Macaire, & vous n'avez pas youlu » me le dire. Il y a si longtemps que j'ay entendu parler de vous, & « que je defirois de vous voir. Je vous rends graces de ce que vous « avez humilié mes enfans, en leur oftant tout sujet de s'élever de « vanité,& d'avoir des pensées trop avantageuses d'eux mesmes à « cause de leurs austeritez. Vous nous avez assez editiez par vostre « presence. Je vous supplie de retourner dans vostre retraite ordi- « naire,& de prier le Seigneur pour nous. Ainsi à la priere de Saint « Pacome & de tous les freres, il fe retira, aprés avoir satisfait S.

Cotel,g.t.t.p. 573.2b

Pacome"fur quelques avis qu'il luy demanda. [Car quelque &c. éclairé qu'il fust, son humilité faisoit qu'il recouroit à la lumiere de ceux en qui il voyoit l'Esprit de Dieu.]

Boll.g.44.c.d. 'Quand le Carcline fut passé, une maladie contagicuse se mit dans tous les monafteres de la Congregation, où elle emporta en tres peu de temps plus de cent Religieux, & medine plusieurs des principaux, comme Syr, Cornellie, Paphnue grand ecconome. S. Pacome melme aprés'une maladie de quarante jours ou acteniron, fut visiré de Dieu, s'elon les termes de fon historien, & rendit fon ame à celui de quii Il avoit receue, le 14 du mois appellé Pacou par les Egyptiens, s'etât à dire le neuyieme jour de Notan ma charge qu'un étoit que 4 gré de fon age, & la 15 de 6

ia retraite. Neammoins Bede, les marryrologes du IX, fiecle, & p.49457.

les autres Latins, en marquent la fette le 14 de may. Les Grees Men.p.19490, en font leur grand office le 14 felon les Ménées.

'Son corps' fut enterré le fendemain de la mort fur la montapnelvoifine du monatter-gl'où S. Theodore & quelques autres
le transportemen (ecrettement en un autre lieu, croyane qu'il
l'avoit ordonné: [& S. Antoine ordonna ainfie an mourant qu'on
cachait fon corps, depeur qu'on ne luy rendist des honneurs ou
superstitieux, out que son homistire luy faitoit trouver excessifis,
il demeural longerempsau lieu où Theodore l'avoit mis (& ce gpab.
Saint y alla prier sur son nombeau pour obtenir du Dieu de
Pacome d'ettre promtement delivré de la prison de son corps.
'On pretend qu'il est aujourd'hui à Porto-Venere sur la coste de passos.
Genes, & Qu'il y a étle apporté misculeusement mais on n'a
point de preuves de cette pretention, écelles que l'on en donne passasse.
No et les clients des la fast services de la corps.

**たかたかかかかかかかかかかかかかかかかかかか** 

#### ARTICLE XXVII.

Des lettres de S. Pacome.

In Ous avons parlé ci-defus) des reglemens que S. Pacome Bollat. murg,
avoit fairs pour les monaîteres. & qu'il avoit fair metrre 4:1/4em.6.7,
en écrit. Il a écrit encore beaucoup de lettres aux Superieurs de
fes monaîteres, où il leur donnoit let savis donn il sa voient befoin
pour le gouvernement des ames, lorfqu'il ne les pouvoit pas aller
viiter. Il fe fervoit quelquefois dans ecs lettres de l'alphabet
grec comme d'un chirre, pour leur parler comme un langage du
S. Efpris, qui ne devoit ertre encendu que d'aux feuls, ½ feur dire Gonaco,
des mylteres qui n'ettoient que pour des perfonnes d'une grace
& d'un merite extraordinaire, mais qu'i furpatifioien l'intelligence commune des hommes Les Superieurs qui effoient des Boll.g. 41.f.
1, Mart., Audor., Rahan, Nestel, Vaudelten!

Ff ij

hommes spirituels, luy répondoient de la mesme maniere. Genn, c.7. 'Gennade remarque qu'on avoit de son temps une lettre de S.

Pacome à Sys, une a Corneille, deux à tous les Superjeurs de ses monafteres, fur les deux affemblées qui se faisoient tous les ans à Pasque & au mois d'aoust, & une aux freres envoyez hors du monastere. Nous avons toutes ces lettres dans la collection des

regles faites dans le IX, ficele par S, Benoift d'Agnane, & donnée par Holstenius, avec quelques autres encore que Gennade n'a pas marquées,'Il y en a deux à Corneille alors Superieur de Mocanfe, dont la sceonde n'est pas si enigmatique que la premicre, & contient divers avis de pieté. Outre celle qui est parti-

culiere à Syr Superieur du monaîtere de Chnum[ou Pachnum] fondé dans les dernières années du Saint, Nous en avons encore deux autres communes à luy & à Jean qui conduisoit une des maisons ou des familles de son monastere. La lettre du Saint à

ceux que l'on avoit envoyé travailler hors du monastere, sest apparemment celle]'dont l'adresse est, Aux freres qui tondoient les cheures dans le desert, pour saire des cilices de leur poil. Le Saint les exhorte à avoir toujours Dieu present dans leur solitude, comme Ioseph dans la solitude d'I gypte. La lettre aux Superieurs fur l'assemblée du mois d'aoust cit fort belle, & n'a rien d'enigmatique.'Le commencement de l'autre est plus obseur. On ne

voit que par le titre qu'elle regarde l'affemblée de Pafque, Le p,61. Saint l'écrivit estant malade, Nous avons encore diverses paroles de luy écrites à ses monas-

teres, toutes remplies de ce chifre mysterieux que l'Ange luy avoit appris, & qui font des propheties pour l'avenir. Jene seav si la seconde lettre ne seroit point celle que sa vie dit qu'il écrivit à tous ses monasteres, pour les exhorter à ne point craindre

les apparitions des demons, enfuite d'une où il avoit parlé longtemps avec un de ces princes des tenebres. [S. Benoist Abbé d'Agnanc a mis toutes ees lettres dans son

recueil des anciennes regles des monasteres. Il les trouva traduites en latin par S. Jerome, comme nous l'avons marqué ci-dessus. ] 'Ce Pere dit qu'en les traduifant il avoit tasché d'imiter la simplieité avec laquelle ces Saints avoient éerit en langue egyptienne, depeur qu'un diseours fleuri ne representast pas affez l'esprit de ees hommes apostoliques, qui estoient pleins d'une grace & d'un agrément tout spirituel. Pour les caracteres grees dont S. Pacome se servoit dans ses lettres comme d'une especa de chifre, Saint Jerome se contenta, en traduisant ees lettres, de

Cod.reg.t.t.p.

54-65. P-54-55 P-55-

P.58,61. Genn.c.7.

P.19.

P.64.65

Sur. 14. may, p. 212.5 \$4.

mettre les caracteres comme il les trouvoir, sans endonner aucune explication, parce, dit-il, que S. Pacome parle un langage que 134.46.16 l'Angeavoir appris à luy, à Corneille, 8 à dys, en fotre que nous en pouvons bien entendre le son, mais nous n'en faurions pas

comprendre le sens & la force,

"Bedecice par deux fois une lettre de S. Cyville d'Alexandrie à Bed. Mocanti, S. Leon, fur la fette de Pafque, donnée au public par Bucheria, où il eft dit que cet illustre pere des folitaires d'Egypte, avoit écrit à fon monafterea pellé l'onnun ou Panum par les Egyptes, (c'eft fains doute le grand monaftere de Pabau, Bau, ou Baum), une lettre qu'un Ange juv avoit diécée, pour lettre apprendre quand commençoit la lune du premier mois dans les années communes, & dans les internaliaires, a finqu'ils ne fe trompaffent point dans la celebration de cette grande foleminé. Bede a joute qu'il avoit lu dans les epifres des Grees, que ce faint Abbé s'ediot im au lu dans les epifres des Grees, que ce faint Abbé s'ediot im en oration avec les moines, pour prier Dieu de luy montrer comment il devoit celebre cette felle, s'e que Dieu luy avoit envoyé par un Angeun cycle de 19 ans, en des termes que Bede explique pour pup-

"Anguancy care to an symmetric contribute base expinite pour paper of the care qui veulent & qui peuvent entendre ces fortes de choles. Novionals Pacome, [fur ce fujet fans doute,] qu'il avoir jugé digne d'eftre imprimé, [Nous ne favons point cependant qu'il l'ait elfé.]

840486349496949349349943498993939398

#### ARTICLE XXVIII.

Petrone succede à S. Pacome : De Syr, Pecuse, & quelques autres. disciples du Saint.

LORS QUE S. Pacome fevir pres de mourir, il dit à fes difciples bolis, mang, de choisir quelqu'un d'entre eux qui pull les gouverne, & \*\*4-6.

prendre foin deleur faltu. Il leur fit demander mefine à chacunen particulier, qui choi celui qu'ils fouhaitoient ; & ils répondirent tous qu'ils n'en fouhaitoient point d'autre que luy. Il fut donc obligé de leur dire que pour luy, s'elon qu'il en pouvoit juger, il effimior Petrone capable de cette charge, pourre qu'il vécuft, Caril effoit alors malade. Tous les autres n'euren point de peine à diuvre le fentiment de S. Pacome, Éte ne fette, Petrone chois similagants tres ferme dans la foy, tres humble dans la converfation, tres prudent dans la conduire, & tres parfait dans le differentement dont il ufoit en toutes sesbonnes œuvres; [d'où vient] qu'il paffoit pour Bollgane.

1. Nona aprilis norum quines , offens calende affim depremunt &c.

| Sun des plus excellens & des plus humbles difeiples de S. Pacome.
| On remarque particuliere men 'qu'il ne le relatichoit point dans immétione mainte particuliere men 'qu'il ne le relatichoit point dans immétione mainte particuliere men qu'il ne fut forti pamais le pié dans la mailon de lon pere depuis qu'il en fut forti pur entrer dans le monaftere, jou nous avons vu qu'il avoit et mefine attiré toute fa famille, 'Il avoit répondu' du changement v. 1a sone de vie de Silvain lorique Saint Pacome le vouloit chailer du monaftere; & Dieu benit rellement la confiance qu'il avoit cue pour luy en la mifeireonde, qu'on vis Silvain devenir l'admiration de tous les autres,
| Petrone elloit Superieur du monaftere de Tifmen; & malade, Nota sa.

g.44.c.

"Petrone eltoid'Superieur du monaftere de Tifmen, & malade, Nota 25.

comme nous avons dit, lorfqu'il fur elu Abbé, S. Pacome pria
done pour luy, & bien qu'ablent, luy remit le foin de tous les

freres, & l'envoya prier de venir en diligence. Tetrone obeit, & Bollg. 446.
vint tout malade qu'i letloit, Mais il ne furvéquit S. Pacome que detreize jours, durant letjque li londuitif les freres par la parole de Dicu, & en les faifant fouwenir de S. Pacome, Il leur demanda avant que de mourir , qui ils fomhaticoient pour luy fueceder. Ils le prierent d'en faire luy melme le choix ; & il nomma Orfife, Il

p.34.c. mourut enfuite le 22.c jour de may. '& il enfuite le landinate, dit Bollandus que son nom ne se trouve point ce jour là parmi ceux des Saints.

(Orfise de dechareea de la superiorité en 353, sur S. Theodore:

8,00.4.
8. Ce Saint eflant mort en 367/il fut obligé de la reprendre pour la garder affez longremps, [judques à fa mort fans doute, Mais on verra autrepart ce qui regarde l'un & l'autre. C'elt pourquoi nous pafferons aux autres difciples de S. Pacome, [entre ledques] refrende, plois, & Syr, font mis comme les plus illutres pour leur pieré, auffibien que les plus anciens, [Nous ne trouvons rien de particulier pour l'iois,]. Pientacle et mis comme le plus ancien de tous les difciples du Saint, & à la tefte de ceux qui foutenoient

de tous les disciples du Saint, & à la teste de ceux qui foutenoient
fa Congregation après da mortempeschant par la lumiere de leur
gen.c.
gen

mains vers le ciel pour implorer fa mifericorde en faveur d'un moine frapé de mort pour fon orgueil ; & ils l'obtinrent par leurs Jarmes,

Col. 12 [Sur ou] Syr avoit receu de Dieu par"un Ange, dit S. Jerome, &c.

lagrace d'une langue myftique, comme S.P.acome & Corneille.

Nous avons parlé destrois lettres que Saint Pacome luy érvits, p. 9:54.0.

d'ans l'une déquelles il marque qu'il avoit paffé chez luy; mais p. 10.

den s'ayant pase ule tempsé de y entrecenir avoc luy des éhofes

de Dieu, il veut fuppléer à ce defaut par fa lettre. Il femble l'y

vouloir affermir contre la douleur que luy caudoienn les maux

de l'Eglife, en l'affurant qu'elle triompheroit enfin de tous ses

ennemis, comme il le luy avoit dir. I lettoit alors Superieur de

la maison de Chaum'ou Pachanmigau diocefe de Lacople, j'& il

Bollg 44.4.

paroiti qu'il eltoit en ectre charge des l'an 346. Il mourut en 78-41.

medime temps que Saint Pacome, [l'an 34,8) mp eu aprés Pagle [8-44.6.

[Ortisé] mit en sa place un nommé Macaire. Ainti in n'y a pas 8-81.6.

moyen de foutenir j'ec que quelques uns disoinen en l'an 36,40 u'il Geln-pp-14.

vivoit encore agé de plus de cent dix ans s'ear il eft visible qu'on 1948.14.

vivoit encore agé de plus de cent dix ans s'ear il eft visible qu'on 1948.14.

Cestrois premiers difciples de S. Pacome furent biento fluivis Boll, g. 194. par Pecule, Corneille, Paul, Jean, & un fecond Pacomel dont on one dir rien de particulier, Jimais qu'on met avec les quatre autres g. 184. entre les plus faints difciples du Saint, qui effoient de veritables ablement de la fonce de S. Efoiri.

athletes de J. C. & des hommes remplis de la force du S. Efprit. l'Ecute elt appellé le veritable ami de Saint Pacome, qui des les g 646. premiers temps de fa convertion le qualifioit ferviteur de Dieu.

tamatic y- Comme des ce temps là "il effoit avancé en age, Saint Pacome g.n.d.

"""" Albaye l'envoya à Latople pour quelques befoins "sé la maifon, % pour g.s.d.

"""" Albaye l'envoya à Latople pour quelques befoins s' de la maifon, % pour g.s.d.

"""" Albaye l'envoya à Latople pour quelques de ces quarriers là .'Ce fur land.

V. S. Theo

dans ce voyage" qua yant trouvé dans un monaftere S. Theodore

dons s'envoyage" qua yant trouvé dans un monaftere S. Theodore

dons s'ellement de treize ou quatore ans, il l'amenta à Tabenne.

[Vers I: an 3.8. (Ce fut de luy qu'on apprit quelques visions de S. g. g.s. Pacome & de S. T. Theodore, Ammon qui vint à Pabau en l'an 3-p. voulut l'y avoir pour pere, fachans, dit-il, quel effoit le pouvoir qu'il avoir teceu de J. C. contre les demois. Car il effoit affez g. g.s. agreable à Dieu pour en obtenir des faveurs extraordinaires, S. g. g.s. Theodore luy envoyoit, comme à Pfentacée, ceux qui avoient commisdes fautes; Lorfqu' Arteme Due d'I gypte vint chercher g. st. d. S. Athanafe à Pabau Juver I an foo, l'Pecule ranima le courage des freres, que la vue des foldats avoit d'abord effrayez; 8 ce fut luy qui parla le premier à ectofficier par un interprete, fu'entendant pas fans doute le gree. JOn luy donne en cette occasion le titre de Saint.

23

#### 232

#### ARTICLE XXIX. De Corneille, & de S. Jonas jardinier.

Col.reg.t.s.p. \$4.55| Genn.c.7. Col.reg.p.st.

Ous avons vu que S. Pacome a écrit à Corneille deux de fesepiftres dans ce langage mysterieux que l'Ange avoit appris à l'un & à l'autre, dit Saint Jerome. Il avoit porté le jour de la foy des son enfance. Son dos n'avoit jamais esté chargé des fardeaux des Egyptiens, & ses mains n'avoient jamais esté asserviesaux ouvrages de terre & d'argille; parcequ'il avoit toujours aimé la circoncision spirituelle, & le retranchement de tout ce qui flatoit ses sens jen quoy il avoit trouvé l'occasion de son

41.C.

falut, Il foutint aussi des sa jeunesse beaucoup de combats contre Boll,14.may,g. les demons. Les grands efforts qu'il fit pour s'avancer dans la vertu, luy firent obtenir de la grace de Dieu un si grand pouvoir fur luy mesine, que durant l'office il estoit toujours appliqué à la priere fans aucune distraction. Aussi S. Theodore, Petrone, & luy, estoient regardez comme ce qu'il y avoit de plus faint & de

g.67.c. g. 38.c.

plus parfait dans toute la Congregation, S.Pacome l'envoya un jour pour fatisfaire à des difficultez qu'un philosophe vouloit proposer;"& Corneille le desarma d'un see. feul mot. Saint Theodore envoyé à un autre philosophe, n'y alla qu'en tremblant, parceque Corneille estoit, disoit-il, bien plus habile que luy. Cela arriva dans la fondation du monastere de Sur. 14.may,p. Pane, où ils accompagnoient Saint Pacome, comme Corneille fit encore en d'autres relicontres.

117.5 79. Boll.g.j.l.

'Saint Pacome allant une fois à l'un de ses monasteres, & avant passé une grande partie de la nuit en prieres, durant mesme que ceux qui l'accompagnoient s'eftoient endormis, Corneille reprocha à l'und'eux de qui il l'avoit fœu, qu'il estoit bien lasche de s'estre ainsi laissé vaincre par un vieillard, luy qui estoit dans la vigueur de sonage, Saint Pacome l'entendit sans que Corneille s'enapperceuft; & voulant luy apprendre à avoir plus de compassion pour les foibles, il luy proposa de se mettre ensemble en priere avant qu'il eust acheve de souper. Corneille l'accepta, & le Saint continuant à prier jusqu'à l'office du matin, Corneille eut la force de perfister aussi durant ce temps là; mais il luy avoua enfuite qu'il avoit bien exercé fa patience: furquoi le Saint luy répondit; Et quoy, Corneille! est-ce que vous auriez voulu vous « laisser vaincre par un vicillard foible comme je suis ? Corneille «

vit bien que le Saint avoit entendu le reproche qu'il avoit fait à cet autre frere, Ainfi il avoua qu'il avoit peché, & pria S. Pacome de luy pardonner, reconnoissant que l'esprit & la vertu de Dieu demeuroient en luy.

'Corneille estoit alors cconome [ & Supericur] de ce monastere, 4, [qui estoit sans doute celui de Moncose; ]'dont il estoit Superieur Cod.reg.p. 54.55. lorsque Saint Pacome luy écrivit les deux lettres dont nous avons parle. 11 mourut dans cet emploi en mesme remps que S. Pacome, Boll. g. 44.c.d. dans la mortalité qui emporta un grand nombre de Religieux, [l'an 348,]un peu aprés Fafque.

'Paul & Jean font mis entre ceux dont la vertu foutenoit la g-46.4. Congregation aprés la mort de S.Pacome.[Je ne sçay si ce Jean feroit celui]'qui estoit Superieur d'une des familles du monastere Cod,regp, 18.62. de Chnum fous Syr, lorique S, Pacome leur écrivit conjointement. [Mais il le faut affurément distinguer] de Jean qui estoit Boll. g. 14.d. déja un ancien folitaire du monastere de Moncose, fort exercé dans les choses spirituelles, lorsque cette maison embrassa la regle & la conduite de S. Pacome.

'Ce dernier Jean est quelquefois appellé Jonas, & on luy p. 112-e/Sur.p. attribue ce qui est dit de Jonas, qui passa 85 ans dans la maison de 8011,890.c.d. Moncose à faire la fonction de jardinier, sans manger jamais aucun fruit. On dit des choses prodigieuses de la vertu & de d.e.s. l'austerité de ce Saint, Mais celui qui ses raporte l'avoit vu luy mesime dans les dernieres années de sa vie, & avoit aidé à l'enterrer, Aussi on a cru que cette autorité estoit assez grande pour le 11.5th.p.po. mettre au nombre des Saints; & sa feste est marquée dans le martyrologe Romain l'onzieme de fevrier. 'C'est luy à qui "Saint 14.may, g. 19.c.f. Pacome avoit dit de couper un grand figuier qui donnoit occasion à quelques fautes; & qui le vovant seché le lendemain, eut une 8.60.2. extreme douleur non de la perte de cet arbre, mais d'avoir prié le Saint de ne le pas faire couper, au lieu de luv obeïr à l'instant. [C'est sans doute encore ce] Jonas qu'on met avec Tithoés entre g.464. ceux dont la pieté soutenoit la congregation de Tabenne aprés la mort de S. Pacome. [Nous nous contentons d'avoir marqué où l'on peut prendre l'histoire de ce Saint, parcequ'elle seroit trop

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

longue à raporter ici toute entiere.]

V.525.

#### 

#### ARTICLE XXX.

De Tishoës er de Theodore d'Alexandrie.

Boll. 14. may, g. 'I I THO E s dont nous venons de parler, n'est mis que dans le st.c. fecond rang des saints disciples de S. Pacome: & neanmoins

L'écond rang des faints dicipies de S. Pacome: & neammoins il est appelle un homme fains, & pleinde boné, engraiffés; il faut ains dire, de l'abondance des milericordes de Dieu, & un arblete invincible qui combatori jusqu'au fang contre le peché, Il eftoit à Pabau chef des freres qui fervoient à l'infirmerie. Un jour aprés avoir appreféquelques viandes pour les malades, il fe fenit tenté d'en manger. Mais bien loin de le faire, il n'alla pas mefme le foir au récêdoire, & paflà tout le jour fans prendre aucune nourriture, perel à faire encore la melme chosé le lendemain, & mefme à fouffrir le feu & toutes forres de tourners, plutoft que de violer en rien les regles de la remperance. C'eft ce qu'il protefta devant Dieu en pleurant, & en luy témoignant qu'il ne fouhaitoit autre chosé que fon amour. Il pafla ainti toute favie de dans une entire pureré, & dans les exercices d'un vray moine, [Ainfice n'est pas fans ration] qu'on le qualifie le grand Tithoés, \*Il fut faite[enhi] per d'es vierges qui utivoient la regle de S. Pacome; ayant fans Nors un deute forced à hennyauelf aut. S'hondere quois deute ette.

fans railon') qu'on le qualifie le grand Tithoés," il fur tait [enhi]
p. 48.
g. 47.
doute fuccede à L'ponyque | 3 qui S. Theodore avoit donné certe
charge, 'Les Grees honorent le 26 d'aoutlu S. Tithoés, dont ils
relevent beaucoup la mortification (& cela convient tout à fait

à celui-ci.

# g.40.d.

g.19.2.

Bollg.44.4. Nous ignorons le nom, Jimais non la vertu admirable d'un des disciples de S. Pacome, & des imirateurs de sa patience, qui a yant esté piqué au pié par un scorpion durant la prirere, se contenta de mettre le pié sur cu animal, & souffrir jusqu' à la fin de l'Office les cruelles douleurs que luy quassior e venin, & dont la violence alla

cruelles douleurs que luy caufoit ce venin, & dont la violence alla vi.P.J.L.e.,p.p. prefque jufqu'à luy ofter la vie. S. Facome pria pour luy, & il fut 1964 aufittoff gueri,

Quojau on puilfe direque l'ecole de S. Pacomen à eu perfonne qui esglaft S. Theodore fon fucerelleur dans le gouvernement, elle a eu neanmoins un autre Theodore que l'hiftoire releve encorebeaucoup. Le premier effoit des environs de Latople en la haute Theòdafe] le l'autre elfoit Lesteur de l'eplife de Perécjo al de la Perfécja Alexandrie, d'où vient qu'on l'appelle encodre de la viele de l'explore de la Perfécja Alexandrie, d'où vient qu'on l'appelle encodre de la viele du l'elevandrin. El fuffi pour iverer de la mention de la vient qu'on l'appelle encodre de la viele de l'elle de l'ellevandrin.

Theodore"de la ville ou l'Alexandrin. El suffit pour juger de sa an analogo foy, de savoir qu'il estoit disciple de S. Athanase. Il estoit aussi

fort\*aultere dans fa vie, mais deplus, plein de pieté, & toujours prefi à obeir, Ayant ouiparter de S, l'acome, il le vint crouver avec quelques autres pour se soumer le conduite. S. Pacome 4. le mit avec un ancien Religieux qui parloit grec comme luv, jusqu'à ce qu'il pust entendre la langue des Thebéenssée des Egyptiens queles. Pacome parloit. Theodore fis sous certere un fort grand progrés, surtout dans la mortification, qu'il pratiquoit audelà mettne de ses forces. Il estoit est dans fa vie & dans fa vie dans fa vi

"En l'an 33,1 il uy donna la conduire de ceux qu'il avoit amonte, et. & d'excellentes regles pour se bien acquiere de cette charge; s. Theodore'les prasiqua li bien, que sa petite communauté excelloite na piete & envertu. Il paroiti que S. Pacone & se sincectiguers le chargeoient des Grees & des Latins qui demandoient à estre receus dans la maision. 'Ammon estant venu à Pabau en l'an 354, s. s. fut mis austiroit entre les mains de Theodore, dont la famille estoit alors composée de vingrmoines Grees; '& couce eq u'il de-a. firoit de savoir, 'Theodore l'en éclaireisloit aussiroit aux Grees «lest. ce que S. Pacome & S. Theodore vavoit neanmoins appris l'egyptien] 'R' il expliquoit aux Grees «lest. ce que S. Pacome & S. Theodore avoit ne certe langue.

&cc.

III fe plaignoir un jour à S. Pacome de pouvoir à peine renir goue. fon efprit appliqué durant rois orailons, au litei que Comelle l'avoir durant roure la priere. Saint Pacome luy répondit qu'il fe devoir tenir heureux d'eltre déja aufil avance qu'il effoir, & travailler de plus en plus pour meriter que Dieu luy accordaft de plus grandre graces. Il vivoir encore en l'an 19-57, lorique l'Abbé gone. 5. Theodore mourus, & meine lorsqu' Ammon son disciple, & god. 24 de l'abbé gone. 13 nps. 1, On marque plus feurs autres de les principaux disciples, god. & entre autres deux Ausones d'Alexandrie, dont l'un furnommé le Grand, gouvernoit fous luy en l'an 33.





### SAINT ACEPSIME EVESQUE, ET SES COMPAGNONS.

MARTYRS EN PERSE

Soz.1.1.C.11.P



E faint Evelque Aceptime est un de ceux dont la constance a le plus honoré l'Eglise dans la persecution de Sapor, l'non dans le temps qu'il condannoit tous les Chrétiens à la mort par un edit"publié[en l'an 345, comme nous supposons; V.S. \$1mais lorsque lasse de cette cruelle boucherie,] meon de

c.12.p.460.d. C.13.p.461.a.

'il vouloit qu'on arrestast seulement les ministres de l'autel. & les docteurs de la foy Chrétienne. 'Ce fut donc alors qu'on prit S, Acepsime, comme nous l'apprenons de Sozomene, qui nous a confervé diverfes particularitez de fon hiftoire.

Sur.12, apr.p. P.50.1.

'Nous en avons outre cela dans Surius & dans Bollandus, des actes grees & latins, que Leo Allatius dit estre de Metaphraste; b& il n'est pas en effet difficile de croire qu'il y a mis la main, [& qu'il en a fait les harangues de son style.] Bollandus en a vu d'autres, qui font peutestre, dit-il, encore plus anciens,[Mais pour ceux mesmes qu'on attribue à Metaphraste, il n'y a point d'apparence qu'il en ait inventé les faits, qui sont fort circonstanciez, & tout à fait differens de son genie. Il ne faut pour en juger, que comparer ces actes avec ceux de S. Acindyne & S. Pegafe. Ils ont mesme affez de conformité avec Sozomene. De sorte que le nom de Metaphraste ne nous empeschera point de faire iciun abregé de cette piece. Nous ne mettrons rien de ce qu'elle dit des vertus du Saint & des autres dont elle parle; quoiqu'il y ait sur cela d'affez belles chofes. Mais c'est dans ces descriptions generales qu'on invente le plus aisement; & la grace du martyre sustit feule pour nous faire juger des autres vertus des Saints.]

11.apr. g. 1.b.

'Saint Aceptime effoit d'un lieu appellé Naeffon dans la Perfe : [mais on ne dit point si c'est aussi de la qu'il fut fait Evesque.] Il SAINT ACEPSIME.

fut pris par les Mages, qui estoient les ministres ordinaires & trop fideles de Sapor dans la perfecution des Chrétiens, 'Il avoit p. 11.51. alors 80 ans, ou mesme 90 selon d'autres. Dieu l'avoit des aupa- Ugh.t.s.p.1112. ravant affuré de son martyre par la bouche'd'un enfant, "Il fut b. Boll, stapping. pris avec plusieurs de ses Ecclesiastiques : mais les Mages contens de l'avoir entre leurs mains , laisserent aller les autres 6 Soz, la, e, 15. aprés leur avoir ofté tout ce qu'ils avoient. Il y eut seulement un P. 461,26. Prestre nommé Jacque qui le suivit volontairement ; & avant obtenu des Mages d'estre le compagnon de ses chaines, il le servoit de tout son cœur à cause que sa vieillesse luy rendoit ce service necessaire: il soulageoit ses maux autant qu'il pouvoit, & avoit foin de panfer les plajes que les tourmens luy firent bientoft.

'A ceptime ayant donc efté pris, fut conduit à la ville d'Arbelle Boll.g.s.e. [celebre par la derniere défaite de Darius:] & comme en chemin il passoit par une maison qui estoit à luy, un de ses amis l'avertit » tout bas d'en disposer : à quoy il répondit : Ce n'est plus ma mai-" fon, & je m'en vas dans une autre qui est dans le Ciel. Estant arrivé à Arbelle, il y fut presenté à Adrac prince des Mages de ces quartiers là. l'Il confessa genereusement sa foy devant luy, s. & protesta qu'il ne vouloit pas sétrir sa vieillesse pour le peu de temps qu'il luy restoit encore à vivre,'Il fut fouetté "avec une g. s.b|Sot. P. 461. cruauté étrange par ordre des Mages, & puis mis dans un cachot,

chargé de chaines tres pefantes, 'Le lendemain on prit un Prestre nommé "Joseph, \*agé de 70 Boll, g. j.b.e. ans; avec Aithale qui estoit Diacre, selon les actes, ou Prestre Soz.P.461,b. felon Sozomene. Cet historien leur donne pour compagnons Azadan & Abdicius Diacres. Ces Saints ayant confességene- P.46.4|Boll.g. reulement leur foy, furent fouettez tres cruellement par les 56-12, Mages, & puis enfermez dans la mesme prison que S. Acepsime, 'Ses actes difent qu'ils furent fouettez avec des baguettes de gre- Boll, g. 1. [14.6. nadier qui estoient pleines de piquans ; [ce qui se trouve souvent dans les histoires des Martyrs de Perfe: l'Ils remarquent outre gable. cela une cruauté toute particuliere contre Aïthale, à qui l'on caffa tous les os, & l'on difloqua toutes les jointures. Cinq jours de. aprés on fit encore fouffrir aux[trois] Saints durant trois heures un nouveau supplice avec des cordes dont on leur lia le milieu du corps & les principaux membres, & que l'onferra si fort avec des baltons, que ceux mefmes qui en eftoient eloignez entendoient le bruit de leurs os qui se brisoient. Ils demeurerent en- \$07,p.461.e. fuite fort longtemps en prison, Leurs actes disent trois"ans, du- Boll.p. 153.4.c. rant lesquels ils souffrirent tout ce qu'on peut s'imaginer, y ayant 4

Giij

Not L \* &c.

&c.

&c.

200,85.

défense sur peine de la vie de leur donner le moindre soulagement ; de forte qu'ils ne recevoient melme de nourriture que celle que les autres prisonniers leur pouvoient donner en cachette.

[11 semble selon les actes des Saints, qu'ils soient toujours demeurez à Arbelle, j'ou ils avoient d'abord esté presentez à Adrac; g.1.c. g. 4.f.

& neanmoins les mesmes actes aprés avoir parlé de leur prison de trois ans, portent qu'ils estoient alors en un lieu appellé Bithmade 'qui paroist avoir esté fort eloigné d'Arbelle. [Ainsi il faut dire qu'ils y avoient esté transferez durant ces trois ans, l'Sapor estant venu en ce lieu de Bithmade, Ardasabor le prince de tous les Mages dePerfe, luy parla des Saints, & en receut pouvoir de les traiter comme il luy plairoit, en cas qu'ils refusassent d'adorer lesoleil. On leur fit savoir cette sentence, à quoy n'ayant point fait d'autre réponse, finon que J E S U S C H R I S T cstoit leur Dieu, & non le foleil, on les tourmenta sans aucune misericorde. On les presenta à Ardasabor, à qui Acepsime ayant répondu avec une constance digne de luy, il fut tellement battu à coups de nerfs de bœuf, qu'il rendit la vie au milieu des tourmens & de cette flagellation cruelle, le dixieme jour d'octobre, sen l'an 349 au

Boll.g. \$ 15-17. 5 18 Soz.p. 461. 4 Boll.5 10.

plustost selon nostre suite.] 5 19.

Sez.1.2.c.11.p. Boll.5 :9.

'On jetta fon corps dans la place publique, & on y mit des gardes pour empescher que les Chrétiens ne l'enlevassent pour l'enterrer : mais trois jours aprés, quelques Armeniens qui estolent en ostage en Perse, l'emporterent secrettement, & l'inhumerent, Les actes disent que les gardes estant occupez à cause [de l'entrée] de la fille du Roy d'Armenie, qui avoit ellé donnée au Roy de Perfe en oftage de la paix, les Chrétiens ou Perfes ou Armeniens]eurent le loisir de l'enlever.[Arface paroist avoir toujours esté Roy d'Armenie durant le regne de Constance, & avoir toujours esté allie des Romains durant la guerre qu'ils avoient avec les Perses : de sorte qu'il est difficile de voir quand il a pu traiter avec les Perfes, si ce n'est lorsque Jovien eut fait la paix avec eux en l'an 363. En ce cas il faudra differer jusque là le martyre de S. Acepsime, & y continuer par consequent la persecution, quoique Sapor ait paru plus doux envers les Chrétiens en 359. Maison sçait que les persecutions sont tantost plus violentes, & tantost moins:"Et nous avons assez d'autres preuves que v. s. sicelle de Sapor n'a cessé qu'en l'an 179 avec sa vie.]

Perfe 5 9.

Soz.p.461.d. Les autres martyrs furent fouettez aussi cruellement que l'avoit

esté Saint Acepsime; & estant neanmoins rechapez comme par

by 6000

SAINT ACEPSIME.

miracle, ils furent encore remis en prifon, Joseph fut mefine Bollegae. laiffé quelque temps pour mort, Aithale fut tellement étendu song-sand dans le fupplice, que se brasen furent arrachez des epaules, [ne renant plas qu'à quelques neffs, [sk] porovi ses mains pendies toutes mortes, en sorte qu'il falloit que d'autres luy donnassent manner.

[Sözomene ne pouffe pas plus loin l'hiftoire de ces Saints , & ne dit point ce qu'ils devinrent depuis ; mais nous l'apprenons de leurs acles ; J'dans lefquels nous lifons que Jofeph & Airhale fia-Boll-géa. Tent menez, ou plusoit portez comme des corps morts à Arbelle par l'ordre d'un officier nommé Adelquegar, fur qui Ardafabor s'eftoit dechargé de leur dernière execution. Ils y furent en-ea. fermez'dans un cachor, avec ordre de ne leur laiffer recevoir aucun fecours. Mais une dame chrétienne obtint des gardes à force d'argent de les faire porter chez. elle, où elle ne pargnarien, durant une nuit qu'elle les eurs, pour adoucir leurs douleurs

extremes, & guerir leurs plaies.

'Six mois aprés, un nommé Nazeroth fücecda à Adequegar; 4. & le Roy luy donna ordre, diffient les ades, de contraindre les Chréciens à lapider les martyrs.'Ce nouveau juge eftant arrivé à « Arbelle, & ne pouvante fupporter la refittance libre & genereufe de Jofeph, l'e fit pendre par les piez, & fouetter en cet état avec f une telle cruater que le peuple en murmuroir. Quelques Mages voulurent luy perfuader comme par amitié de facrifier en fecret, s'il avoit honcel de l'aire publiquement; mais il rejetta bien loin ces faux amis, & les appella tout haut des ouvriers d'iniquité. 'Et enfin le juge\*étonné de fac confhance & de la fageffé de fes graba-

réponses, le fit reporter en prison.

&c.

'Ayan enfuire fair' fouecter Airhale fans le pouvoir vainere, a. il fit rourmenter un Manichéen, qui cedant bientoît à la douleur du fouer, prononça anacheme à Manichée & a cous ses dogmes, & tua une fourmi qu'on luy apporta: de quoy Airhale le railla agreablement, & l'accusa d'eitre homicide de fon dieu. Mais il remercia fort serieusement le vray Dieu, de l'avoir revétu de s'orce pour ne pas tomber dans la mefine laschée. Il flut'fouecté de nouveau avec des branches de grenadier pleines de pointes, 'éx jette du fortir de la comme mort. Un Mage touché de quel-c, que reste d'humanité, ayan, jette un manteau sur son cour und, le juge le sit aussicus foueter luy mesme: & Airhale estant revenus à luy, fat remis en priot.

'Quelque temps après, Sabore[ou Sapor]un des grands offi- es.

g.8.a.

ciers du royaume, vint en un village voisin nommé Macellairer-Nazeroth luy remit le jugement des martyrs: Sabore voulut les faire encore fouetter. Voyant neanmoins la peine que tout le monde en témoignoit, il talcha de les obliger à gouster du fang des facrifices, ou du bouillon où la viande des victimes avoit esté cuite, jou enfin de la viande pure[& non immolée:] Mais les Saints qui connoificient ses finciles, ne voulurent rien prendre dutout, Il prononça donc la sentence par laquelle il condannoit les deux SS, Joseph & Aïthale à estre sapidez par les Chrétiens. On fit neanmoins venir encore une fois Joseph à l'audience : où ce Saint fit figne au juge comme s'il luy eust voulu dire quelque chose à l'oreille. Le juge s'approcha; & alors le Saint suy cracha au vifage en luy reprochant sa cruauté. Ainsi le juge s'en retourna couvert de confusion, & raillé par tous ceux qui estoient presens. [Cette action est certainement extraordinaire, mais ce tigre la meritoit.]

'On fit enfuire une fofficoù l'on mit le Saint jufques à la moité du corps, les mains liées derrice ledos / & les payens ayant pris beaucoup de Chrétiens, ils les contraignoient en les frapant de tuer le Saint à coups de pierres, [C'ethoit une invention digne du diable, qui voyant que le meurtre detant de Chrétiens avoit fait horreur aux payens mélmes, s'efforçoit de les rendre homicides de leurs freres s'il ne les pouvoir rendre idolatres, & de diminuer la gloire & la joie que l'Egilfe recevoit des couronnes des marryts, en les luy faifant acheter par le crimé de fes enfans,

Mais Dieufe jouoit quelquefois de la malice, & faifoit remporter des trophées à ceux qu'il vouloit faire tomber dans le precipice. C'est ce qui arriva en cette reneontre.] Car entre les autres Chrétiens qu'on avoit pris pour faire cette execution, il y avoit"une fainte vierge nommée Ifdandul, à qui les payens ayant agé. commandé de jetter des pierres à Saint Joseph , elle leur dit qu'il estoit étrange & inoui qu'on voulust obliger une femme à porter fa main contre des Saints, & leur reprocha qu'au lieu d'aller combatre les ennemis de l'Etat, ils tournoient les armes contre les fujets du Roy, & rempliffoient de fang & de meurtres des provinces tres paitibles. On luy voulut donner un grand baston, au bout duquel il y avoit un poinçon, afin qu'elle en piquast le martyr: mais elle protesta qu'elle l'enfonceroit plutost dans son cœur que d'en toucher seulement le corps du Saint. Un courage fi peu attendu surprit les payens, & sa constance sut plus forte que leur cruauté,

[Les autres Chrétiens n'ayant pas eu ce semble la mesme generofité. l'le Saint se trouva accable d'un si grand nombre de b. pierres, qu'on ne luy voyoit plus que la teste. Mais comme elle remuoit encore, un des fergents acheva de la luy casser d'un grand coup de pierre, & donna à son ame la liberté d'aller jouir pleinement de J.C. Son corps fut confervé durant trois jours par des gardes : mais le quatrieme il furvint un grand tremblement de terre accompagné d'un tonnerre, qui reduisit en cendres & les gardes & les pierres mesmes; & le corps du Saint ne parut plus depuis.

'S. Aîthale avant esté amené à un lieu nommé Patrie, il v fut de. lapidé de la melme maniere au mois de juin. Son corps fut enterre secrettement par des moines de ce lieu. Il partit longtemps une grande lumière au lieu où il avoit fouffert, & il y naquit un myrte qui guerissoit de toutes sortes de maladies, jusqu'à ce que des payens l'arracherent cinq ans aprés. Voilà ce que porte l'histoire de ces martyrs, [qui peuvent avoir souffert en 350, ou

feulement en 364.]

'L'Eglise latine en honore la memoire avec celle de Saint 11.2pr. p.19. Acepsime le 22 d'avril, depuis le IX, siecle, & met avec eux au rang des martyrs le Prestre Jacque qui voulut suivre S. Acepsime fon Evefque, & les Diacres Azadan & Abdiefus. 'L'Eglife greque Men.p.40/Ugh. honore seulement S. Acepsime, S. Joseph, & S. Aithale ensemble 1.6. p. 1122. le 3 denovembre, & les met les premiers dans l'office de ce jour. 'Mais le 14 d'avril, selon le menologe de Basile, ou le 10 selon les Boll, apr.g.p. Ménées, elle honore S. Jacque Prestre & S. Aza Diacre marty- 6.diMen.p.81. rizez dans la perfecution de Sapor. [Et il y a tout lieu de croire 4. que ce sont les compagnons de S. Acepsime, puisqu'ils souffrirent fous Acofcargan prince des Mages, [qui peut bien estre celui que les actes de S. Acepsime appellent Adesquegar ,]'& les Mé- Mennov, p. 40. nées Andracoscar, Les Grecs disent donc que ces deux Saints apr.p. 84 Boll.s. ayant esté pris lorsqu'ils preschoient l'Evangile ; ce qui se peut agr. g é.d.c. raporter particulierement au dernier, lils furent mis dans une prison, où on leur sit souffrir la faim durant plusieurs jours. Le Mage qui estoit leur juge, les ayant fait venir ensuite devant son tribunal, & voyant qu'ils estoient invincibles dans la foy de J.C. leur fit jetter dans le nez de la moutarde avec du vinaigre. Ils pafferent la nuit suivante pendus tout nuds à des gibets, exposez au plus grand froid; & le matin avant que de les detacher, on les fouetta avec des verges. On les remena de là en prifon; & comme leur foy estoit tou jours victorieuse, on leur trancha enfin la teste.

On remarque que l'executeur ayant ellé laver son épée dans un étang, l'eau de l'étang se changea en sang, & après qu'elle ur ainsi duré quelque temps, elle se secha tout à fait. Nous avons cru pouvoir raporter ces particularitez, parcequ'elles nous ont paru venir d'un bon original.]

ይቀው አልባለቀውን ቀላው የተመሰቀት መስተለው የተመሰቀት መጀመር ተመመስ ነው። የተመሰቀት ተመሰቀት የተመሰቀት ነው። የተመሰቀት መጀመር የተመሰቀት ነው። የተመሰቀት መጀመር የተመሰቀት ነው።

# S. SPIRIDION, EVESQUE

### DE TRIMYTHONTE EN CYPRE, ET CONFESSEUR.

Socr.1,1.c.8.p.

Ruf.l. to. c. s. p. 160.x. & Suid. r. p. 947. 948. S

AINT SPIRIDION, on Spyridon comme les Grees le nomment, fut l'un des plus illuftres Prelars qui affiftrent au grand Concile de Nicée/Et Rufin femble metme luy donner un rang eminent audeffus de tous les autres, 'Sa vie a ellé cértie par S, Triphylle fon difciple, comme

on l'apprend, dit Suidas, d'une vie, ssoit de S. Spiridion mesme, foit de S. Triphylle, sécrite en vers l'ambes; & cette piece est à rechercher, a joute Suidas, parcequ'elle est fort utile.

All.de Sim.p. 127. 6 Nphr.l.8.c.42. p.628-631.

[Quoy qu'il en foit de cela, nous n'avons point aujourd'hui d'aurer vie de S. Spiridion que celle qui et dans Surins, j'compofée par Metaphrafte. Elle est écrice avant Nicephore, qui en raporte quelques endroise, Il y a en effec des chosés affez belles, & qui peuvent estre tirées soit de Triphylle, soit de quelque autre ancien auteur. Mais elles soint mélées parmi d'autres'ou qui sont to-certainement fausses, ou qui ont peu d'apparence de verité, Il y manque aussi une parte des chosés raportees par les plus anciens auteurs, & les autres y soin fouvent alterées. C'est pourquoi, comme ce qu'il peur à voir de meilleur dans cette vie est toujours fort peu assuré, ne venant que de Metaphraste, nous avons mieux aimé ne nous en point fervir dutout, & nous contenter de ce que Rusin & Sozomene nous ont appris de S. Spiridion: ce qu'i suffira pour le faire paroitire l'un des plus grands Perlaste de

fon fiecle. Le témoignage de Rufin est d'autant plus considerable en ceci, j'qu'il ne dit que ce qu'il avoit appris de ceux qui Ruf. p. 160.2. avoient vu le Saint; & Socrate qui raporte les melmes choles sociliacas. que luy, témoigne qu'outre qu'il les avoit tirées de son histoire, p.41.c. elles luy avoient esté confirmées par plusieurs personnes de Cypre.

Rufin met ce grand Saint au rang des Prophetes, Il semble Ruf. p.160.2-Nors 2 dire auffi qu'il ettoit du nombre des faints Confesseurs à qui Maximien Galere avoit fait crever l'œit droit, & bruler le jarret gauche avant que de les envoyer travailler aux mines. Usuard &

les autres martyrologes latins l'ont pris de la sorte.

'Il demeuroit à la campagne avec une femme qu'il avoit epou- soz, Li, e.i., p. miles ige fee, & dont il avoit eu"plufieurs enfans, s'il faut s'arretter à l'ex- 4156. pression de Sozomene. Mais au moins il avoit une fille nommée estat, p. 160. L. Irene qui le servoit, & qui demeura vierge jusques à la mort, se socra, 41.2. rendant imitatrice de sa vertu. 'Il estoit berger: "mais un état qui p.40.4 Rus.p. fembloit si vil, ne diminuoit rien de l'eminence de sa vertu; b & il isas. fut estimé diene d'estre le pasteur des hommes. Ainsi il fut fait & Socr.p. 40.c. Evelque de Trimythonte qui est une ville de Cypre, [sur la coste ecison.p.415.2. orientale de l'isse, & tout auprès de Salamine qui en estoit alors

la capitale.)

'Il eut affez d'humilité pour ne point quitter en cet état melme Ruf.p.160.41 le soin de ses premieres brebis, & il prenoit encore la peine de Socrip. 40.bl les mener paistre luy mesme. Des voleurs estant venus la nuit 634 à fa bergerie pour luy en enlever quelques unes, se trouverent 4 Ruf.p.160.1 liez par une main invisible, qui les arresta jusqu'au lendemain. Socr.p.40.41. Ainfi lorfque le Saint vint pour mener son troupeau aux champs, il les trouva en cet état. Il leur en demanda sa cause: ils la suy avouerent; & il les delia auflitost par sa parole & par ses prieres, comme il les avoit liez auparavant par ses merites. Mais afin, leur dit-il agreablement, qu'ils n'eussent pas pris inutilement la peine de veiller si longtemps, il leur donna un mouton, en les avertiffant qu'ils eussent mieux fait de le luy demander que de le vouloir voler, 'Car il ne vouloit pas que personne sortist me- Soz. p. 415.e. content d'avec luy, & il taschoit par cette bonté de leur faire changer de vie.

[Ilmontroit la melme douceur & le melme definteressement en toute autre chofe. I'll divifoit tout fon revenu en deux par- p.416. ties, dont il donnoit l'une aux pauvres, & l'autre estoit pour prester à ceux qui en avoient besoin. Il ne donnoit rien de ses mains à ceux qui luy venoient emprunter de l'argent; mais il

Hh ii

144

leur montroit le cofre où estoit ce qu'il en avoit, & leur disoit d'y prendre eux melmes ce qui leur estoit necessaire. Il faisoit la mesme chose lorsqu'ils le luy venoient raporter. Une personne crut pouvoir abuler de cette simplicité, & raportant au Saint quelque argent qu'il en avoit emprunté, il fit semblant de le remettre dans le cofre, mais le remporta. Dieu ne permit pas que son infidelité demeurast longremps cachée. Il eut besoin peu de temps aprés de recourir de nouveau à la liberalité du Saint, qu'il trouva prestà le secourir. Mais luy ayant dit de prendre de l'argent dans son cofre, il letrouva vide, & le vint dire au Saint, qui luy répondit en ces termes: Il est bien étrange que vous seul « n'ayez pas trouvé ici ce qui vous estoit necessaire, Prenez donc " garde fi vous n'avez point manqué à remettre ce que vous y avez « pris une autre fois: Car si cela n'est pas, vous ne manquerez point « d'y trouver ce qu'il vous faut : Je vous en assure, & vous n'avez « qu'à v retourner. Ainsi cet homme se voyant convaincu, luv « avoua auffitost sa faute. Metaphraste raconte une autre histoire fur le mesme sujet, qui est assez agreable.

Sur. 12. dec.p. 237.5 16.

Soz.l.i.c.iz.r.

[Mais il ne faut pas oublier celle que raporte Sozomene, qui fait voir & la maniere auftere dont ce Saint vivoit avec sa famille, & la charité qu'il avoit pour le prochain, l'11 avoit accoutumé durant le Careime, luy & toute la maison, de ne manger qu'en de certains jours, & de passer à jeun tous les autres. Un étranger l'estant venu voir durant ce saint temps, fort las & fort fatigué du chemin, il dit à fa fille Irene de luy laver les piez, & de luy donner à manger. Cette fainte vierge luy dit ou'il n'y avoit dans la maison ni pain, ni farine; (car on n'y en avoit que faire à cause du jeune, mais seulement un peu de lard. Il se mit en oraison, "& " red per ayant prié Dieu de le dispenser [de la discipline de l'Eglise, il dit minime. à sa fille de faire cuire ce lard. Elle obeït; & quand il fut prest, il fit affeoir fon hofte avec luy, commença le premier à manger, & l'exhorta d'en faire autant, L'hoste le refusa, en disant qu'il estoit Chrétien. Maisc'est pour cela, luy dit le Saint, que vous u n'en devez faire aucune difficulté, puilque toutes choics sont " pures pour ceux qui font purs,

[Cette histoire est admirable, pour faire voir d'une part que l'abstinence de la chair durant le jeune du Caresme, estoit une discipline publique & indispensable de l'Eglise des le commencement du IV. siecle; & de l'autre, que les coutumes sacrées de l'Eglife sont bien eloignées des superstitions Judaïques, & que n'estant toutes que pour l'utilité de ceux qui les pratiquent, les

loix les plus inviolables ne sont plus des loix quand elles sont contraires à cette utilité, estant toutes soumises à la charité, qui est la seule qu'on puisse appeller proprement la loy inviolable & indispensable de l'Eglise. Mais il faut mettre une grande difference entre les dispenses que la cupidité demande, & celles que la charité exige. 1

'Le mesme Esprit de Dieu qui luy donnoit cette douceur & cette p.416.e. condescendance pour ses freres, luy inspiroit en mesme temps un zele exact & genereux pour les moindres choses de l'Eglise, Il le témoigna dans une affemblée des Evefques de Cypre, où il fe trouvoit avec Triphylle Everque de Ledres, ville de Cypre, Hier.v.ill.c.94. autrement appellée Luteon. Ce Prelat avoit passé beaucoup de pags.d. temps à Beryte où il étudioit la jurisprudence; mais il avoit de plus tant d'éloquence, qu'il surpassoit en ce point tous ceux de Hier, ut sup. son temps, c'est à dire du regne de Constance, sous lequel il se rendit tres celebre, S. Jerome dit qu'il avoit lu les commentaires de Saint Spiridion sur le Cantique des Cantiques, & qu'on luy

attribuoit beaucoup d'autres ouvrages,'Il loue ses écrits comme ep. \$4, p. 148, b. remplis des beautez des lettres humaines, auffibien que des lumieres des Ecritures divines,

'Cet Evelquele trouvant donc à l'affemblée dont nous parlons, sozilite. II. p. & avant receu la charge d'instruire le peuple; comme il voulut 416.d. citer un endroit de l'Evangile où J.C. dit à un malade de porter fon lit & de marcher, au lieu d'un'mot populaire qui estoit dans required. le texte, il en mit"un autre plus elegant, Spiridion ne put souffrir cette delicatesse. Il luy demanda s'il estoit meilleur que l'Evangeliste, pour avoir honte d'user de sexpressions. Et en mesme P-417-2 temps il se leva de sa chaire à la vue de tout le monde, donnant cette lecon d'humilité à celui qui s'enfloit dans la vaine estime de la science. Car cette action estoit soutenue par le respect universel qu'on avoit pour luy, & par la reputation que ses grandes actions luy avoient acquife: d'ailleurs, il estoit plus ancien d'age & d'ordination que Triphylle, & mesme il estoit son maistre & Suid. P.p. 947. f. : son conducteur, selon Suidas. Les actes du Saint le disent aussi, Sur. 11. dec. p. & ils ajoutent que par les divers avis qu'il luy donna pour le 46.5 10. corriger de ses defauts, mesme depuisque Triphylle fut Evesque, il le porta à une vertu si eminente, qu'elle le rendit digne d'estre un vase d'election, & de recevoir de Dieu une infinité de faveurs,

Nor : 3. En effet, le martyrologe Romain"& quelques autres Latins des Bar.tt.jun.f. derniers temps, l'honorent au nombre des Saints le treizieme de juin. Les actes de Saint Spiridion disent qu'il n'estoit pas encore surs 10,

Нhiii

s 30|Bar. 13.jun. a Ath.ap.a.p. 76F.C. Suid r.p.947.

246

Everque au commencement du regne de Constance, & qu'il estoit encore jeune. Mais je ne sçay pas pourquoi ils le font Evesque de Callinique. On trouve un Triphelle entre les Evelques de Cypre qui ont figné le Concile de Sardique, [vers l'an 349. Nous avons déja dit que l'on cite de luy une hittoire de la vie & des miracles de S. Spiridion en vers ïambiques.

948.

Bar. 325.5 48.

[L'amour que S. Spiridion avoit pour l'Eglife, le porta à faire le voyage de Nicée, afin d'y foudroyer l'impieté Arienne, comme nous l'avons déja dit par avance. J'Quelques uns veulent que ce foit luy"qui y confondit publiquement, & qui y convertit par une v.leConelsimple exposition de la foy Chrétienne, un philosophe payen le de Nicée que les plus habiles Prelats ne pouvoient convaincre par les meilleures raifons. [Mais on a vu dans l'histoire du Concile, que

Sur. tt.dcc.p. 235.5 16.

Ruf.p. 160,1611 Soz.p. 415.416 Socr. 1.1 C.12. P. 41 Cotel. g.t. Is p.690.

ce sentiment qui d'abord a beaucoup d'apparence de veriré, est trop fortement refuté par le silence de Rufin, pour s'y arrester.] 'Ce fut, selon ses actes, durant le temps qu'il estoit à Nicée, que fa fille Irene alla recevoir de Dieu la recompense de ses travaux, '& du service qu'elle avoit rendu à son pere. Elle avoit receu

quelque temps auparavant, un depost fort considerable d'un homme de ses amis, & pour le garder plus surement elle l'avoit mis en terre. Quand elle fut morte, celui qui le luy avoit confié le vint demander à S. Spiridion qui n'avoit rien sceu de cela. Il le chercha neanmoins par toute la maison, sans le trouver. L'autre perfiftoit toujours à redemander son depost, le pressant avec de grands cris de le luy rendre, & témoignoit mesme estre pres de se desesperer si on ne le luy trouvoit. Alors le Saint touché de son affliction, s'en va au sepulcre de sa fille, l'appelle par son nom; & comme elle luy eut répondu pour favoir ce qu'il vouloit, il luy demanda où elle avoit mis le depost, Elle luy en marqua l'endroit, & l'affura qu'il l'y trouveroit caché dans la terre. En effet, estant retourné chez luy, il trouva le depost au lieu que sa fille avoit marqué, & le rendit à celui à qui il appartenoit.

Ruf. 1.20. C. C. P. 161.1.

Soz.l.1. c.11.p. 415.2.

'On raporte, ajoute Rufin, beaucoup d'autres actions merveilleuses de ce Saint, lesquelles sont dans la bouche de tout le monde. Sozomene qui en a joute plusieurs au recit de Rufin, dit auffi que ceux de Cypre en savoient sans doute beaucoup davantage, & il affure que la reputation qu'il avoit encore de son temps, c'est à dire au milieu du V. fiecle, suffisoit seule pour faire l'eloge de sa vertu. Suidas, & les Grecs dans leurs Ménées luy donnent le titre de Thaumaturge,

Suid.p. 947.51 Menza,d.c.p. Ath.ap.z.p.768.

'Son nom est mis par S. Athanase entre les Evesques de Cypre.

qui avoient attesté par leurs signatures l'innocence de cet illustre Pere de la foy orthodoxe, reconnue & declarée par le Concile v. S. Atha- de Sardique. ["Cela ne se fit que l'an 349, mais rien ne nous emperche de croire que S. Spiridion a vécu jurqu'à ce temps là j'& Bar 147.5 m 4. Baronius ne fait nulle difficulté de dire comme une chose non dec.e. contestée, que c'est luy qui est marqué dans ces souscriptions. 'Puisque Rufin qui vint en Orient sur la fin du IV. siecle, dit qu'il Ruf.p.160.1. l'avoit connu par le moyen de ceux qui l'avoient vu, sil est aisé de

croire qu'il a vécu jusques au milieu du mesme siecle.]

Les Latinsen font la feste le 14 de decembre depuis le IX. fiecle, 1'& les Grecs le douzieme, quoique selon ses actes, il soit Menza, p. 1901 mort au commencement de la moisson, à laquelle ils disent qu'il Ugha. 6.p. 1137. travailloit encore, Les Grecs en font leur principal office, & en 143.5 16173 quelques endroits avec vigile & d'autres marques d'une folennite Manader, extraordinaire, 'Ils en faisoient la feste à Constantinople dans serves. l'eglife de S. Pierre, qui estoit auprés de S'e Sophie. 'Ils mettent pao. fon image dans leurs Ménées, Theopompe eltoit Evesque de Conc.t.s.p. Trimythonte en l'an 381, auquel il assista au second Concile 916.d. accumenique.

## SAINT MAXIMIN, EVESOUE DE TREVES.



A INT MAXIMIN sepent dire le premier Evelque qui fust de son temps dans les Gaules. & le plus illustre Prelat qu'ait eu jamais l'Eglise de Treves.]'Nous en avons deux vies, l'une Bollag.may, p. composée au plustost sous le regne de Pepin, st.c.

vers le milieu du VIII. siecle, l'autre écrite en surag.may, p. l'an 839,48c adreffée à Valdon par un nommé Loup, que Vossius 195515. & M' Baluze croient estre le celebre Loup Servat Abbé de voll hi Clas. L Ferrieres. D'autres veulent que ce soit un Evesque de Chassons 1.6.16.19.116.117 celebre dans ce temps là, [Quel qu'il foit, le temps où a vécu tant [Bollis, may, cet auteur, que celui qui avoit écrit avant luy, & les mauvais p. 20,5 3. memoires qu'ils ont fuivis l'un & l'autre, "ne nous permettent

1, Ufuard, Adon, Vandelbert &c.

SAINT MAXIMIN.

Sur.19.m17,p. 323.5 2, 4 Lug.p.481.

pas de nous y arrester beaucoup, Ce que nous en pouvons tirer, fans neanmoins pretendre l'affurer, l'c'est que Saint Maximin estoit d'une race illustre à Poitiers, ou plutost dans le diocese. Car la tradition du pays est qu'il naquit à Sillé village pres de Loudun, dont l'eglife paroiciale est encore dediée sous son nom.

P.176. Boll.11. jan.p. 782.52, 6 Sur.p. 123.5 1.

'Il estoit frere de Saint Maxence qui fut Evesque de Poitiers 'avant Saint Hilaire. Dn pretend qu'il fut attiré à Treves par la fainteté & la reputation de S. Agrice ou Agrece qui en"elloit V.les Doalors Evelque, [en l'an 314:] qu'aprés avoir esté elevé quelque natistes s temps fous sa discipline, il fut fait Clerc, & luy succeda enfin, 20.

selon que Dicu l'avoit predit par divers miracles; & que son 53. election se fit par le suffrage unanime du peuple & des Evesques voifins:'Il releva son episcopat tant par sa pieté que par ses mira-5 5.p. \$14. Gr.T.h.Fr.J.r.e. cles, & selon les termes de S. Gregoire de Tours, il fut puissant

37 P 28. en toute fainteté.

248

21,3. e class.

[On croit generalement qu'il estoit déja Evesque au commen-Boll. 19. may, p. cement de l'an 336: 1'& fa vic place fon ordination en la 24e annee de Constantin, l'c'est à dire en 329 ou 330. Mais au moins il No 7 12. femble qu'il la faut mettre au plustard le 13 aoust 332. ["Lorsque V. S. Atla-Saint Athanase sut banni à Trevesen l'an 336, Jil y sut receu avec "ale note beaucoup d'honneur[par Constantin le jeune alors Cesar, &] par Maximin Evelque du lien, qui estoit alors celebre dans l'Eglife, comme on le lit dans la chronique de S. Jerome, quoiqu'en un autre temps, auquel il ne paroift pasque cela se puisse raporter. Dieu le donna donc alors à S. Athanase pour le consoler dans son exil, & depuis pour l'imiter dans la défense de la foy. Car comme la ville de Treves estoit alors le sejour ordinaire des Princes quand ils residoient dans les Gaules, ce qui donnoit à ses Evelques une autorité eminente audessus des autres de la mesme nation; S. Maximin fe servit avantageusement de cette autorité] pour rejetter"& les deputez & les erreurs des Eusebiens, & pour v.lesAriens

Hil, fr, 2, p.16.

faire retablir ceux qu'ils avoient chassez pour la foy, On le mar- 5 séque entre autres non seulement de Saint Athanase, mais encore de"S. Paul de Constantinople. [Ce fut pour cela qu'il vint l'an Isid 5 19. 347 au Concile de Sardique, à la convocation duquel il avoit eu beaucoup de part. Ce qui luy fut encore plus gloricux, "c'est que 1616,5 40. fon zele luy fit meriter les excommunications & les anathemes des Eufebiens. Il avoit prefidé l'année precedente "au Concile 16, 2001 37. de Cologne, si les actes que nous en avons ne sont pas une piege supposée. Ce n'est donc point par une simple reconnoissance, mais par une fincere perfuasion de son merite, que S. Athanase le met

Athin Ar,or.z. p.19..d.

SAINT MAXIMIN.

au nombre des hommes apostoliques de son temps, dont la foy estoit à l'epreuve & de l'erreur & de la foiblesse.

[S. Paulin fon fuccesseur, relevé audessus de luy par le bannissement que les Ariens luy firent souffrir, & qui luy acquit le titre

de Confesseur, mais moins celebre pour le reste, l'gouvernoit Athanapapare No Ta 3. déja en l'an 349: ["d'où nous apprenons que S. Maximin mourut disol. p. 816, b. au plustard en la mesme année: & ainsi ce ne peut pas estre] TEvelque Maxime deputé en Orient par Magnence l'an 350, ap.1.p.6794, 'comme quelques uns l'ont cru. Sa vie raporte qu'ayant esté en Bar. 190. 528,

Poitou voir les parens, [peuteffre en revenant du Concile de a Sur, 19 may, p. Sardique, si l'on veut mettre sa mort en 347, lil y mourut peu de temps aprés, & qu'il y fut enterré, ayant tenu, dit-on, le siège de Boll. 19 may, p. V.la note > Treves 17 ans & 30 jours, bdepuis le 13 aoust 332, "selon Bollandus, 12.2. julqu'au 12 septembre 349. Car les martyrologes de son Eglise, & suast

d'autres ensuite, marquent sa mort le 12 de septembre,

'Il est neanmoins principalement honoré par l'Eglise le 20 de «. may, auquel fon nom se lit non seulement dans Bede, Florus, Ufuard, & les autres posterieurs, mais encore dans les anciens Florentp. 557.

martyrologes attribuez à Saint Jerome, lesquels ajoutent qu'il se 119. fait beaucoup de guerisons & d'autres miracles à son tombeau. Beauvais.

[Quelques"Eglises en font l'office ce jour là ]'Mais on pretend Bollagmay, Pa que c'est le jour auquel son corps fut apporté à Treves, & non 10.5. celui de sa mort, Car on écrit que ceux de Treves allerent querir pas, fon corps en Poitou, & le raporterent en leur ville; & l'auteur de sa premiere vie décrit fort amplement cette translation, mais sur. 19, may, p. avec des circonstances qui n'ont aucune apparence de verité, 174.57.10. comme Loup auteur de la seconde l'a reconnu. On ajoute à cela divers miracles, qu'on affure avoir esté faits tant sur le chemin à Moufon, à Yvois, & à Arlon, qu'à Treves mesme. Nous appre- Gr.T.gl.C.c.91. nons de S. Gregoire de Tours, qu'il fut enterré au fobourg de la P-517. ville, dans une cave, & l'on y bastit une eglise, où Saint Nicet Par-

celebre entre les Evesques de Treves, fut depuis enterré. 'C'est là que le Saint faisoit voir par de frequens miracles, corpus combien il estoit un puissant intercesseur auprés de Dieu pour son peuple. Saint Gregoire de Tours en raporte deux, faits pour pro-m. punir un Prestre & un Archidiacre qui avoient fait de faux fermens fur son tombeau. Il preserva aussi la ville contre la peste. v.Pa-c.17.p. Sa vie raporte diverses guerisons tant de Charle Martel que de quelques autres. On a encore un autre livre de ses miracles, écrit 126,5 12-1480il. en l'an 962, par Sigchard moine de l'abbaye de Saint Maximin. \$4.may,p.1,14.
\$Il y a d'abord quelques particularitez de la vie du Saint, qu'un fiell 1, may,p.
\$aliy.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

SAINT MAXIMIN.

Sur, 19, may, p.

\$25.5 IL. # 19.jun.p.277. 6 19.may, p.315. 5 12. e Bult. T.t. C. 4.5 12.p.66. Boll.19.may,p.

ıı.b.

p.33.b.

auteur du neuvieme siecle n'est pas pour autoriser beaucoup. 'Son corps fut ofté de la cave où il estoit auparavant, & trans-

porté par Hidulphe Evesque de Treves en l'an 667, en un autre lieu, be'est à dire en l'abbaye qui porte son nom, [ & que l'on voit encore au jourd'hui auprés de Treves au nord-est sur le bord de la Moselle, l'Des le temps de Dagobert on la faisoit commencer fous Constantin, & sous Saint Agrice: Et cela se peut croire de l'eglise, mais non pas du monastere, Le corps de S. Maximin y estoit dans un petit caveau derriere l'autel, lorsque les Normans ruincrent cette eglife en l'an 882, & on l'y trouva lorfqu'on la voulut rebastir quelque temps aprés, personne, dit-on, ne sachant alors le lieu ou il estoit inhumé. On assure qu'il y fut trouvé tout entier, avec fon étole & le Pallium qui estoient aussi sans aucune corruption. On le conserva plusieurs années hors de terre, par devotion, & afin qu'il fust, dit-on, la protection & la sureté du lieu dans les dangers qu'on avoit à craindre. Mais enfin le Saint témoigna dans une vision qu'il vouloit qu'on le remist en terre comme les autres corps; & pour luy obeir, on le remit vers l'an 920 dans le mesme tombeau dont on l'avoit tiré auparavant, On l'en retira neanmoins le treizieme octobre 942, & on le mit avec les corps de S. Agrece & de S. Nicet l'un de les successeurs, sous le grand autel de l'eglife qu'on avoit fait rebaftir, & que l'on dedioit le melme jour. Ces corps furent misdans une voute fous l'autel, où ilsont esté conservez lors mesme que l'eglise & l'abbaye ont esté ruinées en 1674, à cause des guerres. On a depuis rétabli

P.34.f. P-35 p.35.d,c,

cette abbave. 'On voit encore des eglifes de S. Maximin à Sens, où on croit en avoir des reliques confiderables, à Cologne, & à Befancon. On met entre les disciples de ce Saint, deux Prestres honorez publiquement parl'Eglife, S. Caftor & S. Lubence, Nous avons

13.fcb.p.664.

la vie du premier où il n'y a rien de mauvais, | mais elle n'est écrite que plusieurs siecles après sa mort. Elle porte en abregé que ce Saint estant encore jeune, vint trouver S. Maximin qui le fit Diacre, & ensuite Prestre. L'amour de la solitude luy ayant fait quitter la ville, [lors peutestre que S. Paulin eut esté banni,] il se retira à Caerden sur la Moselle, beaucoup audessous de Treves, ] & il y mourut le 13 de fevrier, auquel on fait sa feste. 'Son corps fut trouvé par l'Evesque Weomade, dvers l'an 780, Ex porté dans l'eglife collegiale de Saint Paulin du mefine lieu, 'd'ou Hetti en transfera depuis une partie pour la mettre dans

une autre collegiale de son nom à Coblentz, le treizieme de

P 665 dp.663.5 7. e p.654.5 It. 5 13-14.

25 I

novembre, sous Louis le Debonnaire, vers l'an 837.

Bollandus cire la vie de S. Lubence, que nous n'avons pas, Il le p.661.5 4 Ferr.p. qualifie Prestre. On fait sa feste le 13 d'octobre, Son corps a esté 401. porté à douze lieues audelà du Rhein fur la riviere de Lonfqui paffe à Nassau, dans l'eglise de Dietekirchen, chef d'un archidiaconé dependant de Treves, qui porte le nom de S. Lubence. 'Ilen est parlé dans la vie de S. Maximin, qui le fait disciple de S, Lup. F. p. 182. Martin avant que de l'estre de S. Maximin. Browerus veut que 282 le lieu de sa sepulture soit celui que S. Maximin avoit commis à p. 151fes foins pour y prescher l'Evangile, '& qu'on nomine Coverne Boll, 29, may, p. auprés de Coblentz.

On donne encore pour disciple à S. Maximin, Saint Quiriac Brov, 578, Prestre, marqué dans Raban & diverses autres martyrologes le 6 Boll.6.mars, p. demars. Bollandus en raporte diverses choses: [mais onn y voit 44.416. rien qui puisse paroistre un peu fondé.] On pretend que les may, passas par may, passas p moines de l'abbaye de S. Maximin voyant que les miracles qui c6.mars,p.415. fe faifoient continuellement à fon tombeau, troubloient le repos 55. de leur solitude, firent transporter son corps à un lieu nommé Tebenne fur la riviere de Sar.

### SAINT PAUL,

### EVESQUE DE CONSTANTINOPLE.

MARTYR.

V.S.Alex de CP.note AINT PAUL eftoit originaire de Thaffalo- Socr.la.e.16.p. nique.\*Les Grecs disent qu'il avoit esté notaire 91.6. ou Secretaire]de S. Alexandre fon predecesseur.

On pretend qu'il affista à la deposition de Saint Hilfra.p.16. A thanase,["qui se sit l'an 335 à Tyr,]& qu'il signa la condannation de sa propre main : mais ce sont les Ariens qui le pretendent. Et il est messue assez difficile de voir en quelle qualité il auroit assisté au Concile de Tyr, n'estant point

Evelque. Il est certain que s'il a fait cette faute, il l'a expiée par ce que les Ariens luy ont fait fouffrir depuis.] 'Il eftoit encore affez jeune, lorsqu'il succeda dans le siege de socr. L.c. 6.9.

83.c.d(Soz.l.j.c. 4.9.500.4.

. Menza,6.novemb.p.88 Ughelius,t.6 p. 1115.

Ii ii

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. Constantinople à S. Alexandre qui l'avoit fait Prestre : mais il avoit toute la prudence des personnes les plus agées, Avec cela il estoit fort capable d'instruire le peuple, "propre pour le conduire \*; \*\*\* \*\* à Dieu, & estimé de tout le monde pour la sainteté de sa vie. C'est le témoignage que S. Alexandre luy rendit, "selon les historiens, v.\$. Alex. lorfqu'on luy demanda qui il jugcoit propre pour luy fucceder; de CP. & ainsi il le fit en quelque sorte Evesque par son suffrage.

Soz.1.3-c,4-p. 500,b.c.

'Les Ariens melmes, ennemis de S. Paul, avouoient que Saint A lexandre avoit parlé de luy avantageusement pour l'eloquence & la capacité dans les affaires. Surquoi Sozomene remarque qu'il demeure donc constant, par l'aveu des Ariens, que S. Faul estoit eloquent & fort capable d'instruire le peuple; mais qu'il est ridicule de pretendre qu'il ait esté fort habile pour les affaires du monde, & pour menager les Grands; puisqu'une personne qui auroit eu ces qualitez, surtout estant anime du peuple comme il estoit, ne seroit pas tombé dans l'état où il s'est vu reduit par les intrigues & les cabales des Ariens, Ce raisonnement n'est pas tout à fait juste, puisque des personnes peuvent avoir toute la prudence & toute la capacité possible, & ne réussir point selon les hommes, soit par d'autres raisons, soit parcequ'estant fort rare d'estre heureux en ce monde & en l'autre, Dieu par une faveur particuliere veut qu'ifs foient accablé d'afflictions fur la terre, afin que leur patience leur acquiere un poids eternel de gloire dans le ciel. Et c'eft ce que nous verrons dans S. Paul.]

c.4.p.501.a) Socr.1.1.c.6.p. 84,2,

'S. Alexandre dont l'autorité avoit comme accablé ceux qui fuivoient les dogmes d'Arius, estant mortsen l'an 136 vers la fin d'aoust, lees heretiques reprirent cœur, & se mirent en état de tenir teste aux Catholiques, estant appuyez du credit qu'i usebe de Nicomedie, & les autres de ce parti, avoient à la Cour de Constantin, De sorte que l'Eglise de Constantinople se trouva toute en division & en trouble sur l'election de son successeur. Les Catholiques vouloient S. Paul, & les Ariens Macedone, plus

Socr.p.81.d. Soz.p.501.4.

E.con.go.al Socr.p.84.2. agé que S. Paul, mais qui n'avoit pas la mesme vertu, se qui a enfin donné le nom à la fecte des Macedonieus, ennemis de la divinité du Saint Esprit.]'Le parti des Orthodoxes l'emporta pour cette fois sur les Ariens; & S. Paul fut sacré dans l'eglise de la Paix,["qui estoit alors la cathedrale,]par les Evesques qui v.Constanse trouverent dans la ville.

Ce fut fous Constantin, & sans doute des le commencement de l'episcopat de S. Paul, si nous ne voulons le mettre auparavant,

1, Les Grees veulent qu'il ne fust que Diacre, Menia, o nov. p. ve | Vyhellan, t o.y. 1126.

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. qu'arriva ce que raporte Saint Athanase, que Macedone avoit Ath. 601. p. 213. b. formé quelque acculation contre ce Saint. La fausseté en fut bien aifée à reconnoistre, dit S. Athanase, puisque Macedone qui l'avoit formée[l'abandonna luy mesme,]& communiqua avec S. Paul, servant sous luy en qualité de Prestre. Ces dernieres paroles de S. Athanase sont que nous avons peine à croire que soer. 1, x, c, 6, p. Macedone ne fust que Diacre à la mort de S. Alexandre, comme \$1.d. dit Socrate: [Car il y a peu d'apparence que S. Paul l'ait elevé au facerdoce.

'Cette accusation de Macedone estoit ce semble une intrigue Ath. 601, p. 813, e. des Eusebiens. Aussi quelque fausse qu'elle fust, ils ne la negli- c gerent pas. L'ambition avoit déja porté Eusebe, du siege de Beryte fur celui de Nicomedie; & comme, selon les termes d'un Concile, ap. 2. p.727. il mesuroit sa pieté par la grandeur & l'opulence des villes, il 61.p. \$13.c. avoir encore jetté les yeux de sa concupiscence sur le throne de la nouvelle Rome. Il fit donc fubfifter l'action de Macedone, il la poursuivit luy & ses partisans, & sittant enfin que Constantin relegua S. Paul dans le Pont, d'où il y a apparence qu'il ne revint soenne patent qu'aprés la mort de ce prince, avec les autres Prelats exilez,[en d.

l'an 338. Les calomnies de Macedone regardoient apparemment les mœurs de Saint Paul ,]'puisque les Ariens accusoient ce Saint de Soz. I. E. E. P. Blo ablago vivre dans les delices, & melme"dans le dereglement, & que 900.b.c.

Sozomene dit qu'il fut d'abord chassé de son Eglise sous pretexte qu'il n'avoit pas bien vécu.[Outre cela,]'il dit encore que les P-499-1902. Ariens l'acculoient de s'eftre elevé à l'episcopat sans le confentement des Evefques d'Heraclée & de Nicomedie, qui pretendoient avoir droit, comme voifins, d'elire & d'ordonner celui de Constantinople, Celui d'Heraclée estoit en effet l'ancien me- n.p.114,1,4, tropolitain de la province. Mais on ne voit pas surquoi celui de Nicomedie se pouvoit fonder, M' Valois ne doute pas que son passua. bannissement n'ait esté precedé par le jugement de quelque

fynode. Les historiens le marquent expressement, lorsqu'il fut soer! 2.2.7.9. deposésous Constance.

Quoique le dessein d'Eusebe, en faisant bannir S. Paul, fust de Sour. P. 186.1. s'emparer de son siege, on croit neanmoins que Dieu ne permit pas qu'il réussist d'abord dans son ambition. Au moins Ammien Amm. 1, 22, 2419. Marcellin dit que Julien l'apostat avoit esté elevé à Nicomedie . par l'Evesque Eusebe; ce que l'age deJulien ne permet pas de soer, n.p. 185. mettre avant la mort de Constantin. S. Jerome dit aussi dans sa 186. chronique, que Constantin fut battizé[auprés de Nicomedie,]

Liiii

84.b| Soz.1.j.c.4.

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE, P.186.1. par Eusebe Evesque de cette ville. Et en effet, Constantin n'aimoit pas à voir passer les Evesques d'un siège à un autre [1] y a donc apparence qu'il traita S. Paul comme S. Athanase, en ne permettant point qu'on mist d'Evesque à sa place.

Ce Saint auroit en effet en beaucoup de peine à chaffer de Constantinople un adversaire aussi puissant & aussi ambitieux qu'estoit Eusebe: & cependant il est certain qu'il fut rétablidans la jouissance de sa dignité. Cela arriva apparemment en l'an 338, lorsque tous les Evesques bannis par Constantin furent rétablis

par ses enfans. S. Athanase passant par "Constantinople pour s'en v.s. Atha-Ath.fol.p. 1:3.b. retourner en Egypte, le trouva en possession de son Eglise, & nale 5 31. Macedone qui l'avoit accuse deux aus auparavant, faisoit sous v. s. Alex, luy la fonction de Prestre. Il paroist que S. Athanase affista avec de CP, note eux à la celebration des faints Mysteres : [ & ainsi S. Paul repara '

la faute qu'il avoit faite l'en fouscrivant, si nous en croyons les Bar. 147-591. Ariens, à la condannation de S. Athanase. Cela fait voir encore que ces heretiques sont des imposteurs, en ce qu'ils disent |'qu'il avoit toujours perfifté dans cette condannation d'Athanafe tant

qu'il estoit demeuré Evesque. ["Conftance paffa bientoft aprés à Conftantinople; & il n'y fit v. Conftanrien apparemment, parcequ'il se hastoit alors d'aller en Syrie ou ces vie

les Perfes assiegeoient Nisibe, Mais les ennemis s'estant retirez,] 'il vint à Constantinople ; [ & comme il s'estoit déja laissé gagner par les Eusebiens, il témoigna estre fort indigné de voir cette Eglifeentre les mains d'un homme indigne, disoit-il, de la dignite episcopale. Cela donne lieu de juger qu'on avoit fait revivre la vieille accusation que Macedone avoit formée, & ruinée luy mesme, contre la vie & les mœurs du Saint: [ & on l'avoit fait re-

vivre, parceque l'ambition qu'avoit Eusebe de se voir Evesque de Constantinople, vivoit toujours.] 'Conftance fit donc affembler un Concile de Prelats infectez

de l'Arianisme, & ennemis de S. Paul, qui deposerent ce faint Evelque & le chafferent de son Eglise; en laquelle ils installe- Not 11. rent Eusebe de Nicomedie contre les regles de l'Ecriture, & le Canon exprés du Concile de Nicée, Les Ariens difent que Protogene de Sardique figna les actes de l'anatheme de Saint Paul,

"Constance s'en alla ensuite[passer le reste de l'hiver]à Antioche, pour se preparer à marcher l'été suivant contre les Perses.1 "M' Valois croit que ce fut en ce temps-ci plutost que dans le temps & de la maniere que marque Socrate, que S. l'aul estant p 91. b|n. p. 22. a. obligé de quitter Constantinople, se retira à Thessalonique sa

5 42.

Socr.1, 2. C.7. p. 84.b|Soz.l.j.c. 4 p. 501, b. n.p.185.1.2.

Socr.p. \$4.11 Soz.p.jos.b.

Ath.ap.s.p.727. # p.744.b.cl Ti:drt.l.t.c.;\$. v. 467.€. 6 bar. 147.5 qf.

e Soct. p.84.54 Soz,1,1.c.s.p.

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. patrie, qui estoit de l'obeissance de Constant, d'ou faisant sem- La c. 17 1. 15 b.c. blant, dit Socrate, de vouloir aller à Corinthe, il s'en alla en Italie trouver Constant, Cela s'accorde assez avec ce qu'on tire de la lettre du faux Concile de Sardique, ['qu'il se retira dans les Bar,347.5 94. pays étrangers pour y exposer l'injustice de sa deposition, & pour obtenir son rétablissement. [Il vint apparemment à Treves trouver Constant devenu maistre des Gaules l'année suivante, ou Constantin son frere, ]'puisque S. Maximin Evesque de Treves 5 101. communiqua le premier avec luy.'Il fut de là au Concile de Soal sea.p. 1907. Rome[tenu en 341,] si nous en croyons les historiens:[Et il est b|Seer La,e,15. au moins tres probable, qu'il fit]'ce que firent certainement des Ath. ap. a. p. 75t. Evelques de Thrace & de plusieurs autres provinces persecutez \* & deposez comme luy par les intrigues des Eusebiens. Il est cer- Hilfra pay. tain aussi que le Pape Jule le receut dans sa communion avant l'an 348, au flibien que Protogene (de Sardique, ) qui avoit, dit-on, consenti auparavant à sa deposition, Osius de Cordoue, ]& Gaudence de Naïsse | qui fut mesme l'un des plus ardens de ses p.26. V.la notes défenseurs. ["Il y a encor d'autres raisons pour croire qu'il a effectivement esté declaré innocent par le Concile de Rome, & la feule chofe qui nous empeschede l'affurer absolument, c'est que nous ne le trouvons pas en termes exprés dans les monumens originaux de ce Concile, & que nous nous fions peu à Socrate & à Sozomene, qui estant d'ailleurs fort pleins de fautes, ont particulierement brouillé ce qui se passa depuis la mort de Constantin jusqu'au Concile de Sardique.]

'Čcůx qui difent qu'il vint demander justice au Concile de Socrantes v. S. Tule Rome, difent aufil'qu'il y fur reccu à la communion, comme Sourages, etc. Paper 4.6. faisant profession de la foy de Nicée, & rétabli dans son siege par

l'autorité de Jule alors Evesque de Rome.

Ibid.

Vienniess [Il fut effectivement rétabli, parceque"Dieu ofta enfin la vie 511 à Eudrée fut fain de 341.] Car ce malheureux étaut morts, le sendant-peuplede Conflantinople zelépour la foy, rétabli S. Paul fut fon 34.480-24-2-2liège. Mais comme en melme temps les Ariens luy opportent profit. Maccodo, et il s'eleva dans la ville comme une ouerre civile, où

mesme beaucoup de personnes perdirent la vie."Le General Hermogene y sur tué par le peuplesau commencement des l'an 442, en voulant chalster S. paul de la ville; ce qui y fit accourir Constance au milieu mesme de l'hiver. Socrate & Sozomene dissonne des l'hiver. Socrate ex Sozomene dissonne des l'accourir ce l'au l'accourir ce l'accouri

Nors 2. ["& il y a plus d'apparence que ce Saint s'estoit retiré de luy

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE, mesme, ou s'estoit caché, lorsqu'il apprit que Constance venoit à Constantinople.

Socr.p.90.dl Sor. F. 106. d.

'Ce prince n'estoit pas non plus content de Macedone, Il rejettoit en partie sur luy le desordre qui estoit arrivé; & de plus, il n'estoit pas bien aise qu'on l'eust fait Evesque sans en avoir eu son consentement. C'est pourquoi il se contenta de le laisser tenir ses assemblées dans son eglise, sans le mettre en possession des autres, qui demourerent donc, autant qu'on en peut juger, dans la possession des Orthodoxes, gouvernées par les Prestres de S. Faul, l'Et comme d'ailleurs ce Saint estoit extremement aimé du peuple, il ne faut pas s'étonner si nous trouvons qu'il fut

Soz.l.g.c.g.p. 100.C. 4 c.9.p 909.al Socr. 12, C.16.P.

encore une fois rétabli fur fon throne.["Cela arriva affez pro- Nors 1. bablement des cette mesme année 342, peu aprés le depart de Socr. c. 13. p. 90. Constance, j'qui sans s'arrester à Constantinople, s'en retourna auflitostà Antioche pour la guerre de Perse. L'orsqu'il eut seu à Antioche le rétablissement de S. Paul, il en fut fort irrité: '& les Eusebiens qui avoient auparavant deposé le Saint, ne cesserent

dil.ib.or.j.p. 118. & Soct, 1.1.C.16. p. 91.d. e Soz.1.3.c.9.p. 508.d. d|Socr.La.C.16. p.92.d.

point de l'animer contre luy par de nou elles calomnies. 'Ce prince envoya donc un ordre par écrit à Philippe, [qui estoit alors à Constantinople, de chasser le Saint de l'Église & de la ville, & d'établir Macedone au lieu de luy. Ce Philippe est

Socr. p.91,91.

celui qui fut longtemps Prefet d'Orient: ] & il l'estoit des ce temps-ci, felon Socrate & Sozomene.[Nous en avons parlé plus amplement"en un autre endroit ; & il suffit de dire ici,] que v. Constanc'estoit un ardent protecteur de l'heresie des Ariens, & un fidele ces un executeur de leurs resolutions les plus detestables. Mais comme il craignoit ici une fedition du peuple, il refolut d'employer l'adresse plutost que la force; & ainsi cachant l'ordre qu'il avoit receu, il s'en alla à un bain public nommé Zeuxippe qui estoit un lieu fort celebre dans Constantinople, comme pour y regler quelques affaires publiques; & là il envoya prier Saint Paul, avec toute forte de respect, de le venir trouver, sous pretexte de luy

P.91.2.

'Aussitost qu'il fut venu, il luy montra l'ordre de l'Empereur; ce que le Saint receut avec beaucoup de moderation, quoiqu'il se vist condanné sans aucune forme de justice. Mais comme on craignoit la violence du peuple, 'lequel sur quelque soupçon qu'il eut de ce qui se passoit, s'estoit déja assemblé en grand nombre à la porte de ce lieu; on rompit secrettement une fenestre du costé du palais qui en estoit proche: dEt le Saint estant sorti par là, on le mit fur un vaisseau qu'on tenoit tout prest,

vouloir communiquer une affaire.

Soz.1 3.09.7. d al Socr. La.C. 16.p.91.b.

Nous

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. [Nous avons vu dans l'histoire des Ariens les carnages qui se firent ensuite pour mettre Macedone en possession des eglises, Ainfi nous nous contentons de continuer ici le recit de ce qui Nor 1 4 regarde S. Paul. "Socrate en dit diverfes chofes que nous croyons ou fausses, ou se raporter à un autre temps. Et il faut apparemment dire que ce fut en cette occasion]'qu'il fut chargé de chai- Ath. 601.2.211-6. nes par ordre de Constance, & relegué à Singare[à l'extremité] de la Mesopotamie, d'où il fut transferé à Emese dans la Phenicie.]Saint Athanase nous en a appris ces particularitez importantes de ses souffrances; [mais il ne nous en a point marqué le Tout ceci peut s'estre passé dans le cours de l'année 342, en V.IesAriens Iaquelle]'les Eusebiens'envoyerent une deputation folennelle à Socr. Lac. 18. v. Constant; & on pretend que ce prince l'avoit demandée à Cons- m.c. disoz, i.j.c. tance pour savoir les raisons de la condannation de S. Athanase 10, p. 510.c. & de Saint Paul, dont le Pape Jule luy avoit fait des plaintes. 'Les Soz, p. 110. Eusebiens ne manquerent point de justifier leur conduite autant qu'ils purent; mais toutes leurs raisons ne servirent qu'à persua- p suassor.p. der de plus en plus Constant de leur injustice, & de l'innocence \*.d. de ceux qu'ils avoient condannez, Ontint l'an 347 le Concilede son, la caso, s. Sardique, auquel Socrate pretend que S, Paul affifta, & qu'il y 101,b.d. V.Janote 4. fut rétabli, ["Mais il est bien difficile de le croire, & il y a bien plus d'apparence que Saint Paul estoit alors dans sa captivité à Singare ou à Emese: l'Ce qui n'empescha pas que les Eusebiens ne Hilfrap.15. l'honorassent par les injures atroces dont ils se chargerent. 'On affure neanmoins que Constance sut obligé d'accorder à sort, actuat No T = 5 Constant son frere, la liberté, "& mesme le rétablissement de Saint F. 106.107. v. S. Atha- Paul, aussibien que celui de S. Athanase, [en l'an 348,"vers Paspale 5 54. que. l'Il luy manda de venir à sa Cour, & il fut aussitost conduit c.as. p. 107. blirs. à Constantinople, accompagné de deux Evelques, & avec tout le 4 respect dû à sa dignité. Il y porta des lettres de l'Empereur, &

5 36-

mesme, dit Socrate, celles du Conciles de Sardique, qui rendoient témoignage à fon innocence. Macedone fut obligé de luy panaisonte. ceder, & de se contenter de tenir ses assemblées dans une eglise c.14.p.537.c particuliers [que l'autorité des Eusebiens luy fit conserver. Saint Paul gouvernadonc enfin fon Eglife avec quelque paix.] 'Mais ce ne fut que fort peu de temps, & durant deux ans au Scenes, p.m. plus. ]\*Car Constant estant mort au commencement de l'an 350, a.c.44, p.116,117. Constance renversa aussi tost tout ce qu'il avoit fait en faveur de l'Eglise à sa consideration.'Le premier effet de cette nouvelle page.

perfecution tomba fur S. Paul, & Constance ordonna de le mener \* Hift. Eccl. Tom. VIL

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE.

Ath.fug.p.703. 4 bifol.p.813.d. 6 Thart. La.c.4 p.187.b. c Chry.ep.stt.r.

4.p.746.d. d Ath.fol.p.813. e Thdrt.p.s\$7.b.

a|fug.p.701.c| Socr.i.2, c. 26.p. 117.djl.5.c.9.p. 268.b. f M-n.6.nov.p. \$8|Ugh.t.6.p.

Ath.fug.p.733. b fol. p. 817.d. i d|8.4.a.

en exil, [Il fe cacha, ou fe retira, Mais Dieu voulant conformer bientost ses souffrances, permit j'qu'il tomba entre les mains de ceux qui le poursuivoient, all fut conduit à Cucuse, qui estoit une petite ville, ou plutost un lieu presque inhabité, dans les deserts du mont Taurus. Elle estoit alors dans la Cappadoce, & fut depuis mife dans la feconde Armenie. C'est ce mesme lieu que l'exil de S. Chryfostome, le plus illustre d'entre les successeurs de S. Paul, rendit peu de temps aprés si celebre.

'Mais pour S, Paul, les Ariens non contens de l'avoir relegué Ath.fol.p.814.2. dans cc defert, l'enfermerent dans un lieu tres étroit & tres obscur,

pour l'y laisser mourir de faim. Ils revinrent au bout de six jours voir s'il estoit mort ; ] & le trouvant qui respiroit encore un peuils l'étranglerent, & luy ofterent ainfi la vie: Les nouveaux Grees écrivent que le S. "offroit alors le Sacrifice, revétu\*des marques and report de la dignité episcopale s[ce qui paroist difficile à accorder avec \*10 ve illus ce que nous venons de dire. ] Les Ariens se cacherent si peu de ce crime, que tous ceux du lieu en estoient rémoins: & Philagre mesme qui estoit alors Vicaire de cette province, & qui estoit entierement acquis aux Ariens, assura neanmoins la chose com-

me nous l'avons raportée, à divers anuis de Saint Athanase, & mesme à l'Evesque Serapion; soit qu'il fust surpris d'une si étrange cruauté, ou qu'il fust fasché de n'en avoir pas luy mesme esté le ministre: [de sorte qu'il ne faut pas fort s'arrester à l'incertude

Soz.1.4.c.2.p. 519.2.

de Sozomene J'qui doute s'il avoit esté étranglé par ceux du parti de Macedone, ou s'il estoit mort de quelque autre maniere, Ath, fol. p. 813.4. 'C'estoit un artifice des Ariens, qui, accourumez aux mensonges, ne rougirent pas de publier celui-ci, que Saint Paul estoit mort de maladie,

[Voilà comme ce nouveau Paul remporta enfin la couronne,

Than, L. C. P. fatigues & d'exils | que les Ariens luy avoient fait endurer com-& Soz.L.c. rg.p. şış.c.

Mcazz, p.88 Ughp.tias.

l'Orient, ceux qui estoient les plus attachez à la doctrine du Concile de Nicée, & qui s'en declaroient plus hausement les défenseurs, estoient S. Paul & Athanase. [Ainsi il merite assurément l'honneur & le titre de Martyr, J'quoique les Grecs qui en font folennellement l'office le sixieme de novembre, se contentent Florent, p. 584.1. de le qualifier Confesseur, 'Usuard', Adon, [Vandelbert,] & les autres Latins, en marquent la feste le settieme de juin, ayant peutestre cru que c'estoit un Saint Paul martyr à Byzance, qu'on

aprés avoir longtemps combatu selon les loix de J. C, par tant de

me à un défenseur intrepide des dogmes apostoliques: Car

l'histoire luy rend ce témoignage, que de tous les Evesques de

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. trouve dans quelques martyrologes de Saint Jerome, [mais qui

apparemment en est different.]

Philippe qui avoit[encore]esté en cette occasion le perse- Ath.fug. 9.703. cuteur ou plutost le boureau de Saint Paul, & le ministre de la cruauté des Ariens, eprouva bientost la juste vengeance de ses " (6), p.8 4.b. crimes. Car moins d'un anaprés le martyre du Saint, il fut depouillé honteusement de sa dignité, & demeura exposé aux insultes de tout le monde, reduit à trembler toujours comme Cain, en attendant qu'on luy vinstoster la vie; & il mourut enfin hors de son pays & de la compagnie de ses proches. [C'est ce qui fixe Note 6. en quelque forte la mort de S. Paul, que nous ne pouvons mettre plutost que sur la fin de l'an 350, puisque Philippe estoit encore zossa, 247. environné du faux eclat des grandeurs du fiecle au mois de septembre de l'année suivante: [Mais on ne voir pas aussi que sa faveur ait duré beaucoup davantage. Ainsi rien n'empesche mesme qu'on ne mette, si l'on veut, la mort de S. Paul le 6 novem-

bre 350. Simplice fils de Philippe fut aussi banni en 359, conime Amm. 1.19. p. 251. coupable d'avoir consulté les demons pour parvenir à l'Empire.

Longremps depuis, le grand Theodose ayant appris quelle Soz.1.7.c.10.p. avoit esté la vie & la mort de S. Paul, hit raporter à Constantinople son corps, d'Ancyre[où on l'avoit donc transferé de Cucuse.] 1500. Il le receut avec beaucoup d'honneur & de respect. Nectaire Phot.cap.p. qui venoit d'estre fait Evesque de Constantinople, & tous les 1418. Prelats qui se trouvoient en cette ville, allerent audevant du corps beaucoup audelà de Calcedoine, le receurent avec le chant des

pseaumes & les autres solennitez ordinaires, le porterent par le milieu de la ville, & le mirent dans l'ancienne eglise de la Paix. que Constantin avoit fort augmentée, & où ce Saint avoit tente quelque temps son siege. On y passa la nuit à chanter des pseaumes; & le lendemain, on le porta avec la mesme solennité dans l'eglise de son nom, où il fut mis dans son tombeau en presence des Prelats, de tout le Clergé, de Theodose mesme, & de toute la

'Ce lieu où il fut enterré estoit une eglise magnifique, que socr.1.5.c.9.p. Theodofe avoit oftée aux Macedoniens, & qui avoit elté baftie 166,8.6501.17. par Macedone mesme persecuteur du Saint, mais avant qu'il eust Cang.de, C.1.4. usurpé l'episcopat. Le nom de S. Paul qu'elle porta depuis que papara le corps de ce Saint y eut esté mis, faisoit croire à beaucoup de Soz, p.716.4. personnes, principalement des femmes & du simple peuple, que le corps de l'Apostre S, Paul y estoit. Et ainsi c'est apparemment Bar.7, jun. le chef de S. Paul de Constantinople que les Grees envoyerent

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE

en France sous Clement IV, comme le chef de S, Paul l'Apostre. 'Les historiens merrent certe translation de S. Paul à Constanti-166.b|Soz.1.7.C. nople vers la fin du grand Concile de Constantinople, [c'est à dire vers le mois de juillet ou d'aoust 381,7'& selon l'auteur de la vie du Saint, il semble que le Concile duroir encore.

 $\Theta$ 

# SAINT JACQUE,

## EVESQUE DE NISIBE.

#### ET CONFESSEUR.

Bar. 118. 5 161 Thdit. 1.2. C. 26. P.633.C.

Socr. 1. 1. c. 9. p.

Pnot, c, 157. p. 1418.

10.P.716.C.



A Mesoporamie n'a point eu de Saints plus illustresque S. Jacque & S. Ephrem. l'Le premier a eu audessus de l'autre non seulement l'honneur de l'antiquité, mais encore d'avoir esté son premier maistre dans la vertu, "comme il v a tout &:: fujet de le croire fourre l'avantage de la dignité

a v.Pat,c,t.p. 770.b.

epifcopale, qu'il relevoir par une fainteté eminente,]'par une fageffe fi extraordinaire qu'elle luy a acquis le furnom de Sage, gracedes miracles. \*En un mot, fon autorité & sa reputation ont ellé si reconnues, qu'on a écrit que pour confondre la folie des Ariens, il suffisoit de considerer qu'un si grand homme s'estoit declaré le défenfeur de la doctrine Catholique, & avoit exterminé par la force de sa priere l'auteur de ce dogme impie, Theodoret commence par luy fon histoire des Amateurs de Dieu. (car c'est le titre qu'il donne aux solitaires,) & il en raporte des choses merveilleuses, que nous roucherons seulement en un mot pour faire une suire de sa vie, & y pouvoir inserer ce que nous trouverons de luy dans d'autres auteurs.

p.764.d.

'Il estoit de Nisibe ville celebre l'ur les bornes de l'Empire v. Constandes Romains dont elle dependoit alors, & de celui des Ferles, 454. entre les mains desquels nous verrons qu'elle passa quelque hill.t.e.c.p.se. temps aprés. Nisibe estoit le nom que les Syriens & les Astyriens donnoient à cette ville, bCar elle portoit aussi le nom d'Antio-

che, avec le surnom de Mygdonie, à cause du fleuve Mygdone

SAINT JACQUE DE NISIBE.

qui l'arrofe, & qui la divise en deux. 11 y en a aussi qui disent que Than, p. 6 p. c. toute cette partie de la Mesopotamie portoit le nom de Mygdo-nie. D'autres croient que la ville de Nisibe est celle qui est procqui ne, nommée Achaddans l'Ecriture, Cassiodore dit que deson temps 106.d. ily avoiten cette ville une ecole établie par les Juifs pour l'explication des livres facrez. Mais il faut fans doute entendre des Chrétiens ce que dit Junilius Evesque du mesmetemps, J'qu'il y Juni.pr.p.t. avoit à Nisibe une ecole pour les Syriens, où la loy divine estoit expliquée par des professeurs publics, comme on enseignoit dans

les autres villes les lettres humaines & la rhetorique, [S. Jacque naquit donc dans cette ville fur la fin du troisseme fiecle, comme on le peut juger par la fuite de sa vie.]'Il embrassa Thâm.v.Pat.e. d'abord la vie solitaire des anacoretes, [ & il en fut peutestre le 1.P.764.d. pere dans la Mesopotamie : car le temps où il a vécu ne permet guere qu'on dise que ce saint genre de vie y soit passé de l'Egypte.] Il demeuroit l'hiver dans une caverne, & le reste de l'année dans dessa. les bois fur les plus hautes montagnes fans aucun autre couvert, Sa nourriture estoit les fruits sauvages, & les herbes ou les grains qu'il rencontroit; & il les mangeoit sans les faire cuire, ne le servant jamais de feu. Il n'avoit pour habit qu'une tunique &

"un manteau, l'une & l'autre de poil de chevre. Moins il avoit 2765. foin defon corps, plus il avoit foin de donner à fon ame une nourriture toute celeste, & de la rendre pure pour contempler Dieu. 'Aussi sa lumiere penetroit jusque dans le secret de l'avenir, & b.e. sa foy luy faisoit obtenir tout ce que sa sagesse luy permettoit de

demander. 'Il fut fait Prestre selon quelques uns, S& ce fut peutestre en Grancet.

y estoient, & augmenter leur foy par le soin qu'il prit pour les animer & pour les instruire. Theodorer raporte deux miracles p. 261,766. qu'il y fit, l'un contre des filles dont il fit blanchir les cheveux pour punir leur immodestie, avant en mesme temps fait secher une fontaine qu'il fit couler quelque temps aprés. L'autre mi- p.764.767. racle fut de"faire brifer une pierre par sa malediction; ce qui obligea un jugede retracter une fentence injuste qu'il venoit de rendre.[On lit dans les Ménées] qu'il convertit beaucoup Men. 11.08. p.

cette qualité qu'il passa en Perse pour visiter les Chrétiens qui Thdre. p. 765-4.

d'idolatres. 'Gennade die qu'il fue du nombre des Confesseurs du nom de Genn, e. 1. J. C. fous Maximien, ou plutoft fous Maximin à qui la Meso-

2. felon l'edition d'Erasme dans S. Jerome, 1,19,314.c. Profigier n'est point dans l'edition d'Aubert le Mire.

&c.

&c.

SAINT JACQUE DE NISIBE.

potamic obeiffoit.]'Gennade est suivi par Usuard, Adon, & le Florent, 9.662.1. martyrologe Romain. Quelques uns melme des martyrologes qui portent le nom de S. Jerome, disent qu'il souffrit beaucoup

Mcn. p. 197. Nohr.1.8.c.14.p. \$60.C.

en son corps. Les Ménées des Grees assurent qu'il endura divers "maux de la part des Empereurs idolatres : '& Nicephore le met megravis. entre ceux qui portoient les marques glorieuses de la confession du nom de J. C. Neanmoins Theodoret , qui a esté le micux

Thdrt.l.r.c.4.p. 140.d. instruit de ses actions,]n'en dit rien dutout, quoique son sujet le portast tout à fait à en parler lorsqu'il traite du Concile de Nicée :[ce qui donne affurément quelque fujet de douter de cette louange que Gennade luy donne, quelque autorifée qu'elle foit. I

'L'estime de sa vertu le sit enfin choisir pour Evesque de sa patrie. Ainsi il changea de demeure, mais sans changer de nourriture ni d'habit. Il jeuna & coucha fur la terre comme auparavant; mais il travailla beaucoup plus qu'il ne faisoit dans fa folitude, 'Il prit foin des pauvres, des veuves, & des orfelins; il fecourut ceux qu'on opprimoit, reprit avec force ceux qui les opprimoient; & s'acquita avec d'autant plus de zele de tous les autres devoirs d'une charge si penible, qu'il avoit plus de crainte & d'amour pour le souverain pasteur des ames qu'il luy avoit confiées. Auffi il trouva dans ces exercices de vertu, un renouvellement & une augmentation de la grace & de la puissance du Saint Esprit, dont on vit l'effet dans la mort réelle d'un homme qui avoit contrefait le mort pour le tromper, comme on le peut

c.di768.

Ny: v.Th.t.3.p. lire dans Theodoret. La melme chose estoit arrivée avant luy à S. Gregoire Thaumaturge, comme elle arriva encore quelque 4 502,1.7,0,27. temps aprés à S. Epiphane. Mais au lieu que ces deux Saints laisserent les fourbes dans la mort qu'ils avoient si justement meritée, l'S. Jacque refluscita par sa priere celui que sa priere avoit fait mourir.

p.750. Thdrt.p.768.b.

hif.l.t.c.s.p.540. 'Il se trouva en 325 avec les autres Peres au grand Concile de

d|Genn.c.1.

Conc.t.a.p.559. 6 Bar. 141.5 4.5.

Nicée, où il parut comme un des principaux chefs de l'armée de JESUS CHRIST, & se signala des premiers à combatre les impietez d'Arius, en luy opposant la foy de la Consubstantialité. 'Il se trouva encore à un Concile d'Antioche, comme on le voit par les fouscriptions qui nous en restent. On a pretendu que c'estoit dans celui de l'an 141, lequel aprés avoir fait la dedicace de la grande eglife de cette ville, condanna S. Athanafe, fubstitua Gregoire en sa place, & signa trois nouveaux formulaires contre celui de Nicée: on pretend, dis-je, que les souscriptions où se trouvent celles de Saint Jacque de Nifibe, & de quelques autres

SAINT JACQUE DE NISIBE. Saints, font de ce Concile; & en le supposant, on a assez de peine à exemecr ces Saints de tant de crimes commis par cette affem-V.IcsAriens blée. ["Mais il est peutestre aussi vraisemblable que ces souscrip-

tions sont d'un autre Concile d'Antioche tenu sous S. Eustathe, & ainsi entre les années 325 & 330.

moic ag.

L'ande J. C.336, Constantin fit venir Arius à Constantinople,1 '& commanda à Saint Alexandre qui en estoit Evesque, de le Thirt.v. Pat.e. recevoir à la communion de l'Eglife. S. Jacque qui se trouva alors 1.P.749. dans cette ville, se joignit à S. Alexandre contre l'heresiarque, & confeilla au peuple de celebrer un jeune de sept jours, pour implorer dans une necessité si pressante la misericorde divine, Dieu ne manqua pas en effet de secourir son Eglise par la mort funeste de l'heresiarque, comme nous l'avons raporté plus au

V.Issariens long"en un autre endroit, Theodoret dans le recit qu'il en donne 519 V. Saint fait quelque faute contre l'exactitude de l'histoire, & le brouille avec le temps du Concile de Nicée : [mais cela n'empesche pas que de CP.

le fond de la chose ne soit veritable. Ce fut peutestre cette occasion qui fit connoistre à Constantin

depuis,

le merite extraordinaire de nostre Saint, Mais il faut qu'il ait conceu de luy une haute estime,]'s'il est vray qu'il ait commandé Genn, v.ill, c.z. à Constance son fils, comme Gennade le raporte, que quand ce Prelat seroit mort, il le fist enterrer dans la ville de Nisibe, scontre la coutume des Romains, qui n'enterroient jamais dans les villes, lafin ou'il en fust le défenseur aussibien après sa mort que durant sa vie, Sa foy ne fut pas trompée en cela. Car Sapor Roy Hier, an. 1191 v.Constan. de Perfe, avant assiegé trois fois la ville de Nisibe, non 38, 346, Thatt. p. 612. V.Contan de Perie, ayan amege cross for a vine de Perie, et 350, 340, 41,7770-774 (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,7770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,770-774) (41,7 vivoit encore alors. "A prés qu'il fut mort, Constance le fit enter- Philg.l.j.e.s. rer dans la ville, selon l'ordre qu'il en avoir receu de son pere. Et 4 Genne. L lorsque Sapor vint attaquer la Mesopotamie en 360, aprés avoir & Amm. I, 20, p. pris & ruiné Singare, il evita fagement Nisibe, dit l'historien , & 164. aima mieux aller attaquer une autre place qu'il prit enfin, 'Mais Genn, c.t. Julien estant parvenu à l'Empire, [l'an 361,]commanda qu'on oftast de la ville le corps de S. Jacque, soit qu'il ne pust souffrir la gloire de cet illustre mort, soit parce qu'il estoit ennemi de tout cequ'avoit fait Constantin, aussibien que de sa foy: Et quelques 1614. mois aprés, [vers la fin de l'an 363,] Jovien fuccesseur de Julien, fut contraint par la necessité des affaires, de remetere cette ville aux Perfes, entre les mains desquels elle demeura toujours mamman,

[11 y auroit bien des choses à dire sur les trois sieges de Nisibe,

64 SAINT JACQUE DE NISIBE.

particulierement fur celuide l'anyso, dans lequel S. Jacque parut v. Contracomme le mailtre de la nature, par les mervellles qu'il y opera, «Silais-Maisi II n'elt point necellaire de repeter cie e que nous n'avons pu nous dispenfer de mettre fur l'histoire de Constance, Ainsi rout ce qui nous restle à dire de S. Jacque l'écel qu'en perseverant

Thdrt.v.Pat.c. z.p.774.b. Genn.c.z.

cont ce qui nous refte à dire de S. Jacque, J'e eft qu'en perfeverant dans le fervice de Dieu, 8: s'avançant chaque jour de plus en plus dans la piecé, il finit fa vie comblé de gloire pour paffer à une meilleure, [Les auteurs n'en marquent point le temps, J'finon que ce fur lous Conflance, ['11] y quelque apparence que ce fur los ventes.

Menza,p.557.

a Uful Vand.
b Florent.p 661.

que ce fur fous Constance. [\*\*] y a quelque apparence que ce fur Nota des l'an 300, auflitod après la levée du fiege, & peuteffre le dernier jour d'ockobre,) auquel les Greecs en font la feste. \*\*Les Latins lamarquent le 1 y de juille. \*\*Et les plus anciens martyrologes qui portent le nom de Saine Jerome, ajoutent qu'il a fait beaucoup de miracles durant le vie. Ils diftent qu'il a vu fur la montagne [d' Armenie]les restres de l'arche de Noé, mais qu'il les vir seul, cette grace n'ayant esté accordée à aucun de ceur cqu'il accompagnoient. On lie la mesme chosé dans Norsker. [Cela a bien' l'air

Amm, 1.as. p.
101-105.
c Thdrt. v. Pat.
c.1.p.774.c.

d'un bruit populaire, meprié par Theodoret, ou né depuis luy.]
Lorfque poince cda Milite aux Perfes, les habitains en fortirent
tons pour le retirer l'un d'un cofté, l'autre de l'autre. Els emporterent avec eux le cops de leur faint protecteur, dont ils ne
Laifloient pas de chanter les louanges parmi les larmes qu'ils
verfoient en abandonnant leur parris, s'affurant bien ques'il euf
élé encore envie, ils n'euflent pas efté reduits à cet état deplorable. [On ne lit point enquel endroit ils emporterent fon corps,
Mais ce fur apparenment dans'ile bourg qu'ils baffirent auprés
d'Amide fous le mefme nom de Nifibe, auquel la pluspart d'entre

Chr.Al.p.696. Gena.c.r.

cux se rectirerent.

Saint Jerome n'a pas mis ce Saint au nombre des écrivains ecclessastiques, quoiqu'il ait sait un grand ouvrage pour l'Egliscomposité Mais Gennade allure que c'est parceque cet ouvrage estoit composité en langue straine, la quelle S. Jerome n'avoit pas apprisé alors : & il n'estoit pas meme encore traduit en gree du temps de Gennade , s'c'est à dire à la findu V. siecle. J'Gennade dit que tout cet ouvrage estoit civilé en a se livres, qui sont peutestre ceux qu'il nomme ensuite, quoiqu'il n'en conte au plus que 3,0 au 45,0 n'y comprenant messeume chronique faite par le Sains, qui estoit, dit Gennade, moins curieus que celle des Grees, mais plus certaine, parcequ'estant coute fonder fur les Erritures, elle ferme la bouche à ceux qui nous debitent leurs imaginations touchant a vennued J. ESUS CRR 157, & de l'Anacteristif. L'est Mêness des

Mcn.31.oft.p.

SAINT JACQUE DE NISIBE.

Grecs portent qu'il a composé un livre tres utile. Je n'entens pas temite ce qu'ils a joutent, que Théodoret en a'representé quelque chose dans son histoire des solitaires.

Entre les autres livres que Gennade luy attribue, il y en a un Genn. vill. e. r. pour montrer que J.C. est Fils de Dieu & consubstantiel à son Pere, un du royaume des Perfes, & un de la perfecution des

Chrétiens, Ce pouvoit bien estresur le sujet de celle que Sapor v.s simeon excita vers l'an 344, "contre les Fideles de son royaume, où il fit un tres grand nombre de martyrs, Les combats de ces Saints Soulaigne furent recueillis en partie par les Chrétiens de Syrie ; [& il nous 4634en reste encore quelques actes qui ne paroissent pas indignes de l'extreme reputation de Saint Jacque de Nisibe, C'est peutestre encore à cette perfecution qu'il faut raporter ce que disent les Grecs dans leurs Ménées, J'qu'il fit retourner à J.C. beaucoup Men.p.oft.p. de personnes qui l'avoient renoncé en craignant les hommes, si 397-

l'on n'aime mieux le raporter à la persecution de Diocletien.] 'Gennade reprend Jacque & les autres Syriens qui ont écrit que Gen.dog.Li.e. nous avons deux ames, une animale qui donne la vie au corps, (1,1,1,1,1) & l'autre spirituelle qui est la source de la raison, [Il n'explique point qui est ce Jacque. Les Orientaux ont une liturgie qu'ils Bona, lit, Li, c. q.

attribuent à S. Jacque de Nisibe, Vologese fut son successeur.

## SAINT IULE PAPE,

## AVEC S. SILVESTRE, ET SAINT MARC

ARTICLE PREMIER.

De Saint Silvestre Pape.



OUS ne faifons qu'un feul corps des trois Papes Saint Silvestre, S. Marc, & S. Jule, parcequ'il y a trop peu de chôfes à dire des deux premiers, pour en faire une histoire à part.]

'Le Pape Miltiade ou Melchiade estant mort Buch, cycl.p. le dixieme de janvier 314, S. Silvestre fut mis en 273.

fa place le dimanche 31 du mesme mois. On le fait Romain, fils Boll apr.t.1.p. \* Hift. Eccl. Tom. V11.

Aug in Pereit, d'un nommé Rufin, Les Donatiftes disoient de luy, qu'estant Proftre sous le Pape Marcellin, il avoit livré les Ecritures sacrées aux persecuteurs, & avoit offert de l'encens aux idoles : surquoi

S. Augustin répond que comme ils l'accusoient sans preuve luy &"quelques autres Papes, il n'avoit pas aussi besoin de preuves &c. pour les juger innocens, "selon toutes les regles mesmes de l'huma- &c.

nité naturelle.

'La premiere année de son pontificat il se tint "un celebre v.trsDona. Conc.t.1.p.1415. Concile à Arles, où il paroift qu'il fut invité; mais il ne put tiftes saoquitter Rome, 'Il y envoya au lieu de luy les Proftres Claudien P.1419.d.

P.1416.2. & Vire, & les Diacres Eugene & Cyriaque. Le Concile ayant terminé toutes les affaires qu'il avoit à traiter, luy écrivit une p. 1415.C. lettre que nous avons encore, [mais imparfaite, & affez pleine de

pranta al 1417. b. fautes. J'Les Evelques luy joignirent à cette lettre un abregé des Canons qu'ils avoient faits, afin qu'il les pust envoyer aux autres, Iuv"dont l'autorité estoit plus grande & plus étendue. Ils luy mimipres p.1415.c. mandent en melme temps que toute l'allemblée eust esté fort directes

rejouie, s'il eust pu y estre present pour y juger avec eux l'affaire des Donatistes, & qu'assurément ces schismatiques auroient esté

condannez avec plus de severité. 'Lorsque S. A sexandre eut chasse Arius de l'Eglise à cause de

33.P.38.

Epi.69.C.4-P. 710.b|Socr.1.t. fon dogme impie, il écrivit de tous costez aux Evesques pour leur c 6.p.10.4|13.c. faire connoiftre quel estoit cet heresiarque : & l'on garda longa Bar. 318.5 19. remps à Rome la lettre qu'il avoit adresses surcela à S. Silvestre, Eul.v.Confil. Constantin ayant ensuite assemblé, pour le mesme sujet, le

C-7.p-487-2. Concile occumenique de Nicée, l'Everque de la viile regnante, dit Eusebe, ne s'y trouva pas à cause de sa vieillesse; mais ses There.I. c. .. Preftres y remplirentfa place, favoir Vite[ouVictor,] & Vincent, 540.d|Soz.l.c.

tous deux Prestres de Rome, Duelques uns pretendent qu'Osius 17. p. 430. a. de Cordoue y faisoit aussi la fonction de legat de S. Silvestre s [à 5.p.48. 4 Bar.325.5 171. quoy nous avons répondu"en un autre endroit.] On raporte une v.leContilettre du Concile au Pape, pour luy demander la confirmation le de Niche

de ce qu'on avoit fait à Nicée ; & on y joint la réponfe du l'ape au Concile. Mais ces pieces sont visiblement supposées, ausibien

queldle Concile de Rome qu'on pretend avoir etté tenu enfuite, d p.410. & ou l'on veut qu'il se soit trouve 275 Evelques.

Cod, Th.fir.p. Un Concile de Rome tenu sous Damase, nous apprend que le Pape Silvestre avant esté accusé par des sacrileges, désendit

Com.pr.p.23/c. fa cause devant Constantin. On croit que c'est luy que marque un ancien auteur nommé Commodien, lorsqu'il exhorte les v.constanpayens à entrer dans la bergerie du pasteur Silvestre.

(Voilà tout ce qu'on peut dire que nous savons de ce saint Fape. Nous en avons une ample histoire, qui apparemment est tres ancienne, puisque des la fin du V. siecle, le Pape Gelase parle conc.t.4.p. des actes de S. Silvestre dont on ignoroit l'auteur; & la vie de 1163.d. S. Marcel de Paris, [écrite vers l'an 550,]cite l'histoire du serpent 57. qui y est décrite fort au long.[Mais quels qu'ils fussent en ce temps là, & quoique Gelafe temble les approuver , l'endifant que Conc.t. 4.p. plufieurs Catholiques les lifoient à Rome, & que diverfes Eglifes 1261.d.

M' le Mai. les imitoient ; une personne tres sage a exprimé le sentiment de icre. tous les favans fur ceux que nous avons aujourd'hui, en les qualifiant fables magnifiques. [C'est à peu pres le sentiment qu'en Boll, pont. P. 47. fait Bollandus, Quelque favorable que leur foit Baronius, il est 6 Bar pr. 5 pp neanmoins contraint d'avouer qu'il y a diverses choses insoutenables : Lt pour le fond qu'il pretend estre veritable, [c'est à luy à nous en donner des preuves, puisque des choses tres improbables en elles melines, ne doivent pas eftre crues fur une piece ou cor-

rompue, ou tout à fait supposée.]

Le Pere Combefis nous a donné en grec de nouveaux actes de S. Combfact. Silvestre, [s'il faut appeller nouveau ce qui n'est different des 35. communs que dans la phrase, & dans la diverse maniere de raconter les mesmes choses. l'Aussi ce Pere ne les soutient guere que p.118.6c. par des raisons qui conviennent aussibien aux communs qu'aux iens. Mais il ne faut que voir la maniere dont il les défend, [pour juger qu'il n'y a pas moyen de les défendre.)

S. Silvestre tint le siege de Rome durant 21 an & onze mois, Buch.eyel.p. Nove : jusques au"31 decembre de l'an 335, auquel il mourut; [ & c'est le 47.27]. jour auquel l'Eglise latine fait encoreaujourd'hui sa feste, l'Elle Florent, rate. est marquée ce jour là dans les martyrologes de S. Jerome, dans 115 celui de Bede, dans ceux du IX, fiecle, & dans tous les autres

latins, l'Elle est aussi marquée dans le Sacramentaire de Saint sacr.p.11/Front. Gregoire, & dans le calendrier du Pere Fronto, Le titre de la 9º cal p.4. homelie de S. Gregoire sur les Evangiles, porte qu'elle a esté faite e Gregoire, pages. dans l'enlife de S. Silvestre le jour de sa feste. Les Grecs en font Men, ratuel

une partie de leur principal office le deuxieme de janvier. "Il fut enterré dans le cimetiere de l'riscille. On marque que d'Bucheyelp. le Pape Symmaque bastit l'eglise de S. Silvestre appellée le titre 247. d'Equitius. Mais il faut plutost dire qu'il la rétablit, s'il est vray "Bar. jt. dec.a. qu'elle eust esté bastie par S. Silvestre mesme, comme on le lit dans le Pontifical. On ajoute que le Pape Sergius le jeune mit le

corps de S. Silvestre sous le grand autel de cette eglise.'Il y en affront, cal.p.g. 1. Ufuard, Adon, Vandelbert &c.

Ll ii

a Leon, fec. g.p.

avoit encore d'autres à Rome qui portoient le nom du mesme Amm.an.p.48s. Saint. On trouve un autel de S. Silveilre à Verone vers l'an 500. \*Leonce de Byzance met ce Pape au rang des Docteurs & des

Peres de l'Eglife, avec quelques autres[qui n'ayant pas écrit non plus que luy, n'ont esté les peres de l'Eglise que par leur dignité, & leur charité; & ses docteurs que par leur exemple, & par leurs paroles, Car Leonce mesme ne dit point que S. Silvettre ait rien écrit: & si nous avons aujourd'hui quelques lettres qui portent fon nom, on reconnoist affez generalement qu'elles sont toutes Launde D.o.s. supposées, J'comme celle qui est adressée à tous les Evesques des 1.p.157/8061,1.3. Gaules en faveur de l'Eglise de Vienne, [qu'on n'a pas mesme mise dans les Conciles, Il faut dire la mesme chose non seulement du Concile qu'on pretend avoir confirmé celuide Nicée; mais encore]'de deux autres qu'on dit avoir esté tenus à Rome sous S. Silvestre, & dont on raporte quelques acles. [Ce seroit perdre le temps que de l'employer à examiner ces pieces, qui sont rejet-

Conc,t,t,p. 1490.1541,1546.

> técs generalement par toutes les personnes un peu habiles.] **さささきさきたたたたいいいきんしょうしんしんしんしん**

#### ARTICLE II. De Saint Marc Pape.

Bar. 216 St. Buch.p. 274. Thdrt.Lac.11. p.606 d.

'CAINT Marcque l'on fait Romain, & fils de Prisque, fut mis en la place de Saint Silvestre 'les dimanche' 18 janvier de l'an 336. Theodoret n'a pas connu ce Pape: \*mais il est marqué par S. Optat, par Rufin, par S. Augustin, par S. Jerome, par Sozomene, fausfibien que par les plus anciens Pontificaux. Nous ne savons rien dutout ni de sa vie, ni de son administration. I'll v en a qui 391.a[n,p,195.a. croient que c'est luv à qui Constantin écrivit en l'an 31 3 conjointement avec le Pape Melchiade, soit qu'il fust alors Prestre de Rome selon les uns , soit qu'il fust seulement Archidiacre selon

Euf.I. ro.c.; p. Borq.1.5.c.4.p. 107.

d'autres, ["Mais il y a plus d'apparence que c'est Saint Merocle v, les Do-Eveloue de Milan. Ig|note 7,

Bar. 336.5 64 Aug.col.d.s.c. 16.p. 126,1.2, Bar. 336.5 64. 5 65.

'Le Pontifical d'Anastase dit que S. Marc institua la coutume dont parle Saint Augustin, que le Pape fust sacré par l'Evesque d'Oftie, lequel en cette folennité, dit le Pontifical, porteroit le Pallium, Baronius remarque que c'est la premiere fois que l'on parle du Pallium en ce sens, [Mais on ne peut rien fonder sur Anastale, l'On raporte une lettre écrite à ce Pape par S, Athanase & les Evelques d'Egypte, avec la réponse du Pape: mais Baronius

\$ 60.64

mesme, & les autres aprés luy, demeurent d'accord que ce sont des pieces entierement supposées. Celle qu'on attribue à Saint Boll. pont. p. ja.

Marc est datée de 18 jours aprés sa mort,

'Ce Pape ne gouverna que peu de temps, c'est à dire huit ou \$02.1.3, C, \$0.P. [neuf]mois, bestant mort la mesme année en laquelle il avoit este 470.6. ordonné, le 7º jour d'octobre, 'auquel sa feste est encore marquée Buch, p.a. 7. dans les martyrologes de S. Jerome, dans Bede, Ufuard, Adon, 17: 8c plusieurs autres. Elle l'est mesme dans le Sacramentaire de 6 1:01. S. Gregoire, & dans le calendrier du P. Fronto. Quelques exem- (Sacr. p. 156) plaires du martyrologe de S. Jerome & d'autres la marquent le 6 front, cal pase du mesme mois, \$11 fut enterré dans le cimetiere de Sie Balbine, 200 du metme mois, \$11 tut enterre dans recumerne de la santine, par s Buch.p.u.r. hqu'on marque avoir fait une partie decelui de Callifte, & avoir s Buch.p.u.r. pris dans la fuite le nom de S. Marc, 'Il y avoit aussi une eglise de i Front est. p. fon nom auprés de Rome fous Gregoire III. On marque que tal. fon corps a cîté transporté à S. Laurent de Florence.

\$2869605969698960689999999999993939

ARTICLE III.

S. Jule est fait Pape : Les Eusebiens luy écrivent contre S. Athanase, & demandent un Concile.

A P R E S la mort de S, Marc ,[le faint Siege vaqua quatre Buch, p.a.z., mois ;] & enfin le[dimanche]6 fevrier de l'an 337, on elut le faint Pape Jule, [dont le nom est illustre dans l'histoire pour la generolité qu'il a fait paroiftre dans la défense de l'Eglise.] Note 1. 'On le fait citoyen de Rome, fils d'un Rustique.["On pretend Bar.116.5 67. que des le mois de septembre 337, il tint un Concile de cent-seize Evelques: mais les plus habiles ne doutent point que ce ne soit un

Concile faux & fuppofé.

Lorsque Jule fut elevé au pontificat, S. Athanase estoit banni à Treves, d'où il fut renvoyé l'année fuivante à son Eglise par les trois Empereurs Constantin, Constance, & Constant, oui avoient fuccedé en l'an 337 au grand Constantin leur pere, Mais il n'y fut pas longtemps paisible. Les Eusebiens qui par leurs calomnies l'avoient fait bannir sous Constantin, continuoient à le perfecuter. Ils écrivirent contre luy aux trois Empereurs : ils firent la mesme chose à l'égard du Pape Jule, ]à qui ils envoyerent le Ath. P.A.P.741. Prestre Macaire, & les Diacres Martyre & Hesyque, pour luy 6/745.2.d. porter les lettres qu'ils luy écrivoient contre S. Athanase,[Ce fut cesemble par les mesmes lettres]'qu'ils luy écrivirent encore p.745.8/761.6.

1. Le P. Pagi croit qu'il est mort le 6, de a cité enterié le 7. Pagi 456.5 11.

Ll iii

contre Marcel d'Ancyre & Asclepas de Gaza, squ'ils avoient p.738.c. aussi fait deposer, parcequ'ils sourenoient la divinité de J.C. l'Ils pouvoient bien y avoir joint quelque recommandation en faveur de Piste [qu'ils avoient donné pour Evesque aux Ariens p.741.b. d'Alexandrie: j'Au moins il est certain que leurs envoyez solli-

citerent pour luy, mais fort inutilement.

[Ces envoyez ne venoient pas au nom de tous les Evefoues de Thin.l.s. 6.7. l'Orient, mais seulement de la part"des Eusebiens, c'est à dire, an di En seo (Hilling, felon le texte de Theodoret & des fragmens de S. Hilaire, au "Bor. nom d'Eusebes de Nicomedie, déja peuteftre transferé à Conf-

tantinople, de Maris de Calcedoine, de Theognis de Nicée, d'Urface[de Singidon,] de Valens[de Murfe,]& de Theodore Thorngaine. d'Heraclee, Theodoret ajoure h enophante [d'Fphese,] & un Estienne [qui est suspect, parceque nous n'en connoissons point

d'autre que celui qui fut Evefque d'Armoche aprés Placille, lequel vivoit encore en 341.]'On a encore des preuves particulieres qu'Urface & Valens ont écrit à Jule contre S. Athanafe, 47.4. 'Il femble que Macaire estoit particulierement deputé d'Eusebe de Nicomedie.

P.746.C. 'Les deputez des Eusebiens apporterent au Pape, outre leurs lettres, les actes de l'information faite dans la Marcote contre v. S. Atha-S. Athanase, ]qui neservirent pas peu pour convaincre leurs im- nase 5 a-

postures; & le Pape les envoya depuis à S. Athanase, de quoy ses ennemis furent extremement faschez.

p \$00.d.

719.3 62 -41, c. &c.

# P-739.4.

[Cependant Saint Athanase qui estoit obligé de veiller pour sa défense, J'envoya quelques Prestres à Rome. Lorsque l'on sceut P.743.C. a d. qu'ils venoient, Macaire fut étrangement sais de la crainte de voir ses mensonges confondus, Fr quoiqu'il fust alors malade, & que le Pape l'attendist luy & ses collegues, [peutestre pour quelque conference, lil se retira durant la nuit. Il craignoit surtout d'estre confondu sur le sujet de l'iste, à qui il avoit tasché de perfuader au Pape d'adresser des lettres, En effet quand les Prestres d'Alexandrie furent arrivez, ils firent voir quel estoit ce Piste. P.741.c.d. Martyre mesme ne put desavouer ce qu'ils en disoient.'Ce ne fut pas la seule victoire que la verité remporta sur Martyre & Helyque : dans une conference qui se fit en presence du Pape, les deputez de S. Athanase resisterent si fortement à ceux des

> Eusebiens, qu'ils les confondirent sur tout. 'Ce fut ce qui obligea ces derniers à demander un Concile, 's'imaginant par là epouventer S. Athanafe. bIls prierent le Pape de l'affembler, pour y estre luy mesme leur juge, s'il le vouloit,

'& d'en écrire tant à S. Athanase qu'aux Eusebiens, afin qu'on p.741.c. pust porter un jugement equitable en presence de tout le monde, promettant de fournir alors toutes les preuves necessaires contre S. Athanafe, La demande de ce Concile est quelquefois b.c. attribuée à Macaire, Martyre, & Hefyque, & quelquefois aux a. deux derniers seulement; [& c'est ce qu'il faut suivre,] puisque 1741.4. Macaire s'estoit retiré avant l'arrivée des Prestres de Saint Athanase.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE IV.

S. Jule indique le Concile à Rome: Les Eusebiens resusent d'y venir.

■ Pape accepta la proposition que les Eusebiens luy avoient Ath. 601.9.815.b. faite: il écrivit qu'il falloit en effet assembler le synode, afin que les Eusebiens y pussent prouver ce qu'ils auroient à dire contre Athanase, & se défendre avec liberté des accusations que l'on avoit à faire contre cux.'Il manda donc pour cela S. Atha- ap.a.p.748.c. No T = 3. nafe, & luy laissa melme, "ce semble le choix du lieu où se devoit sol, p. 115.b. tenir le Concile, soit qu'il crust devoir cet honneur à son merite, foit pour se conformer aux loix civiles, qui obligent l'accusateur à agir dans le ressort de l'accusé, & devant les juges de sa residence. Il manda aussi sans doute deslors aux Eusebiens, ou leur . fit mander par leurs deputez, qu'il acceptoit la proposition qu'ils luy avoient faite d'un Concile, & qu'il ne manqueroit point de le faire tenir. S. Athanase ne manqua point de se rendre à Rome avant la

fin de l'an 339. Il y apporta apparemment la lettre du Concile d'Alexandrie, par laquelle 80 Evesques d'Egypte rendoient un témoignage authentique à son innocence. Il y apporta encore la connoissance de la vertu parfaite des solitaires, tant par ce qu'il apprit aux Romains de la conduite de Saint Antoine & de Saint Pacome, que par les exemples vivans de quelques uns de ces solitaires qu'il y amena. Ainsi ce fut parson moyen que la vie monastique fut connue à Rome, & qu'elle y fut pratiquée ensuite. Il n'y fut pas luy mesme moins cstimé que les autres : l'Et le Pape soer, a capp. Jule en conceut une estimetout à fait extraordinaire, comme il 109-110. le rémoigna depuis dans une lettre publique.

S. Athanale ne fut pas le scul qui vint à Rome se plaindre des Athana, p.751. injustices qu'ils avoient souffertes. Marcel & Asclepas chassez 🛰 l'un d'Ancyre, l'autre de Gaza,]firent la mesme chose, & avec

SAINT JULE PAPE. eux beaucoup d'autres Evesques ou Prestres de la Thrace, de la

Sorr. 1, 2, C. 16, P. 91.b. | Soz. 1.3.c. 8.p 107, a.e. & Epi.74. C.s.p. calAth.ap ap. 761,0|742 al Thd t. l.a. c. 6.p.

189.b|Socr.l.1. c.15 p gt.b.c. d Epi.71.c.1.p. 8 ; c.a. f Ath.ap.s.p.

7,914740.2. 5 P745.2.b.

ic.

Palestine, & de la Syrie. On le dit nommément de Saint Paul de Constantinople, & de S. Luce d'Andrinople, Les autres peua Athapap.752. vent n'y estre venus[qu'en 341] pour le Concile. Mais Marcel y arriva environ trois mois aprés S. Athanase, [vers le commencement de l'an 340.] Les Eusebiens avoient écrit au Pape contre luy & contre Afelepas, auffibien que contre S. Athanafe. Mais Marcel au lieu decraindre leurs accufations, pria meime le Pape de les mander. 'Jule n'eut garde de luy refuser une demande si iuste : f& il

écrivitifur cela laux Eufebiens ce que la charité & la connoiffance de la verité luy suggererent. Il n'écrivit quà ceux qui luy avoient écrit contre Saint Athanase par Martyre & Hesyque ; & comme ils n'avoient cerit qu'à luy feul, aussi il se contenta de leur écrire feul j'mais son sentiment citoit celui de tous les Evesques de l'Italie & des provinces voifines, qui l'en avouerent en effet lorsqu'ils furent assemblez,'Il dit mesme en quelque sorte qu'il avoit eu avant que d'écrire, le sentiment de tous ces Evesques; '& s'il n'y a faute dans S. Hilaire, fa lettre fut la conclusion d'un

Hil.fr. r.p. 16. Ath.ap 1.7.744.

fvnode.

# difol.p.816.b.

fol. p. 8 6.2,

\$07.1.1 c.s.p. I Athap. 1. p. 719. h Socr. B-p.174. m Ath.orth p. 910.2.

2p.1.p 719.b.dj 740.3,757.1 [fol. P-816.2. 8 ap. a. p.776.a.

e Ath.ap.t.p. 742.2.

'Il marquoit dans sa lettre le jour que se devoit tenir ce Concile 3 & on juge par divers endroits de l'histoire qu'il l'indiqua pour la fin de may ou pour le mois de juin de l'année suivante, Nota 4 [afin que les Evesques y pussent venir aprés avoir celebré chez

eux la feste de l'asque, j'il declaroit en mesme temps aux Eusebiens que s'ils ne venoient au temps qu'il leur marquoit , ils feroient prefumez coupables de toutes les chofes dont ils effoient accufez, 'Il leur reprochoit melme de troubler l'Eglife en ne fuivant pas les decrets du Concile de Nicée, Cette lettre ne fut écrité qu'aprés que Saint Athanase[& Marcel] surent arrivez à Rome, "l'année de devant l'intrusion de Gregoire, [ & ainsi en 340.]

Jule ne se contentant pas de cette lettre, envoya deux de fes Preitres, Elpide & Philoxene pour la porter, & fommer les Eusebiens de satisfaire à la promesse de leurs deputez, "c'est à dire de justifier les accufations qu'ils avoient formées contre Epique. 1. p. 815. Athanase, & de venir répondre aux accusations que Marcel d'Ancyre[& les autres]formoient contre eux,ºElpide & Philoxene estoient aussi envoyez pour consoler ceux qui estoient dans la perfecution.

[Ils n'eurent que le merite de leur bonne volonté, Car les Fufebicus

\$ 10.

sebiens au lieu de se venir justifier dans le Concile qu'ils avoient V. esAriens demandé eux mesmes, "ne songerent qu'à prevenir ce Concile par celui qu'ils tinrent à Antioche au commencement de l'an 341, où ils établirent Gregoire Evesque d'Alexandrie au lieu de S. Athanase, & firent plusieurs autres choses contraires à la discipline & à la foy de l'Église.]'Ils retinrent mesme les legats p.744.4/61.p. du l'ape jusques au mois de juin, & audelà mesme du terme marqué pour le Concile,[peutestre pour avoir lieu]de pretendre, comme ils firent, que ce terme estoit trop court,

### **さかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか**

ARTICLE V.

Le Concile de Rome declare S. Athanase innocent.

UELQUES uns ont cru que Jule avoit differé le Concile Soer.n.p. 175...

Dour attendre que les legats fussent revenus, & luy eussent d. apporté la réponse des Orientaux, Nous voudrions le pouvoir dire avec cux, Mais Jule melme nous affure que les Evelques Athan, 29,7450 s'assemblerent à Rome au jour qui avoit esté marqué ; [& il estoit difficile qu'ils y demeurassent du temps sans rien faire.] 'Ils estoient au nombre de plus de 50, entre lesquels il semble p.710, b/710, b, c, qu'il faut mettre Ofius de Cordoue, & Vincent de Capoue qui 4 Bar. 353.5 22. estant Prestre avoit esté legat de Saint Silvestre au Concile de Nicée, puisqu'ils furent souvent ensemble juges de l'affaire de Hilffaleate Nors 5. S. Athanase & des Ariens, Le Concile se tint dans l'eglise dont Athanase, Viton estoit Curé, & où il assembloit le peuple. [C'estoit le com- c. pagnon de la legation de Vincent à Nicée, ] & qui estoit toujours demeuré dans le rang de Prestre, [Nous avons vu que] beaucoup 1711.4. d'Evelques estoient venus à Rome demander justice à ce Concile contre les violences des Eusebiens. Il y vint aussi beaucoup de Prestres tant d'Alexandrie que de divers autres endroits: 'plusieurs autres Prestres & Evesques qui vouloient y venir aussi, s. en furent empeschez,[apparemment par Constance.]

'Le Concile estant assemblé, approuva ce que Jule avoit man- p.745e. dé aux Eusebiens par Elpide & Philoxene, l'Il examina la cause p.741.2 b. de Saint Athanafe felon la loy de l'Eglifeautorifée par le Concile de Nicée, qui permet de revoir dans un synode suivant, ce qui avoit esté ordonné dans un precedent : Apréssavoir receu sa p.719.5. justification, il confirma avec luy la communion & la charité.'Il c. témoigna estre tout à fait indigné contre les Eusebiens ses persecuteurs, & declara les tenir pour suspects, puisqu'ils n'avoient sol. p. 8. 84. \* Hift. Eccl. Tom. V 11.

pas ofé venir. Ainsi on n'eut aucun égard à leurs lettres[apportées par Martyre & Hefyque, que l'on avoit lues dans le Concile.)

ap. 1 p.745.d/746.

Mais la lettre que les Evesques d'Egypte avoient écrite pour a.14747.b.c. sa justification, fut jugée de bien plus grand poids, particulieroment estant jointe aux témoignages que divers autres Evesques rendoient à l'innocence du Saint, Elle estoit encore appuyée P.747.4.b. par plusieurs Frestres & Diacres de la Marcote & d'ailleurs,

qui citoient venus à Rome,[peutestre pour défendre devant le Concile la cause de leur Evelque, l'La vie d'Arsene faisoit voir p.746.b.

b.c.di747.c.dl la fausseté d'une de ses principales accusations,'La nullité de 748.2. l'information de la Marcote estoit manifeste par la piece mesme, Saint Athanase en détruisoit encore l'autorité par des preuves

p.746.747.2. convaincantes.'Il faifoit voir aussi par les lettres d'Alexandre de Thessalonique, & d'Isquyras, quelle estoit la cabale que l'on p.743,b. avoit formée contre luy à Tyr. Mais il n'y avoit rien de plus fort pour sa justification, que ces dixhuit mois qu'il avoit passez

à Rome à attendre hardiment tous ceux qui vouloient venir l'acctifer.

Le Concile le receut donc en qualité d'Evesque, ne pouvant pas faire autrement sans violer les loix de l'Eglise, & comme ce P.757.2. jugement n'avoit efté rendu qu'avec beaucoup de confideration

& d'examen, il leva toutes les difficultez que l'on pouvoit avoir Hil.fr.1.p.16. fur ce point, 'Ainfi le Pape Jule ouvrit le premier la porte de la communion à ceux qui avoient esté opprimez par la faction des Ariens: Ildonna aux autres un illustre exemple, non de violer les loix de Dieu, mais de rendre inutiles les efforts de la malice

Concres p.194 des Eufebiens,'Le Pape Celestin dir que Saint Athanase estant chassé de l'Orient, trouva sa consolation dans l'Occident, & le renouvellement de sa dignité & de son état; Qu'il receut le repos de la communion dans le melme fiege de Rome qui a toujours fait profession d'estre l'appui des Catholiques,

機の必要の発展の発展の発展の発展の発展の発展の発展の発展の影響の影響の影響の

## ARTICLE VI.

De ce qui se fit à Rome à l'égard de quelques autres Evesques.

A cause-la plus importante que le Concile eut à traiter aprés celle de S. Athanase, estoit celle de Marcel d'Ancy-• re, qui avoir esté condanné comme heretique en 336 par le Con-Ath. ap. a. p. 750. cile de Constantinople. | Mais il protesta que tout ce que l'on

avoit dit contre luy, estoit faux, Et comme ses accusateurs ne Epistelapage comparoissoient point, quelque sommation qui leur en eust esté 2faite depuis 15 mois qu'il estoit à Rome ; le Pape luydemanda une declaration de la foy; & l'ayant trouvé Catholique, il se crut Athap, 1, p. 750, v. Marcel obligé avec"le Concile, de l'erecevoir dans la communion comd'aney:c. me un Evelque tout à fait Orthodoxe, selon que les loix de la p.79.d. justice & les Canons l'y obligeoient, [C'est une question celebre

& difficile à decider, ti l'on ne jugea point trop favorablement de la foy de Marcel; mais ce n'est pas ici le lieu de l'examiner.

Nous ne trouvons point dans les auteurs originaux ce qui se fit touchant les autres Evelques. Nous vovons seulement qu'ils p.751.22 [Bar. firent de grandes plaintes au Concile contre la violence & la 3415 341 tyrannie des Eusebiens, declarant qu'ils estoient prests de sou- Athapa, p. 753. tenir leurs accusations, & d'en convaincre les Eusebiens, s'ils a

vouloient subir un jugement.

i ji gum

que luy donnoit son siege, rétablit tous les Evesques chassez, & m.c/Sozd s.c.8. appuya leur innocence par des lettres pleines de vigueur & de P-537.c.d. liberté: Il y reprenoit severement ceux qui les avoient deposez, '& qui troubloient toute l'Eglife, parcequ'ils abandonnoient la Sor. P. 107.4. foy de Nicée: Il y ordonnoit que quelques uns d'eux viendroient dans un certain jour pour justitier ce qu'ils avoient fait; & les menacoit de ne pas fouffrir davantage toutes les nouveautez & les brouilleries qu'ils introduisoient dans l'Eglise, Les Evesques Socritae. 140. rétablis, ajoute Socrate, s'en allerent en Orient sous l'autorité 91.C. de ces lettres, & rentrerent dans leurs Eglifes. Sozomene ne le Soz. p-507. d.

dit expressement que de S. Athanase, & de S. Paul.

Ces lettres de Jule dont parlent ces historiens, ne paroissent estre qu'un mélange confus de celle qu'il avoit écrite avant le Concile par Elpide & Philoxene, & de celle dont nous allons bientoit parler. ['Car autant que l'on en peut juger par S. Atha- Athapa, p.739.c. nase, cette derniere fut la seule que Jule écrivit aprés le grand Concile de Rome, [Pour le rétablissement des Evesques, l'on peut prefumer que le Concile les receut, S'il n'est parlé expresfément que de S. Athanase, de Marcel & d'Asclepas, c'est que les Eusebiens n'avoient pas fait de plaintes particulieres contre les autres. Mais il y a peu d'apparence que Constance & les autres Orientaux, dans l'esprit où ils estoient alors, aient cedé au jugement du Concile, & leur aient permis de rentrer dans les eglifes dont ils les avoient chaffez, Il est certain que S. A thanase ne put retourner à Alexandrie qu'en l'an 349. S. Paul retourna Mm ii

'S'il en faut croire Socrate & Sozomene, Jule par l'autorité Socralate, 1549.

plustost à Constantinople; mais ce ne fut que par la mort d'Eusebe de Nicomedie. Pour S. Luce d'Andrinople, quoique nous n'en puissions rien dire d'assuré, neanmoins s'il a esté banni pour la derniere fois auffitost aprés le Concile de Sardique, comme S. Athanase nous oblige presque absolument de le croire, il faut demeurer d'accord qu'il estoit en possession de son evesché avant ce Concile, de quelque maniere qu'il y ait esté rétabli.]

едил едилиличения вличения в при в при

#### ARTICLE

Lettres des Eusebiens au Pape-

NO us avons vu que les legats du Pape estoient partis d'Orient vers le mesme temps que les Oceidentaux s'affembloient à Rome. La fuite fait juger que le Concile duroit eneore, lorsqu'ils arriverent l'tout triftes de ce qu'ils avoient vu en Orient. Ils rendirent à Jule une lettre de la part des Eusebiens, qui n'estoit pas pour le consoler parmi tant de maux ; puisqu'on n'y voyoit qu'un esprit de contention, d'arrogance, de vanité, & de moquerie. Elle estoit fort bien écrite, & faite avec toute l'adresse des orateurs, mais pleine d'une raillerie

fanglante, & mesme des plus grandes menaces.

'Ils s'exeufoient de n'estre pas ve us au Concile, sur ce que le terme donné par le Pape citoit trop court. Ils alleguoient encore ridiculement la guerre de Perfe, qui ne les empefehoit neanmoins ni de faire toutes fortes de maux à l'Eglife, ni de s'affembler à Antioche, l'ni de courir de tous costez dans l'Orient proche des lieux où estoit la guerre.'Ils se plaignoient aussi & de ce qu'il avoit écrit feul, '& de ce qu'il n'avoit écrit qu'à quelques uns d'eux,'Voilà les pretextes par lesquels ils pretendoient s'excuser

de ce qu'ils n'estoient pas venus à Rome.

'Ils louoient ensuite l'Eglise Romaine pour la condanner plus outrageusement; & l'honneur qu'ils sembloient luy faire n'estoit qu'une malicieuse ironie. Ils reconnoissoient qu'elle avoit la Soz,p.508.2. primauré en toutes choses, comme ayant toujours esté l'ecole des Apostres, & la metropole de la pieté: c'est leur expression,

Ils ajoutoient que neanmoins les predicateurs de l'Evangile estoient sortis de l'Orient; & qu'aprés tout ils ne devoient pasestre considerez comme inferieurs, pour n'avoir pas une Eglise aussi grande & aussi nombreuse, puisque la vertu pouvoit bien suppléer à ce defaut : Que tous les Evelques jouissoient d'un melme

a p.719.d. p.740.a.

6 Soz. L. c. S. P. gn7.dl508.4.

Ath. ap. 2. 7.744. c.d. P.745.2.

fol.p.816.b.c. ap.a.g.741 b.c. ab.

p.740.b.

honneur, leur dignité ne se messurant pas par la grandeur de leurs villes, C'estoit sans doute pour dire que le Papen àvoit pas droit decorriger & examiner de nouveau ce qu'ils avoient sait dans leurs conciliabules de Tyr & de Constantinople/comme ils 1924. soutenoient postivement que c'estoit saire injure à un Constantique de changer ses decrets, lesquels devoient estre immuables: 'Es ils alloient si avant sur ce point, qu'ils accussione le Pape 2744. d'allumer le feu de la division, en mesme temps qu'ils dissioner s'294. qu'Alexandrie & l'Egypte, où ils avoient causs de si grands maux, jouissioner d'un pelient paix & d'un union parâtite. 7974.

"Ils méloient à cela diverses accusations contre S, Athanase, p. 444.

'Mais ce qu'ils en dissoient alors ne 3 accordoir pas avec cequ'ils p. 7944.

'Mais ce qu'ils en dissoient alors ne 3 accordoir pas avec cequ'ils p. 7944.

en avoient écrit dans leur premiere lettre au Pape; ainsi ces deux lettres se détrussoient mutuellement. 'Ils accussoient aussi Marcel, p. 7944.

eur met raite de grandes plaintes des injustices pretendues qu'on parle sont, p. 244.

eur avoir faites, ils declaroient au Pape que s'il conssentoir à la deposition de ceux qu'ils avoient mis en leur place, ils confereroient avec luy la communion & la paix; mais que s'il s'opposoir à leurs decrees, ils seroient obligez d'agir d'une aurre maniere ? Que cela s'estoir (statapa, p. 316) p. 244.

glis Romaine, & Paul de Samosates par le Concile d'Antioche, Ah. 7944.

Els ne pouvoient chois fuir c'ela de plus mauvais exemple que

V. S. Co-Colui de Novatien, J'dont la condannation faire par un celèbre Edil. 4c. 4.9. p. v. S. Co-Concile de Rome, "n'avoit efté receue en Orient qu'avec affez 1444.b. seille 514 de difficulté, & aprés divers Conciles tenus en chaque province, "Il sa jouterent depuis à l'exemple de Novatien ceux de Sabellius Hilfrante.

'Ils ajouterent depuis à l'exemple de Novatien ceux de Sabellius Hils & de Valentin, qui felon eux doivent avoir efté d'abord condannez. à Rome ,[quoqu'il foit difficile de le croire de Sabellius.]

'Mais fur ce que Jule leur avoir reproché de violer les decrets Smil, e. p. du Concile de Niceé, ils luy répondirent feulement qu'ils avoient gréc. efté contraints par beaucoup de raifons d'en ufer comme ils avoient aire; mais qu'il leur feoris for inutile de fej ufilifier fur ce point particulier, puifqu'on vouloit qu'ils fuffent coupables en toutes chofes.

[Voilà ce que nous trouvons du content de leur lettre, tant dans la réponfede Jule, que dans Sozomene, 'Szabri Evclque do socila.cm.p. Herzaclée pour les Macedoniens, l'avoir inferée dans facollection 19th des Synodes, parmi les autres qui favoriloitent fon herefic. (Cet ouvrage n'est pas venu jusques à nous, l'Nous avons une lettre Buegn-5 pt. Mm ii]

dans les Conciles parmi celles de Jule, qui tient lieu de celle là e Mais Baronius a fort bien remarqué que c'est une piece supposée, faite sur ce que Sozomene en avoit dit, & où il manque diverses choses remarquées par S. Athanase, & par Sozomene mesme.

### 

### ARTICLE VIII.

Réponse de S. Jule aux Eusebiens.

Adv.29.1.5.74. 

Qu'elle luy donna, celle qu'il jueea eftre la meilleure fut de la fupprimer durant quelque temps, pour voir s'il ne viendroit point quelques[deputez des Eufobiens.]qui puffent l'exemer de

point quesquesque des ruieners squi puinent i exemer au la faire paroitre, jugeant bien que beaucoup de perfonnes en feroient bleffees. Ce retardement luy donna moyen avant que d'y répondre, d'apprendre les trifles nouvelles des cruautez que Gregoire exerçoit dans l'Egypte contre les faints Evedques, & generalement contre tout le Clerge & tout le peuple Catholique,

commenous le verrons"autrepart, 'Il les apprit par des Prestres v. S. Anhavenus d'Egypte & d'Alexandrie, qui luy en apporterent des nases sulettres.

lettres,

p.751.b.c.

p.743.C

p.745.c.d.

P.739.C.

P-719-754

Voyantenfin qu'il ne venoit perfonne de la part des Eufebiens.) il fur contraint de montre ce qu'ils liy avoient écrit. Tout le monde fur extremement furpris & (candalité à la leclure de cette lettre; & on avoit mesme de la peine à se persuader qu'elle vinit veritablement de cetux dont elle portoit le nom; tanti ly paroilloit de la cette de la cette dont elle portoit le nom; tanti ly paroilloit veritablement de cetux dont elle portoit le nom; tanti ly paroilloit de la cette de la cette

peu de charité, & beaucoup d'animosité & d'aigreur.

p.718-6 \*\*Le Concile,["qui duroit donc encore,]en fut îndignécontre les Novi e Eufebiens, & il pria le Pape de leur récrire l'excellente lettre que p.716-6, nous avons encore fur ce (ujet 5/00 plutof]! [Concile l'écrivit

par luy, felon l'exprellion de S. Athanafe. D'où vient que Jule aflure que ce qu'il ferivoir feul, effoit e flentiment de tous les autres Evelques de l'Italie, & des provinces d'alentour. Le Comte Gabien en fut le porteur. Elle ne peut guere avoir ellé écrite que vers le mois d'aoulf ou de feptembre, JS. Athanafe nous l'a

confervée toute entière j(& on peu dire fans flaterie, que c'est un des plus beaux monumens de l'antiquité. On y voit un genie grand & elevé; & qui a en messe temps beaucoup de folidité, d'adresse, & d'agrement. La verité y est défendue avec une vigueur digne du chef des Evelques, & le vice representé dans toute sa disformité. Mais l'aigreur de se representions y est tellement moderée par la charité qui y paroift partout, que bién que la force & la generofité epifeopale domine dans cette lettre, on voit neanmoins que c'est un pere qui corrige, non un ennemi qui yeut blesser. I

"Juley fair voir l'injuftice de l'animofté que les Eufebiens seactimoignoient dans leur lettre (¿Que v'ils efloient offenfez de ce pour qu'il les avoit appellez au Concile, ils teimoignoient evidenment qu'ils fe défioient de leur caufe ; que pour luy il n'avoir fair que avtiuvre en cela la coutume de l'Eglife autorifée par le Concile de Nicée, & confentir à la demande que leurs propres deputez luy es avoient faire outre que quand meline fans cette demande il les auroir exhortez de voirir fur des plaintes que des Evefques faifoient d'avoir efté condannes injuthement, il n'y auroit eu rienen cela, dir-il, que deraifonnable, que de jufte, que de conforme aux loix de l'Eglife, & que d'agreable à Dieu.

'Illeur representé ensuité que s'il estoit défendu de rien chan-P.744-744. ger au decret d'un Concile, ils s'estoient les premiers rendus coupables de cette faute en recevant les Ariens; cequi estoit bien plus criminel que d'avoir receu Athanase & Marcel d'Ancyre,

"Heur reproche encore d'avoir violéles Canons de l'Eglife en 17-11-16changeant d'evechez/comme avoir fait Enfebe: ¡furquoi il reprend adroitement ce qu'ils avoient dit dans leur lettre, que la dignité des Evefques.

"Il refute enfuite les divers pretextes qu'ils avoient pris pour l'un pasvenir au Concile: Etc. del i paffed à juiffication de Saint 184-194-194. Athanafe, & aux motifs qui l'avoient obligé de le recevoir: Et p-28-294-194. Comme les Eudèleins l'avoient actuél de violer les Cannos l'ett. plate de l'ette voir que c'eftoient eux mefines qui les violoient ouvertenent par l'intrution de Gregoire. Il fait enfuite une petite p-29-2794. digretilonifur ce que l'information de la Mareote, où il l'agiffoit du Corps & du Sangde J. C.s'eftoir faite devant des catecuments, des Juiss, & des siolatres. Comme il s'eftoir jutifié fur le fujet de 18-29. S. Athanafe, il fait la meline chofe de Marcel, montrant qu'il ne Lavoir neceu qui fur une confolion de foy tres catholique (& l. 18-20-18). y méle ce mot remarqué par Socrate & par Sozomene, "Qu'il "avoir neceu que fur une confolion de foy tres catholique (& l. 18-20-18). y méle ce mot remarqué par Socrate & par Sozomene, "Qu'il "avoir neceu de fairereflouvenin qu'il ne falloir past qu'epertonne a Ma-19-18. Procedit l'avoir neceu de fairereflouvenir qu'il ne falloir past qu'epertonne a Ma-19-18. Procedit l'avoir le monde, comme contraire à la vertiable dochrine.

'Le refte de sa lettre est une exhortation aussi douce que vehe- p-750-4-49, mente, pour les porter à corriger les desordres qui s'estoient commis dans l'Orient, dont il fait une vive peinture, & dont il p-750-be.

rejette seulement la faute sur un petit nombre d'entre eux.'Il di7;3.a. a joute que s'ils croient pouvoir convaincre leurs adversaires de quelque crime, ils n'ont qu'à le luy mander, & à venir à Rome, ou il les affure qu'il fera venir ceux qu'ils accuferont, & qu'il fera

[encore] affembler les Evesques pour y tenir un Concile, 'La fin est considerable par la plainte qu'y fait le Pape de ce p.-13.c.d. qu'on avoit condanné des Évefques, & furtout celui d'Alexan-

drie & d'autres qui tenoient des sieges fondez par les Apostres, sans en avoir averti auparavant"les Occidentaux ; ce qui estoit win ini. neanmoins commandé par les regles de l'Eglife, & établi par S. · Pierre & par S. Paul, afin qu'après cette communication, on puft ordonner d'un commun avis ce qui estoit juste & raisonnable. Ce paffage a donné occasion à beaucoup de disputes, dans lesquelles nous ne nous croyons pas obligez d'entrer. l'Socrate suivi par Sozomene, dit que par cet endroit Jule se plaint de ce que les Orientaux ne l'avoient pas appellé à leur synode, parceque les Eglises ne peuvent rien ordonner contre la volonté de l'Evesque de Rome ; ce qui paroist different de ce que porte la lettre. l'Cet

Socr.l,s,c,17.p. ecabiSoziliac. 10.p.510.b. Socr.p.9j.b. historien se plaint aussi de la mauvaise foy de Sabin, qui avoit omis cette lettre dans fa collection des Conciles.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE IX.

Saint Jule demande le Concile de Sardique, qui luy étrit : le rejouit du retablissement de S. Athanaje; reçoit la retractation d'Orface

er de Valens : Sa mort. IN I la force & l'eloquence fainte de l'ectte lettre, [ni toute l'autorité de Jule,]n'eurent pas le pouvoir d'arrester l'im-

pudence des Eusebiens soutenue par la puissance de Constance. Jule cut soin d'informer l'Empereur Constant de la condanna-Soz.1,5,c,10.p. 110.0 tion injuste de S. Athanase, de S. Paul de Constantinople, se des autres: Mais l'entremise de ce prince n'eut pas tout l'effet qu'il fouhaitoit.]'Il fallut tenir un nouveau Concile à Sardique[l'an Hil.fr.1.p.16. 347, ]& Jule fut un de ceux qui y contribuerent en le demandant fr.1.p.18Ath.ap. a Conftant. '11 y affifta auffi par les Prestres Archidame & Philo-2 p.767.2. xene qui y signerent en son nom, "Il paroist qu'on l'avoit prié de

4 Hil. Ir. 1. p.16. s'y trouveren personne, mais il s'en excusa sur la crainte des maux qui pouvoient arriver à son Eglise par son absence; & le Concile témoigna estresatisfait de ses raisons. [On y confirma tout ce qu'il p. 16/Ath.ap.a.p. avoit fait dans le Concile de Rome, dont on opposa l'autorité

717.4

aux vaines pretentions des Eufebiens, [On y releva auffi beaucoup son siege par le pouvoir qu'on luy donna de faire revoir le jugement des Evefques condannez par les Conciles, J'On luy manda Hil.fr.1.p.15-18. enfin le resultat de ce qui y avoit esté decidé, par une lettre que tout le Concile luy adressa. [S'il fut honoré par les respects de V.IcsAriens ce Concile,"il ne le fut pas moins par les injures des Eusebiens assemblez en mesme temps à Philippople, qui entreprirent de

l'excommunier & de luy dire anatheme,

Saint Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais Athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais athanase fut enfin rétabli dans son siegel'an 349, ]'mais athanase fut enfin retabli dans son siegel'an athanase fut enfin retabli dans son siegel avant que de s'y en retourner, il vint à Rome dire adieu à l'Église 4 & à l'Evesque. Toute cette Eglise témoigna une extreme joie h. de son rétablissement; & Jule, outre les autres marques qu'il luy en donna, écrivit une lettre de congratulation à l'Eglife d'Alexandrie, où il faisoit voir l'estime qu'il avoit pour ce grand Soz.1.3.6.40.9. Evelque que la perfecution avoit encore rendu plus glorieux; & 532.b.c. où il se resouissoit de la joie que cette Eglise alloit recevoir par le retour de son pasteur. 'Il y attribuoit le rétablissement du Saint Ath.p.770.e. tant à la pureté de sa vie, qu'aux prieres des Fideles de son Eglise.

'Nous avons cette lettre dans S. Athanase & dans Socrate, mais p770.771|Sort. amplifice dans Socrate d'un fort bel eloge de S. Athanafe, lequel

a peutestre retranché cet endroit par modestie.

Jule eutencore bientost aprés la joje de recevoir'la retractation naic \$ 61. que firent Urface & Valens, des calomnies qu'eux & les autres Éusebiens avoient publiées contre Saint Athanase. Nous raporterions ici toute cette histoire, si nous n'avions peur de derober à

celle de S. Athanafe un de fes principaux ornemens. Ainsi il ne nous reste plus qu'à parler de la mort de S. Jule, J'qui Buch, eyel, p.

arriva enl'an 352, le 12 d'avril, aprés qu'il eut gouverné son Eglise 267,272 durant quinzeans, deux mois, & fix jours. b Sa feste est marquée 81.6. le 12 d'avril dans les martyrologes de S. Jerome, dans Bede, & les 62.26.f. autres posterieurs. Raban, Notker, & quelques autres la mertent le huittieme de fevrier, [qu'ils ont peutestre pris pour le jour de fon ordination, au lieu du fixieme. I'll fut enterré à trois milles Buch.p. 167.475. de Rome fur le chemin d'Aurele, dans le cimetiere de Callitte, où il avoit basti une eglise. Quelques uns disent dans le cimetiere de Fior. P. 411. Calcode, [qui pouvoit faire partie de celui de Calliste.] On Boll. 12-Apr. p. pretend qu'il a depuis esté transporté à Ste Praxede par Pascal I, en 86.5 14. 817;'& à S'eMaried'audelà du Tibrepar Innocent II, vers 1140. 511.11.

'On remarque que ce saint Pape sonda beaucoup d'eglises, deux s aBuch p. 274 

Mar.& F.p.4.

\* Hift. Eccl. Tem. VII.

Νn

Mar. & F.p. 4. Boll.12.2pr.p. 83.51.

pres de Rome, dont l'une portoit le nom de S. Valentin, outre celle de Callitte ou il fut enterré, & deux dans la ville, qui portoient toutes deux son nom, l'une auprés de la place de Trajan, '& l'autre audelà du Tibre, Il est parsé de celle-ci dans l'histoire du Pape Libere son successeur. J'On tient que c'est celle qui porte aujourd'hui le nom de Ste Marie. Le Pape Adrien assure que l'eglife de S. Jule Pape estoit pleine de peintures & d'images des Saints; & il semble vouloir dire que c'estoit S. Jule Pape qui les

y avoit fait mettre.

p \$1.4 Bar. 152.5

'Bede & plusieurs autres martyrologes, avec les nouveaux Pontificaux, difent qu'il fouffrit l'exil & plusieurs autres maux durant dix mois, & jusqu'à la mort de Constance Arien : ce que Baronius & Bollandus rejettent avec raison, comme un conte impertinent & ridicule, Ils montrent fort bien qu'on ne peut dire que Juleait jamais souffert aucune persecution ni aucun exil, foit fous Constance qui ne fut jamais maistre de Rome du vivant de Jule, foit fous Constant qui a toujours esté tres affectionné à l'Eglise & à la foy Catholique, [Ainsi si cePape a souffert quelque choie, ce n'a pu estre que sous Magnence qui persecutoit tous les amis de Constant. Ce tyran demeura maistre de Rome"au v.Constancommencement de l'an 350, & y commit de grandes cruautez la 665 19. mesme année aprés la mort de Nepotien.]

Conc.t,2.p.475a p. (14-517.

Nous avons deux epiftres décretales fous le nom de Jule, reconnues pour fausses. Les divers decrets qu'on luy attribue n'ont pas plus d'autorité. Ainsi il ne nous reste d'écrits de luy que les deux lettres, l'une aux Eusebiens, l'autre à l'Eglise d'Alexandrie, qui nous ont esté conservées par S. Athanase, On luy en a attribué quelques autres dans l'antiquité, "dont il y en a Nora 7. eu de fort celebres. Maiselles ne sont pas venues jusques à nous;

P.64.

Rolling jan.p.

& on a melme foutenu qu'elles n'estoient pas de luy. l'Les Orientaux ontune liturgie qu'ils luy attribuent; [ce qui fans doute n'est pas mieux fonde, & ne peut servir qu'à montrer combien le nom de ce Pape a csté illustre dans l'Orient.]

ARTICLE X.

De S. Amais de Tiano, & S. Severe de Ravenne, ordonnez Evefques par S. Jule. T 'HISTOIRE de S. Amais porte que ce Saint ayant quitté

48+5 2.5. l'Orient à cause de la persecution de Constance, Jule l'en-5 7.2. vova prescher dans la Campanie, où S. Paris premier Evesque de Tiano estant mort quelque semps aprés, S. Amais sur elu pour lay succeler. Re envoyé à Jule qui le consacra Evesque. On en Nori 1. fait la feste le 23 de janvier: ¡!mais son histoire est peu authentique.] S. Paris son predecesseur est honor se cinqueme d'aoust, uzotta pesson comme le patron de Tiano. Onen cite des actes que nous n'avons point, [&t il ne parois st pas qu'ils soient meilleurs que ceux de S. A mais.] On precend qu'il avoit esté ordonné par S. Silvestre, & qu'il mourrut vers l'an 346.

"Les vies de ces deux Saints parlent affez de S. Urbain fucceffour ppa. de S. Amais. On die qu'il fur converti par Saint Paris, qui le fit Diarre-8c qu'il arrelta S. Amais à Tiano lorfqu'il n'avoit deffein papa. Die que d'y paffer, afin de le faire e dire Evefque après la mort de S. Paris : de fortre que S. Paris clant mort a S. toute la ville demandant S. Urbain pour Evefque, il fit en forte qu'on clui S. Amais il neu que viere papa. Die de l'opportat que que de de de present de l'est de present par l'est par

de S. Paris & de S. Amaisdans l'églife cathedrate de Tiano.

'On attribue encore à Jule l'ordination de S. Severe Evefque Bolta, feb., ap.
de Ravenne, [qui parofit avoir ellé fort celebre dans les fiecles 57posterieurs , mais qui n'eft comu dans l'antiquité que parce]
qu'il a affifée n'la 1,47 au grand Concile de Sardique, Nous Halfan p.a.
Nort », avons plusieurs histoires de fa vie "mais elles font toutes peu
anciennes & peu authentiques, l'Elles s'accordent à dire que ce Bolla, feb., p. p.
Saint eftoit un pauvre labitant de Ravenne, qui gagnoir fa vie à \$5ravaille en bine avec Vincence de Forme. & une folle ou'ille en

Saint effoit un pauvre Jabitant de Ravenne, qui gagnoit fa vie à 3-8 travaille ren Jaine avec Vincence fa framme, & une fille qu'il en Norro a voit eue, nommée Innocence, Marcellin effoit alors Evedque, pa,5,6, comme il femble que rous les monumens de l'Eglifée Ravenne p-80,100, en demeurent d'accord. Il mourut fous le quarteine Confulat de pa,54, Conflance, & le troitiene de Conflant, c'eft à dire en 12n 1,46,1 Serere voulut fe trouver à l'affemblée que renoient les Evefques \$48,67, pour luy donne un fucedfeur. & une colombe qui vint fe placer par trois fois fur facefle, le fit choilir pour tenir fon leu. On l'en-p-81-7, voya à Rome, ouil fut facer par le Pape Jule, 'Aprésion election, fa, p-83 femme & fa fille firent profession, June de vidutie f, Jaure de virginité s' & l'Eglifé les honore toutes deux au nombre des Saintes s' en president plus le premier de fevieire, avec S. Severe, qui les avoit envoyées au ciel avant luy, 'Son nom fe trouvec jour là dans les marryrologes p-95 fa. de S. Jerome, dans Raban, & Cansa (Versa autres, Ora quelques p-845 a.

indices, mais fort foibles, qu'il a vécu jusque vers l'an 190. p 85.5 14-15 p.87. 'On raporte divers miracles de ce Saint faits par son interces-

P.8 .5 17. p.90.5 1-5. fion & à fon tombeau, qui cftoit [au port de Ravenne nommé] Classe, dans une eglise de son nom: & ces miracles y continuerent depuis melme que les reliques en furent oftées. Car vers l'an 836, un Ecclesiastique nommé Felix enleva secrettement son

p.91.56. \$4.7. p.91.5 8.d.c.

p.81.5:8.

corps avec celui de sa femme & de sa fille, & les porta à Pavie, d'ou Orgaire Archevesque de Mayence les fit transporter à Mayence dans l'eglife de S. Alban.'Il fit encore transferer depuis le corps de S. Severe à Erford en Turinge, sfur la riviere de Gera : l'& cette translation fut accompagnée de divers miracles qui paroissent bien arrestez. Charle petit fils de Charlemagne, qui fut fait Archevesque de Mayence en 856, aprés Raban successeur d'Otgaire, donna une partie des reliques de Ste Innocence à un monastere de vierges de la mesme ville de Mayence. On fait memoire de la translation de Saint Severe le 22 d'octobre, L'histoire en fut écrite par Luidolphe, qui témoigne avoir vu & connu une partie des personnes qui y ont eu part ; de sorte que c'est une piece tout à fait authenrique.

## S. FRUMENCE, EVESQUE D'AUXUME.

### ET APOSTRE DE L'ETHIOPIE.

Ruf.1.1.c.9.p. Inf.t.

p. 164.2.

Thdrt.l.r.c.11.p. sto Socr.Lic. 19.p 50| Soz.L.s. C.14. p. 477. 4 Ruf.p.164 2. Thdrt.p. 170.d. Ruf.p.164.2.

UFIN de qui toute l'Eglise a receu l'histoire de S. Frumence, l'avoit apprise, non d'une tradition populaire[& peu assurée,]mais de la bouche d'Edese Prestre de Tyr , parent ou frere du Saint, & le compagnon d'une partie de ses travaux, Aussi Theodoret, Socrate, & Sozomene,

le raportent aprés luy comme une histoire authentique, ["Au commencement du I V. ficcle,] un philosophe de Tyr No Tale nommé Merope, ayant refolu d'aller par curiofité faire un voyage dans les Indes, y mena avec luy deux jeunes enfans'nourris dans la pieté Chrétienne, & qu'il instruisoit dans les lettres hu-

Thin I carp maines, parcequ'ils effoient les parens, & mefine les neveux le- adoption.

lon Theodorer, 'Les Grecs difent nettement que c'estoient deux Men, po, nov. p. freres. Le plus agé s'appelloit Frumence, & l'autre Edese. Me- 497. rope aprés s'estresatisfait autant qu'il luy plut à voir le pays, & s'estre instruit de ce qu'il vouloit savoir, se mit sur un vaisseau

pours'en revenir. Mais dans le cours de son voyage il fut obligé No TIL de prendre terre en un port["de l'Ethiopie,]pour se pourvoir d'eau & de quelques autres rafraichissemens, Aussicost il fut attaqué par les barbares, dont la coutume estoit d'egorger tous les Romains qui se trouvoient dans leur pays, lorsque ses peuples voifins[oueux melmes]avoient guerre avec l'Empire; & cela se rencontroit alors. Ainsi on se faisit du vaisseau de Merope, & on le tua avec tous ceux de sa compagnie, hors les deux enfans. Car les barbares les avant trouvez sous un arbre où ils étudioient leur leçon, ils en eurent pitié, & les menerent à leur Roy.

[Ce prince les fit elever; & quand ils furent en age,]'& qu'il Thán, p. 170.E. cut eprouvé par le temps les qualitez de leur esprit, il fit Edese Rus, p. 164. fon Echanson, & comme il vit que Frumence avoit beaucoup de rationes flues genle & de conduite, il luy donna le soin de ses finances & de ses ferminager. registres. Ils furent toujours fort estimez par ce prince tant qu'il vécut, & eurent beaucoup de part dans ses bonnes graces. Il mourut au bout de quelque temps, & laissa la Reine sa femme

heritiere de son royaume avec[ses ensans]qui estoient tous pe-Nor: 1 tits, Rufin n'en met qu'un; mais"S. Athanase nous oblige d'en Athanapage. mettredeux, nommez Aïzan & Sazan, à qui l'histoire donne le calege 2. titre de tyrans ou Princes d'Auxume ville capitale de l'Ethiopie, dont on trouve diverses choses dans les auteurs. On l'appelle 1ga.t.t.p.185. au jourd'hui Caxume.

Le pere de ces princes avoit ordonné en mourant que Fru- Ruf.p.164.t. mence & Edese auroient la liberté de faire ce qu'il leur plairoit. Mais la Reine qui ne trouvoit point de plus fidéles ministres dans fon Erat, les pria avec tant d'instance de vouloir partager avec elle les foins du gouvernement, jusqu'à ce que ses enfans fussent plus avancez en age, qu'ils ne purent s'en excuser. Ce fut particulierement à Frumence qu'elle fit cette priere, parcequ'elle reconnoissoit en luy assez de prudence pour la conduite de son royaume; son compagnon ne faisant rien remarquer de plus confiderable en fa personne qu'une fidelité pure & inviolable, & un esprit moderé, Ainsi l'on vit renouveller en eux les miracles Thâte, p. 173, c. que Dieu avoit faits en faveur de Joseph & de Daniel, qui de d. captifs estoient devenus ministres d'Etat. [Et il n'avoit pas aussi de moindre desseins sur Frumence que sur ces deux anciens Prophetes.] N n iii

Ruf. p. 164.1.

'Car Frumence ne fongeoit pas feulement à bien gouverner l'Etat dont il avoit toute la conduite ; mais Dieu touchant luy melme fon elprit & fon cœur par une secrette inspiration, il commença à s'informer avec foin si parmi les marchands Romains il ne se trouveroit pas de Chrétiens : & en ayant trouvé quelques uns, il leur donna aussitost un tres grand pouvoir, & les exhorta à s'affembler dans tous les lieux où il leur plairoit, pour y prier Dieu, selon l'usage & la pratique des Romains, C'est ce qu'il faifoit aussi luy mesme de son costé avec beaucoup plus d'application & de fei veur que les autres : Il les animoit par ses remontrances & ses exhortations: Il les attiroit par ses faveurs & par ses bienfaits: Il leur donnoit toutes les choies dont ils pouvoient avoir befoin: Il leur accordoit des lieux pour y bastir des oratoires, leur fournissoit toutes leurs autres necessitez, & témoignoit par sa conduite, qu'il n'avoit point de plus grande pasfion, que de voir la femence de la religion Chréticune devenir feconde dans ce royaume, 'Theodoret dit que ces Romains celebroient mesme la divine liturgie; sce qui marque ordinairement le facrifice de l'Eucaristie, Que si c'est le sens de cet endroit, il en faut conclure que parmi les Romains qui trafiquoient dans le pays d'Auxume, il s'estoit trouvé quelques Prestres. Et cela n'est pas difficile à croire, non plus que ce qu'ajoute Socrate,] Socrilia c. 19-1. que quelques uns de ceux du pays ayant esté instruits par les

51.b.

Rui.p. 165.1.

Romains, venoient prier avec eux. 'Lorsque les jeunes princes furent parvenus à un age plusavancé. Frumence & Edele leur remirent entre les mains la conduite de leurs Etats, & s'en revinrent dans l'Empire Romain, quelques efforts que la Reine & ses enfans pussent faire pour les retenir, & pour obtenir d'eux qu'ils voulussent demeurer dans le pays. Le desir qu'avoit Edese de revoir son pere & sa mere, & ses plus proches parens, le porta à revenir en diligence à Tyr, ou il fur depuis elevé au facerdoce : Et Frumence prit le chemin d'Alexandrie, disant qu'il n'estoit pas à propos de eacher l'ouvrage de Dieu. Il raconta donc à S. Athanase, qui estoit alors Evelque d'Alexandrie, tout ce qui s'estoit passé, & luy proposa de jetter les yeux fur quelqu'un qui euft affez de merite pour eltre envoyéen qualité d'Evelque vers les Chrétiens, qui estoient déia en tres grand nombre dans ce pays barbare, qui y avoient balti plusieurs eglises,'& qui avoient une soif ardente pour la lumiere spirituelle de la verité & de la justice. }

<sup>1.</sup> Novez les éclairciffement de M' Hermant fur la vie de S. Athanafe , Lang. 3.599.

'Saint Athanase entendit avec beaucoup de joie ce recit de Fru- Ruse, p. 163.1. mence; & aprés y avoir fait une ferieuse reflexion, il dit dans sacerdonne. l'affemblée "de ses Prestres, en s'adressant à Frumence mesme. " Qui pouvons nous trouver en qui foit l'Esprit de Dieu comme il » est dans vous, & qui soit aussi capable d'executer une entreprise » si importante ? Sur cela il l'ordonna Evesque, & l'obligea de retourner avec la grace du Seigneur au pays dont il fortoit. Ce pouvoit estre vers l'an 330, puisque S. Athanase n'estoit Evesque que depuis peu, Saint Frumence oubliant donc entierement fon Thart, p. 171.e. pays de Tyr, & sa famille, s'en retourna en qualité d'Evesque Rus, p. 165.1. à Auxume: Et on tient, dit Rufin, que Dieu luy accorda des dons si extraordinaires, qu'il opera par luv des miracles dignes d'un Apostre, & qu'il convertit à la foy un nombre infini de barbares. Ainsi c'est par l'heureux succes de ses travaux qu'on vit en ce pays des peuples entiers de Chrétiens; qu'il s'y forma plu-

fieurs Eglifes; & que l'epifcopat commença à s'y établir. 'Saint Athanase nous a conservé une lettre de l'Empereur Athan. 1.0.691 Constance à Aïzan & à Sazan princes d'Auxume, écrite en 356, c.d/696.20 Ily parle de Frumence leur Evelque, qui avoit esté confacré par S. Athanase, & mande à ces princes de l'envoyer à George, sasors intrus dans l'Eglife d'Alexandrie, pour estre, dit-il, instruit par luy dans les veritables maximes de la foy, depeur qu'il n'ait esté empoisonné par la fausse doctrine d'Athanase: Et il ajoute qu'il p.697. craint qu'Athanase ne se retire parmi eux.[C'estoit dans le temps que Constance, trompé par les Ariens, prenoit la verité pour l'erreur, & persecutoit S. Athanase, parcequ'il désendoit la consubstantialité du Verbe. Nous ne voyons pas ce qui se sit fur cela, Mais affurément S. Frumence estoit trop éclairé pour comber dans ce piege que le demon tendoit à fa foy; & il se sera au contraire tenu heureux, si Saint Athanase a voulu chercher sa fureté auprés de luy, quand cela luy auroit dû procurer la gloire de couronner ses travaux apostoliques par la persecution, & de fouffrir quelque chose pour la divinité de J. C, & pour l'innocence de S. Athanafe,

Ce que nous apprenons encore de cette lettre, c'est que le merite de S. Frumence avoit déja extremement eclaté, puisqu'il estoit passé de l'Ethiopie jusqu'à la Courde Constance; & qu'assurément il avoit eu le bonheur de convertir à la foy Chrétienne les deux princes Aïzan & Sazan, j'puisque Constance leur écrit p.696. comme à des Chrétiens. La crainte que Constance témoigne p 677.2. avoir que les disputes de la religion ne troublent les Eglises, &

288

p.186. Ath.p.696.

lieu de juger que tout le pays avoit embrassé la foy Chrétienne, & qu'il y avoit plusieurs Eglises, c'est à dire plusieurs dioccses gouvernez chacun par fon Evelque. On trouve peu de temps aprés, un Evefque d'Adule villed Ethiopie, & un des Blemmycs peuples du melme pays, [extremement cruels,] 'Constance regarde les princes d'Auxume comme luy estant sujets: [& en effet tous les barbares voifins de l'Empire en estoient considerez commesujets, quand ils n'en estoient pas ennemis, & estoient bien aifes de se mettre sous la protection des Empereurs, Les Chrétiens le faisoient encore sans doute plus volontiers que les autres, & on le voit par l'exemple des l'Iberiens. Mais cela n'empeschoit v. Constanpas que leurs princes ne les gouvernassent avec une autorité zin § 89. absolue & vraiement royale. Le titre de frere que Constance donne à ceux d'Auxume,[fuffit pour montrer qu'ils estoient

P.6,7.2. Pearl.p.18d Cod. Thus, t.13. 1.1.p.581. 164.1,

alliez de l'Empire, l'Une loy du 15 janvier 356, parle des deputez quel'on envoyoit aux Auxumites, Ruf.l.t.c.g.p. 'On pretend que S. Matthieu avoit autrefois annoncé l'Évan-

gile dans l'Ethiopie. [On peut encore moins douter qu'il n'y ait esté presché par l'Eunuque de Candace Reine de ce pays, Mais foit que les fruits de cette semence eussent esté étoufez par la malice de l'homme ennemi, foit qu'il faille distinguer plusieurs Erats dans l'Ethiopie, puisque Rufin dit que personne n'avoit encore porté la foy dans celui dont S. Frumence fut Evelque;'il

Pearl in Ign.t. Lp.181,186. P.184.

est visible selon la narration de cet auteur, qu'au moins il n'y avoit point de Chrétiens dans celui d'Auxume, lorsque S. Frumence y vint: '& les Arabes ne font commencer l'Eglife d'Ethjopie que du temps de Constantin, Ainsi S, Frumence en doit estre veritablement consideré comme Apostre, l'C'est en effet le titre que luy donnent encore au jourd'hui les Chrétiens du pays, qu'on appelle les Abyffins; & ils honorens solennellement sa memoire,

Holft,mart.p.

comme de l'Apostre de leur nation.[On ne dit point en quel jour ils le font, Baronius l'a mis dans le martyrologe Romain le Men. p. 497-499. 27 d'octobre, aprés Molanus.]'Les Grecs en font le 30 de novembre, & raportent fon histoire tout au long, y ajoutant mesme plusieurs choses,'Ils difent qu'il vécut long temps dans les fonctions de l'apostolat s'qu'il convertit & le prince, & tout le peuple s'& qu'aprés sa mort il s'est toujours fait beaucoup de miracles à son tombeau. On cite quelques autres particularitez de

fes actions, tirées d'une histoire de fa vie écrite en grec, qui n'est

point encore venue jusques à nous,

P.498. P-499. God.1.4.p. 192,

P.459.

Quoiqu'il ↔

Quoiqu'il y ait lieu de croire que S, Frumence convertit tout à fait le pays d'Auxume, J'on pretend neanmoins qu'aprés sa Peatle 187. mort la religion s'affoiblit beaucoup dans l'Ethiopie; en forte qu'il fallut l'y renouveller fous Justinien, & y renvoyer de nouveau un Evesque. Les modernes remarquent, que le chef de pasl'Eglife d'Ethiopie, qu'ils appellent l'Abuna, reçoit toujours l'ordination epifeopale du l'atriarche d'Alexandrie, [Je ne fçay li e'est à cause que Saint Frumence avoit receu sa mission de Saint Athanafe.1

'Il semble que ee soit pour s'opposer à la gloire de S. Frumence, Than, page 1. que Philoftorge releve extraordinairement un Theophile Evel- Phileday, s.c. que Arien sans diocese, qu'il pretend avoir porté le premier la 1911, c. 4.5 s.p. foy dans l'Arabie heureuse, qu'il dit avoir presené en diverses apple.p.iss. autres provinces, & melme à Auxume, qu'il foutient avoir fait une infinité"de miracles tres confiderables, & qu'il depeint comme un veritable apostre du diable, plein de zele pour le mensonge, & envoyé de tous costez pour dogmatizer contre la gloire du Fils de Dieu.'Il est affez étrange qu'un homme si Bar,354 \$ 15. illustre, s'il faut l'en eroire, n'ait pas seulement esté nommé par aucun des anciens historiens, [ou ne l'ait esté qu'à sa honte. Car c'est neanmoins apparemment]'ce Theophile de Libye qui fut Thart. 14.614. condanné par les Ariens meime en 360, dans leur Concile de P.649 b. Constantinople, parcequ'il refusoit de figner la condannation d'Acce. Saint Gregoire de Nyssequi en parle comme d'un protec- n. p. 1001. 6/19/1, teur d'Aece, l'appelle Theophile le Blemmye: [& les Blemmyes in Eun.l.i.p. estoient voisins de la Libye.] Philostorge en fait un Indien, ori- Phis. 1. c. 6.p. ginaire d'une isse nommée Dibus ou Divus, qu'on eroit devoir 13.
placer entre les Homerites d'Arabie, & les Indes. Quelques uns p.11. pretendent que e'est Diu à l'embouchure de l'Inde, S'il alla à in. V. p. 134.2 Auxume, il n'y fut pas affurément auffibien receu que Saint Frumence. | Austi il paroist qu'il n'y demeura pas fort longtemps, 66.9.29-31.



Acc.

## LA CONVERSION DE S. IOSEPH.

SURNOMMÉ LE COMTE.

Fpi. 19. C.4. P. 128.a.b.



U commencement du quatrieme fiecle, les Juifs avoient pour chef de leur religion un nommé Ellelfou Hillel, Jauquel ils donnoient le titre de Patriarche. Il estoit de la race d'un Gamaliel qui avoit eu autrefois le mesme honneur, ou mesme, comme S. Epiphane semble le marquer,

qui l'avoit possedé le premier : "& ce Gamaliel estoit descendu, v.s Gama. sclon l'opinion de plusieurs, de l'ancien Gamaliel, affez connu liei note s. dans les Actes pour avoir fauvé les Apostres parson avis, lorsque les autres Juifs vouloient les condanner à la mort. [Mais si ces choses sont incertaines, il est constant que cet Ellel receut le battesme, & voulut mourir comme le dernier des Chrétiens, aprés avoir vécu comme le premier des Juifs. Voici comment la chose le paffa. 1

de la force à son cœur, comme sa science avoit déja éclairé son

Il estoit tombé malade; & l'infirmité de son corps donnant

faints Mysteres.

esprie, il envoya chez l'Evesque de Tiberiade qui estoit le plus proche du lieu où il demeuroit, le prier de le venir voir comme medecin. [Car cette profession ne passoit point pour contraire ni à la dignité, ni à la sainteté de l'episcopat, l'Et nous apprenons d'Eusebe que dans le mesme temps, Theodote Evesque de Laodicée faifoit profession de la medecine. Ellel envoya donc un de ses amis nommé Joseph, vers l'Evesque; & ce Prelat ne fut pas fitoft arrive, que le Patriarche le conjura en fecret de luy donner le seau du Seigneur. L'Evesque après l'avoir instruit de ce qu'il jugea necessaire, fit apporter de l'eau comme en ayant besoin pour l'exercice de son art. Le Patriarche sit ensuite retirer tout le monde, comme pour prendre quelque remede qui demandoit le secret, & trouva en effet la guerison de son ame dans l'eau du

battefine; & il entra en mesme temps dans la participation des

Eu(1.7.c.12.p. Epi.p.128,c.

c,d,

a,

'Joseph porté d'une curiosité qui ne luy fut pas inutile, consi- c.e.p.190.1. dera attentivement toute cette action par les fentes qui estoient à la porte de la chambre. Il vit encore que le Patriarche mit entre les mains de l'Evesque une somme d'or assez considerable, " en luy disant ces paroles : Offrez pour moy le saint Sacrifice ; " puisqu'il est écrit, que ce qui est lie ou delie sur la terre par les

"Preftres, sera lié & delie dans le ciel. 'Les portes ayant ensuite esté ouvertes, ceux qui le venoient ». vifiter luv demandoient comme il se portoit, & si le remede qu'on luy avoit donné l'avoit soulagé : A quoy la joie qu'il avoit de la fanté de son ame, luy faisoit répondre qu'il s'en trouvoit beaucoup mieux. Mais l'esprit participoit seul à ce soulagement: de forte que son corps s'affoiblissant de plus en plus, il mourest deux ou trois jours après son battesme, assisté durant tout ce temps par le medecin de son ame, qui le visitoit souvent en qualité de medecin de son corps, En mourant il mit son fils, encore enfant, qui luy devoit succeder en sa dignité, entre les mains de Joseph, & d'une autre personne qui cstoit, comme Joseph, d'une probité singuliere : & ils gouvernerent ainsi tous deux les affaires

des Juifs durant la minorité de leur pupille,

Joseph dont nous venous de parler, estoit de la ville de Tibe- c.4 p.: 18.2. riade en Palettine, où il peut eftre né vers l'an 285.ª Il eftoit des c.s.p.118.d. V. la roine premiers d'entre les Iuifs, de ceux qu'ils appelloient"Apostres, ac. p. 118.2. & qui estoient comme les Assesseurs du Patriarche. Joseph ayant ca. p. 10.00 \$4. donc vu ce qui s'estoit passé dans le battesme d'Ellel, son esprit estoit troublé par les diverses pensées que luy causoient les ceremonies mystiques qu'il y avoit vu pratiquer : Et cette inquietude

s'augmenta encore par une nouvelle occasion,

'Il y avoit dans le thresor un petit cabinet qui estoit fermé, c. sans qu'on sceust ce qui y estoit : & l'on desiroit d'autant plus de le favoir, qu'outre les serrures ordinaires, il estoit encore fermé par un seau. Joseph poussé de la mesme curiosité que les autres, & se confiant de plus[sur son autorité de tuteur du Patriarche,] ouvre secrettement le cabinet, & y trouve non de l'or ni de l'argent, mais des livres plus precieux que tous les threfors du monde, C'estoient l'Evangile de Saint Jean & les Actes des Apostres calcapaux. traduits en hebreu, avec l'Evangile de S. Matthieu en la mesme ".d. langue, où estoit mesme la genealogie de Jesus Christ, squi ne se trouvoit pas dans l'Evangile des Nazaréens, l'Joseph lit c.6 p.130.4. ces livres avec attention; & leur feu sacré rallume avec plus de violence l'agitation de son ame. Son esprit d'un costé se trouve

291 convaincu de la verité de nostre foy; mais son cœur de l'autre ne peut se resoudre à embrasser l'humilité de nostre religion; & la

lumiere de fa raifon n'est pasassez forte pour convaincre la dureté de son cœur.

[Son obstination, fondée peutestre sur la probité exterieure de sa vie, rejetta encore beaucoup d'autres avertissemens par lesquels Dieu l'appelloit au falut. Nous en allons voir plusieurs

preuves fignalées.

'Le fils du Patriarche Ellel, qui s'appelloit Judas, & qui devoit succeder à son pere, (car cette dignité n'estoit pas elective parmi les Juifs, )entroit dans la vigueur de la jeunesse. Ses tuteurs faisoient ce qu'ils pouvoient par leurs remontrances pour arrester l'imperuosité de ses passions. Mais la corruption naturelle deson esprit, fortifiée par la manyaise compagnie de ceux de son age, rendit tous leurs foins inutiles. Ces jeunes gents nourris dans l'oissveté & dans toutes sortes de crimes, non seulement le pouffoient à satisfaire toutes ses passions, mais aussi luy en fournissoient les moyens, jusques à employer pour luy les puissances de l'enfer. Ayant un jour conceu de l'affection pour une femme Chrétienne, & n'ayant pu rien gagner fur elle, ni par ses paroles, ni par ses presens; ses compagnons le menerent dans une caverne parmi les tombeaux des morts, afin'd'invoquer le prince des &c.

tenebres pour une action de tenebres. Mais le signe de la Croix, & l'invocation du nom de J.C, eurent plus de force que toutes leurs inventions diaboliques : De forte que Judas ayant en vain attendu durant trois nuits l'effet de son dessein criminel, se mit en colere, & ne voulut plus ecouter ceux qui l'avoient ainsi trompé. Cet exemple si visible, dont Joseph sceut tout le particulier, ne luy put encore faire embrasser la foy de J.C. ni l'humilité glorieule de sa Croix.

c.9.p.112.d.

'Le Fils de Dieu voulut encore estre luy mesme son predicateur. Il luy apparut durant la nuit, en luy difant ces paroles, Je « fuis JESUS, que vos peres ont crucifié: crovez en moy. Joseph ne « s'estant pas rendu à ses paroles, tomba dans une grande malaie, qui en peu de temps le reduisit à l'extremité, J.C. luy apparoist encore, & l'affurequ'il luy rendra la fanté, pourvu qu'il se fasse

Chrétien, Il promet de le faire : mais il n'est pas sitoit relevé de maladie, qu'il retombe dans son endurcissement.

'Dieu ne laissa pas cetre infidelité impunie. Il luy renvoya le mesme mal, qui le mit en un état dont il ne sembloit pas pouvoir 1. S. Epiphane ne le fouvemont pas bren affurément & c'eftoir ion nom-

C.7.S.P.131.131.

ding.atts4.d-

p.151.2.

a,b.

SAINT JOSEPH COMTE.

echaper. Loríqu'on le crut entierement deséperé, un vieillard d'entre les Juits, du nombre de ceux qu'ils appellent Docteurs de la loy, s'approcha delux, ku pd it tout bas'à l'oreille : Croyez » en J E sus C H R I s'il crucifié fous Ponce Pilate, qui eft le fils de » grant, quiet he de Marie dans le temps, quiet le le Chirit du Sei-ment, quiet eft le felf de tombeau : & croyez qu'il viendra

" juger les vivans & les morts.

Le lecteur ne fauroit manquer d'estre surpris de voir dans cette narration, que des Juifs demeurant dans leur endurcifiement, reconnoissent neanmoins la divinité de J. C, sa resurrection, la qualité de Christ & de Messie, & tout ce que l'Eglise nous en apprend de plus grand & de plus auguste.]'Cependant 5, Epipha- 6. ne nous affure qu'il l'avoit appris de la bouche mesme de Joseph, [qui d'incredule estoit alors devenu fidele & saint.]'Il nous s.e. affure encore que s'entretenant un jour avec un Juif, qui honoroit & aimoit les Chrétiens, mais que la crainte des autres Juifs faifoit demeurer dans la profession du Judaïsme, & voulant luy persuader que le Christ est venu, & que c'est celui que nous adorons; il fut furpris de voir que ce Juif consentoit à tout ce qu'il luy disoit : car c'estoit un de leurs Docteurs, & un homme fort capable de foutenir ses sentimens. Il luy en demanda la raison, & ce Juif luv dit [qu'il luv estoit arrivé la mesme chose qu'à Joseph, &] que s'estant un jour trouvé [comme] prest à rendre l'esprit, il » entendit d'autres Juifs qui luy dirent tout bas à l'oreille: JESUS » CHRIST Filsde Dieu, qui a cîté attaché à la Croix, cît celui qui » vous doit juger.

Nous ne voyons aucu moven de douter de la verité de ces negst. dout hitloires, raporrées par deux Saints, qui certainement ne douts hitloires, raporrées par deux Saints, qui certainement ne douts ont point voulut tromper; is je ne fays 3 il y a aucun lieu de croirequ'ils aient pu elfre trompes, commeun Calviniffe lesen accule avec l'impudence/ordinaire à ceux de la fecte; plutiqu'ils ne diffent que ce qu'ils ont entendu eux mefines. C'est une autre chofe de fayori s'il 5. Epiphane a du avancer comme il fait; que en partie les Juifs diffoient toujours aux mourans ces paroles mylterieules. Mais nous ne voyons pas lue de douter qu'ils ne le fisfent au moins quelquefois. Il paroit bien étrange que les Juifs qui croyoient que le suy seftoit e Meffie, demeurafient juifs, sè une fission pas Chrétiens. Mais peateilre que cela ne doit point paroitite incroyable, Jorfque lo no considere d'une part l'evidence des preuves qui montrent la verité de la mission du Sauveur, sè de l'autre le profond abvine des rendres se de la durreté du

O o iij

c.10.p.t 3.d.

cœur humain, On le voit par l'exemple de Joseph l'hisforien des Juifs, si le paffage celebre fur J. C. et hveriablement de luy, Mais on le voit au moins par l'autre Joseph dont nous parlons (ci. Car ni les diverses apparitions de J. C.) 'oi le témoignage si formel que se plus grands ennemis luy rendoient, ne purent vaincre son obtination. Le Sauveur luy apparut ensuite. & le guerit comme il avoit déja fait auparavant, en l'exhortant encore de croire en luy; & cet effort de sa misericorde, s'il est permis de parlerains, ne sur pas moins insuite que cous les autres.

Ang.civ.l.15.c.s. p.173.t.b.

[Voici enfin le comble des faveurs du ciel,]'fi l'on en excepe les veriables graces du Sauveur, & l'operation interieure du S. Efprit, fans laquelle,[comme il eft aifé de voir dans cet exemple,] toute autre predication de la verité, & la parole de Dieu meime apparoillant vitiblement aux hommes, comme il failoit dans l'ancien Teftament, demeure impuilfante pour changer & pour converti le ceuter endurci.

Epi 10.c.10.p.

[Nostre Seigneur aprés avoir si souvent rendu la santé à Joseph, aprés avoir si longtemps eprouvé ses insidelitez, voulut se montrer à luy pour la quatrieme fois, Il luy reprochason incredulité, qui ne s'eltoit pu rendre à tant de merveilles : & pour l'affurer davantage de la verité de nostre foy, il luy promet que s'il desiroit faire luy mesme quelque miracle en son nom, il n'avoir qu'à l'invoquer, & qu'il l'exauceroit aussitost. Joseph souhaitoit de voir l'accomplissement de cette promesse. Mais la crainte que l'effet ne suivist pas, l'empeschoit d'en faire l'experience. Voici ce qu'il fit, Il y avoit dans Tiberiade, ou il demeuroit, un fou qui estant toujours tout nud, couroit par toute la ville. On luy mettoit fouvent des habits, qu'il dechiroit aussitost. Joseph fait amener cet homme en sa chambre, sans parler à personne de son dessein, Il prend de l'eau dans ses mains, fait dessus le signe de la Croix, & la jette sur ce fou en prononçant ces paroles : Jete commande, « demon, au nom de Je sus de Nazaret qui a esté crucifié, de sortir « de cet homme, & de le laisser dans une entière fanté. Ce fou en « melme temps jette un grand cry, tombe par terre, écume par la bouche, & aprés s'estre bien tourmenté & bien debatu, demeure enfin sans mouvement durant une heure. Ce temps estant passé, lorfque Joseph le croyoit mort, il commence à s'essuyer le visage, & ensuite à selever : & mesme ne pouvant plus souffrir de se voir nud comme il estoit, il cherche de honte quelque endroit pour se cacher. Et Joseph luy ayant donné l'un des vestemens qu'il avoit fur luy, cet homnie qui avoit entierement recouvré le jugement &

SAINT JOSEPH COMTE.

la raison, sachant de qui il tenoit cebien, en rendit graces à Dieu qui en estoit l'auteur, & à Joseph qui en avoit esté le ministre, Ce prodige se divulgua à l'heure melme dans toute la ville par la bouche de celui qui avoit esté gueri. De sorte que le bruit se repandit parmi les Juifs, que Joseph avoit lu dans le thresor le nom de Dieu, & qu'il faisoit par ce moyen beaucoup de merveilles. Car c'estoit alors une opinion fort commune parmi ce peuple, que celui qui favoit la veritable prononciation de ce nom facré, estoit maistre de la nature, & en disposoit à sa volonté; julque là melme que quelques uns d'entre eux raportoient à cette cause tous les miracles de les us Christ. Je ne seav si S. Basile avoit oui parler de cette histoire, l'Iorsqu'il dit que Dieu dans Bas-eg, br. 179. ce temps de sa misericorde & de sa patience, donne souvent le 1-484. pouvoir de faire des miracles à des personnes qui en soint indenes ou pour l'utilité des autres, ou pour les convertir eux mesmes, & les porter à avoir honte de luy deplaire, aprés avoir receu tant de marques de la bonté qu'il a pour eux. [C'est le fruit que le miracle done nous parlons euft pu produire dans Joseph, s'il eust esté moins endurci: ]'mais il ne fit pas pour lors plus d'effet que les Epi,10-c.10.p. precedens. Cependant comme Dieu n'abandonne pas pour toitjours ceux qu'il a predestinez à la vic eternelle, il vainquit enfin par ses chastimens celui qu'il n'avoit pu gagner par ses faveurs. C'est ce que S, Epiphane nous ya apprendre.]

V. la ruine des Juifs 5

"Quoique l'Eta' des Juifs euft clié entirement abatu par la ruine du Temple & de la ville de Jeruálem, ils ne laifloient pas de conferver encore entre cux quelque forme de Republique.] "Ils avoient un chef, qui, comme nous avons déjadis, portoit le companier titre de Patriarche. Ce chef choir affité par quelques Affeffeurt 195 qui luyfervoient de confeil, & qui quelque/dois : c'labandonnoient ni jour, ni nuit. On les nommoir Envoyez ou A poltres; car ils fervoient de ceterme: [Et je ervoy que ce nom leur efloit donné, pareque/pour les recompender de leurs ferviers on les envoyoit dans les provinces, avec pouvoir d'y lever les decimes & les premiers que les Juis effoiten obligez de fournir. Ces commiffions leur donnoient un ample pouvoir pour corriger les abus, & pour depofer de leur digitte les princes des fynagogies, s les Sacrificateurs, les Prefres, & ceux qu'il sappellent à zanites, comme qui diroit Diacresou miniftres & Gervieturs.

'Joseph fut envoyé en Cilicie avec cette qualité par le Patriars en parage. che Judas; & voulant y exercer sa charge avec plus d'integrité & d'exactitude que la corruption des hommes ne le permettoit, il s'atria l'envie & l'aversion des Juifs. Dieu se service de cemoyea pour luy faire abandonner son erreur. Car les Juifs qui examinoient routes se actions pour y trouver quelque occasion de fatisfaire leur animosité, estant un jour entrez en troupe en son logis, le surprirent appliqué à la teclure de l'Evangile. Cette rencontre aigrit leur passion i lis se faisissent de l'Evangile, le jettem par terre, le trapent de tous costez, & aver mill ei nipure se mille indignitez le trainent en leur synagogue, où ils le foutetterent rets rudement: Et ils eussien preutettre passis encore plus loin, il l'Evsque du lieu avec qui Joseph avoit lié une amitie tres étroite, & luy avoit messempe pressie le exet hebreu de l'Evangile, ne l'eust tiré d'entre messempe de le exet hebreu de l'Evangile, ne l'eust tiré d'entre

leurs mains.

"Ce nefur pas ici la feule perfecution qu'il fouffrit des Juifs, Ces furieux l'ayant furpris dans un voyage, lorfqu'il marchoit pres de la riviere du Cydne, l'attaquerent & le jetterent dans l'eau, croyant que le courant du fleuve l'emporteroit & le noyeroit par fa rapilité, ou le feroit mourir par la froideur de fes caux. Mais l'heure de la mifericorde divine eltant enfin arrivée, il fut delivré de ce peril; & peud e temps après il noya heureufement tous fes

pechez dans l'eau facrée du battefme,

[Feutelite que quelques perfonnes s'imagineront que cette convertion qui femble fi forcée, fut plutoft en luy un effer de politique, ou de la haine que les mauvais traitemens des Juifs luy pouvoient avoir caufée pour leur religion, qu'un fruit de fa piccé & un veritable changement de fon cœur. Mais tant de faveurs fingulieres par lefquelles Dieu l'appelloit vifiblement au falut, & la vie qu'il mena depuis fon battefme, qui luy a fait meriter dans l'Eglife le tirte de Saint, nous doivent perfuader du

contraire,

p. 135.c.

6.4

Bar. 117.5 35.

Cod.Th.t.6.p.

Ses affaires, ou plutoff les perfecutions des Juifs, l'ayant obliegle d'aller à la Cour, la qualiféé le perfonne, és tant de mervilles qui avoient precedéfa converfiou, l'y rendirent en peu de temps fort confiderable, [Conflantin regnoir alors en Orient deptiis l'an 333, [Ce prince, autant pour honorer la pieté de Jofeph, que pour défendre fa perfonne contre les infultes des Juifs, luy donna ettre de Come. Baronius croit qu'il publia mefime de nouveau à fonocafion, en l'an 329, un referit qu'il avoir fait des l'an 332, pour condanner au feu les Juifs qui perfectueroient ceux qui feroient paffex de leur religion au Chriftianifme. Mais on ne voit pas que cette penfée ait de fondement particulier.

[Constantin donna un autre rescrit qui témoigne autant le delinteressent

SAINT IOSEPH COMTE.

definteressement de Joseph, que son zele pour la foy qu'il avoit embraffée.]'Car affuré par ce prince qu'il pouvoit obtenir de Epise.e.u. luy tout ce qu'il desireroit, il le supplia seulement de luy donner 135 d par écrit un pouvoir de faire bastir des eglises dans Capharnaiim, 4 p. 136.2. l'iberiade, Nazaret, Diocelarée, Sephoris, & quelques autres places que les Juifs tenoient [dans la Galilée,] sans pouvoir souffrir que personne d'aucune autre religion que la leur y demeurast avec eux. Constantin non seulement luy accorda cette demande, mais y ajouta encore un ordre aux Gouverneurs du pays, de fournir des deniers de son Epargne tout ce qui seroit necessaire

pour un ouvrage si saint, 'Joseph estant de retour à Tiberiade, prit pour executer son e.m.p.196 b.c. entreprife, un vieux temple encore imparfait, qui portoit le nom

d'Adrien: En quoy il ne faisoit que suivre l'intention du fondateur de ce temple. l'Car un payen melme nous apprend qu'il avoit Alexy p. 119.c. v. la perf. fait bastir de ces temples en diverses villes, "pour les consacrer, comme on croyoit, à J E s U s C H R I S T. Mais on luy dit que les oracles affuroient que tous les hommes se feroient Chrétiens, se cela arrivoit jamais; & que tous les autres temples se verroient abandonnez. [Dieu verifia depuis l'effet de cette prediction,

vraie ou fausse, sans permettre qu'un Empereur aussi méchant

qu'Adrien, eust aucune part à cette gloire, qu'il reservoit au grand Constantin.)

'Pour retourner à Joseph, les Juiss s'efforcerent d'empescher Epi,jo.c., 12. fon dessein par un moyen qui leur estoit assez ordinaire. Comme 136-137il avoit fait faire quelques fourneaux autour de la ville, pour cuire la chaux dont il avoit besoin; ils empeschoient par leur magie que le feu ne prist à ces fourneaux, quelque bois que l'on y pust mettre, Joseph averti de ce desordre, & se doutant bien d'ou il venoit, vaccourut auffitost, suivi d'une foule de Juifs curieux de voir ce qu'il vouloit faire. Estant arrivé sur le lieu, il demande de l'eau, & prenant le vase ou elle estoit, fait dessus le figne de la Coix avec fon doit, & d'une voix qui fut entenduc-" de tout le monde, il prononça ces paroles : Au nom de JE s U s de

- " Nazaret, que mes peres & les peres de ce peuple qui m'environne
- " ont crucifié, que cette eau ait la vertu d'arrester toute la magie " & tous les forts qui empeschent ce feu de bruler, afin qu'il fasse
- " fon effet naturel, & qu'il serve à bastir la maison & le temple du " Seigneur, Il prit ensuite de cette eau dans sa main; il en jetta sur
- chaque fourneau: les forts furent dislipez, & le feu commença 1. 3. Epiphane dit qu'il fit auffi le figne de la Croix fur l'eau à haute voin

\* Hift. Eccl. Tom FIL

en mesme temps à paroistre à la vue & à la confusion de tous les Juifs. Nonobitant leur dureté naturelle, ils ne purent s'empescher de s'écrier en se retirant, que celui qui assistoit si puissamment les

Chrétiens, effoit le seul veritable Dieu.

Joseph acheva heureusement les eglises qu'il avoit entreprises dans quelques autres villes. Mais dans Tiberiade la resistance des Juifs fut si opiniatre, & leurs persecutions si violentes, qu'il se contenta d'y battir une partie de ce temple qu'il avoit entrepris tout entier. Il quitta meime la ville pour ce fujet, & vint demeurer à Scythople ;[d'ou il eust encore esté contraint de se retirer, ou de ternir la pureté de sa foy, si la dignité de Comte ne l'eust maintenu contre les violences des heretiques, & si l'eminence de sa vertu ne l'eust défendu de leurs artifices & de leurs flateries, ['Car

cette ville avoit alors Patrophile pour Evefque, l'un des plus animez des Ariens, & des plus puissans des courtisans, qui s'assuiettissoit tous les esprits ou par le credit de ses richesses, ou par wingin la rigueur avec laquelle il traitoit ceux qui s'opposoient à luy. Deforte qu'il nes'y trouvoit alors que deux Catholiques, Joseph que son autorité rendoit inviolable à leurs attaques, & un autre

aussi converti du Judaïsme, que son obscurité deroboit à leur

Aussi Scythople estoit alors, comme autrefois les deserts de la Libye, un lieu de bannissement pour les Saints; ]'& le grand Eusebe de Verceil, l'une des plus fermes colonnes de l'Eglise, y fut relegué[l'an 355, par Constance. Mais il y eprouva plutost la douceur de sa patrie, que les rigueurs d'un exil. Car toseph le receut dans fa maifon qui ettoit fort belle, & le foutint au moins side durant quelque temps contre les violences de Patrophile. La diaposite. renommée de ce faint Evelque y attira quantité de personnes des provinces d'alentour, qui y accouroient autant pour profiter de les instructions, que pour se rejouir avec luy de la couronne que fon courage luy avoit acquife, S. Epiphane fut de ce nombre: &. ce fut par cette occasion qu'il apprit de la bouche mesme de Joseph toute l'histoire si merveilleuse de sa conversion, 11 l'insera depuis par occasion dans son grand ouvrage contre les heretiques, la jugeant trop considerable en elle mesme, & trop edissante Bar. 127.5 18-17. pour en priver la posterité. Baronius l'a mise aussi toute entiere dans fes Annales.

'Lorfque Saint Epiphane l'apprit de la bouche de Joseph, [vers l'an 355, ce faint Comte estoit agé de 70 ans, ou plus: [& peutestre que Dieu ne l'avoit conservé jusques alors, que pour nous

c.s.p.119.b.c.

p.117.b.

SAINT JOSEPH COMTE.

299

faire fivoir par la plume de Saine Epiphane, les miracles de la milericorde divine envers fes elus. Car on peut corire qu'il mourut peu de temps aprés ectte vifite de S. Epiphane, puique Saine Eufche de Vereni fe plaint dans une lettre raporte per Baronius, d'avoir extremement fouffert à Scythople de la cruzit de Patrophile: de deport jin d'auroit peutetre pas eu de leigi durant la vie de fon illustre protecteur. Nous n'avons riende plus affuré touchant la mort de fofeph.

On ne parle point de ses enfans, quoiqu'on sache bien qu'il a ché marie deux fois, j'Car sa première femme estant morte, il ede en epous une seconde, pour se delivrer des pourstites importunes des Ariens, qui le pressone de se joindre à eux, en luy promettant de l'elever à l'episiopar, syoulant que l'esperance de cette dignité sacrée servist de pretexte pour faire trabir la verité, de quielle einet toutes fa randour, l'a

Baronius a mis S. Joseph dans le martyrologe Romain au 22 Barasjalh.
de juillet. Il cite pour cela l'autorité des Grees, qui n'en parlent
pas neanmoins ce jour là dans leurs Ménées, & il n'est point
dutout dans le menologe de Canifius.]

"Ifac Vossius luy actribue un ecrit inituale Hypomagelicon, vossias-paquis terrouve dans beaucoup de bibliotheques; [Je ne [639 e que "" c'ell que cet ouvrage, ni sur quel fondement on peut attribuer un écrit à un homme dont on n'en a point d'autre, & qui no paroist point avoir esté de profession à écrire. Il faudroit voir l'ouvrage.]





## EVESQUE DE CORDOUE,

ET CONFESSEUR.

ARTICLE PREMIER.

Eloges donnez à Osius : Reflexions sur sa chute.



N peut dire avec verité qu'Ofius"a paru jusqu'à en Hofine l'age de cent ans , la gloire & l'ornement de son ficele, l'étonnement & l'admiration de tous les hommes, la joie & l'amour de tous ceux cui aimoient la verité. Eusebe de Cesarée qui est

1.p.180,b. 4 Euf.v. Conf.1. 2.C.63.73.P.471. c.dl478.d.

1.3.c.7.p.487.r.

mort vingt ans avant luy, & qui ne pouvoit pas aimer l'ion zele ardent pour la foy, ne laisse pas de dire qu'il estoit illustre par la confession qu'il avoit faite du nom de J.C. durant les perfecutions ; qu'on estoit assuré de sa pieté eminente, defa foy, de fa vertu"ornée d'une fage prudence ; que c'estoit un m'em

homme excellent, digne d'estre employé à pacifier l'Eglise. Entre tous les Evesques qui assisterent au Concile de Nicée, il ne marque en particulier que cet Espagnol"si celebre : c'est ainsi : ou'il le defigne.

'Le grand Concile de Sardique témoigne pour luy un respect tout particulier, & le loue de ce que son extreme vieillesse ne l'empeschoit point d'entreprendre les plus grands travaux pour fervir l'Eglife.

6 fug.p.701.d.

[S. Athanafe n'en parle presque jamais sans le qualifier le grand Ofius, & en faire des eloges extraordinaires, l'11 le qualifie le pere des Evelques, & l'homme le plus illustre qui fust alors. Quel est le « Concile, dit-il, dont il n'ait point esté le chef & le conducteur ? « Quelle Eglife ne conferve point les marques honorables de fon « foin & de la protection: Qui n'a cedé à la force & à la fageffe de les . discours: Qui l'est venu trouver triste, & ne s'en est pas retourné « confolé ¿Qui a eu recours à luy dans son besoin, & n'en a pas «

301

n obtenu cequ'il destroit l'Entre 400 Evesques par la communion 61, p. 137, c. desquels il désendoit son innocence, il ne nomme que le grand Ossus Confession de J. C.

'Il fait dire aux Ariensqu'ilsn'ontencore rien fait en bannifiant 1-876le Pape & rand'autres Evelouse, & entremplifianteoure la retree de la terreur de leur puisfance, puisfu Ofius n'eft pas banni 3 que 4 tous les Evelques font dans leurs Eglifest and que luy conferve la fienne 3 que fed difcours & fon "autorité font capables de foulever contreuix tout le monde 3 qu'il elt le maiffredes Conciles 3 que quandil écrifou qu'il parle loute la terre obet ; & qu'il publie par toute la terre que les Ariens font des herciques 3 qu'enfin,

5'il ne'l banni de'l Éfpagne, leur doctrine est envierement abolic par rout le monde. On pourroit ajouter à cela les témoignages des historiens ecclessatiques; & la lettre à Constance, où Osus, fans le vouloit, pass, a fait luy melme son eloge mieux que rout autre ne l'auroit pu

faire. Car ony voit la gravité, l'autorité, la douceur, la fagelle, la generofité, & tous les autres caracteres d'un grand esprit &

d'un grand Evefque.

Nois ne craignons done pas de dire qu'Ofius efloit le plus grand homme de fon temps i mai i a clié homme. Il auroi cflé honoré jufques à la fin des fiecles, comme l'un des plus grands Saints de l'Églié, s'il n'eult véeu que cetta aux. Mais après avoir eflé confideré comme le fleau des heretiques, comme le défenfeur de la veriré, comme l'honneur des Orthodoxes, comme le perc des Evelques & des Conciles, ila mis une tache à la gloire il eft combé d'autant plus dangereulement, qu'il eft tombé de plus hau; s', quojue nous foyons bien eloignez de dire que fa chute ait effé mortelle, qu'elle ait fait oublier à Dieu toutes fes honnes curves, & qu'elle luy ait fait perdre tout le meire de cant de fervices qu'il avoit rendus à l'Eglife, on ne peut defavouer qu'elle in ait fait perdre tout le meire de cant de fervices qu'il avoit rendus à l'Eglife, on ne peut defavouer qu'elle hen pait de qu'elle n'en ait terrail reclare : & il elt bien fafcheux que nous foyons reduits à dire que Dieu a peuteftre fait misferior de à Ofius par la penietnec.]

'C'est un triste & terrible exemple de la foiblesse humaine, Bat. 1975 17.34. [c'est une preuve celarante de cette verité de nostre foy, que quelque force que nous ayons & de nature, & d'habitude, & de vertu mesme, nous ne sommes neamoins que soiblesse & capa-

bles des plus grandes fautes, des que Dieu, la force souveraine, nous la sse à nous mesmes.

Dieu a voulu montrer en luy que la perseverance est un purdon P p iii OSIUS.

20

de sa misericorde, & qu'il ne la doit à personne. Ainsi la verté d'Ossus nous sert d'exemple, & sa faute d'instruction : de sorte qu'il ne nous reste que de souer la sagesse de Dieu dans toutes ses œuvres.

Peuselfre neanmoins que sa faute n'a pas seulement esté avantageuse aux autres pour les tenir dans une juste frayeur des jugemens de Dieu, mais qu'elle luy a etté favorable à luy melme. Une vertu aus ligoloried qu'elfont la sienne, clôtoi capable del perdre aux yeux de Dieu par la vanité, pendant qu'il eltoit etitmé & loué de tous les hommes. Ainst il pouvoir a voir béloin d'eltre humilié par une foiblesse humaine, depeur qu'il ne tombatt par l'orqueil dans un abvime plus dangereux.]

### 報の登録の発展の発展の発展の発展の発展の発展の主要をの表現の発展の発展の発展の発展の

# ARTICLE II. Ossus est fait Evesque: Il assiste au Concile d'Elvire.

Nah, Diptie. Sius effoit d'Espagne, & peuteftre de Cordoue mesme,

Sor.l.r.c.-6.p. 4:9.c. 4 Ath.p.84-,2. Odontil furendirie l've(que, il naquit, comme nous leverons par letemps defa mort, vereil an 46, 6 xil puet avoir ellé fair Evelque en 295, l'Il eftoit illustre & par la fermeré de fa foy, & par la purecé de la vie. l'Il ettoit vraiment faint, folon la fignifiaction greque de fon nôm; 8 è jamais fes plus grands ennemis ne purent rien trouver à reprendre dans fa conduire, parceque fa vie effoit irreprehenfible, & fa reputazion fans aucun reproche, On avoit auiti une estime extraordinaire de fa prudence & de fa færede.

Thirt.l.t.c.4.0. \$40.b|FuGr.C. 1.2.c.03.p.472.c. d.

[Úne des premieres actions de fon epifcopar, fut petterfire d'alfilter au Concile d'I-bire, devenut res Entemus''s par les divers Nouva,
jugemens quo na faits de la feverité de fa difcipline, & par les
differons fentimens qui ont partagé les plus habiles fut le temps
où il a efté tenu. Les uns le mettent un peu avant S.Cyprien &
la perfectuion de Dece : les autres un peu avant celle de Dioclotien vert l'an 300; les autres aprés cetre perfectutions, foit auffitoft aprés, foit feulement en 344. Toutes esto spinions ont leurs
raifons, mais celle de l'an 300 nous paroift encore mieux établie
que les autres, l'Un manuferie il uva filten peur jour le 1 qet may.
& l'equatrieme Concile de Tolede a depuis ordonné qu' on tiendroit vers cetemps là les Conciles provinctaux en Efspare.

Conc.t.1.p.10: d. p.1018.1013.

[Celui-ci n'eitoit pas un simple Concile provincial:]'Car on y trouve S. Valere de Caragoce[dans la Tarragonoise,] quelques

Google Google

Evesques de la Carthaginoise, plusieurs de la Lusitanie; mais la pluspart sont de la Betique :'ce qui fait juger que le lieu du Con- p. 1011, d.c. cile appellé en Latin Eliberis ou Illiberis, n'est pas la ville de ce nom qui a esté autrefois fort celebre au pié des Pyrenées, qui estoit alors ruinée depuis plusieurs siecles, & qui ayant ensuite p.1014.6. esté rétablie vers l'an 980, est connue au jourd'hui sous le nom de Collioure dans le Roussillon, Il n'y a pas, dis-je, apparence que le Concile ait esté tenu dans cette extremité septentrionale de l'Espagne, mais plutost dans une autre ville de ce nom, que Pline p.1010.c.d. & les autres anciens geographes placent dans la Betique, & dont les Evesques ont assisté à plusieurs Conciles d'Espagne. On n'en voit plus que quelques restes sur une montagne qui porte au jourd'hui le nom d'Elbire ou d'Elvire à deux ou trois lieues de Grenade, où le siege episcopal a depuis esté transferé; & où l'on trouve encore quelques inscriptions de l'ancienne Illiberis, qui y ont apparemment esté transportées. La porte de la ville du costé de la montagne, porte aussi le nom d'Elvire.

'Nous avons aujourd'hui à la teste du Concile d'Elvire, les psobl noms de 19 Evefques, que l'on marque y avoir pris seance dans l'eglife du lieu. O fius de Cordoue [au fu jet duquel nous en parlons ici, est mis le second dans quelques exemplaires après Felix 'd' Accif dans la Carthaginoife, au jourd'hui Guadix dans l'Anda- p.1047.e. lousie, qui est toujours mis le premier, & qui pouvoit presider p.1046.b.c. comme plus ancien que les autres; si nous voulons que les Evelques aient tenu le rang qu'on leur donne, car il ne s'y faut pas toujours arrester. Entre les autres Evesques on peut remarquer \*\*\*\*. Sabin de Seville & Melanthe de Tolede, dont on trouve les p.1022.d. noms dans les histoires de St Rufine & St Leocadie martyrizées vers l'an 304; S. Valere de Caragoce, qui confessa J. C. dans la melme perfecution avec S. Vincent fon Diacre, & fut enfuite banni;'& Libere Evesque de Meride metropole de la Lusita- passe. nie, qui n'est neanmoins placé que le dixieme. 'Il assista aussi en prayo.e. l'an 314 au Concile d'Arles,

Il's' trouva encores 4 Evefques qui ne font pas nommez, [fit r+96 b. Pon aégard à um anuferir où on lirqu'il y eneut 4,1 Le titre du 4. Concile porte que 16 Prefires y furent affit avec les Evefques : "

& um anuferir marque encore les noms de 14 avec les lieux p-104-104e, dont ils eftoient Prefires. Il y en a dont les Evefques eftoient au Concile, & ainfi lish réfloient venus que pour les accompagner, "Le tirre ajoure que les Diacres furent auffi prefens, mais debout p-104-4, avec tout le peuple, 'qui affit feulmente, dis Mendoza, à la pu-p-104-4.

OSIUS.

1.8.5.89.d.

blication solennelle qui se fit des decrets du Concile, & non aux deliberations dans lesquelles ils furent conclus, [C'est de quoy nous laissons le jugement à d'autres, l'Le Concile de Soissons en 853, ou au moins celui qui en a fait une relation historique, citant un Canon de celui d'Elvire, dit que les legats du siege Apostolique y avoient esté presens, [C'est une autorité bien nouvelle pour un fait de cette importance; & il est rare en ces temps là de voir des legats du Pape dans des Conciles provinciaux ou nationaux. Il falloit qu'il y eust quelque raison particuliere qui le demandasts & on n'en voit point ici,]

#### Medical calculation and all all calculations are all calculations and all calculations are all calculations and all calculations are al

#### ARTICLE III.

Des premiers Canons du Concile d'Elvire.

TOUS avons encore aujourd'hui 81 Canon de ce Concile. qu'on peut dire importans pour la discipline: Et aussi ils ont esté celebres dans l'Eglise, au moins depuis le IX. siecle. Il y en a quelques uns de difficiles, foir pour en voir lesens, soit pour penetrer les raisons que les Evesques curent de les faire. Mais ce n'est pasicile lieu d'expliquer ces sortes de difficultez, qui demanderoient une étude différente de la nostre, l'On peut voir dans la derniere edition des Conciles, ce que Mendoza Espagnol. & M' de l'Aubespine Evesque d'Orleans, ont écrit sur ce sujet, pour montrer que tous ces Canons n'out rien que d'utile & de

faint.[Nous en pourrons feulement marquer quelques uns qui regardent plus particulierement l'histoire.] On voit dans plusieurs non sculement des magistrats des vil-Can.s. 5-55.58. les, mais melme des pontifes des idoles, qui effoient Chrétiens. Fluming.

[C'est que ces dignitez on ces citres estoient tellement oncreux à caufe des depenfes qu'il falloit faire, l'furtout pour donner des spectacles, qu'on y obligeoit les personnes par l'autorité des loix. \*Les gladiateurs & les comediens toujours pleins de choses contraires à la pureté, faisoient partie des spectacles que les pontifes estoient obligez de donner. Et c'est peutestre pour cela que le Concile les suppose coupables ordinairement d'homicide & d'adultere.

p. 971, b.

'Le 13 Canon fait voir combien l'Eglise avoit horreur du crime de celles qui violoient la virginité qu'elles avoient confacrée à Dieu; puisque pour une seule faute, ce Canon les prive de la communion jusqu'à la mort; & les en prive meline à la mort si elles

ont continué dans leur faute, fans comprendre le bien qu'elles ont perdo sice qui peut marquer partieulierement celles qui fe marioient. ¿Le Canon fuivant parle auffi des vierges, mais non p 795-4 de celles qui eftoient confacrées à Dieu sè al nous apprend encore qu'il y avoit des perfonnes que l'on privoit pour quelque remps de l'Eucarifite, fans les obliger aux exercices laborieux & publics de la penienne.

"Le 15°, 16°, & 17, défendent aux peres de marier leurs filles à 1°.77des payens, à des heretiques, à des Juifs, & furtout à des prestres des idoles, sur peine d'estre soumis à la penirence, sans s'arrester

à la difficulté de leur trouver d'autres partis.

'Le 20<sup>e</sup> prive de la communion non feulement les Ecclesiasti- p.173-tques qui prestoient à usure, mais aussi les laïques qui recomboient

dans cette faute aprés en avoir esté une fois repris.

'Le ar separe jour quelque temps du saint autel les laïques se qui estant dans une ville où il y a une eglisé, auront manquet trois dimanches à s'y trouver avec les Fideles, 'Ostus cita depuis cedetere devant les Peres de Sardiques, & les portes par la à imposér par leur 14º Canon la mesme peine à un Evelque qui passe trois dimanches sins se trouver à lone eglisé, hors les necessites extraordinaires, [Je pense que c'est aus li de là que l'Eglise a tré l'ordonnance qu'el le fais, des trouver au moins de trois dimanches l'un à la Messè de paroice, en laquelle feule on celebre l'assemblée, comme parle Ossus en citant le Canon d'Elvier, [Pour ceux qui 114,479.4. faisoient une coutume de ne venir jamais à l'eglise, le Concile les traise d'apostats, & ordonne par son 46º Canon, qu'on ne leur accordera la communion qu'après qu'ils auront passe d'ix ans-[dans les exerciess de la penitence.]

"Le 23 ordonne qu'on fera tous les mois quelques jeûnes,"mais tan arches des jeunes où l'on ne mangeoit point ce femble jusqu'au lendemain. Il excepte les mois de juilles & d'aouft, sans doute à cause des chaleurs, & ne parle point du temps pascab peutestre parce-

que c'étôit une exception generale, & connue de tout le monde, l'Le 45° veuq u'on oblétre ces forreste jetimes trout les fame- d. dis, contre l'erreur de ceux qui ne le pratiquoient pas, [Ainfiil faut metrre une partie au moins des Égilits d'Elpagne entre celes'qui, felon Saint Auguith, fuivoient la courume de Rome-Angap Basta, pour le jeune du famedi; au lieu que Milan avec plusfeurs autres suches de l'Occident, êt outres celles de l'Orient ne le jeunoient; amais,

hors la veille de l'asque.

V.IesDonatitt. 5 51. [Nous avons parlé "fur le Concile de Carthage en 3493du 245 \* Hift. Escl. Tors. FII. 306

Canon d'Elvire, qui défend d'ordonner ceux qui auront efté battizez dans une autre province; &"fur celui d'Arles en 314, du 25e 16id.5 11. qui ofte aux Confesseurs le droit qu'ils usurpoient de donner aux Fideles des lettres de recommandation, au lieu des lettres de

communion qu'ils devoient recevoir des Evesques.]

Conc.t.1-P 973. c|935. P.975-976.

F 974.b.

'Le desinteressement de l'Eglise paroist dans le 18e, qui défend aux Evelques de recevoir des presens de ceux qui ne sont point admis à la participation de l'Eucaristie : & dans le 48°, qui ne veut point que ceux que l'on battizoit missent rien"dans le trone in concham. de l'eglife, quoi que cela fust déja passé en courume; depeur,

disent les Peres, que l'Evesque ne semble vouloir vendre ce qu'il a receu gratuitement.

'Le 32e veut que l'Evefque reçoive la penitence de ceux qui font tombez dans de grandes fautes, & non le Prestre, hors le cas

'Le 36° qui défend les peintures dans les Eglises, sa donné matiere à beaucoup de conjectures & de contestations, l'Il est fort aisé

de necessité.

'Le 33edéfend l'usage du mariage à tous les Ecclesiastiques generalement sur peine de deposition. C'est la plus ancienne loy p.11:0. que nous trouvions dans l'Églife fur cette importante matiere, Et melme toutes les autres n'ont étendu l'obligation à la continence premierement que julqu'aux Diacres, & enfuite julqu'aux Soudiacres.

p.974.d. p. 999.c. Alex.t.6.p.691.

de soutenir que le Canon défend seulement de représenter Dieu fous des figures corporelles, depeur d'en avilir la majesté divine. Mais quand il s'agiroit mesme des images des Saints, si l'Eglife a jugé à propos de ne s'en pas servir en un temps où elles eussent pu donner aux idolatres quelque pretexte d'accuser les Chrétiens d'idolatrie, & où elles eussent pu estre profanées sans cesse par les persecuteurs; cela n'empesche pas qu'elle n'ait pu s'en servir lorsque ces inconveniens sont cessez scomme il est certain qu'elle à fait en Italie & en Afrique environ cent ans aprés. Si les heretiques veulent nous obliger à fuivre les Peres d'Elvire, pourquoi ne suivent-ils pas eux mesmes S. Paulin & les Evelques d'Afrique, qu'ils ne peuvent nier avoir autorifé les peintures dans les eglifes ? Mais plutoft fuivons-les tous les uns & les autres, & ne mettons point de discorde entre ceux qui ont esté egalement animez durant leur vie par l'esprit d'union & de charité, & qui se reposent aprés leur mort dans la paix & dans l'unité fouveraine, l

後のの発

### awamanangawamanangawamangawamangawamangawama Mendengawamangawamangawamangawamangawamangawama

#### ARTICLE IV.

#### Des derniers Canons du Concile d'Elvire.

E 34° Canon d'Elvire ouvre l'Eglife aux gentils qui deman- coec, t.t.p. 975.

doient à estre faits Chrétiens estant malades , & ordonne aqu'on leur impofera les mains pour les mettre au rang des catecumenes. Il ne parle point du battesme, parcequ'il ne les suppose point en danger de mort, sans quoy selon la regle ordinaire, on n'accordoit pas le battesme à ceux qui n'avoient point passé par tous les exercices du catecumenat, | qui duroit deux ans pour b. ceux mesmes dont la vicestoit bonne & innocente.

'Le 40º separe de la communion pour cinq ans ceux qui souffriront qu'on emploie quelque chose de ce qui leur appartient pour

le culte des idoles.

'Le 43º ordonne de celebrer la feste de la Pentecoste, non le e. quarantieme jour aprés Pasque, comme quelques uns le faisoient, mais le cinquantieme.

'Le 49° en défendant de laisser benir les biens de la terre par p.976,2. les Juifs, donne sujet de croire que l'Eglise avoit accoutumé d'y donner sa benediction. 'Le 50e défend de manger[non feulement avec les heretiques, 6,

ce que Saint Augustin marque comme la pratique commune de l'Eglife, mais encore avec les Juifs.

'Le 51e établit la regle ordinaire de l'Eglife, de n'ordonner &

jamais ceux qui auront esté battizez dans l'heresie. 'Le 53º [est encore plus important, & établit le plus ferme ap- c. pui de la discipline, en menaçant de la deposition tout Evesque qui aura donné la communion à ceux qui en auront esté privez par un autre.

'Le 52º frape d'anatheme ceux qui repandoient dans l'Eglife b. des libelles diffamatoires. Le 73e, 74e, & 75e, regardent la mesme

matiere: maisil y a quelque chose de fort obscur,

'Le 59e condanne du crime d'idolatrie celui qui faifant sem- e. blant d'estre payen, sera allé voir les sacrifices des payens, quoi-

qu'il n'ait pas facrifié.

'Le 60e défend de recevoir au nombre des Martyrs, ceux qui P-977.4. auront esté tuez en brisant les idoless dans les lieux dorn ils ne font pas maistres, ou sans estre appuyez par l'autorité publique.] 'Ce Canon nous donne lieu de croire, [avec un endroit de Saint p.1004.

Qqij

Optat, Jqu'on n'honoroit pas comme Martyrs tous ceux qui mouroient comme Chrétiens, mais qu'on attendoit quelque ordre & quelque declaration de l'Eglife, au moins lorfqu'il y avoit fujet de douter s'il les falloit honorer, comme un Victor dont parle l'histoire de S. Theodote d'Ancyre : car il faut avouer que pour l'ordinaire on n'attendoit aucun examen, C'est l'idée que nous en donnent presque toujours les actes les plus authentiques. C'estoit peutestre pour celebrer tous les ans leur feste & leur memoire qu'il falloit un mandement de l'Evesque, Le Canon ne regarde point fans doute ceux qui ayant déja esté pris & amenez devant le juge, renversoient & brisojent les idoles qu'on leur vouloit faire adorer, comme on le dit de S. Victor de Marfeille.

de Ste Eulalie, & de quelques autres. 1

'Le 62º exclud absolument de l'esperance du battesme'lles co-tantamisme. incdiens & melme les cochers du cirque, en qui on ne voit rien qui foit tout à fait criminel, s'il effoit permis de servir à ces divertissemens publics : Jil les exclud, dis-je, du battesme, à moins qu'ils ne renoncent à leur métier, & veut qu'on les chasse de

l'eglise s'ils y retournent.

'Le 65° prive de la communion, mesine à la mort, un Ecclesiastique dont la femme est tombée en adultere, s'il ne la chasses de chez luy]des qu'il le sçait, parcequ'il semble autoriser le crime en le tolerant, luy qui doit donner aux autres l'exemple de la vertu, Non seulement l'Eglise, mais les payens mesmes ont souvent condanné ces maris trop indulgens que l'Ecriture appelle des fous & des impies. On ne voit pas qu'on ait condanné de melme les femmes qui fouffrent les crimes de leurs maris, peutestre

parcequ'elles n'ont pas les mesmes moyens de les poursuivre.]

'Le 77º nous apprend qu'il y avoit alors des Diacres en Espagne qui gouvernoient des peuples & des Eglifes, Il nous apprend encore qu'on peut estre justifié [& fauvé]par le battesme sans la benediction de l'Evesque, c'est à dire sans la Confirmation, mais que c'est cette benediction qui nous rends parfaits[Chrétiens.] ME de l'Aubespine croit que le Canon ordonne de traiter ceux qui mouroient fans l'avoir receue, comme justes & comme fideles, en recevant cequ'on offroit pour eux à l'autel, quoiqu'ils n'eussent point participé à l'Eucaristie, qu'on ne donnoit qu'à ceux qui avoient esté confirmez,

'Le 79e impose un an de penitence à ceux qui jouent de l'argent "aux dez.[Outre les autres dangers du jeu,]'on croit qu'il y avoit alea, id off quel que idolatrie mélée dans les dez.

p.977.b.

P.1529.

p.973.e.

p.979.2. P-1057. L OSIUS.

Outre les 81 Canon du Concile, Gratien & d'autres Cano- P.978-180. nistes luy en attribuent dix ou douze autres, dont quelques uns p.1032-1042.

au moins sont beaucoup posterieurs.

[Nous avons déja remarqué que le 21° Canon d'Elvire fut cité par Ofius en 34.7, dans le Concile de Sardique.] Baronius croit Bar 105.5 41.44. que le Pape Innocent I, fait allusion au premier & à quelques autres, lorfou'il dit dans fa troisseme epistre, que la discipline de la penitence avoit autrefois esté plus severe, parceque cette severité estoit necessaire durant les persecutions. Je ne voy pas neanmoins que le cas particulier dont parle Innocent foit celui du Concile. J'On affurê que S, Martin de Brague & S. Ifidore de Conc.ta.p.1016. Seville en ont autorifé plusieurs decrets dans leurs collections b. des Canons de l'Eglife, Ils ont esté citez nommément dans plu- 4/95. fieurs Conciles tenus au IX, fiecle dans les Gaules, & enfuite p.1014-1015employez fouvent par les nouveaux Canoniftes

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE V.

Osius confesse J. C. sous Maximien; est aimé de Constantin; dresse le symbole de Nicce, & rend plusieurs autres services à l'Eglise.

Osrus aprés avoir travaillé dans ce Concile à maintenir la discipline de l'Eglise, en défendit la foy & l'honneur par fes fouffrances. | Car la perfecution estant arrivée sous Maxi- Ath. Sol. p 818.c. mien Hercule[l'an 303,]il confessa gloricusement la foy devant Lc.61,p.47Lc.d. tout le monde. C'est pourquoi le Concile de Sardique, Saint Ath.p.8:7-4 Athanase, & les autres luy donnent souvent le titre de Confes- 17.2.7.76a.d.& feur. Baronius croit que la demission que Diocletien & Maxi- 68-1, 301,5 141. mien firent de l'Empire[le premier may 305,]fut ce qui empefcha de confommer son martyre, Constance Chlore n'ayant pas manqué de mettre en liberté tous les Confesseurs qui se trouve-

rent dans les prisons de son ressort.

'Constantinavoit pour luy une affection & un respect tout par- Euf v. Conf.1.2, ticulier, tant pour l'honneur qu'il avoit eu de confesse J. C. que Sort. Lee, p. 472. c. di parcequ'il connoissoit sa sagesse & sa vertu eprouvée, C'est sac pourquoi S. Athanase reproche à Constance fils de Constantin, cAth. fol. p. 841. qu'en persecutant Osius il oublioit & les sentimens de la crainte de Dieu, & le respect dû à son pere qui avoit si fort aimé cet Evelque.[11 fut apparemment l'un]'des Prelats que Constantin Fully.Confl.t. consulta en l'an 311, Japrés l'apparition de la Croix, & qu'il fit 6.32.p.423.424. demeurer auprés de luy pour le confirmer dans son nouveau

OSIUS.

Zoff.1.p. 435. Christianisme. [Car il semble que ce soit]'cet Egyptien venu

d'Espagne que Zosime dit avoir esté cause du changement de ce prince. [Nous voyons aussi que dans une lettre écrite au commencement de l'an 31 33 Constantin mande au Gouverneur d'Afrique 393.b, de distribuer une certaine somme aux Eglises de son gouvernement, selon l'ordre & le billet qui luy estoit envoyé par Osius,

'Car Baronius ne doute pas que cet Ósius ne soit cesui de Cor-Bar, 111.5 9%. Co l. Th. 4, t. 7, 1. doue, 'Nous avons une loy qu'il luy adressa le 18 d'avril 321, pour 1.9.61.66. declarer libres ceux qui seroient affranchis en presence des Evesques & de l'Eglife, où par des Ecclefiaftiques en quelque maniere

que ce fust.

[Nous ne pouvons douter que Constantin qui se plaisoit à enrichir les Eglises, n'ait fait de grandes liberalitez à Osius pour Mar. & F.p.js. celle de Cordoue, ]'d'où vient qu'on marque qu'il estoit fort riche. Quelques schismatiques l'accusent mesme d'avoir esté trop attaché à ses richesses :[mais il vaut mieux apprendre l'usage Ath, de fug.p. qu'il en faisoit de ce que nous avons rapporté de S. A thanase, j'que tout homme qui s'adressoit à luy dans son besoin, ne s'en retour-

noit point sans avoir obtenu le secours qu'il demandoit, Il faut qu'Ofius se fust declaré assez ouvertement en faveur

Aug.in Parm.l. des Catholiques d'Afrique contre les Donatiftes, l'puisque ces 1.c.s.p.8.1.d. schismatiques se plaignent qu'il avoit assisté Cecilien, en contraignant beaucoup de perfonnes à communiquer avec luv.'82 c.8,p.9,1.c. melme en portant Constantin à les condanner à mort ; de quoy neanmoins ils n'avoient aucune preuve, estant bien plus probable & bien plus raifonnable de croire, puisqu'il estoit Evesque,

qu'il avoit porté Constantin à se contenter d'une punition moins rigourcule.

Lorsque Constantin fut devenu maistre de l'Orient à la fin de 323,"& qu'il eut sceu les troubles qu'y causoient les disputes tou- v. S. Alex. chant la Pasque, & l'herefie d'Arius, & plusieurs autres divisions, d'Alez, 510, il envoya Osius à Alexandrie comme un homme en qui il avoit une confiance particuliere, pour travailler à réunir les esprits.]

Fully Confile. 'Ofius s'appliqua à cette commission importante avec toute la c.71.p. 478.a.bj fidelité & tout le foin qu'on pouvoit attendre de sa pieté. [Il tint Socr.l.1,c,8,p. 18.c. pour cela un grand Concile à Alexandrie, où il étoufa le schifme d'un nommé Colluthe, & condanna le dogme des Sabelliens, mais l'herefie d'Arius & les questions de la l'asque demandant un plus fort remede, Ofius fut obligé de s'en retourner auprés de Constantin, qu'il detrompa des impressions qu'on luy avoit

données en faveur d'Arius.

On croit que ce fut luy qui luy confeilla d'affembler en 33 fe 50 fe 1 crops.

Concile de Nicée, Il y affilta certainement: & il y parut beut "matthat fact coupfelon ce que dit Saint Athanafe," qu'il avoit effeite chef & v. confeils. El ly a quelques preuves, mais p 4 fe 1 conducteur de cous les Conciles. El ly a quelques preuves, mais p 4 fe 1 ke Nicée qu'il y portal a qualité de legat du Pape Saint Silveffre, n'eft pas d'ul y portal a qualité de legat du Pape Saint Silveffre, n'eft pas d'ul y portal page l'appe saint silveffre, n'eft pas d'ul y portal page l'appe saint silveffre, n'eft pas d'ul y portal page l'appe saint silveffre, n'eft pas d'ul y portal page l'appe saint silveffre, n'eft pas d'un page saint silveffre, n'eft page saint silveffre,

4.1 golf point a quanted angel unitage sant intertests in the part coincides pour croire? A main full point and full point

Ariens, qu'il declaroit partout devoir eftre traitez d'heretiques, s. 4.-.4. 'Gelafe de Cyzie dit qu'il fut choifi par le melme Concile avec Gelelle, 1000. Vinon & Vincene legats de Saint Silvestre, pour en publier les decrets à Rome, en Italie, en Espagne, & dans tout le reste de l'Oc-

V. PERIPS: Cident. [Cela n'eft pas beautoup fondé, ne l'eftant que fur'ecteux actions, cela n'eft pourquoinous ne parlons point des difputes qu'on pretend qu'il cut dans le Concile avec un philosophe payen, parceque cela nefe trouve que dans ce Gelafe.]

Nous ne voyons pas non plus qu'il y air lieu de croire qu'il air P.Ant.in spoa. assisté au Concile de Gangres, quoique son nom se lise à la teste p. 154.195. dans quelques editions, & que ce Concile sesoit tenu, selon l'opinion commune, peu aprés celui de Nicée.

елей вавинилизавидивания в принавидивания в принавидиви в принави

#### ARTICLE VI.

Osius preside au Concile de Sardique : Constance ne peut l'obliger à condanner S. Athanase, & le renvoie à son Eglise.

[Ostus peut eftre retourné dans son diocée aprés le Conciled Nicée, & veltre demeuré jusqui en l'an 341, Jauquel Hildelpus, nous avons quelque fujet de croire qu'il le trouva au Contelle de V. le Pape Rome pour soutenir l'innocence de Saint A thanssé'écontre les Jains 3. calonnines des Ariens, "Il fut quelquetois predien aux entretiens shiant per que le mesme Saint euraveel l'Empereur Conflant (en l'an 345 ou c' depuis,") Il contribua au sifi(en 347, pour appasifer tous les troubles Concile de Sardique(tenu en 347, pour appasifer tous les troubles

dell'Egilie, l'Il partit des Gaules, ou Conflant & Saint Athanaé Athanapece.

v. s. Aba-elloient alors, pour venir à ce Concile, l'Il y presida, & on peut.

aués atdire qu'il en fut l'ame, le cheé, & le tout. Il y fin paroilitre son zele

pour la justice dans la force avec laquelle il s'opposa aux Ariens, & son amour pour la paix]'en faisant consentir Saiut Athanasc à se sol, p. 53.5. 2

recirer avec luy en Efpagne, fi cela cult pu remedier aux maux de l'Eglife, [En un mor, il faudroit transferire presque toute l'histoire dece Concile, pour marquer ce qui il ya fait. Le demon s'en voulut venger par les injures & les anathemes que luy dirent'les Ariens dans leur conciliabule de Philippople, & ils en-Vistatieus treprirent messime de le deposer mais Dieu ne leur avoir pas 4-2-

Conc. L. L. P. pt. d. encore donné le pouvoir d'executer leur mauvaise volonté. J'On pretend qu'estant retourné en Espagne, il assembla un Concile à Cordoue, où l'on confirma tout ce qui avoir esté fair à Sardique,

[Nousnecrouvonsrien d'Ofius dans les années fuivances jufure l'an 154,154,2000 le Pape Libere accablé d'affiction, parceque les legats qu'il avoit envoyez au Concile d'Arles avoient abandonné lafehenent la verité, dechargea fa douleur dans le cœur d'Ofius par une l'ettrequ'il lluy en écrivit, comme à celuià qui il ne devoit rien cacher-[8, qui effant un des principaux membres de l'Eglife, reflentori plus viyement cous les maux qui

luy arrivoient,
"L'année fuivante Conflance maiftre de l'Occident aufiibien 18.55; st.
que de l'Orient, entreprit de faire condanner Saint Athanafe par
tous les Evefques, & bannit ceux qui le refuferent, fans en excep-

Anh.60,4,3,2h. ter le Pape Libere, J'Mais quelque perfecution qu'il fift aux aures Evedques, cen efhoit encore rien pour les Ariens tana que le
4. and Ofinscehapoir à leur maliec, 'Il gouvernoir alors pairiblement l'Egliéque Dieu luy avoir confice depuis plus de 60 ans:

8 ne se contentant pas de ne point figner contre S. Arhanafe, il
écrivoit aux autres pour les conjuter de fouffrir plutoit la mort
que de traibri la verife, les affurant que S. Arhanafe. Re les autres
n'essonement perfectuez, que pour ce fujet; Son age qui le faisoit
mommer le pere des Evedques, 4, qualife de Confestieur, & les

illustres emplois où il avoir paru dans l'Eglife, le rendoient capable d'infpirer à tout le monde l'averfion des Ariens, qu'il foutenoit hautement effet heretiques, Do navoir parrout une extreme deference pour fes lettres; & il maintenoit divers Evesques d'Efference des l'Amandal L'informatique l'Amandal d'informatique l'Amandal d'informati

d'Espagne dans l'amour de la verité,

Phys.d. 'Les' Ariens croyant done avoir banni intuilement tous les autres tant que cellu-ci demeutori, s'adrefferent à Contlance pour le prierde ne le pas laisser davantage en repos, 'Contlance qui connoissor de quoy ce illustre vicillard estoit capable. [& qu' il n'estoit pas pour s'epouventer par des lettres de menaces, luy commanda de le venir trouver ; ce qu'il sit vers le mesme temps que Constance commençoir à tentre Liberes par l'eune.

qu

'OSIUS.

que Eusebe vers le milieu de l'an 355, ou un peu aprés, l'Osius Ath. fol. p. 838. citant arrivéfà Milan, où Constance faisoit alors sa residence ordinaire, ce prince employa les prieres, les exhortations, & tous les moyens dont il te servoit pour tromper les autres, afin de tirer de luy qu'il fignast la condannation d'Athanase, & qu'il communiquaft avec les Ariens. Mais il ne put pas seulement fouffrir cette proposition : Il reprit Constance avec force, & l'ayant enfin perfuadé[defes raifons,]il en obtint la permission de s'en retourner en fon pays & en fon Eglife.

#### ARTICLE VII.

Osius tente de nouveau par Constance, luy étrit une excellente lettre : Il est retenu un an à Sirmich comme en exil.

Es heretiques furent fort sensiblement touchez de son re- Ath, 601,7418.0. tour. Ils en firent de grandes plaintes à Constance, & firent de nouveaux efforts pour échaufer son esprit; en quoy ils furent bien secondez par les eunuques, qui luy repetoient continuellement les melmes plaintes pour l'irriter, ils en obtinrent donc enfin des lettres menacantes & injurieuses contre Osius: mais la craintene put ebranler sa fermeté ni diminuer la hardiesse avec laquelle il combatoit l'Arianisme. Constance luy écrivit plu- e. sieurs fois,tantost le flatant comme son pere, tantoit le menaçant & luy nommant tous ceux qu'il avoit bannis; & tout cela pour luy persuader de signer contre Athanase; sachant bien que quiconque le faisoit ne pouvoit manquer de suivre les sentimens des heretiques.

'Osius au lieu de s'effrayer & de s'affoiblir, luy récrivit une p. \$12.240. lettresqui est la seule que nous avons de luy, mais qui certes est digne de la haute reputation qu'il avoit acquise. Il n'y a rien de fi grand, rien de fi fage, rien de fi genereux, en un mot rien de fi episcopal. On n'en peut pas mieux representer l'excellence qu'en la raportant toute entiere, quoique cela ne soit pas de " nostre dessein. ] ay confesses J.C. ]dans la persecution que Maxi-» mien vostre aveul excita contre l'Église. Si vous voulez la renou-» veller, vous me trouverez disposé à tout souffrir plutost que de » trahir la verité & de repandre le sang de l'innocentsen consen-» tant à sa condannation.]]e ne suis chranlé ni par vos lettres, ni » par vos menaces: il est inutile de les continuer. Il vous sera plus » avantageux de renoncer aux sentimens d'Arius, de ne point \* Hift. Eccl. Tom. VII.

ecouter les Orientaux, de ne point ajouter foy à Ursace ni à Valens. Ils n'ont pas tant en vue dans ce qu'ils difent d'attaquer « Athanase que d'établir leur heresie. Mon age doit me donner " de la croyance dans vostre esprit. Croyez moy donc je vous sup- " plie. Dans le Concile de Sardique affemblé par voître ordre & « par celui du bienheureux Constant vostre frere, je sommai moy " mesme les ennemis d'Athanase, lorsqu'ils vinrent dans l'eglise « où j'estois, de produire ce qu'ils avoient à dire contre ce Prelat. « Je leur declarai qu'ils le pouvoient faire en toute assurance. Je « leur promis qu'on leur rendroit justice dans toutes choses. C'est " ce que je leur témoignai deux differentes fois. J'a joutai que s'ils « nevouloient pas faire examiner leurs accufations en plein Con- « cile, ils pouvoient agir avec moy en particulier. Je leur protestai « que si Athanase se trouvoit coupable, nous[l'abandonnerions &] « le rejetterions entierement. Je leur dis mesme que s'il se justj- « fioit & les convainquoit d'estre eux mesmes des calomniateurs, « je luy perfuaderois de s'en venir avec moy en Espagne. Athanase « accepta ces conditions sans difficulté: Eux au contraire n'ofant « hazarder leur mauvaise cause, se retirerent. Athanase alla enfuite, fuivant vos ordres, vous trouverà Antioche. Il vous pria « d'ordonner que tous ou quelques uns de ses ennemis qui estoient « alors dans cette ville, comparuffent devant vous pour foutenir « leurs accusations, & le convaincre des crimes qu'ils luy repro- « choient, comme ils le pouvoient aisément, s'il estoit coupable, « ou estre declarez des calomniateurs indignes d'estre ecoutez, « s'ils vouloient encore parler contre luy dans son absence. Vous a rejettastes bien fort cette proposition: & pour eux ils n'eurent « garde de l'accepter. Pourquoi ecoutez vous donc encore ces « calomniateurs ? Comment fouffrez vous encore Valens & Urfa- « ce, aprés qu'il ont protesté par écrit, que toutes leurs accusations « n'estoient que des calomnies dont ils se repentoient? On ne « leur a point extorqué cette retractation par force comme ils « le veulent faire croire. On n'a point employé la violence des « foldats pour les y contraindre. Ils la firent à l'infeeu melme de « [l'Empereur Constant]vostre frere : Et on n'a jamais vu dans les « Etats de ce prince les violences qu'on exerce au jourd'hui. Lis « allerent d'eux mesmes à Rome, & écrivirent leur retractation « en presence de l'Evesque & des Prestres, aprés avoir écrit à « Athanase une lettre d'amitié & de paix. S'ils se plaignent qu'on « leur ait fait violence; s'ils reconnoillent que c'est un mal; si vous « le desapprouvez, arrestez vous mesme vos violences: n'écrivez «

» plus de lettres, n'envoyez plus de Comtes; rappellez les exilez; » depeur que lorsque vous vous plaignez de ces violences preten-» dues, vosministres n'en fassent eux mesmes de reelles & de plus » grandes. Qu'est-ce que Constant a fait de semblable à ce que » nous voyons ? Quel Evefque a t-il banni ? A quels jugemens eccle-» fiastiques a t-il voulu presider luy mesme ? Ses officiers ont-ils jan mais contraint de figner la condannation de personne, pour que " Valens & les siens puissent avec quelque vraisemblance ayancer " ce qu'ils disent? Ne vous engagez pas davantage, je vous en con-, jure, Souvenez vous que vous estes un homme mortel, Craignez " le jour du jugement. Disposez vous à y paroistre pur & irrepre-, hensible. Ne vous ingerez point dans les affaires ecclesiastiques, "Ne nous prescrivez rien la dessus, Apprenez plutost de nous ce " que vous en devez croire. Dieu vous à donné le gouvernement " de l'Empire, & à nous celui de l'Eglife. Quiconque ofe attenter " à vostre autorité, s'oppose à l'ordre de Dieu. Prenez garde de " mesme de vous rendre coupable d'un grand crime en usurpant " l'autorité de l'Eglise. Il nous est ordonné de rendre à Cesar ce " qui appartient à Cefar, & à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il " ne nous est pas permis de nous attribuer l'autorité imperiale, " Vous n'avez aussi aucun ponvoir dans le ministere des choses " faintes. Voilà ce que j'ay cruedevoir vous écrire, dans le defir " que j'ay de vostre salut. C'est toute la réponse que j'ay à faire à , vos lettres. Je ne communiquerai point avec les Ariens. Au , contraire j'anathematize leur heresie. Je ne souscrirai point à , la condannation d'Athanase dont nous avons reconnu l'innocence, avec l'Eglise de Rome, & avec tout un Concile. Vous ", l'avez reconnue vous mesme, lorsque vous l'avez rappellé, & que , vous luy avez permis de s'en retourner avec honneur en son pays, " & de rentrer dans le gouvernement de son Eglise. D'où vient " donc ce changement ? Qu'est-il arrivé de nouveau ? Les accufateurs qui paroissent aujourd'hui contre luy sont les mesmes qui l'attaquoient en ce temps là. Les calomnies secrettes; (car ils "n'osent pas parler ensa presence,) les calomnies, dis-je, qu'ils con-" tinuent à repandre contre luy font les mesmes qu'ils publicient avant que vous le rappellassiez, les mesmes qu'ils objectoient contre luy à Sardique, & dont ils ne me purent donner aucune " preuve quand je leur en demandai. S'ils en avoient en, ils ne se feroient pas retirez si honteusement. Avez-vous oublié ce que vous diftes & ce que vous écriviftes alors ? Penfez à vous, je vous en conjure. Ne vous laissez pas aller aux volontez de ces hom316

mes perdus d'honneur & dereligion. En voulant les obliger pour « vous les rendre amis, vous vous rendrez coupable. Vous rendrez « conte tout seul au jour du jugement de ce que vous faites en leur « faveur. Ils emploient vostre autorité pour accabler celui qu'ils « haïssent. Ils veulent vous rendre l'instrument & le ministre de a leurs desseins criminels. Ils cherchent à introduire l'heresse dans « l'Eglise par vostre moyen. Il n'y a pas de prudence à se jetter « dans de si grands perils pour servir la passion des autres. Cessez « donc, prince, cessez & m'en croyez. C'est le langage que je dois a vous tenir; & vous ne devez pas le meprifer.

Ath.fol.p.\$40.d. d(841.2,

'Voilà, ajoute S. Athanase, quels estoient les sentimens & les paroles de ce vieillard, "qui nous represente un second Abraham; A seguine de cet homme veritablement faint selon son nom : Et neanmoins une lettre si admirable n'empescha pas Constance de continuer à le menacer, & à chercher quelque pretexte contre luy pour pouvoir ou le contraindre par force de luy obeir, ou avoir lujet de le bannir. Mais la fainteté de sa conduite estoit trop connue & trop hors d'atteinte pour y trouver seulement quelque apparence de crime, si ce n'est dans la haine extreme qu'il avoit pour

p.84:.a.

b.c.

l'herefie, 'Ce fut donc le feul point qui put fervir de matiere aux aceufateurs de ce Prelat, & pour en augmenter le poids, ils firent entendre à l'Empereur qu'il y avoit encore d'autres Evesques qui embrassoient ses sentimens. Constance tenta premierement ceux-ci; mais ne les ayant pu obliger à souserire,"il manda enfin Nort

fug.p.703.d.

Ofius, & le retint un an entier à Sirmich comme en exil. C'est pourquoi il est dit en"d'autres endroits que les Ariens le firent viesariens Mar.& F.p.34. bannir. Les Prestres Marcellin & Faustin disent que Constance \$ 60. il avoit decouvert aux Eglises d'Espagne & condanné hautement la prevarication.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE VIII,

Chute d'Ofius.

[ TUs que s ici nous n'avons rien vu dans Osius que de saint, que degrand, que de digne des eloges qu'il a receus : mais il faut venir enfin à ce qui doit faire le sujet de nostre douleur, si nous fommes Chrétiens, & de nostre tremblement si nous sommes Jumbles, 1

'La peine de l'exil qu'Ossus souffroit à Sirmich depuis un an, Ath. 61. p. 841.8. ne parut pas encore affez grande aux Ariens pour un homme agé de cent ans'& plus, sclon Saint Hilaire, "Constance l'accabla Suip. 1.2. p. 161. encore d'afflictions, d'injures, & de menaces, s'imaginant que s'Ath. 10 . p. 841. ce seroit un grand témoignage pour la verité de sa foy, s'il la 6 ap 1 p.807.b. failoit embrailer a cet Evelque de gré ou de force. On persecuta « Socrilla cata à cause de luy tous ses parens: on en vint mesme jusques à une d'Ath. fue.p. violence ouverte : on luy fit endurer une infinité de coups, de 724 4. gefices, & decontorfions tres douloureuses, deforte que la foiblesse de son corps ceda enfin à cette tyrannie, be il consentit à 774.a. communiquer avec Urface & Valens, S. Athanase semble dire (So.r.p.117.a. quelquefois qu'il figna aufi fa condannation: mais il lenie formellement dans un autre endroit,

L fol.p.841.c.

[Il ne dit point qu'il cust rien souscrit contre la foy, & nous ap.1,p.807.b. voudrions qu'il nous fust permis de croire qu'il ne l'a point fait; à fol.p.8411e.d. que toute sa faute a esté de communiquer avec Ursace & Valens; & que si l'on dit qu'il a fait quelque chose de plus, c'est un bruit que les Ariens pouvoient avoir fait courir sans qu'il fust veritable, pour s'autorifer d'un si grand nom j'comme ils firent croire peu soz.1.4.c.15.0. aprés que Libere avoit fouscrit le dogme des Anoméens, Sulpice 17-198. Severe ne parle en effet de la chute d'Osus que comme d'un ist. bruit commun, & qui luy paroissoit incroyable, si ce n'est peutoftre, dit-il, que son grand age luy cust affoibli son jugement. No T = 3. ["Mais il faudroit dementir trop d'autoritez pour douter] que Phehento-ab-

ce grand Osius qui avoit défendu si longtemps & avec rant de vigueur la foy Carholique, ne l'ait enfin condannée par une fignature, qui quelque forcée qu'elle fust ne laissoit pas d'estre criminelle, 1'& qu'il n'air donné les mains à l'impieté, quoiqu'il Mar. & F. p. 14. n'y ait pas donné son cœur. Nous ne saurions nous persuader ni ] qu'il ait esté auteur de la seconde confession de Sirmich, quoique Hil.de fra.p. S. Hilaire ledife plusieurs fois, inique ce Saint l'en eust pu croire 1822 d'auteur, s'il ne l'avoit au moins signée. Nous avons mesme lieu de 1921 de 1621 d'auteur,

V.JesAriens craindre qu'il n'ait figné "un autre écrit encore plus criminel : Il 568. est bien difficile de s'arrester quand on est une fois sur le penchant d'un precipice.

On peut juger quel fut l'étonnement de tout le monde à la nouvelle de cet accident, Les Ariens en firent des trophées 502.1.4.0,18.15. jusqu'à Antioche. "C'estoit le plus fort argument qu'ils eussent : 254.26/5,7 c. à alleguer en France contre toutes les railons des Catholiques : " mais nos faints Evesques qui ne metroient pas leur confiance en un homme, quelque grand qu'il fust, ne s'ebranloient pas par

Rrin

OSIUS.

318

ces coups, & trouvoient bien le moyen de les repousser.

[Saint Hilaire que son zele animoit en ces rencontres, & qui estant au milieu des Ariens, pouvoit ne savoir pas si exactement Hi'.fyn.p.115.1. les choses, en parle avec plus de chaleur que S. Athanase, l'Il qualifie, comme nous avons dit, la feconde confession de Sirmich du nom de blaspheme écrit par Osius & par Potame, & autrepart,

in Conf.l.1.p. 116.2.C. la folie & le desire d'Osius.

'Il dit que Dieu l'avoit laissé vivre jusques à ce temps là , afin fyn.p.111.1.a.

que les hommes melmes sceussent quel il avoit esté des devant sa chute; ce qui a quelque raport avec ce que les Donatistes Aug.in Parm.1. 4.p.z.c.d. accusoient Osius de quelque crime, dont ils disoient qu'il avoit esté condanné par les Evesques d'Espagne, & absous par ceux de France, S. Augustin dit que supposé que cela sust, il y avoit lieu de juger que les Evesques d'Espagne l'avoient condanné sur des accufations fausses & calomnieuses, & que ceux de France l'avoient absous sur les preuves qu'ils avoient eues de son innop.8.1.a.

cence, à quoy ceux d'Elpagne s'estoient rendus. Car les Donatiftes demeuroient d'accord qu'ils l'avoient depuis receu dans leur communion.'Il est certain que les Ariens dans leur faux Hil fr. 2 p.26. Concile de Sardique, n'ont rien eu à luy reprocher, que d'avoir esté lié d'amitié en Orient avec quelques personnes qu'ils pre-

tendoient estre des méchans, comme S. Eustathe d'Antioche: Ath.fol.p. 841.2. 'Et S. A thanase dit que tout le monde connoissoit que sa vie estoit entierement irreprochable.

Hil.fya.p.137. 'S. Hilaire attribue la faute d'Osius à un trop grand amour de son sepulcre, [c'est à dire apparemment au desir qu'il avoit de mourir en son pays, & non pas en un exil, ]'de mesme que les Mar. & F.p.34. Prestres Luciferiens Marcellin & Faustin disent qu'il ceda aux menaces de Constance, parcequ'estant vieil & riche, il craignoit d'estre banni ou depouillé de ses biens,

#### かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

#### ARTICLE IX.

De la mort & Olius.

PRES qu'il eut signé on le renvoya en Espagne gouverner A fon Eglife de Cordone. Les melmes Luciferiens raportent de luy une histoire bien remarquable, si elle est vraie, jarrivée, difent-ils, aussitost après son retour, & lorsque la pluspart du monde ignoroit encore sa chute. Elle se trouve aussi dans quel- No 7 : 4. Bar. 357.5 19. Mar. & F.P.14. ques écrivains posterieurs qui l'ont prise d'eux. Ils raportene

donc qu'Ossus estant retourné en Espagne aprés sa prevarication, avec encore plus d'autorité qu'auparavant, & avec un ordre de Constance pour faire bannir tous ceux qui refuseroient de communiquer avec luy, Gregoire Evesque d'Élvire'dont ces F-55 Prestres disent des merveilles, refusa absolument sa communion. Osius en colere l'ayant fait appeller à Cordoue devant Clementin gouverneur de la province, & quantité de personnes s'estant 1-16-17 assemblées pour voir quelle seroit l'issue de cette affaire, ils difputerent longtemps l'un contre l'autre: & enfin Osius somma 1.17. Clementin d'envoyer Gregoire en exil conformément à l'ordre du Prince, Clementin soit par le respect qu'il portoit à l'episcopat, quoiqu'il fust payen, soit qu'il trouvast que Gregoire avoit raison, dit à Osius qu'il n'osoit pas bannir un Evesque; mais que quand il l'auroit deposé il le banniroit aussitost, Gregoire voyant qu'Osius 1-11. se metroit sur cela en état de le deposer, invoqua Dieu à son secours; & lorfqu'Osius voulut prononcer lasentence, sa teste & P.19 sa bouche se tournerent, il tomba de son siege à terre, & sut emporté ou mort ou muet, & le juge craignant d'eprouver aussi l'effet de la justice de Dieu, se jetta aux piez de Gregoire, & luy demanda pardon,

(Voilà ce que raportent ces deux Preftres. Il est difficile de douter que ce qu'ils diffent n'ai quelque fondement vertiable e] 'dx nous avons encore une réponde de Saint Eufèbe de Verceil à Husapp. Gregoire Eveque d'Espagne, fougue l'on ne peut douter eftre cetul d'Elvire, dans laquelle il le rejouit d'avoir appris par les lettres qu'il avoir estflè au transferséleur Osius, comme un Eveque & un Prelat le devoir faire. (Aprés tout, quelque forcée que put fette la faute d'Osius, elle meritorie bien au moins que Dieu la

punist par une mort telle que celle-ci,

Mais quand on considere d'autre part qu'aucun autre auteur contemporain ne parle d'un evonement simemorable, qui devoirestre aus li contun qu'Ossus, & que ceux qui le raportent sont des Luciferiens de profession, qui s'estoient s'eparez de l'Eglisé plutost que de communiquer avec les Evesques qui effoient tombez par anstraités à R qu'ils ne craigenen pas pour ce suje de contanner Saint Athanate medine & S. Hilaire; pon peut affez legitimement avoir pour suspicets les punitions qu'ils pretendent que Dieu a faires contre les Evesques tombez, ou contre ceux qui communiquoient avec eux, aussibile que les miracles qu'ils attribuent aux principaux défendeurs de leur durect échismatique buent aux principaux défendeurs de leur durect échismatique.

A ne confiderer cette histoire qu'en el le mesine, on peut trouver

un peu étrange qu'un juge payen fist difficulté de bannir un Evesque sur l'ordre de l'Empereur en un temps où l'on en bannissoit tant d'autres; & on n'aura guere moins de peine à croire qu'Osius ait pretendu deposer un Evesque par sa seule autorité: car on ne Conc.t.p.1096. dit point qu'il fust appuyé d'aucun autre.]'Il y a encore tres peu

d'apparence qu'Osius se soit declaré denonciateur contre un Ath.fol.p.\$40. Everque devant un paven pour demander fon exil, luy qui avoit demandé si fortement à Constance un an ou deux auparavant, que les magistrats ni l'Empereur mesme ne se mélassent point des affaires de l'Eglife, & ne menaçassent point les Evesques du bannissement.

I Mais si nous voulons considerer cette narration par raport aux autres auteurs un peu plus croyables que Marcellin & Faustin, ce n'estoit pas un petit avantage à Saint Athanase, de faire voir que Ofius aprés avoir abandonné la défense de la Consubstantialité. en avoit aussitost esté puni d'une maniere terrible; & neanmoins an licu d'employer cette preuve pour la verité, il parle toujours d'Ofius avec grand honneur, l'C'est dans les endroits mesmes où Nor : s.

de fug.r.701. 704 ap. 2. p. 807. a.c/fol.p.841. 4 fol.p.841,d.

il parle de sa faute, qu'il en fait les plus grands eloges. Et pour ce qui est desa mort, le mesme Saint nous apprend qu'il ne negligea point la faute qu'il avoit faite, mais qu'estant pres de mourir, il protesta, comme par son testament, de la violence qu'il avoit soufferte, il anathematiza l'heresie des Ariens, & exhorta tout le monde à la rejetter. 'Aussi Saint Athanase assure diverses fois qu'il ne ceda que pour un temps, ce que nous ne trouvons point qu'il disc ni de Libere, ni d'aucun autre.

S. Augustin peut aussi estre mis entre les défenseurs de sa me-

fug.p.704.2[ap. 25.807.4.6.

Ang.in Par. c.s. moire. | Caroutre qu'il le défend contre diverses calomnies des p 8.1 d|8.0.9.1.c. Donatistes, qu'il avoit combatus aussibien que les Ariens, bil reconnoist qu'il estoit mort dans la communion de l'Eglise: mais ce qui est encore plus fort pour refuter l'histoire de Marcellin, & qui montre que moins de 50 ans aprés elle estoit encore entierement inconnue en A frique & aux Catholiques & aux Donatistes, c'est ce que Saint Augustin nous assure que par l'aveu mesme des Donatiltes, qui vouloient noircir sa reputation, il estoit mort dans la communion des Evefques d'Espagne: l'Car il dit que ces

P\$.1.8

heretiques deteltoient ces Evelques, parcequ'aprés avoir condanné Ofius, ils avoient cedé att jugement de cettx de France qui l'avoient absons.'Les Grecs l'honorent mesme publiquement le 27 d'aoust comme un faint Confesseur, quoiqu'ils se trompent quand ils difent qu'il est mort dans son exil.

Menses,p 29%.

**Baronius** 

OSIUS.

'Paronius differe la mort d'Osius jusqu'en l'an 360, à cause de Bar-377.5 pt.37. la lettre où Saint Eusebe de Verceil parle de la resistance que Gregoire luy avoit faite: & cette lettre n'a en effet esté écrite qu'en 360. [Mais il n'est pas difficile que Gregoire écrivant en 359 ou 360, aS. Eufebe, luy eust parlé par occasion de ce qu'il avoit fait deux ou trois ans auparavant contre Osius, Ce qui nous empesche de differer si longtemps sa mort, n'est pas tant l'autorité de Marcellin]'qui dit qu'elle arriva aussitost aprés son retour en Mar & F. p. 16. Espagne, avant que la pluspart y eussent oui parler desa faute, 19 que de ce que S. Athanase parle de sa mort dans son ouvrage aux Athsola Basto

note s. folitaires: ["& nous ne voyons pas moyen de mettre cet ouvrage plustard qu'au commencement de l'an 358: de sorte qu'il faut qu'Osius soit more vers la fin de 357.]'Il avoit alors, comme nous essulp.1,2p.162, avons dit, plus de cent ans, quoique S. Phebade ne luy en donne Pheb.p.180 a.b. qu'environ 90, julqu'à sa chute; & il en avoit passe 62 ou 63 dans Ath. 601. pagr. c. l'episcopat. C'est ce qui nous a fait dire qu'il estoit né vers l'an 256, & qu'il avoit esté fait Evesque en 295.

[Il ne nous reste de luy que] son excellente lettre à Constance. page 'On luy a attribué un livre de la louange de la virginité, adressé Bar. 377.577. à sa sœur, fort bien écrit. Quelques manuscrits y ajoutent une concertapaces. explication des vétemens sacerdotaux du grand Pontife des Juifs, e où il faisoit paroistre beaucoup d'esprit, & donnoit de tres beaux

fens à l'Ecriture...



## PER SECUTION DE L'EGLISE

### PAR

## JULIEN L'APOSTAT.

DEDICALE REPRESENTATION CANCELLE REPRESENTATION CANCEL

ARTICLE PREMIER.

Les pechez des Chretiens attirent la persecution: Julien renonce à J. C. & efface son battesme par des sacrileges.

L'AN DE JESUS CHRIST 361.

Vaz.or.p.g.61.8

A paix que la conversion de Constantin avoit donnée à l'Eglife, y produisir son effer ordinaire, qui fut le relaschement & la corrupțion des mœurs.] Comme il est fort difficile de bien uler de la prosperité, les Chrétiens qui se trouvoient dans le comble du bonheur, des dignitez, &

p.69.b.

de la puissance, romboient dans "l'infolmec & les aurres vices sague, qui font des suites de cer état ; & ils avoient besoin de quelque chastiment pour rabailler leur orgueil. [Ils avoient irrie Dieu, mais non pas jusques à merirer qui il les puniss par les pendies que est l'estre le plus serrible de fa colere, & qu'il les abandionnast à leurs pechez en les dissimulant & ne les chastiant pas, il en avoit déja pun justients par la perfecuein que Constance avoit faite aux Catholiques: mais cette perfecuein n'estoit presque que pour les Evedques; à les laïques au moins y avoient assez que pour les Evedques; à les laïques au moins y avoient assez peu depart. Il falloit un seu qui eprouvast pour ains dire route la massi de l'esglis, & ce situ ce qui arriva par la perfecueiton de Julien, L'Le grand nombre de pechez dont beaucoup de Chrétiens estoient coupables, fut causse que le donna à ce prince la puissance imperiale pour les punis ; & sa maise de l'est comme une verge entre les mains de Dieu pour les corriger.

p,55,b,c.

'Îl les livra donc pour quelque temps à la puissance des pecheurs, non pour les eprouver comme justes, & pour confondre le tentateur par une illustre victoire, (car c'est une grace qu'il n'accorde que rarement, & à un-petit nombre de personnes),

PERS. DEL'EGLISE PAR JULIEN L'APOSTAT. 122 mais pour les punir comme des coupables que la justice met entre les mains des executeurs. Il ne les y livra neanmoins que pour leur faire misericorde; parceque c'estoit un pere qui les chastioit par l'amour qu'il avoit pour eux, afin de les rendre plus sages par ce chastiment, & les obliger de se convertir à luy. Il les reprit, mais non dans fa fureur; il les corrigea, mais non dans fa

colere. Il fit eclater egalement sa bonté par la rigueur de ses reprehensions & par la douceur de son indulgence.

fession jusqu'à l'age de vingt ans, Il avoit mesme pris rang dans leclergé, & dans l'ordre faint des Lecteurs, Mais depuis cela le commerce qu'il eut avec Maxime, qui sous le titre de philosophe faisoit une veritable profession de magie, luy ayant fait esperer rentango. de parvenir à l'Empire, il se rendit avec joie le disciple de toutes fes impietez les plus detestables. Il cacha neanmoins quelque temps fon changement, & par une hypocrific que des payens font autant obligez de condanner que des Chrétiens, il adoroit le demon en secret durant la nuit, & J.C. publiquement dans nos eglifes. C'est ce qu'il fit encore à Vienne au commencement de l'an 361, plusieurs mois apres avoir pris le titre d'Auguste. Il peut s'eftre declaré contre Jesus Christ bientost après, & avant melme que de sortir des Gaules, l'Mais il est certain au moins Libor, 12, p. 288. v. Julien 5 que"dans l'Illyrie où il fut ensuite, il sacrifioit publiquement be Juliad Ath, aux idoles, ouvroit leurs temples, & exhortoit les autres à l'imiter; à quoy les Atheniens & d'autres Grecs ne manquerent pas

ffulien avoit esté elevé par le soin de l'Empereur Constance fon cousin germain, dans la religion Chrétienne, dont il fit pro-

d'obeir. Il fit la mesme chose à Constantinople lorsqu'il y fut ar- Amm. 1.23.p. Nor1 1. rivé aprés la mort de Constance, sur la fin de l'an 361, "& il publia 208.d. des edits solennels pour faire ouvrir les temples, offrir des facrifi-

ces, & rétablir le culte des dieux.

'Ce fut des le commencement ou de son regne, ou de son Naz.or.3.p.70. apostasie, que ce malheureux apostat s'efforça d'effacer par des b. ceremonies execrables le battelme qu'il avoit receu, & le facrifice non fanglant dont les mains avoient esté fanctifiées, par le lang impur de ses sacrifices. Il n'osa le faire que secrettement, [sans quoy on se porteroit aisément à croire qu'il l'avoit fait par] ces facrifices que les payens appelloient Taureboles, & aufquels Dale, P. 157 161. ils donnoient le titre de regeneration, comme nous le donnons 171-174

au battefme. On raporte à ces Tauroboles la description horrible p. 139-161 Prud. que fait Prudence, d'un facrifice ou'lle grand pontife recevoit le de M.10, p.131.

1, On recevoir alors l'Eucariffic fur la main,

L'an de J.C.

324 PERSECUTION DE L'EGLISE L'a fang d'un taureau que l'on immoloit audessus de luy,'ce que l'ét.

Juliepane Baronius avoit entendu de la confecration du fouverain pontife

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que Julien en a

Juliepane de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que de l'idolatrie Romaine; & comme il est certain que l'idolatrie Ro

Bar. 161.5 4

examiner qui a le mieux enrendu Prudence, dont les termes font affez favorables à Baronius, Il faudroit pour cela plus de connoissance que nous n'en avons de ces foliessacrileges que le nom 4 de I.C. a abolies, Il lest bon neamoins de remarquer que Pru-

Dale, p. 16, 116 de J. C., a abolies.]'Il est bon neanmoins de remarquer que Prudence en marquant les idolarries ausquelles Julien se rabaissoit, ne parle point de celle-ci.

Nassa,3-p.70

"Beaucoup"de perfonnes dificient que dans un facrifice que \*\* Span-sluien offroit à fes demons , il avoit trouvé dans les entraillés de \*\*\*

la viclime une croix environnée d'une couronne ,"ce quieffraya &c.
les affilians S. Gregorie de Nazianze raportec et fair, mais ne le

donne pas pour certain ,'quoique Dieu n' air pas jugé indigne de
luv de fair e randrectmoignase el la veriré par Balam. & quel-

p. p. p. d. quefois par les demons melmes ; & quoiqu'il aitaffez accoudumé de condanner les nouveaux crimes par quelque evenement extraordinaire.

The attraction of the contraction of

Por Tharlys. Une autre chole moins incroyable que celle là , & encore 
1-2-49-44.

Identity actible, e c'elt que Julian voulant une fois confluter les 
demons, "lis luy firent une extreme peur ; ce qui l'obligea par une &c. 
ancienne habitude qu'il n'avoit pas encore tout à faire perduc, de 
recotri ra ufignede la Croix ; & aufitroît les demons diparurent 
avec toutes leurs illusions. La mesme chose arriva deux fois de 
fuire.

Thêm.p.67.

"Le majdre magicien qui conduifoit Julien dans cette occasion, [& qui pouvoit estre Maxime,] voulant couvrir la honte & la foiblesse de ses demons, qui ne pouvoient resister au simple

figne de la Croix de J.C. dit à Julien que les demons s'eftoient enfuis non par la crainte, mais par l'aversion de la Croix & c'elt espain.

Para-ru-la que les payens avoient accoutumé de répondre quand on leur objectoit cet empire que le nom de J.C. avoit fur leurs dieux.

Julien s'en faishfu [8c n'ayant pas profite de cet avertiflement que Dieu luy donnoit, j'll fe precipita de plus en plus"dans l'abyl-&c.

mede la perdition. Theodorer raporte ceci au temps que Julien choit encore particulier, [avant l'an 356.] S. Gregoire de NazianL'an de J.C. 361,

&c.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

ze paroist l'avoir voulu mettre dans le temps qu'il regnoit déja, [Maisil exerçoit publiquement l'idolatrie,] lorfqu'il luy arriva Prud. apo. 4.p. une chose presque semblable raportée par Prudence, qui vivoit 161. en ce remps-ci, quoiqu'il fust encore enfant. Car dans un sacri- p.163-164.

fice solennel qu'il faisoit à Proserpine pour consulter les demons,

la presence d'un seul Chrétien y dissipa tout cet appareil, sit suir les demons & Julien mesme, & obligea tous les autres à invoquer le nom & la puissance de J. C.

## ARTICLE II.

# Zele de Julien pour l'idolassie: Il travaille à la rétablir.

'TULIEN ne se contenta pas d'estre souverain pontife des su- Juli.ep.62, p. 237. perstitions Romaines, comme les autres Empereurs : ] Il se fit encore prophete du temple d'Apollon Didyme. Baronius dit Bar,161.5 t. qu'il sais aussi grand pontife d'Eleusine. [Mais s'il eust bien confulté legrec d'Eunape qu'il cite, quelque obscur qu'il soit, je croy qu'il cust trouvés que cet auteur ne parle point de Julien en cet Eun.e.s. 9.74-75 endroit; mais qu'il dit que celui qui estoit pontise d'Eleusine avant le regne de Julien, le fut presque jusqu'à la ruine de ces ceremonies facrileges, laquelle apparemment n'arriva que[fous Theodose, ]peu de temps avant les ravages d'Alarie; '& que c'est p.76. ce mesme pontife de la Grece que Julien avoit appellé dans les Gaules, & qu'il renvoya en Grece aprés la mort de Constance, p.77. honoré comme un dieu, & chargé de magnifiques prefens, avec ordre d'avoir soin de reparer les temples de cette province.

[Dans le dessein qu'avoit Julien de rétablir l'idolatrie, il vouloit donner le premier l'exemple du zele qu'il cust souhaité d'inspirer aux autres, l'Comme donc sa qualité & ses affaires ne luy Lib. or. 10, p. permettoient point d'aller tous les jours sacrisser dans ses tem- 145.d. ples, il faisoit un temple de son jardin par les autels qu'il y dressoit à tous ses dieux; & il avoit encore dans le palais mesme au- or. 11-p. 291. a.b. prés de la chambre une espece de chapelle ou un temple dedié au soleil, dont il faisoit sa grande divinité.]'Sa première action alto p. 145 divit. des qu'il estoit levé, estoit desacrifier à ses dieux dans son jardin. 9.41 c. 'Une manquoit point aussi tous les jours d'offrir des victimes au p.245.d. folcil, lorfque cet aftre fe levoit & qu'il fe couchoit; & durant la nuit il en offroit encore d'autres à ceux qu'il appelloit des demons nocturnes[& de tenebres. ]'Il ne paffoir aucune de leurs Julimilip. 0. festes sans leur en aller offrir dans leurs temples. On le voyoit Prud.apo.p.163.

Sfiii

d'autres actions semblables.

Lib.ot.10.p.145. ap 146.2. b or. 10, p. 24.62.

'Il témoignoit aimer autant le titre de pontife que celui d'Auguste. Aussi ne se contentoit-il pas d'assister aux facritices: 11 vouloit honorer ses demons non par les mains des autres, mais Naz.or.4.p.111. par les fiennes propres. Il alloit, couroit, portoit le bois, allumoit, & fouffloit le feu avec des postures entierement indecentes, ce qui l'exposoit à la raillerie des plus zelez d'entre les payens, à qui il s'imaginoit plaire par ces bassesses. Nous le voyons encore"par la maniere dont Ammien[& le jeune Victor] &c. Lib, or. 10, p. 146. en parlent, 'Il prenoit luy mesme le couteau pour egorger les victimes, & fouilloit de ses mains dans leurs entrailles, s'imagi-

Amm.f.11.10.p. 116.2 bi194.h.

nant y trouver la connoissance de l'avenir. or.11,p.189.d.

Socr.1.3.c.11.p. 181.b.c. e Soz.1.2. c. z. p. 445.clAug.civ.

'Il commenca, dit L\*banjus, le culte de ses dieux par ceux de la ville de Constantinople où il estoit, & il leur offroit publiquement des facrifices, [particulierement]'à la fortune de la mille, à laquelle il avoit fait dreffer une statue"dans le palais: 48 ce fut de re sone en cette seule rencontre que la nouvelle Rome fut souillée par desp. ces abominations detestables. [Il voulut, comme nous avons dit, qu'on fift la mesme chose dans les autres villes; j'qu'on ouvrist les 596.c|Lib.or.18. temples partout; qu'on reparast ceux qui avoient esté negligez; qu'on rétablist ceux qui avoient esté demolis; qu'on relevast les autels, qu'on renouvellast les coutumes, les superstitions, les sacrifices particuliers établis autrefois en chaque lieu; que ceux

Soz,1.5.c.3.p. p.191,c.d. Soz. p. 596.d.

c.d.

qui selon les regles de leur fausse religion font profession de chasteré, s'abstinssent de toutes les viandes qui leur estoient interdites. [Pour animer le zele des payens, l'il assigna divers revenus à piers. leurs temples; il fit rentrer les prestres, les sacrificateurs, "les inglaires. devins, & les ministres des idoles, dans les honneurs dont Constantin & Constanceles avoient privez: | Il confirma tous les privileges que les Princes[payens]leur avoient autrefois donnez, l'immunité des charges & des fonctions publiques, les distributions accordées"aux gardiens & aux officiers des temples. HVIGHT.

[Nous avons plusieurs lettres qu'il écrit, soit à ses pontifes pour leur apprendre leur devoir , de quoy nous parlerons dans la fuire, foit à d'autres pour établir les respects qu'il vouloit qu'en Juli.cp.62.p. leur rendist.]'Car il pretendoit que ceux de la premiere qualité leur cedassent le rang: & une personne de cette sorte ayant battu

136. P.137.

un de ces prestres, il luy en fait une reprimende tres severe, où il le traite mesme de sacrilege. Il luy défend en qualité de grand

L'an de J.C.

V.5 4.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

pontife, de se méler durant trois mois de tout ce qui regarde les facrifices; & qu'aprés cela, si le pontife de la ville luy rend un bon témoignage de luy; il consultera ses dieux pour vois "il le recevra: ¡En quoy l'on voit que ce singe des Chrétiens s'efforçoit d'imiter la discipline de l'Eglisc fur la penitence.]

'Au lieu que Conflantin avoit ordonné de garder dans l'eglife 50n.1,c.3,0, d'Al exandrie, la totifedont on fe frovit pour mefiorer la hauteur 377-2. de l'inondation du Nil, Julien la fit reporter dans le temple de Serapis, où elle avoit effé autrefois.'Il marque dans une lettre à 3ni.eq.0, p. Ecdice Prefet d'Egypte, que la hauteur du debordement du Nil 162 807.

s'choit trouvée de quinze coudées le o septembre[en 36.1]

"In en faur pas douter que beautoup de personnes n'ainent imité soup-196.4]

Julien dans son zele pour les idoles, f<sup>th</sup>& mesme dans son apostaite." Il tachoit d'en augmenter le nombre par ses persuations, altiborne, par la joie qu'il témoignoit à ceux qui avoient pour luy cette 195-196,

malheureuse complaisance, & par les honneurs qu'il leur faisoit,

Quand il favoir qu'une ville avoit de l'inclination pour le pages - seup-197.4.

nime, il s'offroit à luy accorder tout ce qu'elle demanderoit.

## ARTICLE III.

Julien pour entretenir la division dans l'Eglise , rappelle ceux qui avoient esté bannis sous Constance.

[Le premier moyen dont il se servit pour la ruiner, s'il eust pu, fut d'entretenir & d'augmenter les divisions que les différentes côctes avoient allumées parmi les Chrétiens, ['Il failoit venir Amm.l.u.p. dans son palais les Evesques & les peuples divise, sur leur reli. 138.109.

gion, & les exhortoit fort de paroles à affoupir tous les differends qu'ils avoient entre eux, pour s'appliquer fans crainte & fans obstacle chacun à la religion qu'il voudroit. Mais le veritable desfein qu'il avoit en cela, comme Ammien le dit positivement, estort de fomenter leurs divisions par la liberté entiere qu'il leur laiffoit, pour se delivrer de la crainte que leur union luy eust pu donner; fachant par experience, ajoute Ammien, que les Chrétiens font la pluspart plus cruels les uns aux autres, que les bestes les plus farouches ne le font aux hommes, [Ammien & Julien qui avoient vu fous Conftance les cruautez des Ariens contre les Catholiques, avoient quelque raison de parler ainsi,]

\$ .. z. J. s. c. s. p. 601.4.

'Ce fut fans doute dans la melme vue qu'il rappella tous ceux V. es Ariena que Constance avoit bannis pour les disputes de la religion, 80 4103qui estoient pour la pluspart les plus saints Prelats d'entre les Orthodoxes: de forte qu'ils furent en état de resister aux Ariens, qui avoient paru demeurer les maistres de l'Eglise dans les dernieres années de Constance. Le parti des Semiariens ou Macedoniens se trouva de mesme fortissé par le retour de ses principaux chefs: Comme les Eunomiens estoient beaucoup plus foibles que les autres, Julien ne se contenta pas de comprendre Acce, le maistre de leur impieté, dans le rappel qu'il avoit accor-Juli, ep. 31.p. 164. de aux exilez, [mais il luy écrivit en particulier comme à l'un de Phifg.1.3.c.4.p. fes anciens amis, l'appella à la Cour, & luy donna une terre pres de Mitylene dans l'isse de Lesbos. Il écrivit de mesme à l'heresiarque Photin une lettre pleine d'eloges, dont le sujet est la doctrine impie qu'il enseignoit; & il s'y emporte au contraire contre Diodore alors Prestre d'Antioche, 3 depuis Evesque de Tarle, qui défendoit la foy Catholique plus fortement que cet apostat n'eust souhaité. [Nous verrons aussi qu'il soutint les Novations contre coux qui les avoient opprimez fous l'autorité de

. Fac. 1.4.c.3.p. 163.164

Aug.lit.P.L.L.C. \$1-P.11 c.1.d Opt.1.1.p.54. 117.Lcl;18 a.bl 110.111.&c.

Constance,

'Ce fut par le mesme esprit de troubler la paix de l'Eglise,qu'il receut la requeste des Donatistes contre les Catholiques; b & il 6 Aug. c. 92 57. p. fut fans doute bien glorieux, lorfqu'il vit des Evefques qui faifoient profession d'adorer J. C, luy dire au nom de tout leur parti, que la Justice seule pouvoit quelque chose sur son esprit. Aussi il ne manqua pas de leur accorder tout ce qu'ils vouloient, qui estoit d'estre rappellez de l'exil auquel ils avoient esté condannez par Constantin & parses enfans, & de rentrer dans la possesfion des eglifes que Constantin ou plutost Constant leur avoit Aug. c. 81. p. 114. Oftées : enfuite de quoy ils firent d'étranges ravages dans l'Afri-

1.d|Opr.p.54.55

L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

PAR JULIEN L'APOSTAT. 319 que. 'Cer edit de Julien effoit fi honteux pour les Donatiftes, Bargold 18a, que pour les couvrir de confusion, l'Empereur Honoré ordonna depuis qui on l'afficheroit partout.

[Julien témoigna aussi de l'affection pour les Juifs, comme nous le dirons dans la suite; & ce ne sur apparemment que dans le mesme dessein de les animer contre les Chrétiens.]

'Quandil favois quelques perfonnes qui avoient efté punies de curs grazusleurs crimes par les Prelars de l'Egific, & deposées de leur dipnis 49s.c. té, il les rappelloit de quelque coîté qu'ils fuffent, [& leur donnoit une liberré entiere de pourtiuvre leurs percentions, ]. Et par ce moyen ce prince malin & dangereux armoit tous les plus méchans contre l'Egifié, pour en renverfer les lois, ou au moins pour y mettre la division & la guerre, esperant de vaincre aifément les Chrétiens, quand tils fé feroient confumez les uns les

autres par leurs divisions domestiques.

"S. Chryloftome remarque particulierement qu'il fit remonter ea. fur le fiege epificopal un nommé Efficiente, qui avoit cété depofé, sant pour la méchante doctrine, que pour la corruption de fes mecurs. [Cet Efficinen eff felon toutes les apparences celui que vs. 8. tals. les Ariens melmes avoient efté "contraints de depofer du fiege paiés 316" d'Antioche en 348, pour des rations qui font affez connues. Il n'elle pas éconnant que Julien ait voulu prendre la protection d'un homme de cette forte, pour former, s'il cuft pu, un quatriemeou cinquieme parti dans Antioche, ni que cela n'ait pas fait grandbruit dans l'Eglife, cette pretention s'effant bientoft evanouie avec la viede fon auteur, l'

## ARTICLE IV.

Il fait tomber beautoup de Chrétiens par une douceur apparente : Histoire d'Ecchole.

# L'AN DE JESUS CHREST 361.

SI la haine de Julien contre l'Eglife effoit trop honteufe pour Nator, patoa, qu'illa tinift toujours cachée, & qu'il puil s'empedère de la faire paroifire dans les occasions qui s'en prefentoient. Il ne voulur reindiscus exciter contre cux une perfectuoin outer oitre et tent parceque cela pouvoir eftre dangereux dans la puillare equ'ils avoient alors, tous n'eltant pas affics faints pour aimer 1498. Il nifer nær que de le défendre j que parceque l'expe-

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

america Cocyde

rience de ce qui estoit arrivé sous les autres Empereurs payens, luy faifoit juger que la violence ne faifoit qu'animer leur courage, & fortifier leur pieté, mais que l'artifice & une apparence de douceur seroit plus capable de les gagner que toute autre chose. 'Il craignoit aussi de se rendre odieux au peuple, & de passer

Soz.1, s.c.17.p. 611.2

Naz, or. 1.10.2. 74.d):67.a, a p.167.2. P-73.2.

pour tyran. 'Mais il evitoit encore de les faire souffrir comme Chrétiens, parcequ'il leur envioit l'honneur & le titre de Martyrs, "voulant bien les tourmenter pour la foy, pourvu qu'on crust qu'ils fussent punis pour quelque autre crime, comme si les Chrétiens eussent voulu souffrir pour la gloire, & non pas pour la verité. Cette vanité estoit bonne pour des philosophes, dit Saint Gregoire de Nazianze: mais les Chrétiens trouvent leur recompense dans les fouffrances qu'ils endurent pour la pieté. Elles leur font plus agreables, quand elles feroient inconnues à tous les hommes que toute l'estime que les autres peuvent acquerir dans l'impieté. 'Nous nous mettons fort peu en peine de plaire aux hommes, a joute le mesme Saint : tout nostre desir ne tend qu'à la gloire que nous attendons de Dieu: Et mesne ceux qui ont un amour plus pur de Dieu & de la veritable fagesse, s'elevent encore audeffus de ce defir, & aiment le bien pour le bien mesme, sans songer à l'honneur & à la gloire qui enfont les fuites.

or.:0.p.166.167.

'Ces raisons obligerent donc Julien à suivre la conduite du or 1-p.7% cd/74 ferpent, comme il en fuivoit les impressions.'Il prit le parti de l'artifice & d'une fausse douceur, basin que la faute de ceux qui tomberoient fuit d'autant plus honteuse qu'elle paroistroit plus Lib.05.11. p.290. volontaire & moins forcée, 'Il s'est attiré par là les louanges des payens, qui ont rendu cette raison de sa conduite, qu'on peut guerir les maux du corps contre la volonté mesme des malades, mais non ceux de l'ame; que les violences en matiere de religion ne peuvent faire au plus que des hypocrites, qui condannent leur propre lascheté, & dont le malheur fait pitié aux autres.

Juli.ep.41.51.p. 196,115.216.

p. 150.d.

Julien proteste luy mesme plusieurs fois, qu'il ne veut point qu'on fasse aucune violence aux Galiléens, (c'est le nom qu'il donnoit ordinairement aux Chrétiens,) qu'on les traine aux temples, ni qu'on leur fasse aucunmauvais traitement pour les forcer dans leurs fentimens.'Il veut qu'on tasche de les persuader par des raisons, qu'on ne les haisse pas, mais qu'on les plaigne comme les plus miferables des hommes, puifqu'il n'y a point de plus grand bien que la vraie religion, ni de plus grand mal que la fausse. [C'estoit assez bien raisonner, s'il ne se fust pas

L'an de LC. **161**.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

trompé dans son principe, & s'il ne fust pas tombé luy mesme dans ce qu'il reconnoissoit avec verité ettre le comble des maux. 1

'Cependant il réuffit presque dans son dessein : Car en em- Ruslingen, ployant les recompenses, les honneurs, les caresses, & les persuafions, il pervertit peutestre plus de personnes, qu'il n'eust pu faire par toute la violence des tourmens ; les uns des la premiere parole, les autres par des follicitations refrerées. Il n'emporta Nat. of . 9. 91. neanmoins que ceux qui n'estoient pas affermis sur la pierre so- sassocia, e apprendient pas affermis sur la pierre solide & immobile[qui est J.C.] mais qui ressembloient à la semence repandue fur une terre seche & sterile. Car ces personnes n'avant embrassé la parole de Dieu que par une conversion toute superficielle & une foy sans force & sans vigueur, avoient germé en peu de temps, & fait paroistre audehors quelque commencement de pieté pour plaire aux autres : mais la premiere attaque de l'ennemi, & la plus foible chaleur de la tentation les

fecha & les fit perir. Quelques uns plus malheureux que les autres, n'attendirent pas sculement qu'on les attaquast, ils eurent plus de lascheré qu'on n'en demandoit, & vendirent leur propre falut pour un gain temporel, ou pour quelque dignité vile & me-

prifable. 'On comprit donc alors la verité de ce que dit S. Paul, Que Aft.or.3.p.36.c. l'avarice est une idolatrie, & que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Car des que l'apostat eut quitté le masque de b.c. religion qu'il avoit porté si longtemps, & des qu'il eut proposé l'argent, les charges, & les dignitez du fiecle, pour acheter, les amis qu'il vouloit precipiter avec luy dans la mort, on vit'une foule de personnes sans saire aucune resistance, quitter J. C. pour un peu d'argent, & abandonner l'Eglise pour courir aux autels

profancs.

'L'histoire nous a conservé la honte d'Ecebole professeur en Socrifgeage v.Julien s eloquence à Constantinople, &"qui l'avoit autrefois enseignée à 184,d. Julien. Il fit voir par son inconstance qu'il avoit plus d'attache airx inclinations des Princes qu'à la loy de Dieu, & qu'il preferoit à la felicité du ciel les richesses & les honneurs de la terre. Car ayant paru l'un des plus zelez d'entre les Chrétiens sous le regne de Constance, il ne fit pas moins paroistre d'ardeur pour le pagarifme durant celui de Julien. Mais quand ce tyran futmort, il demanda à estre encore receu parmi les Chrétiens; & se jettant » par terre à la porte de l'eglife, Foulez moy aux piez, s'écrioit-il,

n moy quifuisun fel affadi & fans faveur, Nous avons une lettre de Juliep 19. p. badineries & de complimens que Julien écrit à ce sophiste.

ARTICLE

De Maris de Calcedoine: Julien casse les officiers Chrétiens 3 admire la generosité de Cesaire. A lettre 43º de Julien s'adresse à un Ecebole, mais qui pa-

Juli.ep.41.p. 196,157.

c,4.p.199.c.d.

roist avoir esté quelqu'un des principaux habitans d'Edesse [en Melopotamie, different du fophiste dont nous venons de parler, ] & plus constant dans la pieté. [Car Julien ne trouva pas la mesme foiblesse dans tous les Chrétiens, comme nous le ver-Soer. 1.3 e 12.p. ronsdans la fuite 3 6 il y eut mesme un Evesque qui ne pouvant 183.c.d|Sor.l.s. l'aller trouver, parceque la vieillesse l'avoit rendu aveugle, se fit mener par la main dans le temple de la Fortune à Constantinople, où Julien sacrifioit aux demons; & fut assez hardi pour le traiter devant tout le monde d'impie, d'athée, & d'apostat, Julien à son ordinaire tourna la chose en raillerie , en luy disant que son Dieu le Galiléen, (car c'est le nom qu'il donnoit à J.C, & à tous ceux qui l'adoroient,)ne le delivreroit pas de son aveuglement : Mais l'Evesque repartit encore avec plus de hardiesse qu'auparavant : Je remercie Dieu de m'avoir rendu aveugle, & « de m'avoir empesché de voir le visage d'un homme tombé dans « l'impieté comme vous.[Cette generosité eust sans doute merité « beaucoup de louanges, si elle fust venue de l'Esprit de Dieu.] Mais cet Evefque cit Maris de Calcedoine, [l'un des plus obstinez des Ariens, qui peu de temps auparavant avoit ordonné Funome l'heresiarque Evesque de Cyzic, 28 qui aprés la mort

Phifg.14.c.3.p. a 1.8.c. 4.p.110.

Soz.p. 199.d.

Socr.p.183.d. Naz.or,3.p.74.

& de la patience aux Chrétiens ; mais il s'en vengea depuis bien severement, [quoiqu'on n'en sache pas la maniere,]'Car il ne garda pas toujours cette apparence de douceur, ne pouvant pas forcer entierement son naturel[porté à la cruauté,]ni reprimer la passion qu'il avoit contre les Chrétiens. Son humanité mesme estoit inhumaine, & ses persuasions mélées de violence, puisqu'il n'usoit de douceur que pour avoir pretexte d'employer la cruau-

voit mieux établir le paganisme, qu'en témoignant de la douceur

té, en difant que s'il se servoit de la rigueur contre les Chrétiens, c'estoit parceque les persuasions leur avoit esté inutiles.

de Julien estoit encore uni à Eudoxe chef des Ariens. Julien ne luy répondit rien pour lors, s'imaginant qu'il ne pou-

'Il commença la persecution, comme les autres l'avoient toujours fait, par les officiers de la Cour.'Il en fit mourir quelques P-75-2.

L'an de J. C. \$64.

de Naz.s

PAR JULIEN L'APOSTAT.

uns, & en chassa d'autres, non tant à cause de l'affection qu'ils avoient eue pour Constance, qu'à cause de l'obeissance qu'ils rendoient à Dieu leur premier & souverain Roy. Ainsi sa haine

pour le Christianisme peut avoir eu quelque part]'à la condan- Amm, 1.11.p. nation"qu'il fit faire par ses Commissaires, des principales per- 109-108. 10,11. fonnes de l'Empire, & au retranchement d'un tres grand nombre d'officiers, de quoy Ammien parle amplement, sans dire neanmoins que la religion y fust mélée. Socrate ne le remarque Socr. 1.5, e, 1.p.

point non plus, lorfqu'il parle du mesme retranchement. ["Cesaire frerede Saint Gregoire de Nanzianze estoit alors à la

Cour en qualité de medecin de l'Empereur. Il estoit tres ferme dans la foy, quoiqu'il ne fust pas encore battizé. Julien ne laissa pas de le conferver; mais il ne fut pas longtemps l'ans l'attaquer Naz,or,10,p. aussibien que beaucoup d'autres, pour tascher de perdre son 167. ame; & S. Gregoire fait une belle description de ce combat, qui fe paffa à la vue d'un grand nombre de personnes. Julien pen- passa. foit l'embarasser par ses discours artificieux; mais il luy répondit avec la mesme facilité qu'il eust fait à un enfant, & s'écria enfin qu'il estoit Chrétien, & qu'il vouloit toujours l'estre. Cela sit dire tout haut à Julien cette parole qui fut remarquée de tout le » monde: Heureux pere [d'avoir de si genereux enfans ;]mais mal-" heureux enfans[de perdre leur fortune par leur obstination.]

'Il disoit cela de Cesaire, & de S. Gregoire qu'il joignoit à son a. frere, parcequ'il avoit affez connu à Athenes l'immobilité de sa foy, aussibien que son crudition profonde: D'où vient qu'il le or 4. p. 13. e.d. consideroit, & vouloit que les autres le considerassent commenn homme entierement opposé & ennemi de ses desseins. Il disoit la mesme chose de S. Basile; & il leur faisoit pour ce sujet à tous deux de grandes menaces, qui ne servoient qu'à les relever, & à animer davantage leur pieté. Il leur faifoit neanmoins l'honneur de les reserver pour les derniers, afin de les immoler aux

v.s.Basile demons après qu'il auroit vaincu les Perses.["Il avoit d'abord tenté S. Basile en l'appellant auprés de luy par une lettre obligeante, comme il y appelloit toutes les personnes de lettres : mais ce Saint s'en estoit moqué, Que s'il en usa de mesme à l'égard de S. Gregoire, il en receut sans doute une réponse aussi genereuse & aussi forte, l'Car on voit avec quel mepris il parlede luy dans on up 35 e. L. fon apologetique, [qu'il fit apparemment vers le milieu de l'an

362, c'est à dire durant la plus grande ardeur de sa persecution. 'Ce n'estoit donc pas sans su jet que Julien le joignoit à Cesaire, dans lequel il trouvoit une si sainte & si vigoureuse resistance

Tt iii

or,10. p.168,2. b.

ă fes volontez.]'Il ne voulut pas neanmoins condanner Cefaire, 16parcequ'il euft effebien aife d'avoir auprés de luy une perfonne fi capable & fi habile; & il remit à une feconde audience, qu'il différoir à caufe qu'il effoir occupé à fe preparer à la guerre de Perfe.

# 

## ARTICLE VI.

fulien tafche de pervertir les foldats : Artifice dont il use pour cela : Generolité de Romain.

E prince non content d'avoir banni la pietéde fa Cour, la platen, par roit écrite de la fin de la ngét, j'il dit qu'il honoroit fes dieux par un culte rout public, qu'il leur avoit immolé plutieurs hecatombes, & que routes les troupes qui elfoient venec(see Gaules & d'Illyrie] avec luy, avoient embraffe la méme pieté dont il failoit profession. Il agan en effect une grande partie des foldats, foir par luy mesme, soit par les principaux officiers; & il y trouva d'autant plus de facilité, que les uns ayant beaucoupt ambition, les autres n'avoient point d'autre lo que la volonté du l'inec.

Third.1, e.e.p. 'Il ne se contenta pasd'y employer les persuasions, & il y joignit une loy expresse pour chasser de ses armées tous les Chrétiens, Sore. 1, e. 1.1.1. 's'ils ne vou loient abandonner leur soy, & sacrifier.

P184-b.

Nat. B.75-b.

11 n'eut pas neanmoins la joie de les gagner tous; & Je sus

C. H. A. S. T. Ée referva. Jelon l'expression de l'Ecriture, plus de fept mille personnes qui ne flechieren point le genou devant Baal, & n'adorerent point la statue d'or de Babylone. Certe loy fue comme un creuste qui fit diferent es verirables Chrétiens de ceux qui ne l'esloient qu'en apparence. Car ceux qui avoient plus d'attache aux richesses & aux honneurs de la terre qu'à leur verirables selicirés, cederent auslitoit, & tomberent fans restitance. Mais les autres quitterent l'epée avec joie, & firent voir qu'ils essoin prests de tout soustre la tout que de renoncer à l. C.

[L'hiftoire nous a confervé un artificé dont Julien Écrevir pour corrompre fon armée, & la faire tombre dans l'idolatrie, l'Saint Gregoire le décrit avec toute la force & toutes les beautez de fon eloquence, & Thodotret en fait cet excellent abregé. Ayant à diftribuer de l'argent à [sofidats, sil 3 silfa l'o Irdinaire fur fon throne: mais ce qui me fur pas ordinaire, c'elt qu'il fit mettre auprés de luy un aute plein de feu, & de l'inceness fur une autre

Nat.p.84-86] Soz.1.5.c.17.p. 612[Thdrt.1.3.c. 11.p.650.651. table; & il ordonna que ceux qui viendroient pour recevoir de

· l'or, prendroient chacun de l'encens & en jetteroient fur le feu. On disoit aux soldats que c'estoit simplement une ancienne coutume qu'on rétablissoit: [& il paroist qu'il n'y avoit point d'idoles fur l'autel, Mais je ne sçay s'il n'auroit point esté environné de drapeaux & d'étendars, ou il y en pouvoit avoir, comme on le verra dans la suite.]Quelques soldats ayant sceu comment la chose se devoit passer, eviterent ce piege en feignant d'estre malades. Ceux qui ne l'avoient pas prevu y tomberent malheureusement, soit en preferant l'or à leur salut, soit en trahissant

leur religion par timidité & par foiblesse. Ce fut ainsi, dit Saint Gregoire, qu'un peu de feu, d'or, & d'en- Nat. p. 84.2. cens, défirent en tres peu de temps une armée qui avoit vaincu tout l'univers; & que ces malheureux soldats baiserent la main du boureau & du meurtrier de leurs ames, en baifant celle de l'Empereur. 'Cet artifice leur fut d'autant plus funeste, que [la pluspart]se ab. trouvant une foiscngagez dans le mal, crurent que la folie qu'ils avoient faite leur devoit estre une loy inviolable, & aimerent mieux perir que de recourir à la honte falutaire de la penitence. 'Sozomene dit qu'il y en eut qui reconnoissant le piege qu'on leur soz,p.612,b.

drefloit, eurent affez de generofité pour refuser de jetter de l'encens, & de recevoir l'argent du Prince.

'Il y en eut d'autres qui firent cequ'on exigea d'eux fans en con- Nat. p. 8; 84 noistre le mal. Estant donc retournez chez eux, & s'estant mis à Thart.p. 651.b.e. table avec leurs compagnons, lorfqu'ils voulurent boire, ils firent àleur ordinaire le signe de la Croix sur leur verre en levant les yeux vers le ciel, & en invoquant le faint nom de JE s U s C H R I s T. Quelqu'un de la compagnie témoigna en estre surpris, & leur demanda pourquoi ils invoquoient encore J.C. aprés l'avoir renoncé. Cette parole les étonna si fort, qu'ils en parurent à demi morts. Ils demanderent ce qu'on vouloit dire, & on leur répondit que c'estoit avoir renié J.C. que d'avoir mis de l'encens sur cet autel, Alors tout transportez hors d'eux mesmes, & comme des hommes furieux & desesperez, ils sortirent de table à l'instant pleins d'indignation & de zele; & courant à la place publique, ils crierent à

» haute voix: Nous sommes Chrétiens, oui nous le sommes de tout » notre cœur. Nous voulons bien que tout le monde ecoute la con-

» fession que nous en faisons, & que surtout le Dieu pour lequel nous » vivons & nous mourons, ait la bonté de l'entendre. I E s u s

" C H R I S T nostre Sauveur, nous ne vous avons pas renié, Nous

» n'avons point abjuré la bienheureuse confession que nous avons

L'ande J.C.

faire dans notire battefme. Si nostre main a fait une faute, nostre « 144. volonté n'y a pris aucune part, C'est l'artifice de l'Empereur qui « nous a trompez, sans que l'or ait esté capable de nous eblouir & « de nous blesser, Nous nous depouillons d'une si horrible impieré: " & nous fommes prests de l'expier & de la laver dans nostre sang, «

'La juste douleur de leur chute les porta encore plus loin, Car courant de toute leur force vers Julien, & jettant à ses piez par un genereux dedain l'or qu'ils avoient receu, ils luy dirent en s'écriant à haute voix : Ce n'est point un don, seigneur, que vous « nous avez fait, "mais vous nous avez condannez à la mort. Gardez « &c. vos dons & vos liberalitez pour vos foldats, & immolez nous à J. C. «

que nous voulons seul avoir pour Roy, Reservez vostre or pour « des personnes qui n'aient point regret de l'avoir receu: J.C. nous « fuffit, & luy seul nous tient lieu de toutes choses. En mesme temps : ils exhortoient leurs compagnons à reconnoistre la fourberie qu'on leur avoit faite, à revenir à eux melmes, & à reparer leur

faute par l'effusion de leur sang,

Naz.p. 86.b.

Ibid.

'Leur constance irrita tellement Julien, qu'il commanda qu'on a Thart.p.sg.c. leur allast trancher la teste. Ils furent conduits hors la ville, fuivis de tout le peuple, qui admiroit leur courage, & le témoignage si glorieux qu'ils avoient rendu à la verité. Lorsqu'ils furent arrivez au lieu ordinaire de l'execution, celui qui estoit le plus agé pria le boureau de commencer par le plus jeune"nommé No 7 1 2. Romain: car il craignoit que la vue du supplice des autres ne l'epouventaft. Aussitost celui pour qui on demandoit cette grace fe mit à genoux, & le boureau avoit déja l'épée tirée, lorsqu'on entendit de loin un homme qui ordonnoit de la part de l'Empereur de ne pas executer: l'urquoi ce genereux foldat, affligé

P.652.3.

d'estre privé de l'avantage d'une si heureuse mort ; Helas, dit-il, « Romain n'estoit pas digne de porter le nom de Martyr de J.C. « 'C'est en effer cette gloire que Julien leur envioir, quoiqu'il ne leur pust ofter le merite du martyre, auquel ils s'estoient trouvez preparez; ce fut pour cela qu'il leur donna la vie. Mais en mesme temps il les releguaaux extremitez de l'Empire, & leur défendir d'entrer dans les villes: ce qui leur procura l'avantage de ne

point voir les impietez, & de n'estre plus exposez à ses artifices. [Ces genereux foldats verifierent ainfi ces paroles de Saint Augustin, qui nous donne une excellente regle de la maniere

dont nous devons obeir aux Princes. I'll y a eu, dit ce Saint, un " Empereur infidele nommé Julien. C'estoit un idolatre, un mé- « chant, un apostat. Il avoit des soldats Chrétiens, & ces soldats « (ervoient

L'ande J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

» servoient un prince infidele. Lorsqu'il s'agissoit de la cause de " JESUS CHRIST, ils ne reconnoissoient pour Roy que celui qui » est dans le ciel: Quand Julien vouloit qu'ils adorassent des idoles, » qu'ils leur offrissent de l'encens, ils preferoient Dieu à Julien. » Mais quand il leur disoit; Allez combatre, marchez contre une » telle nation; ils obeiffoient auflitoft. Ils diftinguoient fort bien entre le Seigneur qui est eternel, & le seigneur qui est temporel; » & neanmoins ils demeuroient melme foumis au feigneur tempo-rel à caufe de celui qui est eternel. Mais cela ne sera pas toujours

« ainfi ; les injustes ne commanderont pas toujours aux justes. 'Les simples soldats ne furent pas les seuls qui témoignerent Naz.p.75.b.e. peu de crainte pour Julien, parcequ'ils en avoient beaucoup pour Dieu : Plusieurs de ceux mesmes qui possedoient les premieres charges, & qui ne sembloient pas devoir resister à la tentation de l'esperance & de la crainte, eurent part à leur generosité & à

leur gloire. 'L'histoire met au nombre de ces illustres Confesseurs Thorn.1.4.c.t.p. v. leurs ti-"Jovien & Valentinien, à qui Dieu rendit des ce monde le cen- 660.c[Socr.l.3. tuplede ce qu'ils avoient perdu pour luy, en les honorant de c.1.p.311.4[51.4] la pourpre imperiale dont il avoit depouillé leur persecuteur. . P. 1144 | Nphr. Socrate feul y joint Valens. La necessité des affaires obligea lio.c., 18, p. 94. c. neanmoins Julien de les retenir, ou de les rappeller aprés les avoir bannis. Il est certain aumoins qu'il mena Jovien à la guerre de Perfe.

'Julien voulut abolir toutes les marques de la religion Chrétien- Soz.1.5.c.17.p. ne, pour ne rien laisser aux yeux des soldats qui pust les detourner 611.2. de l'impieré qu'il leur avoit fait embraffer, C'est pourquoi il al Naz.7.75.c.d. changea le principal étendar de l'armée appellé Labarum, fait en forme de croix, Constantin l'avoit fait ensuite de l'apparition sor, p. 627, a.b. celebre de la Croix qu'il avoit vue dans les Gaules: Julien le remit dans son ancienne forme; 'c'est à dire autant que l'on en Bar. 514.526.17. peut juger par les medailles que raporte Baronius, qu'il osta la Eust, Confl. p. couronne qui estoit en haut, sclon Eusebe, avec le chifre qu'elle (11.17.44).b. enfermoit, & qui marquoit le nom de CHRIST, ou la Croix qui Bar. 3125 27. y estoit quelquefois en la mesme place; & qu'au lieu du mesme Prudin Sym.1. chifre écrit en broderie fur le voile qui pendoit de la croix, sil 1.9.110. mit ces lettres ordinaires de la republique Romaine, S. P. Q. R.

'Valentinien rétablit depuis le nom de J.C. sur cet étendar, & 164.510. Jovien melme l'avoit déja fait, selon une medaille.

V.Constan-["Ilyavoit plufieurs étendars de cette forte, & un au moins

pour chaque armée.]'Quelques uns croient que meime chaque AA M p.664. legion & chaque cohorte avoit le fien, puisque S. Bonose & Saint \* Hift. Eccl. Tom. V 1 I.

tin 5 25.

Maximilien furent martyrizez à la fin de cette perfecution, selon 162

leurs actes [que nous examinerons en leur lieu, ]pour n'avoir pas voulu changer le signe[de J.C.]qui estoit sur le Labarum des Herculiens, & y mettre le signe des idoles.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE VII.

P.661.1.

Julien chasse Eleuse de Cyzic; depouille les Ecclesiastiques & les vierges de leurs privileges; veut faire rebastir les temples; tourmente les moines.

Naz. 07.3-p.76.1. 'TULIEN s'imaginant avoir bien affermi son autorité, & estre enétat de ne rien craindre, parcequ'il avoit banni de sa Cour & de ses armées les adorateurs du vray Dieu, se resolut d'entre-

prendre quelque chose de plus grand, c'est à dire la ruine entiere P.76-81. du Christianisme, sans considerer que ce dessein n'estoit pas Sor, I.c.c. sep. moins impossible que criminel.'Il conceut bien neanmoins que 616.2. c'eust esté une trop grande imprudence d'employer la violence & de punir par les supplices ceux qui ne voudroient pas sacrifier,

puisqu'ils estoient en si grand nombre que les magistrats eussent eu beaucoup de peine seulement à les conter,

'Il n'ofa pas non plus leur défendre de s'affembler, & de faire : 2000 l'office divin à l'ordinaire, jugeant bien que cela dependoit d'eux, & qu'ils le feroient toujours malgre luy quand ils voudroient. Mais il voulut les en empescher par une autre voie, qui fut dechasser des villes les Evesques & les autres Ecclesiastiques, 'afin que les peuples n'ayant personne pour tenir les assemblées, ni pour les instruire, ni pour leur administrer les Mysteres, & ne pouvant faire aucun exercice de leur religion, l'oubliassent peu à peu. Mais il talchoit de couvrir ses mauvais desseins par quelque pretexte plus specieux, comme de dire que les Ecclefiastiques causoient des seditions dans les villes, quoique souvent

il n'y cust nisedicion ni rien qui la pust faire craindre. 'C'est ainsi qu'il traita l'Eglise de Cyzic gouvernée alors par Elcuse, qui suivoit le parti des Semiariens & des Macedoniens.] p.615.c. 'Ceux de cette ville luy avoient deputé sur quelques affaires, & aussi pour recevoir ses ordres touchant le rétablissement de leurs temples. Il les loua de l'affection qu'ils témoignoient pour fa religion; & aprés leur avoir accordé tout ce qu'ils demandoient, il y ajouta une défense à Eleuse d'entrer dans la ville, parcequ'il

avoit ruiné les temples, profané les lieux confacrez, établi des

L'an de L.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

hospitaux pour entretenir les veuves, formé des compagnies de viergesfacrées, & porté les Gentils par ses discours à abandonner V.lesAriens la religion de leurs ancestres.["Qu'Eleuse seroit heureux si l'on n'avoit que des crimes de cette nature à luy reprocher!]'Julien d. fit la mesme défense d'entrer dans Cyzic à divers Chrétiens que Eleuse avoit avec luy, & qui n'estoient pas de la ville, (c'estoient peutestre des moines,) parce, disoit-il, qu'ils ne pouvoient s'empescher d'y faire du trouble pour leur religion, cstant soutenus par ceux de la ville qui suivoient leur croyance tant parmi le

simple peuple, que dans les deux compagnies de drapiers & des monnoyeurs qui y estoient tres puissantes.

L'an de J.C.

'Il condanna encore le melme Eleuseà une tres groffe amende, e. p. 601.61 fi dans deux mois il ne faisoit rebastir à Cyzic une eglise des Novatiens qu'il avoit fait ruiner sous Constances [non que cet apostat 18,6, favorisait plus les Novatiens que les Ariens ou les Catholiques, mais parcequ'il effoit bien aise de les armer les uns contre les autres, ]'& qu'il cherchoit tous les moyens de décrier les actions sort, p.181.2. & la memoire de Constance. [Ce fut sans doute par les mesmes principes, j'qu'il fit encore rendre aux Novatiens une place dans 1a,e,se,p.141. Conftantinople, & qu'il leur permit d'y rebastir leur eglise que 144. Macedone avoit fait demolir sous l'autorité de Constance. L'histoire ne nous apprend point si Euleuse obeït au commandement injuste de Julien, où s'il imita la generosité de Marc

d'Arethuse dont nous parlerons"en un autre endroit. V. 522.

Eleuse ne fut pas le seul banni de son siege par l'injustice de Julien. 'Il v a bien de l'apparence que la mesme chose arriva en soul seuse. beaucoup d'autres endroits, soit par les ordres exprés de Julien, 616.d. foit par les mutineries des peuples qu'il foutenoit par fa diffimulation, Sozomene marque en particulier la perfecution de S, Tite b.c. de Bostres, Mais nous en parlerons en son temps, aprés l'arrivée

de Julien à Antioche.]

THE.

'Julien trouva encore une autre invention pour tourmenter les e.s.p.600b. Ecclesiastiques, qui fut de casser toutes les loix que Constantin & Constance avoient faites en leur faveur ; & aiusi il les priva de l'immunité,"des prerogatives, & de la distribution du blé dont ils jouiffoient auparavant, & les foumit aux charges & aux fonctions publiques,[lorfqu'ilsn'en estoient pas exemts par d'autres titres.]
'Nous avons encore un reserit adressé à ceux de Constantinople, Justep.11.p.117. où il foumet aux charges du Confeil tous ceux qui s'en estoient exemtez, soit comme Chrétiens, sc'est à dire comme Clercs, soit

sous quelque autre pretexte que ce fust.

Vvij

Soz.p.600.b.c.

'Il cassa de mesme tous les privileges accordez aux vierges & 162 aux veuves que leur pauvreté avoit fait mettre sur le role de l'Eglife. Non feulement il fit perdre aux uns & aux autres les grains que Constantin leur avoit assignez sur les tributs des villes par des loix expresses; il les obligea mesme encore de rendre ce qui leur avoit esté donné auparavant, & le fit exiger"avec une &c. rigueur & une cruauté incroyable.

Chry.t.t.or.40. P.486.487. 4 Soz.p.600.d.

Le mesme desir qu'il avoit de renverser l'Eglise, luy fit ordonner que ceux qui auroient demoli les temples sous Constantin & sous Constance, renversé des autels, pris quelque don consacré aux idoles, ou fair quelque chose de cette nature, feroient obligez de rebastir ce qu'ils avoient ruiné, ou de fournir l'argent necessaire : Et comme ils ne pouvoient faire ni l'un ni l'autre, les Prelats, les Clercs, & beaucoup d'autres Chrétiens estoient mis dans les prisons, appliquez à des questions tres cruelles,'& mesme condannez à mort, non sur la conviction, mais sur la simple accusa-Libor 12-2-291, tion de quelqu'une de ces choses.'Il faisoit aussi payer ceux qui &c. s'estoient servis des pierres tirées des temples que d'autres

Chry.p. 487.2.

avoient demolis.]

Soz. p. 600.d.

On traitoit les Ecclesiastiques avec la mesme rigueur, pour les obliger de decouvrir les richesses de l'Eglise : Car Julien vouloit luy ofter tout ce qu'elle avoit d'argent, d'offrandes, & mesme de vales facrez, pour fatisfaire autant fon avarice que sa haine contre Naz.or.j.p.86. J. C: C'est ce que S. Gregoire de Nazianze décrit amplement; & il remarque que les colonnes estoient toutes rouges du sang des

ministres de l'autel que l'on y avoit attachez pour les fouetter, or.: 9.p. 107.508. 'Les Gouverneurs venoient avec des archers se saisir des eglises pour s'en emparer ou les ruiner.

Juli.fr.p.519for. 7.P.417.

'Julien se moque dans ses ouvrages de la profession toute sainte des solitaires qui abandonnoient les villes pour se retirer dans les deserts, & dont la pluspart se chargeoient de chaines & de colliers de fer: [Et certes haïssant l'Eglise comme il faisoit, il n'avoit pas fujet d'aimer]'ceux qui en estoient un si illustre ornement, & dont les prieres le devoient bientoft terraffer luy mesme avec tous ses demons, S. Gregoire de Nazianze semble marquer ces railleries qu'il faisoit des personnes & des pratiques les plussaintes de l'Felife, lorsqu'il luy adresse ces paroles : Voilà ce que nous « yous difons, nous qui nous amusons à chanter avec des vieilles, « qui nous dessechons par de longs jeunes, jusqu'à paroistre com- « me des cadavres, qui passons les nuits sans dormir, quoique nous » n'ayons rien à faire, qui aimons mieux les employer à des baga- n

Naz.of.3.p.77. 78. 6 p.78.b. or.4.p.113.713.

G000

L'an de J.C.

L'an de J.C. 262.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

» telles & à des contes, qu'à reparer nos forces; & qui avec cela ne » laissons pas de vous terrasser. Mais son aversion n'estoit pas pour se satisfaire par des railleries; & c'estoit sans doute par son ordre qu'on troubloit le repos de leur folitude en les faisant enroler pour les mener à la guerre, l'comme nous le voyons dans l'histoire Ruf. v. P. c. 7., de S. Apollone.

#### 

#### ARTICLE VIII.

Il exclud les Chrétiens des charges les tourmente en plusieurs manieres; maltraite diverses villes.

[ CI Julien tourmentoit le Clergé, les folitaires, & les vierges, tantost par des voies indirectes, tantost par une persecution ouverte, il agissoit de la mesme maniere à l'égard de tous les Chrétiens en general.]'Il disoit toujours à la verité qu'il ne vou- Juli.ep.7. p.110. loit pas qu'on les fist mourir, ni qu'on les maltraitast injustement, ni qu'on leur fist aucun tort. Il n'ordonnoit pas aussi qu'on les co.417-144[Soz. trainast par force aux autels des idoles pour sacrifier. Mais il 1.50,5,9.000.a. trouvoit mille autres moyens de les tourmenter, foit par luy melme, foir par les ministres, soit par les soulevemens des peuples.] 'Si l'on pouvoit donc dire que sa persecution estoit un peu moins soz, p. 601,2. cruelle pour les supplices que celle des Diocletiens & des Deces, elle estoit pour le reste plus dure & plus fascheuse que toutes les autres. Beaucoup de Fideles y foutinrent de grands combats à la Nation, i.p.que. vue des hommes & des Anges, & y souffrirent beaucoup dans leurs corps en melme temps que leur ame demeuroit invincible par la force qu'elle recevoit de Dieu. Les uns perdirent l'auto- «.d. rité & les dignitez qu'ils possedoient dans le siecle i d'autres se virent avec joie ravir toutes leurs richesses: d'autres furent separez par l'exil & de leurs patries & de toutes les personnes qui leur

[C'eust esté peu de chose s'il se fust contenté]'de dire qu'il leur Joil.ep.7.p.no. falloit preferer ceux qui honoroient ses dieux, "Ils n'eussent pas Nat. or. 1. p. 81. 1. cu beaucoup de peine à souffrir qu'il les appellast, & eust or hthirdiseas donné aux autres de les appeller Gasiléens au lieu de Chrétiens, rashippeller Gasiléens au lieu de Chrétiens, rashippeller puisque ce n'estoit qu'un témoignage de la legereté de son esprit, \*\*\* ou de la peur que luy & ses demons avoient du nom de Christ; '& quelque facilité qu'ils eussent de donner aussi à Julien quelque Naz. p. \$1. \$2. nom de raillerie & de mepris, ils cussent mieux aimé souffrir cette petite injure, à l'exemple de leur maistre.

estoient les plus cheres.

V v iii

Socr.l.s.c.sa.p. 184.1\Soz,l.s.c. 18.p.613.b.

doute plus fenfibles]'à l'ordonnance qu'il fit, qu'aucun Chrétien ne pourroit posseder aucun office dans la Cour, ni avoir le gouvernement d'aucune province, dautant, disoit-il, que leur loy leur défendant l'usage du glaive, ils ne pouvoient pas punir les coupables qui auroient merité la mort. Sozomene a joute qu'il les priva encore de tous les droits de citovens, & de tout le fecours qu'ils peuvent attendre des loix & de la justice, comme avoit fait Diocletien par le premier edit de la persecution. Mais un fait de cette importance devroit estre encore attesté par d'autres.]

'La guerre de Perfe luy fournit encore une autre matiere de

Socr.p.185.2.b.

perfecution. Car comme elle demandoit de tres grands apprefts & des depenfes excessives, il fit état de tirer des Chrétiens tout l'argent dont il avoit besoin; & mit une taxe sur tous ceux qui refuseroient de facrisser, laquelle il faisoit payer avec beaucoup de rigueur : & ainfi en peu de temps il fe rendit extremement riche. Mais comme il cherchoit encore moins à s'enrichir de leurs biens qu'à perdre leurs ames , ]'il ne craignoit pas , "comme v.s. on a dit, d'employer les presens & les caresses pour faire des apostats. 'Il s'efforçoit de gagner les uns par de l'argent, les autres

T.164.C. Naz.or. 10.p. 167.2.b.

par des charges, d'autres par ses promesses, & d'autres par toutes sortes de civilitez & d'amitiez qu'il leur faisoit devant tout le monde, plutoft avec une baffeffe puerile, qu'avec la gravité d'un grand Empercur. 'C'estoit pour ce sujet encore que, comme nous avons dit,

3oz.1.5,c.3.p. 197.2

lorfqu'une ville faifoit paroiftreune inclination particuliere pour le paganisme, il luy écrivoit pour l'exhorter à luy demander toutes les graces dont elle avoit besoin : & au contraire il se declaroit ouvertement ennemi de celles qui demeuroient dans la religion Chrétienne : Il ne vouloit point aller dans ces villes, ni ecouter ceux qu'elles luy deputoient pour leurs affaires.'Il traita ainsi ceux de Nisibe, qu'il menaca mesme de ne pas secourir si les Perfes les venoient affieger, comme on le craignoit; & cela parcequ'ils estoient tous Chrétiens, que personne n'entroit dans les

b.e.

p.658.1.

temples, & qu'on ne les avoit pas seulement ouverts.'Il sit aussi ofter de leur ville le corps de Saint Jacque leur protecteur, que v. fon time. Constance y avoit fait enterrer.

Thdrt.1,3.c.ss. 'Quand il alla en Perfe, il laissa Edesse à gauche, se ne voulut point y entrer, là cause de la pieté qui y sicurissoit. [Il avoit des auparavant fort maltraité cette Eglife. l'Car les Ariens qui en

Juli.ep.41.p.

I. iromaleniae, agi gutt. iyon, agi il gasiin.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

possedoient les revenus, s'estant soulevez contre les Valentiniens de la mesme ville, & ayant fait quelque desordre, il ordonna qu'on prendroit toures les richesses de cette Eglise pour les donner aux foldats, & que les terres qu'elle possedoit seroient configuées à fon domaine particulier. Il couronna fon injustice par cette raillerie, que c'estoit afin que la pauvreté les rendist plus fages, & qu'ils pussent acquerir plus aisément le royaume des cieux, que l'Evangile promet aux pauvres.[Il y a apparence que la ville d'Edeffe luy fit quelque remontrance fur ce sujet, & que ce fut sur cela qu'il répondit à Ecebole, qu'on peut croire avoir esté l'un des principaux de cette ville, & par luy à tout leur Confeil: 1'Il luy mande donc que si les habitans d'Édesse ne ces- p. 196-197fent d'irriter sa clemence par leurs seditions & leurs querelles, il fera porter à ceux melmes à qui il écrit la faute du public, & les punira par l'exil, par le fer, & par le feu. [L'illustre S. Barse estoit peutestre deslors Évesque de cette Eglise pour les Catholiques : & elle estoit soutenue par les prieres de beaucoup de saints solitaires, entre lesquels Saint Julien Sabas & S. Ephrem estoient sans

'Il mande au pontife payen de la Galacie, qu'il est tout prest ep 49 p 206. de secourir la ville de Pessinonte, pourvu que ses habitans adressent tous ensemble leurs vœux à Cibele; & que s'ils negligent d'appaifer cette deeffe, non feulement il ne pourra pas les ailiter, mais qu'il leur fera mesme ressentir les effets de son

indignation.

contestation les plus celebres.

proches l'une de l'autre pour la distance des lieux, n'estant eloignées que d'environ une lieue, & la premiere servant de port à la seconde; mais elles estoient tres separées pour ce qui est de la V.Constan religion. Car du temps de Constantin tous ceux de Maïume ella e.g. 450. ayant abandonné le culte des demons aufquels ils avoient efté b.c. julqu'alors extremement attachez, embrasserent avec beaucoup de zele & d'ardeur la religion Chrétienne. Constantin en fut ravi, & pour recompenser leur pieté, il donna à Maïume le titre de ville, (car ce n'estoit auparavant qu'un bourg dependant de Gaza,) & luy fit porter le nom de Constancie à cause de Constance qu'il aimoit pardeffus tous ses enfans, Ceux de Gaza au con- 1,ce.19,197.e. traire demeurerent toujours fort obstinez dans le paganisme, & Hier, v. Hill, p. dans le culte de l'idole de Marnas; 2 & l'on voit par la vie de S. 244.6145b.
Boll.26, feb.p. Porphyre, que mesme sous Arcade il y avoit encore fort peu de 647.6[648.6,

Chrétiens dans cette ville, quoiqu'elle eust eu déja plusieurs

'Les villes de Maïume & de Gaza en Palestine estoient tres sozp. 197.e.d.

tin 5 s6.

Naz.or.3.p.**87.** b.c. Hier.p.249.b.

Soz.p. 597.d.

P.598.a.

faints Evesques, comme [Silvain,] Asclepas, & Irenion.

'Ceux de Gaza secondant donc avec tant de soin l'ardeur que
Julien avoit pour le paganisme, ils ne manquerent pas d'estre

Julien avoit pour le paganifme, ils ne manquerent pas d'eltre climez, honoerz & cheris de luy 'Auffi il luer accorda la mort de S, Hilarion & d'Hefyque fon difeiple, avec la destruêtion de fon monastere, & des lettres pour chercher e e Saint par toute la terre; comme ils furent en effet le chercher jusqu'au monastere de Bruchium pres d'Alexandrie dont il estoit fort la veille. Mais ce qui seur fur bien plus agreable, j'c'est que comme ils

Santies, p. [Mais e qui feur fur bien plus agreable,] c'est que comme ils 1976.4.

euren intenér procés devant luy contre la ville de Maiume, ce juge equitable priva celleci des droits de ville, & du nom de Conflancie, & la foumit à ceux de Gaza sous le nom de la basse de la ville, (Ammien ignoroit sans doute cette sentences,) l'orsqu'en blassmant son Julien de ce que dans le jugement des procés il s'informoit à contretemps de la religion des parties, il pretend

que jamais neanmoins ni cette confideration, ni aucune autre, ne luy a fait rendre un arreft injuste. 197,4. Depuis ce temps, Maiume & Gaza ne firent plus qu'un corps

devillé pour lecivil: mais pour l'ecclessatique elles s'inen toujours deux villes, qui avoient chacune leur Evesque, leur Clegé, leurs autes sou leur sparoices; lleur diocesé, les s'estes de leurs Marryrs, & les memoires de ceux qui avoient esté leurs Evedques. Un Evesque de Maiome estant mort, celui de Gaza pretendit réunir cette Egisé à la jurisdiction, comme ne failant qu'un eméme ville, & par consequent ne devant avoir qu'un Evesque selon les Canons. Mais se Concile de Palestine jugea que Maiome ayant acquis le tirre de ville par sa piecé, & ne l'ayant perdu que pour la mesmerassion, par le jugement d'un prince payen, & en haine de la religion Chrétienne, elle n'en devoit point perdre ce droit dans l'Eglise; & ainsi le Concile luy ordonna un Evesque,

# 

# ARTICLE IX.

Julien défend aux Chrétiens d'enseigner, & mesme d'étudier les lettres humaines.

Name, p. 9.4. Julien, 3'que la défense qu'il sit aux Chrétiens par une loy p. n.a., Julien, 3'que la défense qu'il sit aux Chrétiens par une loy p. n.a., qu'il augmén. Jettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, & d'd'étudier les auteurs payens, voulant que No T p. lettres humaines, d'étaite de la commence de la commen

L Ruf 1,10.c.,12, F.17,-14 L'an de J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 362.

l'on ne receuft dans les colleges que ceux qui adoreroient les

[Cette loy fuivit apparemment ]'celle qu'il publia pour défen- Aum, I. 12. p. dre aux Chrétiens d'enseigner la rhetorique, la grammaire, & 4 Chry.t. or. mesme la medecine; & encore plus de faire la fonction de so- 40.0 456.d. phistes, qui estoient ceux qui formoient les jeunes gents pour les & Juli, epi, 42-p.

mocurs auffibien que pour l'eloquence, faisant profession d'ensci-1936 gner une philosophie civile, & de montrer comment on se doit

conduire dans le monde. ]

'Nous avons encore l'edit tout entier qu'il publia pour défen- p.192-195. dre aux Chrétiens d'enfeigner les sciences. Il v tasche tant qu'il Bar. 362.5 203peut de couvrir la veritable raison qui le luy fit faire, c'està dire la 307. crainte qu'il avoit que les professeurs Chrétiens ne fissent voir en expliquant les auteurs payens, combien leur religion estoit mal fondee: 'Il couvre, dis-je, cette crainte fous le pretexte pitoyable Juli 1914. qu'il ne falloit pas que ceux qui témoignoient honorer Homere & les autres auteurs femblables, en prenant la peine de les expliquer, se moquassent des dieux que ces anteurs avoient adorez, & traitassent d'impies ceux par le moyen desquels ils vivoient, 'Ainsi il leur donne le choix ou d'enseigner les poetes, s'ils croient P. 194. 195. qu'ils ont eu raifon, & s'ils veulent adorer leurs divinitez, ou de s'en aller expliquer Saint Matthieu & Saint Luc dans les eglifes, & de purifier par ce moven leurs oreilles & leur langue, d'une doctrine qu'ils croyoient fausse & impie, comme si c'estoit à un persecuteur des Chrétiens à seur prescrire ce qu'ils doivent faire pour pratiquer les regles de leur religion. Ce fut peutestre pour faire executer plus exactement cette loy, ]'qu'il ordonna le 17 Bar. 161.5 104. juin de l'année 362, que non seulement tous les professeurs des lettres feroient choifis par le Confeil & les principaux habitans

des villes, mais encore que le decret de leur election luy seroit envoyé, afin qu'il y ajourast son jugement.

'Orofe affure qu'on tenoit que presque tous les professeurs Orofig, c.jog. aimerent mieux abandonner leur chaire que leur foy. Cela eff ass.a. v. s. sim- certain de Marius Victorinus qui professoit l'eloquence à Rome c.2.5.p.19.60.16 plicien, avec grand eclat. Car il aima mieux abandonner cette profes- dfion, que de manquer de fidelité à J.C. Et il me femble, dit Saint

Augustin, que s'estant montré si genereux en cette rencontre, il n'avoit pas d'autre part esté moins heureux d'ayoir trouvé une occasion si favorable'de ne travailler plus que pour Dicu scul.

Not : 4. 'Le sophiste' Proerese cut aussi assez de generosité pour renoncer Hier, che Eun, s. Je penfe qu'il défendoit mefme le l'exercer,

\*Hift. Eccl. Tops. VII.

à la mesme profession, de laquelle il s'acquitoit à Athenes avec beaucoup de fuccés, quoique Julien luy accordaft de la garder par une grace particuliere, [peutestre parcequ'il avoit pris ses lecons.]

Jul. er.42.p.191.

Dans l'edit où Julien défend aux Chrétiens d'enseigner les lettres humaines, il en permet l'étude à tous ceux qui le voudront, mais il ajoute auffitost que c'est parcequ'il ne falloit point fermer l'entrée des sciences aux jeunes gents qui ne sont point encore determinez à rien, ni les amener par force au culte de fes dieux; & qu'encore qu'il fust assez juste de les guerir mesme malgré eux, il falloit neanmoins instruire les fous plutost que de les punir. Il est difficile de juger du sens de ces paroles embarasfees, & de voir s'il permet l'étude à ceux melmes qui faisoient ouvertement profession du Christianisme, ou s'il se contente de ne pas obliger tous ceux qui vouloient étudier dans les ecoles, à Ruf.l.to.c.31-F. faire une profession publique du paganisme, comme Rufin dit

affez clairement qu'il fit.

Mais s'il ne défend pas aux Chrétiens l'étude des lettres par cet edit, il la leur défendit bientost après par un autre, comme nous venons de le dire, ]'& femble leur vouloir interdire l'usage mesme de la parole. [Cet edit, ou le premier mesme, a paru honteux aux plus grands admirateurs de Julien, comme nous le Amm.l.11 15.p. voyons par Ammien, J'qui l'accuse en plus d'un endroit d'une dureré excessive, & avoue qu'il n'est digne que d'un eternel

122. 194, C.d.

'Le pretexte que Julien prit pour le faire, fut que des Chrétiens ne devoient point chercher d'autre science que la simplicité de leur fov, & laisser là les lettres humaines, qui estant alors appellées les lettres greques, n'appartenoient, disoit-il, qu'à ceux qui fuivoient la religion greque, c'est à dire le paganisme; se jouant ainsi ridiculement sur une equivoque de mots 'Mais ce raisonnement si puerile, selon lequel il cust du interdire aux Chrétiens non feulement l'étude de l'eloquence, mais l'usage entier de la langue greque,'& de tous les arts inventez par les Grecs i'& qui euft en melme temps interdit aux payens tout ce que les Grecs avoient receu des autres nations : cette raison, dis-je, si frivole, estoit une preuve convaincante, que Julien reconnoissoit luy mesme la foiblesse du paganisme, & qu'il jugeoit qu'on ne le pouvoit soutenir qu'en oftant aux Chrétiens les armes & l'appui de l'eloquence. Mais on ne le pouvoit pas foute-

nir par cette voie, non plus que par aucune autre, puisque la force

b.digr.a.b. p.98.99-

Ambiepatie. 141.C.

p. 51.b. P.99 100. p.st.b.c.d.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

347 des pa-

des Chrétiens ne confiste pas dans cette vaine eloquence des paroles, pour laquelle ils ont plutost du mepris que de l'estime, mais dans la connoissance de la verité, & dans les raisonnemens que leur solidité rend invincibles.

Theodorer raporte une raifon prefque femblable de cette de Thien, la, e. e.p.,
fenfe; & il femble que Julien mefme l'avouoir; s favoir que c'eftoit 641-b.,
parceque les Chrétiens tiroient de grands avantages contre l'es
payens de leurs livres mefmes, & les combatoient par leurs pro-

près armes, 

Sozomen nous en apprend une troifieme, & disque ce fut Sociaçul p.

par la jaloufie qu'il conceut de voir parmi les Chrétiens un grand de parloi, nombre de perfonnes qui honoroient l'Egifie par leur fcience & leur eloque ce, entre lefquels excelloème particulierement Apollinaires, S. Bafile, & S. Gregoire de Nazianec, dont la reputation effaçoir l'eclat de tous les foiphiftes payens. Mais fon en
vic contre la gloire de ces perfonnes ne fervit qu'à la rehaufter parloi.

d'avantage, Car Apollinaire vovant qu'on défendoir aux Chré-

davantage, Car Apollinaire voyant qu'on défendoit aux Chrétiens la lecture des auteurs payens, employa toute ce qu'il avoit responde de feience & de naturel à reparer ce défaut par un grand nomhanilisés bre d'ouvrages qu'il compola fur toutes fortes de matieres, tant en vers qu'en profe. Le Prefire Gregoire dit que celui de Nazianna vers qu'en profe. The Prefire Gregoire dit que celui de Nazianze s'appliqua pour la mefine raifion la la poelle. Nous ne vovons

neanmoins aucune de fes pieces qu'on puisse assure avoirs neanmoins aucune de fes pieces qu'on puisse assure avoir etté faire en extemps-ci.] Il semble qu'un la règie nommé Origene air set, ep, step, stait alors quelque écrit pour la religion, dont Saint Bassle à qui 177.

il l'avoir envoyé, témoigne faire de l'estime.

Socrate forme ici une quedition confiderable, favoir s'il n'euft socrapte, un point etlé plus utile pour l'Egliéque la défine que Julien au Gurin faire aux Chrétiens de lire les auteurs profanes, enf fublifté; & qu'on se fut content des Peres & des auteurs eccléfialtiques, Pour luy il croit que non, & remarque d'abord que J. C. & les Apoltres confiderant & Iedelavantage & l'avantage qu'on pouvoit retirer de certe étude, ne l'ont voulu n'approuver n'i condanner, mais l'ont laiffée à la difererion de chaque personne, parecque le bien, quelque part qu'il foit, et l'oujours à la verité; que meline S. Paul n'avoit pas negligé cette (cience; qu'elle et terse utile pour établir certaines verirez que les philosophes ont foutenues fort folidement ş que d'ailleurs nous y apprenons les regles de l'eloquence & du raisonnement, noccellaires pour défendre la verité contre ceux qu'il a combatent; & qu'enfin il n'y avoit pas de melleur moven de ruiner le pasquifine, qu'en pro-

X x ij

duisant ce que les payens en avoient écrit, & faisant rougir les 154défenseurs de l'idolatrie par la honte de leurs propres fables.

Ces raisons estoient sans doute tres fortes dans les premiers fiecles de l'Eglife. Elles le font moins pour la pluspart au temps où nous fommes, où nous n'avons plus de payens à combatre, où tout ce que les philosophes ont jamais dit de plus beau & de plus solide, se trouve renfermé dans les écrits des Peres, où nous pouvons tres ailément nous passer des anciens pour ce qui regarde les regles du raisonnement : & mesme pour l'eloquence , nous en trouvemons suffisamment, soit dans quelques anciens Peres, particulierement dans les Grees, foit dans quelques modernes, qui cedent peu aux anciens. De forte qu'il semble que la necessité d'étudier les auteurs payens, se reduit à apprendre la pureté de la langue latine, & à eftre capable d'entendre ce que les Peres ont mélé dans leurs écrits, des fables des poetes, ce qui pourroit paroistre assez peu important à ceux qui n'aiment que la solidité & non l'eclat de la science, s'il n'estoit vray qu'en n'entendant pas avec facilité les ouvrages des Peres, on ne les liroit pas avec plaifir, on s'en degousteroir, & on viendroir peurestre jusqu'à les negliger, à les meprifer, & à les oublier entierement. Ains on abandonneroit la fource de la tradition de l'Eglife, par laquelle on connoist la verité, & on serrouveroit reduit aux fausses lueurs de nos imaginations & du raifonnement humain, qu'on sçait par raifon, auflibien que par experience, estre une source de toutes forces d'egaremens dans la morale & dans la foy.]

排除物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物

# ARTICLE X.

Julien veut faire honorer les demons avec luy: Il fait perfecuter les Chretiens par les Gouverneurs.

p. 486,c.

Chry.LL.or.40. TULIEN ne faifoir encore qu'elcarmoucher, pour me servir de ce terme, lorsqu'il interdisoit aux Chrétiens la profession des iciences. Car comme c'eust esté une grande honte aux professeurs Chrétiens, de quitter leur religion pour un peu de gain, aussi il n'y avoir pas beaucoup de gloire à perdre son emploi & son érablissement plutost que sa foy. [Il eust bien voulu ne se pas

Naz.or.; p.ts. d contenter de cette perfecution secrette & couverte, l'Mais si d'une part il n'avoit pas le moyen de persuader l'idolatrie par ses raisons, il craignoit de l'autre la honte d'estre accusé de tyrannie. Ainsi il chercha des adresses, ou plutost des malices, pour estre cruel sans cesser de paroistre doux.

L'an de LC. 161.

PAR JULIÉN L'APOSTAT.

'Il le fit en plusieurs autres manieres ; mais une des plus cele- d. bres & des plus memorables, fut l'artifice dont il usa dans les "P. \$3. images qu'il fit faire pour estre reverées des villes, des peuples, & des magistrats, selon la coutume qu'avoient alors les Romains. Car au lieu des ornemens simples & innocens qu'on avoit accoutumé d'y mettre, il fit peindre avec son portrait, les images des demons qu'il vouloit faire adorer. Il y avoit dans quelques sor.1.50.17.9. unes un Jupiter fortant des nuées, qui luy mettoit le diademe fur 611,6. la teste, & le revétoit de la pourpre ; avec un Mars & un Mercure qui le regardoient, pour dire qu'il excelloit egalement dans

la science de la guerre & dans celle des belles lettres.

'Son dessein en cela estoit d'engager les peuples dans l'idola- b.qNaz.p 8184. trie fans qu'ils le sceussent, en leur faisant rendre aux demons l'honneur qu'ils rendoient à fon image, ne doutant point qu'aprés avoir fait ce pas, il ne les portast aifément à des actions plus criminelles: ou d'avoir pretexte de punir ceux qui refuseroient de rendre cet honneur aux demons, non comme Chrétiens, mais comme criminels d'Etat. Peu de personnes curent assez de pieté & d'intelligence pour echaper ce piege si artificieux ; & ceux là furent punis pour avoir esté trop éclairez & trop fideles à leur veritable Roy: Les autres qui estoient plus simples & moins spirituels, furent entrainez dans cette impieté, dont leur ignorance leur aura peutestre fait obtenir le pardon. Nous trouvons enco- Bar.362.5 189 re quelques vestiges de cet artifice de Julien dans des medailles, Byz.fam. où l'on voit son image gravée sous le nom de Serapis conjointement avec la figure d'Isis. On dit que dans le mesme dellein, Codiori. C.p.

il fit mettre à Nicomedie "des statues de luy & de sa femmes He- 97.b. lene qui estoit morte, fous les figures d'Apollon & de Diane; ce qui fit tomber un grand nombre de personnes dans l'idolatrie. Ce fut apparemment pour cela quelle grand Theodose sit abatre

quelques unes de ses statues, & décria les monnoies,

'Julien ne put pas demeurer toujours dans sa dissimulation, ni Naz.or.3.p.86. fe contenter d'attirer les Chrétiens au paganiline par ses persuasions ou ses tromperies : Il falloit que se feu qu'il nourrissoit au dedans de luy, aprés avoir jetté tant de fumée & tant d'étincelles, vomist enfin quelques flammes, & parust à decouvert. On en 4/87.4. vit quelque choie dans les edits qu'il publia, comme nous avons dit, pour depouiller les eglises. [Nous en verrons encore de plus grands effets à Antioche.

Mais ce que nous ne pouvons differer à dire, c'est la maniere dont il se conduisoit à l'égard des Gouverneurs & des peuples.

X x iii

Il efloir ravi que les Chrétiens fuffent perfecutez avec les ertuutez les plus inhumines; mais il vouloré (decharger de la haine
de ces cruautez, J'C'eft pourquoi il laifloit d'une part la vyrannie. 8: la violence au peuple, dont la fureur eft d'autant plus diffiére à papaifer, qu'il le conduir moins par la ration que par un
mortement aveugle; % de l'autre il donnoit ordinairement
mor

Prince, quelque indigne qu'un homme en fuit & par ses crimes & par sa mauvaise conduire.

Sort, 14, 5, 14, 8. — Ai sei les Gouverneurs considerant l'amour du Prince pour le

estoit sa vraie volonté.

140.4 190.C.

Sort, 15, 23, 24

Minf les Gouverneurs confiderant l'amour du Prince pour le paganifme, comme une occasion favorable à leurs interetles, encheriolient fouvent fur fes ordres, rattoit en augmentant les taxes qu'il failoir payer aux Fideles, cantott en leur faifaire endutaine de divers fupplies, il el l'avay qu'ils ne contraignoisen pas

Thart.14-14-14.

Thart.14-14.

Thart.14

sociation de de la moignoiené qu'une inhumanité mediocre s'& quand les Chrétiens luy venoient faire des plaintes des injuftes violences de les officiers, il leur répondoir que la loy de leur Evangie les obligeoit à fouffrir les maux qu'on leur faifoit, 'Il autorifoit de melme les plus grandes violences des peuples, par une tolerance plus forte pour eux qu'une loy, parcequ'elle marquoit mieux quelle

MAXMED MANUS MANUS

ARTICLE XI.

De S. Jean & S. Paul, & de quelques autres qu'on dit avoir fouffert à Rome & dans l'Italie fous fulien.

Seal, seup.

CE fut par ces divers arrifices que fans qu'il y euft de perfoété. Cution ouverte, ni d'edits publiez contre les Chréciens, ils
ethoiene neamoins contraints de s'enfuir & de fe cacher partour, (& qu'on voyoit mefine des martyrs en diverfes provinces
de l'Empire. Nous en marquerons jei les principaux, en com-

mençant par Rome & par l'Occident, où il y a moins de chofes à en dire.]

Amm.lin.zi.p.

'Tertulle fait Prefet de Rome par Constance, avoit encore

PAR JULIEN L'APOSTAT.

cette dignité lorfoue Julien se rendit maistre de l'Italie, avant le milieu de l'an 361. Maxime luy succeda des la fin de la mesme 1.21.7.191.b.c. Note 5. année; &"Apronien qui receut la mesme dignité au commen- 1.41.7.45.2. cement de 361, la possedoit encore sous le regne de Valentinien, 1.46.p. 111.5. Le premier estoit certainement payen. [On peut sans crainte 1,19,7,147,b. l'affurer des deux autres : & ainsi il n'est point étonnant qu'ils aient fait quelques martyrs. On en marque en effet plufieurs à Rome four Julien, quoiqu'il n'y en air point dont nous ayons des preuves bien affurées. Les plus celebres sont Saint Jean & S. Paul dont l'Eglise fait la feste le 26 de juin, & qu'elle honore tous les jours dans la celebration du Sacrifice, l'Saint Gregoire de Tours Gr.T.gl M.c. nous apprend qu'ils estoient freres, & qu'ilsont fouffert à Rome; \$3.p.129 :90-Se aussi ils sont celebres dans tous les monumens de l'Eglise Romaine, l'Leur feste est marquée dans le Sacramentaire de Saine Sacramentaire de Saine Sacramentaire Gregoire, avec une Preface qui porte aussi qu'ils estoient freres, ", p.167. Quelques exemplaires y ajoutent une vigile, qui est encore Thomas page. marquée dans le Missel de Thomasius, & dans d'autres monumens, \*Le calendrier du P. Fronto met seulement la feste de ces «Front, est.». deux Saints. Nous trouvons une eglife de leur nom que S. Leon Analic. 44.p. fit, dit-on, bastir auprés de celle de Saint Pierre pour servir à un monastere: Saint Gregoire le Grand dont le monastere en estoit Greg.in Ev.h. proche, y prononça la 34º homelie sur les Evangiles, selon que 19.14. 147.4 le titre le porte. Et dans un Concile tenu par le melme Pape, 14.0.44.p.611.

Deufdedit & Jean s'intitulent Preftres de S. Jean & S. Paul. [Leur veneration n'estoit pas renfermée dans cette ville de Rome.]'Ils font marquez entre les martyrs de Rome dans les Flor.F.616. martyrologes qui portent le nom de Saint Jerome, dans ceux de Bedel & du IX. siecle, & dans presque tous les autres Latins. 'Il y avoir dans le VI. fiecle une celebre eglife de leur nom à Ra- Fort. Mart. 1.4. venne. Le Pape Pelage II. envoya de leurs reliques, & de celles Pit de quelques autres martyrs, à S. Gregoire de Tours, qui raconte 100. comment le vaisseau où estoient ces reliques fut sauvé d'un grand danger comme par miracle. [C'est peutestre ce qui les rendit encore plus celebres en France, où nous trouvons un office Thomas p. 170. propre pour leur feste dans l'ancien Missel: & cet office marque 371encore qu'ils estoient freres. Mais elle y est misesau mois de feptembre, Jentre la feste de S. Cyprien & cellede Saint Maurice. Jean Abbé de Casemare raporte à Saint Bernard une apparition Bernapare, p. de ces Saines sur le malheureux succés de la Croisade de Louis le 344. jeune, C'estoient les patrons de son eglise. [Nous ne disons rien

s. Uluard , Adon, Rabau, Norker, Vandelbert.

de l'histoire de ces Saints, quoique nous en avons des actes fort 162. amples, parceque"nous ne voyons pas qu'on y puille rien fonder Nors 6.

avec quelque folidité.

On marque, comme nous avons dit, la feste de S. Jean & S. Paulle 26 de juin: & le 23 du mesme mois, Usuard & Adon mettent à RomeSaint Jean Prestre & martyr, decapité par ordre de l'impie Julien, qu'ils supposent visiblement avoir esté alors à Rome.

iun.b.

Mais aussi je ne sçay si rien nous oblige de l'entendre de Julien Bar. 162.5273 123. l'apostat, | comme Baronius l'a mis dans ses Annales & dans le martyrologe Romain. ["Il y en a qui croient que le chef qu'on v.s. Jeangarde à Rome dans l'eglise de Saint Silvestre du champ de Mars, Battite comme le chef de S. Jean Battifte, est celui de ce saint Prestre.]

Boll. ro,may,p. 55:45 6.

'Les actes de S. Gordien mettent nettement son martyre sous-Julien l'apostat : ["Mais c'est une piece visiblement fausse. Ainsi Nor: 7: il faut se contenter de savoir que Saint Gordien est un celebre Martyr de Rome; ce qu'il est aisé de juger] par les plus anciens martyrologes, qui marquent sa feste à Rome le dixieme de may, fur le chemin Latin & dans un cimetiere de son nom,'Ils sont fuivis par ceux du IX, fiecle, & par les autres Latins, Les Grecs l'honorent aussi le jour precedent, mais ne disent point sous qui il souffrit. Sa feste est encore marquée dans le Sacramentaire de S. Gregoire, & dans le calendrier du P. Fronto. On pretend que fous Adrien I. on rétablit une ancienne eglife de Saint Gordien. Des l'an 774, le corps de ce Saint fut transferé en Allemagne, &

Sacr.p. SE Front cal.p.77. a Boll. 10, may, P.5545 L

Bur. 30. (cpt,b.

distribué à divers monasteres de ce pays. 'Le martyrologe Romain fait memoire le 30 de septembre de Saint Leopard, qu'il appelle domestique de Julien, & dont il dit que le corps a esté transporté à Aix la Chapelle. On ne le fonde que fur Molanus. [Pour Saint Pigmene, S. Flavien, & beaucoup d'autres qu'on dit avoir souffert avec eux sous Julien, nous avons cru qu'il y avoit plus de raison de les raporter à la persecution de

Diocletien. Le reste de l'Italie croit aussibien que Rome avoir eu quelques

martyrs fous le regne de Julien. Le plus celebre est Saint Donat Evelque d'Arezzo en Toscane, dont on fait le 7 d'aoust. Usuard & Adon disent effectivement qu'il a esté confonné du martyre fous l'Empereur Julien."Cependant il y a bien sujet de croire Nova 8. qu'on ne luy doit point donner d'autre titre que celui de Confesseur. Bede, & ses actes, avec tous ceux qui les ont abregez, luy Greg.dial.l.t.c. attribuent)'ce que S. Gregoire le Grand dit qu'un S. Donat avoit autrefois refait par miracle un calice rompu en pieces. Le nom

7.p 30.c. & Flor.p.736. 737.

1. Campidmenfi , Vacingartenfi, Prunienfi.

dc

L'an de J. C.

L'andeJ.C. PAR JULIEN L'APOSTAT.

362.

de ce Saint fe Îit dans les plus anciens martyrologes, î& enfuil?
dans Bede, Ufuard, Vandelbert, & les autres pofterieurs, l'Sa Thompatos.
fefteeft aus immarquée dans le Missel Romain de Thomasius. On Hoppatos, trouve une eglisé de son nom au diocesé de Luque dans un acte
de l'an 766. Des villesentieres ses fons reuse honorées de le porrets; rentire, son.

aci an 766. Des vines entieres teioni crues nonorescae le porter; Fenite, 146.

'Éx celle d'Arezzo le revere comme fon parton, Ugbar, 147.

'On joint à fon hiftoire celle de S. Hilarin, qu'on dit avoir efté A607,149.

moine d'Arezzo, & avoir efté aufit martyrizé au mefine lieu

quelque temps avant S. Donat. On pretend que son corpsa esté transporté à Ostie, où Usuard & Adon marquent le 16 de juillet Noves S. Hilarin moine martyrizé sous Julien ("Mais il y a des raisons de croire que ce sont deux Saints différens, Vandelbert met aussi S. Hilarin Martyr les fode juiller.)

No 11 10. 'L'Eglife de Brinde celebre le 5 de decembre"Saint Pelin fon Birt, dec.f.
Evefque, qu'elle croit avoir esté martyrizé sous Julien. 'Un écrit Ughts, 191-19.

fait après l'an 1124, en raporte divers miracles.

On pretend que Saint Valentin Evedque de Terracine, & Boll-Kamars, Saint Damien fon Diacre, on efté marryirez fous Julien dans Maria. P'Abruzze citerieure vers Citta di Chieti, & que leurs corps font aujourd'hui dans une ville de ces quartiers là qui porre le nom de S. Valentin. On fait de ces Saints le 16 de mars. Nous ne trouvons rien d'eux'que dans les actes qu'en donne Bollandus, divifez en past-spi douze leçons, Se'erits depuis que les Normans fe furent rendus pastidamilles de ce pays, l'etlà dire dans l'onzieme fiecle, ou depuis, f. Ill y a quantité de fautes contre l'hifòre. J

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XII.

# De S. Eliphe & de S. Emilien.

BARONIUS croit que les Chrétiens des Gaules fouffrirent Basyas 177.

Boaucoup fous Julien par la cruauté de Saluste Prefer du 1810.

Nota in Pretoire, & de Diofcore fon Vicaire, ["Mais cela n'a pas de fondement, I'll y en a davantage à raporter & aux Gaules & au temps 5 177.

V.6m time. de Julien la confession de S. Victrice, depuis Evesque de Rouen,

'qui cult acquis la couronne du martyre, si Dieu ne luy cust con-Paulepan,
fervé la vie par plusicursmiracles, comme nous l'apprenons de Millys
5, Paulin,

'On croit que Saint Eliphe fut alors martyrizé fur la riviere de Sonisode,

No II. Voire, au diocefe de Toul en Lorraine. Il paroit par fa vie, "qui 1495 12. est fort nouvelle, ] & par quelques autres pieces, que son corps a \* His. Euch Tom. FII.
Y y

p.249.250, pr.p.246. p.246.5 t. 354

éléé transferé en l'abbaye de Saint Marcin à Cologne, ôu il fut reconnu par l'Archevefque Herman l'an 148, 70c et ru à la priese d'Alban Abbé de ce lieu que Rupert Abbé de Duitz pres de Colognecomposit l'hifoire qui l'en afaire. Il dit queSaintEliphe eu un frere nommé Eucaire, qui fur Evefque & Marcyr, [Il ne dit pas d'où il fut vedque, Il al jour que detrois de fes feurs qui demeurerent vierges, on favoit que Libarie & Sufanne avoient acquis la couronne du martyre, & que l'on doutoit fi Menne qui effoit l'aifinée n'avoit pas eu le mefme bonheur. Il marque la Épulture de Sufanne en Champagne, & celle des deux autres en d'autres lieux auffi peu connus que le font ces Marcyres; [& il eft difficile de juger fi le ravages que les Gaules om toffferts depuis ce temps ]4, ont aboil leurs veritables hifoires, ou s'ilsont donné lieu a en inventre de faulles. Le nom de S. Eliphe feul a effé inferé

Sauft.p.717.

dans le martyrologe Romain au 16 d'octobre, & ne se trouve point dans Adon ni dans Ufuard, j'M' du Saulfay le met le 11 du mesme mois. [Nous ne trouvons point que la persecution de Julien air fait des martyrs dans! Espagne, ni dans l'Afrique, ni'dans la Grece & Nova 19, les autres provinces de l'Ulivi. 'Um' la le troumbe de S. Emilion

Thdrt,1,5,c.3,p, 641,641|Hier, cht|Chr,Alex,p, 691|Amm,l,17, p,340. Hier,chr. Men,18,jul.p. 176,177.

les autres provinces de l'Illyrie, [Mais le triomphe de S. Emillien à Doroftoleou Doroftore ville confiderable de la Thrace, dans la provincede Mefie, a efté remarqué par Saint Jerome, auffibien que par Thedodoret. Il fut brulé tout vil par ordre du Vicaire de Thrace, nommé Capitolin, pour avoir renverdé des autrels, brité des flatues, & "jerce par cerre tout l'appareil des factifies. En des Grees difens qu'il fit cette action durant la nuit, & que com-

Les Grees difent qu'il fit cette action durant la nuit, & que comme on eux arreité fur cela d'uverfes perfonnes, à qui on donnoit déja la queftion, il fe vint prefenter luy melme, qu'on le bateit avec des nerfs de beuts, & qu'on le jette dans une fournaité oui mourur fans que son corps ful brulé, [comme S, Polycarpe, 1]ls affurent qu'il febrie fellave d'un payen. Mais des auteurs plus

Chr. Al, p.690| Thphn.p.45.c, Bar.362.5 87. Amb.ep.17.p. 214.2.b.

'On eroit avée toute forte de fujer que c'est luy que marque S, Ambroisé, Jorque parlant de ceux qu'on vouloit punir pour avoir brulé un temple des Valentiniens, il dit que beaucoup de Chrétiens feroient ravis de fouffirir pour une caus si juste, qu'on se souvenoit encore qu'un Fidele avoir remporré la conronne du martyre sous Julien, ayant essé condanné à mort pour avoir abatu un autes l'e troublé le facrifice; se que le juge

anciens nous apprennentiqu'il avoit porté les armes,

T. Au lieu de vin egglarin, qu'on lit dans la chronique d'Alexandrie, melme selon l'edition de M' du Cange, p. 297 é, il suit apparemment sin 17. Comme on le lit dans l'Acophano.

L'an de J.C.

au contraire qui l'avoit condanné, avoit toujours esté regardé, non comme un ministre de la justice, mais comme un persecuteur; que períonne ne luy avoit jamais voulu parler, ne l'avoit jamais salué, & que Dieu l'avoit puni par la perte du fils qui devoit estre son heritier.

[L'Eglise a donc jugé devoir canonizer l'action de S. Emilien, quoiqu'elle soit hors des regles ordinaires.]'Aussi les Grecs ho- Meng. 173-178. norent ce Saint le 18 de juillet, & en font leur grand office. Les Flor p. 469. plus anciens martyrologes latins le marquent le mesme jour, en quoy ils font fuivis par Ufuard & par divers autres. [Ainsi l'on est comme affuré que c'est le veritable jour de sa mort; & ce jour ne se rencontre sous Julien qu'en l'an 362. l'Les martyrologes de 164. Saint Jerome luy joignent divers autres Martyrs, [& c'est une preuve qu'ils ont fouffert au mesme jour & au mesme lieu ; mais je ne sçay si l'on en peut conclure qu'ils aient aussi souffert dans le mesine temps, l'Il y a eu à Constantinople une eglise de Saint Cost. ori. Co. st. Emilien, qui donnoit mesme le nom à une porte de la ville qui di Cang, de C.i. en estoit proche. Elle a esté rebastie par Basile le Macedonien, [C'estoit d'un autre S. Emilien, si l'on s'en raporte à ce que disent les nouveaux Grecs, que cette eglife estoit plus ancienne que Constantinmesme,"& qu'il l'augmenta encore, Cependant selon le menologe de Canifius, ils n'honorent que Saint Emilien de Dorostole, & celui de Cyzic qui est encore beaucoup plus nou-

V. fon titre.

veau.

&cc.

'Il y en a qui mettent fous Julien le martyre que S, Philippe Bar.161.587. Evelque d'Heraclée endura à Andrinople, avec quelques autres de son Eglise: mais nous croyons qu'il appartient plutost à la persecution de Diocletien.]

DISCRESSERVANDE DE DEBEGROE DE DEPENDE DE DESCRIPTION DE LA CONTRACTION DE DESCRIPTION DE DESCRI

ARTICLE XIII. Des Martyrs d'Egypte..

[ N O u s allons voir dans l'Orient bien d'autres effets de l'apostasse de Julien, arrivez en partie] par les emotions Thân. 1.54.5.5. & les soulevemens que les peuples payens y exciterent de tous 640.c.d. costez. Car ccux qui estojent esclaves de l'erreur & de l'idolatrie ne se contentoient pas d'ouvrir les temples, de celebrer ces mysteres abominables qui meritoient d'estre ensevelis sous un eternel oubli, de souiller le feu par celui qu'ils allumoient sur les autels, la terre en la trempant du sang des victimes, & l'air Y v ii

PERSECUTION DE L'EGLISE en le rempliffant de la fumée & de l'odeur de tant d'animaux 1614 facrifiez aux demons. Comme ils estoient agitez avec violence par ces dieux qu'ils adoroient, ils couroient avec fureur par les rues, offensoient les personnes de pieté par toutes sortes de railleries & d'outrages, & n'omettoient aucune des infultes qu'ils leur pouvoient faire, D'autre part les Chrétiens ne pouvant pas [toujours]fouffrir leur insolence & leurs blasphesmes, "repousfoient leurs injures par les justes reproches que meritoient leurs 100%. egaremens, & faifoient voir la vanité infoutenable & ridicule de leur fausse religion. Les payens vivement piquez de ces reproehes sufoient de la licence que la protection du Prince leur donnoit, & en venoient jusques aux coups & aux meurtres : Et Julien au lieu de maintenir la paix entre les peuples[par la punition des

coupables, les excitoit les uns contre les autres, & diffimuloit toutes les violences que les plus furieux faifoient contre les plus modercz. Saint Gregoire de Nazianze commence le recit abregé de ces

tragedies, par ce qui arriva à Alexandrie. On verra"en un autre v. S. Athaendroit tout ce qui regarde la mort de George usurpateur du nase \$93. fiege d'Alexandrie, tué par les payens en 362 vers le mois d'aouft, Mais les Alexandrins ne s'en contenterent pas.]'Ce peuple n'a-

turellement porté à la fureur & au tumulte, abusa avec une extreme infolence de la facilité que le temps luy donnoit pour se satisfaire : & outre beaucoup d'autres emportemens, on tient qu'ils y ajouterent cette impieté, de remplir l'eglife du sang des animaux qu'ils immoloient au demon, & de celui des hommes qu'ils facrifioient à leur cruauté. Ils avoient pour chef dans cette entreprise un philosophe de Cour qui ne s'est jamais fait connoistre que dans cette occasion. Quelques manuscrits l'appellent Pythiodore;'& il paroist qu'Elie de Crete a lu ainsi. Après ces profanations, les Juifs & les payens reduifirent en cendres cette

4 Amb.ep. 17.P. eglise, qui estoit la principale de la ville, & qu'on nommoit la Bids es. Cefarée.

[Le reste de l'Egypte se sentit aussi de la violence des payens, Outre la persecution qu'on fit aux saints solitaires qui en estoient l'ornement, les actes de S. Jean & S. Paul portent que"S. Gallican v.12 note 6. qui estoit un homme de qualité, s'estant retiré dans cette provinée, y eut la teste tranchée par ordre de Julien. Sa feste est marquée le 25 de juin dans Ufuard & les autres posterieurs.]

'Les Grees font memoire le 9 de juillet de S. Patermuthe & S. Coprés folitaires d'Egypte, & de S. Alexandre foldat, qu'ils

P-641.8.

Naz.or.3-p.87.

n.t. r.p. 18.b. £ 1.0 147.2.

211.f. Epi. 69.C. 2. P.

718.b.

Men.p.8r.

L'andeJ.C.

&c.

&cc.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

difent avoir efté marryrizez enfemble par ordre de Julien 1 & ils en raportent une hibitoire [qui feroit confiderable, quoiqu'un peu Metaphraltique, si elle ethoit mieux autorsfiee, ]l'aronius les a Bars Julie, imitez : & il dit qu'il avoit vu des actes de ces Saints dans un manuscirie de Rome, mais qui meritoient d'eftre cendurez & corrigez, [Les Grees ne disent point ou ils ont souffert; & ils supposient que ce fut au lieu où elloit Julier.

# 

## ARTICLE XIV.

De S. Eufebe & fes compagnons Martyrs à Gaza, & de S. Zenon Evelque de Masume.

R IEN ne fit plus d'eclat dans la perfecution de Julien que la Nez.or.j.p.87.5.
furcur des habitans de Gaza dans la Palestine. [Ils ne se contenterent pas de la persecution qu'ils avoient faite à Saint Hier, v. Hil. p. Hilarion, and avoir brule l'eglife que les Chrétiens avoient dans leur ville, bni d'avoir contraint plusieurs Chrétiens de leur ter- 215.6 ritoire à s'enfuir, entre lesquels se trouva le grandpere de Sozo- 6 Soz. L. c. e. s. p. menel'historien, que Saint Hilarion avoit converti, & plusieurs 617-2. autres de ses parens: 'Ils commirent encore des cruautez étranges c.9.p.60,c. contre trois freres, Eusebe, Nestabe, & Zenon, qui se tenant enfermez & cachez chez eux,'y furent pris, chargez de coups, d. & mis dans une prison. A prés cela, les infideles allemblez dans leur theatre, commencerent à declamer contre eux, & à se plaindre que sous le regne de Constance ils avoient fait quelque tort à leurs temples, & avoient tasché de ruiner leur religion. En criant de la forte, ils s'animerent si fort les uns les autres, qu'ils coururent en foule à la prison, en tirerent les Saints, les trainerent p.606.4. par les rues, leur firent"tous les maux imaginables, aufquels les femmes mesmes voulurent prendre part, jusqu'à ce qu'enfin ils les mirent tout à fait en pieces : '& alors ils les allerent bruler hors b. de la ville; & ce qui resta de leurs os, ils les mélerent parmi ceux des animaux qu'on avoit accoutumé d'aller jetter au mesme endroit, afin que les Chrétiens ne les pussent pas distinguer. Mais Dieu[qui se plaist à faire des miracles en ces rencontres,]les sit trouver bientost aprés à une femme Chrétienne. [On ne dit point en quelle maniere,]'finon que Dieu luy commanda en fonge de b.c. donner ces reliques"à Zenon cousin des Martyrs,

'Ce Zenon avoit esté pris avec ses cousins, ou pres d'estre pris « Y y iij

and in Google

PERSECUTION DE L'EGLISE L'an de J.C. & d'estre martyrizé avec eux. Mais durant le tumulte il trouva 162. moyen de s'echaper, & s'enfuit à Anthedon, ville maritime qui n'est"qu'environ à une lieue de Gaza, s'il n'y a point de faute so flades. dans Sozomene. Mais comme cette ville n'estoit guere moins zelée pour les idoles que celle de Gaza,'il y fut decouvert & fouetté tres cruellement par les habitans, qui le chasserent enfuite. Il se retira donc à Maïume, où la femme qui avoit ramassé les restes des corps de ses cousins, les luy vint apporter suivant l'ordre qu'elle en avoit receu de Dieu.'Il garda quelque temps chez luy ces facrées reliques ;'& ayant depuis esté fait Evesque de Maïume sous Theodose, il bastit une eglise aupres de la ville, fous l'autel de laquelle il mit les reliques des trois Martyrs ses cousins, auprés du tombeau de S. Nestor qui estoit mort chez luy. 1.5.c.9.p.606.d. 'Ce S, Nestor estoit, comme luy, cousin de S, Eusebe & de ses freres : Il vivoit avec eux,'& fut aussi pris avec eux, emprisonné, battu, trainé comme eux. Mais durant qu'on le trainoit, quelques uns eurent pitié de luy. [On le retira,] & on l'alla porter ou jetter hors de la ville à demi mort. Quelques personnes l'enleverent, & le porterent chez S. Zenon, où il mourut des blessures qu'il avoit receues, quelque soin qu'on prist de le panser: de sorte qu'il merite bien le nom de Martyr que luy donne le martyrologe Romain dans la memoire qu'il en fait le 8 de septembre, conjointement avec les trois autres; j'quoique Sozomene se soit contenté de l'appeller Confesseur. Puisque nous avons commencé à parler de Saint Zenon de Maïume, nous ajouterons ici le reste de ce que nous en apprend jeunesse & au mariage & à la vie seculiere, & s'appliqua avec grand soin"au ministere de Dieu, selon les termes de Sozomene, at the [qui semblent pouvoir marquer qu'il faisoit la fonction de Dia- 2600 .... cre, l'Il pratiquoit neanmoins la vie solitaire avec un frere qu'il immerque,

a,

b.c.

P.607.2.

p.606.d.

17.c.18.p.7p.d. Sozomene, l'rémoin oculaire de ses actions. Il renonca des sa avoit nommé A jax, mais dans Maïume, & non dans les deferts. Cet A jax avoit esté marié : on pretend qu'il avoit eu trois enfans, dont l'un fut marié, & deux embrasserent la continence, & une vie toute occupée de Dieu, selon l'education qu'ils avoient receue de leur pere. A jax aprés avoir eu ces trois enfans, avoit renoncé tout à fait à l'usage du mariage, & embrassé la vie monastique avec son frere. Ils avoient tous deux une foy tres pure; & par la profession ouverte & genereuse qu'ils en faisoient, ils meriterent la haine des payens, qui les battirent plusieurs fois avec aintique. une extreme inhumanité.

w 600gl

L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

'A jax gouverna depuis sous Theodose I, avec beaucoup de e.d. fagesse & dereputation l'Eglise de Botolie. Je ne sçay si ce seroit quelque ville de la Palestine, qui n'est pas connue, ou seulement] la paroice de Bethelce au diocese de Gaza, quoique les termes 1.6.c.p.p.68e.d. de Sozomene conviennent mieux à un Evelque.] Pour S. Zenon 1,50,9 p.656.d.l. il est certain qu'il fut fait Evesque de Maïume sous Theodose I, 7.cas p.711.d. '& qu'il gouverna si longtemps cette Eglise, qu'il devint le plus p.752.2. ancien Everque de la Paleitine, ayant vecu au moins environ p.751.4. cent ans. A cet age mesme il ne manquoit jamais de se trouver à l'office du marin & du soir, à moins qu'il ne fust malade. Il con- p.772-24 tinua toujours dans [les austeritez de] la vie monastique; & quoique son Eglise fust fort nombreuse & fort riche, il ne cessa point tant qu'il vécut de faire de la toile, & de gagner par ce travail de quoy s'entretenir & de quoy donner encore l'aumofne.[On peut juger par la durée de son episcopat qu'il n'est mort que sous Theodofe I I, & affez avant dans le V, fiecle, Le martyrologe Romain marque sa feste le 26 de decembre.]

Ceux de Gaza autorisez par Julien, font de nouvelles cruautez.

IP D'UN recourner à equi se passini à Gazza Gous Julien, quand la première chaleur des payens qui avoient mussiacé se cruellement les Marryrs, siu un peu passice, ix qu'ils vinnent à seus, especiale peur que l'Empereur ne les laissait pas sans chatstiment, il cou sorie mémedéja parmieux un bruit, que le remords de leur conscience leur faissi ceroire verienbles, que Julien en estoir forc en colere, & qu'il vouloit decimer le peuple: & le Gouverneur de el aprovince en avoit fait arrefter quelques uns qu'on croyoit austeurs de la province en avoit fait arrefter quelques may qu'on croyoit austeurs de la fedition, pour les faire punir & juger selon les loix, ou bien, comme die Sant Gregorie, il avoit fait executer pluseurs ?\* Chréciens, & chastier legerement quelques payens, pour arrester la fedition qui elsoit prette à s'augmenter, & tenir le milieue untre le temps & la justice, enfaits faisant d'un costé celui qui dominoit, & donnant de l'autre quelque chos è à l'autretté des loix.

'Mais Julien bien loin de chaftier, comme il devoit, l'insolence son péonts de ceux de Gaza, ne leur en fit pas seulement une reprimende par lettre, quoiqu'il l'eust fait à ceux d'Alexandrie quand ils avoient eus George l'Evesque des Ariens, 'Au contraire, il fit alvangua.

L'andel.C.

Naz.or.1-P-91.2.

"Nem ne fait mieux voir la veritable cruatuté de Julien, focuverre fosu une fauffe douceur, & l'injuftice de ce pretendu philosophe qui fe faifoit un honneur de ne pas perfecuter les Chrétiens, pendant qu'il les perfectuoir effectivement, l'Cara n'eftoir ce pa là, dit S. Gregoire, un edit de perfectuoin encore plus exprés & plus preflant que ceux qu'on affiche & qu'on public dans les villes : Quelle difference y a t-il, entre declarer les Chrétiens coupables de mont, & témoigner effet bien aife qu'on leur ofte la vie, [mefine par des féditions qui nefe doivent jamais approuver,] jufqu'à faire un erime capital à ceux qui veulent donner quelques bornes à la perfectuion qu'on leur fait? La volonté du Prince est une loy, & une loy plus forte que les loix publiques, lorfqu'elles ne font pas appuyées de l'autorité fouveraines, [plus forte mei que celles que le Prince auroit faites; puisque fouvent les Rois nesementent pas en peine de fairevexeuter leurs propres loix ensementent pas en peine de fairevexeuter leurs propres loix

or.3.p.87.88j Thdrt, l.3.c.3.p. Auffi ceux de Gaza commirent de nouvelles cruautez bien plus horribles que les premieres, l'Ils ouvrirent le ventre à des hommes honorez de la dignité du facerdoce, & à des femmes venerables par la virginité involableque (lelas gardoiens, & yaan mis à nud toutes leurs entrailles, ils les remplirent d'orge, pour déonner le divertiflement de faire manger aux pourceaux l'un & l'autre enfemble, & les engraiffer, ou plutoft le raffafér eux merimes par le palifir qu'ils prenoient à cet pécalce, l'd'une nour-riture qui n'ert digne que des demons ou de ceux dont ils font abfolument maiftres. Theodoret & la chronique d'Alexandrie, attribuent la mefme cruauté à ceux d'Afcalon qui brulerent auffi l'eglife des Chrétiens, Eles Grecs les fuivent dans leurs Ménées, où ils honorent ces faintes vierges & ces dignes miniftres de l'aucel, le a 9 de march, le a 9 de marchel, le a 9 de march, le a 9 de marchel, le

Thdrt.p.641.b] Chr. Alex. p.686. 6 Amb.cp.17.p. 213.f. 6 Men.p.259] Boll.mars.t.1p. 874.c.

STORE OF THE PERSON

ART, XVI.

#### ARTICLE XVI.

Les payens deterrent & brulent les os de S. Jean Battifte & d'Elisee.

[ DUISQUE nous fommes dans la Palestine, il faut voir une autre espece de crime que les payens y commirent dans la ville de Sebaste ou Samarie, l'Car comme le regne de Julien Russiane, a.e. fembloit leur lascher entierement la bride, & leur permettre 190.1Thdr. 14. toutes fortes de violences; leur infolence se porta jusqu'à violer Al p. 650 Philig. le tombeau du faint Precurfeur, qui estoit à Sebaste, & à en jet-1.7.c.4.p.89. ter les os de costé & d'autre. Ils ramasserent ensuite ces mesmes os, les brulerent avec des os de bettes felon Philostorge, en mélerent les cendres avec la poussiere, & les repandirent ensuite en divers endroits de la campagne. Dieu ne laissa pas d'en confer- Ruis 1901. ver une partie pour la confolation de son Eglise. Car il se rencontra la quelques moines de Jerusalem qui y estoient venus pour prier, & qui vovant commettre un crime si detestable, crurent se devoir exposer à la mort pour conserver au moins une partie de ces os facrez. Ainsi se melant parmi ceux qui les ramassoient. pour les bruler, ils en ramasserent eux mesmes autant qu'ils purent '& puis se retirerent, sans que les autres ou étonnez de leur : courage, Jou occupez à leurs folies, se missent en état de les arrefter. Ils porterent donc ce threfor à leur Abbé nommé Philippe, qui nese croyant pas dignede le garder luy mesme, l'envoya à S. Athanase par Julien alors Diacre & depuis Evesque dans la Palestine. [C'estoit dans le temps que Saint Athanaseestoit à Alexandrie, où il ne revint qu'en 362 vers le mois d'aoust, & il fut obligé d'en fortir avant la fin de la mesme année, Il receut avec joie les reliques que Philippe luy envoyoit, & il les mit en prefence de peu de personnes dans la muraille d'une egliseque l'on avoit creusée, afin de les conserver pour un meilleur temps. [Divers autres lieux furent encore enrichis alors des reliques de Saint v.s.Jean B. Jean Battifte; & il paroiff"qu'il en demeura auffi quelques unes. à Sebaste dans son tombeau.

\$8,9.

Philostorge die que les payens firent le mesme traitement aux phile.17. c.4.p. reliques du Prophete Elifee, dont le tombeau estoit aussi à Se- 19.

baste, qu'à celles de S. Jean Battifte.

Saint Gregoire de Nazianze paroist marquer ce que ceux de Sebaste avoient fait, l'Iorsque parlant des crimes que le regne de Naz, or, 4.p. n.s. Jovien empeschoit les payens de commettre, il dit qu'ils ne met. Le.

a Hier.ep.17.17. P.117.b|174.d.

\* Hift. Ecd. Tom. VII.

161 tront plus le feu aux tombeaux des Martyrs, dans l'imagination qu'en deshonorant les foldats de J. C, ils empescheroient les autres d'entrer dans les mesmes combats; qu'ils ne consumeront plus par le feu les reliques des Saints mélées pour les faire meprifer avec des os"infames; & qu'ils ne les jetteront plus au vent, amonime. pour les priver de l'honneur qu'i leur est du,

Bar. 162.\$ 196. Juli.mif.p.95. Amb.ep.17.7.

4 Juli.p.95.

'Ceux de Sebaste ne firent apparemment qu'executer les ordres de Julien, qui dit que les villes voifines d'Antioche avoient ruiné par son ordre tous les tombeaux des athées. Cela peut marquer ausli les eglises, ou estoient ordinairement ces tombeaux j'& en effet, la pluspart des eglises de ces quartiers là furent brulées. Julien ajoute que les peuples s'estoient portez avec tant d'excés dans ces rencontres contre les Chrétiens, qu'ils en avoient encore plus fait qu'il ne vouloit,

Ath,de fyn.p. \$80.c|\$81. Chr. Al. p. 686] Nobr.1.10.c.15.

Les payens de la Paleitine commirent encore la mefine inhumanité à Scythople, quoique dans un su jet bien different, puisque c'estoit contre Patrophile Evesque de la mesme ville, ce vieux & obstiné défenseur des Ariens, J'dont il avoit encore appuyé la plus noire impieté en l'an 359, dans le Concile de Seleucie qui le deposa. Les payens le deterrerent, jetterent ses os de costé & d'autre, & fuspendirent sa teste par raillerie comme pour servir de lanterne.

Thohn p.41.dl Soz 1,5-c.21,p. 610.26

'Theophane dit que Julien fit boucher une fontaine qui estoit à Nicople, ou Emmaus comme l'appelle l'Evangile, parceque J.C. s'y estant une fois lavé les piez, à ce que tenoient ceux du pays, son cau guerissoir toutes sortes de maladies, soit des hommes, foit des bestes. Mais si Julien sit boucher cette fontaine, on la deboucha aprés luy, & Dieu continua à y faire les mesines miracles.]Car Sozomene en parle comme d'une chose qui se voyoit encore de son temps.

ARTICLE XVII.

De la statue de 7. C. à Paneade.

Phot. C. 171.p. 4 Soz.l.5,c.2 .p.

TA VANT que de fortir de la Palestine, il faut voir une nou-A velle impieré que Julien y commit. J'A l'extremité de cette province, ou felon d'autres dans la Phenicie, il y a une ville à qui ceux de la Tribu de Dan avoient autrefois donné leur nom e Judiens, v. 19. att lieu de celui de Laïs qu'elle portoit auparavant, d'On l'a aussi d Philig. 1.7.c.s. appellée Paneade, felon quelques uns, est on a donné le mesme

e n.p.181 Jol. b.1.1.1.c.s.p.789.b. L'an de J.C. 161.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

nom à tout le pays d'alentour, soit à cause de l'idole de Pan que Phise p. s. les payens y adoroient, foit à cause de la montagne voisine ap. Euf.1, e. 17. p. pellée Panion, ou à cause de la fontaine de mesme nom dont sort asa.c. le Jourdain, comme le décrit Joseph. Saint Jerome distingue Dan P.746, f.gl.l.c.

reduite, dir-il, à un petit village qui gardoit ce nom, & Paneade, 18. p. 860.861. comme deux lieux differens, & eloignez"d'une lieue & demie. 180.c[187,2, Philippe le Tetrarque fils d'Herode ayant'rebasti & orné cette Josant. 18.c.1. ville de Paneade, la nomma Cefarée de Philippe, qui est le nom F. 6 8.f. que l'Evangile luy donne ;]& le jeune Agrippa l'ayant encore e. augmentée, la nomma Neroniade, à cause de Neron qui regnoit alors. On croit que les Romains en ont fait peu aprés une colo- Spanh.l.sp.913. nie, & on le tire de ce qu'on en trouve diverles medailles latines. 914. 'Elle y est appellée Cesarée sous le mont Panion, ou Cesarée P. 891-Paneade, 'Les Pheniciens continuoient toujours à la nommer Euf.1.7, c.17.9.

Paneade: des rhemiciens continuoient conjunt au les Conciles, où elle est contée de la premiere Phenicie. On pretend que 304.

e'est celle qu'on appelloit Belinas au XIII, siecle.

'C'eftoit la tradition du 3º & du 4º fiecle, que l'Hemorrhoiffe Fully.c.it.p. qui fut guerie en topchant la robe de nostre Seigneur, estoit de 165.2. cette ville de Cesarée ou Paneade. L'on y montroit la maison où l'on tenoit qu'elle avoit demeuré, & l'on y voyoit devant la porte b. de cette mailon un trophée admirable & un monument illustre tant de la grace qu'elle avoit recene du Sauveur, que de la re- Phot.p. 10031 connoissance qu'elle en avoit eue. Car pour témoigner sa gra- Philg. P. 87. titude & fa for, d'une maniere qui ne luy parust pas indigne de la grace qu'il avoit faite, elle fit faire une statue d'airain qui Balp.asj.b. representoit une femme à genoux, les mains étendues en posture de suppliante, & vis à vis une autre statue aussi d'airain d'un homme tour debout, vestu d'une robe longue & majestueuse, qui rendoit la main à la femme. Ces deux figures effoient dans Phile.p.87. la ville melme, auprés d'une fontaine, entre plusieurs autres statues qui servoient d'embellissement à ce lieu.

'Au pie de la statue du Sauveur, il naissoit une espece d'herbe parieus, pare toute particuliere, inconnue aux medecins & aux plus curicux besondered, herbolistes, qui s'elevoit jusques à la frange de la robe, & servoit eleuse, such de remede contre toutes fortes de maladies, principalement Phile p 87. + 99 nalle. contre "celles qui viennent de corruption.'Rufin dit politive- n.p.274/Ruf.J.

ment qu'elle n'avoit cette vertu que quand elle avoit atteint le 7.6.14.p.114.1. bord de la robe, D'autres croient qu'Eusebe dir qu'elle ne mon- Eus, n. p. 190, 1. b. toit jamais plus haut. Rufin ajoute encore qu'elle gueriffoit Rufie par loriqu'on buvoit l'eau ou on l'avoit fait tremper, ...

PERSECUTION DE L'EGLISE L'andelic.

Cette stratue estoit posse sur un pictestal assez elevé, voit ""

Possez de la circa de la compania de la marquoit toute Nota sa l'histoire. On pretend qu'elle fut transportées sur la note constance dans "la facrilité de l'egisse, comme en Aleganun lieu plus honorable, & en mésme temps plus commode pour "cette qui la venoient voir. [Car beaucoup de personnes y venoient]pour montrer l'amour qu'ils avoient pour cetti qu'elle

reprefentoit.

p. 58, 50 a.p. 50 file judques au regne de Julien, qui voulant decharger sur cette
fila judques au regne de Julien, qui voulant decharger sur cette

"Those-stays are given any of the stay of

Euf.p. 265.b.

Pailgapass

Philoflorge die feulement qu'onfauva la refle & il affure qu'il

Phot-past.

l'avoir vue /S. Aftere & contente de dire qu'on enleva fecrettement cette flatues/ce qui n'empefche pas qu'on n'ait fait enfuite

le refle "Et il paroift n'avoir pas effe tout à fait informé de ce v. la sore

qui se passa alors.]

50-a.s.45 "Sozomencajoure que Julien fitmertre fa fature à la place de celle de J. C, máis que le tonnerre eftant tombé desflus, avoir jetré par terre la tefte & la moitié de la poitrine, le refte eftant demeuré jusqu'au temps que cer auteur écrivoir , auquel on voyoit encore ce trone tout noir du fleu qui eftoit tombé deflus, [C'étoit o

CodoniC f.m. une image de ce qui arriva autrefois à Dagon, J'Les nouveaux Gres dilène qui fit meterte non feulement fa flatue à la place de celle de J.C. & de l'Hemorthofile qu'ils appellent Beronique, maisencore celles de Jupiter & de Venus, & qu'il yfit auffi baftir un temple de Jupiter, Ils ajoutent que Marryre Evefque du lieu "ayant parlé fur cela de Julien avec beaucoup de liberté, fut maite."

brulé auprés du temple.

#### ARTICLE XVIII.

Les eglises brulées ou profanées dans la Phenicie: Cruauté de ceux d'Heliople contre S. Cyrille & contre les vierges.

[] L est temps de passer dans la Phenicie & dans la Syrie, où nous trouverons des spectacles aussi barbares que ceux de la Palestine.] Les Juiss brulerent deux basiliques à Damas, dont

# PAR JULIEN L'APOSTAT.

l'une fut à peine rebastie aux depens de l'eglise, & l'autre demeuroit encore dans ses ruines sous l'Empire de Theodose, L'eglife de Beryte fut aussi brulée'par le Comte Magnus: mais ce Thom.L. c. 19. Comte en pensa perdre la teste sous Jovien, & fut obligé de la P. 6894. b. rebastir à ses depens. La grande eglise d'Emese qui n'estoit 13.03.p.441.41 bastie que depuis peu, [ne fut pas brulée à la verité;] mais elle fut Chr.Al. p.686. profanée par l'idole abominable de Bacchus que les payens y mirent, & auguel ils la consacrerent, On brula apparemment les autres eglifes où estoient les tombeaux des martyrs, | puisque Julimit p.90. Julien dit que ceux d'Emese avoient mis le feu aux sepulcres des Galiléens.

'L'eglife d'Epiphanie en Syrie fut traitée de la mesme maniere Chr. Al. p. 486. que celle d'Emese. Elle avoit alors Eustathe pour Evesque, qui Epi.73.6.36.p. avoit paru au Concile de Seleucie entre les plus purs Ariens, \$74.6. [C'est pourquoi il se faut désier des louanges que luy donne la chronique d'Alexandrie, faite ou alterée par un Arien, qui Che Al. F. 684. l'appelle le bienheureux Eustathe, qui le loue comme un homme 688. faint & religieux, & qui dit qu'ayant entendu le son des sistres & des autres instrumens dont on avoit accourumé d'accompagner la statue de Bacchus, & ayant sceu qu'ils jouoient dans l'eglise, il expira à l'heure mesme, la ferveur de sa pieté & de sa foy luy

ayant fait demander à Dieu la grace de mourir plutost que de [S. Gregoire marque en general ces profanations des eglifes, "loriqu'il dit des payens après la mort de Julien; l'Ils ne regarde- Naz.or.4.p.116.

" ront plus nos mailons facrées avec un œil de malignités & de a.b. " fureur pour les détruires]ils ne souilleront plus avec un sang de-" testable des autels dedicz à un sacrifice parfaitement pur, & où

"l'on ne repand point de sang, 'Ils ne deshonoreront plus nos b. " fanctuaires par des autels facrileges : Ils ne pilleront plus & ne

" profanciont plus par une impieté mélée d'avarice des richesses " confacrées à Dieu. Ils ne feront plus d'outrage à la vieillesse ve-

muin ... nerable des Prostres, à la fainteté des Diacres, à la pudeur des " vierges faintes.

tin f tt.

voir cette abomination.

'Mais qui ignore, dit le mesme Saint, ou qui pourroit raconter or 3.8-57-14 fans larmes le crime de ceux d'Heliople, ville de la Phenicie au Thare, saire. pié du mont Liban ? Comme on y adoroit la deeffe de l'impudi- Euf.v.Confl.j. cité, les femmes & les filles y en faisoient une profession toute e. s. p. p. 14.c. V. Conflan publique. Le crime estoit dans cette ville"un acte de religion Sort-peto.p. autorilé par les loix & par une coutume immemoriale. Conitantin avoit fait ce qu'il avoit pu pour en convertir les habitans, & & song sond.

Zziij

PERSECUTION DE L'EGLISE il avoit fait abatre pour cela le celebre temple de Venus, [Ce-164

Thart, Luc, to. p.691,d.

pendant ses soins furent assez inutiles, l'Car du temps de Valens, ils estoient encore tous attachez à l'idolatrie, & personne dans cette ville ne pouvoit seulement souffrir d'entendre parler de IL SUS CHRIST.

Naz.p.87.c. \$02,p,608,b,

Il ne faut pas trop s'étonner que des idolatres vendus au peché comme estoient ceux-ci, 'aient fait sous Julien des inhumanitez capables de faire horreur mesme à des athées. Et neanmoins un historien die qu'elles luy auroient paru incroyables, si elles n'estoient attestées par des personnes de ce temps là ,[& d'une autorité aussi grande qu'est celle de Saint Gregoire de Nazianze.]'Ces miscrables donc soit pour se venger de ce que Conflantin avoit aboli leurs loix infames, [foit par d'autres raisons encore plus criminelles,]'se faisirent de quesques vierges Chrétiennes, si chastes qu'à peine un homme les avoit-il jamais vues. Cependant au lieu de respecter leur pureté, ils les exposerent toutes nues aux yeux de tout le monde; & aprés les avoir rafées ils les fendirent en deux : & quelques uns melme voulurent affouvir leur cruauté en mangeant de leurs entrailles. Sozomene

Thdrt.l.s.c. s.p. sec.c.diSuid.x. P.1554.c.d.

'Ils traiterent avec la mesme barbarie le saint Diacre Cyrille, ministre de l'Eglise d'Heliople, qui animé du zele de Dieu, avoit brulé quantité de leurs idoles sous Constantin. Ils s'en ressouvinrent en ce temps-ci, & ne se contentant pas de luy oster la vie, ils luy ouvrirent le ventre pour se nourrir de son foie. La justice divine ne manqua pas de voir & de chastier une inhuma-Suid. p. 1554.d. nité fi barbare. Car tous ceux qui y prirent part perdirent les dents qui leur tomberent tout à la fois, perdirent la langue qui leur pourrit dans la bouche jusqu'à s'en aller par morceaux, & perdirent encore les yeux; publiant par tant dodifgraces la gran-

a joute qu'on en fit manger le reste aux pourceaux avec de l'orge, [comme on avoit fait à Gaza & à Ascalon:mais j'ay peur que cela ne vienne de ce qu'il n'a pas bien entendu S, Gregoire.]

deur de la religion qu'ils avoient si ontrageusement persecutée. Chr.Al.p. 626 'Quelques uns le disent particulierement de celui qui ouvrit le Thehn.p.so.c.d. ventre du Saint pour en tirer le foie & le manger. On ajoute qu'il fouffrit longtemps de violentes douleurs aux yeux, avant que de demeurer aveugle, & qu'il finit enfin miserablement sa vie parmi de cruels tourmens qu'il sentoit dans tout le corps. Men. p. 196 Boll. 'L'Eglife greque honore Saint Cyrille le 29 de mars; en quoy elle

29.mars, p.776. 5 16,17.

est suivie par le martyrologe Romain, [L'Eglife de Samofates dans la Syrie Fuphratefienne, eprouva L'ande J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

aussi l'inhumanité de Julien ou de ses ministres en la personne du grand Saint Eusebe son Evesque, I'sic'est de luy que parle Saint Nat.or. 4 p. 111. Gregoire de Nazianze en un endroit que nous mettrons sur Saint besens de la partidistation de la partidista della partidistation de la partidistation de la partidistation della V. la note Theodore d'Antioche, "auquel d'autres le raportent.

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

#### ARTICLE XIX.

#### Cruautez commises contre Marc Evesque d'Arethuse.

L faudroit avoir, dit Theodoret, toute la sublimité & toute Thate. L. E. J. D. la force des plus celebres poetes tragiques, pour pouvoir representer la fureur des habitans d'Arethuses petite ville de Syrie. HIs avoient esté jusques alors inconnus. Mais ils se rendirent celebres dans toute la terre par les cruautez qu'ils exercerent contre Marc leur Evesque. Il y avoit longtemps qu'ils haif- Naz.p. 88 M soient ce Prelat, dautant qu'il avoit converti beaucoup de soil scine. payens, ou au moins les avoit perfuadez ou forcez de prendre le nom de Chrétiens; & que sous le regne de Constance usant de la permission que les loix donnoient alors aux Chrétiens, il avoit demoli un temple des idoles, extremement riche, pour lequel ils avoient beaucoup de veneration; & au lieu de ce remple il Than,p.641.2. avoit bafti une eglife.

'Aussitost donc qu'ils eurent appris l'inclination de Julien a pour les idolarres, leur fureur se deborda avec d'autant plus de Nat. p. 11 b.c. violence, qu'ils l'avoient tenue plus resserrée, [& qu'ils se trouvoient tout à fait appuyez par Julien contre cet Evelque. l'Car soz. p. 409.2. Julien l'avoir condanné à faire rebastir le temple qu'il avoit demoli, ou à en payer le prix. Marc jugeant qu'il ne luy estoit ni permis ni possible d'obeir à cet arrest; & voyant combien le peu- Nat. p. sa.c. ple estoit animé contre luy, crut estre obligé de se retirer, pour obeïr à l'Evangile qui nous le commande, & eviter, autant qu'il luy estoit possible, de contribuer au crime de ceux qui le poursuivoient.'Mais quand il eut appris que beaucoup de personnes a. estoient arrestées & mises en justice à cause de luy, en danger sozp 609, b. d'eprouver toute la rigueur des gesnes & des tortures ; & que Nationales d'autres estoient en peril de perdre la foy par la violence de la perfecution; il ne put fouffrir d'exposer ses brebis pour se mettre en furcté, & prit un dessein aussi sage que genereux. Il revint du lieu où il s'estoit retiré : il se presenta au peuple, & se livra à tous les tourmens que sa cruauté luy voudroit faire endurer.

'Une action si herorque au lieu de flechir les payens, les anima or. 1. 89. 2|50x. p.60).b.

368 PERSECUTION DE L'EGLISE

Naz.or.3.p.89 Thdrt.l.3.c.3.p. 644|Soz.p.609. davantage, parcequ'ils la prirent pour une marque de mepris 364. qu'il failoit d'eux. On se mit donc à trainer par le milieu de la ville un homme venerable par son age, par sa dignité, & encore plus, dit S. Gregoire, par la sage conduite qui le faisoit respecter de tout le monde, hormis de ces furieux. Tout prit part à cette action indigne, hommes, femmes, enfans, les magistrars mesmes, & les personnes les plus qualifiées : tant un faux zele de religion fait perdre tout sentiment d'honneur & d'humanité! On le traine ainfi dans toutes les rues, [tantost par les piez,] & tantost par les cheveux. On le jette dans les cloaques. En un mot, on ne laisse aucun de ses membres à qui on ne fasse souffrir des tourmens aussi ignominieux que cruels. Les enfans se le jettoient les uns aux autres, & le recevoient sur les pointes de leurs stylets, se faisant un divertissement de leur cruauté. On luy serroit les cuisses avec des cordes qui entroient jusques aux os, On cherchoit les fils les plus forts & les plus deliez pour luy couper les oreilles. On l'eleva en haut envelopé dans un'filet, & tout couvert de miel &"de faumure, expose à tous les aiguillons des mouches à miel & des guespes. Et l'on choisit pour cela l'heure de la plus grande ardeur du soleil, afin que sa chair fust plus sensible, & les piquures de ces animaux plus violentes. On tient qu'en cet état ce genereux vieillard aussi ferme dans le combat que s'il eust esté dans l'age le plus vigoureux, dit qu'il estoit bien aise de fe voir ainsi audessus d'eux, & elevé vers le ciel, pendant qu'eux rampoient sur la terre, parole qui devint celebre. Et rien nemarquoit mieux la constance de son ame, qui bien loin de s'abarre, estoit si fort audessus de ses douleurs & de ceux qui les luy faifoient fouffrir, qu'elle sembloit s'en divertir, & ne perdre pas melme la gayeré.

Naz, p.90.a.

'Ce qui est admirable, c'est qu'il pouvoir se delivrer de ces tourmens pour une piece d'or. Car tant qu'on l'avoit voulu obbiger à payer le temple, qu'on saísoir monter à une somme excessive, on pouvoir cerie qu'il le refussie pareçque cela luy estoit impossible. Mais sa constance l'emportant sur leur cruauté, ils diminuoient toujours peu à peu la somme qu'ils luy demandoient, & la redustrent ensina si peu de chose, qu'il luy cust esté aisse de la payer. Il ne manquoir pas messen de per fonnes qu'il contes as sud de compassion pour les maux, & d'admiration pour son courage sur les de compassions qu'il content de la very le peu que cessif yeu en offrience beaucoup davantage. Cependant se les peus que cessif yeu pour se pouvoir vanter de l'uy quelque chose, si peu que cessif, pour se pouvoir vanter de l'avoir varions il in eut

nas

L'an de J.C. 161.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

pas moins de fermeté à ne vouloir jamais rien donner, montrant a.c. ainsi qu'il ne souffroit pas pour de l'argent, mais pour ne pas violer les regles de la religion, qui défendent non seulement à un soul. Le 10.70. Evelque, mais melme à tout Chrétien, [de contribuer en quoy 609,60 que ce soit à l'idolatrie, comme Saint Ambroise l'a soutenu si hautement contre Theodose, & l'a prouvé mesme par ce qui est dit · des Juifs dans les Macabées. Il est seulement à craindre que comme le peuple se faisoit un point d'honneur de le vaincre, il ne s'en fist ausli un de vaincre le peuple, plutost par une obstination de philosophe, que par un courage de Martyr. Quoy qu'il en soit, les payens furent vaincus par sa constance, & de ses Thord. s.c., p. persecuteurs ils devinrent ses admirateurs. Ils le laisserent libre; 641.4. &[dans la fuite]ils devinrent melme ses disciples & ses brebis,

ayant embrasse la religion Chrétienne qu'il leur enseignoit. Tant de cruautez exercées en divers endroits par l'ordre ou avec le consentement de Julien, dementoient bien cette fausse douceur dont il faisoit profession. l'Mais les souffrances de Marc Naz.p.50.c.d. d'Arethuse luy estoient encore plus honteuses que toutes les autres, parceque ce vieillard mesme avoit esté un de ceux qui suy avoient sauvé la vie, en l'enlevant secrettement, dans le malheur qui fit perir presque toutesa maison [aprés la mort de Constantin.]

'On tient que le Prefet du Pretoire qui estoit payen, mais dona Son les homme d'honneur, eut autant d'admiration pour fon courage, 9.p.609.610.

que d'horreur pour la maniere dont il sceut qu'on l'avoit traire; » de forte qu'il dit librement à Julien mesme : Ne rougissons nous " point, mon Prince, de nous voir tellement audessous des Chré-" tiens, quels qu'ils foient, que nous n'ayons pas seulement pu surmonter un vicillard, par tous les tourmens que nous luy avons \* fait fouffrir: Ce neseroit pas une grande gloire de l'avoir vaincu, » mais quelle honte est-ce d'en avoir esté vaineus? On se moque » de nous; & plus nous maltraitons les Chrétiens, plus on les n ettime, Il vouloit ainsi le faire rougir de ce dont il rougissoit luy melme, pendant que Julien en faifoit la vanité, [& l'empelcher de s'obstiner à pretendre vaincre les Chrétiens par la violence.] S. Gregoire dit que ce Prefet payen de religion, n'estoit point dutout payen d'esprit & de mœurs, mais qu'il egaloit ceux qui ont l'histoire que c'estoit Saluste[Second, fort loué par Ammien,]& 1761. qui témoigna encore en d'autres rencontres quelque humanité pour les Chrétiens: de forte que les payens moins moderez se Eu.c.s.p.8586. plaignent qu'il n'estoit pas aussi emporté qu'ils eussent voulu,

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

PERSECUTION DE L'EGLISE

& ne laiffent pas de reconnoistre qu'il faifoit honneur aux grandes dignitez qu'il possedoit. Sa reputation estoit encore fort

grande presd'un siecle aprés.

[Voil ce que Saint Gregoire de Nazianza, Thodoret, & Sozomene, nous apprennent de la generofité de Mare d'Arethuse. Le fait est trop appuyé pour en douter. Mais'en n'est pas une Nortis. petite difficulté de lavoir fic texte generofité es floit une vertu toute humaine comme celle des Regulet, des Secvoles, & des autres heros du paganisme, J'qui n'estoit proprement qu'un effet de leur orgueil, & plusoft une dureté qu'un vray courage sou si é et loit une vertu Chrétienne, un don de la grace du Sauveur, & une operation de la charité qui fait les Sants, Car le fondement de la vraie vertu est la vraie foys, fans laquelle il est imposfible de plaire à Dieu scomme il est impossible aussi que la vraie vertu ne luy plaise pas. El l'histoire nous represente partout ce Prelat comme engagé dans la cryance, dans la faction, dans les

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XX.
Julien maltraite Cesarce en Cappadoce pour avoir abatu un temple:
Martyre de S. Eupsique.

IN Ous ne disons rien ici des cruautez que Julien exerça en plement dans la Syrie, parecque nous en parlerons amplement dans la suite. Ainsi nous allons passer à ce qui arriva dans la Cappadoce, i dont nous trouvons que Candidien a esté gouverneur loss Julien; a Saint Gregorie de Nazianze le loue d'agir avec beaucoup de douceur, malgre la perfectuoin que les autres exerçoien. Il Ine marque point s'il estoit gouverneur en 562, ou seulement en 563, & il vaut mieux croire le dernier, pui-qu'on voit que la Cappadoce fur sussi mastraitée que les autres

fous Julien.

intrigues des Ariens.]

S. Bafile y paroifloit déja beaucoup, & il s'eftoit artiré par fa gentrofité la hame de ce perfectueux, mais il n'eftoit pas le feul. La haine de Julien s'étendoit aufif fur tous fes concisoyens, c'est à dire fur tous les habitans de Cefarée, j'Il esfiaç actre ville celbre & metropole de toute la Cappadoce, du catalogue des villes, & luy osta mesme le nom de Cefarée qu'elle portoit depuis le temps de Claude, spour luy rendre apparemment son anciem mom de Mazaca, 'Il obligea les egiliés de la ville & de tout son

Aug.

Soz. p.609.d.

Naz.cp.194.p.

Soz.L.s.c.4.p.

L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

territoire, de donner une declaration des terres & de l'argent qui leur appartenoit, ayant mesme employé les gesnes & les tortures pour en avoir la connoissance : & aussitost il leur fit encore payer une taxe de 300 livres d'or pour le fifc. Il fit enroler tous les Ecclesiastiques comme soldats & archers de la police, qui estoit une milice de grande depense, & honteuse parmi les Romains; & P-199-2-'mit à la taille tous les Chrétiens[de la ville,]avec leurs femmes

& leurs enfans, comme s'ils eussent esté des paysans,

'La cause de cette haine implacable, estoit que toute la ville p. 198.c. estoit Chrétienne, hormis un fort petit nombre de payens, & d. tres zelée pour la foy. De trois temples qu'il y avoit eu dans a Naz.or. 3.19. P. cette ville, les Chrétiens avoient abatu des auparavant ceux de ¿ Soz.p. 198.c. Jupiter & d'Apollon, Mais Julien estant venu à l'Empire, ils abatirent le seul qui restast, qui estoit celui de la Fortune. Julien qui les avoit toujours haïs à cause de la ruine des deux premiers, s'irrita encore bien davantage par cette derniere injure qu'ils Naz,p.91.dhosavoient faite à sa Fortune infortunée, dans le temps qu'elle de attendoit de luy sa plus heureuse fortune. Ainsi il ne faut pas p.st.d. s'étonner s'il s'en vengea autant qu'il put : On doit donner quelque chose à l'injustice dominante, dit un Saint pour se moquer de sa colere.

'Il blasma fort le peu de payens qui restoient dans la ville, de 302,p.798,4. n'avoir pas défendu leur deesse, & dene s'estre pas exposez avec joie pour leur Fortune, quand mesme il y auroit eu quelque chose à craindre. Mais il jura qu'il ne cesseroit point d'estre en colere 2002 contre la ville, de luy faire tout lemal qu'il pourroit, & dene pas laisser la viemesme aux Galiléens, s'ils ne se hastoient de faire rebastir ses temples, & il eust peutestre executé ces menaces, s'il ne fust pas mort dans le voyage de Perse.

[Il traita le reste du peuple comme nous avons dit.] Mais pour e.u.p.sn.b. ceux qui avoient eu part à la demolition du temple de sa Fortune,

les uns furent executez à mort, & les autres bannis du pays.

'On croit que ce fut à cette occasion que S. Eupsyque souffrit s. le martyre. Il estoit d'une des meilleures maisons de sa ville ; & ce qui rendit encore plus considerable le courage avec lequel il voulut mourir pour Jesus Christ, c'est qu'il n'estoit marié que depuis fort peu de temps. [C'est tout ce que les auteurs nous apprennent de sa vie & de sa mort.]

Le menologe de Basile le fait auteur de la destruction du Boll.1.apr.g.p.

temple de la Fortune. Car le zele de Dieu dont il estoit rempli, 44. z. Margadundun upi pigus mina attrimite.

luy ayant fair concevoir une fainte indignation de voir les payens 164courir à ce temple pour y offrir des factifices au demon ; il prit avec luy quelques Chréciens s'en alla brifer toutes les idoles qui y eltoiens, & renverfa le temple medme judqu aux fondemens: ce qui ayant elfé fecu ; il fut arrellé, foulfrit divers tourmens plutoft que de renoncer à J.C., & eut enfin la tefte tranchée par ordre de Iulius.

[Son action n'eft point fans doutedans l'ordre commun, Car les loix que Conflanie à Conflance avojent faites pour la demolition des temples, avoient ellé revoquées par Julien à Rainfi ne donnoient plus dedroit de faire ce qui nie fe doit point faire contrela disposition des loix. Mais cen ell tpas à nous à juger des nouvemens extraordinaires de l'Esprit de Dieu, ausquelsi faut fans doute raporter cette action de S. Eupsyque, puisqu'il receut la grace de fourfir i la mort pour J. C. & qu'il a ellé reconnu de l'Eglite pour un faint Martyr.] On peut voir encore diversés choés de luy dans les eloges que luy donnent les Gress le jour de fa feste, '& qu'on pretend avoir esté compofex au 1X. siecle par Saint Joseph Frerce és. Theodore Studite. [Mais il s' y rencontre quelques circonflances assert distilles à croire, & qu'un auteur du IX. siecle par LX. sie

B1f.ep.156.p. 154.d. ep.191.p.180.c.

l'appelle le tres heureux Marryr, [le met ordinairement feul.]
'Il luy donne quelquefois pour compagnons, Saint Damas, &
d'autres qu'il ne nomme point, & les qualifie les plusillufres
d'entre les Marryrs, [C'etionen affez probablement les autres
qui avoient efté executez à caufe de la demolition du temple de
la Fortune, [La ville de Cefarce & tout le pays d'alentour l'affoit
tous les ans la fefte de ces Martyrs, qui avoient trouvé leur
perfection dans leur genereufe patience. S. Bafile y invitoir les
plus illuftres des Prelass, tantolt 5. Eufebe Eveque de Samofates,
tantolt Saint Amphiloque, 'tantoft tous les Eveques du Pont,
'S, Gregoire parle aufili d'un fernnon de S, Bafile à la feße de S,
Eupfyque Martyr.

Saint Basile qui parle assez souvent de S. Eupsyque, 7'& qui

ep.394.p.404. a ep.391.p.180. b Naz.ep.16.p. 789.c.d. Ballep.256.p. 254.d.

ep.spf.p.sp4.d.

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre. ]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre.]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre.]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre.]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre.]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre. [Il est aise septembre.]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre.]]

S. Bafile mec cette felte ley 'on ley de septembre.]]

Boll.p.\$14.\$9. Men.p.109.

ce jour là leur grand office/Quelques nouveaux Latins le marquent le mesme jour./Les Grees sont encore le 7 de septembre

in one in Gringh

L'an de J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT, Nora 17, d'un S. Eupfyque Martyr à Cefarée en Cappadoce, [\*qui peut bien estre le mesine, quoiqu'ils le mettent sous Adrien.

# ARTICLE XXI.

Des Martyrs de Mere, & de quelques autres de l'Asie Mineure.

N dit qu'un Chrétien nommé Busiris se signala à Ancyre Soz.l.s.c.1.p.
en Galacie, par la generosité avec laquelle il sit profession 610.c.4. de la foy. Le Gouverneur le fit arrester,"fur quelque insulte qu'on disoit ou'il avoit faite aux payens; & luy voulant faire donner la question, il commanda qu'on l'étendist sur le chevalet, Alors Busiris levant ses mains sur sa teste, & decouvrant ainsi ses costez, luy dir qu'il pouvoir epargner à ses officiers la peine de l'étendre fur le chevalet, parcequ'il se tiendroit bien luy mesme en état de fouffrir les tourmens autant qu'il voudroit. Le juge fut surpris pens, de la promesse, & plus encore de l'execution. Car Busiris tint toujours ses mains levées & ses costez decouverts tout autant qu'il plut au juge de le faire dechirer avec des ongles de fer, fans témoigner que les tourmens luy fissent aucune peine. Il fut enfuite mené en prison & delivré peu de temps après sur la nouvelle de la mort de Julien, [ce qui peut porter à ne mettre sa confession ou'en 161.] Il vécut jusques au regne de Theodose; & Dieuluy 4610.4. fit enfin la grace d'abandonner la secte des Encratites dont il faisoit profession sous Julien, pour entrer dans l'unité de l'Eglise Catholique. Ainsi c'est avec quelque raison que quelques nou- Bollat.jan.p. veaux martyrologes le mettent au nombre des faints Confesseurs 164le 21 de janvier.

[La gloire que Basile acquit dans la mesme ville d'Ancyre dont il estoit Prestre, est encore plus pure & plus eclarante: mais nous le reservons pour la suite des voyages de Julien, aussibien que quelques autres Saints qui appartiennent encore à la ville d'Ancvre. 1

&c.

'Les Grecs font le dixieme de juin memoire de S. Timothée Men.p.74 Evelque de Pruse en Bithynie, qu'ils disent avoir esté celebre par fes miracles, & avoir eu la teste tranchée sous Julien, Il y avoit à Constantinople une eglise de son nom dans un hospital,

'A Mere ville de la Phrygie Salutaire, nommée autrement somitéente. Comople, il y avoit un vieux temple plein d'ordures, qu'Amaque 186.187 Sorl. 5.

Gille, 610 Melle, gouverneur de la province fit ouvrir [sclon les ordres de Julien.] Phys. 186.186 (h. 187). pour le faire nettoyer, avec les idoles qui y estoient encore, [& y p.196,b.c.

Aaaiij

# PERSECUTION DE L'EGLISE

offrir des facrifices.] Cela fut extremement sensible aux Chré-161. tiens, surtout à Macedone, Theodule, & Tatien, qui avoient un extreme zele pour la vertu, & pour l'honneur de J.C. Ces trois Chrétiens entrerent donc la nuit dans le temple, & en briferent les idoles, ce qui mit Amaque dans une extrême colere, & il fit prendre diverses personnes pour les punir comme coupables de cette action. Les trois Saints qui en eurent la nouvelle, vinrent auffitost se decouvrir, prests à mourir pour la verité, mais non pas à en voir d'autres mourir pour eux. Le Gouverneur leur offrit le pardon s'ils vouloient sacrifier : mais ils le refuserent genereufement : de forte qu' A maque leur fit fouffrir divers tourmens, & enfin les fit étendre fur des grils sous lesquels on alluma du feu. En cet état, les Saints firent paroistre la grandeur de leur courage, par ces paroles qu'ils dirent au juge, toutes femblables à celles de S. Laurent : Si tu as envie de manger de la chair rostie , u tourne nous de l'autre costé, depeur que nostre chair à demi « grillée ne te degouste. C'est ainsi qu'ils consommerent leur vie « [& leur holocauste.]'Les Grees font memoire de ces Saints le 12 de septembre ; [ce que le martyrologe Romain a suivi.]

Men.p. 175.

#### 

Des Martyrs que fis Julien depuis Conflantinople jusqu'à Ancyre: Confession de S. Basile d'Ancyre.

IN Ous avons ramafé jusques ici les differens evenemens de la perfecurion de Julien, qu'il eftoit difficile de reduire dans l'ordre du temps; quoiqu'on doive prefumer qu'ils fer aportent préque tous à l'an 96, spuisque Julien n'a regné qu'un mois en 161, & n'en a pas regné fix en 161. Nous allons maintenan nous attachet l'ordre du temps, enfuivant Julien depuis Conflantinople jusqu'à Antioche, & melie jusques en Perfe, où il finit fa perfection avec favie "L'en souveaux Grees diffen qu'il fit mourir beaucoup de Chrétiens à Conflantinople comme coupables de divers crimes, & le sife jetter dans une fournaife qu'on appelloit le becuf, parcequ'elle avoit quelqueraport à la figure dect a minal, Nous n'en trouvons riendans les anciens, 1

Codi, ori. C.p. 15.dj95.

Amm.l.22.p. 219.b. 5 Sur. 17.jun.p. 245&c|Meo.p.

"Il partit de Constantinople [sur la fin du mois de may, & passa à Calcedoine, soù l'on pretend que, soit en extre occasion, soit en quelque autre precedente, sil condanna à la mort trois Chrétiens de Perse, nommez Manuel, Sabel, & Ismael, qui estoient freres.

L'ande J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 161. Mais on dit qu'ils furent decapitez ou brulez dans la Thrace Codi.ori.C.p. auprés de Constantinople, où leurs corps furent aussi enterrez, 13.0 (61.2. Nor : 18. & où Theodofe I, leur fit ensuite bastir une eglise. ["C'est tout ce que nous croyons se pouvoir recevoir entre beaucoup d'autres choses que les nouveaux Grees en disent, l'Ils en font une partie Men.p.114. de leur grand office le 17 de juin, [auquel Baronius les a mis dans le martyrologe Romain, 1 Julien interrompit un peu fa marche vers Antioche, pour aller Amm.p.1/9.5 voir à Pessinonte le temple de sa Cibele. [L'honneur qu'il rendoit Lib. or. 10.4.147. à cette pretendue mere des dieux, le rendant sensible à ses injures; l'comme il eut appris qu'un Chrétien luy avoit fait affront, Naz.or. 4 p.111. & avoit renversé son autel, il voulut le juger luy mesme. Ce 4,6 Chrétien fut amené devant luy comme un criminel, mais il entra comme un victorieux. Il se moqua de sa pourpre & de tous fesbeaux discours, comme d'une badinerie & d'un jeu d'enfant; & fortit enfuite[pour aller fans doute à la mort]avec un visage Nove 19. plus libre & plus gay que s'il fust venu d'un grand festin, ["Ce pouvoit bien estre un Chrétien de la ville mesme de Pessinonte ;] & il paroist assez que Julien n'estoit point dutout satisfait de la Juli.ep.49.p. devotion des habitans de cette ville pour sa deesse. 'De Pessinonte Julien vint à Ancyre metropole de la Galacie, Amm. Las. p. où les prestres du demon vinrent audevant de luy avec l'idole de Boll. 18. mars, Proferpine ; & ils furent auflitost recompensez par l'argent que g.p. 16.5. Julien leur distribua. 'Des le lendemain on luy parla d'un faint Prestrede J.C. nommé o No T : 10. Basile, "qui estoit alors dans les prisons. C'estoit un Prestre de Soul.s.e.n.p. l'Eglise mesme d'Ancyre, qui ne s'estoit jamais souillé par les sub facrifices des demons, [ayant toujours esté élevé dans la pieté & dans le Christianisme, ] qui menoit une vie sainte & irreprocha- passa-No 7 851. ble devant Dieu, & qui ayant eu des Saints"pour maistres, estoit tres pur & tres exact dans fa foy,'Il n'avoit pas moins de zele que soz, p. 611, b.c. de lumiere, & il s'estoit toujours opposé aux Ariens durant le regne de Constance, Dans le temps que la persecution de ce Boll.p.1552 prince'eprouvoit & cribloit, selon l'expression de l'Evangile, tous les Chrétiens, il avoit conservé dans une pureté toute entiere la tradition des Peres, & avoit toujours confessé genereu-

fement la verité, Il l'avoir foutenue avec beaucoup de cônflance & do force dans la Palefine, & devant 130 Evefques,[c'eft à dire apparemment dans le Concile de Jerufalem en 355, Sa generofité le fit connoitère à la Cour de Conflance; [quoiqu'une Cour Arienne ne fuft pas digne de connoiftre & d'ethimer fon merite, 376 PERSECUTION DE L'EGLISE 1.28 Auffi]on avertiffoit tous les Gouverneurs de la Galacie de pren-362.

dre garde à luy comme à un séditieux; & ils l'obligeoient tous de leur venir rendre raison de sa conduite: mais plusieurs aprés 14302,440. L'avoir entendu estoient persuadez qu'il avoir raison. Le Concile présudez qu'il avoir a sisse de leur de la conduite del conduite de la conduite de la conduite del conduite de la conduite de la conduite de la conduite del cond

qu'Eudoxe & les autres Ariens tinrent à Constantinople, [l'an 360, lluy défendit de tenir aucune assemblée eccles astique.

Soz., 61. ed | Dorigue Julien für devenu maittre de l'Empire, Batile alloir tous les jours par toutella ville, où il exhortoir publiquement les Chrétiens à conkerver le precieux threfor de leur foy, & à me-prifer toutes les promeffes de Julien, qui ne pouvoit leur donner que des biens fragiles & de tres peud é durée, & qui les leur féroir bealt passes de tres peud é durée, & qui les leur féroir de leur ame, & par des maux exemels, 'Il

Boll-18514 acheter par la petre de leur ame, & par des maux eternels. Il les affuroit melme que cette tempesle passeroit bentost, & qu' on en verroit la findans peu de temps. Son zele commença à lerendre suspecte de de craindre leur de craindre leur aux payens & luy(au lieu de craindre leur

hance) as you have a surject as of the surject a

Les payers l'entendirent, & entrerente nfueur contre luy, L'un d'eux nommé Meazire luy vint demander qui il efloit, pour renverfer tout ce que l'Empereur avoit ordonné en faveur du culte des dieux; & le Saine luy répondit fans s'étonner; Ce n'elf pas « moy, mais c'elt le Dieu du cicl qui renverfera toute vostre faustre cultivion.

\$ 5 Soz.p. 612.d. 'Sur cela les payens se saisirent de luy, & le presenterent au Boil. p. 15.5 5. Gouverneur Saturnia, comme un homme qui renversoit toute la ville, qui abufoit bien du monde, qui avoit voulu abatre les autels, & qui parloit injurieusement contre l'Empereur, Saturnin lay reprocha que ce n'estoit pas là la conduite d'un Chrétien; forquoi Basile luy répondit qu'il avoit raison de vouloir qu'un Chrétien paruit Chrétien dans toute sa conduite, & à la vue de tout le monde. Mais au lieu de faire des excuses de ce qu'il avoit dit, il foutint que Dieu pouvoir en un moment renverier toutes 56 leurs loix, & faire finir leur injustice. Saturnin luy demanda ce qu'il avoit à dire contre leur religion; & Baûle le fatisfit par la fureur des Baccantes, dont le facrifice qui l'avoit fait gemir, estoit apparemment un exemple, Saturnin n'ayant rien à répondre, luy dit qu'il falloit laisser les badineries, & obeir à l'Empereur: Oui, luy répondit le Saint, il faut obeir à l'Empereur, « mais à celui qui est dans le ciel, & entre les mains duquel celui »

dans un moment.

qui est sur la terre, & qui est homme[comme nous,]va tomber «

Personally Guagl

Saturnin a

L'ande J.C.

80

Acc.

&z.

PAR JULIEN L'APOSTAT. l Saturnin s'imagina que la majesté du Prince estoit blessée par ce discours. Il crut ne le devoir pas souffrir, fit suspendre le Saint 5 7. fur le chevalet, & ordonna de luy dechirer les costez. Le Saint en cet état remercia Dieu de ce qu'il le faisoit entrer par ces fouffrances dans le chemin de la vie; & comme Saturnin luy demanda fi l'Empereur ne favoir pas bien chaftier ceux qui luy desobeissoient, & s'il ne vouloit pas enfin se soumettre; il luy » répondit eu un mot : Ma confiance est au veritable Roy, & rien » ne me sauroit faire changer. Quand les Boureaux furent las de le

tourmenter, "on le dependit, '& on le mena en prison ; où durant 58, qu'on le conduisoir, un méchant homme nommé Felix voulur se méler de luy conseiller d'obeir pour eviter les tourmens qu'il " meritoit; furquoi le Saint luy dit avec fermeté : Allez , miferable , " [avec tous vos beaux confeils:] Vous effes dans les tenebres, » incapable de voir la lumiere, & de voir meline vos tenebres, Il entra enfuite[avec joie]dans la prifon joù il ne s'occupa jour & 5% nuit qu'à chanter & à glorifier Dieu.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XXIII.

Saint Basile d'Ancyre est martyrizé:

CATURNIN crut devoir informer Julien, qui pouvoit estre Boll.at.mars.c. encore à Contrantinople, de ce qui regardoit Bafile. Julien Pars 9 en commit le soin à Elpide qualifié un docteur de perdition, & à Pegafe, tous deux apostats,"qu'il envoya à Ancyre[pour cette affaire, & peuteftre encore pour quelques autres.]'Des qu'ils y 510. furent arrivez, Pegale vint à la prilon voir le Saint, qui le recent avec'les justes reproches que meritoir son apostasie, & puis se sumit en prieres pour glorifier Dieu, & le prier de conferver son ame contre toute la puissance des hommes & des demons, Pegase fortit de la prison tout en colere, & alla faire ses plaintes"à Saturnin, qui pour le satisfaire se fit amener Basile, afin de l'obli- 5 m. ger de facrifier. Bafile ayanr esté presenté devant le tribunal, » fit le signe de la Croix , & dit seulement ees mots: Faites tout ce " qu'il vous plaira. On jugea bien de là qu'il ne falloit pas esperer de le gagner. On l'étendit fur le chevaler avec une extreme vio-» lence; 1 & dans ce tourment il repeta encore; Faites tout ce que » vous voudrez. Je ne vous crains point, parceque j'ay J.C. qui " m'assite. Saturnin n'en pouvant tirer autre chose, luy sit mettre 1. Les Mentes ajourent, 22 mars, p. 191, qu'il fut alors dechiré long temps, 5: avec beaucoup de violence.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

aux mains & au cou de groffes chaines pour estre gardéen cet état dans la prison, jusqu'à ce qu'on le pust presenter à l'Empereur,

Julien artiva, comme nous avons dir, à Ancyre, peit de jours aprés ceci. & det le lendemain de fon artivée, Elipide luy parla de Bafile, Il se le ficauditos amener, & le Caint entra au palais avenur viáges pleine de joie, Julien luy ayant demandé son nom, il répondit que son premier nom estoir celui de Chrétien; & que s'il citoir assiera heureux pour le conserver san saches, il especia recevoir de J.C., au jour de son jugement, une immorralité bienheureuse, J'Julien voulur à son ordinaire blassphemer contre J s u s C H « 1 s v s " surquoi le Saint luy reprocha netrement son apostase, & son ingratitude, d'avoir abandonné celui dont les autes luy avoient conservé la vie dans son enfance, dont il avoir souvent annoncé les lois (au peuple, Jqui luy avoit donné l'Empire, mais qui le luy osteroit bientost pour le punir, & qui luy seroit sinir fa vie dans une douleur extreme; & cela severila

au bout d'un an.]

513.

5 14.

\$ 15.

\$ 16.

Men.p. : 91.

'Iulien avoua qu'il se tenoit offensé de ces reproches , & mit le Saint entre les mains du Comte : Fromentin, avec ordre de luy lever tous les jours fept"morceaux de chair. Le Saint fouffrit موقد avec courage ce cruel supplice, & dit neanmoins au Comte qu'il eust bien voulu parler à l'Empereur. Le Comte s'imagina qu'il estoit prest de sacrifier, & l'alla aussitost dire avec joie à Julien, 'qui se fit amener le Saint dans le temple d'Esculape, Basile luy demanda d'abord si ses devins ne luy avoient point dit pourquoi il avoit fouhaité de luy parler. Julien luy répondit qu'il le croyoit affez fage pour avoir reconnu fon erreur, & s'estre resolu à venir adorer les dieux. Je n'ay garde, luy repartit Bafile; vos « dieux ne font que des flatues fourdes & aveugles: & en mesme « &c. temps il prit un des morceaux de la chair qu'on luy avoit coupée, & la jetta au vifage 3 de Julien, en luy difant que c'estoit la de quoy le nourrir; "mais que pour luy J. C. estoit sa vie. Cette action se, est affurément extraordinaire; mais Dieu qui parle par ses martyrs, agit aussi par eux. Il peut leur inspirer, aussibien qu'à Saint Estienne, de traiter les persecuteurs comme ils le meritent; & ce n'est point à nous à luy demander raison de ce qu'il fait.] L'histoire du Saint nous assure sur cela que les Chrétiens estime-

3, 'Les Mentes difent de Fromernin,

Rel'annunge,
Le terre porte, Poud i imm sprit, Johns all en Orime, chapte il fin arrivit à Arrive che.
Le Ministe happellure l'Internation Les 1485 brougelette quin deministration. Quoy quant dit Boltland.
dus, [il faut withlement evelopies qui effoit une tompagnet des gardes de l'Empereur,] ou qui be similation.
de de l'arrive de l'arrive

PAR JULIEN L'APOSTAT. L'andel.C. 362, rent beaucoup le courage que le Saint avoit fait paroistre dans

fa confession. [On ne dit pointce que Julien fit alors, finon]'qu'on vit bien 517. qu'il estoit fasché, & melme contre Fromentin[qui luy avoit presenté Basile.]Fromentin qui s'en apperceut, sortit couvert de confusion, & plein de colere contre le Saint. Il se le sit amener enfuite, & le fit écorcher bien plus"eruellement que Julien n'avoit ordonné : de forte que tous les affiftans en témoignoient de sit. la compassion, & versoient mesme des larmes, Le Saint cepen- 5:7. dant benissoit Dieu qui donne de la force aux foibles, & luy demandoit la grace d'achever sa course. On le ramena le soir s n. dans la prison; & le lendemain des le matin Julien partit pour continuer fon voyage, fans avoir voulu voir Fromentin, Ce Comte dechargea fa mauvaile humeur fur Bafile, & fe le fit amener des le jour melme en presence de tout le monde. L'on vit alors le Saint gueri de tout ce qu'il avoit souffert la veille. par un miracle que Dieu a fait[encore en faveur de plusieurs autres de ses Martyrs. Le Comte luy demanda avec fureur s'il ne

que Dieu avoit fait en le guerissant, a jourant que le Comte n'avoit "qu'à le mander à Julien.

&c.

&c.

Fromentin'luy reprocha avec aigreur l'affront qu'il avoit fait que à l'Empereur & à luy meime ; & pour l'en punir, disoit-il, il ; 12, ordonna qu'on fift rougir dans le feu des pointes de fer, & qu'on les luvenfonçast dans le dos. Le Saint, couché sur le ventre

vouloit pas enfin facritier; à quoy le Saint répondit par le miracle

durant ce supplice, cut recours à la misericorde de Dieu, luy rendit graces à haute voix de la faveur qu'il luy avoit faite de confesser son nom, le pria de la luy continuer jusques au bout; & aprés avoir achevé la priere, il rendit l'esprit avec la mesme tranquillité que s'il se fuit endormi. Il consomma ainsi son mar-

tyre le 29º jour 2 de juin s'quoique l'Eglife greque, suivie par le 20.mars,p. 1805 martyrologe Romain, marque la feste le 22 de mars, peutestre à 6 cause de quelque translation. Les Grecs en font ce jour là leur Men. 170 grand office. On croit que c'est celui que les Syriens & d'autres Boll. p. 180.54. Orientaux honorent le 22 & le 28 de mars. Il y avoit à Scythople Anal.g. p 31.b. dans la Palestine au V. siccle, une eglise"fort respectée, de Saint

கையும். Basile Martyr: 'mais on ne voit pas si c'est de celui-ci, ou de celui Bollao, jan, 2, d'Amasée, ou de que lque autre martyrizé peutestre dans le pays 108.d. meline.1

s. I es Ménées p. 192, amplifient ce fraplice.

a. Bollandus az.mer, p. 380.c, your qu'on hife de jamier. Mais cela ne se pour absolument accorder ave. le voyage de Julien.] Bbbii

#### 380 PERSECUTION DE L'EGLISE PRESENTATION DE L'EGLISE PRESENTATION DE L'EGLISE

ARTICLE XXIV.

De Philorome, du Duc Arteme, & de quelques autres.

Men. p. 101| Ugh.t.6.p.1116. [ A INT Bafflene fut pas le feul dont le courage confondit plus de Ancyre, l'Les Greces, & le marryrologe Romain enluite, marquent le 7 de novembre S. Melafippe, & S'Cafine fa femme, qui louffrener/beaucoup de tourmens, & furent cou-ke, ronnez du martyre dans la mefine ville en prefence de Julien. Saint Antonie leur fils y fut auffi tournenter avec cux, & puis envoyé au Duc Agrippin, qui luy fic encore fouffrir d'horribles fupplices, judqu'à ce qu'enni leu, die-on, la teste tranchéeavee quarante perfonnes que fes fouffrances avoient converties, On peut voir leur hilbitoir plus téendue dans les livres de l'office des Grees, fà la foy defquefsi s'en faut raporter, n'en ayant pas de meilleurs memoires.]

Men.10,dec.p. 171,174 Ugh.p. 1156. On pretend que Saint Gemelle qui eftoit de Paphlagonie, commença auffi fom martyre À Ancyre lorfque Julien y eftoit, mais il ne l'acheva qu'en une petite ville nommée Edeffe où Julien fut enfuire, & où l'on pretend qu'il eft fec loure à une roxis, Les Grees en diffent bien des chofes qu'on peut voir dans leurs livres. Ils en font memoire le 10 de decembre.

Bar. 162. 5 76. Lauf. c. 111. p. 1017. d. c. "Baronius met en ce temps-ci, loríque Julien efloit en Galacie, la confection du bienheureux Philorome, (qui ayant parléà cet apoltat avec beaucoup de liberté, te prince impie luy fit rafet la telle, & le mit entre les mains de quelques enfans pour eftre "fouffleré & maltrairéd eux: Ce qu'il foutfrit avec tant de gene-yam-δina, rofité, que mefine il en remercia le tyran. Il fut depuis fort v. S. Basile cheride S. Baŝile (& Pallade qui demeura affize Jongermps avec 19luy dans la Galacie, c'en raconte de fort belles choés, Il effoit Prefite. Il l'ivoit ennorea gé de 80 ans, lorque Pallade derivoit

p.1018,b.c. p.1017.d. p.1017.1018. p.1018,b.d.

> Les femmes mefines ne purent s'exemter, par la foibleffe de leur fexe, de la cruatue de Julien, s'il eft vary qu'elanta il arté où il paffa dans fon voyage d'Antioche, il yair fair fouffrir un cruel martyre à la fainte vierge Euftoquie, dont la fefte est marquée par le martyraloge Romain le 2 de novembres quoique Julien doive avoir paffé à Tarfe vers la mi-juillet, J'Maris Baronius ne fonde l'histoire de cette Sainte que sur Pierre des Noels, 'où on la peut voir plus amplement.

fon histoire Lausiaques [cn 420.

Bar.s,nov.g

P. de N.I. 10,c. 10,p.193,c.

O to Congle

L'ande J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 16L, l'Iulien arriva enfin à Antioche fur la fin du mois de juillet :

V. Tulica au"moins c'est l'opinion qui paroist la mieux appuyée, l'Une des Amma. 1. p. 121. note 6. premieres choses qu'il y fit, autant qu'on en peut juger par la de suite de l'histoire d'Ammien, [& par la vie de Saint Athanase,] fut la condannation d'Arteme Duc d'Egypte. [Je ne scay s'il est

aifé de croire que ce foit le mesmel'qu'Arteme Vicaire de Rome 1,17,2,101,d. V.Constan- ["en l'an 359,] & qui y exerça quelque temps en la mesme année la charge de Prefer de la ville, Ce qui est certain, c'est qu'il Boll. 14 may g. fucceda, fous Conftance, à Sebastien dans la charge de Duc prof [Thért.].

3.c.14.p.651.b.

d'Egypte, c'est à dire de General des troupes de cette province. 'On affure qu'il exerça cette charge comme son predecesseur'à Boll.p.48,e.d.4 l'égard des Orthodoxes, & qu'il ne laissa pas de témoigner un 70, s grand zele pour les eglifes.'Il brifa beaucoup d'idoles, b'On croit Thorn p. 612.b. que c'est luy que Julien appelle par derision le roy d'Egypte; & Aum,n.p. 214 dont il dit qu'estant entré dans le temple du dieu[Scrapis,]il en Jul. ep. 10. p. 124. avoit enlevé les statues, les offrandes, & tous les ornemens qui y estoient, que les payens d'Alexandrie s'estant mutinez sur cela, & mis en état de défendre leur dieu, il avoit envoyé des foldats contre eux, estant obligé, dit Julien, d'user de ces voies tyranniques pour se conserver dans l'esprit de Constance, ou plutost de George qui renoit la place d'Evesque dans Alexandrie pour les

'Iulien estant donc animé contre luy pour ce sujet, ne se con- che Al-Thore tenta pas de confisquer tous ses biens, mais luy fit encore tran- p.612.b. cher la teste, [non]à Alexandrie, comme la chronique d'Alexandrie le femble dire; mais à Antioche, comme on le tire Amm.Liz.p. 121. d'Ammien, 'qui a joute que peu de temps aprés, les Alexandrins p.223.2.cd. ayant appris la mort, & se voyant delivrez de la crainte qu'ils avoient eue qu'il ne revinst avec la mesme autorité, & ne punist ceux qui l'avoient offensé, comme il les en avoit menacez, se

jetterent sur George & le massacrerent. 'Cet historien payen dit qu'il fut condanné à la poursuite des p.213.d. Alexandrins, qui l'accusoient d'un grand nombre de crimes atroces.[Mais comme il n'en exprime aucun, c'est une grande

marque qu'Arteme n'avoit guere d'autre crime à l'égard de No 7 a 12. Julien, que fon zele contre les idoles, l'Ses"actes qui font tirez en Sur. 20,0 a.p. partie de Philostorge, disent neanmoins que Julien le sit mourir 314 541comme coupable de la mort de Gallus son frere: [ & il est certain que Julien cherchoit divers pretextes contre ceux melmes qu'il persecutoit en haine de la religion Chrétienne.]

'Les Grecs l'honorent folennellement le 20 d'octobre comme Man, p. 840, 145] Bbb iii

Codi.ori.C.p. a Mcn.p.146,

ungrand martyr; & ils luy attribuent divers miracles. Ils croient 161. avoir fon corps à Constantinople dans une eglise qui a ensuite porté son nom : Et il paroist ou ils croient l'avoir eu des le temps que l'Afrique leur estoitencore soumise, se'est à dire avant la fin du VII. siecle. Cette veneration que les Grecs ont eue pour luy, l'a fait aussi honorer depuis quelque temps par les Latins."Mais Nortes. avec tout cela, il est à craindre qu'en pensant honorer un faint martyr de J. C, on n'honore un Arien, un persecuteur de l'Eglise, & un ennemi de la divinité de I.C.

La nouvelle de la mort d'Arteme arrivée à Alexandrie, fut aussitost suivie, comme nous venons de voir, de la mort de George qui y faisoit la fonction d'Evesque pour les Ariens; & cellecidu retour de Saint Athanase, que Julien en chassa peu de mois aprés, avant la fin de 362, comme on le verra en d'autres endroits. Tout cela confirme ce que nous avons dit, qu'Arteme mourut fort peu aprés que Julien fut arrivé à Antioche, c'est à dire au mois de juillet ou d'aoust.]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XXV.

De Tite Evefque de Bostres.

Soz, l. 3. C. 14. p. suc. 6 Thdrr,h,l,s.e. 26.p.115.2. e Hier.cp.84.p. 317.h. a Soz.p. saz.c.

'A FFAIR E de Tite Evesque de Bostres doit avoir suivi de bien pres l'arrivée de Julien à Antioche aussibien que celle d'Arteme, Tite estoit l'un"des plus favants Prelats de son intime. temps, comme les livres qu'il avoit écrits le témoignoient, & l'un des plus excellens défenseurs de la verité, habile dans les lettres humaines auffibien que dans la doctrine de l'Eglife. Sozomene le met entre ceux qui fleurissoient des devant la mort de Constant (tué en 350. Bostres ou Bosra dont il estoit Evesque, estoit alors la metropole de l'Arabie. Elle est celebre dans l'Ecriture.]'Maison pretend qu'elle se trouvoit reduite à l'état d'un fimple chasteau lorsque l'Empereur Severe la fit rétablir ; d'où \$52ah.1.9.7.76. vient qu'on l'en qualifie le fondateur. On croit qu'Alexandre

Phot.c. 141.p. 106 p.f.

Severey avoit misune colonic. Comme la vertu de Tite meritoit d'estre eprouvée par la tribulation & la patience, Dieu en tira l'occasion d'une chose qui ne paroiffoit pas y devoir donner aucun lieu. Julien qui cherchoit fans doute quelque pretexte pour le persecuter, prenant peuteftre occasion de quelque perite emotion arrivée dans kostres, le menaça luy & son Clergé, que si le peuple excitoit

Saz.1.5.c.15.p. 616.5.

du trouble dans la ville, il s'en prendroit à eux mesmes. Sur cela Tite luy envoya'ou luy presenta une requeste au nom de luy & essui, ep. p.p. de ses Ecclesiastiques, qui contenoit entre autres choses, que 15

quoique les Chrétiens ne cedassent point aux Grees[en nombre & en forces dans Bostres, neanmoins les exhortations des Ecclesiastiques les retenoient dans le devoir, & empeschoient qu'au-

cun ne troublast la paix de la ville.

[ II estoit difficile derendre Tite criminal sur ces paroles : l'Et Soz. p. 616, c. neanmoins Julien voulant soulever le peuple contre luy, écrivit 6,4 Juli, p. 215. une lettre à ceux de Bostres, pour leur declarer que Tite estoit leur ennemi, qu'il se portoit pour leur accusateur, qu'il pretendoit dire par ces paroles que la paix qu'ils entretenoient ne venoit pasde leur volonté, mais de ses exhortations, & que c'estoit luy qui les retenoit malgréeux; qu'ainsi ils devoient eux mesmes le chaffer volontairement de leur ville,

[Unc si étrange extravagance dans un prince qui se piquoit de raison, pourroit passer pour incroyable, sinous n'avions encore la lettre entiere qu'il écrivit à ceux de Bostres, où son injustice est d'autant plus ridicule, | qu'il y fait les plus grandes protestations Julianaires de vouloir garder l'equité envers les Chrétiens, [& d'empefcher qu'on ne leur fasse aucun tort.]'Il y accuse en general tous les p.11. Écclesiastiques de porter les peuples au soulevement & à la sedition. 'Cette lettre est datée d'Antioche le premier jour d'aoust; pass. [ce qui ne peut estre qu'en 362. Nous ne savons pas ce qui arriva de

cette affaire.}

'L'année suivante, Titese trouva au Concile que Saint Melece somble aug. tint à Antioche pour l'établissement de la Consubstantialité. Il 2014.d. mourut fous Valens, [& ce fut fous luy] qu'il composa son ou- 4 THET, W. vrage contre les Manichéens, où il parle des tremblemens de 6 Tit.B.I.z.bib. terre arrivez depuis peu, lorsque[Julien]ce prince impie vouloit b. P.t., 4 a.p. 911 Ja. renouveller l'erreur de l'idolatrie. Cet ouvrage a esté celebre dans Epl.66.c.12.p. l'antiquité, & connu de Saint Epiphane, qui écrivoit l'an 3763 638.4.
de S. Jerome qui l'appelle des livres forts contre Manichée, de Hierville. Theodoret, d'un Heraclien Evefque de Calcedoine, & d'Estien. 101.0.198. ne Gobar[heretique Eutychien.]Heraclien remarque que Tite thdr.h.l.a.e. croyant écrire contre Manichée melme, écrivoit contre les li-f Phot. e 85.431. vres d'Adda son disciple. Gobar, ou Photius en parlant de Go- P.204.89; c. bar, cite un endroit du premier discours de Tite contre les Ma- 3 P. A 93 C. nichéens. Gobar citoit encore quelques passages de Tite, dont p. 856.14 il pretendoit tirer que J.C. dans fon fecond avenement, ne paroittra que dans sa divinité sans avoir de corps. Nous avons en- Bit.P.L.J.L.

F -19-7.

#### PERSECUTION DE L'EGLISE

Du Pin,t.s.p. 178,179. a Tit.B.l.g.pr.p.

180.

core cet ouvrage divisé en quatre livres, dont le dernier s'est 164, perdu: mais nous ne l'avons que traduit en latin par Turrien. Il a écrit ses deux premiers pour detourner les payens des réveries de Manichée, C'est pourquoi il n'y emploie que le raison-S. Van.t.a. p. 166. nement, & non l'autorité des Écritures. D'autres ont ramassé ce qu'ils ont jugé de plus remarquable dans cet ouvrage, & 6 Du Pia,p. 379. l'abregéde ce qu'il contient. On trouve que le style en est assez net pour une matiere embarassée d'elle mesme, & que les raisonnemens en font folides auffibien que fubtils,

Rel1.p.118 Da Pin.p., 81. 368-173.

Les anciens ne marquent en particulier aucun autre écrit de Tite de Bostres: |'& le commentaire sur S. Luc qui porte son nom, "cite des Peres qui n'ont écrit qu'après sa mort. Il cite mesme &c. S. Denvs l'Areopagite: de forte qu'il ne pent avoir esté fait au plustost que vers le milieu du VI, siecle. On y remarque encore diverses choses que l'on croit estre du moyen age, Aussi l'on y trouve plufieurs endroits que l'on ne peut pas approuver,'Il y en a neanmoins plusieurs qui sont utiles, dIl renvoie souvent à un commentaire qu'il avoit fait auparavant sur S. Matthieu, & que Bellarmin dit avoir esté imprimé avec l'autre à Ingolstad; Mira. Hier. pjo. [de quoy Mt du Pin ne parle pas. ]'Il y a plusieurs passages du commentaire sur S. Luc citez dans la Chaine des auteurs Grees fur le mesme Evangeliste, aussibien que de ses autres ouvrages,

Pin.t.a.p 181. d S. Van. p. 177. e Bell.p. 118.

Aut., p. 67.3.c. die Miræus, 'Le P. Combefis croit qu'il y a eu dans les fiecles fuivans, un second Tite au si Evesque de Bostres, auteur du commentaire fur S. Luc; de quoy neanmoins il ne dit pas que nous ayons aucune preuve,

c[4;6]All.de Sim.p.111.

'Il dit que cesecond Tite peut estre encore auteur d'une oraison fur les Rameaux, qu'il nous a donnée sous le nom de Tite de Bostres qu'elle porte dans les manuscrits. Il en fait beaucoup d'état, 'M' du Pin trouve neanmoins qu'elle n'a aucun raport au genie & au style soit des livres contre les Manichéens, soit du

Du Pin,t.s.p.

commentaire fur S, Luc,

Phot, c. 142 p.

'Gobar a remarqué que Tite de Bostres témoignoit dans ses écrits, avoir de l'estime pour Origene & pour Theognoste. Il Camile 59.42.6 femble melme avoir suivi l'erreur dangereuse qu'on attribue à Origene, que les peines des dannez, & mesme celles des demons, ne seroient pas eternelles ; [& je ne voy pas comment on l'en peut justifier, I'll semble aussi permettre le mensonge officieux,

p. g. b. Conc. f. s. p. stj r.

Bagade de Bostres qui ayant esté deposé par deux Lvesques, pourfuivit son rétablissement l'an 394, devant le Concile de Constantinople,[pouvoit estre le successeur de Tite consu par les anciens. ART. XXVI.

ARTICLE XXVI

Julien fait polluer les fontaines & les vivres à Antioche : S. Juventin & S. Maximin's en plaignent, & confessent la foy publiquement.

Es Grecs, & les Latins à leur imitation, celebrent le cin- Bar.161.5116. quieme d'aoust la fette de S. Eusigne soldat agé de 110 ans, 1411Mcnat, p.jt. qui reprochant, difent-ils, à Julien"d'avoir abandonné la fov du grand Constantin, fut condanné par luy à avoir la teste tranchée à Antioche, Bollandus promet de justifier par ses actes cette Boll. s.mare, p. hiftoire remarquable, [qui accuse Julien d'une cruauté tout à fait 466.].

baffe, & indigne d'un philosophe. 1

'Ce prince qui de jour en jour se declaroit plus ouvertement, That. L. C. L. ou plutost plus infolemment ennemide la pieté, vouloit toujours 649.2. neanmoins conserver dans sa haine une apparence de douceur; & il cherchoit à tuer les ames avec adresse, en leur tendant des pieges pour les surprendre. Il commença donc par les fontaines qui estoient dans la ville, & à Daphnéssieu celebre auprés d'Antioche, ] & les fouilla par ses sacrifices abominables, [dont il y faisoit jetter quelque partie, Jafin que personne n'en pust prendre de l'eau, sans prendre part à l'idolatrie, en buvant d'une eau confacrée à ses fausses divinitez.'Il en fut bientost puni luv mesme. Chry.t.c. or. 4c. Car ces fontaines qui estoient ausili grosses & ausii fortes que des p.110.c.digent. rivieres, & qu'on n'avoit jamais vu tarir, se secherent neanmoins & se perdirent en fort peu detemps, depuis qu'il les cut souillées par ses libations & ses sacrifices. A prés qu'il eut profané les eaux, Than p. 649b. il fit la mesme chose pour le pain, la viande, les fruits, les herbes, & tout ce qui sert à la nourriture, faisant jetter de l'eau consacrée

aux demons sur tout ce qui se vendoit dans les marchez; [& ce fut v. Julien s peutestre en partie pour venger cette profanation, que Dieu"affligea tout l'Orient par la famine, & furtout la ville d'Antioche.]

'Les Chrétiens voyoient ces choses avec douleur, & detestoient s. cette pollution des creatures de Dieu qu'on pretendoit confacrer à son ennemi. Ils ne laissoient pas neanmoins d'user des alimens qui leur estoient necessaires, selon la regle de S. Paul, Mangez de 1. Cor. 10, 1. 15. tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous informer d'où il vient par [un scrupule de] conscience. C'est de quoy Theodoret nous assure: [& ce raport d'un auteur qu'on ne peut accuser de fausseté, ruine ce que dit Nicephore, J'que S. Theodore Martyr s'estant apparu Nobellio.e.th à Euzoïus, [qui estoit l'Evesque des Ariens,] leur défendit de rien P. J. a.b.

\* Hift. Eccl. Tom. V 1 1.

L'an de J.C. PERSECUTION DE L'EGLISE acheter de ce qui se vendoit dans le marché: ["outre que cette v.Theodonarration n'est déja que trop suspecte par elle mesme, l'Saint re d'Hera-Augustin decide aussi qu'il est permis de se servir des sontaines qui este. font dans les temples des pavens, & ou mesme ils ont jetté quelque

chose de leurs sacrifices.

'Il y avoit alors à la Cour deux officiers, nommez Juventin & Chrv.t.t.ot.40, Maximin ou Maxime, qui y tenoient un rang affez confiderable a Thdrt.p 610. entre les gardes à pié nommez"Ecuyers, Comme ils estoient un susarii. a|Boll.15. jan.p. jour en feitin avec d'autres officiers, ils vinrent à deplorer l'état 6 Thdrt. p. 645. où Julien mettoit la religion Chrétienne, emelme par cette polc Chry.p. 487.b. lution des choses les plus necessaires & les plus communes; & ils se servirent des paroles des trois jeunes hommes de Babylone : d Thdrt.p.649. Vous nous avez abandonne? à un prince apostat, plus ennemi de vos Chry p. 487. c.d. loix que tous les hommes de la terre. Ces plaintes qui partoient d'une ame apostolique, faisoient bien voir avec quelle ardeur ils deploroient entre eux & dans leurs prieres les maux de l'Eglife, puisque le zele dont ils bruloient pour son honneur, & leur douleur de la perte de leurs freres, ne pouvoit se cacher mesme au milieu des

'Ce qu'ils avoient dit fut aussitost raporté à Julien par un des e|Thdrt,l.t.c.tr. conviez, qui en voulut faire la cour je & Julien qui ne demandoit Chry.p. 487.2.c. qu'à repandre le fang des Chrétiens, pourvu qu'il cust quelque autre pretexte, afin de leur ofter en mesme temps & la vie, & l'honneur du martyre, fut ravi d'avoir cette occasion de satisfaire fa cruauté, en les punissant [non comme Chrétiens, mais] pour

avoir violé le respect qu'ils luy devoient.

'Il commanda donc qu'on les luy amenast, & leur avant demandé ce qu'ils avoient dit, leur zele s'anima de nouveau, & ils luy declarerent que ne trouvant rien à redire dans tout le reste du gouvernement, ils n'avoient pu & ne pouvoient encore s'empescher de deplorer l'état où ils voyoient sa religion dans la quelle ils avoient esté nourris, après l'avoir vue si glorieusement autorifée par les loix saintes de Constantin & de ses enfans. Ils se plaignirent particulierement de la profanation qu'il avoit pretendu faire de tous les vivres. Ce prince si doux & si moderé, s'il en faut croire les compagnons de son impieté, leva neanmoins en cette rencontre le masque de sa bonté apparente, & decouvrit à nud son impieté. Car aprés avoir fait fouetter cruellement les deux Saints, il les fit mener en prison, & confisqua tous leurs biens, qui furent auflitost faisis & enlevez, Les Saints s'en rejouirent au lieu de s'en affliger,8 & crurent qu'en fouffrant cette

Chry.p.487.c. p.4\$8.2. f p. 487.c. £ P.458.2 b.

p.643.c.d.

Aug.ep.164.p. 169.1.2b.

p.415.b.

618,619.

bin.p.18.1.c.

L'an del.C. PAR JULIEN L'APOSTAT.

perte de leurs biens, ils ne les envoyoient pas moins au ciel avant eux, que s'ils les eussent distribuez en aumosnes.

# MENENGALIKAN MENENGAN ARTICLE XXVII.

Saint Juventin & S. Maximin font martyrize?.

Es deux Martyrs estoient en prison [comme des criminels;] Chrystatos, 40. & toute la ville y accouroit [pour les honorer comme des P-481.b.c. Saints, l'malgré les menaces terribles & les ordres effroyables e. qu'on avoit donnez pour empescher que personne ne les vist, ne leur parlaft, n'eust aucune communication avec eux. Car la crainte de Dieu faisoit mepriser toutes ces choses; & S. Chrysostome dit que beaucoup de personnes acquirent à cause d'eux la couronne du martyre, ayant preferé à leur vie mesme le bonheur d'estre avec ces Saints, [Mais je pense qu'il marque plutost la disposition de leur cœur, que non pas que Julien ait osé faire mourir personne pour ce sujet. ] Comme donc la prison estoit toujours pleine de Chrétiens, on y chantoit sans cesse les louanges de Dieu, on y celebroit les veilles saintes de la nuit : on y faisoit des conferences pleines de pieté & d'edification. Ainsi pendant que l'eglise estoit fermée, la prison estoit devenue une eglise. Car la patience & la foy des deux Martyrsservit beaucoup auxscriminels mesmes qui estoient avec eux dans la prison, pour leur faire embrasser une vie sainte & Chrétienne.

embrafler une vie fainte & Chrétienne.

'La gloire des Saints effoit le tourment de Julien. Pour trouver de, donc quelque autre moyen de les faire fuccomber, & d'abatre leur courage, il envoya fous main des gents'ins honneur adroits à fourber, qui fous pretexte de leur tenir compaguie, ne manquoient pas lorfqu'ils les trouvoient feuls, de leur confeiller comme leurs amis, de quitter une religion (qui les exposit à tant de maux; jqu'en le faisant ils gagneroient mesme les bonnes graces du Prince, & s'eleveroient à de plus grands honneurs, comme ils le voyoient par l'exemple de leurs compagnons. Nos compagnons répondirent les Saints: Cel fleur masheur qui oous »oblige à souffrir à Outenme des violimes pour (l'expairoin de) leur faute.

"Car nous avons un maistre qui est plein de misericorde, & un seul s'acrifice de l'eapable de le cenocilier avec tout un monde.

music.

'Julien apprit[avec douleur]leur resistance genereuse, & ne p.49,4 laissa pas de continuer à les tenter par les mesmes personnes.

Cec ii

ce ij

p,490.1,

L'andeJ.C. Mais tous ses artifices ne servirent qu'à augmenter sa honte & la 164. gloire des Martyrs, l'Iorfqu'on eut connu cette machine secrette qu'on avoit employée pour s'efforcer de les perdre. Enfin quand aprés l'espace de beaucoup de jours, on vit qu'au lieu de s'affoiblir par le temps, ils en devenoient plus genereux & s'attiroient un plus grand nombre d'imitateurs, il les fit mener au milieu de la nuit"dans une fosse,[c'estoit peutestre un cachot,]où on leur of at paige Thanklyeare, trancha la teste: & on public ensuite qu'ils avoient esté executez "

Chry.p.490.b.

pour avoir mal parlé de l'Empereur. 'Les Chrétiens enleverent seurs corps, malgré le danger où ils s'exposoient de perdre la vie s'ils eussent esté decouverts ; d'où vient que Saint Chryfostome leur attribue le nom & le merite de martyrs. Ils témoignerent depuis, que lorsqu'ils eurent mis les deux Saints l'un auprés de l'autre, avant que de les enterrer, ils avoient paru si pleins de beauté & de majesté, qu'on ne les pouvoit regarder fans estre touché de respect & d'une espece de frayeur,'Ils furent mis dans un melme tombeau, que la ville d'Antioche orna avec beaucoup de magnificencesaprés la mort de Julien; 1 & elle celebroit tous les ans une feste publique en

Chry. p. 445 b.c. leur honneur, aussitost aprés celle de S. Babylas, qui avoit souffert longtemps auparavant[fous Dece.]

8,5,h.5.p.74.2.

'Saint Chrysostome estant Prestre d'Antioche, interrompit les discours qu'il faisoit sur Lazare & le mauvais riche, pour prononcer leur panegyrique.'Il les y appelle des colonnes, des rochers. des tours, & des astres. Il exhorte le peuple à les aller souvent visiter, & à embrasser avec foy leur tombeau pour en tirer quelque benediction; assurez que ces Saints portant entre leurs mains, & presentant à Dieu la teste qu'on leur avoit coupée à cause de luy, ne pouvoient manquer d'obtenir tout ce qu'ils luy demanderoient. On croit que cette expression ou d'autres semblables, ont

donné lieu aux peintres de representer divers Martyrs avec leurs

t.1,h.40.p.490. bc. p.491.2.

> testes entre les mains; & au peuple de prendre la fantaisse des peintres pour une veritable histoire, ]

Thdrr.p.650.a. Boll,15.jan.p. 618.5 L.

5 2.

La feste des Saints dont nous parlons, se faisoit encore du temps de Theodoret, [vers l'an 450.]'C'est pourquoi il y a veritablement lieu de s'étonner de ce que leur nom ne se trouve point dans les menologes des Grecs, Les Latins ne les ont inferez que depuis peu dans leurs martyrologes au 25 de janvier, ["qui peut bien avoir esté Nor 2 14. le jour de leur mort en l'an 363, puisque les plus anciens martyrologes latins marquent la veille la feste de Saint Babylas, quoique les Grees la fassent au jourd'hui le quatrieme de septembre. I

L'an de J.C.

# PAR JULIEN L'APOSTAT. 38

#### ARTICLE XXVIII.

Le temple de Daphné brulé : Julien surmonté par la constance du Confesseur Theodore.

[ ] E tout ce qui arriva à Antioche durant que Julien y estoit, rien n'est plus celebre que ce qui regarde le temple de Daphné, & les reliques de S. Babylas. l'Le lieu voisin de cette soul seine. ville, qu'on appelle Daphné, estoit celebre"entre autres choses 615 b.c. pour un temple dedié à Apollon, & pour la fontaine de Castalie, p.624.a.b. qu'on s'imaginoit avoir eu la vertu de prophetizer, aussibien qu'une autre de mesme nom qui estoit à Delphes,'Adrien avoit blamm.Las.p. fait boucher cette fontaine, depeur que comme il y avoit appris, aise. à ce qu'on pretend, qu'il deviendroit un jour maistre de l'Empire, d'autres n'y apprissent aussi la mesme chose. Julien que sa curio- Amm. p. 115. e. fité portoit à tenter tout, se resolut de la deboucher; & tant pour cette raison selon Ammien, que pour recevoir quelque réponse de la statue d'Apollon, jil commanda aux Chrétiens d'oster de Daphné le corps de Saint Babylas autrefois Evelque d'Antioche, & Martyr fous Dece, que Gallus y avoit fait apporter, Ainsi les Chrétiens le transporterent à Antioche.]

Chrectess (extraportecent a mitoche.)

[Julien aprés avoir delivré fon Apollon duméchant voifinage, the extraportecent a funcion (ce font les termes de Libanius,) d'un mort qui l'importunois, [& de donc ce dieu fans force n'avoit pu fe delivrer luy mefine.] aprés luy avoir baifé les piez, (car cette ecremonie luy effoit affez or. dinaire,) "hyp preparoi bein des moutons & bien des beutons frout pour l'impartique luy faire un grand facrifice, & l'indemnifer de toutes fes pertes, int. [Mais des que le corps de S. Babylas aut effe oit de Caphné, 3] le Ammapusé, feu du ciel effant tombé fur le temple,] reduifit en cendres & l'idole & tout le refle, hormis les museilles & les colonnes du temple. Nous ne touchons ceci qu'en un mos, parcequ'on en peur comple. Nous ne touchons ceci qu'en un mos, parcequ'on en peur comple de déail fur l'infloite de Saint Babylas, 3 (cela arriva le 21 apass.)

Memoires

d'odobre un peu aprés minuit.

'On croit que ce fut à l'occasion dece temple & de l'eglifede S. 50.1.56.00.

Babylas, que Julien ayant appris qu'auprés du temple d'Apollon.

Babylas, que Julien ayant appris qu'auprés du temple d'Apollon.

Babylas, que Julien ayant appris qu'auprés du temple d'Apollon.

Babylas, que Julien ayant appris qu'auprés du temple de mettre
le feu à ces oratoires, s'ils efloient couverts, & qu'on y eust mis
un autel, oude les demoilre niteriement s'ils n'éloient pas encore
achevez, 'Il avoit pris le titre de prestre ou prophete de ces Jasles, da, pag.

C ce l'il qu'apprés.

tester Gnagh

Ruf.1.1c.c.gg.p. 176.1.

'Julien eut un extreme depit, [tant de l'ambrasement du temple 162, de Daphné, que de ce que les Chrétiens en transportant comme en triomphe le corps de S. Babylas, n'avoieut cessé de se moquer de ses dieux, & de chanter ce verset du pseaume 96, Que tous ceux qui adorent des statues. Or qui se glorifient en leurs idoles, rougissent de confusion & de honte. Ainsi la colere dont il estoit animé, fit que des le lendemain de cet accident, il commanda de prendre, d'emprisonner, de tourmenter tous les Chrétiens qu'on rencontreroit; Amm p. 23,236. foit ceux qu'on vouloit faire croire avoir mis le feu au temple, Than 1,107.7. Toit ceux qui avoient esté les chefs des autres dans le triomphe de S. Babylas, & qui les avoient animez à se moquer des idoles. Sa fureur l'eust emporté encore plus loin, & luy eust fait ordonner une persecution universelle, & telle que celle de Diocletien; mais la guerre des Perses ne le luy permettant pas pour lors, il se

a Socr.l.j.c.19. P.191.d.

contenta d'ordonner qu'on puniit les principaux.

diRuf.c. 16.p. 176,1150z.1.c.c. 20.p.617.d. Thdrt.p.645,2.

Soct.p.191.a

'Le Prefet Saluste [Second]à qui il en donna l'ordre, quoiqu'il fust payen comme luy, ne put neanmoins approuver son dessein, '& melme s'efforça de luy persuader de ne point donner aux Chrétiens cette occasion d'acquerir la gloire[du martyre,]laquelle ils defiroient si fort : mais voyant enfin qu'il ne pouvoit pas estre maistre de la colere du Prince, ni s'opposer davantage à sa volonté, il fit prendre & mettre en prison plusieurs Chrétiens, & SociSoziRufi entre autres un jeune homme nommé Theodore, plein de zele Than.

Than, pour la religion, qu'il rencontra le premier se promenant dans la

Soz.p.617.d. e Ruf.p.176. d Thdrt.p.645.a. e Socr.p.197.a. Thdrt.p.645.a. Rut. p.176.

place 30 qui luy fut misentre les mains par les Gentils. 'Il le fit aussitost mettre sur le chevalet, & appliquer devant tout le monde à la question, soù les boureaux se succedant les uns aux autres, le tourmenterent si cruellement depuis le matin Thert. p. 645.4. jusques à quatre heures du soir, tantost en luy mettant le dos tout en pieces à coups de fouet, tantost luy dechirant les costez avec des ongles de fer, qu'on ne crovoit pas qu'il se fust jamais rien

Ruf.p.176.

vu de femblable. Cependant au milieu de tous ces supplices, Theodore conservoir toujours un visage tranquille & gay, ne faifant autre chose que chanter le pseaume que tous les Fideles ensemble avoient chanté la veille pour se moquer des idoles,] 'tout de mesme que s'il eust regardé tourmenter un autre sans rien souffrir : & il ne dit pas mesme une parole à Saluste pour le prier de le delivrer. Quelques uns raportent à ceci ce que Saint No Gregoire de Nazianze dit estre arrivé sous Julien, qu'un Chré-

Soz.p.618,4.

Naz.or. 4 p. 113. b.c|u.p.498.b.

tien estant tellement dechiré par les ongles de fer, qu'il sembloit estre pres de rendre l'esprit, fit bien voir neanmoins que rien L'an de J.C. 161,

PAR JULIEN L'APOSTAT.

n'estoit capable d'abatre son cœur. Car voyant une de ses jambes où l'on n'avoit pas touché, il la montra aux boureaux, en leur reprochant qu'ils faisoient in jure à un de ses membres de ne l'avoir

pas confacré comme les autres par les fouffrances.

Enfin le Prefet vovant toute fa cruauté inutile, fit mener en Ruf. 2766. prison Theodore, chargé de chaines; & tout étonné de la cons- Thore, p. 645.4. tance de ce Confesseur, bil alla des le lendemain matin trouver a Sont pessa.

Julien; à qui ayant raporté le succés du combat qu'il avoit eu d'Agrés, page contre Theodore, il l'assura que plus il pousseroit cette affaire, Sozp. 612. plus ils augmenteroit le triomphe des Chrétiens, & la honte des adorateurs des dieux: de forte que Julien se crut obligé de faire Thomp. 646h. cesser cette poursuite, & de mettre hors de prison Theodore, avec Soz. p. 418. 2.

tous les autres qui avoient esté arrestez pour ce sujet,

[Cefaint Confesseur vécutencore longremps depuis ;]'& Rufin Ruf. p. 176. estant venu quelques années aprés à Antioche, eut le bonheur de l'y voir. Il luy demanda s'il avoit fenti toute la violence des tourmens qu'on luy avoit fait endurer : à quoy il répondit qu'il en avoit bien fenti quelque chofe'au commencement: Mais qu'un Than, 645.6. jeune homme qui estoit auprés de luy, essuyoit toutes ses sueurs d'Rus. p. 176 t. avec un linge tres blane, & luy jettoit souvent de l'eau fraische [pour luy donner une nouvelle vigueur,]ce qui le rempliffoit d'une telle joie, qu'il avoit esté fasché lorsqu'on l'eut fait ofter du

chevalet. [Saint Augustin marque visiblement ce Saint,]'lorsqu'il dit que Aug.civ.Line. Julien estoit pres de persecuter ouvertement les Chrétiens à Antio- 51-119-16. che, s'il n'eust esté effrayé par la constance d'un jeune homme aussi genereux que fidele il eque la yant esté tourmenté le premier d'entre beaucoup de Chrétiens qui avoient esté pris pour estre mis à la question, souffrit tout un jour les supplices, avec tant de gayeté & de liberté d'esprit, qu'ils ne l'empeschoient pas de chanter : ce qui ayant fur pris & étônné Julien, il eut peur d'augmenter encore sa confusion & sa honte, s'il faisoit tourmenter les autres. [Saint Chrysostome le marque peutestre encore, l'Iorsqu'il dit que Julien Chry.gent. p. considera comme un malheur insupportable de ce qu'un Chré- 694.b. tien ayant esté mis publiquement à la gesne, souffrit genercusement pour la verité jusques à la mort.



#### PERSECUTION DE L'EGLISE NABELEGERAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO

#### ARTICLE XXIX.

Julien fait fermer & piller l'eglise d'Antioche: Du Comte Julien son oncle: Martyre de S. Theodores.

Amm, las, p. \$26.2. a Thdrt. I.z.c. 8. p.646.a.b. 40.p. 488.C. cp.489.2. Hier,chr.

[ TULIEN ne se contenta pas de decharger sa colere sur Theodo-re. I'll sit aussi fermer la grande eguse d'Antioche, & en sit clouer les portes pour empescher qu'on n'y entrast. Saint Chryfostome dit que lorsque Saint Juventin & S. Maximin estoient en prison, l'eglise estoit fermée; que les martyrs voyoient alors les autels demolis, les eglises fermées, les ministres du Seigneur chaffez, tous les Fideles en fuite. Saint Jerome nous apprend que l'eglife d'Antioche fut mesme fermée par deux fois durant cette persecution ; [Julien l'ayant peutestre fait ouvrir lorsqu'il vint à Antioche, pour s'acquerir l'affection du peuple, aprés que le Comte d'Orient l'avoit fait fermer avec toutes les autres, comme nous le dirons dans la suite.]

Thdrt.p.646.2

g.p.16.5 9.

127.128,

604.C.

d Boll.ss, mars , e Phifg.1.7.c.10. p.96 Apales.p. f Soz. L c.c.7. 0.

Juli.ep. 10.p. g Amm, 1,23. p. 148.a Thdrt.p. 644.b. 6 Anal. p. 127. # p.127.134|Soz. 1.5.c &p.604.d.

Thdrt.f.gr. 8 p. 646.2| Soz.p.604. bjanai.p,131.

'Julien fit encore enlever tous les vases sacrez, & toutes les ri-Soul, cap 604 cheffes de la grande eglife pour estre mifes dans le thresor imperial; & il traita fans doute de mesme tous les autres. I'll chargea decette commission le Comte Julien son oncle ["maternel, ]Felix No 1216. Surintendant des finances, & Elpide thresorier de son domaine particulier; dont les deux derniers avoient, dit-on, esté Chrétiens, mais avoient renoncé la foy pour plaire à Julien. 'Libanius

Libor. ap. 18.4. le rémoigne de Felix, & les actes de S. Bafile Prestre d'Ancyre, le disent d'un Elpide envoyé par Julien. On l'assure aussi du Nora 17. Comte Julien, qui aprés avoir abandonné Jesus Christ pour plaire à fon neveu, devint melme extremement attaché au paganisme, & tresgrand ennemi des Chrétiens, faisant ce qu'il pouvoit pour les persecuter jusques au sang, mesme contre la volonté de l'Empereur, 'llavoit esté Prefet d'Egypte, & il estoit alors Comte[ou Gouverneur]de l'Orient. Des qu'il eut receu cette dignité de son neveu, il avoit relevé les idoles; & il pouvoit bien avoir fait fermer ["des ce temps là] toutes les eglises à An-V. la note tioche, quoique l'Empereur ne le suy cust point ordonne, sous 100 pretexte ce semble d'estre maistre de leurs richesses en cas que INChry.p.489.1. L'Empereur en voulust disposer.'Il avoit aussi chassé tous les

Clercs, qui s'estoient dispersez de costé & d'autre. 'L'Empereur ayant donc ordonné[aussitost]aprés le malheur de son Apollon, que l'on portast les richesses de l'eglise dans son threfor L'ande J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

threfor; ce Comte fit chercher"S. Theodoret Prefit ed 'Antioche', a parcequ'il eftoir threforier des meubles facrez, sno ne la grande egise d'Antioche.) 'laquelle eftoit alors entre les mains des Thâtt. 144.6. Ariens, smais de quelque autre qui servoir aux Orthodoxes de la communion de S. Melece, ou de celle des Eusthithens. J'usien anal. 144.6. Comte d'Orient se chargea d'autrant plus volontiers de prendre Sorquéald. Theodoret, qu'il hassilioit son courage. Car lorsque les autres Ecclesastiques s'estoient ensuis, il estoit demeure seul dans la

oillechum faciens.

vindex.

Theodoret qui n'annot on tenge. Carl origine les autres Ecclefiafiques s'efloient enfuis, il efloit demeuré foul dans la ville. 'Il y raffemboir divers Chrétiens, Il offroir fans celle à Dieu And.p. 117, avec eux des priecres' de ste facrifices qui luy efloient agrepables. 'Il animoir ses freres par son eloquence sainte, qu'il avoit apprisse p. 118. non à A thenes, ni dans les livres des orateurs, mais par l'étude de PErciture, & dans l'ecole du Saine Esprit.

'Sozomene dit que le Comte le fit appliquer à une question tres set p. 664.605, rigoureule 3 qu'il la fousfrit avec une merveilleuse constance à de qu'il foutint toujours tres genereusement la foy qu'il avoit embrassé; ce qui obligea le Comte à luy faire enfin trancher la

teste. [C'est l'abregé des actes de ce Saint, ] qu'on nous a donnez Anal.t.4, p.13.

Notion depuis peu, s'écrits par des officiers messes palais de Julien;
[8] on tera fans doute bien aise de voir jei quelque chose de ce

'Ce Saint s'estoit signale des le temps de Constance par le zele p.12.

qu'ils contiennent.]

avec lequel il avoit batti des eglifes & des basiliques des martyrs. & détruit au contraire les idoles & les autels des demons, ufant de la liberté que le Prince en donnoit alors, afin de delivrer les ames qui estoient dans l'egarement. Lors donc qu'on l'eut amené les mains liées derrière le dos, à l'audience du Comte Julien, ce Comte luy ayant voulu faire un crime de son zele, il l'avoua hautement, & reprocha luy mesme au Comte de ce qu'aprés avoir esté adorateur de J.C, il estoit devenu par une prevarication honteuse'le protecteur des demons. Le Comte irrité de sa liberré le fit battre fous la plante des piez & fur le visage, sans le pouvoir empescher de soutenir hautement la verité. On l'étendit p.119. si fort avec des poulies sur le chevalet, qu'il sembloit avoir huit piez de long : mais au milieu de ce tourment il parut toujours plein de gayeté: & le Comte s'estant voulu moquer de ce qu'il s'arrestoit à un mort ; il l'exhorta avec une voix forte & animée à reconnoistre luy mesme de nouveau la puissance de ce mort, mais de ce mort ressuscité, qu'il avoit adoré [peu auparavant] comme le Verbe, la Sagesse, & le Fils de celui qui a creé le ciel

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

& la terre.

Ddd

Carrow Good

p.119.

p.150

Comme le Saint se mettoit fort peu en peine de tous les dieux 364. des payens, le Comte voulut le presser par l'autorité de l'Empereur, que le Saint ne craignit point d'appeller un tyran, & le plus miscrable de tous les hommes, s'il ordonnoit d'adorer du bois & des pierres. Sur cela le Comte fit commencer la questionsavec les ongles de fer;]qui firent couler beaucoup de fang du corps du Martyr, fans diminuer ni lagayeré de son visage, ni la liberté de ses paroles : & le Comte luy demandant[par insulte]si c'estoit qu'il ne sentist point de mal, il répondit qu'il n'en sentoit point, parceque Dieu estoit avec luy. Le Comte voulut traiter son courage de desefpoir; & supposant qu'il estoit redevable au fisc. speutestre qu'on l'accusoit d'avoir caché quelques vaisseaux sacrez, lil dit que si c'estoit pour cela qu'il vouloit mourir, il demanderoit sa decharge à l'Emperçur, Mais le Saint luy répondit: Gardez vostre or & vostre argent pour vous à vostre malheur : Je « ne dois rien qu'à Dieu seul, a qui je tasche d'offrir une conscience «

pure pour obtenir l'effet de ses promesses.

P.130.

'Le Comte le voulut encore traiter de fou, d'obeïr à un mort crucifié plutost qu'à un Empereur ; surquoi le Saint l'appella luy mesme un malheureux, & le sit souvenir que ce Crucisié le seroit un jour bruler dans l'enfer avec son tyran. Le Comte se tira de là par une cruelle raillerie. Nous verrons, dit-il, alors ce qui en « fera; cependant vous eprouverez le feu dont vous nous menacez, « Et en effet, ne se contentant pas de l'avoir fait tourmenter à trois reprifes [avec les ongles de fer,]il luy fit appliquer aux costez deux torches ardentes. Le Saint eut recours à Dieu, & le pria mesme de glorifier son nom en cette rencontre, pour faire voir sa bonté envers ceux qui le craignent, & faire apprehender aux apostats les supplices qu'il leur prepare. Il fut exaucé, & le Comte fut bien surpris de voir tomber les boureaux par terre. Il les sit relever, & leur dit de continuer la question : mais ils luy répondirent qu'ils ne le pouvoient, parceque ce qui les avoit fait tomber estoit qu'ils avoient vu quatre Anges habillez de blanc qui parloient au Saint. Le Comte plus irrité qu'étonné, ordonna qu'on les allast jetter dans l'eau : & comme on les emmenoit, Theodoret leur dit: Allez, mes freres, allez avant moy trouver .e

p.ıjı.

le Seigneur 3 je vous y fuivrai quand j'aurai vaineu l'ennenii, «
'Adon a inferé dans son martyrologe eet endroit des actes du

Ado,spock,

Saint.

'Le Comte voulut encore blasphemer contre J.C., surquoi le Saint expliqua en un mot le mystere de l'Incarnation, en decla-

6,000

PAR JULIEN L'APOSTAT.

L'ande LC. rant qu'il ne le faifoit pas pour l'amour du Comte, indigne d'entendre la parole de Dieu, mais pour la confolation des Chrétiens qui estoient presens. Le Comté commença alors à le menacer de la more; & le Saine au lieu de s'effrayer, luy dit qu'il ne fouhaitoit rien tant que de confommer sa course. Mais il luy declara en mesme temps, que pour luy il mourroit dans son lit parmi de cruelles douleurs, & que son Empereur au lieu de remporter la victoire sur son ennemi, comme il se l'imaginoit, seroit tué dans leur pays sans qu'on sceust mesme qui l'auroit tué. Le Comte entendant ces menaces, qui se trouverent de veritables propheties, pus 'craignit quelque choie de pis, & se hasta de prononcer la sen- part. tence par laquelle il le condanna à perdre la teste, Le Saint rendit pasgraces à Dieu qui luy avoit donne "la patience jusques à la fin,

referantia Ene n. \*Norz so.

& consomma ainsi son martyre.[\*Il paroist que ce fut le 23e d'octobre, un jour seulement aprés l'embrasement du temple d'Apollon. Uluard, Adon, & plusieurs autres marquent ce jour là sa feste. Les martyrologes de Saint Jerome, [Florus, Vandel- Flor. p. 194] bert, ] & beaucoup d'autres des plus anciens, la mettent le 23 de Boll, 11 mars, p. mars, ce qui donne lieu de juger qu'il s'est fait ce jour là, peu aprés fa mort, quelque translation folennelle de fon corps, ou qu'on y a dedié quelque eglife baftie fous fon nom.] Les Grees en Mon.p.45. font memoire le 6 de may.

#### ARTICLE XXX.

Crimes du Comte Julien, & sa mort funeste.

Ous avons dit que le Comte Julien, avec Felix Surin-Thank, L.C.R.P. tendant des finances, & Elpide thresorier du domaine, 446.2, NSOLLS, [tous trois apostats,]avoient eu ordre d'aller saisir les richesses de l'Eglife d'Antioche pour les porter au threfor imperial,'Ils Anal. Ap. 134. le firent le jour mesme du martyre de S. Theodoret, & dresserent un état de ce qu'ils y avoient trouvé. Mais le Comte Julien Soz, p. 605, al ne se contenta pas de ravir les vaisseaux sacrez de l'Eglise, & Phisg.1.7.c.10. de les profaner par l'attouchement de ses mains impures : Car gent, p.681, che, c. portant encore plus loin l'outrage qu'il faisoit à J.C, il les renversa, les mit à terre, & s'assit dessus d'une maniere criminelle, No T s st. jusqu'à faire"des actions que l'on n'oscroit exprimer; y ajoutant Soz. P. 601.4. toutes les railleries & tous les blasphemes dont il put s'aviser

contre J.C,'& contre les Chrétiens qu'il disoit avoir esté aban- Thart, p. 646, b.

donnez de Dieu, Euzoïus Evelque des Ariens qui estoient en- 4 Dddii

facrileges, en receut un foufflet,

Chry.gent.p. 681-2 1,5,01.45. P. HO.C. a Thdrt, p.646.C. Thphn.p. 41.c.

'Felix le Surintendant s'y fignala aussi par une autre impieté: \*car confiderant les riches & les magnifiques vases que les Empereurs Constantin & Constance avoient donnez à l'Eglife; Voyez, dit-il, dans quelle vaisselle on sert le Fils de Marie. On « pretend que le Comte Julien & luy faisoient des railleries de ce que Dieu les laissoit profaner son temple, sans les en empescher par des miracles visibles.

'Cependant leurs impietez ne demeurerent pas longtemps

Thdrt. p. 646.c. d|Chry.gent.p. 681.c|Soz.p.605. 6 A nal.p.132.

p.118.

P.132.

impuniès;'& Julien n'eut pas plustost profané les vaisseaux sacrez en s'y affeyant, qu'il reffentit l'effet de la vengeance divine. bIl paffa la nuit suivante avec beaucoup d'inquietude : & le lendemain aprés avoir presenté à l'Empereur le memoire de tout ce qu'on avoit sais dans l'eglise, il luy dit ce qu'il avoit fait la veille à l'égard de S. Theodoret. Il l'avoit fait dans la penfée de plaire à ce prince, Mais l'Empereur luy témoigna nettement n'approuver point dutout qu'il eust fait mourir un Chrétien, sans autre raison que celle de la religion, & dans le lieu mesme où il estoit, ce qui donnoit sujet de croire qu'il l'avoit fait par son ordre. III se plaignit qu'il cust donné occasion aux Gasiléens d'écrire contre luy, comme ils avoient fait contre ses predecesseurs, & de traiter Theodoret comme un martyr. Il luy ordonna enfin de ne plus faire mourir aucun Chrétien, & d'empescher mesme les autres de le faire,

P.132.

'Le Comte qui s'attendoit si peu à cette réponse, demeura tout interdit & presque mort, L'Empereur pour le consoler luy dit de venir avec suy sacrifier afin d'obtenir le pardon de sa fauté. Et les prestres des idoles luy ayant presenté des oiseaux & d'autres chofes offertes au demon, il en mangea, & en donna à fon oncle, Le respect, & la frayeur dont le Comte estoit saisi, ne luy permirent pas d'en manger beaucoup. Il se retira ensuite chez luy plein de chagrin d'avoir fait une action odieuse, & d'avoir encore mecontenté l'Empereur ; de forte qu'il ne voulut prendre aucune nourriture.

p.131.

'Cependant le peu qu'il avoit mangé ne se digeroit point; & des le foir il luy prit un mal de ventre qui luy causa d'extremes Thorn t.c.s.p. douleurs. Il tomba dans une maladie faschcuse & inconnue, 646,4|Philg.l.7. dont toutes ses entrailles ayant esté corrompues & pourries, il «Thdr.JAnal.p. jettoit fon foie & ses excremens non par les conduits ordinaires, mais par sa malheureuse bouche qui avoit prononcé tant de blas-

134

phemes, Ses parties fecrettes & toutes les chairs d'alentour fe Ctargent, corrompirent auffid ettelle forte, que les vers y mirent y & possible d'alignes, des comments que c'eftoit une punition de Dieu, tout l'art des medes charges et parties de la qualité d'oncle de l'Empereur, ils y employaffent toutes fortes de qualité d'oncle de l'Empereur, ils y employaffent toutes fortes de remedes. Ils tuoient un grand nombre d'oficaux les plus rares charge, dais les les ses endroits pourris, pour en attrier les vers fur ces oficaux, % fur leur grafifé dont ils sanges, to pour en attrier les vers fur ces oficaux, % fur leur grafife dont ils sanges, to trotoient ces melmes endroits 'mais les vers au lieu defortir, 6 le l'Chapp dia. achoient dais fa chair, rongeant fans ceffe cequi eftoit pourris, & penetrant jusqu'au vii, fans qu'on les put arrefter, 'Ils remontoitent méme par fon eftomac, & luy fortoient de tempset temps par la bouche; de quoy il avoit encore la douleur de voir que les pavens lus faifoient destrailleries.

Philostorge dit qu'il fut durant quarante jours sans parole & Philg.p.97. fans fentiment. Il revint un peu; & fa femme, qui à ce que l'on Thatt.p. 446.d. tient estoit illustre par sa foy, & qui l'avoit averti d'epargner AO.M.p 667. au moins le fang des Chrétiens, luy representa qu'il devoit reconnoistre & benir lamisericorde de J. C, qui en le chastiant luy 647. faisoit voir sa puissance; au lieu que s'il eust voulu le laisser sans le punir, & user de sa patience ordinaire, il n'eust jamais reconnu quel estoit celui à qui il avoit fait la guerre. Ce miserable pressé par ces remontrances de sa femme, & par le sentiment de la douleur, reconnut quelle estoit la veritable cause de son mal; 'Il detefta luy melme le crime dont il se voyoit puni si severe- Plasson, 97. ment, & porta témoignage contre sa propre impieté, Il invo- A&.M.p.668.a. quoit le Dieu des Chrétiens, le conjuroit d'avoir pitié de luy, ou au moins de le retirer promtement du monde, & pressoit sa femme d'aller prier pour luy à l'eglife, & de demander les prieres 1467.6. des Chrétiens. Mais avec cela il ne paroissoit pas plus converti qu'Antiochus, j'Il femble mesme que trois jours seulement avant p.47.668. la mort il fit encore mourir plusieurs Chrétiens, Aussi sa femme p.663.a. luy declaroit qu'elle n'ofoit prier pour sa guerison, depeur d'attirer la colere de Dicu fur elle mesme.

'Il ne laiss pas de supplier l'Empereur de rendre aux Chré- Than, Aral tiens les eglises qu'il seur avoit oftées, se de les faire ouvrir : mais Andapha il ne pur pas melme obtenir de luy cette grace, se il n'en receut Andapha » que cette réponse : Je ne les ay pas suit sermer, shors la princi-

pale, Jmais aufi je ne les faraj pas ouvrir. Le Comte luy fit dire une autre fois que c'estoit à cause de luy, [& pour avoir à sa consideration quitté la religion Chrétienne, ]qu'il souffroit de si

Ddd iij

grandes douleurs, & qu'il perissoit malheureusement : & luy au 164. lieu de craindre la main de Dieu, ou de témoigner au moins quelque compassion pour une personne qui luy estoit si proche, luy sit porter cette parole : V ous n'avez pas esté fidele aux dieux, & c'est «

pour cela que vous fouffrez vos tourmens,

Phifg.r.97. e Chiy, in Matt, h.4.p. 15.ele.s. or.45.p.510.0] Ana'.p.131. 6 ACt.M.p.667. c Chry.gent.p. 451.2|Soz.p.605.

'Enfin les abcés dont tout son corps estoit rempli, at les vers qui le rongeoient continuellement, le reduisirent à la dernière extremité, Il en vomissoit sans cesse les trois derniers jours de fa vie, avec une puanteur qu'il ne pouvoit fouffrir luy mesme, Et il finit ainfi sa vie par une mort honteuse & malheureuse, qui le fit paffer d'un supplice de beaucoup de jours à un supplice eternel. dl mourut, s'il en faut croire Philoftorge, durant qu'on d Phifg. c.12. p. luy lisoit diverses réponses que les oracles avoient rendues depuis peu, & qui promettoient toutes qu'il ne mourroit point de maladie.["Il mourut en l'an 363, aprés le 9 de janvier, mais appa- Nort p. remment bientoft aprés. Julien son neveu le plaignit aussi peu aprés samort que durant sa vie ; & ne voulant pas encore rendre gloire à J. C:]'Il continua à dire que son malheur venoit de n'avoir pas esté fidele aux dieux.'Dans un écrit[fait vers la fin de fevrier , lil dit qu'il avoit gouverné la ville d'Antioche avec

Analie.111-Juli.mil.p.103.

59.100.

beaucoup de justice; mais il ajoute aussitost, que ce n'avoit pas toujours esté avec affez de prudence. Il y parle de sa mort sans en ofer direaucunc circonstance. 

## ARTICLE XXXI. Punition de quelques autres payens sacrileges ou apostats.

Thdrt.1.3.c.9.p. p.47. f Chry.gent.p. 481.a|1,5.01.45. P. (10.C. Philg. + 97. 7 Thdit. p. 647. . Phifg. p.97. 4 Tidit.p.647. / Amm.l.13.p. 218 4.

mb.

n 2,

A maladie dont Dieu punit Felix le Surintendant, ne fut pas si longue :] 'Car elle l'emporta en l'espace d'un jour, sou e Philig. 1.7. e. 10. moinsencore, Saint Chryfoftome dit"qu'il creva tout d'un coup indiane par le milieu du corps ; par où il a peutestre voulu marquer ce pine que dit Philostorge, lequ'une de ses grosses veines s'estant rompue fans qu'il eust fait aucun effort, le sang luy sortit par la bouche bdurant toute la nuit & tout le jour felon Theodoret :'De forte que le soir son sang s'estant entierement ecoulé, il perdit la vie aussibien que le Comte Julien, k& tomba dans une mort eternelle. Ammien s'accorde tout à fait à ceci, disant qu'il mourut tout d'un coup d'une perte de fang, un peu avant le Comte Julien, mmais"aprés le commencement de l'an 363. Norsp

"Il y avoit ce semble un lieu public, où l'on mettoit les noms

PAR JULIEN L'APOSTAT. de ceux qui estoient morts;'& le peuple y lisant les noms de a. Felix, [titre que l'on donnoit ordinairement aux Empereurs,]& de Julien, y ajoutoit celui d'Auguste, comme si c'eust esté l'Empereur melme qui fust mort : & on regarda cela comme un prefa-

ge qu'il mourroit bientoft, 'Elpide thresorier du domaine qui estoit venu enlever les thre- Thêrt.1.3.c.8.p. fors de l'Eglifeavec Julien & Felix, en fut puni auffibien qu'eux, 446,5, 4 Philipp. 97,98. quoiqu'un peu pluttard : Car ayant efté convaincu d'ayoir fayorifélarevolte de Procope contre Valens[en 366.] Il fut depouillé de tous les biens, & resserré dans des prisons, où aprés avoir vécu quelque temps, il mourut fans reputation & fans honneur, maudit de tout le monde, & avec le furnom d'Elpide le facrificateur

[ou l'apostat.] 'Un quatrieme, qui, selon Philostorge, avoit eu part au mesme p.96. facrilege, & qui avoit profané honteulement l'autel facré, fut puni fur le champ [comme le Comte Julien, ]par la corruption des mesmes parties dont il avoit abusé pour commettre son facrilege, & par les vers qui s'y engendrerent & le firent perir mifera-

blement. 'Dieu fit eclater fa justice contre les apostats par beaucoup p.98150x.1.5.e.8, d'autres punitions feniblables : [ & il ne fera pas mauvais de ra- p.605.b. masser ici ce qui s'en est conservé dans l'histoire. l'Un nommé Phisal.7.e.11.p. Heron natif de Thebesen Egypte, & qui avoit esté fait Evesque 100. 'de Thebes mesure, comme la chronique d'Alexandrie le semble Chr.Al.p.688. dire, ayant renoncé volontairement la foy à Antioche, fut aussi- p.689.699 Phisg. toft faifi d'une maladie qui luy pourrit tout le corps, & le rendit P.100, un spectacle hideux à voir à tout le monde, & un exemple terriblede la justice divine. On le voyoit couché dans les rues & dans les places publiques, privé de tout secours, & sans mesme faire compassion à personne, Les Chrétiens n'avoient que de l'horreur pour sa perfidie, & les payens ne se soucioient plus de luy depuis ou'ils l'avoient fait tomber dans leurs filets. Ainfi il mourut miscrablement à la vue de tout le monde, [Cet Heron pouvoit bien estre un de ceux que les Meleciens avoient fourni aux A riens pour deshonorer le titre d'Evesque.]

'Theoreene Prestre d'Antioche, "titulaire d'une eglise dans les che. Al.p. 688] fobourgs, tomba volontairement dans le mesme crime, trompé Thehn.p.41.2. par les promesses qu'ou luy faisoit; & il en fut aussitost puni non moins severement qu'Heron,'Sa chair se corrompit toute en IMPhilip., 100. fort peu de temps, & devint pleine de vers; qui luy firent mefine 101. perdre les yeux. Enfin il tomba dans une rage dans laquelle il fe

L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

164. V. Tulien fur l'histoire\*de Julien.]'Ilsuspendoit cependant & differoit les p.114.2.b. effets de sa justice à l'égard de la personne de Julien, Il n'allumoit pas encore tout son zele, & se contentoit de tenir la main elevée contre l'impie. Il bandoit son arc & le tenoit prest à tirer; mais il se retenoit luy mesme par une espece de violence. Il attendoit que cette peste maligne crevast, s'il faut ainsi dire, & pouffait audehors tout son venin, pour sauver le malade par la penitence, s'il estoit assez heureux pour l'embrasser, ou le punir

par une justice plus visible & plus eclarante, s'il demeuroit dans fon endurcissement. Dieu laissa vivre quelques uns de ceux qui Ast.h.pp.56.b.e. luy avoient preferé un peu d'argent, mais pour prolonger leur menenia, honte; & les faire servir d'exemple aux autres, Car'on les voyoit errer de ville en ville, meprifez & haïs de tout le monde; myrestim, on les montroit au doit comme des infames & comme des traitres; on ne les connoissoit que sous le titre d'apostats, ou de

Ti of plan disciples"de l'apostat. A peine Julien fut-il mort, que les peuples Naz.or. 4.p.111. & les villes crioient partout contre les persecuteurs, & leur re- d. prochoient tous les maux qu'ils avoient faits. Ceux qui avoient pris part à la perfecution prenoient part à ces reproches, & n'epargnoient pas leurs dieux melmes, qu'ils accusoient hautement d'estre injustes & imposteurs.

## まささきさきさきさきさきさきさきももももももももももも ARTICLE XXXII.

De Sainte Publie: Le fils d'un prestre des idoles converti.

[ DENDANT que Dieu faisoit admirer sa justice par la punition des apostats, & sa patience à l'égard de Julien, il glorifioir aussi sa misericorde par la constance qu'il donnoir à des femmes & à des enfans, & par le triomphe qu'il leur faisoit remporter fur l'idolatrie. l'Public cette illustre veuve que l'Eglife Men. p. 1071 greque, & la latine à son exemple, honorent au nombre des Ugh.p.1098. Saintes le 9 d'octobre, sit voir qu'un exercice continuel de vertu luy avoit acquis affez de force pour meprifer auffibien la cruauté que la majesté d'un Empereur idolaire, malgré mesme tous les interests de communauté. l'Elle avoit esté mariée, & ayant per- Thor. I.j.c. 14. du son mari, elle avoit vicilli dans la continence & dans toutes p. 652.0. fortes debonnes œuvres, 'Les Grees disent que l'estime de sa pieté 13gh.p. 1098.4. luy fit donner le rang de Diaconisse. Elle eut aussi la conduite Thort.p. 632.d. d'une compagnie de vierges, avec qui elle chantoit sans cesse les louanges de Dieu.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Ece

di613.2.

401

"Julien paffant donc un jour pres de leur petite maifon, il les s'eencendic qui chantoient à plicines voix ces paroles du pfeaume,
Lei ablei als matims ne fint que de l'or c' de l'argent, & li c refle de
cequifuit. Il let trouva for mauvais, & leur ordonna defe taire
une autrefois quand il pafferoit. Mais Public au lieu de luy obeir,
infipira une nouvelle ardeur à les filles, & fachant que Julien paffoit encore, elle leur fit chanter ces autres paroles: \$\frac{9}{2}\text{ut Dis \( \text{in} \) \end{equ}}\$

Leuc c' que fit emmin s'[init alighes\_1]\text{ulien for en colere, fe fit
amener la Superieure, egalement venerablepar son age & par s'
evrus, ceq uin el'empetcha pas de la fair tecllemen battere par se
gardes stur le visage, qu'ils le luy mirent tout en san, Public
recette cet outrage comme le plus grand de tous les honneurs; &
illuy a fair donner le titre de Martyre par les Grecs. Fille continua à combatre Julien par s'es chants s'acres, comme David avoit

Men.9.0ct.p. 207. 4 Thdrt.p.653,2.

fait le demon dans Saul.

p.652.c.

'Cette Sainte avoit eu un fils nommé Jean, qui fut longtemps le premier des Preftres de l'Eglife d'Antioche, Sa vertu fit qu'on le voulut plufieurs fois faire Eveque["ou de cette Eglife ou de Novisa quelques autres 3]& elle fut aussi cause qu'on ne le put jamais.

Bar. 162. \$ 142.

queiques autres ; je. elle tut aum caute qu'on ne le put jamais Faire. Baronius doute fic en 'ell point le grand S. Jean Chryfoftome:mais il reconnoist qu'il y a bien des choses qui combatent cette conjecture, sou pluroit qu'il a déruissen absolument. Le messire Theodoret qui raporte l'histoire de Se Publie, 1

Thdrt, 1. 3. c. 10, p. 647. Bar-363. § 131.

'nous apprend aussi celle de la conversion d'un jeune hommé, fils d'un prestre des idoles, ska aftez vraissemblablement du temple de Daphné, j'comme l'a cru Baronius. [11 n'y en peut avoir ni de plus agreable, ni de plus edifiantes, ni de plus affurée.] puissique Theodoret l'avoir apprisé de ce jeune homme messine alors devenu vieux. 'Il avoir etté elevé dans l'idolarrie par son pere. Mais fa mere avoit une habitude particulière avec uve

Thdrt.p.648.c. p.647.b.c.

fon fils alors encore tout jeune, & en le careffant l'exhoriori & mehraffer la veritable religion. La mere elant morre, le fils continua à honorer la Diaconiffe. Il la vifitoir & ceoutoir fes infruêtions, & celles finen une fi forte imprefifion dans fon ame, qu'enfin il luy demanda par quel moyen il pourroir fe delivrer de la fuperfition où son pere l'avoir (ecke'. Elle luy répondir qu'il devoir fortirde la maifon de fon pere, preferer à fon pera Dieu qui avoir cred & fon pere de luy, fe retirer en une aure ville, où il puft fe cacher, & eviter de tomber entre les mains de l'Empereur. Elle luy promit de prendre le foin de l'execution de

Diaconisse de grande pieté, qui en la venant voir, voyoit aussi

» ce desfein. Il la remercia de sa bonté, & luy dit : Je viendrai donc » chez vous, & je vous mettrai ma vie entre les mains,

Ouelques jours aprés, Julien alla à Daphné pour y faire une feste & un festin. [C'estoit sans doute avant que le temple cust csté brulé, ] Le pere du jeune homme ne manqua pas de s'y trouver avec Julien, tant parcequ'il estoit prestre de ses dieux, que parcequ'il le fuivoit ordinairement dans ses ceremonies facrileges. If mena avec luy fon fils dont nous parlons, & un autre qu'il avoit encore: Car ils estoient déja"confacrez au service des demons, & ils devoient jetter fur les viandes l'eaus destinée à les convertir ne put encore s'exemter de faire cette fonction à la

purifier ou plutost à les souiller.]'Celui qui ne songeoit qu'à se p.648.4. table de l'Empereur le premier jour de la feste. Mais aussitost aprés il s'enfuit tout en courant à Antioche chez la Diaconisse ; » & il luy dit: Me voilà venu selon ma parole; acquitez vous de la » vostre, & merrez ma vie & mon salut en sureté, Elle le mena sans

differer chez S. Melece [Evelque de la ville,]'qui le mit en haut 5. dans une chambre, en attendant [qu'on eust trouvé quel que autre

lieu pour le cacher.]

'Le pere cependant couroit tout Daphné pour chercher son b. fils; & ne l'y trouvant point, il le vint chercher à Antioche, où de la rue il l'apperceut qui regardoit[comme un enfant]par les bareaux de la fenestre. Il entra dans la maison, le prit, l'emmena, luy donna plusicurs coups, luy piqua les piez, les mains, & le dos avec de perites pointes de fer rouge, l'enferma dans une chambre 🦠 qu'il baricada par dehors, & retourna à Daphné[pour achever la feste l'qui devoit durer sept jours.

'Durant son absence, l'enfant animé de l'Esprit de Dieu, & c. rempli de sa grace, brisa toutes les idoles qu'avoir son peres dans le lieu où il l'avoit enfermé, ]en se moquant de ces dieux qui ne se pouvoient défendre. Mais venant enfuite à confiderer ce qu'il avoit fait, & combien fon pere feroit en colere; il pria J. C. de l'affifter, & de luy ouvrir la porte, puisqu'il n'avoit rien fait, & ne fouffroit rien que pour luy. Lorfqu'il achevoit ces paroles, les portes s'ouvrirent tout d'un coup, & les baricades se rompirent.'Il 4. courut auffitost chez la Diaconisse, qui luy sit prendre un habit de fille, & le mena avec elle dans fa littiere chez Saint Melece. Ce Saint le mit entre les mains de 5. Cyrille de Jerusalem [qui estoit alors à Antioche,] & qui partit[bientost]aprés durant la nuit pour l'emmener dans la Palettine. Il evita ainfi la fureur de fon pere, & de Julien, Japrés la mort duquel il convertit mesme son pere, Eec ii

## ARTICLE XXXIII.

Le peuple d'Antioche ferme dans la foy: Julien écrit contre les Chretiens.

Thdrt,1,3.e.21. p.699.c.d Juli, mil.p.\$8.89.95.

Juli.miCp.71.

4 p.89.

9.67.

[ N O N feulement quelques particuliers,] mais generalement tout le peuple d'Antioche, qui se souvenoit d'avoir receu la foy des deux grands Apostres S. Pierre & S. Paul, & qui la conservoit toujours avec beaucoup de soin & d'ardeur, témoignoit de l'horreur pour l'idolatrie de Julien. Ce prince le reconnoist affez luy mesme: '& il avoue avec regret que la pluspart, ou plutoft tous ceux d'Antioche, estoient ennemis de les dieux, & aimoient mieux avoir J. C. pour patron & pour protecteur de leur ville, que ni fon Jupiter, ni fon Apollon, ni toutes fes Mules, '11 ne les voyoit guere aller dans les temples des idoles, à moins que ce ne fuit pour l'y accompagner, & luy faire honneur, sans participer à ses sacrifices, Pour les femmes elles alloient bien plutost prier aux tombeaux des Martyrs, & y demander d'estre delivrées de la persecution. Au moins c'est ce qu'il en croyoit luy mesme, 'Il ne leur pouvoit persuader d'offrir seulement un bœuf à son Apollon de Daphné, pendant que les dames tiroient de grandes fommes de leurs maris pour les distribuer aux pauvres, & hono-

p.98,99p.95.97.

'Hestoit allé vers le mois d'aoust à un temple de Jupiter Cassien, qui estoit sur la montagne auprés d'Antioche ; & comme il eut Amm.n.p.134. appris que l'on devoit bientoit celebrer la fette d'Appollon à Daphne, ily vint en diligence, s'imaginant, dit-il, trouver là toute la magnificence de la ville, des victimes sans nombre, des parfums, & tout le reste. Cependant quand il fut arrivé, il n'y trouva quoy que ce foit, finon que le prestre luy dit qu'il avoit apporté de chez luy un oison pour facrifier, mais que la ville n'avoit encore rien preparé.'Il en fit de grands reproches au Conseil de ville, & fut reduit neanmoins à s'en aller se prosterner

roient par leur charité la religion Chrétienne.

F-97-100. p.100. P-95-

6 Juli - p. 96.97.

'Les villes d'alentour relevoient, s'ill'en faut croire, les temples de ses dieux, & ruinoient les tombeaux des athées, [c'est à dire des Martyrs; ] & ceux d'Antioche au contraire demolissoient les nouveaux autels qu'il avoit dressez,[Il ne faut pas douter que

aux piez de sa statue, suivi de fort peu d'habitans.

Nat.or.j.p.91.e. cela n'ait fait des martyrs : l'& Saint Gregoire de Nazianze affure que"son palais à Antioche cachoit un fort grand nombre de V. Juliens L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

gos morts qu'il avoir fait ture frectrement, les uns pour fes facrifices magiques, les autres à caufe de leur zele pour la pieré, [Ce font fans doure auf die Sc Prériennes] qu'il faitoir jetere ou noyer la s, nuit dans l'Oronte, felon le mefine Pere, en forte que l'eau avoit peine à y couler. Theodore di que pluficurs perionnes de qua-thint, seme, lité, & deceux qui effoient dans les charges, ayant imité la gense que reute liberé de S. Juvenin es Saint Maximin, receurent aufil la mefine couronne, [Mais nous n'avons pas de connoifiance particuliere de rout cell, J'ullein dit feullement que fa douceux avoit à 3 l·l·l·amte, se

peine appris au peuple d'Antioche à demeurer en repos.

[Ceux de cette ville avoient encore d'autres fujers de ne pas
N, Julins 5 aimer Julien." Ils le témoignerent par des railleries affez piquantes qu'ils en firent, aufquelles Julien répondit par une fazye
fanglame qu'il fic contre la ville. Il dechargea aufi la haine qu'il
avoit contre les Chrétiens en particulier par un ouvrage qu'il fit
exprés. Car nen content de les perfecuere d'urante le outre par

fanglante qu'il fit contre la ville. Il dechargea ault la haine qu'il avoit contre les Chrétiens en particulier par un ouvrage qu'il fit exprés. Car non content de les perfectuer durant le jour par fes actions, se par les ordres qu'il donnoit contre eux j'il y employoit soeri, ass, pencore la plume & les longues nuits de l'inver, durant ledquelles "\*\*e-da, il dérivir quelquels livres contre l'Evangile pour combarte la distincté de J. Cou plutoit pour le percer luy médme de ses propres armes. Saint Jerome dit qu'il les compos dans son expedition 1974-armes, Saint Jerome dit qu'il les compos dans son expedition 1974-armes, Saint Jerome dit qu'il les compos dans son expedition 1974-armes, Saint Jerome dit qu'il les compos dans son expedition 1974-armes, Contre les Perfes jee qui es frot difficile à croire, si par cette expedicion nous n'entendons le temps qu'il mit à s'y preparer dans Antioche, Ce Pere dit que son ouvrage contenoit sept le vers, l'et il cite unendroit du servieme, "Saint Cyrille d'Alexandrie 1800 (18 es feut a maplement environ cinquance assa prés, un come que trois ; ce qui viens, à ce qu'on croit, de ce qu'on les divisois differemment.

Socrate raporte quelque lignes du troifemede ces livres, & socialange, nous apprend qu'il n'attaquoit la diviniré de J. C. que par les 1994. paflages qui regardent son humanité, montrant allez qu'il ne ed precendoit pas perfuader les personnes intelligentes & exercées dans la lecture des Erritures, mais abuter de la simplicité des disporans / & qu'il songoit moins à réturer ces livres sacres, qu'à y p-3-6.6, trouvre des layestes de diverisitément & de raillière; il 1 pretendior chaps.c.phin. trouvre de la contradiction dans ce que les Evangellites disent professe de de la réfurercion de J. C. parcequ'il ne les entendoit pas / Mais Crisala.p. quelque foibles que fuilent ces livres, expendant comme Julien cérvoit d'une manière elegante, sjaic à expende polisis frent crivoit d'une manière elegante, sjaic à expende polisis et le crivoit d'une manière elegante, sjaic à expende polisis extende crivoit d'une manière elegante, sjaic ès est lisembarassiones mesme quelques des cux qui avoient plus des foldité. Caron s'imaginoit

Eeciij

L'an de l.C. qu'il savoit bien l'Ecriture, [& qu'il la combatoit avec quelque 363force, parcequ'il en entaffoit beaucoup de passages sans jugement. Aussi les payens les objectoient sans cesse, surtout parceque l'on avoit negligé de les refuter. Et ce fut ce qui obligea S. Cyrîlle d'y répondre, comme beaucoup de personnes l'en avoient prié.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXXIV.

Martyre de S. Bonose & de S. Maximilien-

L'AN DE JESUS CHRIST 363.

Bar, 11, aug. f. Act.M.p.664. Ous commençons l'an 363 par le martyre de S. Bonose & de S. Maximilien, \*parcequ'il y a lieu de juger qu'ils ne Nota 35 fouffrirent que trois jours avant la mort du Comte Julien. l'Nous avions à peine connu jusqu'ici les noms de ces Saints dans quelques martyrologes qui les mettent le 21 d'aoust: mais le P. Ruinart nous en a donné une histoire["cirée par Usuard, qui est affez lon- No TI 36, gue, & qui paroift neanmoins n'eftre qu'un abregé d'une autre plus ample tout à fait originale; ce qui fait qu'il y a quelques endroits un peu obscurs: & il est mesme à craindre qu'on n'y ait ajouté quelques miracles, dont nous ne parlerons point ici.]

P.664.2. Miscel.t,2,p. 4 AC. M.P.664. 6 p.667.b.

Bonofe & Maximilien estoient soldats ou officiers dans le corps des Herculiens, formé par Maximien Hercule, "Il paroift qu'ils estoient chargez d'en garder le principal étendar, borné du signe Labarur. des Chrétiens, [c'est à diresans doute de la Croix, ou du caractère du nom de Christ.] Ilseurent ordre de changer ce figne pour y mettre celui des idoles: mais ils estoient Chrétiens, & instruits dans la pieté par leurs peres, Ainfi non feulement ils refuferent d'obeïr, mais ils animerent mesme tous leurs compagnons à ne rien faire contre ce qu'ils devoient à Dieu.[Il semble que leur corpsn'estoit arrivé que depuis peu à Antioche, & que c'est pour cela qu'on les pressa si tard d'executer un ordre que Julien avoit

p.665.

Julien souhaitoit surtout que les soldats embrassassent l'idolatrie. Ainsi soit par cette raison, soit par un effet de sa legereté ordinaire: l'ee prince qui avoit trouvé si mauvais que le Comte Julien eust fait mourir S. Theodoret, voulut bien qu'il usast des dernieres rigueurs contre les deux Saints, & contre quelques autres prisonniers, [qui pouvoient estre des soldats du mesme corps.] Et le Comte nonobstant les maux dont Dieu le punissoit

z. Ufuard ze. awg. l'appeile Maxmien.

fans doute donné plusieurs mois auparavant,

p.664.b.

p.661. P.664 b. p.667.b.

L'an de J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT.

[depuis deux mois, trouva encore assez de force pour executer

cette commission si conforme à son genie.]

'Avant done fait venir les deux Saints devant son tribunal, il p.644. tenta inutilement de les obliger par ses menaces à changer leur étendar, & à adorer des dieux faits par des hommes, Irrité de leur courage, il fit donner à Bonose plus de trois-cents coups'de lanieres plombées, fans que ce Saint fift autre chofe que fourire, ne daignant pas mesme suy répondre. Il s'adressa donc à Maximilien. 'qui le fit ressouvenir de ce qu'il avoit apprissestant Chrétien, que p.66, c. Dieu nous défend d'adorer des idoles muerres, luy prometrant

d'adorer ses dieux quand ils luy auroient parlé.

jo.

&c.

'Il fit battre une seconde fois Bonose & Maximilien avec luy:" & a.b. ils ne rémoignerent pas melme sentir ce tourment, soit que Dieu a.b. leur en ostast par miracle le sentiment [comme à Theodore,] soit que leur cœur elevé en luy, meprifast tout ce que la chair souffroit. Mais ce fut par un miracle visible, qu'ayant esté plongez p. 45, b.c. dans de la poix toute bouillante, cette poix se trouva froide pour

eux, & ne leur caufa aucune douleur, mais feulement quelques ampoulles pour servir de preuve à la verité de ce miracle, dont on assure que se Prefer Second"voulut luy mesme estre témoin.

'Le Comre plein de confusion les fit mener en prison, où il y 466. avoit encore d'autres Chrétiens. Il leur y envoyoit du pain où il avoit fait imprimer quelque marque d'idolatrie. Aussi les Saints n'en voulurent point manger, & se contenterent de la nourriture que Dieu leur donnoit, [soit par sa seule grace, comme toute la fuite le semble marquer, soit par quelques uns de ses serviteurs,] entere elan-malgré "les ordres & les precautions du Comte, Au bout de sept jours le Comre les fit encore venir pour les interroger avec le Prefet Second, "& fut obligé de les renvoyer dans la prison, dont il [fe] fit apporter les clefs dans le palais, & on ne la vint ouvrir qu'au bout de douze jours, [s'il n'y a faute dans les actes. ] On crut que

dans l'extreme faim qu'on s'imaginoit qu'ils souffroient, ils mangeroient des pains offerts aux idoles, qu'on leur presenta. Mais eux qui s'estoient remplis du S. Esprit, rejetterent ces pains im-V.Constan- purs, On les laissa encore dans la prison, où "le Prince Hormisda p.666.b. tin f gr. que nous apprenons par cet endroit avoir efté Chrétien, les vint visiter, son autorité luy en ayant fait ouvrir les portes. Il les y

trouva pleins de vigueur & de joie , occupez à rendre graces à Dieu & à J.C; & il les conjurade prier pour son salut.

'Le Comte estoit confus de se voir vaincu par la puissance du & Seigneur, & s'irritoit neanmoins de plus en plus contre les servi-

L'an de J.C.

408 PERSECUTION DE L'EGLISE L'uters. Il fe les fit amener [en une troifeme audience,] à la que le Prefex Second fe trouva encore. On y amena auffi plutieurs autres Chrétiens, & peutefire tous ceux du mefme corps. On ne nomme entre eux que Jovien & Herculien, qui avoient ce femble fervi des letemps de Confantin, & qui efoient auffi char-

femble fervi des letemps de Constantin, & qui estoient aus suite hargez dela garde de l'étendar. Toans exteta sudiencele Comtemenaça
Bonofe & Maximilien tantost des bestes, tantost du seu se site
répondirent toujours que Diete pouvoir les delivere de se mains
s'il levouloit, mais qu'il ses soient prests de tout souffrir pour son
mom, pussqu'il sevoient se le seu se seu se seu se se soient se so

Antioche.1

p.6674.

al666.c.

9.667.2.

'Il y avoit là comme nous avons dits plusfeurs autres Chrétiens, lentre lesques[bous ecux qui avoient ets écholiss pour la vie eternelle, jdeclarerent qu'ils n'adoroient que le scul Dicu qui fignaloit fa puisfance par les deux Marrys; leurs freres, & qu'ils n'oberioent qu'à luyfeul, [Le Comte vouloit apparemment en venir encore aux tourmens. J Mais Second luy declara que pour luy il ne pouvoit pass' y resoudre: Et je ne pretens pas, ajouca ci-il, womir les vers comme vous. Il ferecommanda melme avec respect «

aux prieres de Bonose, [& apparemment se retira.]

"Le Comte s'adreffant à Jovien & Herculien, voulut les prefler d'oble la croix de leur étendar, mais ils luy répondiren conflamment qu'ils éloient Chrétiens, & qu'ils ne violeroient point le ferment que Conflantin leur avoit fait prefler lorfqu'il receuvlé battefine à la finde l'avie, den faire jamais rien contre fes enfans & contre l'Eglifé. Le Comte vaincu par la colere, condanna enfa Bonole & Maximilien à perfer la tefle, & avec eux tous ceux qui eftoient enfermez dans la prifon, difent les actes, flans s'explieure d'avantage, & fans nous dire fi Jovien & Herculien eftoient de ce nombre, comme il y a bien de l'apparence.] Ces heureux criminels allerent au liet du fupplice pleins d'une joie divine, à laquelle toute la ville prenoit part, & ils furent accompagnez dans leur triomphe par Saint Melece & par plusfeurs autres Evedques. Trois jours aprés, le Comte Julien commença à vomit

s. toffammtom. He marquent visiblement le battesme, mais d'une manière obseure pour conserver le respect où aux Sacremens.

des

desvers non par intervalles, mais fans discontinuation, & expira p. 68. dans ce supplice.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXXV.

Julien favorise les Juiss , & leur persuade de rebastir le Temple.

I L fau enfin quitter Antioche, & repaffer en Paleltine, où nous verrors l'artificé dont pullen s'avité, pour perfecturer l'Eglife d'une manière toute nouvelle, l'Car fa fureur s'enflam- Natora pan mant toujours de plus en plus, comme on voir quelquefois les davagues s'enfler & s'elever les unes audéfus des aurres s'après, s'enta avoir epuilé toutes les malices que fon éprit, fértile en ces fortes de productions, luy avoit pu fuggerer; enfin il fe ríoliut d'artifice de productions, luy avoit pu fuggerer; enfin il fe ríoliut d'artifice les quis contre l'Eglife, & de faire feivris fà haine celle que cette nation leger a conjours suce contre les adorateurs de J. C.

Viccome loient A poltres ou Envoyec, Jain ou 'on cell'int d'exiger d'aux les Joheph. I ributs qu'on tiroit par cette voie; Il finit en leur promettant que pur s'il revenoir de la guerre de Perfe, il rebaltiroit la fainte cité de Jerufalem, comme ils le foutiation en depuis fi longtemps ; qu'il iroit y demeurer, & qu'il y celebreroit avec eux la gloire du

Tout puissant.

C'étainfi que Julien le moquoit fans ferrupule de Dieu & des hommes.] Car il n'esfoir pas moins ennemi de la religion des 50-7-64-1. Just's que de celle des Chrétiens, comme on le voir par la maniere 3-8-16-1-1. Luis que de celle des Prophetes, Mais il s'esforçoit de ruiner les Chrétiens par les Just's, elperant qu'il luy feroit aiss' de reduire les Just's quand il n'auroit plus qu'ux à combarre. [Les Just's le prartiere les puis quand il n'auroit plus qu'ux à combarre. [Les Just's le ferrivinen eneffer forr idelement, Clear ce furent eux qui Amheps-pe, brulerent la grande qu'il d'Alexandrie, deux à Damas, & beau2-19-6 (1997).

1. Ainsi il ne faut pas s'arrelle. ' à ce qu'on trouve à la telle, si poén o, comme s'il y avoit sujet de Juli epat, pag. douter qu'elle tult vaile. Le P. Persu paroille la recevoir comme uve : trec in-dubtable. 4. Jakov. Ne faudorit-il point labor pour Hiller, non celcher parmi les Julis' ?

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

#### PERSECUTION DE L'EGLISE 410 'Mais Julien ne se contentant pas de cela, il en sit assembler les 169.

Soz.p 6tt.el Chry.gent p. 69;.din Jus. Lt.

1.p.4; s.d| Rut.l. 10.C.17.p. 76. a Ruf. p. 176. 6 Chry. p. 415.dl €91.C. ep.4;5.d. d Juli.cp.63.p. 240.

fr.p.541.

Chry.p.436.b.c.

P.41; 1.c|691.c.

p.693.c|Ruf. 7. e Chry.p.435.c.

Juli, fr. p. 541.

Amm.1,23.p. 137.b. Chry.p. 416.cf Thdrt.l.j.c.15

p.654.C. Chry.p. 436.b.c.

Naz.or.4.p.111.

Chry.gent.p. 691.cf Thart.p. 65;.d. Amm.p. 217.

principaux, pour leur dire qu'ils devoient immoler des victimes. & qu'il s'étonnoit de ce qu'ils ne le faisoient plus; vu, leur disoit-il, que vostre Loy & vos ancestres vous ont appris à adorer Dieu de cette maniere, Saint Chrysostomesemble dire qu'il leur vouloit persuader de sacrifier aux idoles. Et cela pourroit ne paroittre pas incroyable, ] puifqu'il pretendoit, aussibien que quelques autres, que le Dieu des Juifs estoit celui mesme que les payens adoroient fous d'autres noms : d'où vient qu'il l'appelle un Dieu tres puissant, & tres bon, qui gouverne le monde senfible; & il fait profession de l'honorer comme un grand Dieu. [Il pouvoit donc bien fous ce pretexte vouloir perfuader aux Juifs d'adorer les idoles, & de leur offrir des sacrifices, Mais neanmoins il est plus probable que Saint Chryfostome a voulu dire seulement l'que c'estoit à quoy il tendoit par la proposition qu'il leur faisoit de rétablir les sacrifices de la Loy ancienne, comme il le dit positivement dans la suite.

'Les Juifs ne purent faire autre chose sur cette proposition, que de luy avouer malgré eux qu'il ne leur effoit pas permis de facrifier hors de leur pays & de leur metropole ,'ni fans leur Temple de Jerusalem qui avoit esté ruiné. Si vous voulez donc, « luv dirent-ils, que nous offrions des facrifices, rendez nous la ville \* de Jerufalem, rétabliffez noître Temple, relevez noître Autel, " faites nous revoir le Saint des Saints; & alors nous facrifierons .

[avec autant de zele] que nous avons fait autrefois.

[C'estoit apparemment le dessein de Julien de leur faire demander ce qu'il vouloit leur faire faire. I'll témoigne dans un de ses écrits qu'il vouloit rebastir le Temple des Juissen l'honneur du Dieu à qui il avoit esté dedié.'Il songeoit encore davantage, felon la penfée d'Ammien, à laiffer à la posterité un monument illustre & memorable de son regne. Mais sa veritable raison estoit qu'il s'imaginoit pouvoir rendre vaine la fentence que J.C. avoit prononcée, que ce Temple ne fe rebattiroit jamais. Il croyoit encore que par ce moyen les Juifs se porteroient peu à peu à immoler des victimes. & tomberoient aifément enfuite dans l'idolatrie.

[Pour les encourager donc à cette entreprife,]'il leur fit croire qu'il avoit trouvé dans leurs livres facrez & fecrets, que c'estoit alors le temps qu'ils devoient retourner en leur patrie, rebattir le Temple, & remettre leur Loy en fon ancienne vigueur.'Il a jouta à cela un ordre à ses thresoriers de fournir l'argent & les autres choses necessaires pour ce bastiment, qui devoit aller à des frais

L'ande J.C.

363.

immenses; & au Gouverneur de la province d'y contribuer de fes soins & de son autorite. It fit venir de tous costez des ouvriers, Chry. P. 416.b. & commit pour avoir soin de l'ouvrage, des personnes de la plus haute qualité, dignes d'estre ministres de cette entreprise impje, Than, p.61, d. 'c'est à dire le Comte Alype d'Antioche, qui avoit esté Vicaire Rus.p.176. du Pretoire dans l'Angleterre, & qui estoit l'un de ses plus intimes considens, comme on le voit par les deux lettres qu'il luy 6 luis par les deux lettres qu'il luy 6 luis 166-164. adresse. 'Ce fut alors, selon quelques uns, que fut accomplie cette Hier, in Dan. 4. » prediction de Daniel ; Lorsqu'ils seront rombez , ils seront un p.692.d. » peu relevez par un petit secours; & beaucoup se joindront à eux » avec de mauvais desseins : ce que S. Jerome éclaireit davantage dans fon explication.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXXVI.

Dieu arreste le dessein de Julien & des Juifs par des feux & des tremblemens de terre.

CI Julien témoignoit beaucoup d'empressement pour le ré-Tabliffement du Temple ,]'les Juifs n'y agirent pas de leur Naz.or.4.p.111. part avec moins d'ardeur. Els firent favoir par toute la terre à b. Thom.l.j.e.s. ceux de leur nation, l'ordre qu'ils avoient : & aussitost on les vir p.611.d. accourir de toutes les parties du monde, pour contribuer à ce 4 d/Ruf.Lio.c. bastiment de toutes leurs richesses, aussibien que de tout leur 37-9-176cœur.'On dit que les femmes non contentes de donner avec joie Nat.p. 171.b.c. leurs parures & leurs ornemens, portoient elles mesmes la terre, fans se soucier ni de leurs riches habits, ni de la delicatesse de leurs corps, croyant faire une action de pieté. On dit encore Than, p. 631, d. qu'ils avoient fait des besches, des hoyaux, des panniers d'argent,

'Ils estoient si glorieux, qu'il sembloit, dit Rufin, qu'ils eussent Ruf.p.176. encore parmi eux quelqu'un des anciens Prophetes, Ils infultoient aux Chrétiens, ils les menaçoient'de les traiter de la sortigeau.p. mesme maniere qu'ils avoient eux mesmes esté traitez par les 193.4. Romains; comme s'ils eussent déja esté rétablis dans leur an- Rus,p,176. cienne autorité: Ils ne parloient que de fang & de carnage, & faisoient paroistre en toutes rencontres une vanité & une fierté insupportable,

'S. Cyrille qui estoit alors Evesque de Jerusalem, ne laissoit pas 1614. de se moquer de leur entreprise, 1 & comme il avoit examiné avec foin ce que le Prophete Daniel, & J.C. mesme dans l'Evangile, ont dit de la destruction du Temple, il soutint toujours qu'il

Fff ii

## PERSECUTION DE L'EGLISE

estoit impossible que les Juifs elevassent seulement une pierre 169. fur une autre.[L'evenement fit bientoft voir qu'il avoir raison.]

p.176. 'Les Juifs commencerent à travailler dans le mesme endroit où Thdrt.p.654.2. le Temple avoit esté autrefois,'Ils demolirent ce qui en restoit

encore, afin de faire un ouvrage tout neuf ; & ainsi verifierent de plus en plus ce que J.C. avoit predit, qu'il n'en resteroit pas pierre sur pierre :]'Car cela n'estoit pas encore entierement accompli en l'an 347, lorsque S. Cyrille faisoit ses Catecheses, où il femble predire cet evenement,'Ils commencerent ensuite à ercufer la terre pour faire de nouveaux fondemens. Mais aprés

qu'une infinité de personnes y avoient travaillé durant tout le jour, la terre retomboit la nuit dans ce qu'ils avoient creufé. Ils avoient amassé une quantité prodigieuse de plastre & de chaux: mais une tempeste qui s'eleva tout d'un coup avec des vents tres violens & des tourbillons impetueux, dissipa tout en un moment.

'Leur obstination ne cedant pas encore, & la patience de Dieu Chry.inJud.pp. ne les faifant point rentrer en eux melmes ;'lorfqu'aprés avoir ereufé les fondemens, ils eftoient prests à bastir, & la nuit mesme aprés laquelle ils devoient commencer, bil se se fit un grand tremblement de terre, capable d'epouventer ceux qui avoient

le moins de sentiment de Dieu, qui non seulement jetta bien loin de là toutes les pierres[destinées] pour les fondemens, mais fit tomber presque tous les edifices d'alentour. Il abatit entre autres la meline nuit divers portiques publics, où couchoient un grand nombre de Juifs de ceux qui travailloient au Temple; & ils furent tous accablez sous les ruines. Theodoret ne met qu'un

Thdrt.p.614.b. portique, & dit que cela arriva la nuit fuivante. 'Les Juifs ne perdant point courage pour cet accident, &

d Soz.l, c.c. 12.p. pouffez tant par leur propre ardeur qui les aveugloit, que par 631.b.c. les ordres pressans de Julien, recommencerent à travailler des que le tremblement cessa.'Mais durant qu'ils ereusoient encore MChry.p.496.dl [les endroits que le tremblement avoit remplis,]'le feu fortit des fondemens, & s'elançant sur ecux qui travailloient, \*il brula un

grand nombre de perfonnes, le reste s'estant sauvé à la fuite. \*Ceux qui s'enfuirent pour cviter ou ce feu, ou le tremblement, voulurent s'en aller dans une eglife voifine, les uns pour prier, les autres parecqu'ils ne trouvoient pas de retraite plus proche, & quelques uns emportez par la foule de ceux qui alloient devant. Il y en a qui disent que cette eglise ne les voulut

Chry.in Jud.h.q.p.436,djen gent.t.t.p.694.4[t.5.0r.45.p.510.2 b[Amb.ep.17.p.114.e]Thdrt.hi(l.5.e.15.p.

Cvr.cat.tg.p. 165.2. Thort. p.653.

P.654.2.

654.

a Ruf.c.,8.p.

6 INThart.p. 614.2.5| Naz.p. TIT C. r Ruf.p.r; 7.

Thdrt.p.654.b. inMatt.h.4.p.53.

elder.Chp.751. algent.p.694.al Soz.p.612.c. e Chry. r. s. or. 45. p.110.b. /Thdrt.p.614.b. g Naz.p.111.c.c.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

point recevoir, & que les portes estant ouvertes, ils les trouverent fermées par une puissance invisible. Mais tout le monde assure, & croit comme une chose tres veritable, que comme ils se pouffoient & faisoient des efforts pour entrer dans l'eglise, il en fortit une flamme qui brula & confuma entierement les uns, & p.m.a. fit perdre divers membres aux autres, afin qu'ils fussent des ima-

ges vivantes de la justice de Dicu sur les pecheurs.

[Cela n'arriva pas en ce seul endroit,] Il y avoit dans le bas de Rufe, 18.19.19. l'ancien Temple, une cave entre deux des portiques qui estoient 1776 tombez la nuit precedente; & c'estoit en ce lieu que les Juiss ferroient leurs fers & les autres outils dont ils se servoient pour travailler. Commedone ils estoient accourus des le point du jour c,18.p.177. pour voir les corps de ceux qui avoient esté accablez sous ces portiques, un globe de feu fortant de la cave, & courant de costé & c.12.2.17. d'autre dans la place, en tua & brula un grand nombre; & la mefme chose arriva non une & deux fois, mais tres souvent dans tout ce jour :'De forte que tous ceux qui estoient presens, saisis de patriNaz parp frayeur, furent contraints de confesser malgré eux, que J. C. estoit le seul veritable Dieu, Socrate a joute que le seu descendit socrate,

du ciel, & confuma tous leurs instrumens,

(Un evenement si considerable en luy mesme, & si important pour la gloire de J.C, n'est pas seulement attesté par tous les historiens ecclesiastiques, comme Rufin & Theodoret Catholiques, Socrate & Sozomene qu'on accuse d'estre Novatiens, & Philostorge attaché à la secte d'Eunome ; ni par les principaux des Peres de ce temps là, comme S. Gregoire de Nazianze dans la Cappadoce, S. Ambroise dans l'Italie, & S. Chrysostome dans la Syrie, quifont trois auteurs originaux, Jen forte que le moins Chry.in Jud. 3. ancien en parloit publiquement 20[ou 25]ans aprés devant un F-435,c.d. grand nombre d'auditeurs, dont les plus jeunes, comme il dit, l'avoient pu voir de leurs yeux. [Il a encore pour témoins les conemis mesmes du Christianisme, J'puisqu'Ammien reconnoist Amm.l.s. pays. avec les autres, qu'Alype commis par Julien pour avoir soin de ce bastiment, s'y employant avec beaucoup d'ardeur, on fut, neanmoins contraint de l'abandonner, parcequ'il fortit plusieurs fois des fondemens des globes de flammes qui bruloient les ouvriers, & rendoient ce lieu inaccessible. Sozomene dit que lorf- sozosiste. qu'il écrivoit, il y avoit encore plusieurs personnes qui avoient appris ce miracle de ceux qui l'avoient vu de leurs yeux ; & qu'apres tout, il n'en falloit point d'autre preuve que les restes de cette entreprise abandonnée qu'on voyoit encore alors à Jerusa.

PERSECUTION DE L'EGLISE

L'an de J.C. lem; comme S. Chrysostome le rémoigne aussi de son temps. On Chry. p 416.d.e. a div.Che ; p. y voyoit les fondemens qu'ils avoient creusez, encore tout ouverts, afin qu'on ne pust douter de ce qu'ils avoient voulu faire; "& de ce que Dieu avoit empesche,

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXXVII.

Apparition de la Croix en l'air & sur les habits.

'M A15 afin qu'on ne pust pas dire que ces prodiges estoient un effet du hazard[plutost que de la puissance de J. C;] HolThart. I.p.c. 'des la nuit qui suivit ces prodiges des globes de feu, & le jour 15.1.6.4. | SOCT. d'aprés, on vit paroiftre dans l'air la figure d'une croix toute

6 Thatep 6144, eclarante de lumiere, environnée d'un cercle semblable ; & ce Nazor.4 p. fut comme un trophée de la victoire que J.C. venoit de remporter sur les impies.' Theophane dit que cette croix brilloit Thphn.p.44.a. beaucoup plus que celle qui estoit apparue sous Constancesen 351.] Il ajoute qu'elle s'étendoit depuis le Calvaire jusques à la

montagne des Olives.

7,3.c.

Ruf.p. 177 | Socr. [Pour augmenter la gloire de ce trophée,] tous les habits se p.193.d. trouverent la mesme nuit marquez du signe de la Croix, dimprid Thdrt.p.654. mé d'une couleur tantost plus claire, tantost plus sombre. Theob Thpho, p. 44. doret qui ne parle que des Juifs, dit que leurs habits en furent Naz.p.;13.a.

tous semez. Mais de plus, des que des personnes s'entretenoient de ces merveilles, soit Chrétiens, soit autres, ils vovoient aussirost leurs habits, ou ceux des perfonnes à qui ils parfoient, remplis de ces croix, dont il n'y avoit point de broderie qui pust egaler la Ruf.p.1771Sucr. beauté. Quelques uns furent assez infideles pour tascher de les p.191.d. effacer en lavant leurs habits ; mais toute leur peine fut inutile;

Naz.p.113.2, '& Saint Gregoire qui cite ces habits mesmes pour preuve de ce miracle, témoigne affez qu'ils demeurerent toujours marquez du signe de la Croix.

Bar. 161.5 196. [Cemiracle refutoit bien] toutes les railleries que faisoit Julien de ce que les Chrétiens adoroient le bois de la Croix, en imprimoient le signe sur leur front, & en peignoient l'image sur leurs maifons. 'Theophane dit qu'il n'arriva pas seulement à Jerusalem,

mais encore à Antioche & en d'autres villes, & que les livres, les vestemens des eglises, & tout'ce qui couvroit les autels, s'y trou- and pour verent marquez du feau de la Croix.

Ruf. p. 177. 'Tant de prodiges obligerent enfin les Juifs & les payens d'abandonner leur deffein : & Julien en ayant appris la nouvelle, Thdrt.p.6;4.c.

L'an de T.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 363.

[car la renommée la porta auffitost partout,] quelque passionqu'il Chry.in Jud.s. eust de le voir executé, il aima mieux se confesser vaincu avec P.4,6.d. toute la nation des Juifs, depeur d'attirer les foudres de Dieu sur fa propre teste, 'Il ne put neanmoins secouer le joug des demons, à gent. p. 694. 2, la tyrannie desquels il s'estoit une fois assujetti, & demeura en- Thampeges, durci comme un nouveau Pharaon.

'Les Juifs demeurerent aussi pour la pluspart dans leur pre- Chryst or. 45. mier aveuglement, & ne purent se soumettre à la volonte de pund celui dont ils reconnoissoient malgré eux la divinité. Il y en eut Napulabe. neanmoins beaucoup qui ne se contentant pas de faire cette confession de bouche comme tous les autres, s'allerent aussitost jetter aux piez des Prestres, pour leur demander avec instance d'estre faits membres de l'Eglise, & de recevoir la grace du saint battefine. Ils obtinrent ce qu'ils demanderent, & la crainte qui leur avoit fait enfanter lesasut, les mit en état de ne rien crain-

Darent dre à l'avenir. Ainsi"ils ne songerent plus qu'à attirer sur eux sozpeits. de plus en plus, par des prieres mélées de cantiques, la misericorde [& la grace] de J.C. qu'ils avoient irrité dans le temps de leur infidelité. Mais comme entre les Platoniciens ceux que Aug. leur orgueil empeschoit de se soumettre à la Croix de J. C, tomboient par le mesme orqueil dans les sacrileges de la magie, aussi Cherlin Mart, b. il y cut lous Julien beaucoup de Juifs, qui par un effet de l'aban- 44.p.491.b.c. donnement & de la malediction de Dieu, le joignirent aux Gentils &"embrasserent leur idolatrie ssourtout sans doute aprés

qu'ils eurent perdu l'esperance de voir rétablir l'exercice de la Lov.

&c.

M.

Alvpe qui avoit voulu servir d'instrument à leur passion & à celle de Julien, receut dix ou douze ans aprés la punition qu'il meritoit. 'Car lorsqu'il ne songeoit qu'à vivre dans la douceur Amm,1.19,p. & le repos qu'il aimoir, il se vit banni sur une fausse accusation de 190,b.c. fortilege, ses biens confisquez, & son fils Hierocle condanné à la

mort, dont il fut neanmoins sauvé.

'S. Chrysostome en parlant de cequi arriva aux Juifs, dit que ChryinMatt.h. Dieu se plaisoit alors à signaler sa puissance"par divers prodiges \* P-11-6pour s'opposer à l'impieré de Julien s'ayant accoutumé d'en user p.16.2. ainsi lorsqu'il voit croistre les pechez; & que les méchans enslez d'orgueil's'elevent avec infolence contre ceux qui font à luy.

'Ammien affure que ce grand evenement arriva au commen- Amm.laj.p.417. Note 37. cement de l'an 363, ["& nous ne voyons rien qui nous empesche

de le fuivre. 1

**533** 

# ARTICLE XXXVIII.

Julien tasche de transferer au paganisme les pratiques de l'Eglise: Regles qu'il donne à ses pontises.

OMME le principal desir de Julis nestoit de ruiner l'Egiste par quelque voie que ce sus, il reu ne avoir trouvé une autit facile qu'honorable pour le paganisme, qui sut de prendre contre J.C. les armes de J.C. messen, j'& d'imiter cet ancien ennemi du peuple de Dieus, qui pour gagner par la douceur & par l'artifice ceux qu'il ne pouvoir vaincre par la force, se servit du langage des Hebreux au lieu du syriaque, 'l'I voyoir que nostre foy n'etioit pas s'eulement appuyée lur la majesté de se dogmes « fur les oracles des l'Prophetes qui l'avoien predite si longeemps auparavants'mais que c qui la rendoit encore plus venerable & plus celebre, estoient des regles admirables qu'ille avoir reccues,

plûs celebre, estoient des regles admirables qu'el & qu'elle pratiquoit avec soin dans sa discipline.

'Voulant donc nous dreffer aussi une attaque de ce costé là ... mcsme, il prit la resolution d'instituter'des ecoles dans chaque hibragadie ville, dit S. Gregoire de Nazianze, d'y faire fairer'une eurade pico. où il y auroit des sneges les uns plus elevez, les autres plus bas,

établir tour cela dans fes temples, les rendre femblables à nos eglifes, y mertre des preditacturs & desledeurs. Il vouloir preferirement formule de prieres qu'on chanteroit à deux cheurs, solon les temps & les jours; regler, comme faidoit l'Eglife, les peines qu'on devoit impofer à proportion des fautes volontaires & involontaires, dit Sozomencice qu'il faudroit faire avant & après qu'on feroit admis aux mylteres; enfin tout ce bel ordre qui se pratiquoit dans la disfejulire de l'Eglife, il avoit aussi dessein de fonder des fhospitaux pour les étrangers & les pauvres, de la baltir prépise. des monaîteres d'hommes & de vierges, d'établir les aumofies & les soin des pauvres ; de tentre de les foulager, d'introduire les lettres (de recommandation & de communion) que les Evefques donnoient, avec les quelles els olliger, d'introduire les lettres (de recommandation de de communion) que les Evefques donnoient, avec les quelles els olligers pays ans manquer de rien, parcequ'on elloit receu par par sans manquer de rien, parcequ'on elloit receu par sar parout comme un ami & comme un ferer. Carentre les differentes pratiques

des Chrétiens , c'estoient là celles que Julien admiroit se plus. Nous

-

Naz.or.3.p.101. c.d.

Ibid. Naz.p.tor.d.

ciN22.p.102,a,

PAR JULIEN L'APOSTAT.

Nous avons encore deux endroits de Julien melme, \*oui font Aum. 1.7.10une preuveillustre de la pretention qu'il avoit de faire observer 100 aux pavens les vertus, dont la vue des Chrétiens & la lecture des livres facrez luy avoit donné la connoissance. Le premier de ces endroits n'est qu'un fragment : mais long & considerable, d'une Juli.fr. p. 545. fameuse lettre qu'il écrit à un pontife idolatre, pour luy marquer les devoirs de la charge pontificale,'11 veut que sa première & P-190. fa principale qualité foit la douceur & l'humanité, qu'il témoignera d'une part en punissant avec moderation ceux qui auront failli, dans sedessein de les corriger, & de l'autre en prenant le foin de foulager ceux qui font dans le befoin, & le faifant "avec 1987joie, autant que sa pauvreté le luy permettra, s'il manque de richeffes i'depeur que leur mifere ne recombe, dit-il, fur les dieux parmesmes qui les ont fait pauvres.'11 veut que ces aumosnes soient p-sspour toutes sortes de personnes, mais qu'elles se repandent abondamment sur ceux qui ont de la probité & de la vertu, qu'elles comprennent auffi les prifonniers, & qu'elles s'étendent mesme

judqu'aux ennemis.

[11 fonde tout cela fur des raifons partie payennes, partie humaines:]mais il avoue enfin que ce qui l'oblige à recommander parties.

fi fort aux pontifes certe partie de leu miniftere, ceft pour apporter quelque remede à la decadence du paganifme. Car à
caufe, dit cet impie, qu'il els arrivé que les pontifes ràvoient
aucun foin d'affither les pauvres; les abominables Galiléens qui
ont reconnu ce defaut, fe font artache aux exercices de la charicié, 8 ont etabli & fortifié leur erreur pernicieule par ces rémoignages specieux d'une bonte Apparente. C'eft ce qui a
donné fleu à leurs agapes, à leurs banques d'hofpitalité, & à
leurs tables des pauvres: car ces choles sont ordinaires parmi cux.

C'eft par la qu'il son et commencé, & c'eft par là qu'ils continuent
nencore à porter les fideles au mepris des dieux, & à les engager à

l'impiere.

"La (econde qualité qu'il demande dans celui qu'on choifira r.ns.sr.)
pour eftrepontie; ceft l'amour pour les choises de la religion;
ce que l'on connoiftra die il, s'il imprime ce mefine amour dans r.vs.
cus ceux qui luy appariement. I'l lay demande encore la puz p. vs.
reté du corps, & pour cela il veut qu'il banniffe toutes les railles. p. vs.
raices poetes qui tombent dans ces defaux, 'qu'il ne life point les
anciens poetes qu'i tombent dans ces defaux, 'qu'il rejetre entierement les romans & tous les dificours d'amour, parceque les parement les romans & tous les dificours d'amour, parceque les parentes former dans notire ame la mefine difposition qu'elles s'eroles former dans notire ame la mefine disposition qu'elles s'e-

\* Hist. Eccl. Tom. VII.

Constitution Goods

guitient: Ainsi les mauvaises enflamment peu à peu nos mauvais (6). desirs, & produisent enfin en un moment une flamme tres dangereuse,

P-555-596-

"Il ne veut pas auffi qu'un prefire aille jamais au theatre, ail au cirque, ni aux combass des befits ou des gladateurs." Il lay défénd encore la lecture des poetes & des philosophes qui rui-nent la divinité, ou font parolitre les dieux comme des hommes, ce qui fait, dit-il, meprifer nos poetes, comme le contraire fait adurier par les Galiféens les Prophetes des Juifs, Il avoit encore prist de la ditérpline de l'Eglife, Jec qu'il dits, que fi un prefire est indigne de fa charge, il faut le depost; mais que tant qu'il exerce fon minitérers l'a faut le deposter & l'honorer et la qu'il tois, à causé de celui à qui il ett contacré." Il veut qu'il prie fouvent & en particulier & en public. Il me veut pas qu'il us d'abaits riches & magni iques hors de les fonctions, n'estant pas raifonnable que nous abusions pour notire vanié & notire fatte, de ce qui a elté

P-554-

P.545.544.

donné pour honorer la divinité.

1º L'autre endroit de Jlulien eu in ous marque le deffein qu'il avoit de regler le paganifine fur le modele de l'Eglife, et fa lettre à Arface pourife de Galacie, l'aquelle merite bien d'eltre traduite i ei 501,154,164.

501,154,164.

7 présque toute entiere j du méline que Sozomene l'à inferré fur ce de l'autre de Sozomene l'à inferré fur ce d'autre de Sozomene l'à inferré fur ce d'autre de Sozomene l'ai inferré fur ce d'autre l'autre d'autre d'autre de Sozomene l'ai inferré fur ce d'autre d'aut

Soz. 1.5.c. 16.p. 613.610. Juli, cp. 49.p. 202. p. 403.

fujet dans son histoire.

"Le culle des dierx, dic-il, n'a point encore le suces que nous "
voudrions, & cela par la faute de nous autres qui en faisons "
profession, l'erfonne n'eust los éfeperer de voir un e hangement «
au ili grand & aussi promt que celui que nous voyons; mais «
croyons-nous que cont osse d'atri Que ne o nisderons-nous que ce «
qui a donne le plus de cours à l'imprieté de nos adversires, je'est «
leur bonté pour les étrangers, leur follicitude pour enterrer les «
nors, & cette afféctation de gravité qu' on voit dans toute leur «
vie Voil à ce que je croy que nous devons pratiquer par un amour «
interer de la vertu.

Ibid.

p.104.

'Obligez done tous les preftres de la Galacie, soit par vos s' prieres, loit par vosrailons, à pratiquer la vereur, ou depolez-les des fondtions du facerdoce, s'ils ne s'appliquent au culte des dieux, & il leurs femmes, leurs enfans, & leurs dometiques, ne le font de mefme, 'Exhortez-les à n'aller ni dans les cabarets, ni aux theatres, & à n'extreor aucun emploi, ni aucun mérier u honetux & indigne de leur état. Honorez eeux qui vous obet-mort, chaffler les autres.

'Etablissez plusieurs maisons dans chaque ville pour recevoir

" les étrangers & les pauvres, afin que tous ceux qui font dans le » besoin se sentent de nostre bonté. Et afin que vous en avez le " moyen, voici ce que j'ay pu faire pour le present. J'ay ordonné » qu'on fournist pour la Galacie trente mille mesures de blé, & » soixante mille de vin, dont la cinquieme partie sera pour les » pauvres qui servent les prestres, & le reste sera distribué par vous " aux étrangers & aux mendians, Car il est honteux de voir que " nul ne mendie parmi les Juifs; que les impies Galiléens nourrif-" fent non feulement leurs pauvres, mais aussi les nostres, & que " nous feuls n'avons pas foin de ceux de nostre religion. A pprenez p. 203. » aux Grecs à contribuer à ces fortes de depenfes, & que leurs » villages offrent les premices de leurs fruits aux dieux, Accouru-» mez-les à ces fortes de bonnes œuvres, en leur apprenant que » nous les avons pratiquées avant tous les autres. Ne fouffrons » pas que ces nouveaux venus, en imitant des vertus dont nous » avons parmi nous l'original & le modele, couvrent d'opprobre & " d'infamie nostre negligence & nostre inhumanité; ou plutost ne » trahissons pas nous mesmes nostre religion & le culte de nos dieux. » Si je puis apprendre que vous pratiquiez toutes ces chofes, je vous " affure que j'en aurai une extreme joie.

'Allez rarement voir chez eux les Gouverneurs des provinces, p.105. " & contentez vous pour l'ordinaire de leur écrire, Qu'aucun des » prestres n'aille audevant d'eux quand ils feront leur entrée dans " une ville, mais qu'on les reçoive seulement dans les vestibules e des temples quand ils y viendront. Qu'ils ne se fassent point alors " preceder par des foldats. & que ceux qui les voudront accompa- p.106. " gner aillent aprés eux. Car des qu'ils entrent dans le temple ils " nefont que particuliers. C'est vous qui estes là le maistre, puisque " les dicux l'ordonnent ainfi. Ceux qui obeïront fincerement à , cette loy, font veritablement religieux. Les autres qui ne peuvent a quitter leur faste & leur grandeur, ne peuvent passer que pour des hommes vains & superbes.

'On peut voir dans un excellent ouvrage touchant l'Aumoine, Aum,t.r.p. 84diverses reflexions sur cette lettre, & sur le desir qu'avoit eu 100. Julien, de joindre la morale & la discipline de l'Eglise avec le culte des demons, Dieu ne permit pas qu'il vécuft affez pour Naz.oz.3.p.102. executer son projet; & il est disficile de dire si ce fut l'avantage b. de l'Eglife. Car fi d'un costé sa promte mort la delivra des maux qu'il luy faisoit souffrir, de l'autre on eust eu le plaisir de voir la difference qu'il y eust eu entre la vertu solide & toute divine des Chrétiens, & cette image trompeuse & forcée qu'il en vouloit

Ggg ij

PERSECUTION DE L'EGLISE

faire, c'est à dire selon l'expression de Saint Gregoire, entre les 363. mouvemens naturels des hommes & cette imitation ridicule qu'en font quelquefois les singes.

## 

## ARTICLE XXXIX.

Desseins furieux de Julien contre l'Eglise, qui ne se defend que par les prieres.

b.c.

Nat.or.3.p.9.b. ' CI Julien a témoigné beaucoup d'emportement & de fureur Contre les Chrétiens, ce n'estoit rien neanmoins encore au prix de ce qu'il avoit envie de faire, Car ses desseins, ses menaces, fa cruauté, alloient toujours en augmentant; ce qui fait que Saint Gregoire de Nazianze le compare à un dragon qui commençant à s'elancer, herisse déja ses premieres écailles, & met celles d'aprés en mouvement, pendant que les dernieres font encore dans le repos, mais prestes à suivre les autres. Il le compare aussi à un feu qui s'avançant toujours, [ & s'augmentant à mefure qu'il s'avance, consume ce qu'il rencontre, seche & noircit ce qu'il n'a pas encore atteint, & fait trembler pour ce qui en paroist mesme bien eloigné.]

'Il pretendoit fairece que ni Diocletien, ni Maximien Galere,

18-p.613.b.

Naz.p.94.a.

ni Maximin le plus cruel d'eux tous, n'avoient jamais fait. Car p.94.a|Soz.l.s.c. on a feeu par ceux qui avoient part à fes fecrets, qu'il vouloit priver les Chrétiens de toute forte de liberté & de commerce, & leur interdire les affemblées, les places publiques, les marchez, les tribunaux mesme de la justice, par un edit public qui défendroit l'ufage de toutes ces chofes à quiconque n'auroit pas auparavant offert de l'encens sur les autels: De sorte que les Chrétiens se fussent trouvez exposez à toutes sortes de violences, tant en leurs biens qu'en leur corps melme, sans pouvoir esperer aucun secours

de l'autorité des loix. Ce n'est pas que ce traitement ne leur eust acquis beaucoup d'honneur devant les hommes, & beaucoup de confiance devant Dieu; mais ceux qui en estoient les auteurs, ne pouvoient rien faire ni de plus in juste, ni de plus honteux pour cux melmes.

c.d.

'Cependant Julien n'avoit point de honte d'ajouter une raillerie impie à sa cruauté, & dedire que les Chrétiens ne devoient pas trouver cela étrange, puisque c'estoit seulement les obliger de pratiquer les regles de l'Evangile;'ce qu'il n'a pas rougi d'écrire dans une lettre dont nous avons déja parlé: comme si

Juli.cp.43.p. 4 Naz.p.91.91. L'ande J.C.

le mefine Evangile nemenaçoit pasde l'enfer les méchans & les apoltats, Il devoit aufil ajouter que fes dieux luy avoient com- p-95-8-b. mandé d'effer le plus méchant homme de la terre, & que comme la verru & la patience effoient le partage des Chrétiens, les crimes & la violence effoient celui des idolatres.

[Ce n'estoit pas encore là le dernier terme de sa cruauté : l'Et of 45, 114 (114) il ne pretendoit pas moins, s'il fust revenu victorieux des Perses, que de faire un holocauste agreable à ses demons de tout ce qu'il y avoit de Chrétiens dans son empire, '& de placer dans les eglises Thâtel. J. c. 16. l'idole de son infame Venus, "Il avoit déja marqué un jour pour pour Naz, or, 4, 9, détruire le Christianisme, & en abolir mesme le nom. Il avoit int.b. voué le sang des Fideles à ses demons, & s'il en faut croire Orose, il 6 Oros. 1.7. e. 30. avoit commandé de faire un amphitheatre dans Jerusalem, pour y F.118,1,6, exposer aux bestes à son retour les Evesques, les moines, & tous les Saints de ce quartier là, & se donner le plaisir de les voir dechirer par ces animaux, dont il agaceroit encore la fureur naturelle par les artifices, Baronius veut que cet amphitheatre ait esté basti des Bartet, 5 19. pierres qu'on avoit destinées pour le Temple. [Mais Orose ne le dit pas, comme il le suppose. S. Optat dit que quand il mourut, Opt. 1. p. 54.b. il estoit sur le point d'envoyer en A frique un edit de persecution; & il doute s'il nel'avort point déja fait.

"Il n'eust pas attendu'it rat d' faire paroithre sa cruaute, s'il sort.1,6-13-3, n'eust esté contraint de songer à se preparer pour la guerre de 1904. Perse'/ce qui l'obligeoit de dissimuler bien des choses "mais il Ammél.11-p.116. dissipar une crueller aillerie, que comme celle-ci luyes loi moins dissiparation que l'autre, il vousit vissement par debarastier, pour seas."

n'avoir plus à fonger qu'à la ruine des Chrétiens,

TEglife cependant deltituée de tous les fecours humains, Nacentale, navoir point d'autres armes pour le défendre, que l'étperance 9-4/19/144-en son divin protecteur, & les larmes que ses enfans verfoient continuellement en si presence, d'ans l'accablement où les mettoit la σεθριάλι douleur des maux presens, & dans la craine de ceux dont ils se σεργαλο cerificient menacez. Ils employeient nuit & jour les jesines, les σεργαλο genissement accez de la métericorde divine. Ils ue demandoient pas seulement à Dieu σεργαλο. Qu'il les fecouruit dans un sextreme danger, mais ils le priocient d'acceptant de la vient de la proprieta d'avoit autrestos puni les Esqueruit dans un sextreme danger, mais ils le priocient d'avoit autrestos puni les Esquerits punis se les propriets.

[Les femmes alloient au silf avec ardeur prier pour ce sujet aux tombeaux des Martyrs ; ce que Julien marque luy mesme avec ses bousonneries ordinaires,] lorsqu'il dit que ceux d'Antioche Juli.misques en.

Ggg iij

Thdrt,1.3,c.19, p.657.a.bjv.Pat, c,a.p.779.b.c.

élan bien las de le fouffrit, le piquoient par leurs railleries, <sup>144</sup> pendant qu'ils laiffoient à leurs vieilles lefoin de fe rouler devant les tombeaux, pour demander d'effre delivrées de luy de quelque maniere que ce fuil. Le grand Julien Sabbas ayant appris les menaces qu'il fiatioit de détruite le Chrittianinée, employale repos de fa folitude, & la ferveur de fes prieres & defes larmes, à demander à Dien la délivrance de l'Eptlie.

### ARTICLE XL.

Martire de S. Domice.

I TECRITURE qui nous affure que Dieu ne rejerce point la prierce des humbles, que la patience des pauvres ne peut demeurer fans effect, & que ceux qui mettent leur esperance en luy ne font jamais confondus, se trouva veritable en cette rencurer, & la guerre de Perfe quid devoit effet la ruine de l'Egilie, en fut l'affermillement. Nous n'en raporterons point icil l'hittoire, ni médine celle de la morte de Julien, qui en fut l'effet, parceque tout cela fe peut voir fur le tirte de ce prince. Nous le tuivrons feulement julques en Perfe, pour Fernarquer quelques evenemens qui appartiennent encore à la perfecution. Nous avons déja maque "autreparf] le zele qu'il trouva pour J.C. d'Auleins Beré dans tout le Confeil, & particulierement dans celui qui en <sup>12</sup>

Juli.ep.17,p. 157|Thdrt.l.**1**,c. 17,p.655.656

Chr.Al.p.690,

[Pour aller de Berée à Hieraple, "où il arriva le neuvieme de 151d.51]. mars de l'an 363, il passa sans doute par le territoire de Cyr. l'Car on raconte que traversant ce pays pour aller faire la guerre aux Perses, jil vit beaucoup de monde affemblé devant une caverne. Il demanda ce que c'eitoit; & comme on luy eut dit qu'un folitaire nommé Domice demeuroit dans cette caverne, & que tout le monde le venoit trouver pour recevoir sa benediction, & estre gueri par luy de divers maux ; il luy fit dire par un Referendaire Chrétien, comme porte la chronique d'Alexandrie, que s'il s'estoit retiré dans cette caverne pour plaire à son Dieu, il ne devoit pas chercher de plaire aux hommes, mais demeurer dans 18 ... ... sa retraite. Le Saint répondit qu'il y avoit longtemps qu'ayant confacré à Dieu fon corps & fon ame, il s'estoit renfermé en ce lieu; mais qu'il ne pouvoit pas chasser ceux que leur foy faisoit venir vers luy. [Il n'y avoit rien de plus simple ni de plus humble que cette réponse: Mais Julien au lieu de s'en satisfaire, sit bouPAR JULIEN L'APOSTAT.

cher l'entrée de la caverne, & le Saint qui y demeura enfermé, confommafa vie par un illustre martyre.[L'autorité de la chronique d'Alexandrie, & la conformité qu'a cette histoire avec la maniere d'agir de Julien, semblent des preuves suffisances pour nous affurer de la verité de ce recit, quoique nous n'en trouvions rien dans Theodoret ni dans les autres auteurs de ce temps là.]

'S, Gregoire de Tours parle de Saint Domice Martyr de Syrie, Gr.T.el.M.e. qui faifoit beaucoup demiracles, furtout pour guerir de la goutte 100. p. 121. dont on disoit qu'il avoit esté incommodé durant sa vie, 'Il raconte passeus. particulierement la guerifon d'un Juif, fuivie de celle de plufieurs Chrétiens; & cette dernière a quelque chose de surprenant. [Je ne scav pourquoil Baronius die qu'il croit que ce Saint est diffe- Bar, 6141, b. rent de celui qu'Usuard, Adon, [& Vandelbert, mettent le 5 de juillet, [en des termes qu'ils ont empruntez visiblement de Saint Gregoire de Tours. Celui dont parle la chronique d'Alexandrie doit avoir fouffert au commencement de mars: ce qui n'empesche

point que ce ne soit le mesme Saint,

le ne voy rien encore qui nous empesche de croire que c'esti No 1 = 18. 'S. Domice'moine Perfan dont les Grecs font leur grand office Men. p. 86. le 7 d'aoust; & Baronius l'a mis ce jour là dans le martyrologe Romain: Les Grecs en font une affez longue histoire sfdans laquelle nous nevoyons rien de mauvais : mais nous nous conten-

tons de ce que nous en trouvons de plus ancien.]

'Les Grees mettent encore le 23 de mars un S. Domice origi- Ballanmus,p. naire de l'hrygie, decapité sous Julien, à qui il avoit reproché 419-460,t.l.p. dans une assemblée publique, le crime de son apostasse, en luy prononçant des anathemes.



# M U C E, ABBÉ EN THEBAÏDE,

ET DIVERS AUTRES DU MESME OUARTIER.

Ruf.v.Pat.c.7. p.460.s. c.\$.p.465.s. c.9.p.466.



ETRONE au nom diquel Rufinéerir les vics des Peres, j'ayant vifité le monaftere de Saint Apollon pres d'Hermopole en Thebaïde, [en l'an 394,1] & continuant à marcher vers le midi, ans, qui luy raporta l'hiftoire de quelques foli-

p.469.470. ga

taires plus anciens que luy, favoir de Muce ou Patermuce, 'Syr, Notz r. Ifaïe, Paul, Anuph, & Helene, [qu' on peut juger par là effre tous morts avant l'an 194.

P.466,2.

'Muce fut d'abord payen, chef de voleurs, & couvert de toutes fortes de crimes, au milieu desquels, & lorsqu'il travailloit actuellement à voler une vierge confacrée à J. C. Dieu changeant fon cour comme à un autre Paul, lluy ordonna dans une vision d'embraffer la vertu, "& la vie monaftique, luy promettant deflors de xe. le faire le guide & le conducteur des autres. Aprés cela il ne chercha plus que l'Eghleoù il fut conduit & presenté aux l'restres par la mesme vierge qu'il estoit venu voler. On eut peine d'abord à se persuader de la verité de sa conversion, saussiblen que de celle de Saint Paul: maisenfin fa perfeverance leva tous les doutes,'il fut admis aux Sacremens de l'Eglife, & pour la conduite de ses mœurson luy donna pour regle trois versets du premier pseaume. Il ne luy en fallut pas davantage; & au bout de trois jours il les alla pratiquer dans le desert, où son occupation sut de prier & de verser des larmes le jour & la nuit, & sa nourriture des racines d'herbes.

p.467-t.

'Aubout de quelque temps il vint trouver les Prefites, qui furent first de voir une vertu fi parfaite des fon commencement, Ils l'infituifient plus à fond de la doctrine des Ecritures, mais ne purent le recenir que fept jours. Il s'en retourna auflitoft dans le defert, & fott le premier habitant de celui où Petrone trouva enfuite l'Abbé Coprés,'Il y paffa (ept aus dans une tres étroite

p.456.2. p.467.1.

abstinence,

abstinence, jeunant [quelquefois]des semaines entieres ce qui luy P.468.1. estant arrivé une fois dans les premiers temps de sa conversion. au bout de la semaine il reneontra un homme qui luy presenta des pains & de l'eau, & l'exhorta à recevoir cette nourriture qui luy estoit envoyée du ciel. A prés ces sept années il se trouva rempli p. 467.1d'une grace extraordinaire. Il savoit par cœur presque toute l'Ecriture fainte, & il n'avoit point d'autre nourriture que celle qu'il recevoit du ciel. Car tous les dimanches au sortir de la priere, il trouvoit devant luy un pain qu'aucun homme n'avoit apporté; & aprés qu'il l'avoit mangé, cela luy fuffisoit jusqu'au dimanche

fitivant. 'Longtemps aprés, il quitta encore [un peu] sa solitude; & 14 l'exemple de sa vie ayant porté plusieurs personnes à l'imiter s'il les menadans son desert, j'où il ouvrit ainsi le chemin de la vie à p.466.2. Coprés & à beaucoup d'autres, 'Il les revétoit de l'habit monasti- F.4674

que, qui estoit, dit Rufin, "une tunique de gros lin, un capuce, & melstem és un'manteau de peau de chevre, & leur donnoit les instructions dont ils avoient besoin,'Il avoit aussi des disciples dans les villa- 🛼

ges voisins, & il les alloit visiter de temps en temps. On remarque de luy, qu'il avoit une devotion particuliere à ensevelir ses disciples ou d'autres Chrétiens, & à revétir leurs corps avec le plus d'ornement qu'il pouvoit. [Car on ne se contentoit pas alors de les enveloper dans un drap. (Le demon, à ce qu'on pretend, luy p.468.) montra un jour de grands thresors cachez sous terre, qu'il disoit y avoir esté mis par un Pharaon : & il se moqua de luy, en luy di-, fant, Queton argent periffe avec toy.

'On raporte de luy qu'il a fait parler plusieurs morts, & operé 11467. beaucoup d'autres miraeles tout à fait extraordinaires Jou'il n'est pas necessaire de specifier ici. Mais nous ne pouvons pas taire ce qu'on affure, j'qu'allant voir un de ses disciples qui se mouroit, p.467.1. "il fit arrester durant plusieurs heures le soleil dé ja à moitié cou-

ché, afin de pouvoir arriver de jour ; & ce miracle convertit un grand nombre de personnes qui se rendirent imitateurs de sa pieté. v.son ture. On raporte un miracle semblable de Saint Besarion en Sceté, Cotel granp.

[Pour favoir comment cela se peut accorder avec les observations. 434.4. astronomiques faites avant ce temps là, c'est ee que nous n'entreprenons point d'examiner.]

'Muce allant visiter un autre deses disciples, le trouva extre- Ruf.v.Pat.p. mement malade, & fort tourmenté, parcequ'il ne se sentoit pas 468.1. encore prest à aller rendre conte à Dieu ; ce qui l'obligea de prier Muce de luy obtenir un peu de temps pour se corriger de ses

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

421

Autes. II luy die 'qu'il eftoit bien tard d'y fonger, II ne laiffa pas &c. de prier pour luy, & luy declara enfuire que Dieu luy accordoit trois années de vie, à condition qu'il fe convertioni de tout fon exur, & qu'il embrafferoit ferieufement la pentennec. Il luy prit la main, comme pour le tirer du lit, & le malada é levant a utilitoth, le fuivir dans le defert. Quand les trois années furent accomplies, il le ramena au mefine lueu, mais tellement changé, qu'on ne pouvoir affez admirer une fi grande converfion. Muce en prit fujet de faire un long dificours fur la penitence à diverfes perions exquis' y effortien allement en qu'il parloit, ce ferre ayant un peu fermé les yeux comme pour dormir, s'endormit effectivement de fommeil des juttes.

p-470.1|Lauf.c. 58.p.590,b.

'ANUFH, ou Anub comme on lit dans la traduction greque de Rufin, & dont Coprés raportoit aufil l'hilibire, avoir confesse s'a sur s' dans la perfecution [de Diocletien:] & depuis cela, il avoit toujours eu un extreme son de nes desirent l'aboutes, ni son extru, par l'amour d'aucunc chos de la terre. Con affure que Dicu luy avoit accordé'de grandes revelations, excucuou pe faveurs extraordinaires, & generalement rout ce

Soz.1.5.C.14.p. 518.d. On affure que Dieu luy avoit accorde de grandes revelations, &c. beaucoup de favours extraordinaires, & generalement tout ce qu'il luy avoit demandé (Sozomene le met par conjecture fons Conflance ou Conflant. [11 peut avoir encore etté plus loin. 11 ne le faut pas confondre avec Anub ou Anuph frere de Saint V.J.Pemen Pemen, qui n'a paruqu'à la findu I V. ficeledans la baffe Egypre.] "Syr, § 15aif. & PAUL, elloient des hommes juftes, d'une vie

Ruf.v.Pat.p.469.

tres aufhere, & d'une pieré tres accomplie. Ils fe reucontrevent un jour fur le bord d'u Nil dans le melme deffini d'aller vifice? Le Confesser Amph, qui demerroir à trois journées audessign. Il ne se rouvre point à de baseaulou ils se pussione metrre pour ce voyage, l'alus 5 yr qui estoit ce s'emble le plus avancé(dans la pieté, j's clian prosterné le visige contre terre, & les autres avec luy sen s'enclevant parés leur prière, ils virent aborder un bateau j's par un second miracle-jils fe trouverent en une bateau j's par un fecond miracle-jils fe trouverent en une heure, en remonant le sleuve, pers de la demeure d'Anuph. Ayant mis pié à terre, Issaïe di eu. Dien luy avoit fait voir qu'Anuph venoit audevant eux, & Paul ajoura: 1 e Seigneur « m'a fait voir aussi qua dans trois jours il le retirera du monde, « Cela arriva de la forte: & aprés qu'Anuph venoit audevant et seigneur em a fait voir aussi qua dans trois jours il le retirera du monde, « Cela arriva de la forte: & aprés qu'Anuph vels eut entreunen durant trois jours, & leur cut dit, comme ils l'en presserent partie de geraces que Dien luy avoit faites, il rendit l'esprit en

P-470,1,

Ceta arriva de 1a torte: « a près qua nuipin les cut entretenis durant trois jours, « le lur cut dit, comme ils l'en prefferent, une partie des graces que Dieu luy avoit faites, il rendit l'efprit en leur prefence. Dans le mesme moment ils virent les Anges enlever son ame, « la porter dans le ciel, « si ls entendirent les cantiques de louanges qu'elle chantoit à Dieu avec eux.

HELENE a encore esté un Saint tout de miracles & de prodi- c.11.p.470.471. ges , [qu'il n'est pas necessaire de raporter, quoiqu'ils soient d'autant moins incroyables, qu'il avoit roujours vécu dans le service de Dieu, dans une purcté & une chaîteré parfaite. Ayant une p.470a. fois"fouhaité de manger du miel, il se punit dece desir en passant trois ou quatre semaines sans manger."Il donnoit une partie de fon temps à aller visiter les freres qui estoient malades, & à leur porter'tout ce qui leur citoit necessaire.'Se rencontrant le di- p.471.1. manchedans un monastere, & voyant qu'on n'y celebroit point ce faint jour [par l'oblation du Sacrifice,]dautant que le Prostre qui demeuroit de l'autre costé du Nil, n'osoit le passer par la crainte d'un crocodile qui estoit en cet endroit ; il passa & repassa le Nil fur le dos mesme de ce crocodile pour l'aller querir : mais on ne voit pas bien si le Frestre ofa faire la mesme chose. Le crocodile expira enfuite par l'ordre d'Helene. Le Saint demeura trois jours dans ce monastere à instruire les Religieux ; & ce qui leur servit beaucoup, c'est qu'ils virent tous qu'il connoissoit les vices aufquels chacun d'eux estoit sujet, ou ses vertus que Dieu leur avoit données,

COPRE'S qui raportoit, jà Petrone en 394, lles vertus de tous «\$\$\text{\$\$\$\$\$\$, & agé, ...\$\$} , cos Saints dout il ethoit le fuecefierr, efhoit Prefire alors, & agé, ... toomme nous syrons dit, d'environ 80 ans, felon le texte latin de Rufin, ou melme de 50 felon la traduction greque, qui le fait dans fis Superieur de cinquante moines.\*Il le regardoit comme beaucoup inferieur à ceux dont nous avons parfé. \*Se ne contoi pour rien de guerir, comme il faitoit, Jesaveugles & les boiser de pour rien de guerir, comme il faitoit, plas veugles & les boiser de guerris, comme si faitoit, un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$\$\$\$}\$\_{\text{\$\$\$\$\$}\$}\$ (21 haffoit a utili les demons, & faifoit un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$\$\$}\$\_{\text{\$\$\$\$}\$}\$ (21 haffoit a utili les demons, & faifoit un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$}\$\_{\text{\$\$\$}\$}\$ (21 haffoit a utili les demons, & faifoit un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$}\$\_{\text{\$\$\$}\$}\$ (21 haffoit a utili les demons, & faifoit un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$}\$\_{\text{\$\$}\$}\$ (21 haffoit a utili les demons, & faifoit un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$}\$\_{\text{\$\$}\$}\$ (21 haffoit a utili les demons, & faifoit un grand nombre d'aurres \$\$\text{\$\$\$}\$ (21 haffoit a utili les demons).

merveilles.

εçc.

&c.

"Il twe demeuroir pas loin des pays habitez, mais habitez ju!" p. 48.4.

ques à lut par des payens, à qui il apprir enfin à croire en J. C.

Leur ayrs olioir forr literile: & neanmoins ayant eu recours à les

parties per qui lis current effe converts; ½: l'ayant obligé de p. 4634713.

Leur ayrs olioir forr literile: & neanmoins ayant eu recours à les

parties per de qui lis current effe converts; ½: l'ayant obligé de p. 4634713.

Leur ayrs de leur lis prende eur fiemene, ou qu'ils repandoient fur leurs terres, ils recueillirent des moiflons tres abondantes. Cell eur fir prende la coutume de venir deux fois l'année luy apporter du fable à benir: 8: il prioit Dieu d'exaucer la

foy qu'ils avoient en fon nom." La foy de ces payfans le porta, e. 164711.

difoit-il, à faire un petri jardin où il planta des palmiers, divers

arbres fruiriers; & des herbes pour donner à ceux qui le ve e. 674692.

noient vifiter. Un payen y vint une fois voler des herbes mais

Hh h ij

Owners Chorle

ne pouvant les faire cuire, "il les raporta en avouant fa faute, & se «c fit Chrétien, Coprés en convertit beaucoup d'autres, à qui Dieu ouvrit les yeux de l'esprit par un discours qu'il leur fit en passant devant un de leurs temples, & leur representant la folie des facri-

fices qu'ils y offroient actuellement.

'Il raportoit luy melme en ces termes un autre avantage que l'Eglise avoit remporté par sa foy sur l'heresse. Estant un jour « allé à la ville, & y avant trouvé un docteur des Manichéens qui « feduisoit les habitans, j'entrai en dispute avec luy. Et parcequ'il « estoit si artificieux, qu'il s'echapoit de tout ce que je luy pouvois dire de plus convaincant; la crainte que j'eus qu'une grande multitude de gents qui nous ecoutojent ne se retirassent, dans « la croyance que l'avantage de la parole luy fust demeuré, ce qui # leur auroit beaucoup nui, je dis tout haut : Allumez un grand a feu au milieu de cette place, dans lequel nous entrerons tous « deux : & s'il arrive que l'un de nous n'en soit point brulé, que « la foy qu'il professe soit tenue pour estre la foy veritable. Ces pa- « roles plurent extremement à ce peuple, & on alluma aussitost un a fort grand feu. Alors je pris le Manichéen par la main pour l'y a entrainer avec moy: mais il dit que cela ne se devoit pas passer de " la forte; qu'il falloit que chacun de nous y entrast separément, & que j'y devois entrer le premier, puisque c'estoit moy qui en « avoit fait la proposition. Soudain faisant le signe de la Croix; & ... invoquant le nom de J.C. nostre Sauveur, je me jettai au travers " des flammes, qui s'écarterent à l'instant de costé & d'autre, & ... s'enfuirent tout à fait demoy. Je demeurai ainsi au milieu de ce " feu durant l'espace d'environ une demie heure ; & le nom du " Sauveur auquel j'avois mis ma confiance, fit que je n'en receus pas le moindre dommage, Le peuple vit ce miracle avec une merveilleuse admiration, jetta de grands cris, & dit en benissant Dieu: Le Seigneur est admirable en ses Saints, Ils presserent enfuite le Manichéen d'entrer dans le feu, & voyant qu'il ne pouvoit s'v resoudre, mais taschoit à s'echaper, ils le prirent & le ,, poufferent dedans, où estant à l'heure mesme environné de la flamme, il en fortit à demi brulé. Ils le chasserent aprés de la ville avec " infamie, & en criant; Que cet affronteur soit brulé vif. Quant " à moy ils me mirent au milieu d'eux, & en benissant nostre Seigneur, me menerent à l'eglife, [Petrone]'& ceux qui l'accompagnoient, l'estant donc venu

[Petrone]'& ceux qui l'accompagnoient, l'estant donc venu " voir, il les salua en leur donnant le baiser de paix, sit la priere, leur lava les piez, & puis s'entretint aveceux. Pendant qu'il leur

p.466.2.

racontoit l'hiftoire de Muce & des autres, l'un d'eux s'ennuyant de ce difcours auguel il n'ajoutoit pas une foy entiere, s'endormicun peu & l'on afflurequ'il vic en longeentre les mains dece faint homme, un livre écrit en lettres d'or, olt outre eq u'il avoir raporté effoit de fluite, & auprès de luy un vieillard tres venerable dont le regard étinceloit de lumiere, qui luy diren le menaçan: Pourquoi n'ecourest up as atentivement ce que l'on wient de te raconter, & pourquoi c'endors tu par le degouff que von increduité c'en donne ? A ces paroles il s'eveilla tout troublé, & raconta en latin à ceux de fa compagnie ce qu'il avoit vu & entendu.

"Coprés les mena aussi en son petit jardin, 3 & sit devant eux p.471.4. divers miracles, sque Rusin n'a pass specifiez, 3 Sozomene qui par le \$6.46.4. de Coprés, & d'Helene qu'il appelle Hellés, les met entre ceux p.674.6.

qui fleurissoient du temps de Valentinien & de Valens,

On paried un Coprès ou Copris qui demeuroir à Sceré; C Coelagara, ainfi i l'éloit différent de celui de Thébaïde. Il effoit au moins 1922, ainfi i l'éloit différent de celui de Thébaïde. Il effoit au moins 1922, ainfi i l'éloit différent de celui de Thébaïde, l'etfoit au moins 1922, dont l'aprie di donnoit pour preuvequ'effant malade, & reduit à garder le lit, il rendoit graces à Dieu [defon étar], & nelongoeit qu'à frompre favolonté propre. L'es [principaux] Peres de Sceré effant un jour 1922, affembles, examinerent divertes queftions fur Melchiféde. On le pria enfuite d'abord d'appeller Coprès à cette affemblée. On le pria enfuite d'abord d'appeller Coprès à cette affemblée. On le pria enfuite d'un venir, & de dire fon fentiment fur les mefines difficultez. Mais au lieu de leur répondre, il frapa trois fois fur fes levres, & dit enfuite: Malheur à toy, Coprès, qui negliges de l'atre cque Dieut ordonne, & ofest enquerit des chofes qu'il ne r'oblige point de favoir. Tous les freres l'entendant parler de la force, s'enfuirent dans leurs cellules.

[Il faut aussi distinguer Muce, dont nousvenons de parler, V.Mushués de' Moco un Motois, qui desolitaire sut elevé à l'episcopat; & de Muce dont parle Cassien; les histoires de ces trois personnes estant entierement différentes l'une de l'autre.

Celle du dernier est tout à fair extraordinaire.] Car on ra- cai, incl. 4er porte qu'ayant demandé à estre receu dans un monastere, 79.79. (c'estoir sans doute en Egypte.) avec son fils agé seulement de huit ans, il ne l'obinit qu'avec une extreme difficulté, parceque c'estoit une chose extremente oppossée à la pratique des monasteres, squoique non sans exemple, d'y recevoir des enfans si jecunes, & surrout avec leur pere.] Mais des qu'il fut receu, on le separa de son sils, qu'on negligooit exprés, "& qu'on mastrai-

Hhhiij

Dar and Grangle

#### MUCE.

toit mefme fouvent, pour mieux eprouver le pere. Comme on eut vu par beaucoup d'epreuves la folidité de sa patience & de son détachement, enfin l'Abbé pour s'en assurer entierement, luy commanda un jour à luy meline d'aller jetter son fils dans la riviere; & il fut obei à l'instant : mais d'autres freres qu'il avoit envoyez pour cela, retinrent l'enfant au moment qu'il le jettoir. 'L'Abbé apprit austitost dans une revelation, que Muce avoit "egalé par lon obeiffance celle d'Abraham, & peu de temps après ingles. fe vovant pres de mourir, il le choifit pour luy succeder, comme le plus capable de gouverner les autres, puifqu'il favoit si bien obeïr.

[Je ne fcav fi Syr & Paul qui vinrent voir Anuph avec Ifaïc, felon Rufin, & qui demeuroient à trois journées au moins audessous de luy de l'autre costé du Nil, seroient les mesmes quel 'SCYRION & PAUL que Rufin dit avoir vus [vers l'an 374] en un lieu inconnu qu'il nomme Apeliote, & qu'il met entre les

plus illustres Peres des solitaires de l'Egypte. On raporte quel-Cotel.g t.t.p. 119| Vit. P. I. p.c. f. ques paroles de l'Abbé Cyr ou Syr d'Alexandrie, dites pour la consolation d'un frere tenté par des pensées d'impureté; a& a Cotel.p. cool Vit. P.L.s.c.197. d'autres d'un SQUIRION sur la decadence de la picté parmi les p. 129 1.6. C.1.5 14. moines dans les derniers temps; en forte neanmoins que lors melme que leur vertu seroit tout à fait abatue, il y en auroit quel-

ques uns qui furmonteroient"toutes les tentations de ces temps &c. malheuroux, & s'eleveroient à une vertu encore plus excellente que celle mesme des plus anciens solitaires. Dieu revela la mesme Boll.14.may,g. p.37.a.+ | 96.5 17. 6 Cotel.p (09) chofe à"Saint Pacome. bCe Squirion est aussi nommé Cyrion & v.sontiue, Ifquirion; & quelques uns le mettent entre les principaux Peres 511.

de Sceté: [Ainfi il le faudra distinguer de Syr.]

Pour Isaïe il y en avoit un celèbre des devant la mort de S. Boll, 14 may, g. p.74.c. Athanafe, mais c'effoit aussi en Seeré. ["Isaïe frere de Paese v. S. Pampouvoit estre aussi aneien que celui là, quoiqu'on ne puisse pas bon. dire que ce foit le melme, Celui qui interrogeoit Saint I emen Cotel.g.t.t.p. comme fon maistre, estoit assurément beaucoup posterieur. Ce p. 188.b.c. pourroit estre cet]'Haïe de Sceté dont on parle comme d'une personne qui estoit encore peu avancée dans la vertu. Nous

avons''diverses paroles d'un IsaïE dont plusieurs regardent les &c. novices, Il vouloit qu'on les exerçast beaucoup à la penitence.'Il disoit quelquesois, que quand Dieu veut faire misericorde à une ame qui resistes à sa volonté, pour suivre la sienne propre, il la

daiffe tomber dans ce qu'elle abhorre le plus, afin qu'elle foit obligée de rechercher son secours. Comme on luy demanda ce

181,3.

\$ 5.0.174. P.646.

Vit. P. r.646.

596.2.

p.44(.a.b.

P. 446.C.

» que c'estoit que l'avarice, il répondit : C'est n'avoir point de " confiance en Dieu; c'est ne pas croire qu'il prendra soin de vous;

\$1247.4 n'c'est desesperer des promesses de Dieu; c'est'desirer d'estre au p.447.4. " large dans les commoditez de la terre.]'Il paroift qu'il estoit fort p.446.6. austere dans son manger, & des lentilles à demi cuites estoient pour luy un festin delicieux.

'Voulant apprendre[à un laboureur]qu'il ne faut point atten- a. dre de recompense de Dieu si l'on ne travaille, il s'en alla trouver ce laboureur aprés la moisson, & luy demanda du blé, L'au-» tre luy dit, Mais mon Pere, avez vous travaillé à la moisson ? » Non, 'luy dit le vicillard : Et comment donc, a jouta l'autre, de-" mandez vous du blé ? Isaïe luy répondit , C'est donc qu'on n'a » point deblé si on n'a fait la moisson ? Et il se rerira ensuite.

'Il raportoit qu'en une agape qu'on donnoit dans l'eglise de p.445.c. Peluse à des moines, comme ils s'y entretenoient ensembles avec " affez de liberté, Jun Prestre du lieu leur dit, Gardez le filence, " mes freres : car j'en voy un qui mange avec vous, & qui boit " comme vous; mais dont la priere s'eleve devant Dieu comme

» une flamme.

'Nous avons vingt-huit homelies ou discours dans la biblio. Bib.P.t.a.p.ttrtheque des Peres, a une regle dans le recueil de Saint Benoist d'Agnane, sous le nom de l'Abbé Isaïe, Bellarmin dit que ces 7. 28 discours, parmi lesquels il y a une instruction en forme de let- 6 Bell, p. 139. tre à l'Abbé Pierre son disciple, sont tres utiles, surtout pour les moines qui aspirent à la perfection ; mais qu'il ne sçait en quel temps vivoit cet Isaïe, Quelques uns semblent croire que c'est Du Pio,t.s.p. Note: celui qui vifita Anuph vers le milieu du IV. fiecle :["& fa regle, 111. qui est proprement un recueil de divers preceptes ou conseils de

morale, fait, selon le titre, pour ceux qui entrent dans le vie solitaire, est digne des temps les plus anciens, Mr Bulteau croit Bult.ori.n.tt. que c'est celui dont nous avons raporté diverses paroles, & qui fans doute vivoir en Egypte[au milieu du V. fiecle au plustard.] 'On veut que le mesme Isaie soit encoreauteur d'un autre opul- Du Pin.P. 118. cule de morale, que le P. Possin nous a donné depuis peu.

Postafe.14.P. \$15|pr.p.24.





# EVESQUE DE POITIERS.

DOCTEUR DE L'EGLISE, ET CONFESSEUR.

## ARTICLE PREMIER.

Grands cloges donnez à ce Saint.



URANT que toute l'Eglife combatoit pour la divinité de J.C., par les croix & par les fouffrances sque Saint Arhanafe effoit reduit à le cacher dans les deferts avec beaucoup d'autres Evefques d'Egypte sque l'Orient effoit depouillé de prefque tout ce çu'il avoit d'Evefques faints & ge-

nereux; que l'Italie gemifloi de voir le Jape Libere, S. Deniy de Milan, S. Eufebe de Verceli, & Lucifer de Cagliari, lvamis aux extremitez de l'Empire ; que l'Efpagne se voyoit arracher plusieurs de les Prelars, & le grand Olus son plus illustre ornement; l'Eglise Gallicanen'avoit garde de manquer de prendre par à ces faints combats. Elle en avoit mesme donné l'exemple à tottu l'Occident, par la generofité de S. Paulin de Treves, qui avoit restifié le premier à la tyrannie des Ariens, & qui avoit puissant. Mais elle fournit encore un plus illustre exemple de courage en la personne de S. Hilaira Jqu'elle a qualifié de son vivant, dans le Concile de Paris, un predicateur fidele du nom da Seigneur.

Hil,fs.s.p.3.

[Māis fi elle a effé la première à louer ce Saint, elle n'a pas Heria Batt. |

Heria Batt. |

La pasu b, |

La pas

Day Ground

'Il conseille aux vierges de lire ses livres, sans crainte d'y rien epr.p.ste. trouver qui les bleffe; & il dit de luy qu'il s'estoit rendu celebre ep. 141. p. 144. e partout ou alloit le nom Romain, soit par le merite de sa convin indus- fession, soit"par la sagesse de sa conduite; soit par l'eclat de son eloquence: 'S. Augustin dit que ce Saint n'avoit pas une autorité Aug. de Trin.I. mediocre dans l'explication de l'Ecriture & dans la défense de 6.040.p.1164.00.

la foy; que personne ne pouvoit ignorer cet Evesque si venera- in Juli, Li, e.j.p. ble, & ce défenseur si invincible de l'Eglise Catholique contre 1661.6 l'herefie, ce l'relat si relevé entre tous les autres par ses merites, si connu & si illustre dans tout le monde, cet insigne docteur des 1.2.e. R.P. 1822, b. Eglifes, 'Il l'appelle autrepart un homme docte, & luy attribue ep.45. p.69, 2.4. les paroles les plus tendres de la charité de S. Paul.

Le témoignage de ces deux Peres suffit pour nous assurer du respect que l'on a eu pour luy dans l'Orient & dans l'Occident. Nous y ajouterons neanmoins encore un excellent passage de

"Cassien: l'Hilaire, dit il, a possedé toutes les vertus, avec tout ce Casside Inc.1.7. » qui peut relever le merite d'un grand homme. Il a esté illustre (14-1-105)2054. » par son eloquence aussibien que par sa vie: Comme il estoit l'E-

» vesque & le Docleur des Eglises, il a ajouté aux fruits de sa pro-» pre justice, ceux que ses instructions & ses écrits ont produit » dans les autres. Il a esté si ferme & si immobile parmi ses tem-

» pestes des persecutions, que la force de sa foy toujours invinci-» ble, luy à fait acquerir la dignité de Confesseur, pendant que » tant d'autres ne meritoient que le titre de lasches ou d'apostats.]

'On peut voir l'estime que Rufin & Sozomene font de ses Ruf. J. e. pr. p. ouvrages.

'Rufin loue en luy non seulement son erudition, mais encore Ruf. p.149. un don particulier qu'il avoit de persuader; & un naturel doux & paifible: ce qui parut en effet par les condescendances dans lesquelles il entra avant & aprés le Concile de Rimini: Et cette douceur qu'il avoit ne sert pas peu à nous faire comprendre, que ce zele tout de feu qui paroitt dans ses écrits, n'estoit point un effet de la chaleur de son naturel, mais de l'ardeur de sa charité.]

'L'Empereur Marcien le mettoit entre les plus illustres Peres Conc.t.49,313. qu'il prenoit pour les regles desa foy. Un Evelque fait la mesme d. p.359-5. chose dans le Concile de Calcedoine, comme au nom de tout le

Concile. 'S. Fulgence le met avec S. Athanase, S. Augustin, & quelques Folgote grant,

autres, entre ceux qui ont gouverné les Eglises de Dieu avec une 1.5 41.1.478. extreme vigilance; entre ceux qui avant en eux la force du Saint Esprit, s'estoient opposez aux heresies ou naissantes, ou déja

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

249 Soz.l.s.c.13.

414 nees jentre ceux qui n'avoient point souffert ni que les anciens loups se glissassent dans le troupeau de J.C, ni que les nouveaux y demouraffent cachez pour dechirer les brebis; entre ceux dont personne ne peut douter qu'ils n'aient esté des vases de misericor-

de que Dieu a preparez pour la gloire,

Facundus l'appelle un excellent Docteur des Eglises, un Evelque tres docte, un tres genereux Confesseur. Il a loué, and Tuff Lucia. non seulement la constance avec laquelle ce Saint a confessé la blioc.c.p.410. foy Catholique[au milieu des persecutions,]la force &"la vi- eurrinne, in Moc. p. 168.c. gueur avec laquelle il a terrassé les Ariens, mais encore la prudence & la moderation dont il a use dans le gouvernement de

l'Eglise,

Cassiodore dit que cette brillante étoile de l'Eglise, ce Docteur subtil & profond, cet interprete sage & discret des Ecritures, en sonde avec respect les divins abysmes, en develope par le secours de Dieu les paraboles & les enigmes, & y rend clair à ceux dont l'esprit est éclairés par la foy, ce qu'elles ont d'obscur & de caché.'Il dit en un autre endroit, que ce Saint penetre dans les choses divines avec beaucoup de lumiere & de profondeur. Amsfer p 548.d. 'Arnobe releve la vivacité & la penetration de son esprit. Venan-Fort. 16.6.7.P. ce Fortunat dit qu'il estoit connu & reveré depuis l'Angleterre jusqu'aux Indes, & qu'il animoit à la pieté tous ses peuples, mesme

v.Mart.l.i.p. les plus barbares, par le feu de fes ouvrages. Il luy donne encore d'autres grands eloges.

#### の名の著葉のの基葉のな著名の発展の発展の発展の発展の発展の発展の発展の発展の影響の対象

#### ARTICLE II.

De l'ancienne histoire de S. Hilaire : Sa science & son eloquence

E Saint est donc trop considerable à toute l'Eglise, & principalement à celle de France dont il a esté membre, pour ne pas remarquer avec un soin particulier tout ce que nous trouvons de luy, l'On pretend que Saint Jerome n'avoit ofé entreprendre d'écrire sa vie. dS. Gregoire de Tours témoigne qu'elle avoit estéécrite avant luy, mais sans en marquer l'auteur. [C'est sans doute celle que nous avons encore, écrite] par un Fortunat ["vers Nor: 1. l'an 5653 à la priere de Pascence alors Evesque de Poitiers, [Ce n'est pas neanmoins apparemment le celebre Venance Fortunat, qui fut luy melme Evelque de Poitiers sur la fin du melme siecle, mais un autre Evesque un peu plus ancien qui a aussi écrit la vie de S. Marcel de Paris, & qui est luy mesme honoré comme un Saint le 5 de may, & le 18 de juin.

Fac.in Moc.p.

p.28.b.c.

Cafd.inft.c.18. p.550.

in pf.pr.c.rs.p. 285.

> Boll. 13. jan. p. 790.52. & Gr. T.gl. C.c. 2, P.819. Boll.13.jan.p. 799.51,

Pour tirer donc tant de cet auteur que des autres plus anciens, ce qui regarde Saint Hilaire, | nous trouvons que ce Saint estoit Hier, in Gal, pr. Gaulois d'origine, ané à l'oitiers, d'une des meilleures familles P. 71.4. des Gaules, felon sa vie, Du Bouchet dit que l'on a trouvé en pégliac.i.p. 1500 le tombeau de son perc & de samere dans l'eglised'un village 1841 4.6.7.p.151. de Clesse pres de Mortagne en Poitou, & que son peres appelloit Bollaj.jan.\$ Francaire: [mais il n'y a pas d'apparence de faire grand fond fur 1977] 5 12. toutes ces decouvertes, Les Benedictins citent la melme chole Hil, vit, B.p. \$1. d'un manuscrit qui n'est pas fort ancien. 411 se maria & eut une h fille, nommée Apre, [dont nous parlerons davantage dans la fuite. ep.791.57. Sa femme & sa fille le precederent ou le suivirent dans la foy. Car Not : 1, pour nous servir de l'expression de Tertullien, S."Hilaire ne na-

quit pas Chrétien, mais le devint.] 'Estant encore payen il s'enrichit extremement de toutes les Aug.doft.ehr.I, richesses Egyptiens, c'est à dire de tout ce que les auteurs 1.c.40.p.19.2.b.

payens avoient de bon, soit pour la connoissance de Dien, soit pour les regles de la morale, foit pour l'art de la parole, foit pour les autres sciences qui peuvent contribuer à la societé humaine: '& il parut dans le ficcle comme un des plus hauts cedres du Li- Hier, in II, 60. p.

ban, felon l'expression de l'Ecriture.

'Il s'est fait particulierement remarquer par son cloquence, inRus, 1.2. p. 225, que Saint Jerome louc fouvent, en l'appellant un homme tres elo- lep. 141 p. 114. c. quent. Il dit qu'il a principalement imité le ftyle de Quintilien. ep. Es. p. 118.c. 'Il reconnoist neanmoins qu'il est un peu trop enfle, & que les ep.13. P. 104.d. longues periodes qu'il méle avec les beautez de la Grece, embaraffent son discours, & le rendent peu intelligible à ceux qui n'ont qu'une erudition mediocre ; [outre qu'il elt tres scrré, ]'Saint Sid 14.cp.3.p. Sidoine luy attribue"l'elevation comme son caractere propre.

[Ilse rendit encore celebre par la poesie ;]'& Saint Jerome nous Hier, illano. apprend qu'il avoit publié, depuis qu'il fut Chrétien, un livre P.298 d. d'hymnes, dont on en a chanté quelques unes dans l'Eglife, Boll. 11, jan.p. comme nous l'apprenons du IV. Concile de Tolede en 633. Il y 788.a,b,

en a qui disent que Ut queant laxis, & Pange lingua glariosi prelium v. s. Ma- certaminis, sont de ce Saint. [On attribue neanmoins la derniere"à d'autres. l'Il étudia encore la langue greque, mais\*ne s'y rendit Hier.ep.141.p. \*No 11 parties | 11 control | 12 parties | 1

Prestre.

'Il transfera enfin à la conftruction de l'Arche, 5 & à l'edifica- Ang. doct chr. L. tion de l'Eglife, toutes ces richesses qu'il avoit amassées dans 4.640.p. 91 h.c. l'Egypte, comme avoient fait avant luy S, Cyprien, 18 d'autres p. 119.6.

liiii b Aug dect.chr. 126.40 p.19.2.C.

grands personnages qui avoient honoré & défendu l'Eglise par les sciences melmes qu'ils avoient apprises dans le paganisme,

#### **むむむさむかかかかかかかかかかかかかかかかかかか**

#### ARTICLE III, Conversion de S. Hilaire.

Hilderfialds. Le premier pas de la conversion de ce Saint, selon qu'il en le repos ensemble, qui sont les choses les plus desirables selon les sens, ne pouvoient neanmoins faire le bonheur des hommes. puisqu'elles ne convenoient pas moins aux bestes qu'à eux; Qu'ainsi n'y ayant aucun bonheur corporel qui fust veritable, il en falloit necessairement chercher un plus relevé & plus solide, qui ne pouvoit estre que la pratique de la vertu & la connoissance de la verité: Et que cette vie n'estant qu'une suite continuelle d'afflictions & de miseres, il falloit que Dieu nous l'eust donnée pour y exercer la patience, la continence, la douceur, & pour meriter par là une autre vie qui fust eternelle; parcequ'il n'y avoit point d'apparence que Dieu qui est si bon, ne nous eust donné la vie que pour nous rendre plus miscrables en nous l'ostant, Quelque raisonnables que ces sentimens pussent paroistre, ils

p.1.1.a.b.

ne satisfaisoient pas encore nostre Saint, dont le cœur ne se pouvoit contenter que par la connoissance de Dieu mesme, comme il l'exprime d'une maniere tres belle & tres touchante : Et c'est à quoy il aspiroit avec des desirs tres ardens.'Il connut d'abord l'absurdité de tont ce que les payens enseignoient sur ce sujet, '& vit avec une entiere certitude, qu'il ne pouvoit y avoir qu'un seul Dieu, un seul Eternel, un seul Toutpuissant, toujours semblable à luy mesme, & qui comprenoit tout ce qu'il y avoit de plus excellent.

c,d. P.3.1,2,

'Il estoit dans ces pensées & dans d'autres semblables, lorsqu'il p.1,1,2, rencontra les livres de Moyfe & des Prophetes, Cefut dans ces 1.6.p.39.z.b. 1.r.p.2,1,2livres facrez qu'il trouva la veritable science,'Il y lut avec admiration ces paroles de Dieu à Moyle ; Je suis celui qui suis ; & ces au-

1.c|1.d. 1,6.p.;9.1,b.

tres dans lfaje ; Il tient le ciel dans sa main . & y renferme la terre ; & dans le mesme : Le ciel est mon throne , & la terre est l'escabeau de mes piez.'Il pesoit le sens & la force de ces paroles, & son esprit s'en nourrifloit avec joie.'Il n'y connut pas sculement la grandeur & l'immensité d'un seul Dieu, mais aussi qu'il avoit un Fils Dieu comme luy, sans cesser d'estre un seul Dieu,

'Il souhaitoit encore quelque chose outre l'adoration du vray 1,1,7,1,1,d.e. Dieu : Car il eust bien voulu que cette pieté & une vie sainte luy pussent faire meriter une beatitude eternelle : La raison d'un costé luv faisoit voir que cela estoit juste, & l'infirmité de son ame & de son corps luy donnoit de l'autre de l'inquietude & de la crainte. Mais tous les doutes s'evanouirent quand il eut lu les pata. écrits des Evangelistes & des Apostres; & il trouva dans le com- c. mencement de l'Evangile de S. Jean, plus qu'il n'eust osé esperer; 'parcequ'y ayant appris l'Incarnation, il y connut que la chair e. avoit esté esevée jusqu'à estre unie au Verbe, puisque le Verbe s'estoit fait chair, 'Ce fut là encore qu'il apprit, ou qu'il se confire e.d. ma dans la connoissance d'un Dieu Fils unique de Dieu, coeternel al. 6.p. 19.1.c. & confubstantiel à son Pere'Ainfi il apprit la doctrine de la Con- de syn, p. 181, 1. fubstantialité, non du symbole de Nicée, dont il n'entendit parler que quand on l'envoya en exil, mais de l'Evangile & des A postres. 'Il embrassa cette foy avec beaucoup de joie, & ce fut dans cette adeTrin.l.t.p. croyance qu'il receut une nouvelle naissance [par le battesme.] 1.2 41.6.p. 192.c. Pour les difficultez que la prudence du fiecle luy pouvoit encore 1,2,9,3,2,b. fuggerer, il les ruina par l'avis que donne l'Apostre, de ne nous pas laisser surprendre par toutes les fausses lumieres de la philolophie & de la raison humaine.

## ARTICLE IV.

Saint Hilaire est fait Evelque: S. Martin le vient tronver.

The passa depuis le battelme de S, Hillaire jusqu'à son episco. Hill de 9-18, past, un assise long espace de temps; solont in le nous a rien ap. 18/12.

past, un assise long espace de temps; solont in le nous a rien ap. 18/12.

prit, "Il estoit is spelin de Dieu, dit Fortunat, & il avoit tant de Ballit, langion de former les meurs sur les regles de l'Epise, qu'il sembolit 1902-191.

loit des marie, posseder de jal a grace du sacretoe. Il veil-loit des lors avec tant d'atention sur les actions & sur la conduite, qu'il estoit assisé de juger que Dieu le preparoit pour estre un ministre irreprehentible dans son Epise. Bien loinde vouloit jamais 14.

manger avec des Juifs ou des herctiques; il ne leur rendoit pas mesme en passant les civilitez communes; ce qu'il ne faisoit que par le zele qu'il avoit pour la soy s'ear, comme nous avons dit; il Réslate, par le diot naturellement doux & paisible. Son zele le portoit encore de Bolts, jans à s'emperature les paroles de la verite: Tantost il instrusion les Aprosti.

uns de la veritable croyance touchant la Trinite: Tantost il amount les autres par les promesses du revenue des cieux; & sa foy en recueilloit une abondante monisson. Il ii iij

\$ 5.P.791.

Hil de fyn. p. 1,8,1,2

'La lumiere que Dieu avoit mise dans son ame, se repandant ainfi audehors, tout le peuple d'un commun accord, ou plutoft l'Esprit de Dieu qui parloit par eux, l'eleva à la dignité du sacerdoce à laquelle il estoit destiné depuis si longtemps.'Il semble dire qu'il passa de l'état laïque à la prelature : mais il dit clairement que ce fut peu d'années avant son exil ; [c'est à dire avant l'an 356. l'Il peut avoir succedé à Maxence, qu'on pretend avoir esté frere de S. Maximin de Treves.

Boll.n.jan.p. 781.5 1| Sur.19. may.p. 123.52. Hil.deTrio, La P.4.1.b,c.

'Lorsqu'il fut obligé par sa charge de s'appliquer au salut des

Bollitz jan.p. 79:.5 5 Sulp.v.Marr,1, 4.p.187.188.

autres, il prescha publiquement les veritez dont il se nourrissoit auparayant dans le secret.'Ce fut par ce moyen qu'il repandit fa reputation audelà des Gaules, & mesme dans toute la terre. 'Les preuves qu'il donnoit de sa foy & de son zele pour le service

P.188.

de Dieu, attirerent auprés de luy le grand S. Martin, squi devoir estre aprés luy la gloire & l'ornement de l'Eglise de France. 1'S. Hilaire pour le lier davantage auprés de luy, le fit Exorciste, aprés avoir tenté plusieurs fois inutilement de luy faire accepter le diaconat. S. Martin voulut aller quelque temps aprés en Pannonie travailler à la conversion de ses parens qui estoient payens, Mais S. Hilaire ne luy en accorda la permission qu'aprés l'avoir obligé parfes prieres, & mesme parfes larmes, de luy promettre qu'il le reviendroit trouver. En effet, aprés que Saint Martin eut passé quelque temps dans l'Illyrie, il vint en Italie, dans le dessein de retourner à Poitiers. Mais comme il apprit que l'Eglise des Gaules estoit alors en trouble à cause de l'exil de S. Hilaire, il s'arresta à Milan.[On peut donc juger par là, qu'il y eut bien quatre ou cinq ans entre fon ordination & fon exil, Ainfi il ne peut pas avoir esté fait Evelque beaucoup plustard qu'en l'an

EMBERGRACE STATE CONTRACTOR CONTR

#### ARTICLE V.

Saint Hilaire entreprend la défense de la verité, adresse une requeste a Constance.

Hil.fr.t.p.3.

350.]

[ ] UISQUE tous ceux qui veulent vivre avec pieté en J.C, doivent estre persecutez, il ne falloit pas que la vertu de S. Hilaire manqualt d'estre eprouvée par le seu des tribulations, Sa generofité en fut la matiere, [Il pouvoit, auffibien que beaucoup d'autres, paroiftre avec celat dans le fiecle, jouir chez luy de la tranquillité la plus douce, avoir en abondance toutes fortes de commoditez, s'elever par la familiarité & la faveur du Prince, & fous un faux nom d'exeque dominer dans l'Egife, & ferendre la terreur de tour le monde s'il euft voulu alterer la verité pavangelique par quelque faufferé ; étoufer les remords de fa conficience en fe fatant d'une ignorance volontaire; excufer ce qu'un ignement corrompu luy euft fait faire par[lobligation] de fe foumetre à la volonté d'autrui ju pfler pour Catholique, parceque les perfonnes peu éclairées euflent eu peine à diferent la vraite foy de l'hercife dont il auroit fouillé lon ames, fe faire mefine honneur d'une probité apparente, fous precexte de la difficulté que le peuple avoit de concevoir les mauvais desfeins des herciques.

'Mais a charité de J. C., qui vivoit en luy par la foy & l'efperance, pane put fouffiri ce deguidement. Il avoit appris de l'Apoftre que nous n'avons pas receu un efprit de crainte, & de J. C. quel est le bonheur de ceux qui font persecutez pour luy. Il ene put donc se redoute à encendre continuellement les reproches que sa confeience luy eust faits, d'avoir mieux aimé ceder honteusement que de confesse [C., Et il ne voultu pas couvir son peché par un

filenceaffecté pour favorifer son ambition.

"Il commençà alé declarer, felon Baronius, des l'an 355, aprés le Baz3555 n.
Concile de Milan, par une requelte qu'il envoya X Confiance,
"pour le conjurer autant par fes larmes que par fes paroles, d'ar. Hilad Godt,
reller les perfecutions infupportables dont les Eglifes Catholi. Pour les
ques efforent affligées par des Evefques; de défendre aux juges
fecutiers de femèler des afaires de l'Eglife, qui ne doivent pas le,
eltre gouvernées par la terreur fou de donner aucun fupport aux 1...
Ariens, Il le tipplie encore de permetre aux Fideles d'ecouter
la parole de Dieu, & de ceclebrer les Myfteres avec les patieurs
qu'ils choifroient, '& de rappeller les Évéfques exilez, ou qui ke,
avoien elté obliges des 'enfuir dans les defers, Il s'étend enfuite
à faire voir la tyrannie des Ariens, & les violences qu'ils faifoient
VJaaost 4 fouffirir à voue l'Eglife, l''an eannoins cette fuite appareient à la

melme piece,

Il parle dans cette requelte au nom de pluficurs : & il pouvois bien avoir porte pluficurs Eveluses de France la figner ou à la prefenter avec luy, afin qu'elle eust plus de force. Il estoit digne de S. Hilaire de s'oppofer comme un mur pour la maison d'Ifrael, & de ne pas attendre qu'on le vinst attaquer, mais de prevenir l'ennemi, & de s'expofer luy mesme au peril pour tacher d'en trer les autres, se consideranten qualité d'Evelque comme pero

de tonte l'Eglife, finon par jurifdiction, au moins par charité, puifqu'il n'y aqu'un epifcopar dans tous les Evefques. Nous ne favons ni les circonftances de cette roquefts, ni les fuites qu'elle Nota. put avoir. "Nous n'ofons pas mefine affurer abfolument qu'elle ait efté prefentée des l'an 155, quoi qu'il y ait tout leu de le croire. Mais fi S.Hillaire fe declara dellors fi fortement pour la verité, ileft certain enamoins qu'il fit particuliterement paroiftre fa generofiét en l'an 156, dans le Concile de Beziers, dont voici Poccation.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE VI.

#### Histoire du Concile de Beziers.

Hilde fyn.p.

'La Callicane de confervoit encorè en ce temps là dans le bonheur & dans la gloire d'avoir la veritable foy écrite fur le cœur dans toute la pureté, fains fe mettre en peine des confessionsde foy écrites fur le papier, Les Prelats n'avoient pashebinde cette lettre, parcequ'ils en peldeoient l'éprit, & qu'ils confessionne dans le cœur pour la justice. Il sn'avoient que faire de litre ellant Evedques, ce qu'ils avoient fœu lorfqu'ils n'éstoient encore que neophytes. Toutes les perfectutions des Ariens ne les empéchérent point de demuerre fideles à l'.

cette Eglife, & en troubloit toute la paix. l'C'estoit un tres mé-

p.124,1.b.

empescherent point de demeurer sideles à J. C. [Saturnin Evesque d'Arles ternissoit neanmoins la gloire de

fr.s.p.4|Sulp.1. a.p.169. Sulp.1.a.p.161. Hil.de fyn.p.

chant homme, d'un elprit entiercment corrompu, & qui outre l'infamie de l'herefic Airenne, s'eftoit rendu coupable de heaucoup de crimes tout à fait enormes. Cet Evelque emporte & falteux, tyrannizoit alors les Gaules, 'par les menaces, par la terreur des magiffrats, & par les violences. Mais les Prelats de cette province, bien loin de ceder à fa fureur, 'ne furent pas melme intimidee par le banniffement de S, Paulin, de S, Eudes, de Lucifer, & de S, Denys,'lls fe faparrent avec S. Hillare, qui furce femble auteur de cette refolution, de la communion de Saturnin, & de celle d'Urlace & de Valensfehe's de l'A riantíme dans l'Illyric, Mais ils accorderent aux autres qui gloiont en-

in Conf.l.1.p. H1.1.d. p.113.1.2.

114.1.b.

trez dans le parti de ces Ariens, le pardon de leurs fautes, s'ils vouloiens é on orriger; pourvu neanmoins que cette indulgence fult autoritée par le jugement des Confesseurs, [Ce fut apparemment ici l'une] des deux occasions, où les Evesques des Gaules dirent

fr.a. p.4.

dirent qu'ils avoient publié par leurs lettres l'excommunication de Saturnin.

'Ces faux A postres [ne pouvant souffrir de se voir stetris par ce in Cons.l.1. p. decret, lobligerent les Evesques de se trouver au synode assemblé 113-1-2. à Peziers en Languedoc, où Saturnin voulut eftre present avec Hier.chr. d'autres Evelques Ariens, Paterne Evelque de Perigueux pouvoit Sulp.p.169. offrede ce nombre. 'Il y a apparence que Saturniny prefidoit,

[Les actes de ce conciliabule ne sont pas venus jusques à nous, 122.6, Ainsi nous sommes reduits à nous contenter du peu que nous en trouyons dans S. Hilaire, l'Ce Saint s'opposa alors ouvertement de synp.114.11d. aux blasphemes des heretiques. Car, comme il nous l'apprend luy mesme, il s'y rendit denonciateur devant les Evesques des Gaules, contre ceux qu'il croyoit estre les propagateurs de l'Arianisme, Il presenta des témoins contre eux,'Il s'offrit de justi- in Cons.1.t.p. fier comment ils estoient heretiques: ce qui regardoit principalement Saturnin, bIl representa que sous se nom de S. Athanase, a [dont Constance vouloit que tous les Evelques signassent la con- 6 fr. 15. dannation, on ne pretendoit pas moins que de condanner la verité de la foy. Il fit voir que l'on corrompoit l'Evangile, que l'on ruinoit la foy, & que par une fausse confession du nom de l. C, on introduisoit le blaspheme dans l'Eglise.

'Mais le peu de liberté qu'on luy donnoit ne luy permit pas de P.6. representer ces choses avec l'étendue, l'ordre, & la netteré que elles demandoient. Plus il pressoit qu'on luy donnast audience, plus les ennemis de la verité s'obstinoient à la luy faire refuser. Comme ils craignoient de se voir confondus à la lumiere du in Conf.p. 113.2, public, ils ne voulurent point ecouter ce que ce Saint avoit envie b. de leur dire. Ils s'imaginoient tromper J.C, & paroistre devant luy comme innocens, s'ils refusoient d'apprendre d'un autre ce

qu'ils estoient prests de faire eux mesmes,

'Ils deposerent mesme le Saint, s'il en faut croire Auxence Eves- in Aux.p.nz.p. que Arien de Milan. Non contens de leurs violences propres, ead Confil-j.p. ils tromperent Julien Cefar, dvenu en France l'an 355, à la fin de 11940. decembre. [11s l'engagerent, ce semble, à donner quelque ordre d'Ammiliage, so contre S, Hilaire, l'quoiqu'il cust esté témoin de l'injustice avec Hilad Conct. laquelle on l'avoit traité: & on fit en cela une tres grande injure 1.p.119.1.c. à ce prince mesme, Saturnin trompa aussi l'Empereur Constance estespo, 111,20 [qui pouvoit estre alors à Milan,]'à quoy Ursace & Valenseurent Boli, 13, jan, 56. quelque part. Car on envoya une fausse relation à ce prince au P 791.
nom du Concile, pour procurer l'exil du Saint, ce qui se justificit (hilad Conf.).
p. 1949.4.6. par les lettres melmes de Constance, [qui ordonnoient cet exil.]

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

ARTICLE VII.

Bannissement de Saint Hilaire & de Rhodane de Toulouse: Les autres Évesques de France continuent à soutenir la soy: Conduite de S. Hilaire dons son exil.

Hil,in Conf.l.
1,p.113,1,b[Hier.
v.ill,c.100.p.
198.c.
4 Hier. v.iff.c.
100.p.128.c.
6 chr.
4 Hil.de fyn.p.
133,1.c.

'Alin Hillaire fut donc banniau for tir du Concile de Beziers,

'par la faction de Saturnin,'& des autres Ariens qui effoient
avec luy,'en l'an 356, avant le mois de juin,]'Il fe réoliut fort Norts,
volonters à l'exil, plutoft que de ceder à ceux qui le vonloient
contraindre de confentir à l'impiret. Il eufli mémenté fort content dedemeurer toujours banni, pourvu qu'il pust contribuer à
l'éclaireiffennent de la verier.

Sulp.1.2.p.160.

'Il eut pour affocié dans son exil"Rhodanc Evesque de Toulonse, No 7 8 6. Ce Presat qui estoit d'un naturel plus doux[& plus facile à empotter, ] resista aux ennemis de la foy, plutost, dit Sulpice Severe, par l'union qu'il avoit avec S. Hilaire, que par son propre courage. Il remporta neanmoins une couronne qui approchoit plus de celle des martyrs que S. Hilaire mesme, Car il mourut dans la Phrygie, où il avoit esté relegué aussibien que S. Hilaire, selon ce qu'on trouve des anciens Evesques de Toulouse, Rhodane peut avoir succedé à un S. Hilaire honoré le premier jour de juin. Cet Hilaire decouvrit & honora le premier le tombeau de S. Saturnin. Il y fit une voute & une petite eglife, fans ofer transporter fes reliques, Le corps de ce S. Hilaire fut trouvé auprés de celui de Saint Sattirnin, le 7 octobre 1265. [Nous donnerions encore plus volontiers à Rhodane le titre de Saint, mais nous ne trouvons point qu'il soit honoré par son Eglise ni par aucune autre. Que li cela est arrivé, comme il y a bien de l'apparence, parcequ'il est

Amh.cp.25, p.
247.b.
4 Sulp.p.169,
170.
6 Hier.chrjvill.
(100.p.198.c.
f Gall.chr.t.i.p.
675.2.1
g Sur.19.00v.p.
6605 5.
h Du Cht.5.p.
783.c.

mort loin de son peuple, qui a esté ainst privé de ses reliques, on peut assurer que la fainteré est d'autant plus honorée dans le ciel, qu'elle eit moins connue sur la terre. "Silvie peut avoir etté son v. Saint successeur. Eupper, Constance non content d'avoir privé l'Eglis de Toulonsse de Constance non content d'avoir privé l'Eglis de Toulonsse de

Hilin Confi.

fon pasteur,]'y exerça sa fureur par d'étranges violences. Les Cleres furent battus à coups de baitons ; les Diacres eurent tout le corps meutri avec des souets armes de plomb; & les sacrileges portgrent leurs mains jusque sur J. C. mesme.

de spap. 1141.
Nanmoins rien ne fut capable d'ebranler la fermeté des
Prelats de France. Quelque violence que Saturnin pust faire,

"ils ne voulurent jamais le recevoir dans leur communion, "Ils p.m.s.e. demeurerent au contraire tres fermes & dans la foy & dans la ap. 13, 1.c. &c. ad Conf. 13.p. communion de Saint Hilaire, bIls prirent à fon exil la part qu'y 119.2.b doivent prendre des freres,[& ils ne fouffrirent point que l'on b de fyn.p.1314. mist un autre Evesque en sa place, spuisque ce Saint rémoigne à cad Consilan, Constance en l'an 360, qu'il distribuoit tous les jours la communion à son Eglise par ses Prestres.

'Le Saint de sa part prit le soin de leur écrire souvent de divers de synnature. endroits, pour les informer des desseins qu'il prenoit avec les de bons Evelques d'Orient pour la défense de la foy; & combien parmi tous ces troubles, le diable faisoit produire d'impietez & de blasphemes. Il en receut aussi des réponses dignes de ces grands 4,6, Prelats, quoiqu'elles vinisent plus rarement & plustard qu'il ne fouhaitoit, à cause de l'eloignement des lieux'& de la difficulté Le.

[L'eloignement où S. Hilaire eftoit de son Eglise & de tous ses

qu'il y avait de le trouver dans le fecret de fa retraite.

amis, ne luy estoit pas si sensible, que l'état deplorable des pro-V./esArjens vinces ou on l'avoit relegué, comme nous l'avons marqué autrement, l'Car il ne trouvoit presque pas un Evesque qui connust pagnacha. Dieu, & qui conservast quelque reste de la vrale foy, 'Ce qu'il in Consis. p. observa dans cette confusion, fut de se tenir tres ferme dans la 115 1,2. confession de I.C. & neanmoins de ne rejetter aucun accommodement, ni aucun moven de pacifier les chofes, qui fust honneste & raisonnable. Dans les premieres années de son exil il ne voulut b. rien dire ni rien écrire de bien fort, ni qui fust digne de l'impieté des Ariens,'afin qu'on ne pust pas dire que sa force venoit plutost .e. du ressentiment de l'injure qu'on luy avoit faite, que de son amour pour la verité.'Il crut aussi qu'on pouvoit sans crime par- b.c. ler avec ces hereriques, & melme prier avec eux dans les eglises, &'leur donner le falut & la paix, fans neanmoins s'unir avec eux par la communion[des mylteres,]afin de les faire retourner de l'Antechrift à Je s u s C H R I S T, & leur faire obtenir le pardon de leur erreur par la penitence. [Voilà la premiere preuve que l'histoire nous donne de cet esprit de douceur & de bonté que Rufin a remarqué dans nostre Saint : mais ce ne sera pas la der-

'Il y en a qui crojent qu'il a pu écrire ses commentaires sur Job Hil, B.vit. p. 97. durant le temps de son exil. Et leur raison est qu'entre les livres 98. de l'Ecriture sainte, il n'y en a pas dont la méditation soit plus utile & plus propre à inspirer du courage au milieu des peines & des travaux de l'exil,

4. pacis optanda fperare fufpenfa lices communionis focietate,

Kkkij

#### ARTICLE VIII.

Les Evefques des Gaules étrivent à Saint Hilaire : Il fait pour eux son livre des Synodes.

Hil.de fyn.p. 121.2.c. p.114.1.e. E fue'à la finde l'an 377, ou fort peu aprés, que S. Hilaire Nort 7.
receut les nouvelles de l'amour generux que les Evefques
des Gaules confervoient pour luy & pour la foy; l'Car ils luy manduerenten mesme temps qu'ils avoient rejetté la profession de foy
que les A riens avoient faite la mesme année à Sirmich. Quelques
uns d'entre eux le prierent aussi de leur expliquer ce que pretendoient les Orientaux avec toutes leurs differentes confessions de
foy, & de leur faire connoistre quel sentiment il avoit de toutes
ces pieces. Ces lettres esfoitent envoyées par les Eves de la
Germanie, de la Belgique, de l'Aquitaine, de la Lionnoise, par
l'Egliée de Toulouse, & mesme par les Evesques d'Anpeterre.

p.123,2.C.

Germanie, de la Belgique, de l'Aquítaine, de la Lionnoffe, par l'Eglié de Touloufe, & mefine par les Eveques d'Angleterre, comme on le juge par le ritre du livre des Synodes, [qui il fit pour répondre à ces Prelats. A linfi c'eft proprement aux Evefques de ces provinces, qu'il faut raporter ce que nous avons dit en general de la conduire de ceux des Gaules à l'égard de S. Hilaire & des Ariens. Car nous n'avons pas de preuve que ceux de la Narbonoife & de la Viennoife, qui effoient plus pres des craintes & des éspérances de la Cour, aient témoigné le médine courage, hors l'Eglié de Touloufe.

Comme ce tut la première fois que les Evelques de France trouverent occasion d'écrire à S. Hilaire, ce fut peutesfre aufsi alors qu'il receut des nouvelles de sa famille, & la lettre que sa fille luy écrivoit, comme nous verrons en parlant de la réponse

qu'il luy fit.]

P.124.1.b.

"Le Bruit de la fermeté des Fresques des Gaules se repandit dans l'Orient, & y ranima la vigueur de ceux qui n'estoient pas encore entierement corrompus par le poison de l'Ariantime. ("Basile d'Ancyre, & quelques autres de ceux qui passent mans viennients philotire pour Semiariens, tinnent un Concile à Ancyre l'an 198, 3 79 un peu avant Pasque. Il sy condannerent les blasphemes les plus grolliers de l'Ariantime. Mais ils y firent austif un anancheme contre la Constibblantialité. Ils les fupprimerent neammoins austirost après. Ils deputerent enstitué à Constance, en obtineren la sup-pression de la seconde confesion de sirmich, & l'exil des principaux & des plus impies des À riens.

Il est aisé de presumer que S. Hilaire eut quelque part à ce qui

se sit alors en faveur de la verité, quoiqu'il ne nous en ait rien voulu marquer dans ses livres. On v voit seulement la joie qu'il p.11,10,de ressentit de recevoir les lettres de ses confreres. Elle sut d'autant plus grande, que leur ayant écrit plusieurs fois, il n'en avoit encore receu aucune réponfe, Ce silence luy faisoit craindre, qu'ils ne le ressentissent de la foiblesse & de la lascheté presque universelle des Evesques, & l'avoit fait resoudre à ne leur pas écrire davantage. Maisquand il eut sceu ce qu'ils avoient fait, il se crut obligé de leur écrire comme à des Evelques, liez comme luy avec J.C. par le nœu facré de la communion ecclesiastique

Note 8. 'Ce fut pour cela qu'il leur écrivit son livre des Synodes, ["vers p.114.1.d. la findel'an 358. l'Il voulut satisfaire par ce traité à la priere que 14. quelques uns de ces Prelats luy avoient faite, de leur mander quel estoit le dessein des Orientaux dans tant de diverses professions de foy qu'ils avoient faites, & quel estoit son sentiment sur ces professions:'ce qu'il ne put refuser à leur charité, quoiqu'il e. s'estimast plus ignorant que personne, & qu'il trouvast beaucoup 1.1. de difficulté dans cesujet.

'Mais ce qui le porta principalement à l'écrire, fut pour éclair- 2.6. cir les différens soupçons que les Evesques de France & ceux d'Orient avoient les uns contre les autres : [Car ceux d'Orient estoient coupables ou suspects d'Arianisme; l'& les Ariens ac- Sulp. La. p. 164. culoient ceux de France d'estre dans les sentimens des Sabelliens. S. Hilaire voulut donc éclaircir ces difficultez, & instruire Hilde syn.p. à fond les Evesques de France, afin que dans les Conciles qui se 144.6. devoient bientoft tenir, ils seussent de quelle maniere ils se devoient conduire avec les autres, & connoistre le veritable sens de tous les termes, pour y défendre la verité sans ambiguité & fans foiblesse.

#### 

#### ARTICLE IX.

Contenu du livre des Synodes.

OMME ce traité n'est pas pour soutenir la foy contre les heretiques, mais pour en éclaircir les difficultez, il y fait paroiftre toute la moderation & la douceur d'esprit que l'histoire luy attribue. Il excuse tout ce qui se peut excuser. Il donne un bon sens à tout ce qui en peut recevoir. Il justifie tout ce qui n'est pas absolument mauvais, tant pour ne pas aigrir les Orien-K kk iii

446 taux, 7'& les pouvoir porter d'un état qui luy sembloit tolerable, Bar. 458.5 17. mais dangereux, à un autre qui fust entierement parfait, que pour empescher les Evesques de France, de rompre sans necessité

Hilde fyn.p.135. avec des personnes qui pouvoient servir la verité. l'Car il paroist les croire veritablement orthodoxes; en quoy il a esté suivi par Ath.de fyn.p. Theodoret, & par Saint Athanase melme; [& peuteltre que

915-916. Silvain de Tarfe & quelques autres l'estoient effectivement. . Mais comme d'autre part, il ne trouvoit pas que leurs expref-

fions, quoique bonnes, fussent suffisantes, il a soin de marquer fouvent ce doute, depeur qu'on ne se laissaft aller à leurs façons de parler, en abandonnant la confession de Nicée & le terme de Consubstantiel. C'est pourquoi il recommande plus d'une fois qu'on ne juge point de son sentiment que par la fin de son livre,

où il se declare tout à fait pour la Consubstantialité.

Hil.de fvn. p.

124.2,2[1]4.7.2,

P.117.1.C.

p.133.

'Il foumet aux Frelats à qui il écrit, les confessions de foy qu'il p.124.1.c|133.1. défend, & leur laisse à juger si elles sont Catholiques ou heretitiques.'Il declare que s'il y a des fautes, il ne pretend point en P-124.2.C. p.1182.41122b. répondre, parcequ'il ne fait que raporter ce qui s'est passé; & il

reconnoist mesme en quelques endroits qu'il y avoit des choses difficiles à bien expliquer.'Il dit que les Orientaux se sont oppop.riçt.c. fez à l'impieté de Sirmich'sfelon la portée de leur intelligence reundira

prononcé anatheme contre la Consubstantialité, sous pretexte des mauvais sens qu'ils luy donnoient. Il dit que c'est une impieté, & une entreprise intolerable, & son zele s'anime là dessus, avec une chaleur egalement admirable pour sa vehemence &

& deleur lumiere. 'Mais il ne peut fouffrir dutout qu'ils eussent intelligentie

pour sa douceur.[Aussi la condescendance dont il use dans cet ouvrage, ]'ne l'a pas empesché dans un ouvrage qu'il fit depuis, in Confl.t.p. 316.1.2. de joindre le Concile d'Ancyre aux autres affemblées des Ariens.

'Il témoigne avoir beaucoup prié Dieu pour faire ce livre, de fyn.p.133.2.c. 'Il y releve extremement la generofité des Evefques de France; p.123-124. '& aprés leur avoir expliqué les causes & le dessein de son oup.114.1. p.125.1.b.c. vrage, il y raporte, quoique malgré luy, le blaspheme, c'est à dire la seconde confession de Sirmich, afin qu'on puisse mieux entendre les anathematismes du Concile d'Ancyre, qu'il rap.129-128. p.118-133. porte & qu'il explique ensuite. Il raporte de mesme & explique

le formulaire du Concile d'Antioche en 341, celui du faux Concile de Sardique en 347, & celui du Concile de Sirmich contre Photin en 351.'Il tasche d'excuser cette multiplicité de formulaires, mais c'est en louant le bonheur de la France, qui s'estoit

toujours contentée de la simplicité de la foy.

'Le restedeson traité est sur la Consubstantialité, dont il montre l'abus qu'on peut faire, & rejette les mauvais sens qu'on luy peut donner, pour ofter tout pretexte de soupçonner la foy des Gaulois, & les avertir aussi de no se pas contenter de ce terme, 'qu'on ne peut, dit-il, recevoir avec pieté, lorsqu'on ne l'a pas p.13426. éclairci auparavant, ni rejetter qu'avcc impieté, lorsque ce qui

precede l'a suffisamment éclairei.

'Il adresse ensuite son discours aux Orientaux, & aprés les passasses. avoir louez de s'estre opposez à l'impicté de Sirmich, & d'avoir obligé ceux qui en estoient auteurs à se retracter, il leur fait voir qu'on ne peut en aucunc maniere rejetter la Consubstantialité, fous pretexte de quelques mauvais sens que ce fust, puisque le symbole de Nicée qu'il raporte, les excluoit suffisamment. Cette

derniere partie de son traité est la plus belle,

'Il emploie les dernieres lignes à demander pardon à ses con- P.118. freres, d'avoir entrepris une matiere si relevée & si difficile, Il dit que c'est son amour pour eux qui l'y a contraint, & qu'il n'a pu refuser à l'Eglife ce devoir, auquel le service qu'il luy avoit voué, l'engageoit, ni ce témoignage que sa qualité d'Évesque l'obligeoit de rendre à la verité; après lequel il doute, s'il ne luy scroit point encore plus avantageux de mourir, qu'il ne luy seroit agreable de retourner avec eux. Il les prie de se souvenir de son exil dans leurs prieres, & les exhorte à conserver toujours leur foy inviolable & fans tache, comme ils avoient fait jusques alors. Saint Jerome appelle ce traité des Synodes, un livre tres long, Hier, ep. 6, p. g.

& neanmoins il ne laissa pas de le copier de sa main à Treves, b. 'C'est dans ce livre que S. Hilaire parle du mauvais état des dix Hilde syn. p. provinces d'Afie, qui est l'endroit que Vincent le Rogatiste al- 131-1,4 lequoit contre l'Eglise. Facundus en cite plusieurs passages , & 67.1.(169.1.). approuve la condescendance dont ce Sainty use pour tascher de 6 Fac.l.toc. 6. p.

diminuce le nombre des ennemis de la verité.

'Il y en eut au contrairc qui condannerent cette conduite Hil, B.pr. (yn.p. Nova 9. charitable: & le Saint se crut obligé d'en faire l'apologie par de 1146.1147. petites notes marginales qu'il mit aux endroits que ces personnes blasmoient, [Il leur répond avec le mesme esprit de paix & de douceur qui l'avoit porté à menager les Orientaux: l'il leur resp. apo.p. 1105. montre qu'ils n'ont pas affez bien compris ce qu'ils blafment; 41107, a. que s'il tasche d'excuser certaines expressions des Orientaux, p. 1106.c. il fait affez voir qu'elles ne suffisent pas pour exprimer la verité de la foy, puisqu'elles ont besoin d'estre justifiées, comme estant

450-453||.11.C.5.

naturellement susceptibles d'un mauvais sens j'qu'en priant les

p.1107.b.

P.1208.b P.1107.2

Orientaux de bien recevoir ce qu'il leur dit, il donne affez à entendre qu'il ne les approuve pas j'qu'il témoigne affez dans son ouvrage qu'il neles veut pas louer, puisqu'il dit expressément qu'il les epargne; qu'il leur declare assez ouvertement qu'ils ne font point encore dans la vraic foy, lorsqu'il dit, qu'ils donnent une grande esperance de la rétablir; que s'il ne s'eleve pas partout avec vehemence contre eux, ce n'est point par foiblesse ni par lascheté, & qu'il le marque assez en quelques endroits, où raportant des erreurs inexculables de leurs professions de foy, il les combat avec toute la force possible, & en inspire une extrep.1206.e|1207.e. me horreur.'Il s'y adresse quelquefois à un Lucifer qu'il appelle fon seigneur & son frere: ce qui marque que c'estoit un Evesque: l'Et il n'y a pas lieu de douter que ce ne soit l'Evesque de Cagliari que sa dureté rendit schismatique. l'Aussi Marcellin & Faustin Prestres Luciferiens, ne sont pas de difficulté d'appeller

pr.p.1146.5 9. Mar.& F.p.19.

#### ARTICLE X.

S, Hilaire, le fauteur des herctiques.

S. Hilaire écrit à sa fille : Compose les livres de la Trinité.

Boll.tt. jan. p. 791.57.

Nous pouvons'mettre en ce mesme temps la lettre qu'il Notine écrivit à sa fille nommée Apre. J'Il avoit appris par une revelation, selon Fortunat auteur de sa vie, ou plus probablement par une lettre de sa femme, ]qu'il avoit laissée à l'oitiers avec sa fille, qu'un jeune homme de condition, fort riche & fort bien Hilad fil. p. 12. fait, recherchoit fa fille en mariage, & il avoit aussi receu une lettre de cette fille unique, comme il l'appelle, qui luy témoignoit estre bien faschée de ne le point voir depuis si longtemps, [Elle favoit apparemment alors que 12 ou 13 ans.] Le Saint luy souhaitoit par des prieres continuelles, la grace de n'avoir que J.C. pour epoux.[Ainsi prenant l'occasion qui se presentoit pour la porter en la maniere dont son age estoit capable, à n'aimer que luy, ]il le luy depeint fous la figure d'une robe & d'une pierrerie, dont il luy dit des merveilles, & qu'on luy avoit, dit-il, promises pour elle, pourvu qu'elle meprisast & qu'elle rejettast tous les autres habits magnifiques, & toutes les pierreries qu'on luy voudroit donner; surquoi il luy demande sa réponse, mais il veut qu'elle la fasse elle mesme, sans rien demander à personne. Il luy envoie aussi deux hymnes, l'une pour le matin, & l'autre pour le

Boll, tj. jan.p. 791.57.

foir, 'Car S. Jerome nous apprend qu'il a composé diverses poesses. Hier ville cato Nous n'avons que l'hymne du matin, dont la derniere îtrophe P-198. a bien pu estre a joutée depuis. Il dit encore à sa fille, que s'il y a quelque chose dans les hymnes ou dans la lettre qu'elle n'entende pas, el le le demande à sa mere, dont il parle avec estime.

Fortunat affure que cette lettre se gardoit encore à Poitiers Boll. 11. jan. p. comme un threfor, [deux-cents ans après.] Il ajoute que quand 79:57. S. Hilaire fut revenuà Poitiers[en 360,]il demanda à la fille, fi "517. elle vouloit bien un mari qu'il luy avoit trouvé; à quoy ayant répondu qu'elle effoit toute preste, il obtint par ses prieres, que Dieu la retirast à luy sans douleur & sans maladie. On l'honore p. 791. 4 Saust. p.

commeune fainte vierge le 13 de decembre.

'Les douze livres de la Trinité furent un fruit de l'exil de S, Hilde Tringle Hilaire, [quoique nous n'en puissions pas marquer l'année,]bIly a neanmoins apparence que ce fut seulement depuis que Macedonc eut commencé à dogmatizer contre le S. Esprit, dont Saint Hilaire fut obligé de foutenir la divinité dans son dernier livre. 'Les seules raisons qui le porterent à composer cet ouvrage, fut 1.5.p. 35.2.2.b. l'obligation de prescher la verité que l'Eglise luy avoit imposée en l'elevant à l'episcopat ; & le desir de servir au salut de plusieurs ames, dans la confusion où l'heresie, qui dominoit presque partout, avoit mis l'Eglise.'Il témoigne s'estre entierement confa- 1.1.97.8, cré à cet emploi; mais qu'il n'y pouvoit réussir que par la grace & la mifericorde de Dieu, laquelle il demande par une fort belle priere.'Il marque que c'est avec regret & par la seule necessité de 1.2,p.8.e. refister aux heretiques, qu'il entreprend en tremblant de traiter d'une matiere si difficile & si relevée, & de défendre des veritez qui ne devroient estre l'objet que d'une humble foy & d'une profondeadoration, Il semble avoir fait cet ouvrage à deux fois. Car il dit que son quatrieme livre est fait longtemps après les 1.4 5.19, e.d. autres '& il parle du cinquieme comme s'il effoit le fecond, 'Il 1,5 pat. c. refute particulierement dans ces douze livres, la lettre qu'Arius (14.p.a.a.). 6p. écrivit de Nicomedie à S. Alexandre son Evesque, des le commencement defon herefie.

Saint Jerome intitule ces livres , Contre les Ariens; d'Il dit qu'ils Hier, v. ill, e, imitent le ftyle aussibien que le nombre de ceux de Quintilien. "Il marque particulierement le sujet de l'onzieme livre, Saint e, Augustin cite & approuve la maniere dont il explique ces esparation

1. Je ne la trouve ni dans le marcyrologe Romain, ni dans celui de Ferrarius, 1, dans le neuvieme livre, p.79.2.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

paroles celebres, Que le Fils de l'homme ne sçait pas le jour du fAugenston,

L11

C.24 P.10(4. 4 Leo, cp.114.p. 704-707

p.549.2.

Cald, inft, c.16.

Casade Inc. Le. jugement. Cassien en cite divers passages contre Nestorius, & les appelle les livres De la foy. Saint Leon en cite au di plusieurs, tirez du deuxieme & du neuvieme livre fur la foy, contre les Nestoriens & les Eurychiens, Caniodore met ces sivres sur la Trinité, à la teste de tous ceux qu'il faut lire, pour confirmer la foy de l'Eglifesur ce mystere, & eviter les pieges des heretiques. Il dit qu'ils sont écrits avec beaucoup d'eloquence & de profondeur, s'il faut user de ce terme; mais je ne sçay pourquoi il en Vig.in Eur.l.s. conte 13 au lieu de 12. Vigile de Tapfe cite ausli son neuvieme

\$ 25.21.P.79. Fac.l.1.c.4.p.

Lcon, Facundus allegue un endroit du troisieme.

p. 976.d.c| Phot. C.119. p. 308. 1.

livre, pour défendre contre les Eutychiens la celebre epiftre de S. Divers Grecs ont aussi cité les livres de S. Hilaire sur la Tri-Leont, in Nest, nité, comme l'Leonce de Byzance & S. Ephrem d'Antioche, qui & Eut.l. 1.44. les intitulent Sur la foy. Le dernier donne à S. Hilaire le titre de Confesseur.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XI.

S. Hilaire affifte au Concile de Seleucie ; va ensuite à Constantinople.

N tint en 359 les Conciles dont on avoit parlé l'année precedente. Les Occidentaux s'affemblerent à Rimini,"où v. es Ariens S. Phebade d'Agen & S. Servais de Tongres, témoignerent plus 578-84. de fermeré & de lumiere que tous les autres, & neanmoins ils tomberent enfin eux melmes dans le piege que les Ariens leur avoient tendu, & autoriferent, fans y penfer, par leur fignature, les blasphemes de l'Arianisme,

Le Concile des Orientaux fut assemblé "sur la fin de septem- Ibid. 58c. Hillin Confil. bre à Seleucie en Ifaurie. \'Saint Hilairey fut envoyé avec les ausup.la.p.164, tres. Ce n'est pas que l'Empereur eust rien ordonné de luyen particulier : mais comme les ordresde la convocation du Concile comprenoient tous les Evesques, le Vicaire du Prefet, & le Gouverneur de Phrygie où il estoit depuis quatre ans, l'obligerent d'y aller comme les autres, & luy fournirent pour cela les commoditez publiques, [Neanmoins nous ne trouvons point que les autres Evelques, qui avoient esté bannis comme luy dans la mesme province, ou aux environs, y aient esté appellez. On peut croire de quelques uns d'eux qu'ils estoient déja morts. Mais S. Eufebe de Verceil, & Lucifer, ont furvécu de beaucoup; & ilsn'y paroiffent point non plus que ceux-ci. Il feroit peuteffre difficile dedire, qu'ils peuvent y avoir affifté, quoique les hiftoriens ne le marquent pas. l'Les Benedictins croient que Basile Hil. vit. P. 2.103. d'Ancyre peut avoir contribué à y faire venir S. Hilaire, dont il 2 pouvoit esperer d'estre appuyé, parceque ce Saint l'avoit loué peu auparavant. Mais S. Sulpice Severe n'en donne point d'au- Sulp. p. 164. tre raison que la convocation generale des Evesques. Ce sut une conduite bien particuliere de la providence, de faire venir en ce lieu où l'on devoit traiter des matieres de la foy, un homme aussi éclairé sur cela que S. Hilaire,

'On raporte qu'estant entré un dimanche dans l'eglise d'un Bolleteian.P. bourg qui se rencontroit sur le chemin, une fille payenne nom- 79:59. mée Florence, fendit la presse du peuple, criant à haute voix, que le serviteur de Dieu estoit là; & que prosternée à ses piez, elle le pria instamment de faire le signe de la Croix sur elle, pour la faire catecumene. Florent son pere & toute sa famille, imiterent & receurent tous ensemble le saint battesme. Depuis ce temps là Florence ne voulut plus quitter le Saint. Elle abandonna son pere & tous ses parens, & le suivit jusqu'à Poitiers, où l'on dit qu'on p.791.c. l'honore au jourd'hui comme une Sainte le premier de decembre, Ferrarius met le 17 de juillet une Sainte Florence disciple de S.

Hilaire Eveloue.

\$ 86, 87.

'Saint Hilaire fut receu tres favorablement de tout le monde à Sulp. p. 164. Seleucie, & s'v acquit une affection & une estime universelle: desorte que tout banni qu'il estoit, on le mit au rang de ceux qui devoient opiner dans le Concile. Ce fut là qu'il rendit un témoignage authentiqueà la pureté de la foy des Occidentaux, en protestant qu'ils n'avoient point d'autre doctrine que celle du V.les Ariens Concile de Nicée: Mais"il cut la douleur d'y entendre proferer Hil.in Conflit,

des blasphemes qui luy firent une extreme horreur. [Ainsi il se P.114.2,d,c, retira bientost de ces assemblées, où tout blessoit sa sagesse & sa pieté, & où il pouvoit craindre de se voir engagé à des choses qui eussent pu melme blesser sa conscience. On ne dit point que parmi tant d'ennemis de la verité, il ait jamais caché sa foy. l'Mais p.115.1.a.b. il cachoit quelquefois sa science pour faire parler les heretiques, & voir jusqu'où pouvoit aller leur impieté.

'Aprés que le Concile fut fini, & eut envoyé des deputez à Sulp. 1.2.162. Constance, S. Hilaire alla avec ces deputez à Constantinople, pour savoir ce que l'Empereur ordonneroit de luy, & s'il le vouloit renvoyer en son exil[de Phrygie, Il y vit la verité enticrement opprimée par le credit des purs Ariens, qui dominoient absolument à la Cour. l'Les deputez mesme du Concile de Ri- Hil.fr.1.p.g.14.

t. Il la met in Dania, Je ne fcay ce qu'il veut dire. Il cite Canifius,

mini"fe joignirent à cux, & ils s'eleverent mesme avec de grands 11.431.
cris contre S. Hilaire, lorsque malgres la violence de ce torrent
qui emportoit tout le monde, il cut la hardielle de soutenir pabliquement la divinité de J. C. "Le Concile tenu à Constanti11.531.
nople l'au 560, au mois de janvier, augmenta encore les may
de l'Eglie, en deposant & faisant hannir divers Evesques de
l'Orient, qui ettloient moins impies que les autres.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XII.

S. Hilaire demande audience pour défendre la foy opprimée : On le renvoie à son Eglise.

Hil,ad Conf.L 3,p.130.2,c[131, 1.a, # Hier.v,ill.c, 100,p.198.c] Sulp,L.p.168, 6 Hil,ad Conf. L.j.Pa119.2,c.d.

[ A U milicu de ce feu, & ] forfque le Concile de Conflantinople fe tenoir e corre. S. Hillaire voyant l'extreme peril où
eltoit la verité, prefenta luy méme publiquement à Conflance
"une requetle celebre dans l'antiquité, {& qu'il a plu à Dieude Notate
conferver judques à nous. } Le Saint y dentande premierement
de conferer avec l'auteur de fon exil, (c'elfoit Saturnin d'Arles.)
qui efloit alors dans la mefine ville (de Conflantinople.] Il laifle
à l'Empereur le choix du lieu, & de la maniere que fe devroit
faire cette conference. Il fe promet d'obliger fon adverlaire à
avouce les faufletze qu'il avoit commifse contre luy, & s'engage,
non à demander par grace la confervation de fon evéché, mais
de vieillir dans la penietnee au rang des laïques, fi on pouvoit

d[110,1,c,

p.110.1,c.

p.121.3.2. p.110.2.d.

p.111,1,b,

lainceté d'un Evefque, ou de la piecé d'un laïque.

'Il declare enfuise qu'il ne s'arrelle pas beaucoup à cette demandes mais que voyant l'état deplorable où la religion efloit reduire, il fippile l'Empereur de luy accorder une audience,
dans laquelle il pufit traiter la matiere de la foy felon les Erritures, en prefence tant de luy que de tout le Concile, 'se mefine à
la vue de tout le monde !Il demande cette grace pour les Eglifes & pour l'Empereur mdme, n'en ayant nul bedoin pour luy,
parcouyil n'avoit rien champé de la foy qu'il avoit recue de
Dieu, en forte qu'il n'avoit rien à apprendre de nouvean fur ce
tijet. 'Il prome qu'ayant à parler en une affaire fi celbere, à la
vue de tout le public, & en la prefence d'un fynode où l'on efloit
encore divife fur cette matiere, il ne diar rien qui ne foit pour
l'honneur de l'Empereur, pour le maintien de la foy, & pour
l'union & la paix de l'Orient & de l'Occident.

prouver qu'il eust commis quelque chose d'indigne ou de la

De Helby Golyd

'Il y parle de luy mesme avec beaucoup d'humilité, mais il se p.110.1.c.d. releve en mesme temps en Dieu d'une maniere tout à fait digne d'un Saint & d'un Pere de l'Eglise.'Il y décrit aussi admirable- 1. ment le defordre de tant de symboles & de formulaires, qu'on avoit faits depuis le Concile de Nicee, particulierement, dit-il, r.c. l'année precedente, où l'on en avoit vu quatre differens, dont le premier paroift estre celui de Sirmich, daté du 22 may, le second celui d'Antioche renouvellé par les Semiariens à Seleucie, le troifieme celui de Nicé ou de Rimini, le quatrieme celui des

Acaciens à Seleucie.]

'Sulpice Severe nons apprend que les Ariens rejetterent bien Sulp.1,s.p.168, loin la proposition de Saint Hilaire, & qu'ils aimerent mieux se resoudre à le renvoyer en France, comme un homme qui semoit partout la discorde, & qui troubloit la paix de l'Orient, Il dit qu'on le renvoya en France fans le relafcher de fon exil. [On luy laissa peutestre toujours quelque garde, ou quelque autre marque d'exilé, Car il est difficile de croire avec quelques moder- Hilvis, B.p. 112. nes, que cela fe puisse expliquer simplement par ce que dit Fortu- d. nat, que ce Saint regarda son retour en France, comme un joug plus dur que fon exil', parceque les disputes n'estant pas finies, il laissoit encore l'Eglise dans le trouble.

#### ARTICLE XIII.

S. Hilaire cerit contre Conftance, Urface, & Valens.

VANT"que la colere des Ariens fist accorder à S. Hilaire Bar. 560.5 \$. A fon retour en France, voyant, comme l'on croit, que fa requeste, & toute la moderation dont il avoit use jusques alors, avoient esté inutiles, il crut ne devoir plus rien menager, & écrivit le livre, ou plutost l'invective contre Constance, que nous avons encore; dont le style qui n'est propre qu'à un homme qui a le martyre dans le cœur, offenferoit ceux qui ont plus d'amour pour leur repos, que de zele pour la verité, & qui mesurent la fainteré par les regles d'une prudence, que les Saints cuffent peutestre appellé une lasche timidité.]

'Il rend luy melme admirablement raifon de cette force fiex- Hillin Conf.l.s. traordinaire, & dont il n'avoit point encore ufé jusques alors : P. 113.113. '& il finit cette apologie de fon zele, en difant que fi les faits qu'il p.11,1.ab. avançoit estoient faux, il vouloit bien passer pour un infame medifant; mais que s'il n'avançoit rien que de veritable, il ne paffoit

Lll iii

pas aussi les bornes de la liberté & de la modestie apostolique. dans la maniere dont il reprenoit des desordres, sur lesquels il s'estoit tû si longtemps,'Il se défend particulierement sur le titre 2.b-114.2.c. d'Antechrist qu'il donne à Constance, & il le prouve fort bien,

en décrivant la persecution qu'il avoit excitée contre l'Eglise, 'Il raporte enfuite ec qui s'estoit passé au Coneile de Seleucie, p.114.C-115.1.C. P.115,d-2,c. 'd'où il prend sujet de traiter divers points de la foy, commen-

cant par le faux principe de Constance, qui vouloit rejetter tous les termes qui n'estoient pas de l'Ecriture.'Il refute le terme de 1.C-716.1.C. femblable que Constance vouloit seulement que l'on accordast à

I.C.'Il montre la confusion & l'indignité de tant de formulaip.116.C+1.C. res que l'on faisoit & que l'on abolissoit tous les ans, & passe à la P.117.118. défense de celui de Nicéc. Il finit par là cet écrit qui a paru im-

parfait à plusieurs personnes. Les Benedictins au contraire, Hil.B.in Conf. montrent que ce sont des additions tirées des livres de la Trinité, mais mal ajustées, qui le font paroistre imparfait: '& ils citent les endroits d'où ces passagessont tirez. Arnobe dans sa dispute avee Serapion, cite ee que S. Hilaire avoit écrit contre Constan-

cc. Mais il en raporte un passagesque je ne trouve point dans cet ouvrage de S. Hilaire. Et il est plus digne d'un ouvrage suppo-

fé, que d'un veritable de ce Pere.

Ce fut peutestre aussi en ec mesme temps, J'que Saint Hilaire 100.p.198.d. écrivit son livre contre Ursaec & Valens, où il faisoit l'histoire des Conciles de Rimini & de Scleueie, [Et e'est apparemment Ruf.de Ori.p. ce livre que marque Rufin l'Iorfqu'il dit que S. Hilaire avoit fait 196.d.

un livre plein d'une instruction tres ample, pour corriger ceux qui estoient, tombez dans le Concile de Rimini, Il en raconte Hier, la Ruf.l. une histoire affez celebre, que Saint Jerome soutient estre fausses 2,7,2.p.121.b. 1 & tout le monde suit son sentiment : ce qui nous dispense de la raporter. S'il y avoit quelque lieu de la foutenir, il femble qu'on la

pourroit mettre dans la conference de Milan en 364. Mais cela

mesme a peu ou point de probabilité.]

'On croit que c'est ce livre contre Ursace & Valens, dont on nous a donné des fragmens en 1598, dautant que le titre du manuscrit porte, que c'est le livre de S. Hilaire de Poitiers, qui explique exactement comment, pour quelles raisons, & à l'instance de qui on a affemblé le Concile de Rimini contre le symbole de Nicée, On voit par la preface & par d'autres endroits de cet ouvrage, qu'il a esté écrit lorsque la persecution de l'Eglise du-

roit encore, [& par consequent du vivant de Constance.]'Il contenoit beaucoup de lettres & d'actes de Conciles, & com-

pr.p.1236.5 15. p.1158-1160. Arn, fer, p. 148,d.

Hier.v.ill.c.

Hil,fr.pr.p.4.1, fr. I. P.I.

fr.1.0.4.5.17 Blond.prim.p. Hil.fr.t.p.6.

mencoit par l'histoire du Concile d'Arles, dont il yest parlé comme d'une chose fort recente,'Il devoit contenir la justifica- P.13tion entiere de S. Athanase, 'Il y est aussi parlé de ce qui se passa à p.51.&c. Constantinople aprés les Conciles de Rimini & de Seleucie,

[Ce qui nous en reste au jourd'hui, consiste principalement en diverses lettres dont la pluspart ne se trouvent nulle autre part; & en quelques discours mélez de costé & d'autre, l'sans qu'on y pravoie presque aucune suite; quoique le style & le genie de Saint p.11B'ond.prim. Hilaire s'y remarque affez, pour ne pouvoir douter que cet P.479. ouvrage ne soit de luy. Blondel croit que la finien est tirée de Blond, prim. p. quelque autre ouvrage, fait plusieurs années depuis par Saint 479-Hilaire, & qui contenoit, comme on le voit par la fin, les suites

des Conciles de Rimini & de Seleucie : ce qu'il juge par quelques Hil.fr.1.p.17.41. lettres qui y font, écrites en 363, & melme en 366.

Enfuite de ces fragmens il y a comme un nouveau livre qui fra, contient aussi diverses pieces du mesme temps, & qu'on attribue, comme le precedent, à S. Hilaire, Blondel ne croit pas neanmoins Blond.prim.p. qu'il soit de luy, parceque les paroles qui en lient quelquefois les 486. pieces, sont indignes du style de ce saint Docteur. Les deux au- p. 456. tres raisons qu'il en allegue, aprés le Cardinal du Perron, ne le prouvent point dutout. [Mais cela ne diminue pas l'autorité des pieces de ce recueil, qui se défendent affez d'elles mesmes: & nous ne laissons pas de citer ce recueil comme la seconde partie des fragmens de S.Hilaire.]

の発展のの基準のの基準の発展の発展の対策の対策等の対策等の対策の対策をの対策の対策を

ARTICLE XIV.

Quelques miracles de S. Hilaire dans les Gaules : Il y rétablit l'Eolise ép la foy: Concile de Paris.

Pour reprendre l'histoire de Saint Hilaire, il faut, selon ce & on le peut encore montrer par divers témoignages de l'antiquité. On peut juger quelle joie toute l'Eglife de France, & celle de Poitiers en particulier, eut du retour de ce saint Confesseur.] 'Les peuples qui se regardoient comme exilez par la privation Boll. 11. Jan. p. de leur pasteur, crurent recevoir la liberté de revoir leur patrie, 791.5 15. lorsqu'ils virent revenir ce grand Evesque.'S. Martin qui estoit Sulp.v. Martie, alors retiré dans l'isse Gallinaire pres d'Arbenga sur la coste de 4.9.190. Genes, ]ayant appris qu'il avoit eu permission de revenir à son

z, depuis la page 37 de la premiere impression.

Églife, voulut aller à Rome audevant de luy: mais ayant trouvé c.s.p.190,191, qu'il estoit déja passé, il le suivit par le chemin qu'il savoit que ce Saint devoit tenir. Il fut receu de S. Hilaire avec beaucoup de joie, & bastit un monastere auprés de la ville[de Poitiers.]

Boll.tj.jan.p. 792.516 a Gr. T.b. Fr.l. 2. c.19.p.19. Boll.11.jan.p. 791.791 \$ 17.18.

P-792.5 14.

Hier,thr.

'Ce fut peu de tempsaprés ceci, que Saint Hilaire ressuséita un enfant mort sans battesme, comme il est porté dans sa vic. Saint Gregoire de Tours témoigne qu'on lisoit que ce Saint avoit reffuseité des morts. Fortunat parle ensuite de la mort de sa fille & de sa femme, [& il faut avouer que ce qu'il en dit n'est pas tout

à fait ailé à croire.]'Il raporte aussi qu'y ayant"une isle inhabita- No T # 14. ble à cause des serpens dont elle estoit pleine, le Saint y alla, & y planta un bafton, audelà duquel les ferpens n'oferent jamais

passer depuis.

S. Hilaire que Dieu par un miracle tout extraordinaire avoit rétabli dans son Eglise au mesme temps qu'on en ehassoit les autres, n'eut pas sans doute de desir plus pressant que de reparer les ruines que le Concile de Rimini avoit faites à l'Eglife, l'Saint Jerome dit qu'en cette année là mesme, qui est l'an 360, la France condanna par son moyen les fourberies de ee Concile: [ & assurément la revolte de Julien, qui prit le titre d'Auguste dans les Gaules l'an 360, put bien faciliter cette condannation, & donner moyen à la France de se rendre en cela l'exemple de toute l'Eglife, Mais quoy qu'il en foit pour le temps, voiei ce que Sulpice Severe nous apprend sur ec sujet des travaux de S. Hilaire.

Sulp.1, 1. p. 169.

'A prés avoir, dit-il, parcouru presque toute la terre, infectée par la contagion de l'heresie, il ne savoit à quoy se resoudre, & le trouvoit accablé de mille inquietudes. La pluspart estoient d'avis de n'admettre point dutout à la communion ceux qui avoient approuvé le Coneile de Rimini, Mais pour luy, il jugca plus à propos de rappeller tout le monde à la penitence & à la correction de leur faute. Il affembla pour ce sujet divers Coneiles dans les Gaules; & là presque tous les Evesques avant reconnu l'erreur où ils estoient tombez, il fit condanner ce qui s'estoit fait à Rimini, & rétablir la foy de l'Eglise en l'état où elle estoit auparavant.

IbiHil,ft,s.p.4,

Saturnin Evelque d'Arles, qui estoit certainement un tres méehant homme, & un esprit tres dereglé & tres corrompu, s'opposoit à un dessein si salutaire. Mais ayant esté convaincu de

e. condemnane, reformane. Les Benedictins afforent qu'il faut lire condemnevie, reformat ét, s'ans dite s'ils l'one trouvé ainsi dans quelques manustries. Mais la coustruction du texte de S. Sulpice le demande, Hillyit . P. parp. C. & le fens y cit rout à fait conforme.

plusicurs

plufieurs crimes abominables que l'on diffimuloit depuis longtemps, outre la tache infame de son heresie, dont ses propres écrits le convainquoient, il fut chassé de l'Eglise par tous les Evefoues de France: [d'ou vient sans doute que] son nom ne se Anal. 1, p. 431, trouve point dans une ancienne liste des Evelques d'Arles, tirée, comme on croit, des diptyques de cette Eglife, comme on n'y trouve point non plus celui de Marcien qui s'estoit joint à Novatien cent ans auparavant. On croit que Saint Concorde qui Gallebr.LLP.31 assista l'an 374 au Concile de Valence, fut son successeur.

'Ainfi les forces du parti des Ariens fe trouverent abatues, Sulp.1.2,p.169. par la perte de celui qui en efloit le chef en France. Paterne de Perigueux qui n'avoit pas moins de fureur que luy, & qui faisoit une profession ouverte de l'heresie, sut aussi deposé de l'episcopat; & on pardonna à tous les autres, Mais tout le monde a reconnu comme une verité constante, que nostre France fut redevable à S. Hilaire seul du bonheur qu'elle eut d'estre delivrée du crime de l'herefie.

'Baronius croit que l'un des Conciles qui furent alors tenus en Bar. 361.5246. France, est celui de Paris dont nous avons la lettre dans les frag- 146. Nor 1 15. mens de Saint Hilaire. ["On ne convient pas tout à fait de l'année

où on le doit raporter: mais il y aassez d'apparence qu'il le faut mettre des l'année 360, quelque temps après que Julien eut esté declaré Auguste, & que S. Hilaire fut revenu dans les Gaules, ou au plustard en 361.

'La lettre que nous avons de ce Concile est comme la réponse Hillfrant. à une autre que les Evesques d'Orient deposez & bannissau commencement de l'an 360, Javoient écrite à Saint Hilaire, par pa, laquelle ils approuvoient le terme de substance, demandoient p.3. que l'on tinst pour excommuniez Auxence, Ursace, Valens, Caius, Megafe, & Justin; qu'on rejettast aussi tous les Evesques apostats mis à la place de ceux qu'on avoit chassez, & que l'on condannast quelques propositions qu'ils avoient attachées à leur

'Les Prelats de France écrivant à ces Evelques d'Orient en ge-france neral, aprés avoir rendu graces à Dieu de les avoir delivrez eux mesmes de l'heresie, '& de leur avoir fait connoistre les veritables 1.1. fentimens des Orientaux, font une profession ouverte, & une explication tres claire de la Confubitantialité, renoncent & se P.3. retractent de tout ce qui s'estoit fait par ignorance contre leur

r. Je ne (çay pourquoi que lques nouveaux auteurs mettent cette depolition dans un Concile de Beziers, Bill. de P. P. J. H. [dont les anciens ne partent soint.]

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

M m m

458 devoir[à Rimini,]promettent d'executer tout ce que les Orientaux demandoient d'eux fur peine de deposition & d'excommunication contre ceux qui y contreviendroient dans les Gaules. particulierement touchant l'excommunication d'Auxence & des autres; parceque S.Hilaire qu'ils appellent un fidele predicateur du nom de Dieu, avoit declaré qu'il ne pourroit avoir de paix avec ceux qui suivroient leurs erreurs. Ils leur font savoir aussi que Saturnin avoit esté excommunié par tous les Evesques de France qui en avoient déja écrit deux lettres, tant à cause de fes anciens crimes, qu'à caufe de son heresie.

AND CONTROL CO

#### ARTICLE XV.

S. Hilaire & S. Eusebe travaillent pour l'Eglise en Italie.

[ CAINT Hilaire ayant donc affermi l'état de la religion dans les Gaules, passa en Italie, Joù il travailloit pour le mesme fujet lorsque S. Eulebe de Verceil y arriva s[ce qui selon la suite de l'histoire, ne sauroit se mettre avant l'an 363. Ces deux grands Saints s'unirent donc ensemble pour rétablir & pacifier toutes chofes: \( \text{C'estoient comme deux grandes lumieres de l'univers, \) qui éclaircrent par la splendeur de leurs rayons, l'Illyrie, l'Italie, & les Gaules, & qui bannirent des lieux mesmes les plus reculez & les plus fecrets, les tenebres de l'heresie. Mais Rufin, quoique Italien, reconnoist que Saint Hilaire agissoit avec encore plus d'application & de fuccés; tant à cause de la douceur & de la moderation de son naturel qui luy faisoit aimer la paix, que pour la reputation de sa doctrine, & l'adresse avec laquelle il savoit

perfuader les autres. Hillio Aux.v.

P-4-

P-5.

p.4.

c.31.p.249.

c.31.p.149.

ILL. L.

'S. Hilaire dit qu'il avoit cherché tous les moyens po ff bles pour établir la paix dans les lieux d'ou elle avoit cité bannie, pour la faire fleurir où il la trouvoit troublee, & pour la rendre inebranlable où il l'avoit trouvée établie; mais que les pechez des hommes & la malice des precurscurs de l'Antechrist, ne luv avoient pas permis d'estre l'auteur ou le ministre d'un si grand bien, C'est ce qu'il dit à l'égard de l'Eglise de Milan, dont il n'avoit pu empelcher qu'Auxence ne tronblast encore le repos; mais cela n'empefche pas qu'il n'ait réuffi à l'égard de plusieurs autres.}

Mar.& F.p.54. Zosime intrus par les Ariens dans l'Eglise de Naple, "fut un de v.les Ariens ceux qui se réunirent à l'Eglise; & il fut receu comme Evesque, 560.

[Ce fut peutestre en ce temps-ci que le Pape Libere écrivit à

tous les Evesques Catholiques de l'Italie la lettre qui nous a esté conservée dans les fragmens de S. Hilaire.]'Il y declare que ceux Hilff, LP. 17.18. que leur ignorance fair tomber dans les pieges des heretiques, peuvent s'en relever par la confession du symbole de Nicée, & rentrer par ce moyen dans leur premier état, conformément au sentiment de tous ceux de l'Egypte & de l'Acaïe; quoique, dit-il, quelques uns trouvent cette conduite foible & lasche, & taschent de s'y opposer par une censure trop rigoureuse; par où il semble taxer Lucifer. Il exhorte ceux envers qui l'on usoit de cette indulgence, à témoigner d'autant plus de zele contre les auteurs des maux de l'Eglise, qu'ils auront plus de douleur de la faute où ces heretiques les ont fait tomber, & qu'ils les doivent regarder comme les homicides de leur ame.

[Nous avons encore dans S. Hilaire une lettre des Evefques d'Îtalic à ceux d'Illyrie, par où S. Eusebe de Verceil venoit de paffer,]'Ils y témoignent leur joie de ce que Dieu avoit aussi pasregardé l'Illyrie d'un œil favorable, de ce que cette province commençoit à rejetter l'infidelité sous le joug de laquelle elle avoit gemi, & de ce qu'elle entroit enfin dans les fentimens de la veritable foy. Ils les affurent que pour eux, ayant reconnu le malheur où ils estoient tombez à Rimini, ils avoient cassé parun consentement de toutes leurs provinces les decrets de ce Concile, & estoient revenus à la foy de leurs peres, c'est à dire à celle de Nicée. Ils les prient de faire la mesme chose, ou de le faire faire aux autres qui ne s'estoient pas encore acquitez de ce devoir; parceque sans cela ils ne peuvent avoir la paix ni la communion avec personne. Ils a joutent qu'il y a longtemps qu'ils savent que Urface, Valens, & leurs affociez, s'estoient declarez dans l'Illyrie chefs des Ariens & des Acciens, & qu'ils avoient esté condannez: (d'où l'on peut tirer avec affez de vraifemblance, que les Prelats d'Illyrie avoient écrit les premiers à ceux d'Italie, & leur avoient parlé de l'heresie d'Urface & desautres.]

DEBESSE ANG SE DE PROPERTIE DE SE DE S

ARTICLE XVI.

Saint Hilaire reduit Auxence à confesser de bouche la divinité de J.C. dans la Conference de Milan.

AINT Hilaire estoit encore en Italie, lorsque Valentinien, Norus. ) fait Empereur le 26 fevrier de l'an 364, vint en Italie'la mesme année. Il arriva à Milan vers le mois de novembre, & y Mmm ij

avant sans doute trouvé le peuple Catholique qui ne s'assembloit point dans les eglifes pour ne pas communiquer avec Auxence, il fut d'autant plus faiché de cette division, que voulant faire quelque sejour à Milan, il estoit contraint d'y prendre part luy mesme, de se declarer pour l'un des deux partis, & mesme de s'assembler hors de l'eglife contre l'honneur & la dignité imperiale, ou d'ofter l'eglife à Auxence, ce qui estoit contre la volonté qu'il avoit de ne faire aucune violence à personne sur le sujet de la religion. Il ne faut pas douter d'ailleurs qu'Auxence ne renonçast en apparence à l'Arianisme, & que par quelques termes ambigus, il ne s'efforçast de tromper des personnes instruites de ces choses, comme le peuvent estre un Empereur & des gents de Cour, A cela il faut joindre un defaut affez ordinaire aux gents de bien qui sont dans le monde, d'aimer beaucoup la paix & l'unité qui est toujours fort commode, & d'avoir plus de chaleur pour elle que pour la verité, lorsqu'on ne peut la défendresans quelque petite peine

de corpsou d'esprit,

Hil.in Aux.p.

p.123,2,c|2,b,

P.112,1.C

le monde à fefoumetre à Auxence, C'eft en effec ce qu'il voulut afire i 3'ec e faint Roy, dit S. Hiliare, f voulb l'Eglife de Milan qui foutenoit la Condubtantialité, par un edit tres fafcheux, con de du prieté, Hiliare & S. Eufebe ne le purent fouffrir. Hexciterent le peuple Catholique, [qui refnia apparemment d'y obeir, & Straita Auxence d'heretique, 'S. Hiliare web, Eufebe ne le purent fouffrir. Hexciterent le peuple Catholique, [qui refnia apparemment d'y obeir, & Straita Auxence d'heretique, 'S. Hiliare he fe contenta pas de cela a) Katas crainte de paffur pour importur il prefent une requefle à Valentinien, jar laquelle de l'adectarie qu'i Auxence effout un blafphamateur, qu'il l'éfalloi tenir pour entierement ennenil de Je 3 u S C H x i 3 T, & qu'il réfloit point dutout dans la foy ou le Frince & tous les autres

La fuite naturelle de ces principes dans l'état où eftoit alors Valentinien, eftoit de réunir l'Eglife de Milan, & d'obliger tout

le croyoient,
'L'Empereur touché de cette declaration, ordonna qu'Hilaire

p.113.1.C.

8. Auxence confereroient ensemble avec environ dix autres Evedques', an ombre dedquels ettoi a paparemment S. Fuébe, 'en pretence du Questeur 8. du Grand-maistre du Palais. Auxence commença par des formalitez du bareau, stifant qu'Hilaire qui avoit etté depoit par Saturnin, ne devoit pas paroitire là comme Evedque, 'éx qu'in en pouvoit tenir rang ni d'accufateur, ni de juge, 'Saint Hilaire nei s'arrette pas à raporter ce qu'il répondit à classe au classe au programme de la conference de la care d'acture de la case de la case d'acture de la case d'acture de la case d'acture de la case de la case

mais traiter de la foy comme l'Empereur l'avoit ordonné. 'Ce fut

p.122.1.c.d.

đ,

Community Councils

où Auxencese trouva sort embarasse; & voyant le danger qu'il y avoit à sé declarer contre la foy Catholique, il aima mieux dire qu'il croyoi que le Fils estoit vray Dieu, & avoit la méme sub, stance & la melme divinité que le Pere, On sit écrire cette confession, & depeur que la memoire ne s'en perdits, Saint Hilaire presenta aussitent à Valentinien, par le moyen du Questeur, une relation de ce qui s'estoit patsé. Il avoit joint cette relation au li req qu'il sit depuis contre Auxence; jimas ielle ne s' trouve plus.]

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XVII.

Auxence fourbe , fait chasser Saint Hilaire de Milan : Le Saint écrit contre luy.

OUTE l'affemblée fut aussi d'avis que comme Auxence Hilin Aux. p. avoit esté obligé d'écrire luy mesme cette declaration, il en 1224, c.d. fist une profession publique: mais aprés avoir long temps deliberé. il trompa le Prince par une fubtilité digne de l'esprit qui le possedoit, [Car au lieu de se servir des termes dont on estoit convenu,] il donna un écrit, compofé, dit S. Hilaire, dans le style de l'Antechrist, '& de satan, ou il declaroit d'abord qu'il tenoit pour faint 1,6. & pour veritable cequi s'eftoit fait à Nicécen Thrace: "Il disoit "1.d.e. qu'il ne connoissoit point Arius, luy qui avoit esté fait Prestre d'Alexandrie par Gregoire dans l'Eglise Arienne; & il y approuvoit le Concile de Rimini, Pour ce qui est de la foy, la construction de ue, fon discours fignifioit egalement ou que le Filsestoit veritablement Dicu, comme on estoit convenu qu'il diroit, ou qu'il estoit veritablement Fils, ce que les Ariens accordoient sans peine. 11 : y confessoit aussi une seule divinité, mais dans le Perescul, comme toute la suite de son discours le montroit, & non dans le Pere & dans le Fils, comme il avoit promis de le dire,

'S. Hilaire avoit mis cet écrit avec le precedent, to nous avons 1.6, en effer une lettre d'Auxence écrite à Valentinien & Valens, \* (\*)... Note 17: enfuire de cette conference, ("On n'y trouve pas tout ce que S.

Hilàire cire de fà declaration ; & cela in empefiche pas neanmoins ; 

'que Baronius ne croiseque c'elt la mefine chois, Mais on y vois 

baucoup d'aigreur & de venin contre S, Hilàire & contre Sain (

Hilòn Aura, 
Fufiche, Aurence le sa ceucle de caufer partout est sivisions 

"Il-Jaha Aura, 
Fufiche Aurence le sa ceucle de caufer partout est sivisions 

"Il-Jaha Aura, 

"Il-J

[Une lettre si visiblement Arienne, devoit bien faire connoistre Mmm iij

& abhorrer celui qui l'avoit écrite : cependant il arriva tout le contraire. I'Le bruit se repandit partout qu'Auxence avoit reconnu par écrit que J.C. estoit vray Dieu, de la mesme substance & de la mesme divinité que le Perc, & qu'il estoit tout à fait d'accord avec S. Hilaire fur tous les points de la foy : & enfin l'Empereur qui en jugeoit par la sincerité de sa foy, se joignit à sa communion.

'Ce mystere d'iniquité demeura quelque temps caché, mais il ne le put estre toujours. S. Hilaire s'en apperceut des premiers, & ne manqua pas de crier que ce n'estoit qu'une fiction & qu'un deguisement, qu'on renioit la foy, qu'onse jouoit de Dieu & des hommes. La chose estoit assez importante pour s'en éclaircir, & on l'eust fait si on n'eust aimé que la verité. Cependant comme . Saint Hilaire troubloit la paix dont on estoit bien aise de jouir; au lieu de l'ecouter, on luy donna bientost ordre de quitter Milan, où il ne pouvoit plus demeurer, parceque l'Empereur ne le vou-

loit pas. [Ne pouvant donc plus parler à ce prince,]'il adressa sa voix à tous les Evelques & à tous les peuples Catholiques, pour leur apprendre ce qui s'estoit passé en cette rencontre, pour les exhor-

ter à ne pas rechercher la protection des Rois de la terre, puisque l'Eglife ne s'estoit accrue qu'au milieu de leurs persecutions & de leurs haines;'& pour les conjurer de ne pas mettre la paix dans des bastimens de bois & de pierre, depeur de tomber dans l'herefie en s'attachant avec excés à ces eglifes materielles ou l'Antechrist doit s'asseoir un jour. 'Il les conjure de s'abstenir de la communion d'Auxence, qu'il appelle un ange de satan, & qu'il ne confiderera jamais, dit-il, que comme un demon, parcequ'il est Arien, sans se mettre en peine ni qu'il assemblast contre luy tant de synodes qu'il voudroit, ni qu'il le traitast publiquement d'heretique comme il avoit fait fouvent 'quoiqu'il n'en eust jamais pu alleguer de preuve; ni qu'il excitast contre luy la haine & la perfecution des puissances.'S, Jerome appelle cette lettre contre

Auxence"un écrit fort beau & fort bien fait. Facundus la cite degentem aussi; mais il se trompe de la raporterautemps de Constance. [Auxence demeura encore quelque temps dans fon fiege, fans

estre excommunié par les Prelats, comme nous le verrons'en un v. s. Amautre endroit, & il n'en put estre entierement depouillé que par broile 57-9. la mort, en l'an 374.]

P.111.1.C.

p.111.1.2.

a.b.

P. 111, 111. p.113.1.2.

p.121.2.d. p.713.1.2. Hicr. v.ill.c. 100.p.198.d. a Spicil.t.3.p.

#### \*ARTICLE XVIII.

Mort de S. Hilaire: De ses reliques, de ses miracles.

Ous ne trouvons plus rien dece qu'a fait Saint Hilaire jusqu'à fa mort, dont le temps n'est pas tout à fait certain: No T = 18. & neanmoins"on la peut mettre avec affez de probabilité le 13 de janvier 368. Mais en quelque jour & en quelque année que foit mort ce Saint, l'il mourut à Poitiers dans sa patrie, plein de Hier, che Gr. T. fainteté & de foy, aprés avoir fait partout beaucoup de miracles.

Distriction de fait par Fortunat, marquent que dans

Sulp.l.1, p. 179. le moment de sa mort, il entra dans sa chambre une lumiere si & Gr.T.p.is. brillante,qu'on n'en pouvoit supporter l'eclat. [Nous avons quol- Hil.vit.B.p. Nove 19 ques particularitez de sa mort dans un écrit qui ne nous a pas

paru affez autorifé pour nous en fervir.]

'On pretend que fous le regne de Clovis, aprés l'an 507, il se Boll. 13. Jan. p. fit une celebre translation du corps de S. Hilaire dans une eglise 798-201. qu'on avoit bastie de nouveau dans la ville. On raporte sur cela un fermon de Pierre Damien, où on aura peine à croire ce qui y est dit, que le corps du Saint fut transporté par les Anges, On lit MS.p.45. la mesme chose dans un écrit fait vers le milieu du IX. siecle, qui p.44. a joute que depuis cette translation personne n'avoit ofé toucher au corps du Saint, ni le transferer, ni en prendre quoy que ce fuit: cequi faifoit qu'on n'avoit point de sereliques, à moins que ce ne fust deses habits pontificaux, ou de la poussière qu'on ramassoit de dessus & d'auprés de son tombeau, qui estoit couvert d'argent.

'Il paroift[par cet endroit,] & pard'autres encore, qu'on croyoit Boll. 11, Jan. p. à Poitiers au IX. & au X. siecle avoir le corps de S. Hilaire: 4 & 201.51. on écrit en effet qu'il y a esté brulé en 1562, par les Calvinistes.

'D'autres veulent neanmoins qu'il ait esté apporté par Dagobert 55. No T = 20. à S. Denys pres de Paris. ["Mais il est certain au moins que cette translation est tres peu fondée.]'On croit qu'il y a quelque reli- p. 803.516.17. que de luy en un village du Hainaut, nommé Wallers, dont l'eglife est dediée sous son nom, & honorée par un grand concours de tous les peuples circonvoisins. La vie de Saint Flirier porte que Anal.s. 4. P. 219. ce Saint voulant ressusciter un enfant, le sit porter devant les reliques de S. Hilaire. [On peut mettre encore entre les reliques de ce Saint, ]'le livre des Evangiles qu'il avoit écrit de sa main, & spic, t p. 106. que S. Perpetue Everque de Tours, legue par testament en 474,

464 SAINT HILAIRE, à Saint Euphrone d'Autun, avec une chaffe de reliques'.

[Les martyrologes appellez de Saint Jerome, Bede, Florus, & generalement tous les Latins, marquent la feste de Saint Hilaire le 13 de janvier, quoique la pluspart des Eglises n'en fassent que le 14, à cause que le treizieme est employé à honorer l'octave de l'Epiphanie, & le mystere du Battelme de JE s U s C H R I s T. Onen fait encore quelque memoire le 26 de juin & le premier de novembre, & on pretend que c'est en memoire de la translation deson corps faire sous Clovis. 'On a encore aujourd'hui les prieres qui se disoient en France au faint Sacrifice le jour de sa feste. avant Charlemagne. Diverses Eglises ont mis son nom dans le

Thom.p.4:8-410. Bona, lit, l.z.c. 11.P.4j7.

Canon de la Messe. La veneration qu'on a eue pour sa memoire à cause des grands fervices qu'il a rendus à l'Eglife, a esté entretenue par les miracles qui se sont faits à son tombeau. l'Fortunat qui a fait un livre de fa vie dans le VI. fiecle, y en a ajouté un fecond des miracles qu'il avoit faits après sa mort. S. Gregoire de Tours en raporte un, fait en Givaudan, que Fortunat n'a pas mis. Flodoard en marque quelques uns faits depuis à Reims dans deux eglifes de p.796-798 Vinc. fon nom. Du Bouchet dans ses annales d'Aquitaine, yen ajoute beaucoup d'autres, dont quelques uns se lisent dans Vincent de Beauvais, & dans une relation manuscrite qui peut estre du milieu du IX, siecle, Enfin, ils estoient si frequens & si connus du

Boll.13.jan.p. 791-791-Gr.T.gl.C.c.a. p.318-341.

a Boll, 15. jan.p. 160 MS.p.35-46.

Conc.r.c.p.845.

€. 17. p.9% Boll.

e|795.d.

[Nous n'avons pas cru qu'il fust besoin de raporter toutes ces choses en particulier. Mais nous ne pouvons pas oublier, quel Gr.T.h.Fr.l.t. 'Clovis marchant contre Alaric Roy des Gots, & Arien, receut dans l'eglife de Saint Hilaire de Poitiers, un prefage de la victoire qu'il devoit bientost remporter pres de cette ville; & c'est pourquoi il défendit à son armée de prendre quoy que ce soit en ce pays là.

temps de S. Nicet Everque de Treves, qu'il s'en fert pour prouver contre les Ariens, la verité de la foy que ce saint Confesseur avoit

fourenue contre eux durant sa vie.

14.jan.p.794.d.

1. On croit garder encore ce livre à S. Gatien de Tours : Mais une personne qui l'a vu, assure qu'on reconnoift par la derniere page, qu'il est écrit par Holeundus, & non pas par S. Hilaire.



ART, XIX.

#### ARTICLE XIX.

Des écrits de S. Hilaire,

[ CAINT Hilaire n'a pas seulement esté utile à l'Eglise durant Qu'il a esté sur la terre, par ses lumieres, par sa sagesse, & par fon courage, Il l'a encore servie aprés sa mort par ses écrits, qui le font honorer comme l'un des plus illustres d'entre ses Docteurs & ses Peres. Nous avons déja parlé d'une partie de ses ouvrages, v.s8,10,13, "comme de celui des Synodes, des douze livres de la Trinité, des trois qu'il adressa à Constance, de celui des Conciles de Rimini & de Seleucie, & de celui qu'il publia contre Auxence. l'Saint Hierep. 84.p. Jerome nous apprend, qu'il avoit particulierement montré jus- 148,6. ques où altoit son erudition & son eloquence, dans un petit livre qu'il avoit fait contre le medecin Dioscore, & contre le Prefet vill C100.p. Salluste, ou adresse à ce Prefet qui gouverna les Gaules en cette 198,d. qualité durant tout le regne de Julien l'apostat.] Baronius a cru Bar. 962.5 187. que ce livre, qui n'est pas venu jusques à nous, estoit fait contre les violences que Salfuste exerçoit dans les Gaules à l'égard des Chrétiens, & que Dioscore estoit son Vicaire ou Lieutenant de la

V.Ja perf.de Prefecture. ["Mais cette conjecture n'est pas fondée.]

'S, Hilaire a fait aussi divers commentaires sur l'Ecriture, com- Her.vill.c,100. me sur une partie des Pseaumes, sur Saint Matthieu, & sur Job, Il Fagg.c.d. les avoit tirez d'Origene, au moins pour les pseaumes & Job, se ep.141.p.114 c.d. scrvant pour cela du Prestre Heliodore, sur qui S. Jerome rejette quelques fautes qu'il trouvoit dans ces commentaires: car il y e.djep.145p.114. en remarque quelques unes ; [ce qui n'empeschoit pas qu'il ne les aqu heb. » Gen. estimast beaucoup, comme on le voit] par le soin qu'il a de de- propie mander qu'on luy envoie son interpretation sur les Pseaumes. 'Il loue particulierement sa maniere de traduire, en ce que ne ep.101, p.167.b. s'attachant pas servilement & bassement à la lettre, il se rendoit comme le maistre de son auteur, & traduisoit son sens par les expressions qui luy sembloient les meilleures. Saint Jerome dit ep.65,p.192.c. mesme qu'il avoit traduit les discours d'Origene, non avec la contrainte & l'exactitude d'un interprete; mais avec la liberté d'un auteur qui compose de luy mesme, 'qu'il y ajoutoit ce qu'il vill.c. 100,p. jugeoit à propos, b & y retranchoit ce qu'il y trouvoit de mauvais. Il paroift sculement qu'il avoit aussi traduit quelques homelies pia d'Origene sous le nom d'Origene mesme, puisque S. Jerome dit, Ruillapaira, qu'il les avoit traduites en forte que le bien ou le mal qui s'y

\* Hift. Eccl. Tom. V'11.

Nnn

trouvoit, ne pouvoit pas estre attribué à l'interprete, mais à

in Luc.ap.Ori. £,2,p.20%.

Ciffinft.c.7. a Cainde Inc.'. 7.0,14.0.1054. Vinc. L. c. 24.0. 3(4 Hil.p. 1354. Boll, 13.jan.p. 737.E

Hil.pf.59.p.221. & Aug.de nat.&c

gr.c.61.p.3:1.f. e 2.bfin Jul.l.g. c.j.p.j66.z.c||.z. C.3.p. 38j. t b.c. din Jul. 1. 1. c.8. P.183.1 4. f p. 181.

2 p.383.2.C. Lb. i Cald pf 6 p.

C.8. P. 181. I de nat, & gr.c. 61. p. 321.4.4 Mabi.it.It.o.

103.

nd,

Nous avons encore les commentaires que cet homme fi cloquent, dit S. Jerome, a écrits fur S. Matthieu par la grace du S. Esprit, 'Cassiodore le marque; & Cassien eite quelques endroits dela preface fur ce commentaire,[laquelle nous n'avons pas,] 'Vincent de Lerins a remarqué la maniere dont ce bienheureux Confesseur y parle de Tertullien dans son Canon ou chapitre cinquieme, [Nous avons aussi ce qu'il a fait sur les Pseaumes, ]'&

mefmefur quelques pleaumes que Saint Jerome ne marque point, 'Il cite fon commentaire fur le 44°, que nous n'avons point : de forte qu'il avoit apparemment expliqué tout le pleautier, 1ºPelage citoit un passage de S. Hilaire sur S. Matthieu; & S. Augustin luy en objecte un du commentaire de ce Saint fur le pleaume 118.411 cite encore contre Julien son commentaire sur le premicr pscaume, e & sur le 51e, fil cite en ce mesme endroit plusieurs passages de ses commentaires sur les Pseaumes, spour refuter les Pelagiens par les paroles de cet homme de Dieu, & de cet illustre Docteur des Eglifes, 'Cassiodore cite ee qui est dit sur le nombre

de huit dans la preface,

[Nous avons perdu ce qu'il avoit fait sur Job, ]kS. Augustin en Aug.in Jul.14, cite un passage, tiré, dit-il, d'une homelie sur ce Prophete. C'est fans doute de son commentaire sur Job, que] Pelage avoit tiré un paffage de ce Saint qu'il citoit, "Cassiodore parle d'un livre m Cafd, inft.c.6. anonyme fur Job, qu'il jugeoit par le style pouvoir estre de Saint Hilaire, Le P. Mabillon a trouvé dans un monastere pres de Mantoue, un manuserit qui contient trois livres sur Job tirez d'Origene, avec une preface. Et il y est marqué que ces livres ont esté traduits par l'Evesque Hilaire. [C'est sans doute nostre Saint Hilaire qu'on veut designer, Mais le P. Mabillon ne juge pas que ce soit son style: & il nous affurequ'on n'y trouve point le

paffage cité par S. Augustin. Quelques uns ont attribué à S. Hilaire un ouvrage sur les Can-

Hier.v.ill.c.100. p.198,d.

tiques, que S. Jerome n'a point connu, "Il avoit auffi écrit un livre intitulé des Mysteres, & quelques lettres; [mais il ne nous reste rien de tout cela que sa lettre à sa fille.]

Aug.op.imp.l. 6.c.13.p.311.1.b. clin Jul.1. t.c.; P.366-1.c|not.

'On ne trouve point dans ce que nous avons aujourd'hui de S. Hilaire, un passage que S. Augustin en cite deux fois contre les Pelagiens, a joutant qu'il luy effoit glorieux de souffrir les în jures de ces heretiques avec ce Saint, que personne n'osoit dire avoir esté Manichéen.

467

'Saint Ephrem d'Antioche appuie la foy des deux natures par Phot, e, 239. p. le livre d'Hilaire le Confesseur Evesque"des Gaules, sur l'Union. 808.3. Yasabur [Je ne fçay s'il entend le livre des Synodes, qui est fait pour la Taking. réunion des Eglifes.]

'Alcuin & pluficurs autres qui l'ont suivi, font S. Hilaire auteur Mab.lie. La.c. A. de l'hymne Gloria in excelsis que nous chantons à la Messe. Mais on P.341. ne voit point furquoi Alcuin a pu se fonder; & il semble que cette hymne foit encore plus ancienne que Saint Hilaire, puisqu'elle eit dans les Constitutions apostoliques. Elle se trouve aussi dans le Itvre de la Virginité, attribué à S. Athanase, [quoiqu'il puisse

cître d'un autre auteur.]

'On a ajouté dans les dernières editions de S. Hilaire, un livre Lab. Geil. L.R.P. fur l'Effence & un autre fur l'Unité du Pere & du Fils,"qui ne 457. &c. font presque que des extraits de ses livres sur la Trinité. [Pour les lettres à S. Augustin, cha cun demeure d'accord qu'elles sont d'un autre Hilaire. J'S. Jerome semble aussi attribuer à S. Hilaire un Hier.ep.jo.p.

v.s. Cypt. livre Du martyre à Fortunat :["mais il y a peu ou point de lieu de 110,6.

douter qu'il ne soit de S. Cyprien.]

'Rufin parlant en general desécrits de S. Hilaire, dit qu'il avoit Rufille, Ilp. publié des ouvrages écrits d'une maniere tres belle & tres noble, 149. où il a represente avec beaucoup de soin les ruses des herctiques, disprime. Pla furprise des nostres, & l'excés de leur simplicité trop credule;

& qu'il instruit tres parfaitement par ces livres, ceux qui ne pouvoient pas l'entendre parler de vive voix, Sozomene mesme loue \$ 22,13,6,14,p. diverses fois ses écrits contre les herctiques, comme egalement 121.4 [1,16.1]. P. remplis d'eloquence & de force, & il dit que ce Saint n'estoit pas 41,1,e.14 p.p.s. moins admirable pour fon cloquence que pour sa vie; [quoiqu'il -

soit peu ordinaire aux Grecs de trouver de l'eloquence dans les Latins.

Nous avons vu ci-desfus entre les eloges qu'on a donnez à S, Hilaire, J'que Saint Jerome exhorte les femmes mesmes à lire ses Hier. ep 77 p. 18. écrits, sans craindre d'y rien trouver qui les blesse. Ce n'est pas que ce Pere meime n'y ait reconnu quelques fautes, & qu'on n'ait pretendu y en trouver encore d'autres : mais elles font couvertes & commes effacées par la splendeur de tant de veritez qui y eclatent de toutes parts. l'Elles sont abolies, dit un ancien au- M.Clau'. fia. teur, par la gloire de ses souffrances; & tout ce qu'on peut re- pt.4.1.p.617.20 prendre en luy, ne diminue rien de son merite. Il n'empesche Alex, e. 7. 9. 77. pas melme qu'on ne foutienne encore qu'on peut lire tous fes ouvrages sans craindre de s'egarer, parceque les fautes qu'on reprenden luy, ou ne sont point des fautes, ou ne regardent au-

Nnn ii

p.c.=518.

468 cun point confiderable de la foy, 'C'est ce que le Pere Alexandre, & les Benedictins dans la preface de leur nouvelle edition de S. Hilaire, ont entrepris de montrer, [ & ce que nous laissons à exa-

miner à d'autres.

neanmoins ne l'est pas du mal.

Le Prestre Heliodore dont S. Hilaire se servoit pour les livres grees, ne peut pasestre le celebre Heliodore Evesque d'Altino, qui n'estoit pas encore Clerc en 373, plusieurs années aprés la v.S.Jerome mort de S. Hilaire: mais je ne sçay si ce ne seroit point le mesme] Heliodore Prestre, à qui Gennade attribue un livre des Princi-Genn.c.6. pes, pour montrer que Dieu est le seul auteur de tous les estres, &

ARTICLE XX. De quelques Saints qu'on dit avoir esté disciples de S. Hilaire.

Bouchet, I.r.c. 10.p.15.1. C.14.P.19.8. # p.10.1. Saustay, p.910.

Na pretendu avoir à Poitiers dans le thresor de S. Hilaire le grand, une histoire de ce Saint écrite par S. Just son disciple, qu'il avoit envoyé en Perigord. On cite une histoire de sa vie, qui porte qu'il mourut en ce pays là, & qu'il fut enterré à quatre lieues de Limores. M' du Sauffay qui a mis fa feste le 25 de novembre . dit qu'il fut fait Prostre par Saint Hilaire, & en raporte beaucoup d'autres choses, [dont l'autorité depend des pieces qu'il a vues & & que nous n'avons point. Mais pour l'histoire de Saint Hilaire qu'on luy attribue, "on en raporte des chofes trop étranges, pour v, la note avoir aucun égard à tout ce qu'on en peut citer : car nous ne l'a-18. vons pas non plus.]

Boll. 1. feb. p.91. 94/Hil.vit.B.p. 134.C.

'On parle d'un S. Leonie ou Lienne Prestre, qu'on dit avoir esté le compagnon de tous les travaux de S. Hilaire, & avoir affifté à sa mortavec S. Just. Il est celebre à Poitiers le premier de sevrier, & l'on en raporte diverfes chofes ; mais on n'en voit rien dans aucun auteur avant Vincent de Beauvais. 'S. Gregoire de Tours marque un autre disciple de S. Hilaire,

Gr.T.gl.C.c.54. P-417-

nommé Lupien, qui ayant receu de luy le battefine, mourut aussitoft, & fut enterré dans le pays de Retz, "où Dieu sit plusieurs &c. miracles à son tombeau. On honore dans quelques Eglises un S. Lupien le premier de juillet, 2& on marque sa translation à Clermont le 17 de fevrier, quoiqu'il ne soit pas marqué dans les Saints d'Auvergne, Bollandus doute si c'est le mesme,

Boll.tj.jan.p. 798.c.

'Du Bouchet parle fort d'une fainte vierge nommée "Triaife, respeis. Boucher, Lic. 17. p.19.1 Saud. p. 1. Je ne le trouve plus dans M' du Sauslay que le 17 de fevrier, p. 113, & point dutout dans Ferrarius.

qui abandonna ses parens & ses richesses, pour venir à Poitiers se faire instruire par S, Hilaire; ensuite de quoy elle s'enferma dans une cellule auprés de Poitiers, & n'en fortit point jusques à sa mort, Il y a aujourd'hui une eglise paroieiale deson nom, au lieu où l'on croit qu'elle a terminé faintement sa vie, & on fait sa feste dans le diocese de Poitiers le 16 d'aoust, Quelques uns pretendent que c'est cette vierge que S. Martin louoit si fort, parcequ'el- sulp.dial.1.c.11. le s'estoit excusée de le voir. Mais on ne raporte aueun fondement P.199.300.

de cette opinion, & M' du Saussay ne l'a ofé suivre.]

'On cite une hittoire de S. Lucain, qui porte que ce Saint vint Bouchet, l.t.c. d'Orient à Poitiers, attiré par la reputation de S. Hilaire, qui 11.9.18.2. V.S.Denys l'instruisit & le battiza, ["le ne sçay ii ce scroit celui que l'Eglise

de Paris 5 p. de Paris honore comme un Martyr le 30 d'octobre. Mais si nous voulons honorer le maistre par ses disciples, il suffit de nous ressouvenir que S. Martin a esté instruit & formé par S.

Hilaire.]



## S. THEODORE, ABBÉ DE LA CONGREGATION

DE TABENNE.

### ARTICLE PREMIER.

S. Theodore se retire à Tabenne, est suivi de sa mere & de ses freres.



N peut dire que S. Theodore a esté la gloire de Saint Pacome, & le plus grand ornement de la Congregation de Tabenne. Les Grees luy don- Vit.P. 1. P. 143. nent dans leur office le titre de Sanclifie, comme Men, sanay, fon titre propre & ordinaire, [peuteftre parcequ'il a paru faint & confacré à Dieu des l'enfan-

ce. I'll estoit né d'une famille Chrétienne, riche, & illustre, ap- Boll, 14. may, \* paremment dans le diocese de Latople sen la haute Thebaïde. 8-11-5-21-On ne parle jamais de fon pere dans fon histoire, mais seulement de sa mere, qui apparemment estoit veuve. l'Il avoit deux freres, g. 164167.e.

Ce g marque ici, comme dans Saint Pacome, les pages de ce que Bollandus donne eu gree à la fin du volume, & le p ce qui est en latin.

Nnniii

470 qui furent aussi Religieux de Tabenne, Macaire & Paphnuce, Macaire estoit plus agé que luy, maisestoit d'un autre pere.

2.31,b.e,

'La splendeur mesme de la maison de Theodore contribua à luv faire meprifer toute la grandeur du monde, dans la crainte que la jouissance des vaines joies du siecle ne luy fist perdre celles du ciel; parcequ'il jugeoit bien qu'il estoit impossible de jouir des unes & des autres."Il fut particulierement touché de cette penfée en une &c. feste qu'on celebroit le sixieme jour de janvier, [c'est à dire en celle'de l'Epiphanie, Il n'avoit encore que 11 ou 12 ans 3 & il prit Not 1 1. Dicu à témoin qu'il n'avoit jamais preferé quoy que ce soit à son amour, Il commença deflors à s'abstenir de toutes les viandes delicates, & à passer des journées entieres sans manger, & souvent melme deux de fuite.

. Vit.P.I.r.e. 19.p. 115.1. & Boll.g. 11,c. c c|65.b.

4 g.31.c.d.

d.c/65.b.

g.61.b.

avec quelques folitaires du diocese de Latople, slorsqu'il n'avoit encore que 13 ou 14 ans, 4Il y entendit [bientost] parler avec estime de S. Pacome & des moines de Tabenne, dans une conference que ces solitaires tenoient le soir selon leur coutume :'de sorte que Pecuse l'un des plus excellens disciples de ce Saint, avant esté envoyé par luy quelques jours aprés à Latople pour quelque affaire de charité, & estant venu au monastere où estoit Theodore, celui-ci le pria de le mener avec luy chez Saint Pacome.'Le jour qu'il y devoit arriver, S. Pacome dit à fes disciples, que Pecule luy amenoit un enfant de treize [à quatorze] ans, mais qui estoit un vase d'election rempli de l'Esprit de Dieu, s'C'estoit ap- No 7 1 L paremment en l'an 328; S. Theodore pouvant estre né vers l'an 314, en mesme temps que Saint Pacome s'estoit retiré dans la folitude.]

'Il vécut ainfi durant deux ans avec sa mere, allant à l'ecole

apprendre les lettres ¡bjufqu'à ce qu'on luy permit de se retirer

bjegdjjr.d.c. g. 53, b.

e g.j:.c.

g.40, b.

g.31,c.

4140.b

'Il fut receu avec beaucoup de bonté par ce Saint, qui l'aima &c. & l'eleva comme fon vray fils'& fon cher disciple. Theodore de fon costé bruloit d'ardeur, pour imiter le bien qu'il voyoit dans les freres. Il les egaloit tous dans la mortification, & dans l'assiduité à la priere. Souvent dans le grand chaud lorsqu'il estoit le plus pressé de la soif, il se contentoit de boire quelques gouttes d'eau. Mais il travailloit particulierement à purifier son cour, à ne rien dire qui ne fust dans l'ordre & pour l'edifica- igne pour tion, & à obeïr fans discernement jusques à la mort. Quelque jeune qu'il fust, il estoit sage & prudent, L'Esprit de Dieu qui fouffle où il veut, luy avoit melme accordé un don particulier, pour consoler ceux qui estoient dans quelque peine, & pour corriger ceux qui estoient plus agez que luy, par des remontrances vit. P. e. 170. p. humbles & charitables. S. l'acome voyoit avec joie ce progrés 124,24 extraordinaire, & regardoit déja Theodore comme devant estre "Boll, gat.c.

un jour son successeur dans le soin des ames,

'La mere de Theodore ayant appris qu'il estoit à Tabenne, y des Vie.P.I. 1.c. vint avec des lettres des Evelques, pour demander qu'on luy 34-p-505-1. rendift fon fils, S. Pacomedit à Theodore de luy aller parler. Mais

Theodore luy ayant demandé si Dieu en son jugement ne luy feroit point rendre conte de cette visite, & du scandale qu'elle causeroit aux freres, "jugea par sa réponse que le Saint ne luy avoit dit que par condescendance d'aller voir sa mere, & refusa d'y aller. Cette dureté apparente, produite par l'amour de J. C. Vic. p. l. 1, c. 1, p. & non par la vanité, fut imitée depuis par Saint Fulgence & par 116-1 d'autres Saints : & Dieu fit voir par l'heureux succés qu'il y donna, qu'elle venoit deson Esprit.] Car l'esperance qu'eut la mere Boll.g.pt.a. de Theodore de voir quelquefois son fils avec les autres Religieux, jointe au desir de sauver elle mesme son ame, la sit resoudre à demeurer dans le monastere des vierges[que Saint Pacome avoit établi auprés du fien. ['Quelques uns disent la mesme chose vit.P.p.ou.r.

de la sœur du Saint, venue avant sa mere pour le voir, 'Mais il Boll. p.306, e, est à craindre qu'on n'ait attribué à la sœur de S. Theodore, ce g.jo.e.s. .

qui est dit de la sœur de S. Pacome.

&c.

åc, &c.

&c.

[Theodore croissant en age croissoit aussi en vertu.]'Il avoit gane, une grande crainte de Dieu, & le servoit de tout son cœur. Ilse gus nourrissoit avec joie de la plus pure parole de ses Ecritures, se fortifioit de jour en jour par[lagrace]du Saint Esprit, suivoit la g. 16.2. verité avec un cœur humble & docile, 'ne pensoit qu'à imiter la g.n.f. vertude S. Pacome, & à luy obeir comme à Dieu mesme. Quand ce Saint le reprenoit, au lieu dese justifier lors mesme qu'il estoit innocent, il ne songeoit"qu'à s'humilier devant Dieu, qu'il regardoit comme auteur ou de l'oubli du Saint, "ou des ordres contraires qu'il en recevoit en quelques rencontres; croyant que tout cela se faisoit à cause de ses defauts, & afin de l'en corriger, On luy donnoit quelquefois le foin de preparer la table pour le repas des Religieux, '&"de donner à manger aux fur venans, bSaint g.17.6. Pacome le menoit avec luy dans la visite de ses monasteres, & se "g.ise.s. servoit"des choses qu'il rencontroit en chemin, pour luy donner diverses instructions. Il trouvoit bon qu'en le servant il luy de- g 162. mandast pourquoi il faisoit certaines choses; & il luy en donnoit

la raifon. Theodore eut la consolation de voir Paphnuce son frere se a,

47:72
recirer avec luy, Pour luy, comme il effoit déja depouillé du vieil
homme, '& qu'il lavoit appris de S. Pacome que nous devonsaimer
nos proches, non comme nos proches, mais comme les membres
de J. C., demefine que les autres fideles, 'il n'agiffoit avec ce frere

g.31.f.

g.16.2.

g.18,141.f.

g.44.d|46.2.

16.b.c.

c.đ.

qué comme avec les autres Religieux ; jusqu'à ce que S. Pacome voyant que cela faióit tort à Paphunce qui efloti encore foible, v. 5. Pacoluy dit d'en user avec plus de condesendance. On trouve'un v. 5. PacoPaphunce mis entre les principaux & les plus parfaits disciples <sup>813</sup> 46.
S. Pacome, qu'on appellemessine le grand Paphunce, qui efloti grand exconome de les monafleres, & qu'un mourtu avec luy sen

348. Mais je douterois que ce fust le mesme.]

## ARTICLE II.

S. Pacome emploie beaucoup S. Theodore, mesme à prescher.

Noue particulierement la prudence & l'adreffe de Theodore, & l'on en raporte divers exemples (où il fembloit un peu manquer de finecrite; la charité couvroit lans doute avantageusement ce defaut, j'Un frere estant resolu de quitter le monastere, parcequ'il ne pouvoit plus fousfir i Asinte éverité des reprimendes des. Pacome, Theodore sit femblant d'estre dans la meline disposition que luy. & qu'il vouoit feulement entere encore une foiss'ils ne pourroient point se rendre leur Abbé plus favorable. "Il avertit en meline temps S. Pacome de son desseint, & & puisle vint rerouver avec l'aure. Il commença à l'entreprendre sur diverses choses : & quoique S. Pacome ne luy répondist que par des paroles d'humilité & de douceur, il continua toujours jusqu'à ec que l'autre luy si signe de cesser, paccequ'il estoit entierement surissia is recolu de demoure.

Une autre fois Saine Paeome l'ayant donné pour compagnon à un ancien Religieux resparatenché afes parens, qui avoit demandé à les aller voir[affez pres de là,]comme il faitoir affez fouvent, & ce ferrer ayant voulu manger chez eux, quoique l'ordre fust de ne point manger chez les fetuliers i Theodore par condefcendance manger auffii un peu avec luy, depeur de ne pouvoir pas le ramener aumonafters : & quand il y fur recourné, il di rà Saint-Paeome ce qui s'efoit paffé. Ce Saint n'improuva point facidit ce di l'accome con qui s'efoit paffé. Ce Saint n'improuva point facidit re Paeome ca qui art demandé à l'ancien, comment il entendoir ce qu'ordonne l'Evangile, de haïr fon son pere & samere; & luyqui se service de la vient de la contra de la contra l'accome ayant chandé à l'ancien, comment il entendoir ce qu'ordonne l'Evangile, de haïr son son pere & samere; & luyqui se service de la commentation de la commentation de la contra l'accome ayant de la commentation de la contra l'accome ayant de la commentation de la fentoit coupable, ayant répondu que l'Evangile demandoit de grandes chofes afin qu'on en fift une partie; l'Incodore fe leva & demanda fi effolit il la foy de ceux de Tabenne, & que puiqu'on y corrompoit ainfi l'Evangile, il s'en alloit autrepart, Il fe cacha en effet, afin que Saint Pacome l'envovait herchere par l'autre fierce; cui l'ayant bientoft trouvé, & l'exhortant à revenire l'en le puis, luy répondit l'heodore, fi vous ne me promettez d'uvant rous les frens de fiurvie la reglede l'Evangile. Il le fit; & devant rous les frens de fiurvie la reglede l'Evangile. Il le fit; &

depuisce temps là il nefongea plus à aller voir fas parens.

V.5. Pase Sint Faconel l'employa encorepour guerit'ma uture Religieux e.f.

entre par le demon de la vanité, qui s'ethoit emparé de fon

corps staffibien que de foname: de force qu'il voellut mefine une

fois aflommer Theodore. Mais ce Saint arrelta fa fureur par l'au
torité du nom de J. C., qu'il luy opposit à c'illeferrit du malheu
reux état de cer hommes, pour comprendre avec quel foin nous

devons veiller fur nous meines, afin de n'eftre pas furpris par les

differentes rufes du demon.

The avoit encore que vingrans, felon quelques uns, lorfque S. p.n.f.[n.f.]Ser.
The avoit encore que vingrans, felon quelques uns, lorfque S. p.n.f.[n.f.]Ser.

N.S. Dear P. Acome T. Obligea de faire l'infiruction qu'il avoit accourumé to de faire luy meime le foir aux freress & II ne luy donna pas mefime le loifir de s'y preparer. Thodore la fit neammoins felon ce que Dien luy donna: Et lorfqu'aprés la priere il fe fut a fils, Saint Pacome declara qu'il avoit trouvé beaucoup à profiter dans ce. fon discours, "& reprir fort kverement quelques anciens qui s'efloien recirez, n'avant que faire, dioiene-ils, d'etre infiruts

par un enfant.

Peu de jours auparavant, Theodore avoit fait paroiftre la Bolle, 37.6.

vs. Pau de jours auptavant, I nedoue avoit tan priorité la Boilg.37.

Vs. Pauc charité envers un ancien, qui avoit fait une faute confiderable,

mes 21.

11 avoit 22 ans [en l'an 336, ] lorsqu'il fut present à une priore g.18,5.5.

ardente que fits. Flacomer pour artirer la milericorde de Dietiur 1848s; toure l'Eglife, & qui fut accompagnée d'un tremblement de terre. Sept jours après il apprit de quelques perfonnes qui se étoient venues d'Alexandrie, les blafphemes que les Ariens proferoient alors contre le Fils de Dieti, Javec d'autam plus de liberté, que Saint Athanafe ayant efte relegué à Treves, & Arius receu dans la communion par le Concile de Jerufalem, ils fembloient eftre en état de triompher de toute l'Eglife, l'Theodore fe mit alorsen prierces, pour demander à Dietu qu'il delivrait les hommes d'une impiecé il dangereufe, [& l'on peut croire que certe priere contribux à la mort honteule d'Arius, Dietu le favo-

rifa en melme temps"d'une vision, pour luy donner une image de

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

000

la parfaite egalité des trois personnes divines. Il efloit alors dans un des monatteres de l'Ordre nomme Bau jou Pabau, job i Saine Paceme luy avoit donné quelque chofe à faire pendant qu'il alloit vifier les aurres mailois. Quandi litt revenu, l'Theodorel luy raporta la vifion qu'il avoit cue: & S. Pacome [pour le vennir dans les bornes de l'humilité, lluy dir que Dieu luy avoit cue: connoiftre la veriré en la maniere dont il efloit capable de la concevoir. Il lluy raporta aufi quelques visions qu'il avoit eues luy mefine, & qu'il avoient affuré de la veriré défendue par Saine Athanafe.

Annanie.

Quelque temps après, Theodore estant à Tabenne avec Saine & 
Pacome, il y cut'une nouvelle vison, qui le remplit d'une exterme joie. Il fe hasha d'en aller faire part à Saint-Pacome, quise
contenta de luy dire: Cestui qui reccut deux talens en raporta u
quarre, & celui qui en reccut cinq en raportadi x'est pourque u
songez à travailler pour reconnoillre par de dignes fruits la u
grace que vous avez receue. Ces paroles changerem la joie de
Theodore en gemissems, et le firem entrer dans des fentimens
de componction & d'humilité. Depuis ce jour là Dieu ne cessois
point d'éclarer fon ame par de nouvelles faveue.

#### 

#### ARTICLE III.

Saint Theodore visites les monasteres S. Pacome ; est fait Supericur de Tabenne.

Boll.14.may.g.

57

IT HEDDORE n'avoit environ que 25 ans, lorfque/Saine Facome, neufans avant a mort, éc'h â dire en 335, lommença à l'employer dans fes monafteres, pour les vifiter, pour y confoler les freres, pour y regler toutes chofes comme il cult pu faire luy mefine e, enforre qui fletoit déja comme le premier aprés luy, fans que neammoins il filt jamais la moindre reficsion fur ce rang elevé où il fe vopoit fains un age fi peu avancé, Il effoir plein de bonté pour tout le monde, les il apportoit a confolation & la joie parrout où il alloit, felon le don particulier qu'il en avoit receu de Dieu, Il n'effrayoit pas tant que Saint Pacome, qui parloit toujours de l'enfer; s' & cela contribuiot à le faire aimer. Mais il ne laiffoit pas d'avoir une grande fermeté pour foutenir la difeipline malgré toute la contradiction des méchans, I'vilifoit a alloit quelquefois un des freres que Saint Pacome avoir I'vilifoit a mild quelquefois un des freres que Saint Pacome avoir

g.go.c. g.qr.g.go.gr. 78.83.

g.46.f.

g.54£

"Il visitoit aussi quesque fois un des freres que Saint Pacome avoit mis en penitence, parceque le desir presomptueux du martyre l'avoit fait tomber dans le crime de l'apostasse,

'Lorfqu'ilcut environ trenteans, [vers l'an 344, ] Saint Pacome g., 8.h. qui demeuroit ordinairement à Pabau, le fit econome & Superieur de Tabenne, fans le dispenser d'aller visiter les autres g. 40.4/41.6. maifons, jugeant qu'il avoit une affez grande plenitude de l'Efprit 2.38.8. faint. Et en effet, il estoit tout enflammé de la parole de Dieu, & tres ferme dans l'amour & dans le goust des choses du Ciel. Toute son application estoit à aimer Dieu de tout son cœur, à s'avancer luy mesme dans la vertu, & à y faire avancer les autres par ses exhortations, ausquelles Dicu donnoit une grace & une force particuliere. 'Il fe rabaiffoit en mesmetemps jusqu'à montrer gys.c. à des enfans à faire des nattes.

'Auresteilsembloit estre Superieur sans l'estre, n'ayant aucune 8.48.b. volonté propre.'Sa coutume effoit d'aller tous les jours fur le g. 35 d. foir à Pabau pour y affifter à l'exhortation de Saint Paconic, qu'il venoit ensuite raporter à ceux de Tabenne avant l'heure du concher, 'On remarque qu'estant venu ainsi un foir à Pabau, & ne e. er i maid trouvant point Saint Pacome qui s'estoit retire"dans l'eglise pour

prier, il s'occupa de fon coste à mediter; & que comme Saint Pacome eut cette nuit la des visions qui l'effrayerent beaucoup, aussi Saint Theodore'se trouva saist d'un tremblement & d'une

&c. frayeur extraordinaire. Quand S. Pacome venoit à Tabenne, f |40.f. il y faifoir les instructions, "& y donnoir les ordres qu'il jugeoir &c.

necessaires, Theodore prenant soin de les faire executer.

'S. Pacome le mena avec luy lorsqu'il alla fonder le monastere gas est. de Pane. Un philosofophe y vint demander Saint Pacome, pretendant l'embarasser par ses questions, S. Pacome luy envoya Theodore, qui n'y alla qu'en tremblant, se croyant bien moins habile que Corneille, qui avoit esté employé dans une occasion semblable: & neanmoins"il fat isfit si facilement à toutes les questions qu'on luy fit, que le philosophe s'en retourna tout surpris de la Vier. ........... 111.1|Sur.14.

vivacité de fon genie.

З:с.

'S, Paconie en allant à Pane, fut appellé à Chenobosque, pour Rosv. 40.0. donner la derniere benediction à un frere qui se mouroir. Il y unisurs sal courut auflitost: mais lorsqu'il n'en estoit plus qu'environ à une b liene, luy & Theodore entendirent des voix en l'air qui chantoient; d'où S. Pacome jugea que le Religieux qu'ils alloient visiter, venoit de mourir. Les autres freres qui l'accompagnoient n'entendirent rien.

'Unc autre fois estant deux presens à la mort d'un frere, ils Boll.g.42.c. connurent par une lumiere divine l'état du mourant, & virent

Ooo ij

quelques Saints qui se rendirent presens à sa mort. Mais ils ne decouvrirent rien de ces mysteres qu'autant qu'ils furent obligez d'en dire pour fatisfaire quelques uns des principaux Religieux qui s'estoient apperceus que les deux Saints voyoient quelque chose de particulier. Ils decouvroient ainsi quelques unes de ces faveurs extraordinaires, quand ils le jugeoient utile pour l'avancement des autres : mais hors cela ils les conservoient dans le secret, La peine qu'on fit sur cela à S. Pacome dans le Concile de Latople[en 348,]fit encore connoiftre davantage à Theodore combien il est utile de cacher ces sortes de choses: & il disoir quelquefois que re n'estoit pas un grand avantage de recevoir ces dons extraordinaires du Saint Esprit, puisque c'est la foy & l'observation des commandemens de Dieu qui nous rendent son temple; 'Qu'il ne faut point s'étonner qu'un homme de Dieu ait des visions; mais qu'il est aisé d'y estre trompé par l'illusion de

l'ennemi, si on n'a un grand esprit de discernement; Qu'on est bien en danger de les desirer par vanité, & de se croire estre quelque chofe quand on les as Qu'ainsi nous ne devons deman-

der que l'humilité, & d'estre delivrez de l'enfer. Sur.p.211.581 'Il accompagnoit S. Pacome lorfque le demon leur apparut la Vit. P.c. 49. p. nuit fous la forme d'une femme ; & Theodore en fut d'abord fort 135.1, effrayé julqu'à changer de vilage : mais S. Pacome le raffura,"& &c.

Boll.g. 58.5 25. ilsse mirent tous deux en prierc. S. Theodore parla ensuite avec S. Pacome à ce demon, qui avoua qu'il avoit receu le pouvoir de les tenter l'un & l'autre, mais qu'il ne pouvoit en approcher, parceque tous ses efforts leur profitoient au lieu de leur nuire, Il en fit encore d'autres grands eloges, soit pour leur donner de la

vanité, foit que la verité le fist parler malgré luy.]

'Theodore pria un jour S. Pacome de le guerir d'un grand mal g.40.2.5 58. de telle qu'il fouffroit. Mais le Saint aima mieux"l'exhorter à &:. recevoir avec joie cette epreuve que Dieu luy envoyoit: & il feeut profiter de cette lecon.

[1] pouvoit eftre Superieur de Tabenne, l'Iorfqu'on luy amena

un Religieux foupconnéd'avoir fait un vol, parceque c'eftoit un xhais vi. esprit un peu leger; & on demandoit qu'il le chassast du monastere, 11 ne voulut pas en user avec cette rigueur: & en effet l'accusé citoit innocent du vol. Cette douceur fit esperer grace au veritable volcur, qui estoit un autre Religieux qu'on n'eust jamais supconné d'une telle faute; & il avoua en particulier à Theodore ce qu'il avoit fait. Le Saint luy dit qu'il purgeoit fa faute en

dechargeant l'innocent : & ayant appellé celui que l'on croyoit

g.47.f.

g.48.a.

g.40.g.

coupable, il luy dir qu'il favoir fon innocence, mais qu'il efiori redevable à Dieu pour d'aurres fautes, & qu'il flongeaf à faits faire dà juitiee, Il parla[enfiire] toou les freres, & leur dirque Dieu vouloir qu'ils pardonnaffent au coupable, & qu'ils oublaffent fa faute, puifqu'ils avoient rous befoin de mifericorde.

'S. J'acomeayant dit un jour en prefence de tous les Religieux, g. A.d.eja.f. gu'il y en avoit un entre eux qui furpalloit tous eeux qu'il avoit jamais vu parmi les moines s plufieurs erurent qu'il parloit de Theodore. Theodore qui vouloit peuceltre cloigner cetre penfée, le pria de dire de qui il parloit. Il le refus d'abord: mais tous les principaux s'etlant joints à Theodore pour l'en preffer, & Theodore luy demandant si celui dont il parloit eftoit plus grand que Perrone & que Corneille jue Saint juy dit; Il les plus grand que Perrone & que Corneille jue Saint juy dit; Il fel plus grand que vous mesme. Il declara aussi qu'il parloit d'un Religieux tres humble nommé Silvain.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE IV.

Saint Pacome sanctifie S.Theodore en l'humiliant.

On peut juger que Saint Pacome qui elevoit Theodore aux premiers emplois dans un age tres peu avancé, avoit de grandes preuves de toutes ses vertus, & particulierement de son humilité. Neanmoins Dieu voulant confirmer encore davantage S. Theodore dans cette vertu qui luy estoit si importante, permit qu'il fust tenré une fois par le demon de l'orgueil, l'C'ettoit deux Bott.14.may,g. ans avant la mort de S. Pacome, [& ainfi en 346.] S. Pacome eftoit 414 alors malade à Pabau; & les principaux de ses disciples s'estoient assemblez auprés de luy pleins de douleur & d'inquietude, dans la crainte qu'ils avoient de s'en voir privez. Cela lenr faisant examiner qui pourroit luy fucceder dans fa charge, commeils effoient perfuadez que perfonne ne possedoit mieux son esprit & sa conduite que Theodore, ils le presserent de leur promettre qu'il ne les abandonneroit point, & qu'il accepteroit cette charge afin de les maintenir dans l'union. Il le refusa plusieurs fois, & enfin neanmoins il se laissa vaincre. Les plus éclairez d'entre g.414. les autres ne trouvoient point de faute en cela : Mais S, Pacome (1416. y en vit; & Theodore melme se sentit aussitost attaqué par des pensées de vanité dont il avoit esté exemt jusques alors.

"S. Pacome voulant done rendre sa vertu parfaite, & le guerir "11 a des moindres sentimens d'ambition, l'envoya querir avec tous gant.

Oconj

g.43.2.

d146.b.

g.41.d.

g. 46.24

lés autres Superieurs, & il les exhorta à avour chacun les fautre dont ils fe lenoient coupables, Il leur en donna le premier l'exemple, & puis demanda à Theodore s'il n'avoit rien aufli qui luy fiti peine. Theodore luy avoua les penfées de vaniée qui le toumentoient y & le Saint luy faifant uns. Forte reprimende, luy dit quefpour le delivrer de ces maturaifes penfées, il le dechargoit tout a fait du foin des autres șa qu'il n'avoit qu'ai vivre dans la retraite, & à demander pardon à Dieu. Theodore fortit plein de fenrimens d'une tres vive douleur, fron d'avoit eftie repris, fou de ne plus eftre dans les charges, Jmais d'avoit donné entrée dans fon cœur à de mauvailes penfees, qu'a voir offensé Dieu dans la perfonne de fon ferviteur, & d'avoir fuje qu'el peu dans la perfonne de fon ferviteur, & d'avoir fuje qu'el poil dans la perfonne de fon ferviteur, & d'avoir fuje de carlaindre qu'il ne le

rejettast entierement.

'Avant que d'entrer dans la retraite; il demanda permifion d'aller faire un tour à Moncole pour quelque affaire. Si rencontraen chemin deux vieillars (qui luy firem e éperre qu'il feroit ke, heriteir de la verru de Sainr Pacome, s'il deuve n'est parfairement fommis à fes ordres & à ceux de D'ieu, 'ee qui le contola d'autant plus, qu'il cur quelque fujer de croirre que c'eftoient des Anges : & Sainr Pacome en jugea ainfi, 'Il demeura deux ans dans cette penitence, [c'eft à dire au moins judques à la mort des S. Pacome; l' & celle fur telle, que S. Pacome ne craignoir pas de dire, lorfiqu'il effoit abfent, que D'ieu l'avoir faite, s'Pacacoup plus faint qu'il réfloit augaravant. Il agilloir en cont spis sia comme un novice, ne faifant paroitre que de l'humiliré & de comme un novice, ne faifant paroitre que de l'humiliré & de la douceur, & verfant une figrande abondance de l'armes, qu'o n

la douceur, & verfant une fi grande abondance de l'armes, qu'on craignit mefine que fa vue n'en fuft offenfée, [C'eft ainfi qu'il profita]'de l'epreuveoù Dieu l'avoit mis par S. l'acome, pour le rendre un veritable vaisseau d'election.

[Sur la findel'an 347,"Zachée procureur de la Congregation, v.s. Page-

gui efloir Jun hommé de Dieu, demanda permiflion à S. 1<sup>2</sup>Coome <sup>me 5 19,7</sup> de l'emmener à Alexandrie. Saint Pacome <sup>10</sup> grea, & dans ce gastien.

gastien.

Goncile de Latople, & alla trouver S. 1<sup>2</sup> Romen à Pacumur ul luy fitte par de ce qu'il avoit apriré de l'état de l'Eglife à Alexandrie.

& sceut de luy ce qui s'estoit passé à Latople.

Saint Pacome comba[bicntoft aprés]dans la maladic, dont il montru le neuvienne may[14,8]& dans laquelle il flut affifét par Theodore. S. Pacome luy rémoigna en cette occasion beaucoup de tendesfle. Il le pria par trois fois de ne point laisfler ses os ou ne sauroit cachez» par où Theodore cruq u'il luy ordonnoit

de transporter son corps lorsqu'il stroit enterré, pour le metrre secrettementen un autre endroit; & il le sit effectivement avec trois autres. Mais S. Pacome vouloit par là luy recommander de «se.a. prendre soin de ses freres qui s'écarteroient de la loy de Dieu, commeil le luy dit ce semble ensuite plus clairement; & par là il l'établissie en quelque forte pour estre un jour Abbé après luy, [Il ne voulut pas neanmoins le choist pour son sincelleur immediat, a sin de luy donner plus de temps pour s'affermir dans l'humilité;] '& il nomma pour cela Petrone. Celui-cine luy ayant g. M.E. survécu que[treize jours, jjusques au 12 de may, nomma en sa place Orisse [donn ous strons ies! l'històre, parcequ'elle est presque toujours joine avec celled es. Theodore.]

### ARTICLE V.

Orfise est fait Abbé de Tabenne ; estimé de S. Antoine & de S. Athanase ; Il emploie S. Theodore.

R S 1 S E que l'on appelle auffi Orccle, Orficle, & Oricle, المراحل ا

10y donnate par nonneur renound intentie.

"S. Pacomeel clant presidemouris, l'envoya aux freres pour favoir 1-44-4.
qui ils fouhaitoient d'avoir pour Abbé aprés luy. Il fut témoin 8-67-9.
des dernieres paroles que ce Sain di at A theodore, [Mais il fut
bien furpris] l'orfque tous les freres ayant prié Petrone de choîfie 8-44-84-6.
luy melme celui qui luy devoit fucceder, il s'entendit nommer
pour cette charge. Il procella en pleurant qu'il n'avoit point allez
de force pour cela. [Le veritablement il pouvoit n'avoir pas allez
de force pour cela. [Le veritablement il pouvoit n'avoir pas allez
devigueur & d'autorité pour reprimer les méchans.]

480 'Il imita avec zele S. Pacome dans fa conduite, [& dans l'exercice

g.44.45.

g 46 b.

d|45.b.

49.412. 6 a. 6|46.c.

g.46,b,c.

de sa charge. 11 visitoit comme luy avec grand soin tous les monafteres, pour y inftruire les Religieux. Il n'avoit pas encore receu de Dieu la mesine lumiere que S. Pacome, mais il se servoir de comparaifons & de paraboles, qui le faifoient écouter avec plaisir, & imprimoient la verité dans les esprits : de forte que ses instructions estoient fort utiles aux freres, 'Il les faisoit le soir aprés le travail & le repas, & les finissoit par la priere, fachant que c'estoit Dieu qui y donnoit toute la force, bOn raporte une ou

deux de ses paraboles, 'C'est ainsi qu'il nourrissoit ses freres selon la grace que Dicu luy avoit donnée, & qu'il luy augmenta par l'ufage qu'il en fit, pour la confolation de ceux dont il l'avoit chargé, Il ne les instruisoit pas simplement par des paraboles; mais leur expliquoit encore"les endroits les plus difficiles de min forte, l'Ecriture, en les comparant les uns aux autres pour les éclaireir. Illeur recommandoit l'observation des regles que Saint Pacome.

avoit établies, & de tous les ordres que leur donnoient leurs Superieurs, 'H''s'elevoit furtout avec force contre la presomption de se. ceux qui fouhaitoient d'estre employez & mis dans les charges; car quelques unsavoient déja cette ambition,

'Pendant ou'il parloit, Theodore l'ecoutoit affis comme les autres, avec l'humilité & la simplicité d'un enfant, croyant avoir perdu toute sa lumiere, depuis qu'il avoit, disoit-il, "attristé Dieu aume, en offenfant Saint Pacome, Quand les freres luy demandoient quelque inftruction, comme cela arrivoit fouvent, fur les chofes spirituelles & sur les visions de S. Pacome, il les renvovoit à Orsise comme à leur perc, difant que c'estoit à luy à les instruire.

'Comme il effoit mort plus de cent Religieux avec S. Pacome, & £ 44.5 des principaux,[Orfife eut bien des charges à remplir,]'Il donna g.46.2. celle de grand œconome à Pfarphin, ancien Religieux qui effoit infatigable au travail, & qui s'acquitoit de cet emploi avec la gayete d'esprit [que Saint Paul demande de ceux qui exercent les œuvres de misericorde.]'Il estoit encore dans cette charge vers g.48.c.

l'an 360. 'Lorfque S, Athanase eut esté rétabli glorieusement dans son g. 45.c.d. fiege[l'an 149, Orfife envoya à Alexandrie quelques Religieux, dont l'un ettoit Zachée procureur de l'Ordre, Ils allerent en paffant visiter Saint Antoine,"qui les receut avec beaucoup de &c. bonté, & leur fit l'eloge de Saint Pacome & d'Orfife,'Il écrivit en

leur faveur à Saint Athanase, qui à sa consideration leur donna toutes les marques possibles d'affection. Aprés 'A préscela, dir l'historien, Orfife donna à Theodore l'inten-e, dance' desouvriers de Paban, Il fut biennot lenvoyé de là Pacunn [au dioceté de Latople ], Macaire Superieur de ce lieu l'ayant de Nota, mandé comme 'pour y faire la boulangerie, mais en effet pour y effre la confolation de fes fretes, Ell y alla l'an 35,01 mp eu aprés Pasque, dans un batteau où il ferencontra un autremoine quine le connofiloir pas. Ce moine le voyant toujours recueilli en filence dans une posture fort humble, le prit pour un novice, & luy donna quelques leçons que le Sairt receut aussi comme un novice. Mais il fut bien confus lorqu'il vit enssitue tous les Religieux venir audevant de Theodore, & le recevoir avec l'honneur qu'il meritoit.

#### 

## ARTICLE VI.

Orfife oblige S. Theodore d'accepter en sa place la charge d'Abbé.

A Congregation de Tabenne persevera quelque temps, Boll.14, may.g. fous Orlife, dans la charité, dans la pieté, & dans l'union où 46.4. Saint Pacome l'avoit laissée, se trouvant soutenue par les anciens disciples de ce Saint, dont la pluspart vivoient encore. Le nombre disc. des Religieux s'augmenta mesme beaucoup. Mais cette multiplication v multipliant auffi le foin des chofes temporelles, & les engageant à acquerir des terres & d'autres chofes qui sembloient necessaires pour les faire subsister ; la vigueur de la discipline commenca à screlascher un peu :'& au lieu quesclon l'institution g.46.4. de Saint Pacome, la Congregation ne devoit rien avoir qu'en commun, A pollone Superieur de Moncose voulut faire quelques acquisitions particulieres, dont mesme il n'avoit pas besoin. Orsise en ayant esté informé, le reprit de cette faute; mais A pollone en colere, entreprit de se separer du reste de la Congregation, & ne trouva que trop de correspondance dans la pluspart de ses Religieux; ce qui caula"beaucoup de defordre dans les autres monaftcres. Orfife fit ce qu'il put pour remedier à ce mal; mais A pollone demeura tou jours opiniatre.

Enfin Orfife aprés avoir foufferr quelque temps, voyanc que e, la patience esfoi intuitle, & se jueçant incapable de fouterin Fudu un fi grand fardeau, ji resolut de s'associer une personne qui pust Paider. Il eur recours à la priere pour faireun hoix si important, '& si l'ut la nuit en songe deux lits tous deux fort beaux, mais s, l'un vieil, & Pauter neuf, & si lenendit une voix qui luy dision.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

tc.

Repofez yous fur le neuf. Il jugea auflitoft que ce lit neuf estoit « Theodore, dont il connoissoit & aimoit la vertu: & sur cela il se resolut, snon de l'associer à sa charge, s'mais de la luy remettre entierement,'Il fit done aussitost assembler tous les Superieurs, leur representa l'état fascheux où la Congregation se trouvoit ; que pour luy il se voyoit trop foible pour la soutenir; qu'ainsi on ne devoit point trouver mauvaisqu'il se retirast, & qu'il mist en sa place Theodore qui avoit déja exercé les fonctions de Superieur lfous S. Pacome. | Cet avis fut receu de tous avec joie; l'on envoya querir Theodore qui n'avoit pas esté appellé à l'assemblée,[& durant qu'on l'attendoit 3 Orsse se retira la nuit à Chenobosque,

où il vouloit demeurer.

'Theodore estant arrivé, fut receu avec joie de tout le monde, [Mais ayant appris ce qu'on pretendoit faire,]'il protesta qu'il n'y consentiroit point, & qu'il demeureroit plutost sans boire & fans manger, jusqu'à ce qu'il eust parlé à Orsise, [On ne vouloit pas, le laisser aller à Chenobosque, depeur qu'il ne s'echapast : Orisse de son costé avoit peine à revenir à l'assemblée : de sorte que Theodore passa effectivement trois jours sans prendre aucune nourriture. Orfife vint enfin, & declara à Theodore devant toute l'affemblée, qu'on ne faifoit qu'executer ce que S. Pacome avoit ordonné, en luy recommandant de ne point laisser ses enterrez, Theodore ceda enfin, & fut établi Abbé de toute la Congregation de Tabenne; ce qui caufa une joie generale à tous les Religieux, furtout à ceux qui l'avoient vu agir fous S. Pacome, 'Cela arriva"dans les premiers mois de l'an 352, lorsqu'il n'y avoit pas Nor: 4. encore cinq ans que Saint Pacome estoit mort : ["& Theodore ne Nors 5,

pouvoit avoir que 38 ans.]

'Orfife fe retira à Chenobosque, &[ensuite] à Moncose. Mais quoique Chenobofque fust affez loin [de Pabau,] b& Moncose encore plus, Theodore ne laissoit pas d'aller prendre son avis fur tous les ordres qu'il avoit à donner, voulant luy obeir en tout, & ne se regardant que comme son second & son ministre. De forte qu'Orfife disoit que selon la vision qu'il avoit eue, il se reposoit veritablement sur Theodore, & qu'il gouvernoit plus par luy, que quand il gouvernoit luy meime. Theodore estoit de mesme la joie & le repos de tous les autres. Quoiqu'il travaillast nuit & jour pour le falut de ses freres, jamais il ne se regarda comme leur Superieur & leur pere j'estant persuadé qu'il n'y a proprement que J.C. qui foit le vray pasteur des ames, & dont tous les hommes doivent se tenir heureux d'estre les brebis,'Il

g.65.a. g.47.b.

g.47.b.

g.46.f.

g.47.2,

a 90.a. ag. 47.b. 6 g. 41.2. g. 47.b.

faisoit voir par là que la reprimende de S. Pacome avoir deraciné de son cœur l'esprit d'ambition, d'orgueil, & d'empire; qu'il avoit appris de Dicu[à estre doux & humble de cœur;]& que sa

grace l'avoit elevé à la perfection de la vertu.

&c,

Ses Religieux avoient en luy une telle confiance, l'qu'ils luv e.d. decouvroient dans le particulier toutes les dispositions de leur cœur. Auffi il les encourageoit[& tous enfemble, &]chacun en particulier, les confoloit, les animoit, traitoit leurs plaies comme un homme experimenté en cet art [des arts.] Que fi quelques uns meprisoient ses avis & leur falut propre, il les supportoit avec patience, mais fans negliger aucun des moyens propres pour les guerir, comme estant responsable de leurs ames, & de celles mesmes que leur mauvais exemple pourroit corrompre. A lors il avoit recours à Dieu, devant qui il s'humilioit dans la priere pour obtenir son secours. On pretend que sa voix imprimoit des mouve- g.61.4166,c. mens de joie, de triftesse, & de crainte, dans ceux mesmes qui n'entendoient pas le sens de ses paroles, ou pour estre trop eloignez ,'ou pour ne savoir pas l'egyptien qu'il parloit. g.64.c.

[Son humilité] 'luy donnoit un grand respect pour les Evesques, g.48.64 qu'il confideroit comme ses peres, que J.C. aétabli ses successeurs en la perfonne de ses A postres. "Elle luy faisoit aussi cacher autant g 47.48. qu'il pouvoit ses revelations & les autres graces extraordinaires que Dicu luy faisoit. Quand on lesupplioit de prier pour quelque g.47. .. possedé ou d'autres malades, il s'en défendoit autant qu'il pouvoit; & quand il ne pouvoit plus s'excufer, [il imitoit ce qu'il avoit

v. s. Paco- vu"pratiquer à Saint Pacome, & prioit Dieu de faire ce qu'il luy mc 5 18. plairoit, & ce qui seroit le plus utile : Et Dieu, dit l'historien, les gueriffoit.

## ARTICLE VII.

Respect de S. Theodore pour S. Pacome : Il réunit la Congregation , predit

La persecution des Ariens.

N voit que Theodore dans ce qu'il disoit & ce qu'il faisoit, I s'autorifoit presque toujours de Saint Pacome, comme s'il n'eust rien sceu de ce qu'il avoit appris de luy, l'Gennade Genn.c.s. dit qu'il écrivit quelques lettres à ses monasteres, du style qu'il avoit puilé dans les saintes Ecritures, qu'il y faisoit souvent mention de S.Pacome son maistre, sous la discipline duquel il avoit esté elevé ; qu'il y proposoir les exemples de sa vie & de sa doctri-

Ppp ij

48.C.

ne, & les preceptes que ce Saint avoit receus de Dieu par le ministere d'un Ange. Il n'apprit ce semble qu'aprés sa promotion à la superiorité, la manière dont S. Antoine avoit receusen l'an 349]les moines de Tabenne. Il sceut en mesme temps que Saint Athanase n'avoit pas moins d'affection pour eux deux Orsise & luy, qu'il en avoit eu pour S, Pacome : & aussitost sans s'arrester à ce qui le regardoit, il se mit à parler des eloges que S. Pacome avoit autrefois donnez à S. Athanase & à S. Antoine. [Il avoit

g. 47,b.c.

particulierement esté fait Abbé pour rétablir la paix dans la Congregation.]'Aussi des la premiere fois qu'il assembla les freres pour leur parler, il leur representa"l'état heureux où ils &c. s'estoient vus sous S. Pacome, pour les conjurer de reprendre le mesme esprit d'union & de charité, & le leur faire esperer de la misericorde de Dieu,'Il anima son discours par ses larmes, qui furent suivies de celles de tous ceux qui l'ecoutoient; & on finit enfin par la priere. Il alla aussitost aprés visiter les monasteres, accompagné de quelques Religieux; & enfin avec bien des peines & toutes les adresses que l'Esprit de Dieu luy inspira, il reduisit Apollone Superieur de Moncose, à rentrer dans l'ordre & dans la paix : de forte que l'ennemi [de la paix] se trouva vaincu & confondu. [Ce fut sans doute au sujet d'Apollone,] que Theodore écri-

Genn, c,8,

vit les trois lettres dont parle Gennade. Car il les écrivit sur co que quelques uns des folitaires s'estoient separez de l'union des autres, & avoient fait une espece de schisme aprés la mort de l'Abbé [S. Pacome.] Il les exhortoit de rentrer dans l'union & dans la concorde qu'ils avoient abandonnée, pour n'avoir plus à l'avenir qu'un melme esprit & un melme cœur. [Je ne sçav si l'on doit conter parmi ces trois lettres la feule qui nous reste aujourd'hui de S. Theodore, traduite en latin par Saint Jerome en l'an 404.]'Cette lettre est pour exhorter tous les solitaires de l'Ordre. à venir celebrer tous ensemble la solennité de Pasque au grand monastere de Pabau, selon la regle que Saint Pacome leur en avoit laissée. Il y parle comme Superieur des monasteres de Tabenne. Il les exhorte de s'assembler en paix & en union ; mais il n'y donne point d'autre marque qu'il y cust aucune division dans l'Ordre. Il témoigne qu'il y avoit des catecumenes dans ses mo-

nasteres. Boll.g.63.64. [Des que Theodore fut établi Abbé,]'il envoya deux Religicux, Theophile & Coprés, à Saint Athanase, à qui il écrivit par

eux. En s'en revenant ils amenerent d'Alexandrie, vers le mi-

lieu de l'an 352, un jeune homme de 17 ans nommé Ammon, qui g.4,6 aprés s'estre fait Chrétien, s'estoit resolu à embrasser la vie solitaire, fur les cloges que S. Athanase en avoit faits dans un sermon. Il s'estoit d'abord voulu mettre avec un moine de Thebaïde qui estoit alors à Alexandrie, Mais un Curé de la ville à qui il demanda confeil, luy dit que ce moine estoit heretique. & le ... porta à aller trouver Theodore, 'S. Theodore vint luy mesme le g. 61.4. recevoir à la porte du monastere de Bausou Pabau, luy parla, luy fit changer d'habit, l'amena au lieu où les freres estoient assemblez au nombre d'environ six-cents, & le sit asseoir auprés de luy fous un palmier.

'Ammon vit alors plusieurs des Religieux qui se levoient l'un 2,5,e. aprés l'autre, pour le venir prier de leur dire devant tous les autres, quels estoient leurs defauts."Il leur disoit une parole de l'Ecriture, & y ajoutoit un mot pour la leur appliquer davantage. Il y en avoit qui s'en retournoient s'affeoir en pleurant, & beaucoup d'autres pleuroient avec eux.'Il dit d'un nommé Patelloli, e. que c'estoit un homme terrible aux demons. Il parloit en egyp-V.S. Paco- tien; mais un autre Theodore autrefois Lecteur à Alexandrie,

me \$ 30. expliquoit en grec ce qu'il avoit dit.

&cc,

&c.

'Un des freres venoit encore prier l'Abbé de luy faire connoistre 4. ses fautes, lorsqu'aprés avoir clevé les yeux au Ciel, il se leva & » commença à dire ; Je sçay que si les gents charnels apprennent ce-» ci, ils s'en scandalizeront encore : mais je parlerai neanmoins, » puisque l'Esprit de Dieu me l'ordonne. Il ditensuite que la persecution que les Ariens faisoient alors à l'Eglise, s'augmenteroit beaucoup, qu'au milieu de ce trouble un prince payen s'eleveroit, "& feroit sesefforts pour abolir le Christianisme, mais qu'il seroit confondu; qu'il falloit donc crier vers Dieu, afin qu'il fist misericorde à l'Egfife pour empcfcher la perte de beaucoup d'ames, Ammon"excité par un des solitaires nommé Elurion, prit la liberté de luy demander quand cela arriveroit. Le Saint l'ecouta avec bonté comme un novice, & luy dit que cela seroit bientost, comme il le verroit luy mesme ; mais que Dieu auroit enfin pitié de son Eglise, & qu'aprés que la persecution des payens seroit cessée, celle des Ariens cesseroit aussi.

1. Il failoit peutestre allusion au Concile de Latople. V. S. Paceme 9 26.



### ARTICLE VIII.

Saint Theodore predit l'episcopat d'Ammon, & d'autres choses : Dieu l'autorise par divers miracles.

Boll.14.may,g.

A Paras que l'affemblée cut efté terminée par la priree, A Theodore mit Ammon entre les mains de l'autre Theodore d'Alexandrie, chef d'un logement où demeuroient environ vingt folitaires Grees, Alome en eftoit le fecond : & lefaint Abbé lay recommanda de fe haifer d'infruire Ammon dans les divines l'ertitures; Cari lie nous demeurera pas longemps, dit-i u par efpiri de prophetie j& il entrera dans le Clergé pour fervir l'Eglife. C'elt Ammon mefme qui nous raporte ecci dans une lettre qu'il écrivit ethant Evefque, à Theophile d'Alexandrie, Il ajoure que ce Theodore & Aufone l'ayant mené dans leu logement, ils y demanderent à chacun de ceux qui y efloien avec eux, eq eq'il savoient retenut du difeours de l'Abbé ; & ainf Ammonn'eux pas de peine à le retenir, & à le mettre enfuite par écrit.

g.66,c.

£

'Il ent d'abord quelque difficulté à le perfuader que Dieu revelaft à Theodore le feere des cœurs. Mais estant fori une nuir pour quelque befoin, Theodore l'appela! El le fir venir auprès de luy ; puis s'adreffant à un de fes Religieux, il le reprir for feverement de diverfes penfess qu'il entrecenoit dans fon esprit, El le Religieux s'estant jetréa (es piez, luy avous que tout cale choit veritable, Le Saint l'exhorta à la penitence, Jemenaçant de la colere de Dieus s'il ne le faisoit : & quarre mois aprés, ce Religieux quitra la maison & s'e jetra dans les troupes, Mais il tomba dans une hydropisse, qui aprés l'avoir longemps fait languir, l'emporta au bout de l'an, [en 344] 'Car ce l'uta u mois de janvier [l'an 354,3 que l'hocotre l'emeança de ce funelle evenement. Il paroilt qu'il luy parla en thebéen [ou egyptien,] Re qu'Ammon qui ne lavoir pas cette l'angue, ne laissoir pas de

e.67.a.b.c.

l'entendre,

'Ammon eflant allé à Tabenne avec Saint Theodore, y fut témoin d'un grand miracle qu'il fit, en gueriffant une jeune femme
maricé de la veille, & qui fe mouroit dans un village voifin. Les
circonflances de ce miracle font confiderables; mais on les pout
voir dans la lettre d'Ammon mefine. Un Arien d'Alexandrie
nomme Silvain en fut témoin auffibien qu'Ammon, & il en
glorifa Dieu; mais on ne dit pas s'il fe convertit.]

'Quelque temps après , le Saint eftant retourné à Pabau, s'en e. alla avec environ 110 de fes Religieux dans une illevoisine, pour y amaßer des jones dont on se fervoit à faire des nates. Il y statement environ quinze jours, flutant lefquels le travail ne l'empefchoit pas de faire des exhortations à ses Religieux, I'Un e mécredi durant qu'il parloit, deux petites viperes se mirent autour des piez : & ille contenta de mettre le pié destis , & de les tenir ains sensement, au qu'il parloit à ce qu'il eust achevé son discours, depeur de troubler ceux qui l'econtoient. Et quand il eut cessé parler, il leva son pié de dessius ex viperes, & les sit teur s's. Nilantote, Nila marqué cet evenement, qu'il cite des vies des moines de 1920.

S. Theodore ajouta ensuite qu'un Ange luy estoit apparu, & Boll.g.67.c. qu'il luy avoit nommé quelques uns des freres qui ne prenoient point affez foin de leur falut, & un entre autres contre lequel Dieu avoit prononcé la fentence, & ordonné qu'il feroit chassé du monastere. L'un de ceux qui l'ecoutoient estoit Silvain'chef «. d'une compagnie de 12 Religieux"destinez à faire les toiles; & le second de cette compagnie estoit Macaire frere du Saint, 'Ce e. Silvain enflé, ce femble, d'avoir audessous de luy le frere de l'Abbé, se moqua en luy mesme de ce que le Saint avoit dit, comme d'une vanité & d'une folie. Mais en melme temps il apper-» ceut un homme d'un regard terrible, qui luy dit ces paroles : Est-» ce ainfi que vous meprifez Dieu dans son serviteur?'& qui luy don- f. na un foufflet. Auffitost il tomba dans une apoplexie qui luv osta 4. la parole & toute connoissance. On le mit sur un lit, & on le raporta à Pabau, Pecufe & les autres qui y estoient demeurez, du nombre desquels estoit Ammon, se mirent en prieres pour luy, " Enfin au bout de six jours il revint, & dit ces paroles : Beni soit " Dieu qui m'a chastié, & qui m'a fair misericorde, [Le lendemain] au matin il fit affembler tous les Religieux, & leur raporta ce que nous venons de dire. Ammon de qui nous l'avons appris, ettoit tout auprés de luy, & l'entendit de la bouche.

'Peu de joursaprés S. Theodore revine [de l'ifle,] & aprés avoir f. parléaux freres, il fortir. & pria les freres d'attendre qu'il fiuft revenu. Il s'en alla cependant avec deux autres au refectoire, où il arreffa un jeune Religieux qui en fortoir : & c'eftoir celui mefine que l'Ange luy avoir dit de chaffer. Il le tira à part, luy ordonna de luy avouer les fautes dont il eftoir coupable: '& comme il le refutoir; il commenç à les luy dire luy mefine. L'autre

1. Le texte grec ne nomme point l'Abbé, mais le nom de Theodore est dans soutes les traductions,

&c.

Design of Gragi

ne le laissa pas achever, & aima mieux qu'on le chassast, avouant g.68.a. publiquement qu'il meritoit bien cette punition : surquoile Saint

fit une grande exhortation à toute la communauté,

'La nuit suivante il alla trouver les autres que l'Angeluy avoit marquez, & leur dit à chacun les fautes où ils estoient tombez depuis leur batteline. Ils se reconnurent, benirent Dieu qui leur donnoit le temps de faire penitence, & offrirent melme de confesser leurs fautes publiquement. Mais le Saint eut peur que cela ne fist tort à beaucoup d'ames encore foibles;"& se contenta &c. qu'ils allaffent, chacun en particulier, avouer à Pecuse & à Pfentaele, [qui estoient tous deux des premiers disciples de Saint Pacome, les choses dont ils se reconnoissoient coupables, & leur demander leurs prieres. Tout cela se passa durant le Caresme se l'an 353.]

## ARTICLE IX.

Dieu decouvre à S. Theodore l'état de ses Religieux.

5114.

Bollita, may, g. 'E mardi de Pasque, (c'est à dire de la semaine sainte, qui en 68.b.c., 1553 estoit le 6 d'avril, ] tous les Religieux"des dix monaste- v. S. Pareres qui composoient alors la Congregation, estant assemblez à menote 24. Pabau au nombre de plus de deux mille, pour celebrer ensemble ces faints jours selon seur coutume; Theodore leur expliqua les difficultez que chacun voulut luy proposer sur l'Ecriture; & puis il leur fit un discours, où il conseilla à ceux qui estoient les plus foibles, de manger tous les jours [de cette femaine] au foir, & de n'en passer aucun sans manger, excepté le vendredi. Il ajouta que la nuit precedente, lorsque l'on estoit à table, il avoit remarqué un des freres à qui le demon avoit perfuadé de prendre quelques pains pour les manger en cachette, "& faire semblant de de saftpasser des journées entieres sans manger comme les autres. Le coupable vint aussitost se jetter à ses piez, & Theodore au contraire luy couvrit le visage, afin qu'il ne fust pas reconnu, disant "qu'il epargnoit sa foiblesse propre en epargnant celle de ce Re- Quis infirmetur cre ligicux.

<sup>9</sup>Il alla un jouravec 40 Religieux fur la montagne couper du bois dont il avoit besoin pour baltir, & en envoya 40 autres pour ignoiner. le mesmesujet à une journée de là. Le soir du premier jour, lorsqu'il se mettoit à genoux pour faire la douzieme priere de Vespres,'Dieu luy fit connoistre que quatre de l'autre compagnie,

qui

qui efloient d'ailleurs fort regles, s'efloient un peu ammfer à rire de à railler enfemble. Sur cel ai liquita le travail qu'il avoit entrepris, pour s'en recourner à Pabau; & envoya dire aux autres de s'y rendre en méfine temps, Quand on fur arrivé, il fit une des, exhortation fur la manirer dont doiveux vivre des Religieux, repréfents fortement par beaucoup de paffages de l'Erriture la fature de ceux qui avoient contrifiéle s. Elfpris, & les exhorta à recourir aux larmes de la penitence. Il parloit encore forfque les quarter coupables se prostiternerent à terreavec de grande ge milémens, en conjurant leurs ficers de prier pour eux. Tous les autres se mirent auss la pleur r, à l'assembles sini in Mais depuis ce temps là ces quatre Religieux sirent un tel progrés dans la vertu, qu'il sérvois ne d'exemple à tous les autres.

'Une autre fois que quelques freres estoient allez dans l'isle g.69.2. ramasser"des herbes qu'on avoit accoutumé de faler pour la provision; au bout de cinq jours Theodore envoya querir l'un deux nommé Moyfe. Il dit qu'il viendroit avec les autres quand on auroit achevé, On l'amena neanmoins malgré luy au saint Abbé, qu'il trouva accompagné de deux des plus faints de la maifon. l'sfentaese & l'sidore, mais fondant en larmes à son sujet. Il luy b. reprocha sa negligence à se corriger de ses mauvaises pensées, dont il l'avoir louvent repris, l'estant allé chercher pour cela nuit & jour dans fa cellule. Moyfe voulut s'excufer, & dire comme il avoit deja fait d'autres fois, que ce n'estoit que des suggestions du demon: surquoi le Saint luy declara que jusques alors les demons n'avoient point encore eu la permission de l'attaquer; mais que puisqu'il meritoit de leur estre abandonné, il avoit receu ordre de le chasser. Il dit en mesme temps à quatre Religieux bien forts de le prendre & de le mener à un village assez proche

In perte de cette ame.

V.3. Paro Perfenació que Theodore voulut avoir en cette occasion pour mes 514.

rémoin de la conduite, Jethori le plus ancien de tous les disciples g. 145.
de Saint Pacome, Tisdore aus flies foir a glezagreable à Dieu pour en g. 54.
obtenir des graces extraordinaires. Il estoir encore rempil de g. 846.
In prudence de Dieu, & d'une extreme douceur, de forte que Theodore luy consoir quelques les foindes autres foi foir de sur les produces de Dieu, de d'une extreme douceur, de forte que

dont il estoit : & des qu'il fut à la porte du monastère , il sur possedé du demon. Il paroist que Theodore avoit eu revelation de a.

"Uneautre fois S, Theodore estant le soir avec ses Religieux à 8 %.
Pabau, il parut tout d'un coup plein de joie : [& comme on luy en demanda le sujet,] il dit qu'un Religieux d'un monastere qu'il

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

&c.

avoit établi pers de Prolemaîde, venoit d'entere dans le ciel, 'parcequ'il avoit toujours ellé fort pur dans la foy, qu'il avoit confervé fon corps dans une chaîteré toute entiere; '& que pour les défauts qu'on avoir-remarquez en luy, 'Dieu les avoit puri-ee, fiez par diverfes maladies qu'il luy avoit envoyées. 'Ce moine se nommoit Parour.

d,

"Dieu luy decouvrit de messem qu'un nommé Parquesse Religieux de Pabau où il avoit un fils, enfegions de est lis è au nautre
jeune Religieux, une dochrine contraire à celle de la Resurrection." Il 'en convainquir publiquement, & luy sit reconnoistre la verité par l'autorité des Ecritures, Parquesse non seulement convaincu, mais converti, se jetta en pleurant aux piez
de ses freres, en les conjurant de demander à Dieu qu'il luy
pardonnast cette faute avec les autres dont il estoit coupable;
de tous l'ayant aussilioss fait avec joie, il accompagna leurs prieres de se larmes, s'endant en messe temps gloire à Dieu, squi ilravorit rié de on erreur.]

# ARTICLE X,

S. Theodore & S. Antoine prometicns l'indulgence de Dieu aux penitens : Le premier predit la paix de l'Eglife.

monde crur que Patrice alloit tomber mort : mais Theodore y eftant accourts, fite figne de la Croix fur la plaie, & dit à Patrice qui pleuroit, (car il elloit encore fort jeune), qu'il ne craignift point, parceque J.C. l'àvoit gueri & cla fet rouva veritable, quoique pluíteurs des Religieux cuffent en peine à l'efperer.

Annon qui raporte ce miracle y effoit luy melme prefient; & il y ajoute une autre chosfencore plus difficile à croire, Johnt il affure avoir a suff eft étmoin, IC elf pour quoi nous raporterous

ce qu'il en dit, laissant aux personnes de pieté, éclairées dans l'elprit & la discipline de l'Eglise, à en juger, & à y faire les ressensiqu'ils trouveront à propos.]

'Le'a: du mesme mois de novembre. Theodore sit assemble 14 d'Albre.

auprés de luy tous les Religieux qui estoient venus dans l'isse au nombre de cent, & il leur dit qu'il y avoit longtemps que Dieu luy avoit revelé une chose, & qu'il venoit de luy ordonner encore de la leur dire : c'est que presque dans tous les lieux où le nom de I. C. estoit adoré, ceux qui gardoient comme eux la foy apostolique, avojent repandu des larmes pour leurs pechez, & que Dicu. » agreant leur penitence fincere, avoit effacé leurs offences. Vous » donc, ajouta t-il, qui avez pleuré veritablement jusques aujour-» d'hui les fautes que vous avez commises depuis le battesme, sa-» chez tous que vous en avez obtenu le pardon. Que chacun de s.

» yous loue donc la misericorde du Seigneur.

'Deux heures aprés, il dit à quatre des freres d'aller à la pointe b. de l'isse attendre Theophile & Coprésqu'il avoitsencore jenvoyez à Alexandrie. Ces quatre ayant obei, apperceurent bientost le bateau où estoient les deux autres, & leur firent signe d'aborder dans l'isle parceque Theodore y estoit. Ils s'embrasserent tous avec un extreme étonnement, [de ce que Dieu reveloit si precifément toutes choses à leur saint Abbé. Et leur admiration s'augmenta encore dans la fuite.]'Car Theodore dit à ceux qui e. venoient d'arriver, qu'ils avoient vu Saint Antoine; & ils luv en apportoient mesme une lettre écrité en egyptien. Elle contenoit la mesme chose que ce que le Saint venoit de dire, savoir que Dieu luy avoit ordonné de luy mander ce qu'il luy avoit revelé longe tempsauparavant, que beaucoup de ceux qui adoroient J. C. avec une vraie foy, ayant gemi & pleuré presque dans toute la terre pour les pechez qu'ils avoient commis depuis leur battelme, Dieu avoit accepté leurs gemissemens & leurs larmes, & avoit effacé les pechez de tous ces vrais penitens commis jusqu'au jour que sa lettre luy seroit rendue.

'Theodore aprés avoir lu cette lettre, la fit lire devant tous les e, freres, qui se jetterent le visage contre terre, & pleurerent en la 4, presencede Dieu jusqu'à ce que le Prestre qui estoit present finit la priere: aprés quoy Theodore ajouta, que tous les esprits celestes s'estoient rejouis de leurs pleurs ; que Dieu avoit ecouté leurs prieres, & avoit effacé les pechez que quelques uns d'eux avoient commis, mais qu'ils avoient lavé par ces larmes sorties du fond de leurs cœurs; & que c'estoit en leur faveur que Dieu avoit accordé le pardon que S. Antoine & luy venoient de leur declarer de sa part. Ces paroles cauferent une grande joie parmi tous ceux qui

les entendirent : & Theodore ordonna en melme temps à Am-2. ou luy predie qu'il le feroit, s'il faut Andrésée au lieu de Andrésée, comme il y a affez d'apparence.

Qqqu

mon de publier un jour ce qu'ilavoit vu & entendu parmi eux, foit en cette occasion, soit dans les autres.

"Aprés qu'Ammon eu demeuré trois ans avec Saint Theodore, il apprit par hafard des nouvelles de fon pere & de fa mere, qui ne pouvoient fe confoler de ne favoir ce qu'il effoit devenu, 'Il pria S, Theodore de luy donner deux Religieux pour aller conoller fa mere, & exvenir s. & Theodore luy dit que fa mercefloir devenue Chrétieune, [ce qui luy rendoit cette confolation moins incessfaire ;] mais qu'il falloit qu'il s'approchath d'Alexandrie, & qu'ainsi Il luy conseilloit d'aller demeutre à Nitrie avec les Saints de ce quartier là, Ainsi Ammon l'ayant embrasse l'econjura avec beaucoup de larmes de pric pour luy, & s'en alla voir se sparens;

d|61.f|71.c,

g.70.d.

aprés quoy il fe retira à Nitric[vers le mois d'aou ft de l'an 555.]

'Six mois après, Saint A thanase fut chalfé d'Alexandrie/par les te gétrier
Ariens, qui exercerent enduite une horrible perfectucion contre (16.
tous les Catholiques : de cela donna occasion à Ammon de raportées.

ere à ceux de Nitrie ce que Thoodore avoir predit [en 353,] de la volence & de la fin de cette perfectution. Saint Theodore derivit aufil luy mefine aux Prefires, aux Diacres & aux moines de Nitrie, pour les affuere que Dieu abartoire enfin l'orqueil des Ariens, & &c, auroir prité de fon Eglife, & qu'ainfi il falloit louffirir fans perdre courage, en attendant que les iniquitez des Ariens fuffent con-

g.95. fommdes/II envoya certe lettre par quatre de fes freres, qui avoient ordre de la rendre à Ammon. Ammon la montra aux Preftres, & par leur ordre la lut le dimanche devant tous les folitaires, qui en glorifierent Dieu: & l'un d'eux l'alla porter à Draconce Evefque d'Henmopole (& de Vitre), que les Afriess

avoient fait bannir: [Voilà en abregé ce qu'Ammon mesme raporte dans sa lettre à

\*\*Messes Theophile d'Alexandrle J'qui l'avoir pris de luy mander ce qu'il favoit de Theodore. Il en avoit déjà dit une particà 8. Athanale, qu'il felon la connoillance qu'il avoit par luy mefime de la vertu de ce Saint "Jeomme nous le verroits bientoil "la y trouva rien d'incopuble. Re Theophile ne le remerciant de ce qu'il la yavoit chapte de l'avoit déjà fouvent oui raporrer les mefines chofes, [Mais quelques grandes que foient les merveilles qu'Ammon a mifes par écrit "J'il en a fupprimé beaucoup d'autres qu'il avoit vue auili, mais qu'il a cru ellre audellus des perfonnes foibles.

entre les mains desquelles son écrit pourroit tomber.

83

# 

#### ARTICLE XI.

Saint Theodore fonde cinq nouveaux monasteres; apprend de Dieu la mort de Tulien : Arteme vient chercher S. Athanase à Pabau.

OUR continuer maintenant ce que nous trouvons ailleurs fur Saint Theodore, nous pouvons commencer] par les mo- Boilt 4 mayingnatteres qu'il a ajoutez aux neuf dont la Congregation de Ta- 44-4/47.6. benne estoit composée à la mort de Saint Pacome. Nous en avons g. et.b. vu un dixieme formé des devant Pasque de l'an 353, [c'est à dire des la premiere année de S. Theodore. Ce peut estre celuij'qu'il g.69.4 avoit basti [avant 355,] fort loin de Pabau, auprés de Ptolemaïde ville de la [haute] Thebaïde, dont on la fait metropole. On en Geo, fac, pass. marque[encore]trois[autres,] l'un au territoire d'Hermothis [ou 4 Boll.g. 47.e.f. Hermonthis entre la grande Diospolis & Latople, 1& deux nommez Caïs & Obi vers [la grande Hermopole [à l'extremité septentrionale de la basse Thebaïde. Hy établit la mesme discipline

que dans les autres monasteres: Le premier pouvoit estre entre Hermothis & Ptolemaide, On remarque particulierement des deux derniers, qu'il les fonda par l'avis d'Orfife, peuteftre parcequ'ils estoient dans une autre province que les autres. Il fonda à un mille, aussi un monastere de filles à Bechré, "à une petite demi-lieue de

Pabau, & les fœurs de ce monaftere avec celles de celui de Men fondé par Saint Pacome, faisoient les étofes de lin & de laine dont les Religieux avoient besoin, suivant l'ordre du grand ceconome, qu'elles recevoient de Pierre établi leur Superieur [par S. Pacome, & d'Eponyque fon fuccesseur.

&c.

Theodore alloit visiter les monasteres de Caïs & d'Obi, sen l'an g.48.c. 361 au pluttard, lorsqu'il rencontra, sur le Nil pres de Cais, Arteme Duc d'Egypte, qui s'en alloit chercher S. Athanase à Pabau parmi les moines de Tabenne, les Ariens s'estant persuadez que comme il aimoit beaucoup ces faints moines, il pouvoit s'estre caché parmi eux. Dieu revela à Theodore ce qu'il venoit faire, & Theodore le dit à ceux qui l'accompagnoient.'Ils vou- d. loient retourner auflitost à l'abau, pour ne pas laisser les freres dans les troubles où les recherches d'Arteme les alloient mettre. Mais Theodore voulut continuer ses visites, esperant que Dieu auroit soin du reste: [ & Dieu pouvoit luy avoir revelé ce qui arriva.l

L. mummer ipre. Je ne fear fi ce ne feroit point qu'il teur fournifloit la laine & le lin. Qqq iij

Car Arteme avant fait ranger ses soldats en armes durant la nuit autour du monastere, y entra avec des archers, & y causa d'abord quelque frayeur, que Pecuse appaisa bientost. Il demanda celui qui gouvernoit,"& Pfarphin grand econome s'estant &c. presenté, il luy dit l'ordre qu'il avoit de l'Empereur de chercher Athanafe, qu'on dispit estre chez eux, Pfarphin luy répondit qu'Athanase estoit veritablement leur Pere, mais qu'il ne l'avoit jamais vu ¡Arteme ne laissa pas de le chercher inutilement dans le monaftere; aprés quoy il demanda que les Religieux vinssent à l'eglise prier pour luy : mais ils répondirent que l'Abbés Theodore, ou S. Pacome, leur avoit défendu de prier avec ceux du partides Ariens; & Arteme avoit avec luy un Evelque de cette fecte. Ainsi ils se retirerent, & Arteme alla faire tout seul sa pricre dans l'eglife, dont il fortit ensuite tout effrayé, en disant qu'il estoit presque mort dans une vision qu'il avoit eue. Il quitta aussitost le monastere, ou Theodore estant revenu, & avant appris ce

qui estoit arrivé, il englorifia Dieu,

'Ce que Theodore avoit dit en l'an 352, de la persecution qu'un prince payen devoit bientoft faire à l'Eglife, se verifia dans Julien foui aprés s'estre revolté dans les Gaules contre Constance en 160, se trouva maistre de tout l'Empire au mois de novembre 361, cinq ans & neuf mois depuis que S. Athanase eut esté chassé d'Alexandrie, [l'an 36 au mois de fevrier.] Il ne put perfecuter l'Eglife que jufqu'au[16 juin 363,]qu'il fut tué dans la guerre de Perfe.'S. A thanase chasse d'Alexandrie par Julien, estoit alors à Antinoé [dans la basse Thebaïde,]où S. Theodore & un autre faint Abbe nomme Pammon, levinrent trouver tous deux en un mesme jour. Comme Julien avoit envoyé des ordres pour oster la vie mesme à S. Athanase, il se mit avec Pammon dans le bateau de Theodore qui estoit couvert, pour aller dans ses monasteres [vers Hermopole,]'& les moines de Theodore se mirent à terre pour tirer le bateau. Au bout de quelque temps Saint Athanase remarquant que Theodore & Pammon fourioient"entre eux , il &c, en demanda le sujet : Ils se prierent l'un l'autre de le dire; & enfin Theodore l'assura que Julien venoit d'estre tué; qu'il auroit pour fuccesseur un homme excellent, qui le rétabliroit dans son Eglise, mais qui vivroit peu : & tout cela se verifia [dans Jovien.]'C'est ce qu'Ammon dit avoir appris de la bouche mesme de S. Athanase peu aprés la mort de S. Theodore,

'Lorsque l'Eglise jouissoit de la paix aprés la mort de Julien, la g. 49.d. # g.48.c, mortalité se mit parmi les moines de Tabenne, en sorte qu'il n'y

d.c.

E.64 d.c. g.71.b.

c,

avoit point de jour qu'il n'en mourust un ou deux, C'estoit [vers le mois de juin, lorsque le Nil commençoit à inonder les terres; desorte que les Religieux avoient peine à gagner la montagne où ils avoient accoutumé d'aller enterrer leurs morts, Comme les eaux croissoient toujours, ils demanderent à Theodore ce qu'ils feroient pour le premier qui mourroit, parcequ'il n'y avoit plus moven de le porter à la montagne. Theodore leur répondit que f. Dieu leur epargneroit cette peine : Et en effet, il ne mourut plus

personne jusqu'à ce que les eaux fussent retirées.

'Au milieu de tant de merveilles que faifoit Theodore, il ne 6. fongeoit qu'à la guerre que le demon luy faisoit sans cesse; & il ne rougissoit point d'avouer à ses disciples qu'il craignoit mesme d'y succomber & d'estre rejetté de Dieu, se considerant comme dans un chemin fort étroit bordé de deux precipices, de toutes les mauvaifes inclinations de la chair à gauche, & à droit des tentations de la vanité, 'Ainfi les plus grandes confolations qu'il pust 545 bc. recevoir, estoient les humiliations & les traverses. Il vouloit qu'on les receust comme autant de perles, afin d'estre toujours disposé à en recevoir de nouvelles & à aimer ceux qui nous les caufent comme les auteurs de nostre bonheur; au lieu que quand on les souffre avec patience, mais avec peine, il est difficile de conserver la charité pour ceux qui nous font fouffrir; & il est à craindre que nostre peine s'augmentant par la continuation des afflictions, nostre patience ne diminue & ne succombeenfin tout à fait,

## ARTICLE XII.

Saint Theodore reçoit S. Athanase; & demande à Dieu de mourir.

No T = 6. TERs le commencement de l'an[1365,] Theodore ayant Bollie may, g. appris que S. Athanase venoit en Thebaïde par le Nil, il 49.d.s. prit la mesme voie pour aller audevant de luy avec ses principaux Religieux, Ils le rencontrerent audessous du diocese d'Hermopole; & quand le Saint les vit approcher, il dit d'eux ces paroles » du Prophete: Qui font ceux-ci qui volent comme des nuées, & felon les " qui viennent"à moy comme des colombes avec leurs petits ? Septante. Theodore le fit saluer d'abord par les plus anciens des freres, aprés lesquels il le salua aussi: & le Saint sachant que c'estoit luy, luy prit la main, & luy demanda des nouvelles de la Congrega-

tion. Les moines de Tabenne qui estoient environ cent, com-

mencerent ensuite à chanter & à glorifier Dieu.

S. Athanase s'estant mis à terre pour arriver en quelque ville,? 'Theodore prit la bride de l'afne fur lequel il estoit monté, durant que les freres continuoient à chapter; & marcha toujours ainsi auprés de luy, au milieu d'une foule innombrable de personnes. & de quantité de flambeaux, (car c'estoit ce semble la nuit,) avec un courage & une humilité que"S, A thanase ne pouvoit se lasser &c. d'admirer & de faire admirer aux autres. A prés qu'il eut employé quelques jours à visiter les villes d'Antipoé & d'Hermopole, il vint aux monasteress de Caïs & d'Obi, loù il fut fort satisfait de l'affection sincere qu'il vit que tous les freres avoient pour luy: & il en glorifia le Seigneur, Il voulut voir l'eglife, le refectoire, les cellules, & tout ce qui estoit dans la maison; & il fut extremement edifié de tout; de forte qu'il dit ces paroles à Theodore; Vous faites une grande œuvre d'affister ainsi les ames:'l'av " fouvent oui parler de vos reglemens; & tout y est parfaitement a bien : Je croy voir Je sus CHRIST en vous voyant,

Il paffa quelques jours dans ces monafteres: & comme la fefte de Paíque etioti proche, il exhorta Theodore à s'en refourner pour la celebrer la Pabaulavec tous fes freres, felon la contumo de leur Ordre: & Borfque Theodore le pria, en le quitrant, de fe fouvenir de luv, il luy répondit par les paroles du pfeaume, Si je «vous oublie, pferufalem, je confens que ma main droite foit mife « en oubli, "Il écrivit par luyà Orfife & à tous les freres, pour leur « extemoigner la joie qui la voit eue devoir Thoodore, & de voir en luy le Seigneur & le Dieu de Saint Pacome, Theodore luy laiffa fon bateau avec les moines qui le condutifoient, à qui il ordonna d'obert au Saint comme & cettiqui que Hoit lemaître de leurs corps

melme.

alst.a.

8.50.2

"L'hiftoire ajoute enfuite, que Theodore failoir cequ'il pouvoir pour confoler Orifie, & luy faire oublier les peines qui l'avoient obligé de quitter la conduite des moines. Il le tira enfin peud peu de fa retraite de Moncolé, & le fiv eurà ir Pabau pour y vifiter les freres comme leur veritable Abbé. Il vint audevant de luy avec tous ceux de la maifon pour le recevoir, & l'obligea de faire l'infirutièno, laquelle il écouta comme fon difeiple. D'epuis cela lis furent encore plus unis qu'ils n'avoient jamais etlé; h'e elfant & veritablement qu'un ceux de qu'une ame léon la grace qu'ils avoient receue du Seigneur. Theodore ne vouloir paroiftre en tout que commefecond, ne faifant rien qu'il n'en eut fir it avis d'Orifie. Il sa lioient l'un aprêt l'autre vifiere les monafteres.

[Tous leurs foins ne purent neanmôins empelcher que]'la multiplication riplication des terres, des bateaux, (& des autres commodites,) n'augmenat dans l'ongregation le foin des chofes temporelles, & ne diminual celui des fpirituelles, Theodore en ethoir b, percé de douleur. Il repandoit des l'armes, faifoit des jeines & des veilles extraordinaires, le revetoit d'un ellice durant la nuit. Il alloit fouvens price à trois milles du monaftere, fur la montagne ou effoiner tous les tombeaux des freres; & un Religieux l'y ayant une fois fuivi de loin, entendit une longue price qu'il fit fur le tombeau de Saine Pacome, où il demandoit à Dieu qu'il le retiraft de ce monde, puisque l'on n'avoit plus foin dy faire du bien; & qu'il n'abandonnaft pas neanmoins fes fervieurs, mai qu'il leur infpiraft la crainte des fupplices eternels, & la voloncé dene poin ferrit de fa voie.

'La 'fette de Pasque citant venue, un des Religieux nommé e. Heron, qui citoit de la ville(d'Alexandrie, liè trouva extremement malade; de force que le famedi faint au foir, Theodore, ayant quitré l'office pour le venir voir, eut à peine le loifir de luy dire quelques paroles avant qu'il expiratt. Il luy ferma les yeax, & dicaux allistans que cette mort feroit suivie d'une autre à laquelle on ne s'attendoit pas. Les freres pasferent la nuit à veiller & à lire auprés du corps: & le lendemain au matin qui choi le dimanche de la joie, kelon l'expression de l'historien, on

l'enterra en chantant [des pleaumes.]

Early Fried Falled Halle Falled Falle

## ARTICLE XIII.

Mort de S.Theodore: Il est honoré par les Saints & par l'Eglise.

[A Par es que les feltes furent paffess]"Theodore parla à Bollsemay, eles clebrer avec luy, les exhorts à la vertu avec d'autant plus d'ardeur, qu'il favoit que fa fin efloir plus proche, & les renvoya chacun chez cux. Il tomba malade enfuite, & Orfife qui l'affificit avec les principaux des freresvoyant que fa maladie augmentoit, fit affembler tous les Religieux, & & profetrant en terre avec eux, il demanda à Dieu autant par fes cris que par fes paroles, qu'il luy pluff de l'ofter du monde, & d'y conferver Theodore; puisque nul n'eftoit fic apable de conduire les autres, de les encurager, & de les corriger de leurs defaux. Ils pafferent trois jours de la forte, [mais ne purent retenir fur la terre celui que Dieu fe hafuloi de couronner dans leciel.]

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

"Ainti Theodore arriva à fa dernicre houre, & pria Orfife de luy dires il l'avoit blefféen quelque chofe. La douleur & les larmes empecherent Orfife de luy répondre, & Theodore a joura; Ma » confeience ne me reproche poine d'avoir jamais offensé ni vous « naucun des forers: car Dieu m'elt témoin qu'autant qu'il m'a » esté possibles jen 'ay jamais negligé mon faltu ni celui des autres: « & cela e me été pas venu de moy, 'mais de la misferiorde de Dieu. « « c. Cela me n'et pas venu de moy, 'mais de la misferiorde de Dieu. « « c. En achevant ces paroles il rendit l'esprit, le'17 jour d'avril[en » de Pacon. L'an 567, 'autant que l'on en peu; juege par diverses circonstances No \* \* \* \* 7 , de l'hittoire, & ainfi n'estant cesore agé que d'environ 3 jans. J'Il fut porté avec le chant des pseumes fur la montagne, & enterré au lleu où l'on avoir accourtum d'enterret rels ferres: mais quel-

ques uns des principaux le transfererent de là, & le mirent auprés du corps de S. Pacome.

đ,

d.e.

£.

g.51.2.

g.71,c.e.

g.65.c.f.

Onnefauroit exprimer quelle fut la douleur que fes Religieux eurent de le perdre. Des qu'il fut expiré, leurs pleurs & l'eurs gemissement de perdre. Des qu'il fut expiré, leurs pleurs & l'eurs gemissement le firent entendre jusque de l'autre cossé du Nil: & lis demeurerent plusseurs jours comme accablez d'une prosonte triftestie outre qu'il saimoient la verres, ils voyoient qu'ils festlooint eux melmes privez d'un si grand bien, & ope c'estoient leurs fautres qui l'avoient obligé de demander à Dieu de moutir. Saint Athanas meline na paprit sa mort qu'avec leaucoup de douleur, d'ui il a cénoigna dans une lettre qu'il cérvirà Orsic & à rous les Religieux: "mais il les exbortes en meline temps à c'e consoler par la vue de la beatitude dont ce bienheureux jouissies, s'e songet

moins à pleurer la mort d'un fi grand homme, qu'à liniter fa vertu pour arriver à une mort auffi heureuf que la fienne. Il temoigna pur aprésen prefence de quelques Evefques & de tout fon Clergé, une vetteration extraordinaire pour fon merite, judqu'à divine l'eggler à Saint Antoine, quoiqu'i leuft moins celate. Il prenoit saifir à 6 faite neutrente de ce mil l'avoir fait de plus sezand.

plaifir à se faire entretenir do ce qu'il avoit fait de plus grand, dans tout ce qu'on luy en disoit, il ne trouvoir rien qui ne luy parusteroyable, ni qui fust audessius de l'idée qu'il en avoit conceue lorsqu'il l'avoit vu. "Theophile d'à lexandrie le regardoit comme un homme ad-

mirable, fur ce qu'il en avoit oui dire à differentes perfonnes; & pour s'en affurer d'avartage; il obligea Ammon de mettre par écrit ce qu'il avoit fecu de luy dans les trois ans qu'il avoit pallez dans son monastere. Cennac de it qu'il a ce thé autiblien de loccefeur de la grace que de l'autorité de S. Pacome, Il luy donne le

Lp. 191.b. titre de Prettre, quoique les histoires originales de sa vie ne disent

point qu'il l'ait eu. 'Il est au moins assez clair qu'il ne l'avoit pas à g.70.4. la fin de l'an 353. [Nous avons déja parlé] de trois lettres que cet Genne.t. auteur dit qu'il écrivit à ses Religieux, & dont l'une s'est conser- Cod.reg.c.t.p. vée jusques à nous. Elle peut avoir esté mise en latin par Saint ". Jerome, l'puisqu'il dit qu'on l'avoit prié de traduire quelques p.ss. écrits pour des Religieux de la Thebaïde, qui n'entendant pas le grec ni l'egyptien, ne pouvoient profiter des preceptes de Pacome, de Theodore, & d'Orsife, écrits en ces langues.

["Quelques uns raportent à ce Saint les eloges que Cassien donne a un Theodore qu'il avoit vu : Mais il parle d'un folitaire des Cellules, & non d'un Abbé de Tabenne.]'Quoique celui-ci Bott,14.may,p. soit mort le 27 d'avril, neanmoins les Grecs en font la feste le 16 289.00 de may, comme pour la joindre à celle de S. Pacome dont ils font la veille. On trouve le mesme jour dans un calendrier des Cophres la memoire de Saint Theodore fils de S. Pacome : [ & c'est un titre que nostre Saint a bien merité.]'Les Grecs en font leur grand Menza, p. 135office, où ils luy donnent des eloges fort magnifiques. On ne sçait 4 Boll, p. 130. pourquoi Baronius l'a mis le 18 de decembre dans le martyrologe Romain,

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XIV.

Orsisereprend la conduite de ceux de Tabenne : Leur état à la fin du IV. siecle: Monastere de la Penitence à Canope.

'CAINT Athanase dans la lettre qu'il écrivit aux moines de Boll.14.may, R. Tabenne aprés la mort de S. Theodore, prie extremement 544. Orsife de remplir sa place, & de se charger du soin des freres.[1] luy eust esté difficile de s'en excuser,]'& ainsi il s'en acquita avec g-satoute la fidelité qui luy fut possible. Dieu luy donna une nouvel le force pour cela, avec une plus grande intelligence des Ecritures, [ & luy fit la grace] de gouverner longtemps toute la Congregation dans une heureuse tranquillité.'Il peut estre mort le 15 de P-814.b. juin, auquel quelques offices manufcrits des Grees marquent un S. Orlife.

'Gennade dit que ce saint ssuccesseur & collegue de S. Pacome Genn.c.s. & de Saint Theodore, estant parfaitement instruit des saintes Ecritures, composa un ouvrage assaisonné d'une sagesse divine, où l'on trouvoit tout ce qui estoit necessaire pour la perfection de la discipline monastique, & où presque tout l'ancien & le nouveau Testament estoit expliqué d'une maniere fort abregée.

Rrrii

& propre au besoin que des moines en peuvent avoir. Il donna; dir-on, cet ouvrage à ses freres un peu avant que de mourir, com-Codregations me son restament. [Ce sont apparemment ces] preceptes d'Orsise

que S. Jerome rémoigne avoir traduits en latin, avec ceux de S. Pacome & de S, Theodore: [18 nous ne voyons point non plusde No Ta & P. 67 Bib. P. c. 67. difficulté à croire que c'est] l'ouvrage intitulé La dottrine d'Orfife.

que nous avons aujourd'hui tant dans la bibliotheque des Peres, que dans le recueil des regles faites il y a plus de 800 ans par S. Benoist d'Agnane, qui en a aussi insere diverses choses dans sa Concorde des regles. Cerécrit est une exhortation à la vie & à la

Cod.reg.p.69-9 verru monastique, adressée particulierement aux Superieurs, Il y cire fouvent les instructions de leur saint Pere, sc'est à dire de S. Pacome, | 'qu'il y nomme en divers endroits avec ce titre. bll estoit alors, ou au moins il croyoit estre, presde consommer son sacrifice, & il proteste à ses freres que depuis que Dieu luy avoit confié le foin de leur conduite, il n'avoit point cessé, [non plus que Saint Paul, de les animer tous en particulier & par ses paroles & par fes larmes, à s'acquiter de leur devoir.

[Orfife peut avoir eu pour successeur un nommé Ammon. Car

45 5.8cc.1 \$ 11.&c.

65 56.

Rufin, ou S. Petrone dont il décrit les voyages faits ves l'an 394,] Vit.P.I.s.c.j.p. 'dit qu'il avoit vu dans la Thebaïde Ammou Pere d'environ trois mille folitaires de Tabenne, [11 l'avoit yu sans doute dans les moc 14.p. 48;-1. nasteres d'auprés d'Hermopole:] Car Petrone n'alla point jusque dans la haute Thebaïde, & ne passa point ce semble la ville de

Lyque . [qui est un peu audessus d'Hermopole.]

Pallade auteur de l'histoire Lausiaque, qui avolt penetré jus-Lauf.pr.p.\$97 b. c.19.p 957.b; \* qu'au pays de ceux de Tabenne, & qui avoir entré dans le monastere qu'ils avoient à Pane, dit qu'il y avoit dans cette maison 6.18.19.19.95. 300 Religieux, qui s'occupoient à toutes fortes de métiers. Il

ajoure qu'il y avoit bien sept mille solitaires de cet Ordre, repandus en diverfes maifons de deux ou trois-cents Religieux chacune, que dans le grand monastere [de Pahau]il y en avoir treize ou quatorze-cents, & quece nombre qui avoit commence du temps c.20.p.918.d. de Saint Pacome, s'y estoit toujours entretenu depuis jusques au Soz.1.3.C.14.p.

temps qu'il écrivoit,[c'est à dire jusques en 420.]'Sozomene l'a 518.6. fuivi en cela , difant que le grand monastere de Tabenne, sou plutoft de Pabau, Jestoit composé d'environ 1300 Religieux, & toute la Congregation ensemble de sept mille, [Ils encherissent tous deux beaucoup audeflus de Rufin : & neanmoins ils ont en-

core beaucoup affoibli la verizé, si l'on suit ce que dit Cassien, I. p.61. que dans le monastere de Tabenne il y avoir plus de cinq mille

Religioux fous un feul Abbé ; [ou ce que dit S. Jerome en l'an 404, & qui est encore plus exprés, |'qu'il s'y en rassembloit pres de Cod.reg.p.34.5 cinquante mille pour celebrer la feste de la Passion & de la Re- 7.

V. S. Pace-furrection de noître Seigneur, & que chaque monaftere "avoit p.33me note 9. environ douze ou seize-cents Religieux. [Mais Pallade qui écri-

voit vers le mesme temps que Caissen, & seize ansaprés Saint Jerome, paroift avoir elté mieux informé de ce qu'il dit, l'Car Lauf, c. pp. 2.973 outre qu'il avoit esté luy mesme dans le monastere de Pane, b. 'Aphthone qui tenoit le second rang dans le grand monastere a. [de Pabau, ]estoit son ami particulier, Ammon n'en conte qu'un Boll.14.may, go peu plus de deux mille affemblez à Pabau en 353 pour celebrer la 68,0.

festede Pasque,

fe I. 5 16]

pote 41.

'La traduction quefit S. Jerome en l'an 404, des ouvrages de S. Codrego III. Facome, de Saint Theodore, & d'Orfife, paroift avoir esté faite particulierement pour les moines du monastere de la Penitence. fondé en un lieu appellé Canobe. [Ainsi on ne fera pas sans doute difficulté de croire que ce monastere estoit de l'Ordre de Tabenne, & que c'est celui mesme j'qu'Eunape dit avoir esté établi Euneapaass. par Theophile à Canope auprés d'Alexandrie, lorsque l'on y eut ruine l'idolatrie par ordre de Theodose. Cela se confirme tout à Soz, n.p. 117, 114 fait par ce qui est dit dans la III. action du Concile de Calcedoi- Conc.: 4.P.407. ne, que le fobourg d'Alexandrie nommé autrefois Canope s'appelloit alors la Penitence, & que c'estoit un lieu d'asyle & de refu-

ge, parcequ'il estoit tout entier fous la protection du faint monastere des Religieux de Tabenne.

'Gazaus croit que c'est ce mesme monastere des Penitens ap- Casanantoras. pelle la Prison, dont S. Jean Climaque dit des choses aussi extra- Jo, ele, s. p. 115. ordinaires qu'edifiantes: & on n'a point fait difficulté de suivre &c. ce sentiment dans la justification du cinquieme degré de ce Saint. 4fr.pr.p.86. On y ajoute seulement qu'il se peut faire que depuis S. Jerome ce lieu ayant esté uni au grand monastere dont parle Saint Jean Climaque, il ait esté destiné particulierement aux Religieux tombez dans le crime, qui avoient besoin de penitence. Il se peut faire aussi que ce grand monastere soit celui mesme que S. Jerome appelle la Penitence, & que celui-ciait formé celui de la Prison pour ceux qui estoient tombez dans degrands pechez.]'On croit Soz, n.p. 117, 118, meline que tout le lieu de Canopeautrefois infame pour les delices & les debauches, & toute l'isle où il estoit, portoit le nom de la Penitence.'Il est certain au moins que le grand monastere Joet fre a su n'estoit pas fort loin d'Alexandrie, [non plus que Canope:] & . 61. celui des Penitensn'estoit qu'à un mille de l'autre.

Rrriii

[Comme le monastere de Canope estoit press d'Alexandrie, bien loin des autres monasteres de l'Ordre de Tabenne, il pouvoit bien suivre les mesmes regles que les autres; mais il est difficile decroire qu'il eust la mesme un non avec eux, & la mesme depen-

dance du grand monastere de Pabau.]

16/21-17-19-7. Nousavons une lettre de Saint I fidore de Pelufe adreffée aux Religieux du moniferce de Tabenne, où il les exhorre par l'autorité de S. Jacque, à le garder de l'ambition qui fair que plutieurs veulent effre maiftres. (On voit par là , auffibien que par ceque nous avons dit de l'election & de la mort de S. Theodore, que la difeipline s'effoit un peu refalche & la piete affoiblie parmi les Religieux de Tabenne. Cependant cer affoiblificant n' empd-

Ve.P.1. 1.2-2- che pas June Rufin ne parle avec cloge de leur mortification & de leur filence, qu'il ne dife que c'elioient des hommes d'une abflinence "incroyable, & qu'il ne reconnoille qu'ils paffoient is meis pour effre audeflus de preque tous ceux dont il parle, je'eft à pour effre audeflus de preque tous ceux dont il parle, je'eft à

dire dece qu'il y a eude plus eminent entre tous les solitaires de casaint.Lac. l'Egypte. Ce fur vers la fin du IV. fiecle, ] que S. Pinuse Prestre quitat au grand monastere qu'il gouvernoir auprés de Panephyse dans la bailé Egypte, pour venir aux extremitez de la Thebaïde demander avec instance d'estre receu au monastere de Tabenne, en partie parcequ'il savoit qu'il estoir plus aussere qu'aucun des

en parcie parcequ'il favoit qu'il eftoit plus auftere qu'aucun des autres.

Colingpassis 'Saint Jerome dans la preface de leurs regles qu'il a traduites, paroift supposer que c'est cequ'ils observoient alors : & il raporte

Lande, 34,795.

Ac., 46,94,937.

Ac., 46,94,94,937.

Ac., 46,94,94,94.

Ac., 46,94,94.

Ac.,

ticulierement, comme on a dit, A phthone fervicur de Dicu, qui vers l'an 410 eftoit le fecond du grand monaftere[de Pabau, c'est à dire peutestre le grand econome.]On l'envoyoit à Alexandrie comme un homme irreprochable, pour vendre les ouvrages des Religieux, & acheter leurs béoins.

[Cassien est celui qui parle plus avantageusement de ceux de

Gab.Link.4.
Tabenne.]'Il affurc qu'il n'y àvoit rien de plus austere qu'eux
649-04-45.
dans l'Egypte; & il releve neammoins encore davantage leur
obeiffance. Il compose presque tout le quatrieme livre deses Inftitutions,de leurs reglemens, & des vertus qu'ils pratiquoient.'La

maniere dont Sozomenecon parle [donne licu de croire qu'ils honoroient encorebeaucoup l'Eglife de Dicuvers l'an 440.]

'On croit qu'il faut entendre de ceux de Tabenne ce que Saint Bultori.p.101, Cyrille d'Alexandrie dit dans une lettre, que les Superieurs des Cyrep. 60.8.5. monasteres de la Thebaïde estant venus à Alexandrie, l'avoient pass, de averti de quelques desordres dont on se plaignoit dans le Clergé. Il dit que c'ettoient des personnes saintes, dont la conduite pouvoit justement estre admirée.

'Il y avoit un monastere à Constantinople au XII. siecle, Bult.p.104. appellé du Philanthrope, composé de plus de 500 moines, qui observoient la regle de S. Pacome, 'Il avoit esté fondé par Alexis Cang.de C.1.4. Comnene qui y estoit enterré.

## MARCEL, EVESQUE D'ANCYRE,

## ACCUSÉ D'HERESIE.



E nom de Marcel se trouve dans l'histoire des Conc.e.r.p. le Concile tenu vers l'an 314 à Ancyre capitale 1475.d. de la Galacie, où Marcel affista en qualité de Evelque de la melme ville. On marque en effet Ath. 601.p. \$17.2. qu'il cstoit deja vieux en 336, & Evelque depuis Eulin Mare.l.s. longtemps, all se trouvasen l'an 325 au Concile 140 b.c.

de Nicée, & il s'y opposa fortement à l'heresie d'Arius. Il mon- 4 Athapola.p. tra que ceux qui le vouloient défendre estoient eux mesmes dans 741.d/750.c/Fpi. de mauvais sentimens: desorte que les legats de S. Silvestre ren-72.6.3. p. 814. de dirent à Rome un témoignage avantageux à son zele, & à la pureté de sa foy, 'On voit son ardeur contre l'heresse Arienne dans Epi.72 cap \$14. la confession de sa foy qu'il donna au l'ape Julesen l'an 141.]

'Aftere qualifié l'avocat des Ariens, ayant fait un ouvrage Athlin Atlorapour défendre les impietez de sa secte, Marcel secrut obligé de Patre. le refuter; & composa pour cesujet un ouvrage, intitulé selon S. 71.4|Soz.l.s.c. Hilaire, De la soumission de F.C. nostre Seigneur, & il paroift qu'il y 11.9.4 (1.a.b. expliquoit cet endroit de la premiere aux Corinthiens, Lorgue de la F.C. aura remis son royaume à Dieu son Pere &c. C'estoit vers l'an et. Conts. v. 24-335, affez longtemps aprés la mort de Paulin de Tyr qui fut fait 18. Evelque d'Antioche[enl'an 331.] Cet ouvrage effoit le premier c. 4.9.19.4. que Marcel eust publié jusqu'alors. El y faisoit divers eloges de # 1. c.4.p.35.4 Constantin, à qui il vint luy mesme presenter son livre, il y ra-

1.3 pr.p.59.60.

MARCEL D'ANCYRE,

massoit un grand nombre de passages de l'Ecriture pour établir fes sentimens. Quojque l'ouvrage fust fort long, il ne l'avoit pas P.2.b. neanmoins divisé par livres, voulant, disoit-il, que son unité fust une image de l'unité de Dicu qu'il y défendoit.

[Les Ariens n'avoient garde de manquer à combatre cet ouvrage qui estoit compose contre cux.] Nous avons encore les Socr.L.r.e.16.p. trois, [ou plutost les cinq] livres qu'Eusebe de Cesarée sit exprés 72.c||.2.c,20.p. pour ce sujer, ou il force les expressions de son adversaire pour y

"Ath.vit.p.18.1. trouver des erreurs. "C'est dans cetouvrage qu'Eusebe s'explique plus clairement qu'en aucun endroit en faveur de l'Arianisme, & où il foutient les erreurs d'Astere comme les plus grandes veritez, 'Astere mesme écrivit contre Marcel, & l'accusa d'estre Sabelliens Hier.v.ill.c.86.

p.196 b. \*& Saint Epiphane nous a conservé quelques fragmens d'un livre c Epi,71.c.6-10. d'Acace de Cefarée en Palestine, sur ce sujet melme,

Il ne faut pas s'étonner que les Ariens se soient fort échaufez contre cet ouvrage de Marcel. Car par ce qu'Eusebe nous en a conservé en le refutant, on voit qu'il y parloit avec une extreme Easilite, 1.p. 12. force contre leurs dogmes, ] & contre leurs personnes mesmes,

fans epargner ceux qu'ils reveroient le plus, & qu'ils vouloient p.1.2,C.4.p.19. faire passer pour des gents eminens en pieté & en science.'Ilattaquoit nommément Paulin de Tyr déja mort, Narcisse de P.18.d. Neroniade, Eufebelde Celarée, 1/8 melme leur grand Eufebe [de Nicomedie,]fans parler d'Astere :'11 se plaignoit de quelques p.16.2.d.

discours qu'Eusebe avoit faits dans l'eglise à Laodicée & à Ancyre, C'estoit apparemment Eusebe de Cesarée, 411 s'y declaroit p.25.3. a p.11.11.

aussi ennemi d'Origene. Cet ouvrage de Marcel a fait beaucoup de bruit dans l'Eglife,

hxr.1.2,c,10.p.

214.

& non feulement les Ariens fes ennemis, mais encore beaucoup de Catholiques, ont cruqu'en combatant Aftere, il estoit tombé dans une extremité oppolée, l'Car on luy a attribué de nier avec Pendogatatlar c.rt.p. - s Thdet. Sabellius la trinité des personnes divines, & de dire que le Verbe Dieu estoit une extension de la divinité du Pere, par laquelle il parloit & agiffoit audehors, & qu'il retiroit ensuite en luy mesme, fans qu'elle cust aucune existence propre & reelle; Que le S. Esprit de mesme n'estoit qu'une surextension de cette extenfion qui avoit esté donnée aux Apostres; & qu'enfin la Trinité s'erendoit ainsi, & se resserroit selon les différentes occasions: Que la premiere extension, qu'il appelloit le Verbe, s'estoit repandue fur J.C, s'estoit unie à luy, & avoit agi en luy pour operer le mystere de la redemption des hommes; mais qu'il ne s'estoit

Victor.1.2.bib. pas fait homme, & une melme personne avec luy j'qu'il s'estoit P.c.4-1.p.219.d.

contenté de le gouverner sans s'en estre reveru; & qu'ainsi J.C. Eulin Mar.l.t. estoit un pur homme : ce qui estoit renouveller l'erreur de Paul p.7,5|Pet.ut lup. de Samosates, pour eviter celle des Patripassiens, qui vouloient que le Pere euit fouffert la croix & la mort :]'Que cette union Euin.6.dfl.s.e. mesme du Verbe avec J.C, ne dureroit qu'autant que ce monde, 1.p.,12,944.alsoaprés la fin duquel le Verbe le quitteroit, & rentreroit dans le Pere ; Qu'ainsi le regne de J.C. finiroit alors ; Que neanmoins sa !.c. a p.p. sp. chair demeureroit immortelle, sans qu'on puisse rien diresur l'état auquel elle seroit; 'Que le Verben'estoit devenu image de Dieu & 1.3.e.12p.21.24

fils de Dieu que par l'Incarnation, avant laquelle il n'estoit que Epi,71.c.6.p. Verbe.

[Voilà les principales choses qu'on a imputées à Marcel, & qui font la matière des divers evenemens dont sa vie a essé agitée depuis l'an 335, jusqu'en l'an 372 auquel il mourut, comme nous le dirons dans la fuite. Nous allons marquer sa condannation par les Ariens, aprés quoy nous verrons de quelle maniere il a cué

traité par les Catholiques.]

'Les Ariens ne le haissoient pas seulement pour les avoir trai- Ath. 601.p. \$11.2. tez d'impies[dans son livre;]ce qui leur estoit un grand engagement pour l'accuser d'estre herctique; sou parcequ'il s'essoit toujours declaré contre eux autant que personne: Mais outre tout cela.]'Il n'avoit pu consentir à tout ce qu'ils avoient ordon- soul. Legip. nésl'an 335, soit à Tyr contre S. Athanase, soit à Jerusalem touchant Arius. Et melme il n'avoit point voulu prendre part à la dedicace qu'ils venoient de faire de l'eglise de Jerusalem, parcequ'il evitoit d'avoir aucune communion avec cux, 'Cela les ayant p.494.d. extraordinairement irritez contre luy, ils le citererent dans le socila.c.16.p. Concile qu'ils tinrent alors à Jerusalem, pour rendre raison de la 72.26. doctrine de son livre, Ils devoient traiter Astere de la mesme maniere: l'mais ils l'en dispenserent sous pretexte que ce n'estoit s.

qu'un laïque. Socrate dit que Marcel fut convaincu de tenir la doctrine de s. Paul de Samofates; de forte que les Evefques luy ordonnerent de changer de fentiment ; & qu'en effet il promit de bruler son livre. Baronius croit que tout cela n'est tiré que de quelques faux Baraje. 534. memoires des Ariens:[parceque ce fait ne pouvant manquer d'estre public, l'Eglise n'eust plus eu lieu de défendre Marcel comme innocent, s'il se fust condanné de sa propre bouche. Les Ariens mesmes n'en disent rien ni par la plume d'Eusebe, ni dans leur faux Concile de Sardique, j'ou l'on voit combien ils Hilfalp. Art. haiffojent Marcel, par la maniere violente dont ils invectivent

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Socril, 1, e. 16. p. 1'

contre luy & contre fon livre. [Ils n'y difent pas mefine qu'on ait rien fait contre luy à Jerulalem. Eufchen le dit point non plus, Ainfi on ne peut au plus que l'y avoir cité, & y avoir commencé l'examende la caufe, l'Il el terctain au moins par Socrate mesíme, qu'elle ne fut terminée qu'à Constantinople. L'Car Constantin ayant mandé<sup>4</sup> au ne partie des Evréques qui effoinet au Concile v. 8. Ashde Jerulalem, de le venit trouver en diligence, cette allemblée se mas 3 st. feorar aussisson.

b. c.

Tes Eufebiens tinrent enfuite un nouveau Concile à Conftantinople, s[oit des la fin de la mefine année 355, foit en la fuivante; a quoy il y a plus d'apparence, l'Socrate dit qu'on y reprit l'affaire de Marcel, parcequ'il refutoit de bruler son livre comme il 1 avoit promis à Jerudlem, Que si nous voulons n'avoir posit d'égard à ce que Socrate dit 5 eftre fait alors, il y a affez d'ap-

Soz.l.s.c.33.P. 495.2. EuGn Mar.l.s. c.4.p.56.2.b.

d'égard à ce que Socrate dit S'eftre fait alors, il ya affez d'apparence que route eq ue les Eufebiens firentà Jerufalem contre Marcel, l'fut d'aigrir Conflantin contre lav, en luy écrivant qu'il luy avoit fait nipure de n'affiter pas la dedicace de l'eglife de Jerufalem, Marcel (alla enfuite à Conflantinople, ) prefenta à Conflantin fon livre qui n'avoit pas enorce paru, & le pria de le lire, pour luy faire voir combien les deux Eufebes & les autres dont il y parloit tres fortement, eltoient dignes (non de la croyance qu'il avoit en eux, maisif eftre punis comme heretiques) & pour le juffise luy mefine du refus qu'il faifoit de communiquer avec eux, Cependant il n'ett pa s'difficile sur Eufebiens ou de faire remarquer à Conflantin les vertiables erreurs de ce livre, oud ellu y faire recoire qu'il y affimoit les maurais fentimens qu'il coud elluy faire recoire qu'il y affimoit les maurais fentimens qu'il

p.55,c.d.

Soz.1.s.c.33.p. 494.d. 6 dj Eul.p.55.d.

'ou de luy faire croire qu'il y affirmoit les mauvais sentimens qu'il y proposoit comme des doutes & des questions, 'de l'irriter ainsi contre luy, se de le condanner ensuite dans le Concile dont nous parlons.]

Bar.347.5 82.

"Lea Ariens femblent dire que Conflantin mefine se trouva à As prose ce Concile. Ils ajoutent qu'ils employerent longtemps pour "thé convertir Marcel, non seulement les reprehensions & les corrections severes, mais aussi les prieres les plus charitables qu'ils l'avertirent non une ou deux tois, mais souvent, sans avoir pu rien gagner fur cet esprit obstiné & incorrigible. Quoy qu'il en foit, il est constant qu'ils de deposerent. Fils l'anachematizerent messen, le separent de leur communion, de chasserent de l'Esglis-yle freut bannir fans considerer au monis son age, se & mais in l'age, se de l'esqu'ent de l'Esglis-yle freut bannir fans considerer au monis son age, se & mais l'autre de l'Esglis-yle freut bannir fans considerer au monis son age, se & mais l'autre de l'Esglis-yle freut bannir fans considerer au monis son age, se & mais l'autre de l'esqu'ent de

\$ \$1|Socr.l.s.c. \$6.p.78.c. c Bar., \$47.5 95| Eulin Mar.l.s. C.1.p.60.d. d Soz.l.s.c.33.p. 494.c. c Ath. Gol.p. \$13.2. \$ Socr.p.78.c| Socr.p.494.c. g Soz.l.s.c.33.p. 494.d.

Assentage: Tent en la place un Basile qu'ils envoyerent à Ancyre.

"Me Galattia." Ils écrivirent en messeremps aux Eglises de Galacie, de faire
factorité recherche de son livre, "d'en bruler les copies, & d'obliger ceux it-dusies.

The contraction of the contr

Community Comple

qui se trouveroient tenir sa doctrine, à rentrer dans la veritable fov. 'Ils insererent aussi dans leurs lettres un extrait de son livre, [Bar. 147.58]. pour faire voir quelles estoient ses opinions ,'ajoutant qu'ils n'y soula, c.n.p. avoient pas mis le livre entier, parcequ'il estoit trop long. 494.d. 'Ils mirent cette lettre dans les archives de l'Eglife. Les Ariens Bar. 145.581, affurent que Protogene de Sardique & l'Evefque de Syracufes 45 \$1.94.96. avoient figné cette lettre & la condannation de Marcel jusqu'à quatre fois: & comme Protogene ne laissa pas depuis cela de Bar-147,5 101, communiquer avec luy, ils en prirent le pretexte de le deposer &

[Quelque pouvoir qu'eussent les Eusebiens,]'il y cut plusieurs Eusin Mar.l.s. perfonnes"& ce femble mesme entre les Evesqués, qui témoi- capitalle, a gnerent croire qu'ils avoient prononcé un jugement in juste contre Marcel. [Et les plaintes qu'on en fit, furent sans doute affez publiques, puifqu'Eusebe n'a osé les dissimuler.'Il dit que les 1.a.c.4p.ss.d. autres Evelques de fa faction l'obligerent sur cela de prendre la plume pour défendre leur Concile.'Il composa donc d'abord P-97-bdeux livres, où il pretendit refuter suffisamment celui de Marcel par la seule exposition de ses dogmes. [Nous en avons sans doute

perdu la preface; car ce que nous en avons commence d'une

maniere trop promte & trop precipitée, pour ne pas juger qu'il y manque quelque choie.]

de l'excommunier.

adtλΦär.

'Il crut bien neanmoins que des personnes pourroient n'estre 1,3.pr.p.19.60. pas persuadées par ces deux livres de la fausseré de la doctrine de Marcel. 'C'est ce qui fit qu'il y en ajouta ensuite trois autres pour p. 17. b.c. 60.2. la refuter, & pour établir sa propre theologie, [c'est à dire l'Arianisme deguisé ou mitigé.]C'est pourquoi ccux qui distinguent ces trois livres des deux autres, ses intitulent De la theologie ecclesiastique. [Nous aimons mieux considerer tous les cinq comme un mesme corps d'ouvrage contre Marcel : & le P. Perau les cite quelquefois ainfi.]Eusebe adressa les trois derniers,[& apparemment aussi les deux autres, ]à l'Evesque Flacille[ou Placille: C'est sansdoute celui d'Antioche, qu'on peut juger par là avoir affisté ou mesme presidé au Concile de Constantinople.]

'Socrate marque seulement ces trois derniers livres,

LeP. Petauquicroitqu'Eulebeavoitraison de combatre l'ou- 5 Pet. dog. t.s. l. vrage de Marcel, de quoy nous parlerons dans la suite, dit qu'il 16.115 1. 19.71. s'y amuse neanmoins beaucoup à chicaner sur des bagatelles, & qu'il y condanne mesme des choses innocentes & catholiques. [Ily paroift beaucoup de chaleur, & des l'entrée mesme, fans que la qualité de l'auteur nous puisse donner lieu de direque c'est

Sff ii

la chaleur de l'Esprit de Dieu, & le zele de la verité.

La mort de Constantin arrivée en l'an 337, changea l'état des choses à l'égard de Marcel, aussibien que des autres Prelats deposez par les Eusebiens."Car ils furent tous rétablis en 338, & V.les Arient rentrerent dans leurs Eglises. Marcel ne put neanmoins estre 644 Saint paifible dans la fienne, à caufe de Bafile qui avoit occupé fa place.] 14.

Ath.ana.p.751. c.d| Epi.72.C.1.". Ath. ap. 1. p. 751, c.d.

Bar, 347.5 89.

Les Ariens firent souffrir de tres grands maux à ceux d'Ancyre qui voulurent s'unir à luy, comme on le voit par le témoignage tant de Marcel que de divers autres ;'& le Pape Jule les compare à ceux que Gregoire avoit fait souffrir à l'Église d'Alexandrie en 341. [On en peut voir quelque échantillon dans les plaintes qu'ils firent depuis eux mesmes contre Marcel, accusant les autres à leur ordinaire, des crimes dont ils estoient seuls coupables, I'lls difent donc que son retour à Ancyre y causa l'embrafement de diverses maisons, & toutes fortes de divisions & de guerres : qu'on le vit luy mesme trainer des Prestres tout nuds à la place publique; qu'il profana le corps facré du Seigneur sufpendu au cou des Prestres; qu'il arrachoit les habits aux vierges faintes, confacrées à Dieu & à J.C, & les exposoit toutes nues

d'une maniere honteuse au milieu de la ville, à la vue du peuple

qui accouroit de toutes parts.

Enfin il fut[une seconde fois]chassé d'Ancyre par les violences

Socr.la.c.rs.p. 1. c.6.p. 589 b Epi.72.C.2. p.814.

e Bar. 147.5 81.

Ath, 29.2. P. 750, d Epi.72.c.s.p \$ 55.2,

AAthapan,761, des Eusebiens, qui publierent partout, & jusques à Rome. ei76a.a|Thdrt.l. diverses calomnies contre luy.bll ne laissa pas de s'en aller à Rome, où le Pape Jule songeoit à examiner tout ce que les Eusebiens avoient fait dans l'Orient. [C'est sans doute ce voyage que 6 Soir 1,2, e.15, P. les Eusebiens veulent décrier, J'elorsqu'ils disent que Marcel voyant qu'on le tenoit dans sa province pour heretique, s'en alla dans les paysétrangers, afin d'y tromper les simples & ceux qui ne connoissoient ni luy ni ses livres.

'Estant arrivé à Rome, il protesta que tout ce que l'on avoit publié contre luy estoit faux, 4& il pria le Pape de mander ses adversaires, afin de les pouvoir convaincre en sa presence qu'ils estoient des imposteurs dans ce qu'ils luy avoient imputé, qu'ils continuoient eux mesmes dans leur ancienne heresie, & qu'ils avoient commis des excés punissables, tant contre luy que contre les Eglifes que Dieu luy avoit confiées. Le Pape manda effectivement ses accusateurs par les Prestres qu'il leur envoya, [pour appeller les Orientaux au Concile qui se devoit tenir à Rome en l'an 341. Mais ils ne comparurent point : de forte que Marcel aprés les avoir attendus durant 15 mois, se resolut avant.

que d'en partir, de donner au Pape[dans le Concile dont nous venons de parler, une declaration écrite de sa main, de la foy qu'il tenoit & qu'il avoit toujours tenue, l'atisfailant en cela tres Athap. 1. p. 710.

volontiers à la demande que le Pape luy en avoit faite.

'S. Epiphane la raporte: [Car toutes les circonstances font voir Epi,71,c.1.j.p. que c'est celle dont parle le Pape Jule : Et pour l'omission du \$14-816. mot de Consubstantiel, laquelle Baronius dit que le Pape n'eust Bar 141.5 po. pas pu souffrir, clle n'est nullement considerable. Personne n'accusoit Marcel de ne pas croire la Consubstantialité qu'il avoit fignée & défendue à Nicée; mais de tomber dans l'erreur contraire, qui estoit celle de Sabellius & de Paul de Samosates. 'On voit dans cette declaration de Marcel, un genie plein de feu Epi.72.c.2.p.

& de liberté. Il y expose non seulement sa foy, mais aussi l'he- 816. resie dont il accusoit ses adversaires. Il témoigne qu'il en avoit & c. 1. 8 816.4. gardé une copie, & prie le Pape de l'inserer dans sa lettre aux Evelques, afin que tout le monde pust connoistre ses sentimens.

'Le P. Petau pretend qu'elle ne justifie pas Marcel, & n'exclud Pet.dog.t.s.la. pas affez les erreurs dont son livre avoit donné lieu de l'accuser.

S. Epiphane paroist aussi n'en estre pas entierement satisfait; 254. mais il aime mieux en laisser le jugement à de plus habiles, \*\*Ce \*\*Epi,72.c.4.p. qui est certain, c'est que le Pape sut tout à fait persuadé par cette \*\*Arhapa,2770. declaration, que Marcel estoit & avoit toujours esté entiere- b.c. ment orthodoxe:'à quoy il fut d'autant plus porté, que les le- e. gats qui avoient esté au Concile de Nicée, luy en rendirent un témoignage tres avantageux.' A infi il fe crut obligé avec le Con- 4/745.4. cile de le recevoir dans la communion, comme un Evelque tres Catholique, selon que les regles de la justice & des Canons 1'y P.71 L. d.

obligeoient.

'Marcel songeoit, comme nous avons dit, à quitter Rome après Epi.72.6.1.p. y avoir passé 15 mois: [mais nous ne voyons point où il pretendoit \$55.4. aller, ni où il alla effectivement jusqu'en l'an 347. Car quoiqu'il fouhaitast sans doute de retourner à Ancyre, il n'y a pas neanmoins d'apparence qu'il l'ait pu faire dans l'autorité que ses ennemis s'estoient acquise en Orient par la protection de Constance. En mesme temps que le Pape le recevoit comme orthodoxe,] 'ils anathematizoient tous ceux qui estoient dans ses sentimens, Ath, le syn.p. ou qui communiquoient avec luy. Dans le formulaire qu'ils fi- \$94.6.

" and Majo rent en 345, ils condannent & anathematizent" les sectateurs de 49.897.892.

Marcel, & les dogmes qu'ils luy attribuoient, lesquels ils raportent fort au long.

[Il vint donc se presenter en l'an 347,"au Concile de Sardique Dafe 5 44.

assemblé pour juger de nouveau les procedures des Euschiens. 'Il y fut receu tout d'abord entre les Evesques, avec une liberté Hil.fr. 2. p. 16p. 15 Ath. ap. 1. entiere de celebrer les divins mysteres: & quand les Eusebiens P.761.2. furent arrivez à Sardique, il les pressa avec S. Athanase, de venir dire dans le Concile tout ce qu'ils avoient à leur reprocher. Les Eusebiens n'oserent jamais se presenter : desorte que Marcel n'eut plus qu'à se justifier devant le Concile, 'Ceux qui l'avoient Hil.fr. 1, p. 8, 10. condanné, renfermoient tous ses crimes dans son livre, qui p.17. ne demandoit point, disoient-ils, d'autre accusateur que luy melme, tant les herelies en estoient palpables & manifestes.[1] ne fallut donc qu'examiner son livre.]'Il fut lu en effet: Et le fr.1.p.16. a Ath.ap.z.p. Concile declara qu'ayant lu ce qui precedoit & ce qui fuivoit 764.c.d. les endroits que les Eusebiens accusoient, il a trouvé que les accufateurs prenoient malicieusement pour les sentimens de Marcel, ce qu'il ne disoit que comme par question & pour chercher la verité: "& que ses veritables sentimens estoient tout à fait con- &c. Hil,fr.1.p.16. traires aux heresies qu'on luy imputoit, Saint Hilaire dit mesme

affez clairement que son livre fut lu tout entier dans le Concile: post recita & quoiqu'il se déclare contre Marcel, quoiqu'il dise que Saint tionen libri. Athanase se separa de sa communion à cause de son heresse, il foutient neanmoins que ce ne fut point à cause de son livre, le-

quel, dit-il, est au contraire un témoignage de l'injustice que les Ath. fol. 9 813.6. Eufebiens ont fait en le condannant. Le Concile approuva aussi la confession de foy que Marcel avoit donnée à Rome au Pape 19.1.p.766,2.b. Jule, Ainsi il le declara innocent, legitime & unique Evesque d'Ancyre. Il écrivit à son Eglise afin qu'elle le receust sans difficulté, & excommunia Basile qu'on en avoit fait Evesque, comme

un loup qui avoit pris la place du veritable pasteur. Hil.fr.1.9.16.17. 'Voilà quel fut le dernier jugement rendu sur l'affaire de Marcel, & on peut dire que jusqu'ici tout luy a esté favorable, fr.2.p.7-11. Car sa condannation par les Eusebiens, ]'& les injures qu'ils luy dirent encore en l'an 347, dans la lettre de leur faux Concile de Sardique, peuvent passer pour sa justification & son cloge. On regardoit tout cela comme une suite du zele qu'il avoit fait paroistre contre leur erreur, j'& plus leur passion contre luy parois-

Sulp.1.2.p.155.

foit grande, plus elle rendoit sa cause favorable aux Orthodoxes, ] Mais les choses changerent auffitost aprés, soit que Marcel croyant n'avoir plus de preçaution à prendre aprés la declara-Hil,fr.1. p.16, tion du Conciles de Sardique en sa faveur, l'decouvrist dans ses discours des erreurs qu'il avoit jusqu'alors tasché de cacher; soit que l'heresie manifeste de Photin qui parut en ce temps là, com-

me nous le dirons ailleurs, ]'fist juger que le maistre d'un disci- sulp.la.p.156. ple si criminel, ne pouvoit pas estre innocent. Car Photin avoit Hillfrat p. 1947. esté disciple & Diacre de Marcel. [Des l'an 347 ou à peu pres,] 'S. Cyrille de Jerusalem refute les erreurs nées depuis peu dans Cyreal 15-1572.

la Galacie; & ce sont celles mesmes dont Marcel estoit accusé,

On pourroit dire que S. Cyrillesuivoit la mauvaise impression qu'en donnoient les declamations des Eusebiens, laquelle se pouvoit aifément repandre dans l'Orient jusqu'aux Orthodoxes; mais dans l'Occident mesme, l'Saint Paulin de Treves consentit Sulp. 1, 2, 2, 157. fans difficulté à la condannation de Marcel dans le Concile d'Arles[en 353. Peu d'années aprés,]'S. Hilaire dit que plusieurs Hilde Trill7. avoient esté instruits dans la Galacie à ne reconnoistre qu'un P.46.a.d. Dieu unique[en personne:]'ce que sa suite & Saint Jerome nous Hier, v.ill.c. 16, font entendre de Marcel. Il dit encore plus clairement en un P-196. autre endroit, que Marcel ne connoissoit pas le Verbe de Dieu. 4 Hilin Const. 'Il le condanne encore plus fortement dans son ouvrage du Con- fr.1.p.16.17. cile de Rimini, mais non fur fon livre qu'il avoit neanmoins. 'Marius Victorinus le joint avec Photin son disciple,

bSaint Athanafe continua neanmoins encore quelque temps à le disposered mettre parmi ceux que les Ariens ne persecutoient que par- sath fug.p.10t. cequ'ils estoient ennemis de leur heresie. C'est ce qu'il fait dans asso, p. 8.3.a.b. letraité de sa fuite, sécrit au plustost en 356, 3% dans celui qu'il adresse aux solitaires, qui peut estre de l'année suivante, l'C'est Hier, v, ill, c, te. pourquoi Marcel se défendoit par la communion qu'il avoit avec p.191.b. le Pape Jule, [morten 353, ] & avec S. Athanafe. [Mais Saint Athanase changea de sentiment à son égard. l'Car Saint Epiphane luy Epista. P. 857. ayant un jour demandé ce qu'il croyoit de cet Evelque, il ne le défendit point, ni aussi ne l'accusa pas beaucoup; mais luy dit «sculement qu'il n'estoit pas eloigné de l'heresie, mais qu'il le regardoit comme un homme qui s'en estoit défendu,'Il alla nean- Hil.fr.J. p. 16] moins"jusqu'à se separer de sa communion, selon S. Hilaire & S. Sulp. La. Past. Sulpice Severe. Et en effet il est difficile de ne le pas juger par la Basep.pa. 17. maniere dont S. Basile qui se declaroit absolument contre luy, en 80.d.e. écrit à ce Saint mesme, S. Athanase ne le condanna pas sur son Hiller, 1, 2, 26, livre, mais sur des discours qu'il avoit faits depuis le Concile de Sardique, & par lesquels le Saint jugea qu'il tenoit les sentimens de Photin.

'S. Hilaire & S. Sulpice Severe affurent que Marcel se voyant p.27.24|Sulp.1.2. condanné par un si grand homme, ceda volontairement par le P. 16. respect qu'il luy portoit, '& s'abilint d'entrer dans l'eglise: [ce H.I.fr., L.p. 18. qui pourroit maaquer qu'il se soumit à l'excommunication sans

Nots.

troubler l'Eglise pour ce sujet, attendant en paix qu'il plust à Dieu de faire paroittre fon innocence: & ce seroit là une preuve d'un cœur vraiement Catholique, & bien opposé à l'orgueil qui fait les heretiques, quand melme l'esprit auroit esté prevenu de

C'est tout ce qu'on sçait de luy jusques à sa mort, ]'qui arriva deux ans seulement ou environ avant que Saint Epiphane parlast

quelque fausse opinion,

Epi.71, C. T.p. 833.

Per.dog.t.s.L.t. c.13.5 s.p.72.73. al Eu (in Mar.I. 4, c.11, p.140.b.

6 Euf.in Mar.I. 1.c.Y.p.1.2. e Hicr. v.ill.c. 86.p.195.b. d Sulp.p.155 Socr.1.1,c.18.p. 96.d|Hil.fr. 1.p. . Sulp.l.s.p.155. f F.pi. 73. C. 11. 12. p.841.844.

Baf,cp,191.p. utçd. ge.

p.186,b. Epi.72.C, 11.12.p.

Per. log.t.s.l.t. C.134 4.P.74.

Hier.v. Ill, c, 86, P.195.b. Balep.ga.p.80.

de luy dans fon ouvrage contre les herefies, commencé en 374. ou 375, mais fini vers l'an 395. Ainsi on ne peut mettre la mort de Marcel qu'en 372 au plustost; & il faut qu'il ait esté pour le moins environ 60 ans Evelque,]'& qu'il ait vécu bien pres d'un fiecle, puisqu'il estoit déja vieux, comme nous avons dit, lorsque les Eusebiens le bannirent [en l'an 336:] & mesme il estoit avancé dans la vieillesse, selon que S. Athanase en parle. Il n'avoit cncore écrit alors que son ouvrage contre Astere, mais il y en a jouta depuis plusieurs autres sur divers sujets. Il eut pour difciples, non feulement l'herefiarque Photin Evelque de Sirmich, dont l'impieté manifeste nuisit beaucoup à la reputation de son maistre; mais encore deux autres Photins avec quelques autres Ecclesiastiques; dont l'un nommé Cyriaque prend'la qualité de"défenseur de l'Eglise d'Ancyre. Ces personnes cstant allé conins. visiter quelques saints Evesques condannez aux mines à Diocefarée en Palestine, ces Confesseurs leur demanderent une declaration de leur foy. Ils la leur donncrent, avec des lettres de communion qu'ils disoient avoir receues de S. Athanasc; & ces Saints les admirent à la communion de l'Eglife. 8 S. Bafile le trouva mauvais, & manda aux Confesseurs qu'ils ne devoient pas les recevoir, à moins qu'ils n'eussent anathematizé les heresies de Marcel; '& qu'aprés tout, ils n'avoient dû rien fairc en cela qu'avec l'avis des Evesques Catholiques, tant de l'Orient que de

qu'ils font tout à fait orthodoxes, & directement opposez à l'herefie dont on accusoit Marcel. [La diversité d'opinions qu'on avoit eue sur Marcel durant sa vie, continua encore aprés sa mort.]'Apollinaire fit des livres contre luy, où il le joignoît avec Photin fon disciple, Diodore de Tarse a aussi écrit contre luy. 'S. Basile le condanne, & le veut faire condanner aux autres, "Il declare melme qu'il estoit sorti de l'Eglise à cause de ses dogmes

l'Occident.'Il les prie de luy envoyer les articles fur lesquels ils

avoient receu ces personnes. S. Epiphane nous les a conservez; & il est difficile de rien voir de plus formel & de plus precis con-

tre les erreurs dont Marcel cst accusé.]'Aussi le P. Petau assure

criminels.

etiminels,'Il les décrit à peu pres de la mesme maniere que nous Bassep.ja.p.to les avons raportez ci-desus, 3 & que Theodoret les a décrit saprés (74,9,116 c. luy, bIl dit qu'ils ruinent toute l'esperance des Chrétiens, & que ce n'est qu'un Judaisme deguisé: & il ajoute que ces sentimens 6 Bastep.74.p. paroiffoient dans les livres de son heresie qu'il avoit chez luy. dS. esp. p.p.to.e, Chrysoftome & S. Cyrille d'Alexandrie le condannent aussi & le 4 Bar. 47,5 64 traitent d'heretique, Theodoret le met plusieurs fois dans ce Conc. 1,17,617, 17 fidet in Plat. rang, Le Concile mesme de Calcedoine dans sa lettre à l'Empe- aprio dec reur Marcien, l'accuse d'avoir nié aussibien que Photin, l'existen. Su.c. ce du Fils & du S. Esprit, en n'admettant point d'autre distinction entre les personnes divines, que celles des noms : Et il dit que c'est ce qui a obligé les Peres à luy opposer le dogme des trois hypostases. Je croy que depuis cela tous les Grees uniformement

font entrez dans la melme pensée.] 'Il ne manqua pas aussi de personnes qui défendirent aprés sa Epi.72, e.14,534. mort & la faintete de sa vie, & la pureté de ses dogmes, L'Eglise 3 Romaine ne le condannoit en aucune forte, comme S. Basile s'en de plaint ;'quoiqu'on pretende que Libere l'a condanné : hEt Paulin Lup.t.1.p. 210. d'Antioche communiquoit austi indifferemment avec ses disciples : [Nous avons vu que les Evesques bannis à Diocesarée, les "Bal, b, avoient admis aussi à leur communion. J'S. Jerome de mesme sem- Hier, v.ill.c. 16. ble luy estre plutost favorable que contraire. S. Epiphane fait un Pag.b. titre des Marcelliens, & penche à le condanner: il n'en parle neanmoins qu'avec doute. Et S. Augustin dans son livre des heresies, l'a ofté tout à fait luy & ses disciples du nombre des heretiques,

'Sozomene luy est aussi assez favorable, S. Jerome ne met point Soz, 1.2, c, 33, p. les Marcelliens entre les fectes qui divisoient la ville d'Ancyre, 4-4-40. v. s. Bable [foit qu'il ne le regardast pas comme heretiques,"foit qu'ils eussent " Pre-174. 5 141. esté réunis à l'Eglise par les soins de S. Basile,

Au contraire entre les Latins mesmes, J'S. Sulpice Severe le 50/p.lap.136, condanne comme sectateur de Sabellius, Gennade le met ausli 157. entre les heretiques qui ont dit que J.C. n'avoit commencé à /Gen.log.c.3.p. estre Dieu qu'en commençant à estre homme. Je pense que les modernes suivent plus les Grecs que les Latins, & vont plutost à le condanner ou'à l'abfoudre, l

que ce que l'on voit de son livre dans la refutation qu'en a faite (1.1.2.7.1.5 2)t.4. Eusebe, suffit pour nous persoader qu'il a beaucoup de sentimens contraires à la regle de la foy, sans qu'on le puisse excuser, Bullus dit aussi qu'Eusebe prouve que Marcel a enseigné le pur Ball. Leca.p. 11. Sabellianisme. Pour nous, nous ne sommes pas affez hardis pour

'Le P. Petau le traite absolument d'heretique, & il croit mesme Pet, logatalla.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Hil.fr.1.p.16.

condanner un homme fur des extraits faits par un ennemi, ni pour nous opposer à un Concile aussi considerable que celui de Sardique, qui aprés avoir examiné les extraits avec ce qui les precedoit & les suivoit, a declaré l'auteur orthodoxe; ni pour dementir Saint Hilaire, | 'qui ayant le livre entier entre ses mains, foutient non seulement que ce n'est point sur cela que S. A thanase a condanné Marcel; mais qu'il faut mesme l'absoudre comme innocent si on ne regarde que son livre, & que les Ariens ne l'ont pu condanner sur ce qu'il avoit écrit, que par un jugement faux & injuste. Eusebe en le combarant, reconnoist qu'il avançoit beaucoup dechofes qu'il ne vouloit point affurer, & sur lesquelles

p.17.

C.4 P.53.2. il avouoit qu'il n'avoit pas affez de lumiere. Il est certain aussi 1.5.C.T.T5.P.60.C qu'il condannoit Sabellius,



# EVESOUE DE CAGLIARI.

ARTICLE PREMIER.

Quel estoit Lucifer : Il defend la foy à Milan , & est banni.



UCIFER a rendu fon nom celebre dans l'Eglife par son courage, & encore plus par sa chute, Il nous a appris ce qu'on doit craindre d'un grand zele qui n'est pas soutenu par une aussi grande humilité, & par cette charité lumincule aussi condescendante que forte, qui sçait se rabaisser

pour l'utilité des autres. En un mot, c'est un exemple terrible de cette verité importante, Que celui qui est debout doit toujours craindre de tomber, ]

Arh, fol. p. \$11.c. a fug.p.701.d.

'Il estoit Evesque de Cagliari metropole de la Sardaigne, 280 des isles d'alentour.[Nous laissons à d'autres à examiner si elle avoit aussi la dignité de metropole dans l'Eglise, ou si elle estoit immediatement foumise à celle de Rome.]'Il est certain qu'en 681, fous le Pape Agathon , elle citoit déja metropole ceclefiaftie que. Lucifer estoit un homme fervent dans la foy, comme on

Boll.10.may.p. 117,0,

Bar. 555.5 10.

le voit assez par ses ouvrages: ]'& il s'estoit rendu illustre dans Mar. & F.p.at. l'Eglife par le mepris qu'il faifoit du fiecle, par son amour pour

les lettres faintes, par la pureté de sa vie, par la constance de sa foy, & par la grace divine qui eclatoit dans ses actions, S. Athana- Ath. sug. p.701.d. fe le met au nombre des bons Evesques & des predicateurs de la

verité. Pour les conjectures qu'un auteur moderne fait sur sa Boll, 10. may, p.

naissance & d'autres choses semblables, ceux qui les aiment pour- 1986 a. ront les voir dans Bollandus,

[Nous ne dirons rien ici de ce qu'il y a de plus grand & de plus honorable pour luy dans toute fa vie, qui est sa confession & son exil. Nous en ferons l'histoire en faisant celle de Saint Eusebe de Verceil. Nous dirons donc seulement en un mot, qu'ayant accepté la legation du Pape Libere pour folliciter un Concile auprés de Conftance, & le Concile ayant esté assemblé à Milanen l'an 355, il y foutint avec toute la vigueur qu'on se peut imaginer, la verité de la foy, l'honneur de l'Eglife, & l'innocence de S. Athanase. Ce fut par là qu'il merita la peine de l'exil qui luy acquit le titre de Confesseur, l'On changea quatre fois le lieu de sonexil, 2Cons. Mar. & F. p. 71. tance l'envoya à Germanicie [en Syrie,]entre les mains d'Eudoxe qui en estoit alors Evesque, & l'un des plus méchans des Ariens, Eudoxe avant quitté Germanicie au commencement de l'an 358, pour s'emparer du siege d'Antioche, cette raison ou quelque autre que nous ignorons, fit que]'Constance relegua Lucifer en Palesti- Hier, v. III.c. or. ne, dans la ville d'Eleutherople, ll se trouva relegué dans la 1-197.4.

Thebaïde à la mort de Constance, [en l'an 361, Ainsi ce fut son & Mar. c. p. 39.

'Lorsqu'il fut banni à Eleutherople, [qu'on croitestre l'ancien- Mar. & F. p. 80 V.JesAriens ne Hebron, Eutyque en estoit Evesque, J'Nous avons vu"autrepart Epi.73.c.1.p. 5 85 qu'Eutyque estoit Catholique de croyance : mais par interest il 471.26 estoit Arien, & l'un des plus méchans des Ariens, Aussi il fit ex- Mar. & F. 1. 19. tremement fouffrir Lucifer, qui défendoit la foy avec sa liberté ordinaire, & il perfecuta de mesme tous ceux qui communiquoient avec luy, Il rompit une fois une porte à coups de hache, & se jettant sur Lucifer, il renversa mesme les saints Sacremens, il battit tous ceux qu'il trouva là assemblez, & emporta les vases

facrez & les faints livres de l'Eglife. 2. Il l'appelle par mepris Adoxe, c'ett à dire fans brusseur.

quatrieme & dernier exil.]



#### ARTICLE II.

Ecrits de Lucifer louez par Saint Athanase : Lucifer les envoie à Constance.

p.197.2.

Hier.v.ill,e.95. ' AINT Jerome semble dire que Lucifer estoit dans la Palestine lorfqu'il écrivit ;["& il paroift que ce fut en 360.] Ce Saint No T 1 1. marque seulement un livre contre Constance que Lucifer luv envoya à luy mesme. [1] est difficile de sayoir de quel ouvrage il parle en particulier, ou s'il regarde tous les ouvrages de Lucifer comme un seul livre ; puisque ce qu'il en dit convient à tous les écrits de cet auteur.]

Bib.P.t.9.p.953.

'Ceux que nous en avons au jourd'hui, sont les deux livres pour S. Athanase, celui des rois apostats, un qui montre qu'il ne faut point avoir de communion avec les heretiques, un autre intitulé, Qu'il ne faut point epargner ceux qui pechent contre Dieu; & le dernier, Qu'il faut mourir pour le Fils de Dieu. Ce dernier cite celui des rois apostats, 2 & parle d'Eudoxe transferé à Constannonparcipito74. tinople [au commencement de l'an 360.]'Lucifer reconnoist luy mesme dans ses écrits qu'il estoit pauvre, b& qu'il écrivoit sans art ¿Mar, & F.o.71. & fans eloquence, & le Prestre Marcellin son disciple remarque aussi avec sujet qu'il n'avoit pas eu dessein d'y acquerir de la gloire, & d'y faire paroistre beaucoup d'esprit, mais de fortisser son discours par beaucoup de passages de l'Ecriture.

[ll n'y a peutestre point d'ouvrage dans la tradition ecclesiasti-

Lucif.mori.p. HOU.C. 4 p.1107.c. biroer.c. 6 p.10\$ 1.e.

> que où il paroisse plus de seu & de vehemence que dans ceux-ci, non seulement contre les heretiques, mais contre Constance mesme, à qui Lucifer s'adresse presque toujours. Saint Jerome a remarqué cette vehemence; & au lieu de la blasmer comme un emportement, I'il la loue comme l'exemple d'une constance ad-

Hier.v.ill,c.95. p.197.2. Lucif,cp.p.tts.

mirable, & comme la marque d'une ame toute preparée au martyre. [Saint Athanase en parle encore plus avantageusement,]'11 n'avoit point encore vu ces écrits, & il ne les connoissoit que par le raport des autres, lorsqu'il témoigna admirer le courage de Lucifer, qui habitant, dit-il, au milieu des scorpions, ne laissoit pas de faire paroiftre un esprit si libre & si genereux , & ne cessoit pas d'avertir, d'instruire, & de corriger les autres pour les amener à la lumiere de la verité, 'Il luy envoya melme un Diacre

nommé Eutyche pour favoir de ses nouvelles, & luy porter une c,d. lettre de sa part, où aprés avoir témoigné l'obligation que toute

l'Eolife avoit à luy & aux autres Confesseurs, il le prie tant au nom p. 1114.2. de ces Confesseurs mesmes qu'au sien propre, de luy envoyer une copie de ses ouvrages. Nous avons cette lettre de S. Athanase à la fin des livres de Lucifer, mais seulement en latin. [Lucifer l'ayant receue, fatisfit à ce que le Saint desiroit de luy, & luy envoya ses ouvrages, l'S. Athanase luy récrivit une seconde lettre toute plei- 4. ne d'eloges, où il reconnoist particulierement qu'il n'auroit pu p.1115.b. parler de la forte, si le S. Esprit n'eust esté en luy.'Il dit aussi que a les Catholiques qui l'avoient toujours aimé, le nommoient alors

avec raison l'Elie de leur temps.

Ainsi quoique la trop grande dureté que Lucifer a fait paroistre depuis, donne quelque lieu de douter s'il a merité tant d'eloges, neanmoins ce jugement de deux des plus illustres Peres du IV. sieele, nous suffit pour voir que cette hardiesse qui est dans les écrits de Lueifer, quelque extraordinaire qu'elle soit, & quelque peu proportionnée qu'elle paroifle à nostre delieatesse, peut estre tres legitime & tres louable, & qu'elle est bien aussi digne des mouvemens du Saint Esprit, que des noires fumées d'une me- Blond.prim.p. lancolie échaufée aufquelles il plaist à Blondel de les attribuer, 1108. Car pour ce quiest de revoquer en doute la lettre de S. Athanase, c'est une chose sans apparence, vu que le Prestre Marcellin qui vivoit dans le mesme temps, l'a cite tres elairement, Il ajoute Mar. & F. p.71. mesme que S. Athanase traduisit en grec les livres de Lucifer,'Le tucif.ep.p. 1115. Saint marque partieulierement dans sa lettre le premier de ees b ouvrages fait pour sa propre défense, & le dernier intitulé, Qu'il ...

faut mourir pour le Fils de Dieu.

'La genero sité de Lucifer alla jusqu'à envoyer à Constance mes-Hier.v.ill.e.y. me les écrits tout de feu qu'il avoit faits contre luy; & il trouva 1.497.4 une personne qui voulut bien se charger de les porter & de les presenter en son nom. [11 ne faut pas s'étonner si Constance aecoutumé à n'entendre que des eloges ou plutost des flateries, eut peine à eroire que des écrits vinssent d'un homme qu'il tenoit en exil comme un eriminel, & à qui d'un trait de plume il pouvoit oster la vie.]'Il ordonna à Florent"Grand-maistredu palais, bdont 2. Ammien Marcellin parle plusieurs fois, 'd'envoyer ee livre à Lu- hAmm.las.p. cifer pour favoir s'il venoit effectivement de luy, & de luy mander et ucif.ep.p. de le renvoyer. Nous avons le billet que Florent en écrivit à Luei- 1114.2. fer ,'avee la réponse de cet Evesque qui avoua le livre & eclui qui 2.5. l'avoit presenté, & le donna à un Bonose pour le reporter à la Cour, ajoutant à Florent, qu'il le prioit de le défendre, & de croire qu'il estoit prest de souffrir mesme la mort avec joie, ne

Ttt iii

655.b.

rabatant rien de cette generosité qui paroist dans sesécrits. [Nous ne trouvons pas ce qui arriva enfuite, ni si ce fut pour punir la Them. 3. ca. p. liberté de ses reprehensions que l'Constance le bannit dans la Thebaïde, où nous avons dit qu'il estoit relegué, lorsque Constance mourut le troisieme de novembre 361, & alla eprouver la verité des menaces qu'il luy avoit faites de la colere de Dieu.

[Nous avons vu sur Saint Hilaire, que Lucifer avoit blasmé ce Saint sur son livre des Synodes, comme s'il cust porté trop loin la condescendance pour les heretiques; & de quelle manière Saint

Hilaire se justifia de ces reproches.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE III.

## Etat de l'Eglise d'Antioche sous Julien.

b.d.

That, I., c., p. \*\* TULTEN qui fucceda à Constance, ayant rappellé les Evesques éga. b. de leur exil, Lucifer revint de la Thebaïde avec S. Eusebe de Verceil qui y avoit aussi esté banni, 'Ils convinrent aisément enfemble qu'il falloit avant toutes choses travailler à guerir les maux de l'Eglife, dont l'un des principaux estoit la division de l'Eglise d'Antioche [Nous en avons parlé en plusieurs endroits ; mais il faut necessairement repeterici, qu'aprés que les Ariens eurent depofé S. Eustarhe d'Antioche en 331, & eurent établi à sa place des personnes infectées de leurs erreurs, une partie des Orthodoxes de cette ville refusa de se soumettre à ces Evesques intrus & heretiques, & forma une Eglise particuliere qu'on nomma des Eustathiens, avec laquelle Saint Athanase communiqua comme avec la veritable & legitime Eglise d'Antioche. La plus grande partie des Orthodoxesn'embrassa pas neanmoins ce parti, & ils aimerent mieux reconnoistre Paulin, Euphrone, & les autres qu'on donna pour successeurs à Saint Eustathe. Ainsi ils conserverent la pureté de la foy fous des Evelques Ariens.

Cela dura jusqu'au commencement de l'an 361, auquel Saint Melece fut fait Evelque par le consentement unanime tant des Ariens que des Orthodoxes qui estoient dans leur communion. Il fur chasse aussitost par Constance, parcequ'il se declara pour la veritable foy, & Euzoius l'un des premiers disciples d'Arius, anathematizé avec luy par le Concile de Nicée, fut mis en sa place.

L'intrusion visiblement illegitime d'un homme tout à fait odieux, obligea tous les Orthodoxes qui avoient esté jusqu'alors unis de communion avec les Ariens, à s'en separer entierement, pour s'attacher à S. Melece; & ils prirent pour s'affembler une

eglise que l'on appelloit la Palée ou l'Ancienne,

La foy de S. Melece & de ceux de la communion estoit la mesme que celle des Eustathiens, tres pure & tres orthodoxe. L'inthronization de S. Melece ne se pouvoit accuser d'intrusion, puisque S. Eustathe estoit mort alors. [Ainsi il semble que les Eustathiens pouvoient sans scrupule & devoient mesme se réunir sous luy avec les autres Orthodoxes. Cependant ils ne le vouloient pas, & pretendoient mesme ne le devoir pas, parceque Saint Melece avoit esté ordonnné & inthronizé par des Ariens ausibien que par des Orthodoxes, & avoit esté quelque temps dans la communion des heretiques. Ainsi outre les Ariens qui possedoient encore les eglifes , |'il y avoit dans Antioche deux corps d'Orthodoxes qui n'a- d. voient point de societé & d'union l'un avec l'autre : [& c'est à ce mal que S. Eufebe & Lucifer fouhaitoient de remedier.]

Saint Eusebe estoit d'avis qu'ils allassent d'abord à Alexandrie Russine. prendre le conseil de S. Athanase, & des autres Confesseurs : & il 173.4 Thart.1.3. en pressa fort Lucifer; mais celui-ci voulut aller droit à Antioche. & laisla seulement à S. Eusebe un de ses Diacres pour aller avec

luy à Alexandrie, & confentir en son nom à tout ce qui s'y or- Rufl.t.t.10.8. donneroit, promettant de ne rien faire cependant [au prejudice 174.1150ct,1.j.c.

d'aucun des partis.

595.

S."Athanase & S. Eusebe tinrent donc à Alexandrie l'an 362, un tres celebre Concile, où l'on ne voulut pas regler precifément ce qui regardoit l'Eglife d'Antioche, mais on pria S. Eufebe & S. Astere de Petra en Arabie, qui estoit aussi un Confesseur, de vouloir aller regler toutes choses sur les Lieux, conjointement avec Lucifer, Cymace de Palte aussi Confesseur, & Anatole de Berée, qui estoient alors à Antioche, Le Concile marqua neanmoins affez de quelle maniere il jugeoit que fe devoient terminer les choses, l'Car dans une lettre qu'il adressa à Saint Eusebe, à Ath.de Ant.p. Lucifer, & aux autres qui devoient travailler à la pacification de 175, e.d. l'Eglise d'Antioche, il declare que les Eustathiens ne devoient demander autre chose à ceux de la Palée [& de la communion de Melece, que la fignature du fymbole de Nicée, [Ainfi il levoit le seul obstacle legitime qui pust empescher les Eustathiens de se joindre à la communion des Meleciens, & de recevoir S, Melece pour leur legitime Evelque. l'Le melme Concile avoit fait un Ruf.L., c. 48.p. decret general loué de toute l'Eglife, pour recevoir à la communion de l'Eglife tous les Evefques qui avoient efté engagez dans

C.30.P.174.3.

Ath.de Ant.p. 580,2,

a.p.642,b.

le mesme parti des Ariens; & ce decret fut signé au nom de Lucifer parson Diacre qui accompagnoit S. Eusebe, [ou mesme par] deux deses Diacres, Erennie & Agapet, qui avoient signé la lettre du Concile fur l'Eglise d'Antioche.

#### ARTICLE IV.

## Luciser ordonne Paulin Evesque des Eustathiens d'Antioche.

CAINT Eusebe s'en alla donc à Antioche au nom de Sainr Athanase & de tout le Concile d'Alexandrie, pour rétablir la paix & l'union dans cette illustre Eglise, & sans doute avec de grandes esperances de réussir dans un dessein si saint & si important à tous les Fideles.]'Mais il fut bien étonné en y arrivant, de . 174|Socr.1.3,c.9. trouver que toutes les voyes d'accord avoient esté rompues par Philod, Pordination de Paulin, Car Lucifer estant venu à Antioche, comme nous l'avons dit, tascha d'y pacifier toutes choses par les dis-Ruf. L. e. 27.0. cours qu'il fit à tous les deux partis, Et on ne perdoit pas l'esperance de les voir tous deux réunis ensemble, pourvu, dit Rufin,

qu'on eust choisi un Evesque agreable aux uns & aux autres, Mais Thdrt.p,640,2. Lucifer gasta toutes choses par sa precipitation, 'Car comme il vit que les Eustathiens s'opposoient le plus à la paix, "il leur ordonna No T 1 3 pour Evelque le Prestre Paulin qui estoit leur chef.'S. Jerome dit Hier.chr. qu'il fut affifté en cette occasion par deux autres Confesseurs, que n. p.156,b. quelques manuscrits nomment Gorgone de Germanicie, & Cy-

Ath.de Ant.p. mace de Gabales'ou peutestre de Palte, qui assurément estoit alors 180.2. à Antioche. 'Ce Paulin qu'il ordonna avoir esté fait Prestrepar S. Eustathe, Hier,chr.

& ne s'estoit jamais souillé par la communion des heretiques. Ruf.J.s,c.17.p. 'C'estoit un homme saint, "& tout à fait digne du sacerdoce, mais v.s. Melece non pas tel que tous les deux partis le vouluffent pour Evesque. 5 12. [Lucifer l'avoit peutestre ordonné dans l'esperance que les Meleciens qui témoignoient beaucoup d'inclination pour l'union, pourroient fe refoudre à le reconnoistre. Mais cela n'arriva pas de

Than, 1,3,0,2,7. la forte ; ]'& cette ordination au lieu de rendre la paix à l'Eglife, 640,2, y augmenta au contraire la division, & la sit durer'85 ans, [depuis No # 1 1. la deposition de Saint Eustathe en l'an 331, jusques à l'an 415,] qu'Alexandre Evefque d'Antioche réunit les Eustathiens au corps de l'Eglise avec beaucoup de travaux, Ruf 1.1.c. 10.p.

'S. Eufebe trouvant donc à fon arrivée à Antioche, que la pre-174|Thrt.1.3.c. cipitation de Lucifer, & le mauyais remede qu'il avoit apporté aux

aux maux de cette Eglife, les avoit rendu presque incurables; la confusion & la douleur qu'il en conceut, le fit retirer aussitost, 'sans avoir communiqué avec aucun des deux partis, 28c sans Rusp. 174. avoir neanmoins voulu blasmer ouvertement Lucifer, à cause du 1800 disoule constitue de la 1800 de respect qu'il avoit pour luy. Socrate & Sozomenea joutent qu'il 11. p. 611, b. promit de corriger dans un Concile ce qui avoit esté fait:[mais cela ne vient que d'avoir mal entendu Rufin, qui est embrouillé en cet endroit.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE

Lucifer se separe de S. Eusebe de Verceil . & de l'Eglise Catholique.

UCIFER qui effoit demeuré jusques alors à Antioche, le Thân.Ly.e.i.p. trouva fort offensedece que S, Euseben'avoit pas approuvé 40.b. l'ordination de Paulin, & il rompit mesme la communion avec p.174 Socr. 1.5. luy. III vouloit aussi rejetter les decrets du Concile d'Alexan-capatral sor, drie: mais il estoit lié par son legat qui les avoit signez en son résor, passe. nont. Al ne pouvoit deposer ce Diacre qui n'avoit rien fait que Soz, sis, c. sellon le pouvoir qu'il suy en avoit donné, & il ne pouvoir aussi de l'autre de l'acre de le recevoir sans ruiner tout son desfein. Enfin, aprés avoir bien deliberé sur cet embaras où il se trouvoit, il se resolut, dit Rusin, de recevoir son Diacre, & de garder envers les autres une con-

duite contraire, mais qui luy plaisoit.

[]e ne voy pas qu'on puisse donner d'autres sens à ces paroles NOTE 4 de Rufin, finon que"Lucifer fe separa de la communion de ceux qui suivoient le Concile d'Alexandrie; & par consequent de toute l'Eglife, qui receut & observa les decrets de ce Concile.1 Neanmoins Socrate & Sozomene écrivent qu'il demeura tou- soer. I. s. e. p. jours dans les sentimens de l'Eglise, à cause de la signature de 181. b.c. 301. s. fon Diacre, mais que ceux que son mecontentement avoir separez de l'Eglife, en demeurerent toujours separez, & formerent le schisme des Luciferiens. [Ce raport de ces deux historiens est fort favorable à Lucifer; maisil y a tout lieu de croire qu'ils ont cru le tirer de Rufin: & cet auteur dont l'autorité est bien plusconfiderable que la leur, y est tout à fait contraire. Que si Luciferest toujours demeuré dans la communion de Saint Athanase, & dans les sentimens du Concile d'Alexandrie, il seroit difficile que son mecontentement passager eust fait sortir de l'Eglise ceux qu'on avoue s'en eftre separez à cause de luy: & tout le monde reconnoist qu'il y a eu une secte schismatique de Luciferiens,

> comme nous le dirons dans la fuite, \* Hift. Eccl. Tom. VIL

VVV.

Sulp.1,1,p.169. Aussi Rufin est clairement appuyé par Sulpice Severe, l'qui

dit que Lucifer suivit à Antioche un sentiment tout contraire à celui de S. Hilaire, & qu'il condanna tellement ceux qui avoient este à Rimini, qu'il se separa mesme de la communion de ceux qui les recevoient aprés la fatisfaction de leur faute. S. Ambroife dit aussi que Lucifer s'estoit separé de nostre communion, Saint

4 Aug.e; .50.p. Augustin assure qu'il avoit perdu les lumieres de la charité. & \$7.2.b. Cone.12 p.1140. estoit tombé dans les tenebres du schisme. Le Pape Innocent dit que son obstinationseule l'a separé de l'union de ceux qui avoient Hier, in Lucif.

renoncé à l'Arianisme, & Saint Jerome qui comme Prestre de Paulin]l'excuse autant qu'il luy est possible, est neanmoins contraint par la verité, de reconnoistre qu'il a abandonné le troupeau

de J E s U s C H R I S T, & en a separé quelques brebis.

[Ildoit donc demeurer pour constant que Lucifer s'est veritable-"Gregin Jobal s. ment separé de l'Eglise, & a fait la faute j'que S. Gregoire reprend C.10, p.119.f. dans ceux qui voyant que l'Eglife, conduite par la charité, fait quelque breche à sa discipline, condannent legerement sa condescendance, & se perdent comme Oza en voulant soutenir l'arche,

Mar.& F.p.70. [Ainfi c'est avec raison que] les Catholiques donnoient à ses disciples le nom de Luciferiens, quoiqu'ils refusassent de le prendre,

## ARTICLE VI.

## Qu'il n'y a point d'apparence que Lucifer soit revenu à l'Eglise.

[TLy en a qui ont dit que Lucifer n'estoit pas demeuré dans fon schisme jusqu'à la mort, & qu'il estoit enfin rentré dans l'unité de l'Eglise. Il seroit à souhaiter qu'ils cussent raison de le dire. Mais quand on voit que tant d'illustres Peres le condannent comme schismatique aprés sa mort, & qu'on ne trouve pas un seul passage qui parlede sa penitence, je ne sçay sur quelle raison on peut l'appuyer, je ne dis pas folidement: mais avec quelque ombre de verité. Nous avons melme encore quelque chose de plus, puisque | Rufin [qui pouvoit l'avoir vu, ]assure qu'il est mort dans le schisme, [Et Saint Jerome le confirme tres clairement,] lorfque parlant de sa mort qu'il met en l'an 370, il dit que luy & deux autres[de son schisme,]ne se mélerent jamais dans la corruption des heretiques: ce qui assurément ne pout signifier autre chole, finon qu'il n'avoit jamais communiqué avec ceux qui estoient une fois tombez dans l'heresie, ou meime avec ceux qui

les recevoient à leur communion,

Ruf.1.r.c. 10.p. 170.

Amb, de faty.r.

6.7.9.144.

Hier.chr. Bar, 171,5 : 12.

Les preuves donc que l'on allegue de sa penitence & de son retour à l'Eglife, c'est que S. Jerome le qualifie bienheureux. Hier, in Luis, Mais quelque raifon qu'ait eu Saint Jerome pour luy donner ce P. 144.6. titre, s'il pouvoit marquer qu'il a abandonné son schisme, il l'auroit dit fort clairement en cet endroit mesme, puisque c'eust esté la condannation des Luciferiens contre lesquels il parloit, la juscification de la doctrine de l'Eglise qu'il défendoit, & l'absolution de ce Prelat qu'il releve autant qu'il luy est possible. Cependant tout ce qu'il peut faire pour son honneur, c'est d'excufer ses intentions, et de dire que ce qu'il en a fait, n'a pas esté par l'amour de la gloire & par le desir de faire passer son nom à la posterité, pi aussi à cause de la dispute qu'il avoit eue avec Saint Eusebe touchant les divisions d'Antioche: S. Jerome dit qu'il ne veut rien croire de cela, & que ce sont des medisans qui le publient, Il avouc neanmoins qu'ils affuroient ces choses comme bien certaines : [& nous n'avons pas cru devoir faire difficulté de mettre la dernière comme une cause de son schisme, sur l'autorité des écrivains ecclessastiques, qu'on ne peut pas mettre au nombre des ennemis de Lucifer. Car pour ne parler que de Rufin, bien loin de donner aucune marque d'animofité contre luy, il en parle mesme trop favorablement, l'Iorsqu'il doute s'il a eu une Rustac. 10. p. volonté arrestée dans son sentiment, ou si c'est qu'ayant esté pre- 174. venu par la mort, il n'ait pas eu loifir de changer, & de corriger avec le temps, comme il arrive quelquefois, ce qu'il avoit commencé par une chaleur temeraire. [Cette dernière partie qui n'est mise que pour excuser Lucifer, se trouve fausse par S.

Jerome melme, l'qui nous apprend qu'il n'est mort qu'en 370, Hierche. [huit ans depuis qu'il eut fait schisme.

'Il mourut apparemment à Cagliari en Sardaigne, où il se reti- Ruf.L.t.e.jo.p. ra au fortir d'Antioche, & où Theodoret dit qu'il innova quel.

174 Hiervalle,
que chose dans la doctrine de l'Eglise, bll ne faut pas oublier 3/50-475.

174 Hiervalle, e.a. qu'en retournant d'Orient, il vint d'abord à Rome, & passa en p. 640.b. chemin par Naple, où l'on raporte que Zosime qui avoit esté 66 intrus en la place de S. Maxime Evelque de cette ville, banni sous Constance, l'estant venu voir, comme ayant quitté l'impieté Arienne, Lucifer ne le voulut point recevoir, & le menaça que Dieu le priveroit de son evelché, & executeroit la fentence que S. Maxime avoit prononcée contre luv; ce qui arriva en effet quelque temps aprés, comme le Prestre Marcellin le raconte,

V.lesArjens [Quoy qu'il en foit de cette histoire que nous avons"raportée autrepart, elle peut fervir à prouver la dureté schismatique V v v ii

de Lucifer , & ne peut servir à l'excuser.]

Boll.20, may, p. 207.b.c. a p. 210, c|118, 2. p.211.2[216.f.

'L'Eglise de Cagliari qui depuis quelques années faitla feste de Lucifer, l'a mile le 20 de may, qui est marqué pour le jour de samort dans une epitaphe qu'on pretend estre de luy;'& neanmoins on croit devoir tirer d'une autre epitaphe, qu'il est plutost mort entre le 13 & le 15 de may.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE VII.

Des Luciseriens, & de la requeste de Marcellin er Faustin.

105.C.

\$16.g. 6 Ruf.l.1.c.10. e Hier, in Luci. t.1.p.135.&cc. a Socr. La.c. 9.P. 13 p.611.d. e Prof. pro.l.s. C.6. p.64. f Przd.p.73.74.

Aug.2go.p.191. g pl.67.p.191,1, 2.d. i b. ÀC.

p. 982.1.c. Thdrt.l.3.c.s. P.640.b,

Mar.& F.p.cp.

P.44.61.

DOUR ce qui est des Luciferiens, leur crime est encore plus indubitable que celui de leur chef, puisque je ne croy pas Amb.defaty.p. que personne veuille aujourd'hui les excuser.'S. Ambroise les condanne tres fortement, Rufin qualifie leur parti de schisme. Saint Jerome a fait un traité exprés contre eux. Socrate & Sozomene qui excusent Lucifer, condannent neanmoins les Luciferiens, & reconnoissent qu'ils s'estoient separez del Eglise. 181.b|Soz.1.5.c. L'auteur du livre des Promesses les met au nombre des schismatiques, Le Prædestinatus en fait la secte 81°, & dit que quoiqu'ils conservassent entierement la foy de l'Eglise, neanmoins l'Eglise les avoit exclus de sa foy & eux & Lucifer leur chef, parcequ'ils avojent abandonné (a charité.

'S. Augustin en parle en divers endroits, 8% melme dans ses fermons au peuple, comme de personnes declarées manifesteher. \$1.c.13.p ment contre l'Eglife, h & qui estoient celebres, 'Il croit que si S, Epiphane & Saint Philastre ne les ont pas mis au rang des heretiques, c'est parce qu'ils les ont eru simplement schismatiques. Il dit que quelques uns leur attribuoient de croire que l'ame estoit engendrée par transfusion, qu'elle estoit née de la chair, & estoit d'une substance charnelle; de quoy il ne veut rien assurer. Genn.dog.c.14. 'Gennade leur attribue à peu pres les mesmes choses.¹Ce sont peutestre là les nouveaux dogmes que Theodoret reprend dans Lucifer & ses sectateur: Car il en fait aussi une secte particuliere.

[Mais il ne faut point d'autre preuve contre cux que leurs écrits propres, c'est à dire]'la requeste que Marcellin & Faustin, tous deux Prestres de cette secte, presenterent aux Empereurs Theodofe, Valentinien, & Arcade, [entre 383 & 388.] 'On y voit en plusieurs endroits comment ils font profession de ne point communiquer non feulement avec ceux qui avoient confenti à l'herefie, mais encore avec ceux melmes qui communiquoient

aveceux.'C'est pourquoi ils avouent qu'ils sont en petit nombre, p. st. & qu'ils evitent la pluspart du monde,'lls y font paroistre pse leur fiel non sculement contre le Pape Damase & divers autres Evelques de la communion Catholique, mais encore contre page Saint Hilaire, qu'ils accusent d'avoir interrompu le cours de ses victoires pour favorifer les prevaricateurs, & mesme les heretiques, contre lesquels il avoit employé si glorieusement les forces de son eloquence: contre Saint Athanasemesme, dont ils discrit 8.74 cum perom- "qu'il avoit suiviautrefois la verité toute pure,'& generalement p.48.

nia ex inte- contre les faints Confesseurs, qui s'estant, comme ils le pretendent, lassez de combatre, avoient ruiné ce qu'ils avoient eux mesmes établi sur l'autorité des Apostres & des Prophetes, & avoient abandonné la verité divine, la doctrine de l'Evangile, & les regles des Apostres, On voit donc dans cette requeste, qu'ils avoient entrepris une chofe aussi inexculable qu'insupportable; j'qui estoit d'avoir établi un Evesque à Rôme nonimé p.69.84|Cod.Th. Ephefe ou Eurefe, par les mains de Taorge l'un de leurs Evefques.

["Il ne faut pas s'étonner aprés cela si Satyre frere de Saint broife 5 17. Ambroife ne voulut point recevoir le battelme de leurs mains; & si les Catholiques les poursuivoient partout comme heretiques ; ]'ce que l'on voit par diverses histoires arrivées dans l'An-Mar. & F. p. 61. dalousie, à Treves, à Rome où Damase les persecutoit beau- 19.6570 coup, à Oxyrinque en Egypte, & à Eleutherople en Palestine, p.77 88. 'où le pretendu Pape Ephele avoit établi Marcellin & Faustin, p. 57. auteurs de cette requeste. Ce sont eux qui raportent ces histoires sausquelles il ne faut pas douter qu'ils n'aient ajouté beaucoup de circonftances odieufes. On peut voir par là où s'étendoit le schisme des Luciferiens. ]'Il y en avoit aussi en Afrique, 1.87en divers endroits de l'Italie, & à Antioche. On voit nean-moins par S. Jerome, qu'ils estoient principalement en Sardaigne,4& en Espagne. Il y ajoute l'Ethiopie. [Je ne sçay s'il veut 1.8.707. a. direl'Egypte, a cause d'Heraclide d'Oxyrinque.]

e Hier.in Lucif.

\*Les deux Prestres Marcellin & Faustin, adressernt, comme 49:141.6. nous avons dit, leur requeste aux Empereurs Valentinien I I, "Mar. & F. p.14. Theodofe, & Arcade qui ne fut fait Empereur que le 16 ou 19 Bar. 181.5 240

janvier 181. Ils ne nomment point Gratien, qui avoit esté tué le 25 aoust de la mesme année. Que si le Pape Damase vivoit encore, comme il y a affez d'apparence, c'estoit avant la fin de 384.] 'Cette requeste tend à faire cesser la persecution que leur fai- 16:2. Note 5 soient les Catholiques, Elle fut presentée à Constantinople,]"& Man & F.p. 18, ainsi à Theodose. Et ce prince seur accorda un reserit par le- p.104.

V v v iii

quel il traite de Catholiques, & accorde le libre exercice de la religion à ceux qui communiquoient avec les saints & louables Everques Gregoire d'Espagne, & Heraclide d'Orient, (c'est à dire d'Oxyrinque;)'& au contraire il app. lledes méchans & des heretiques ceux qui les perfecutoient,'il adresse son rescrit à Cynege, ["qui fut fait Prefet du Pretoire au commencement de 384, & V. Theodo. qui mourut en 388, l'Gennade parle de cette requeste de Faustin le 1.515.

& de Marcellin, [qui a esté donnée au public en 1650 par le P. Sirmond,1

P.101.

p.100.

p.144.

Genn c.16.

Bar. 185.5.32.

p.199.2|chr.

2.b.

42,

Genn.c.16.

'Arcade fils de Theodofe, declara par sa loy du a septembre Cod. Th. 16, r. 5. 1,18.p,144. 195, qu'il falloit traiter comme des heretiques, tous ceux qui s'écartoient, quelque peu que ce fust, de la doctrine Catholique, & nommément un pretendu Evelque nommé Eurele, 'C'est assup.147. rément le faux Pape des Luciferiens.[11 estoit alors en Asie,]

'puisque la loy est adressée au Proconsul de cette province, 8282821482832828889918989484888333333

## ARTICLE VIII.

D'un livre de Faustin: De Gregoire d'Elvire & des autres Luciferiens.

E mesme Faustin a écrit contre les Ariens, sept livres adressez à l'Imperatrice Flaccille premiere femme de Theo-Fauft, e. 1, p. 663. dote, morte en l'an 385. 'Il les luy adressa par une lettre dont il ne nous reste plus que la fin, Mais l'ouvrage se voit encore. Faustin pretend ne l'avoir écrit que sur la pricre que la princesse à qui il s'adresse, luy en avoit faite, & qu'elle mesme luy avoit envoyé les objections des Ariens pour y répondre. [Cet écrit est divisé en fept chapitres, qui peuvent faire les sept livres dont Gennade Bell.p.116.134. dit qu'il estoit composé, Bellarmin y trouve une assez grande

Fault.c.7.p.692. erudition, 'La fin montre qu'il est indubitablement d'un Luciferien, ["Cela n'empescheroit pas qu'il ne fust de Gregoire d'Elvire No 7 8 6. Hier.vill.e.105. à qui d'autres l'attribuent, ]'& qui a fait, sclon Saint Jerome,

un affez beau livre de la foy. Carce Gregoire estoit aussi de la fecte des Luciferiens, comme nous l'avons remarqué. [Mais son ouvrage paroift plutoft celui que S. Augustin mesme cite comme de"S. Gregoire de Nazianze, & que l'on met encore parmi les v. s. Greg. deNaz.5110. ouvrages de S. Ambroife.

Non seulement Gregoire d'Elvire a esté engagé dans le schisme des Lyciferiens, mais il semble mesme qu'il en fust comme le heros; puisque Marcellin & Faustin, quelque estime qu'ils cussent

pour Lucifer, l'disent qu'on peut juger quel il estoit, puisque Mar, & F. p. 73. Gregoire l'est venu voir & l'a admiré, luy qui estoit admiré de tout le monde, Aussi ils en font comme le centre de leur com- p.65. munion. 'Ils luv attribuent le don des miracles, a & ils difent que 0.71. luy feul de ceux qui défendoient l'integrité de la foy, n'avoit esté 4 P 40. ni chasse ni banni, parcequ'on craignoit de s'attirer quelque chastiment de Dieu en l'attaquant, comme ils pretendent qu'il pst.39. estoit arrivé à Osius.

'Il estoit Evesque d'Eliberis dans la Berique, comme le grec P.34de Sophrone porte expressément, & Saint Jerome l'appelle Gre- Hier, ville, 100. goire de Betique, Ainsi ce n'est pas d'Illiberis ou Collioure en P299 Rousfillon, qui estoit alors dans la France aussibien qu'aujourd'hui, mais d'une ville celebre en ce temps là, fituée fur une Lab ferit, Lo.

montagne pres de Grenade dans l'Andalousie, qui fait partie 317|Bolla4.apr. V. Olius 52. del'ancienne Betique. C'estou"on croit qu'aesté tenu le Concile d'Elvire.]

'Il paroist qu'il n'estoit Evesque que depuis peu, lorsque la Mar. & F. P. 96. chute d'Osius arriva[en 357.] Nous avons remarqué "autrepart 36. ce qu'on pretend qu'il fit alors, & la lettre que Saint Eusebe de Verceil luy écrivit après le Concile de Rimini, Il vivoit encore Hierardille. lorsque S. Jerome en parloit[en 392,] & outre le traité de la foy 105.p.1894. que nous venons de marquer, il écrivit divers ouvrages d'un style

Nots 7. mediocre, Baronius croit qu'il se réunit enfin à l'Eglise: ["mais Bar.171.5 116. c'est une pretention qui n'est nullement fondée. Quelques uns veulent que Serene qui assista l'an 400 au Concile de Tolede, fust

Everque d'Elvire.]

'S. Jerome dit de ce Gregoire & de Philon Evelque de Libye, Hier, ehr. qu'ils ne se sont jamais mélez dans la corruption de l'heresie; ce que Baronius meime explique du schisme de Lucifer. Je ne Barg. 71.5134. ; V. S. Atha- fçay fi ce Philon est le mesme que "l'Evesque Philon banni en 356 156 à Babylone en Egypte, où il fut visitépar S. Hilarion. On trouve Mar. & F. p. 61, encoredans Marcellin les noms de plusieurs autres Luciferiens,

comme de Vincent l'restre d'Espagne, persecuté par les Eves- p.69. Nota 8, ques Luciofe & Hygin, de Bonose Prestre de Treves, d'Aurele P.66. Evelque, & de Macaire Prestre à Rome, dont le dernier fut 6 P.65-61. chaffeparDamafe,'d'HeraclideEvefqued'Oxyringue,qu'il releve P-77extremement, d'Hermione vierge & Abbelle à Eleutherople, p. 15. '& du Tribun Severe dans la melme ville. Saint Jerome appelle P. 16. Hellade celui avec lequel il parle dans le traité contre les Luci-

'Cette secte n'avoit déja que fort peu de partisans, lorsque Russia, c.,o.,p.

Thirt.1, e.s.p. Rufin écrivoit l'histoire ecclessastique; & elle estoit tout à fait éteinte lorsque Theodoret composoit la sienne.

## 

#### ARTICLE IX.

Schisme d'Hilaire Diacre de Rome.

4 Ath.fol.p. \$16.

Hieriotucie, T Emalheur de Lucifer fut furpaffé par celui d'Hilaire Diacre de l'Eglife Romaine, qui avoit esté le collegue de sa legation en 355,"& s'estoit rendu glorieux par les tourmens qu'il v. s. Eusèbe avoit endurez pour la foy, & par l'exil auquel il avoit ensuite de Verceil 5 esté condanné. Mais depuis, non content de se separer de Hier in Lucif. l'Eglife avec quelques autres personnes peu considerables, bil foutint qu'il falloit rebattizer les Ariens, & generalement tous les heretiques, C'est pourquoi S. Jerome l'appelle le Deucalion de l'univers; 'au lieu que Lucifer & les siens reconnoissoient

P.146.147. p.115.b|144.di Aug.ago.p.191, P.147.4. P.145.2.

P.147.a.

qu'on ne les devoit point rebattizer. Hilaire écrivit sur ce sujet Hier, in Lucif, contre l'Eglife quelques ouvrages, où il estoit contraint d'avouer que Jule, Marc, Silvestre, & les Papes plus anciens, ne rebattizoient point les heretiques.'Il n'avoit avec luy ni Prestres, ni Evelques, & parcequ'estant seulement Diacre, il ne pouvoit ordonner aucun Clere, sa secte finit avec sa vie, ceux qui resterent aprés luy n'estant que simples laïques.'Il estoit mort avant que Saint Jerome écrivist contre les Luciferiens, [Et on ne voit point qu'aucun autre en ait parlé depuis.]

Pet.dog.t.s.l.to. E.4.5 5-P.480.

'Quelques uns attribuent à cet Hilaire "les commentaires sur Nor 1 9. Saint Paul qui sont dans S. Ambroise, & qui sont reconnus pour n'estre pas de ce Saint; ce qui fait qu'on leur donne le nom d'Ambrosiaster.]'Il paroitt'du genie dans cet ouvrage: mais il sui acom. est certain que l'auteur est peu exact dans ses sentimens, y ayant diverses choses fort opposées aux meilleurs auteurs; & il y a affez d'apparence qu'il est d'un Hilaire Ecclesiastique de Rome, qui écrivoit fous le Pape Damase vers l'an 370, mais il n'est pas tout à fait certain que cet Hilaire foit le mesme que le schisma-

Pearle.a.p. 188. & Aug.ad Boo. 1. 4.C.4.B.L.p.169.

tique.

On croit que l'auteur de ce commentaire peut aussi estre Novain l'auteur des Questions sur l'ancien & le nouveau Testament, que quelques uns ont attribuées à S. Augustin, & qui se lisent encore dans l'appendix de ses œuvres, mais qui n'ont ni son style, ni sa doctrine, Il y a mesme quantité de sentimens ou extraordipaires, ou tout à fait faux, ce qui n'empesche pas qu'on n'y trouve

auffi

aussi plusieurs choses utiles pour la connoissance du temps ou elles ont esté faites, qui peut estre le milieu du IV, siecle, ou un peu aprés. l'II cite Tertullien avec honneur, & il le suit mesme Aut. 44. P. st. e. dans des pensées peu justes & peu solides. Il refute un Eusebe 4 9.106. p.101.0. grand homme d'ailleurs & fort habile, mais qui avoit dit dans squisses, un écrit, que le S. Esprit mesme ne connoist pas le mystere de la naissancede Je sus : & neanmoins il reconnoissoit qu'il est confubstantiel au Pere, & qu'il a la mesme divinité. [Ainsi cet Eusebe n'est pas celui de Cesarée, ni celui d'Emese.]



## SAINT EUSEBE, EVESQUE DE VERCEIL.

CONFESSEUR.

#### NEDVESTESTIESTESTESTESTESTESTESTE IN STESTIESTESTESTESTESTESTE VERVENESTE MEDIEMENTESTESTE

ARTICLE PREMIER.

S. Eusebe est elevé à l'episcopat : Sa vie sainte & austere.

A INT Eusebe est un de ceux qui a eu le plus de part au triomphe que l'Eglise a remporté sur l'Arianisme par la croix & par les souffrances. C'est pourquoi nous ramasserons avec soin ce qui s'en trouve, non dans la vie qu'on a de luy, laquelle"est assez nouvelle, & mélée de diverses

fables, mais dans ses pieces les plus anciennes & les plus originales. Nous joindrons à son histoire presque toute celle du Concile de Milan, qui fait une partie considerable de l'histoire de l'Arianisme, parcequ'il y a eu beaucoup de part ; & celle de Saint Denys de Milan, qui est toute mélée avec la sienne.]

'Ce Saint estoit de Sardaigne, comme Saint Jerome nous l'ap- Hier.v.ill.c.96, prend se c'est peutestre à cause de cela , squ'il avoit une union particuliere avec Luciser Evesque de Cagliarismetropole de cette isle.]'On trouvedansla vie de Saint Eusebe, s'il est permis tight. A. p. 1031. d'en tirer quelque chose, qu'il estoit d'une famille considerable 6 en Sardaigne, que son pere qui estoit Chrétien, fut pris en Afri- 4. que durant la persecution de Diocletien, & mourut comme on

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

le conduisoit à Rome; que sa mere nommée Restitute, qui accompagnoit fon mari avec ses enfans, ne laissa pas de contin er fon voyage à Rome, où elle fut battizée avec le Saint par le Pape Eulche, qui gouverna quelques mois en l'an 310. Ce qui est certain par S. Ambroise, c'est qu'il quitta son pays & sa famille, & qu'il aima mieux habiter dans une terre étrangere, que jouir du repos qu'il pouvoit trouver chez luy. S. Hilaire luy donne cet eloge, d'avoir servi Dieu toute sa vie, [Il ne fut pas apparemment instruit dans la langue greque, puisqu'aprés avoir

Ath.de Ant.p. patté plusieurs années banni dans l'Orient, l'il signa en latin au Concile d'Alexandrie[l'an 362.]

Hier, v.ill.cas. 'Il fut fait Lecteur de l'Eglise Romaine, & ensuite Evesque de Verceil, par le Pape Jule, selon sa vie, On ne dit point quel fut " Ugh.t.4.p. fon predecesseur; bear on ne connoilt aucun Evesque de cette 1013.d. 6 p.1014.011049. Eglife avant luy. Et les modernes croient melme qu'il n'y en avoit point eu dutout ,'ce qui se trouve autorisé par une epigramp.1049.b. me sur Saint Honorat fait Evelque de Verceil par S. Ambroise. [Il pourroit bien avoir esté Evesque non seulement de Verceil, mais encore de Tortone, d'Yvrée, & de Novare: car il est aifé No 7 8 2,

que toutes ces villes peu eloignées l'une de l'autre, n'eussent alors qu'un feul Evesque,]'Il n'estoit pas connu auparavant à Verceil. Mais y estant venu comme etranger, (on ne dit point atoma. par quelle occasion,) il n'y fut pas plustost vu, qu'il y fut citimé digne de l'episcopat, & qu'il y fut elevé par un consentement commun de toute l'Eglife, qui le prefera à tous les Ecclesiasti-

Amb.ep.ss.p. ques de la ville. Cette union de tous les cœurs fut une marque qu'il estoit veritablement choisi de Dieu, & fut encore un prefage de ce qu'il devoit estre un jour.

Il parut en effet rempli de la ferveur de l'Esprit de Dieu, Bar.354.56.

'd'une foy pleine de zele & d'ardeur , '& d'un courage invincible pour executer avec fidelité ce que Dieu demandoit de luy.411 ne se lassoit jamais de défendre la fov, d'en combatre les ennemis. & de dompter tous les méchans : & son zele estoit accompagné "d'une paix & d'une lumiere qui luy faisoit discerner la verité debiique parmi les mensonges dont on s'efforçoit de l'obscurcir. Il n'ex- er nu Excelloit pas moins dans la douceur, dans l'affabilité, & dans une egalité qui marquoit à tout le monde la fainteté & la ferenité do fon ame. S'il y avoit quelque excés en luy, c'estoit dans sa patience.'Il mettoit sa gloire dans la mortification.'Il entrepre-

Amb. de fant. 15-P.147-L noit avec joie les plus longs jeunes: Il ne se desalteroit ou avec de l'eau pure. Il ne se couvroit que des habits les plus vils: Enfin

b,c,

346.f. Hil.ad Conf.1. ap.tig.c.c.

180,0, p.197.2.b.

Ambep.15.p. 247.e.f Ferr.de Euf. p. 166.

347.E

EE1 5 20. £ 114.5 6. d Ugh.t.4.p. 1010.2. P.101e.1.

e Ugh,r.4.P. 10;0.4. f p.1019.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. il faisoit paroistre en tout, son amour pour la pauvreté, fouloit le p.1030.2 monde aux piez [avec ses plaisirs & ics honneurs, ]par une force toute divine; & n'avoit que du mepris pour tous les attraits du Barage, 58. fiecle.

#### 

#### ARTICLE II.

Saint Eusebe met la regularité dans son Clergé.

CAINT Eusebe preschoit ainsi par ses actions, & appelloit les Ught. 4.p. 1010. peuples à la vertu par fon exemple : Mais il ne negligeoit b pas pour cela le ministere de la parole : Il animoit tout le monde "". à la vertu par ses exhortations, & il elevoit sa voix avec force p. 1019, d. contre les vices.

'Aussi sa vertu fut comme une vive source qui se repandit sur Amb.de sant, st. tout son peuple. Il excelloit dans l'amour de la chasteté, & il P.147.14k. établir la virginité dans son Eglise. Les charmes de sa douceur & de sa charité inspirerent à toute la ville les flammes de l'amour divin. Comme il pratiquoit admirablement les regles de la conduite episcopale, il fit de ses disciples un grand nombre de faints Frelats, que les autres Eglifes venoient demander avec en apparent empressement. Il fut le premier dans l'Occident, qui joignit Ferr, de Eul.p. l'état monastique avec la demeure des villes, la temperance des & Amb.en.1, p. folitaires avec la folitude episcopale, la grace du facerdoce avec 146.4. le ieune & l'abstinence.'Il introduisit dans son diocese la vie si de sanction 147. austere des moines, 'Il apprit aux jeunes gents à moderer les im- i. petuofitez de leur age , par l'amour de l'abstinence & par les cepas, paréed. regles de la chasteré; & il enseigna à tous les Fideles à se separer de l'usage & du commerce des villes, sans les faire sortir des villes.

'Mais il n'y eut rien de plus admirable que de voir son Clergé de sancasp. 147. embrasser" la vie monastique. Il renferma tous les Ecclesiatti- ki Ferr. de Eus. ques de Verceil avec luy dans une mesme maison, où ils nes'exercoient pas moins dans la chasteté & dans l'abstinence, que dans les fonctions du sacerdoce. Ils avoient le mepris de toutes les choses du monde qu'ont les solitaires, & la vigilance que doivent avoir les ministres de l'Eglise. A voir les petits lits de leurs monasteres, on croyoit estre dans les solitudes de l'Orient: & à considerer la devotion & le zele de ces saints Ecclesiastiques dans leurs fonctions, on sentoit la mesme joie que si l'on eust vu les ordres & les jerarchies des Anges, Aussi l'on ne sortoit point Xxxii

Amb.ep.ss.p. \$48.L

dece Clergé que pour estre Evesque ou Martyr, Saint Ambroise décrit en ces termes la vie des disciples de S. Eusebe, C'est, dit-il, « une milice toute celeste & toute angelique d'estre continuelle- « ment occupé des louanges de Dieu; & c'est celle où ils s'exercent le jour & la nuit. Ils n'ont point d'autre ambition que de se rendre sa misericorde savorable, & d'appaiser sa colere par des « prieres ferventes & continuelles. Leur elprit est toujours appliqué à la lecture ou au travail. Separez de la conversation des « femmes, ils se servent de sauvegarde les uns aux autres. Y a t-il « rien de plus admirable que cette vie, dans laquelle il n'y a rien « dutout à craindre, & beaucoup à imiter ; où la peine & l'auste- « rité du jeune est recompensée par la tranquillité de l'esprit, adou- « cie par l'accoutumance, soutenue par le repos, ou trompée par « une occupation sainte ; qui n'est ni chargée de l'embaras des « choses du monde, ni engagée dans les affaires d'autrui, ni trou- « blée par une multitude de soins qui obligent à aller souvent par « la ville.

[Si l'on yeur donc rechercher la plus ancienne origine des Chanoines reguliers, il faut remonter jusques à S. Eusebe. Il y auroit lieu de croire qu'il avoit pris le modele de cet établissement dans les monasteres qu'il avoit vus en Egypte & en Orient durant son exil: Mais Saint Ambroise nous apprend que ce fut avant son bannissement qu'il fit un monastere de son Eglise, l'Le monastere, ditil, fut à cesaint Evesque une ecole de patience. La vie si austere qu'il v mena, dansses jeunes, dans ses veilles, dans son coucher, "luy apprit à supporter toutes sortes de travaux, & à mepriser &c.

Amb, ep.s.p. 247·1. a il Ferrde Euf. P.164.167.

toutes les peines que les Ariens luy firent fouffrir depuis dans son exil, 'Ainfi'll demeura victorieux au milieu de mille tourmens, Son exil ne servit qu'à faire admirer la solidité de sa vertu, & dans toutes les epreuves où il fut mis, il garda à Dieu une fidelité toute entiere.

## **の基金の基金の基金の基金の表表の表表の表表の表表の表表の表表のを表のを基金の基金の**を含めまっ

ARTICLE III.

Le Pape Libere travaille à obtenir le Concile de Milan par le moyen de Lucifer fon legat , & de S. Enfebe.

[ T E courage de Saint Eusebe commença particulierement à paroistre l'an 355, dans le Concile de Milan, dont voici l'hittoire, Constance maistre absolu de l'Empire, ne songeoit qu'à desarmer S. A thanase, en le privant de l'union qu'il avoit avec ses

confreres, pour l'accabler avec plus de facilité; ou plutost il ne pensoit qu'à desarmer l'Eglise & la foy, en la privant du secours que Dieu luy donnoit par S. Athanafe, pour faire regner l'Aria-V.lesAriens nisme avec une liberté entiere."Le Pape Libere esperoit remedier à ce mal par un Concileoù l'on pust examiner les choses selon les regles de la justice, & il avoit envoyé Vincent de Capoue avec quelques autres, pour demander ce Concile à Constance: mais ces legats avoient manqué de courage, & avoient eux melmes figné la condannation de Saint Athanale, avec tous ceux qui s'estoient trouvez à Arles, hormis S. Paulin de Treves qui

fut banni. Cela arriva vers la fin de 353.]

'Dans l'extreme affliction que ce malheur causa à Libere, il Baransae. fut particulierement consolé par la foy invincible de S. Eusebe. qui suivant les regles de l'Evangile, ne voulut jamais abandonner le siege apostolique. Dieu le donna alors à Libere pour le fortifier & l'aider dans la défense de l'Eglise, & pour y perseverer jusques au bout, mesme aprés la chute de ce Pape. Il envoya encore pour cela à Libere un autre Evelque, savoir Lucifer de Cagliari, ]qui avoit une union particulière avec S. Eusebe; & qui n'ayant pas témoigné moins de generofité que luy durant la tempelte, n'eut pas affez de moderation & de douceur dans le calme & dans la paix. Cet Evesque connoissant tous les desseins des Ariens, & sachant que sous le nom d'Athanase ils vouloient condanner la verité, vint à Rome en ce temps-ci, & s'offrit d'aller trouver l'Empereur, pour luy parler de toutes choses selon la verité, & obtenir de luy que toutes les difficultez qui estoient alors en question fussent examinées dans un Concile d'Evesques. 'Libere receut volontiers cette offre; mais pour faire que ses subses affil. follicitations fussent plus efficaces, il l'adressa à S. Eusebe, qu'il. fr.s. p. 45. pria de se joindre à luy pour cet effet, & d'exciter avec luy tous

ceux qu'il pourroit à la défensede l'Eglise, Baronius raporte la Bar,1935 20. lettre qu'il écrivit sur cela à Saint Eusebe. 'Il fit la mesme priere à 35458. Fortunatien d'Aquilée. 1

"Il joignit à la legation de Lucifer, Pancrace Prestre, que Saint #458.8 alli. Athanale appelle Eutrope, & Hilaire Diacre de Rome, qui Ath. fol. , 846. avec un courage genereux & une force toute divine, resolurent & qBar,154.5 6. d'aller combatre pour l'Eglise, & attaquer ses ennemis.

'Il leur donna une lettre pour Constance, que nous avons en- Hilfra. P. 17-44. corefavec les œuvres de Lucifer, & parmi les fragmens de Saint Hilaire. Dans cette lettre qui allie parfaitement la generofite d'un Pape & d'un Evelque, avec le respect qu'un sujet doit à son

Xxxiii

514. SAINT EUSEBE DE VERCEIL.
Prince, Liberetafche d'adoucir l'éferit de Conflance, justifie fa
conduite dans la défenie de S. Achatafe, & fait voir l'imposture
des ennemis de ce Saint. Il luy declare ensuite nettement que
l'Eglién en peut avoir la pais trant que la foy de Nicée ne sera
passeceue de tour le monde, & que les Orientaux refuseront de
condanner l'Herofte d'Arius, & ne cessorientaux refuseront de
qui ettoit le sul moyen de remedier à ant de maux & de rendre
la paix à course les l'essis Catholiques, & pour lequel il luy avoir
deputé Lucifer, qui il qualifieun homme lains, avec Pancrace &
Hilaire, Il semble qu'Hilaire ait particulterment esté chargé
de la stètre. Fille sut écrite peu après que Libere eur recut les
nouvelles du Concile d'Arles pat Vincent de Capouc, & ainst

Ath. fol. p. 819. d. Hil. fr. 2. p. 42. Bar, 354. 5 s.

56.

vers le commencement de l'any 4.

"L'exdepueze aflant partis, Libere écrivit par un nommé Calepodé à S. Eufebe pour les luy recommander, & pour le prier de le joindre à cux, afin qu'ils puffent agir rous enfemble pour la défende de l'Eglife, de la foy, & d'un Evefque qu'on vouloit condanner en fon abbence contre l'ordre de coute les loix,

355.5 8. Amm.T. 14.p. 8. djag.d. Bar. 354.5 8. 355.5 8. "Les légassarriverent à Verceil, fjour aller apparemment trouver Contlauce?" À ries, où il avoir pallél'hivre, où à Valence, "où V. Conflauil s'arrêta emfuite quelque temps avan que d'aller vers Bafle \*\* 11faire la guerrefaux à llemans, 15. Eufebe les recent fort bien, 8ne put leur refufer de le joindre à eux '& eux auffi conceurent pour luy une effitme & une affection toute particuliere. 'S. Eufebe écrivit au Pape ce qui s'efloit paffé en cette rencontres & le Pape luy rémoigne par ferponfe qu' il en avoir teceubauteour pde joie, & qu'il efperoit que l'affaire auroit un heureux fuccés par fon entremife.

## 

#### ARTICLE IV.

Le Concile de Milan est dominé par les Eusebiens: S. Eusebe s'y trouve maloré luy.

Bar.154.5 7. Sulp.1,2.p.759. 160, L IBERE qui avoit cru que fes deputez obtiendroient un Concile, ne se trompa pas en cela s'ét on tint effectivement le Concile à Milan l'an 355, l'apparentment des les premiers mois Nora 4 de l'année.

Mais ce qu'il avoit procuré comme le remedé de tous les maux de l'Eglife, les augmenta extremement : & en effet, il n'y avoit

J - L-Coe

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. pas d'apparence qu'un Concile pust jamais estre libre sous un prince absolu comme Constance, qui ne cherchoit pas la verité avec foumission, mais qui vouloit estre obei, & qui pretendoit que sa volonté dust passer pour un canon & une loy inviolable.] 'Ce fut dans l'esperance que le Concile réussiroit de la sorte, que Thôn, l.e. 12, les Ariens en demanderent la convocation [auffibien que le 6054]501.146. Pape.] Ils pretendoient y contraindre les Evesques de confirmer ce qu'ils avoient fait à Tyr contre S. Athanase; & que quand ils auroient chasséce Saint de l'Eglise, il leur seroit facile de faire un nouveau formulaire de foy. Lucifer attribue encore à Constance Lucif.de Ath. L.

le dessein de faire confirmer par le Concile l'intrusion de George 1.p.,40.

à la place d'Athanase: ce que neanmoins l'ordre des temps ne permet pas de dire.1 'Il ne s'y trouva que peu d'Evesques d'Orient , parceque la Socilairise, vieillesse, la maladie, & la longueur du chemin, retint les autres.

Mais s'il en faut croire Socrate & Sozomene, il y eur plus de 37,546,147.

300 Evelques d'Occident, mandez par les lettres de l'Empereur: Thar.l.s.c.11. [Et celan est pas incroyable,] puisque Constance avoit employé Lucide bat. toute la puissance imperiale pour assembler ce Concile, dans p.1070.e. l'esperance d'y ruiner entierement la verité,

[On vit d'abord dans la maniere d'agir de ces Evesques, tant de violence, & un si grand mepris de l'equite naturelle & de toutes les regles de l'Eglife, que S. Eusebe mesme qui avoit procuré ce Concile, ne put se resoudre d'y assister, l'Le Concile en corps luy Bar. 1556. deputa Eustome,[c'est apparemment Eudoxe de Germanicie,] & Germine de Sirmich, pour luy declarer tout ce qui se passoit,

'& le prier de venir à Milan, 'Il luy écrivit aussi une lettre que nous avons encore, par la- 5 6. quelle ces Evefques l'exhortent à se joindre au jugement que presque toute la terre avoit fait touchant les heretiques Marcel & Photin, & touchant le facrilege Athanale ; (ce font leurs termes.) Ils ajoutent que s'il estoit d'un autre avis, ils seroient contraints d'agir selon les regles de la discipline de l'Eglise, [c'est à dire de le deposer : ] & qu'il ne pourroit se plaindre aprés cela que de luy melme. Baronius témoigne que cette lettre estoit 515, fouscrite de trente Evesques dans le manuscrit dont il l'a tirée, marquez seulement par leurs noms. On y trouve les noms de plusieurs heretiques, comme de Valens de Murse, Ursace [de Singidon, ] Saturnin [d'Arles, ] Caius [de Pannonie, ] Germine [de Sirmich, Epictere [de Civitta-Vecchia, Leonce [d'Antioche,] Nors. Acace[de Cefarée,]Stratophile[ou Patrophile de Scythople."]

Hil ad Conf.L 'Constance appuya la lettre du Concile par le commandement 2.p.119.1.d. qu'il fit à S. Eufebe de fe trouver à Milan, & par une lettre qu'il a Bar. 355.5 7. luy écrivit, où il sembloit ne respirer que la paix & l'union de 5 17. l'Eglife, C'est affez vraisemblablement celle que Baronius ra- Nor . 6

porte dans la fuite, & qu'il croit avoir esté écrite dans une autre occasion.

[Les ennemis de la verité souhaitoient la presence de S. Eusebe

au Concile, pour le rendre, s'ils pouvoient, participant de leur crime, ou au moins pour avoir la satisfaction de se venger de sa generosité.]'Mais les legats du Pape ne l'y souhaitoient pas moins, dans l'esperance que sa presence dissiperoit toutes les machines des Ariens, & chasseroit Valens qui se faisoit alors le chef de leur faction.]C'est pourquoi ils luy écrivirent pour le presser de venir en diligence. Ainsi quoique la lettre du Concile luy fist affez juger ce que l'on en pouvoit attendre, il se resolut

neanmoins de ceder à tant d'instances, l'& récrivit à l'Empereur Nors 7. qu'il iroit à Milan 3 mais il luy promit en mesme temps qu'il y feroit tout ce qu'il jugeroit estre juste & agreable à Dieu.

## ARTICLE V.

Saint Eusebe propose le symbole de Nicce, qui est receu par Saint Denys de Milan , & par son peuple , mais rejetté par les Ariens : Lucifer est retenu dans le palais. 'T OR SQUE S. Eusebe fut arrivé à Milan, on luy défendit du-

Hil,ad Conf.I. 2.p.119.1.d.

T.C.

534

\$ 70

rant dix jours d'entrer dans l'eglise[où se tenoit le Concile.] Les Ariens qui le composoient, employerent ce temps à mediter tous les artifices que leur malignité leur pouvoit fuggerer contre ce faint homme, Enfin toutes leurs resolutions estant prifes, & la fentence qu'ils prononcerent depuis contre luy estant déja toute dressée, ils le manderent quand bon leur sembla, & il vint accompagné des Ecclesiastiques de Rome [Pancrace & Hilaire,]& de Lucifer de Sardaigne. On le pressa de signer la condannation de S. Athanase: mais il dit qu'il falloit auparavant s'assurer de la foy & de la religion des Evefques, parcequ'il y en avoit quelques uns dans l'affemblée qu'il favoit assurément estre coupables d'heresie. Il mit en mesme temps sur le bureau le symbole de Nicée, promettant que si on le vouloit signer, il feroit tout ce qu'on souhaiteroit de luy: & il pouvoit bien l'avoir déja figné le premier. Denys estoit alors Evesque de Milan, & non d'Albe, comme

U. hel.t.4.p. 10 9d. & Luci.de Ath. r. took. AlArh.

loi.p.841.c[Amb,div,1.p.101,c]Hil.ad Conf.la.p.119,1.c. 6 Socr.l.a.c.16.p.141.alu.p.12.2.b.

ont dit Socrate & Sozomene; & l'on croit qu'il avoit fuccedé à Burjess. Protais, 'qui temps du Concile de Sardique, & Hilfata, po, qui y allitia, 'S. Athanale appelle Milan metropole d'Italie isloit ahh. 64.pajuc. comme cilant feulement l'ume des metropoles, foit 'pluoti Calemone une des metropoles, foit 'pluoti Del promome l'unique metropole de ce qu'on appelloit alors le Departement & le Victariat d'Italie, qui comprenoit à peu pres ce que

nous appellons autrement la Gaule Cifalpine & la Lombardie.]
'Ce Denys estoit un homme de bien, sun bon Evesque, & un p. 861.a.

predicateur de la verité. On pretend qu'il avoit esté disciple de lue projet.

S. Eusebe, agui en effet l'appelloit son fils, \*Cer Evelque ayant donc entendu la proposition de S. Eusebe, 1018, 110664.

prit le premier le symbole de Nicée pour le signer; mais lorsqu'il sentat liste sentende la contra l'actual sentat commençoit à le faire, Valens luy arracha par force le papier & 25.1112y, 1.40.57. la plume d'entre les mains, & cria à haute voix qu'on ne feroit 2.p.119,116. jamais rien par cette voie. Cette contestation se passa avec tant d'eclat & tant de bruit, que le peuple en eut connoiffance, Car Boll.ss.may,p. pendant que les Evesques Ariens & Catholiques estoient dans 46.5 9. le haut de l'eglife, enfermez du voile qui separoit le chœur de s n. la nef,]'le peuple Catholique s'estoit assemblé en foulesdans le se reste de l'eglise. Tout ce peuple, & les semmes aussibien que les hommes, efforent tres fortement attachez à la vraie foy. De forte Hil,ad Conf.I. que quand on eur sceu ce qui se passoit entre les Evesques, tous "p.1151.e. témoignerent avoir une extreme douleur de voir la foy attaquée par les Prelats mesmes. S. Denys alla neanmoins les prier de faire Boll. 25. may, p. filence, afin qu'on pust terminer ce qui regardoit la foy. Mais les 46.5 10. Catholiques le prierent eux mesmes avec un grand zele de ne point fouffrir qu'on parlast de rien qu'on n'eust chassé les Ariens de l'eglife; & un hittorien affure qu'ils en furent effectivement chaffez. [Cela s'entend fans doute de ceux qui avoient esté condannez nommément par les Conciles, comme Urface & Valens, 1 'avec lesquels les Catholiques ne vouloient point de communion; 514. Jou de quelques Ariens declarez qui s'estoient mélez parmi le peuple. Taint Denys fit ensuite une petite exhortation aux Ca- \$ 10. thouques, pour les animer de plus en plus à l'amour de la vraie foy, leur promettant mesme "qu'ils la verroient bientost regner

glorieufement, [Mais il falloir auparavane que luy & les aûtres fuffent eprouvez par le feudes tribulations, j y res 't-Derfque S, Denys fut'rentré dans lec heur pour rendre conto ş siaux Evéques de ce qu'il venoit de faire, on entendit tout d'un coup un grand bruit, y renu de ce gue les Comtes avoient arrefté une perfonne. & l'emlevoient de l'églié, S, Denys fortie neore

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Υvv

Commercy Coople

vc.

V. S. Am-

broiles 6.

pour le défendre, prefit à expoler fa vie pour une des brebis que Dieu luy avoir commitées. Et le peuple eftoir preft "d'en venir peuve, mefine à la violence, Mais le Saint[voyant qu'il euft fallu aller judqu'à la fedition & au fang, alima mieux appailer le peuple, en luy apprenant qu'il ne faur point déf, ndre la religion de Dieu par les armes, 51 n' eftoir marqué que celui qu'on a rerelta alors eftoir du troupeau de Saint Denys, [nous croirions aifement que c'eftoir Luclier, q'quieftoir à certe fance, 'emais qui ne pur pas fe trouver à une autre que l'on tint encore enfuire dans l'egilic, ayant eftè recenu par les Ariers, & enfermé dans le palai, où il so precendoient inutilement le faire tomber dans leux pièges quand l'féroir feui.

#### ARTICLE VI.

Les Ariens demandent encorc la condannation de S. Athanase : Le peuple les chasse de l'eglise.

Boll.15.may,p.

4513.

Ans l'autre seance les chefs des Ariens ne voyant rien à esperer du costé de S. Denys, tournerent tous leurs efforts contre S. Eusebe, & le presserent [de nouveau] de signer la condannation de Saint Athanase, Mais un Saint qui n'avoit rien de commun ni avec le siecle, ni avec l'iniquité, & qui estoit prest à sont fouffrir pour la justice, n'estoit pas pour se laisser vaincre à leurs menaces.] Nous sommes dans l'eglise, leur dit-il, pour traiter « de la foy. Si donc ceux qui s'en font eloignez, veulent retourner : à la lumiere de la verité, nous pourrons alors songer à Athanase,] « & nous en aller où il est. Que s'il se trouve coupable, je signe le « premier sa condannation. Mais les Ariens vouloient qu'il con- a dannast Athanasesans delai, ou le condanner luy mesme: Surquoi il leur dit; Vous ne voulez pas figner l'approbation de la foy, « & vous pretendez que je figne la condannation de mon frere « fans savoir s'il est coupable : Cette vive reprehension de Jeur a injustice ne fit qu'irriter de plus en plus leur fureur: & is ne fongerent plus qu'à condanner le Saint, "& à le livrer entre les v.lanore 7. mains des minisses de l'Empereur,

'Au contraire, le peuple qui eftoit dans l'egific crioit à haute voix, Que les heresiques fortent, Que les Ariens fortent, Que les « auteurs des dogmes corrompus s'en aillent ! Vive Denys, vive » [»». Eufebe, par qui l'Egific est fauvée. Aprés que le bruit fuit cesté, on apporta le (ymbole de Niceé, S. Denys & S, Eufebe le louferi-

\$11.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. virent : Germine de Sirmich protesta qu'il estoit aussi dans la

mesme foy; mais quand on le pressa d'attester sa croyance par sa fignature, il dit que c'estoit assez qu'il l'eust témoignée de vive voix:[& on ne voit pas melme ce qui le porta à faire ce pas vers

la verité.

On ne scait rien non plus de ve qui peut s'estre encore fait dans cette seance, où l'on peut finir tout ce qui se passa avec quelque apparence de Concile & de regularité: & c'est peutestre en ce sens qu'il faut entendre ce que dit Socrate, que le Concile de socratacione Milan fesepara sans rien faire, à cause de la genereuse resistance 191.b. que firent S. Eusebe & S. Denys à la condannation de S. Athanase.

[S. Sulpice Severe parlant ce femble du Concile de Milan, ]'dir Sulp.1.1.p.160. que les défenseurs de la verité estoient prests de suspendre Saint Athanase de la communion, pourvu que l'on agitast la question de la foy; mais que les Ariens aimerent mieux faire fortir du combat des hommes capables de les porter tous par terre, [Cela paroift difficile a accorder avec la maniere si forte dont nous verrons qu'ils fout inrent ce Saint, lorsque Constance les pressa deconfentir à fa condannation. Il n'est peutestre pas neanmoins hors d'apparence, qu'ils firent cette proposition pour mettre davantage les Eusebiens dans leur tort, sachant bien qu'ils ne l'accepteroient pas, Et il faut ajouter que le mot de supendre, peut ne se pas prendre ici pour retrancher de la communion, comme on l'entend fouvent dans l'ufage de l'Eglife, mais dans le sens simple qu'il porte à la lettre. Ainsi peutestre que les Evelques promettoient de ne faire aucun acte de communion avec luy, jusqu'à ce qu'on cust examiné son affaire; ce qu'ils pouvoient avoir demandé en melme temps, comme il est certain qu'ils le demanderent dans le Concile,

[Aprés la fin de la scance,] Saint Eusebe & S. Denys parurent Bollas may, p. dans l'eglise: Le peuple demanda à voir aussi Lucifer. S. Denys 46.5 14. dit qu'il estoit retenu dans le palais; mais qu'on ne pouvoit pas empelcher Jesus Christ d'y estre avec luy. Il monta ensuite sur le throne episcopal pour prescher, Mais comme on remarqua plusieurs Ariens mélez parmi le peuple, & mesme quelques uns de leurs Evesques montez dans la tribune auprés de l'autel, l'il aima mieux descendre, pour n'estre pas avec eux, jusqu'à ce qu'enfin les cris du peuple les contraignirent de se retirer & de fortir de l'eglife:aprés quoy les portes ayant esté fermées à la clef, S. Denys, a la priere du peuple, celebra la Messe: & elle sut suivie 515. d'une action de graces"que le peuple rendit à J.C, de la protection qu'il avoit donnée à ses adorateurs,

&c.

Scc.

#### ARTICLE VII.

Le peuple weille dans l'eglife, obsient la liberté de Lucifer : Les Ariens transferent le Concile dans le palais , propofent (ous le nom de Consfiance un écrit beretique, qui est rejette des Confesseurs & du peuple.

Boll.15.may, p. 1

'On razignoit cependant qu'il ne se fist quelque violence durant la nuit : C'est pourquoi le peuple s' réfolut à la passer touteentiere dans l'eglise, en chantant des hymnes & des cantiques à Dieu. Des le point du jour Germine vint accompagné d'un cuntque, pour dire quelque chose en faveur des Ariens : & il estoit ejes assist dans la tribune, lorsque le peuple s'animant de zele, le chassa de l'eglise luy & son cuntque. On apporta ensuitre à S. Denys & à Eucheu ne lettre que Lucifre érvivoit du palais, où Constance le retenoit toujours. Le peuple demanda d'en enendre la ledure, & un Noxatire se mit en devoir de la lire: mais les Ariens frent tant debruit pour l'empescher, se doutant bien qu'elle ne leur feorit pas favorable, comme Saint Denys le sit remarquer au peuple, qu'on nele put faire que la nuit, aprés que les Ariens errent encore est échassite.

518. 4517.

\$ 16.

"Op paffa sufficette feconde nuit dans l'eglife, dont l'entrée fut faife éle hedemain par divers officiers de la Cour. S. Denysforit pour leur reprefenter qu'une chôe se extraordinaire n'estoit en propre qu'à exciter une sedition. [Cela les sit retires s]& les Ariens se retirectent aussil. Peu après, trois eumques vinrent demander à Saint Denys & aux autres Evesques (Orthodoves.) ce qu'ils souhaitoient de l'Empereur. Ils répondirent qu'ils ne souhaitoient que la liberté de traiter de la foy avec les herertiques, & la joie de revoir Lucisfer avec eux. On leur accorda enfin le dernier, de quoy le peuple rendit degrandes actions de graces à Dieu, Mais aucun Arien n'eut ni la hardiesse de actions de graces à Dieu, Mais aucun Arien n'eut ni la hardiesse de parient pour foutonir son dougne, ni l'humilité de l'abandonner.

Sulp.l.z.p.159. 160[Hil.ad Contl.z.p.119. t.c. Ath.fol.p.361. c.d. 6 p.861.b.c.

5 18.

[Ces heretiques avoient bien d'autres desfieins i] & craignant le jugement du peuple, devant lequel ils n'obient faire une profession il ouvere de leur impiere, ils passicrent de l'eglisse dans le palais par ordre de l'Impereur, qui vouloit presider [avee plus de bienseance] ce jugement tout ecclesialtique. Car il paroiti qu'il n'avoit pas laisse d'y presider dans l'eglise méme, & deversire par la ce qui el ditt, que l'abomination de la desolation

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. fera dans le lieu faint. [En mesme temps]'on vint commander de Botl. 15. may, p. la part de l'Empereur, à S. Eusebe, à Lucifer, & à Florent, dese 47.5 18. transporter au palais. Ce Florent peut estre l'Évesque de Meride 1948 e. [metropole de la Lustranie]en Espagne, qui avoit assisté au 4 Hillistran part. Concile de Sardique, mais qu'on pretend avoir esté puni de Mar. & F. p. 414 Dieu pour avoir seulement communiqué avec Osius & Potame \*\*\* "aprés qu'ils eurent abandonné la verité[en 357.]'On laiss pour Boll.p. 475 18. lors S. Denys nourrir son peuple de la parole de Dieu. On le manda neanmoins aussi [bientost aprés : ]'mais il refusa d'y aller. 5 194 Il protesta qu'il ne pouvoit pas quitter son peuple qui demeuroit toujours dans l'eglife,"& representa que ceux qui estoient déja au palais, estoient assez capables de défendre la foy contre l'im-

pietédes Ariens. 'Lorsque le Concile sur donc assemblé dans le palais, les Ariens sulp.1.a. p.160, y proposerent une lettre ou un edit sous le nom de Constance, qui contenoit le venin de toute l'impieté Arienne, Il estoit fort p. 160 Lucif.de bien écrit. Constance qui y faisoit parade de sa science, (dear il har, p. 1051. d) mor, p. 1051. d) vouloit paffer pour habile,) pretendoit par là porter la lumiere 6 Lucifide her. dans les tenebres de ces disputes : Et mesme il se vantoit d'avoir p.1051.d. receu ordre en longe comme un prophete, de faire ce qu'il failoit. de Athlep. \$11 femble que cet edit continft, comme le formulaire de Sirmich, 10:3-d. que l'on ne pouvoit pas egaler le Fils au Perc, h & que le Fils avoit / nou parc,p.

un commencement.

&cc,

velum.

[Confrance vouloit obliger les Evelques à recevoir cet edit :] z mort.p.1106.d. 1& pour cet effet il leur fit parler par desofficiers, en un lieu où il "E.1100.d. n'y avoit que"la tapifferie entre luy & eux.'Il alleguoit pour ses de hzr.p. 1049. raisons, qu'il vouloit établir la paix dans ses Etats, & ne plus a 1051.2.b. fouffrir la division des Evelques ,'qu'il ne faisoit rien en cela que p.1049.2. pour plaire à Dieu; & que si sa foy, que Lucifer traitoit d'Aria- de Athline nisme, n'estoit veritablement Catholique, Dieu ne l'auroit pas \*\*\* rendu possesseur de tout l'Empire Romain :'c'est une raison qu'il reg.apo.p.tost. alleguoit fort fouvent. 'Mais les legats du Pape luy répondirent, que la foy de Nicée moripito,a.

avoit toujours esté la foy de l'Iglise, & Lucifer declara que p.100.4. quand Constance, qui les entendoit, armeroit contre cux toutes les forces de son Empire, il ne pourroit pas les empescher de meprifer fon edit facrilege, & d'avoir ses blasphemes en execration: 'que tous les ferviteurs de Dieu estoient unis en ce point, p.1097.c. d'esprit, de volonté, d'affection, de force, de voix, & qu'ils

fouloient aux piez toute fon autorité ridicule, Luy & les autres de Ath.l.s.p. legats presserent fort Constance afin que la secte d'Arius fust 1011, c.d. Yyyiii

condannée; & comme il ofa foutenir qu'elle estoit Catholique, rg, aço.p.1017. ils le traiterent de precurfeur de l'Antechrift, 'Et il y a affez d'apparence que Lucifer, Pancrace, & Hilaire le traiterent politivement d'heretique,

P-1067.2.

247.2.

Enfin Conflance voyant que les serviteurs de Dieu le surmontoient en toutes manieres, n'eut point d'autre réponse à faire, finon qu'on luy disoit des injures, contre la défense des livres facrez, que Lucifer estoit un insolent, qu'il ne les avoit pas pris 4 p.1066.1. pour ses conseillers, & que ce n'estoit pas à cux à l'empescher de Amb.ep.sf.p. fuivre Arius, s'il le vouloit. Et neanmoins se confessant vaincu, il fut reduit à les prier de changer de sentiment. Mais leur foy fut à l'epreuve de tous les traits qu'il lança contre eux,[de ses

menaces & de ses prieres. Les A riens voyant donc qu'ils ne pouvoient faire recevoir leur Sulp.1.s.p.160. edit par les saints Evesques, s'aviserent d'un autre moyen, l'Ils envoyerent[dans l'eglife]la declaration qu'ils avoient faite de leur heresie sous le nom de Constance, pour estre communiquée au peuple. Ils vouloient par la fonder les esprits, afin que si cet edit estoit bien receu du peuple, ils pussent produire ouvertement leur doctrine, & l'appuyer de l'autorité publique; & que si au contraire il estoit mal receu, toute la faute en retombast fur l'Empereur, en qui elle pourroit paroistre excusable, parcequ'estant encore catecumene, il n'estoit pas étrange qu'il ignorast les mysteres de la foy. [Ils furent reduits à ce dernier parti :] Car l'edit ayant esté lu publiquement dans l'eglise, le peuple en témoigna une extreme aversion,

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE VIII.

Etranges emportemens de Constance : Saint Eusebe & Lucifer luy resistent genereusement, & sont arrestez.

Lucif.de Ath.1. 1.p.959.d. 1.1.p.1017.b.

ONSTANCE cependant ne pressoit rien tant dans le palais que la condannation d'Athanase.]'Il n'avoit convoqué le Concile que pour egorger un Evesque: & comme s'il se fust diverti à repandre le sang des Presats, il les vouloit obliger à punir comme criminel celui dont ils ignoroient le crime.'11 vouloit que tout le monde rejettast sa communion, parce, disoit-il, qu'il avoit peché, & peché contre Dieu, qu'il avoit commis un facrilege, qu'il meritoit la mort, e qu'il ne vouloit le condanner que pour plaire à Dicu.

p.1007.c. C D. 1009, C. d p.1005.2. e p.1007.4.

\*\*Les faints Evefques répondoient à cela qu'il n'effoit pas permis p. 1996. de le condanner en fon abfence que d'agir comme il faiolis, p. 1906. c'eltoit autorifer l'injuftice, & perfecuter la juftice. Il to offrirent p. 1906. de fe transporter à la kenadrie à leurs depens, pour l'ecouter & examiner lon affaire au milieu du peuple fur lequel Dieu l'avoit établis, pour ufeulement qu'il fuit accuté par des Carboliques, comme il eltoit necellaire ; puique des Ariens ne pouvoient pas p. 1907. férvit decémoins contre un Evelque Carbolique. Mais Conflance p. 1906. de l'accute de l'

Lucifer & Eufebe fe fervoient fort avantageufement de la Ath. 601. 2011.d. retractation d'Urface & de Valens, pour prouver l'innocence de S. Athanafe, & comme ils reduifoient par là fes accufateurs à ne favoir que répondre, Constance se leva aussirost pour leur dire « ces étranges paroles: C'est moy maintenant qui suis l'accusa-» teur d'Athanase. Croyez à cause de moy tout ce qu'ils vous di-" fent. Mais les Saints repartoient à cela, qu'il n'importoit pas p. 864.2. qu'il fust l'accusateur ou non, puisque l'accusé n'estant pas prefent, il ne pouvoit pasestre jugé; Q t'il ne s'agissoit pas sa d'une affaire civile où l'Empereur dust estre eru à cause de sa qualité; mais du jugement d'un Evelque où il falloit garder une entiere egalité entre l'accufateur & l'accufé: Qu'après tout, fa Majesté ne pouvoit prendre la qualité d'accusateur contre une personne qui estoit fort loin de luy, dans le temps où l'on pretendoit qu'il avoit commis les choses dont on l'accusoit; que s'il parloit seulement fur le rapport des autres, il ne devoit pasmoins de croyance à Athanase qu'il ses ennemis : mais que s'il vouloit deferer aux adversaires d'Athanase plutost qu'à suy, sil se declaroit son ennemi particulier,]& par confequent donnoit lieu de croire que les autres nicimes n'accusoient Athanase que pour luy plaire, 'Constance au lieu d'estre satisfait d'une réponse si sage, la prit b. pour une injure qu'on luy faisoit.

S. Athanafe joint enceci Saint Denys à S. Eufebe & à Lucifer: p. Med. Il felioir al flurement dans les mefines funtimens, & il le rémoigna affez en d'autres rencontres, & flans doute encore lorfqu'il vint pau aprés au palais: Mais pour enco occasion, nous avons vu qu'on avoir etle obligé de le lafter dans l'eglife avec fon peuple,

Saint Athanase raporte encore un autre emportement de Constance, l'Il sit, dit-il, appeller les mesmes Evesques, & leur pape, ordonna de condanner Athanase, & de communiquer avec les

heretiques. Ils trouverent ce commandement un peu étrange, & luy reprédientement que ce n'étôpi pas là ce que la loy & les Canons de l'Eglife ordonnolent 'mais il repliqua auditoft | Ma, volonté doit piller pour un camais rai reux que vous appellez « les Evéducs de Syrie, fouffrent que je parle de la forte. Ceft., pourquoi ou m'obetificz, ou vous ferer bannis comme lesaurres, n

[Quoiqu'il foir affez ordinaire à S. A thanafe de faire parler les perfonnes plutoft felon leur eceur que felon leur bouche, il felt neammoins aifé de croire que c'étioient là les paroles d'un prince] qui ne faifoit pas de difficulté de diêter à fes fecretaigns, Monetenité, & qui en écrivant de la propre main, se qualités ségener de tout le monde, [Aprés tout, cela convient fort bien à la vanité dont les Evedques Ariens enfloient fon cœur, j'en l'appellant l'Evelque des Evedques, [Et-S. Athanafe témoigne affez,

Tuedinos par la vanité dont les Evefques Ariens enfloient fon cœur, j'en l'appulse. l'Evefque des Evefques, [Et S, Athanafe témoigne affez, qu'il n'ajoute rien à les paroles ; car voici comme il continue fon difcours.]

l'heresie de l'Arianisme.

Ad., 614,93).4. Les Evéques furen étrangement furpris de l'entendre parler de lofrer. Il se devercut leurs mains à Dieu, & répondirent à ce prince avec une liberté genereufe, Ils luy apprirent que l'Empiren éthoi pas à luy, mais à Dieu, qui le luy avoit donné; & Ils l'exhorterent à craindre cette majeldé fupreme qui luy pouvoir ofter la couronne en un moment, Ils le menacerent du jour du jugement, & le prierent den pas corrompre les lois de l'Eglife, de ne pas confondre la puilflance imperiale avec le gouvernement de l'Eglife, & de ne pas face, & de ne pas faire entrer dans l'Eglife de Dieu

Conflance avoir l'oroille bouchée à ces remontrances. Il défendit aux Prelats d'en dire davantage, & ne leur répondit que par des menaces, Il tira mefme l'épée contre eux, & commanda qu'on en menaf quelques unsaultipplice; missi il changea auffitoft d'avis, s'elon la legereté qui luyétoit ordinaire, s'é les condanna au banifidement. "Saint Eushée & Lucifer furent certainment compris dans cette condannation glorieuse, qui leur acqueroit le tirre de Confeffeurs, Ellen e s'exceuta pas neammoins fur le champ, l'Eushe, Lucifer, & Horent, curent la liberté de retourner encor à l'eglife avec le peuple fidele. Mais le bruit devint bientoft tout public qu'on les devoit enkver la nuit suivante pour les mener en exil. Celan le sempelcha pas'de louer &c. & de glorifier la misfricorde du Seigneur: & c'ett à quoy ils etolient occupez lorique l'enuque Euskefegrand Chambellan.]

6 p.83; b.c[861, d, Boll.15,may,p, 47.5 19, #5 10,

d|812.2.

P.877.2.

¢.d.

eflant entré avec violence, se faisit de 147 personnes, Evelques, Ecclesiassiques,

Ommery Congle

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. 54. Feclefiaftiques, & laïques. Les autres furent enfermez. dans les Thermes de [Maximien] Hercule: mais les Evefques Lucifer & Florent furent donnez en garde au Tribun Caius, & S. Eufebe à un autre Tribun nommé dalbion.

#### D1939234939394939393949494533282929493

#### ARTICLE IX.

Retractation de S. Denys qui avoit signé contre S. Athanase: Il désend la verité dans le palais , d'où son peuple le retire: Luy & les autres sont bannis.

\*\* Δ Ν Τ Denys demeuroit cependant encore dans l'eglife bell; sanga, que les autres dans l'efprit des Ariens, ni moins faint devant Dieu, il cut bienost par à leur cononne, l'La fidelité & le zelo 5aigla.p.i.o. que les Milanois avoient fait paroilite pour la veritable foy en rejectant l'edit de Conflance, [δ ε en tant d'autres manières, effoit a preuvede la bonne nourrieure qu'il is recevoient de leur Evefque] [λ ε fut aufil la caufe de fa perfecution, [δ a generofité eff d'autant plus a elitmes, ] qu'il eltoit fort bien dans l'efprit & Mar. & F.-a.t. dans la faveur de Conflance. Mais depuis qu'on luy eur fait voir \*\* que ce prince foutenoit les hereriques, il r'ejecta fon amitié depuer de perdre celle de J. C, & il choint voloniters d'effre envoyé en exil, plutoff que d'effre feparé de la compagnié des Saines,

Les Eusebiens estoient encore irritez contre luy en particulier, pour un autre sujet, qui regarde aussi S. Eusebe. J'S. Denys Lucifide Ath.I. trompé par les mensonges de Constance, s'estoit laissé aller à .p.1008d. figner la condannation de S. Athanase, bajoutant neanmoins que c'estoit à condition que l'on examineroit le point de foy: Ce qui & Sulp. p. 199. s'estoit fait, selon Baronius, avant que Saint Eusebe fust arrivéà Bar. 555 18. Milan, 'S. Eusche, qui, comme nous avons dit, l'appelloit son fils, Amb. de sanc, re voulant le degager de cette faute, où il estoit tombé par simpli- P-147.1. cité, fit semblant d'estre heretique parmi les heretiques, dit un ancien auteur, c'est à dire de n'avoir pas une entiere repugnan- Bar. 155.5 21. ce à condanner aussi S. Athanase, 'Mais il dit qu'il trouvoit fort Amb.p.147.]. étrange qu'ils luy eussent preferé son fils Denys, eux surtout qui ne vouloient pas que le Fils fust egal à son Pere,'lls voulurent m. bien luy donner cette satisfaction, & comme ils se tenoient assurez de S. Denys, lils effacerent sans difficulté sa signature, afin que Saint Eusebe pust signer le premier : Et alors ce Saint se moquant d'eux, leur dit qu'il ne vouloit ni se souiller en prenant

\* Hift. Eccl. Tom, VII.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. part à leurs crimes, ni fouffrir que son fils eust aucune societé avec

'Cette histoire est raportée par un Evesque aussi ancien que S. Ambroife, mais qui avoue qu'il ne savoit presque rien des actions.

de Saint Eusebe. Elle peut estre favorisée par ce que S. Ambroise cp.15.p.147.i. dit, que S. Eusebe avoit levé l'étendar de la confession avant S. Ath, fol. p. 8 pt. c| Denys; & S. Athanase met plusieurs fois Saint Denys entre ceux Set, dap, t.p.cgs, qui avoient esté bannis pour la défense de son innocence, D'aila tucif de Ath. Icurs Lucifer dit aussi qu'il futbanni pour n'avoir pas voulu estre

1.1.p.1008.d. Arien, quoiqu'il eust signé contre Athanase, Boll, sg. may, p.

'A prés donc que les trois autres Evesques eurent esté arrestez. des Eveloues Ariens accompagnez de plusieurs Comtes, entrerent dans l'eglife, pretendant perfuader à Denys de prononcer contre ces saints Prelats une sentence [de deposition.] Mais luy appuyé du secours de Dieu, leur declara que bien loin de commettre un si grand crime, il se tiendroit heureux d'estre luy melme traité comme ces défenseurs de la foy.[Les Evelques &c. Ariens prononcerent eux mesmes aussitost contre luy une sentence de condannation; & l'un d'eux nommé Cecilien, monta dans la tribune pour parler au peuple: mais on ne le put souffrir, & on le chassa de l'eglise avec tous les autres de sa secte. Tout ceci se passa la nuit, le jour suivant les plus anciens & les plus rusez des Ariens revinrent encore, chargez d'objections & d'argumens par lesquels ils pretendoient embarasser le Saint. Mais ils furent encore vaincus dans cette attaque, & laisserent à Denys le loisir d'animer son peuple à défendre la verité & par la priere & par leur courage, sans craindre un homme qui ne pouvoit tuer que leur corps.

'Il receut bientost après un ordre par Datien'officier du palais, decune d'aller trouver l'Empereur. Il s'en défendit : mais le lendemain affression de grand matin divers seigneurs vinrent l'y emmener de force. Ainsi il sortit de l'eglise en exhortant son peuple de graver dans leurs cœurs les veritez qu'ils avoient appriles de la parole de Dieu. Quandil fut au palais, Valens & les autres A riens se mirenc à disputer en foule contre luy, & cela dura fort longtemps; de forte que les Catholiques qui estoient demeurez dans l'eglise, n'apprenant point de ses nouvelles, s'en vinrent hommes &c femmes au palais pour y défendre la foy avec leur pasteur : & les femmes, comme moins expolées à la violence de Constance, commencerent à crier: Que les Ariens s'en aillent; Qu'on chasse " ces malheureux qui meprifent la loy de Dieu.

523.

47.5 41.

£ 12.

'Cela dura longtemps, & jufqu'à ce que Saint Denys ayant eu 524. . enfin la liberté de sortir du palais, dit à ce peuple que l'Empereur avoit dessein de faire tenir une nouvelle assemblée dans quelques jours pour y traiter de la foy. Tout le monde témoigna accepter cette proposition, à condition neanmoins qu'Ursace & Valens demeureroient[ronjours]fufpendus de la communion.[Il femble qu'on devoit aussi demander la liberté des trois Evesques & des autres prisonniers: mais l'histoiren'en dit rien. S. Denys retourna enfuire à l'eglise avec son peuple, ly monta sur le thronc episcopal [pour prescher; lon fit les lectures ordinaires de la parole de Dieu, aprés quoy on celebra les saints Mysteres, où tous participerent

au sacrement du Corps & du Sang de J E s U s C H R I s T. 'Mais il avoit trop bien combatu contre l'erreur, pour n'estre supila.p.160. pas traité comme les confreres, & pour demeurer davantage dans Milan. Des qu'il eut congedié le peuple, & que l'on fut forti de Boll. 1, may, p. Vilanote 7. l'eglife, "on le vint enlever pour l'enfermer dans la maifon d'un 48514. officier, & la nuit suivante il partit plein de courage[& de joie] pour le lieu où on le releguoit. 'S. Eusebe & Lucifer furent aussi Ath. 601, p. 891.16. menez en exil, [& peuteltre en melme temps. Nous ne trouvons 41861.d. rien de Florent: & mesme]'si c'est celui de Meride, on pretend Mar. & F. p. at. qu'il jouissoit encore de son siege en 357, communiquant avec 41. -ceux qui avoient abandonné la verité. Des auteurs bien croyables sur ce sujet, assurent qu'il n'avoit point souscrit à l'impieté: mais il pouvoit avoir souscrit à la condannation de S. Athanase,

'Le Prestre Pancrace & le Diacre Hisaire, qui estoient les colle-Hier, christh. gues de la legation de Lucifer, furent aussi les compagnons de son sol, p.836.c.d. Bannissement. Mais avant que de les bannir, Urlace & Valens, Ath. 601, p. 846.d. avec les eunuques qui les affilloient, firent depouiller Hilaire, & luy dechirerent le dos à coups de fouet. Durant ce supplice, le Diacre benissoit le Seigneur, & se fortifioit par son exemple, & eux au contraire se railloient de luy, & luy demandoient pourquoi il ne s'estoit pas opposé à Libere, & comment il s'estoit chargé de ses lettres.

& merité par là]le chastiment dont on pretend que Dieu le punit,

ARTICLE X.

Generosité & gloire des Confesseurs : Libere leur écrit.

.Zzz ij

l'Arianisme & à la condannation de S. Athanase, 'L'un & l'autre Hil.fr.t.p.c. point estoit assez considerable pour leur faire meriter le titre de

Confesseurs, quoique le premier le fust encore bien davantage, Vinc. L.c. s.p. '& il lesa fairconsiderer comme les chefs & les princes des Con-. Lucif.de Ath. fesseurs. Mais les Ariens qui ne vouloient pas qu'on dist qu'ils 1,1,p,1009 1. fouffroient pour Dicu ,bleur trouverent à chacun des crimes 6 al Ath, tol. p. qu'ils leur imputerent ; quoiqu'avec si peu de vraisemblance & \$11.2. par une calomnie si visible, l'que S. Athanase ne craint point de Ath-fol. p. 842. b. dire qu'on n'avoit jamais pu donner aucune atteinte, quelque

fausse qu'elle pust estre, à la reputation de ces Prelats. 'Ainsi ils partirent pour leur exil en secouant la poussiere de p.8;1,a.

leurs piez, & en elevant leurs yeux à Dieu, avec la consolation de n'avoir craint ni les menaces d'un Empereur, ni les épées tirées contre eux, & d'avoir au contraire conservé leur foy pure & sans Amb.cp.tf.p. 147.2. tache, Les armes dont ils se voyoient environnez, & ces soldats c p.246.f. qui les arrachoient de l'eglise, n'estoient que les ornemens de leur triomphe. 'Car S. Hilaire nous apprend que les Colonels se Hil.inConf.l.t. P.114.1.b.

firent un chemin au milieu du peuple par toute sorte de cruauté, & entrerent jusque dans le Sanctuaire, pour tirer par force du faint autel'les Evesques qui y estoient.

Ach. fol. p. 832,2. 'Ces Saints firent melme de leur exil une fonction de leur sacer-

doce. Car les liens dont ilsestoient chargez, ne les empeschoient pas de porter partout l'Evangile. En quelque lieu & en quelque ville qu'ils passassent, ils y preschoient la foy orthodoxe, ils y anathematizoient l'heresse Arienne, & ils y publioient l'infamie d'Ursace & de Valens, qui accusoient encore S. Athanase aprés s'estre retractez publiquement, Ainsi les ennemis de la verité voyoient leur malice tourner contre eux melmes, Car plus ils avoient banni ces saints loin de leur pays, & plus leur voyage estoit long, plus la haine de leur violence s'augmentoit, & plus l'im-

pieté de leur doctrine se rendoit visible.

Tous ceux qui furent témoins de leurs souffrances, furent aussi les admirateurs de leur courage; & on les recevoit partout comme de veritables Confesseurs persecutez non par des Chrétiens, mais par des ennemis de J.C. On les vit en effet reverez Sulp.1.2. p. 160. par toute la terre: On leur apportoit de tous costez en abondance l'argent dont ils avoient beloin; & il n'y eut presque point de provinces d'où les peuples Catholiques ne leur envoyallent des

deputez pour les honorer. Le Pape Libere qui n'estoit pas encore banni, amais qui en Hil.fr. r. p. 45 d p. 45.46. estoit de ja menacé, ayant sceu qu'ils l'avoient prevenu dans ce c p.45.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. martyre si glorieux, dont il eust fouhaité de leur donner l'exemple, leur écrivit aussitost une lettresque nous avons dans les Bar. 555.5 ; 6. fragmensde S. Hilaire, ] & qui se trouve encore autrepart. Elle 5 is. s'adresse à S. Eusebe, S. Denys, & Lucifer, & leur futenvoyée 45,8 Hil.fr. ... à chacun en particulier. Libere leur y témoigne la joie qu'il 6 Bar. 155. 538. avoit de leur generolité, & sa douleur de n'estre pas encoredans «Hil.p.45leur compagnie.'Il les prie neanmoins de le regarder comme P 46. present & uni à cux dans leur exil, & de croire qu'il a esté banni p45 avec eux ¡ non qu'il fust encore banni, mais parcequ'il s'estimoit banni en leur personne, l'Il les assure que leur gloire estoit d'au- P.46. tant plus grande, qu'ils avoient eu à combatre non l'épée sanglante d'un persecuteur, mais la perfidie des faux freres.'Il leur p.46. demande leurs prieres pour pouvoir supporter'avec courage les maux dont on le menaçoit. Il les prie aussi de rediger par écrit

tout ce qui s'estoit passédans leur combat, & de le luy envoyer. 

#### ARTICLE XI.

Cruauté des Eusebiens contre les Confesseurs : S. Denys meurt dans Cexil.

Mas si les Catholiques s'efforçoient d'assister les saints Confesseurs, & de soulager leurs peines, il estaisé au contraire de juger que les heretiques taschoient de multiplier leurs douleurs, & d'ajouter de nouveaux tourmens aux travaux de l'exil.]'La vie de S. Eusebe porte qu'il fut conduit à Scythople, Ugha.49.1044. enfermé dans une cage de fer :[ce que nous ne marquerions pas a.b. si cela n'avoit quelque raport à ce que nous trouvons dans des auteurs plus anciens, j'qu'il fut enfermé quelque temps dans un Ferr.de Euf.p. cachot si bas & si étroit, qu'il ne pouvoit y demeurer ni debout, 163.164.171.176. ni couché de son long. Ils ne marquent point quand il fut traité de la sorte. Nous verrons dans la suite comment il fut traité à Scythople par la cruauté de Patrophile: '& voici ce que dit Lu- Lucif.de har.p. cifer tant de luy mesme que de ses compagnons, qui n'avoient 10,00.6.d. point voulu avoir de part aux decrets du Concile de Milan; " Parce, dit-il à Constance, que nous avons en execration vostre » affemblée d'iniquité, parceque nous nous fommes separez de

" vostre Concile, & de vostre malheureuse conjuration, c'est pour ocela que nous fommes dans l'exil, qu'on nous fait languir dans » une prison, qu'on nous prive de la vue du soleil, qu'on nous garde

" avec tres grand soin dans les tenebres , qu'on ne laisse entrer.

» personne pour nous visiter, Zzz iij

Dieu qui les avoit engagez dans ces souffrances pour la défense de sa verité, repandit sur eux de plus en plus ses benedictions & ses graces, à proportion que les Ariens s'efforçoient de multiplier leurs douleurs, I'lls estoient errans par tout le monde, dit Saint Ambroife, Ils sembloient manquer de tout, & possedoient tout. Ils regardoient comme un sejour de delices tous les lieux où ils estoient envoyez. Remplis des richesses de la foy, ils ne manquoient de rien, & ilsenrichissoient mesme les autres, parcequ'ils estoient aussi riches des dons de la grace, qu'ils estoient pauvres des biens exterieurs. Ils estoient eprouvez par les jeûnes, par les fatigues, par les prisons, par les veilles; maisils y trouvoient plutost la vie que la mort. Leur foiblesse les rendoit forts. Rassassez par leur faim mesme, ils ne semettoient pas en peine des plaifirs & desdelices du corps, Ils ne sentoient point les ardeurs brulantes de l'été, parcequ'ils trouvoient un doux rafraichissement dans l'esperance de la gloire eternelle. Les glaces des aspres climats[où ils estoient releguez,]n'avoient pas la force de les abatre, parceque la ferveur dont leur esprit estoit embrasé, & la joie de se consacrer à Dieu, leur faisoit trouver la douceur du primtemps dans les hivers les plus rudes. Ils ne craignoient pas les chaines dont les hommes serroient leurs corps, parceque J.C. avoit mis leurs ames en liberté. Ils n'avoient nul desir d'estre delivrez de la mort, parcequ'ils estoient assurez d'estre ressuscitez par J.C.

Hier.chr. -4 Athiolp 83°.

Amblep.ss. p.

247.g.b.

v:240.a.b.

efloit une nouvelle cruatué que Confiance ajortori à celle de Maximien, dans l'efperance d'affoibil les Prelass par cette feparation, & il ne fongeoit pas qu'en differênt ainfices Saints, il publioit par toute la terre la honte & le crime de fa fecte, 'auffibien que l'innocence de S. Athanafe; car rien n'efloit plus capable de le judifier; que de voir rant de perfonnes illuffres aimer 
mieux fouffrir les rourmens les plus rudes; que de confenit à fa 
condannation, 'Lucifer fue envoyé à Cermanicie[en Syrie.] 
dont Eudox/effoit Evefue, 'S. En/ebe fur envoyé à Cerphople 
en Palefitue, entre les mains de Paretophile, (Puous ne favons pas 
ce que devinnent l'ancrace & Hilaire, mais nous favons que le 
dernier ayant furréeu Conflance, 'tomb a malbucucufement dans v. Lucifer 
dernier ayant furréeu Conflance, 'tomb a malbucucufement dans v. Lucifer 
dernier ayant furréeu Conflance,' tomb a malbucucufement dans v. Lucifer 
dernier dans l'autorier de l'autor

'Îls furent tous bannis separément en disferens lieux :\*ce qui

Lucif, de Ath.l. 1.11962.b. 4 Hier. v.ill.e. 36-9.197.b.

le schisme de Lucifer, & mesme dans l'heresse.]

Pour Saint Denys, quelques uns disent qu'il sut mené en Arme-

Bell.15.may, p.

nie, & enfermé dans une prison tres étroite : ce qui n'empescha pas sa reputation dese repandre dans tous les environs par les

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. grands miracles qu'il faisoit en faveur de tous ceux qui avoient recours à luy. Nous apprenons de Saint Ambroise qu'il obtint de Amb. ep. 254. Dieu par de ferventes prieres, la grace de mourir dans son exil, 247.hi. & ainfi il approcha plus pres du titre & de la gloire des Martyrs, que Saint Eusche mesme qui l'avoit precedé dans l'honneur de la confession, [mais qui enfin mourue en paix dans son Eglise.] 'C'est pourquoi S. Ambroise met S. Denys entre ses plus illustres div.1.p.1016. predecesseurs, de la generosité desquels il fait gloire d'estre successeur. Le sujet qu'il eut de vouloir mourir dans son exil, fut la epaspagat, crainte de trouver à son retour les mœurs du Clergé & du peuplefort corrompues par la doctrine & le commerce des infideles, [c'est à dire des Ariens : en quoy certes il avoit raison, Car outre que Constance tint affez longtemps sa Cour à Milan,]'& qu'il y Hil.in Constan troubla le peuple de cette ville, que S. Hilaire appelle un peuple 1-114.16. tres saint, par l'effroi & l'epouvente que sa fureur y causa 3'Saint Sulp. 1.a.p. 160. Denys ne fut pas fitost deposé, que l'on mit en sa place pour

V.lesAriens Evefque, Auxence"l'un des plus méchans des Ariens.

Puisque S. Denys monrut dans son exil, \*il faut qu'il soit mort avant l'an 362, auquel Julien rappella tous les Evelques bannis par Constance. Il peut estre mort à Cesarée en Cappadoce, selon les martyrologes d'Usuard & d'Adon, qui disent que son corps repola quelque temps dans la Cappadoce, & que S. Basile Evelque de la melme ville l'envoya à Saint Ambroile, qui mit en terre ces faintes reliques avec l'honneur qui leur eftoit dû. l'On cite Boll. se may, p. des monumens de l'Eglise de Milan, que S. Ambroise le mit dans 42.43. la ville de Cassano dans le Milanois, sfur la riviere d'Adda, & que depuis il a esté transporté à Milan dans une eglise de son nom, ou font les Servites, Il fut transporté vers l'an 1540, dans p.44.9-4.24 la Cathedrale, ou S. Charle le plaça dans l'eglise basseen 1576. Sa Florent. p. 1492 feste est marquée le 25 de may dans les martyrologes de S. Jerome qui la mettent à Milan, dans Notker & les autres posterieurs, 'Nous avons un eloge de ce Saint dans une hymne qu'en a faite Ennhympige. Ennode, Il le traite de Martyr, & Constance de tyran.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XII.

Traitement barbare que les Ariens font à Saint Eusebe: Il ne veut point recevoir d'eux à manger.

Our retournerà S. Eusebe, nous avons dit qu'il avoir esté relegué à Scythople dans la Palestine, J'On voit qu'il y avoit, Bar.396.5 93. avec luy plusieurs Prestres, Diacres, & autres Chrétiens, qui y

5 98. Amb.de fane. 15.p.147.h. # Boll.st. jan.p. 419-5 6.7.

552

estoient aussi bannis pour la foy. On nomme entre ceux là le Prestre Tegrin qui eut part à ses souffrances. On dit la mesme chose d'Exuperance disciple du Saint, & depuis Evesque[de Ugh. 14-p.1044. Tortone ; 8 de Saint Honorat ["que S. Ambroife fit Evelque de V. S. Am-Verceil vers l'an 396.] On pretend aussi que S. Gaudence, depuis broile 5 91.

Evefque de Novare, accompagna volontairement S. Eusche dans fon exil:["mais il y a de la difficulté; & il fe peut bien faire qu'il le Ibid. 91.

foit venu trouver au bout de quelque temps,

S. Eusebe nous apprend luy meine par une lettre que Baronius a inferée dans fes Annales, de quelle maniere il fut traité à

Epi.30,c.g.p. 119.4.

Scythople. I'll y estoit logé chez le Comte Joseph, sdont Saint Epiphane raconte des choses tout à fait extraordinaires qu'il avoit appriles de la bouche. On les peut voir dans son histoire; ce qui nous dispense d'en parler ici plus amplement: & il nous

b,c4

suffit de savoir squ'il n'usoit de l'autorité que sa qualité de Comte luy donnoit, que pour maintenir dans Scythople quelque étincelle de la foy Catholique contre les Ariens. Ce fut là que Saint Epiphane le vint visiter comme faisoient aussi beaucoup d'autres, Mais il semble qu'il n'ait guere joui de cette consolation, & que Dieu ait retiré à luy le Comte Joseph'dans ce temps-ci mesme, Nors , où sa protection paroissoit plus necessaire à l'Eglise, Dieu voulut faire voir que la verité n'a pas besoin des hommes, & qu'elle triomphe encore plus glorieusement dans l'oppression de ceux qui la défendent, que lorsqu'ils sont ou dans le repos ou mesme

Bar. 356.5 95.

dans l'autorité.]'S. Eusebe fut donc mis dans une [autre] maison, [où il y estoit comme prisonnier,]puisqu'elle luy avoit esté assignée de la part de l'Empereur par l'atrophile, & qu'il n'en fortit jamais que lorsqu'il en fut tiré par la violence qu'on luy sit, comme nous le dirons en son lieu, 'Il ne laissoit pas neanmoins d'y recevoir l'assistance & les visites de quantité de personnes de divers pays.

'Mais quelque consolation qu'il receust de tant de Fideles qui le venoient voir, il s'attrissoit encore davantage & repandoit mesmes des larmes, parcequ'il sut assez longtemps sans recevoir aucune lettre de son peuple, & qu'il craignoit que la malice du diable, ou la violence des hommes, ne l'eust fait ceder aux infideles,[c'est à dire aux Ariens.] Dieu le consola enfin par l'arrivée du Diacre Syr, & de Victorin Exorciste, qui luv apporterent des lettres,'& des aumosnes de l'Eglise de Verceil, & encore de celles de Novare, d'Y vrée, & de Tortone : ensuite de quoy le Diacre

65 91 4 5 100.

t. Hipporegienfet pour Pporedienfet,

Syr

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. 553
Syalla vifiere les faints lieux. Saint Eufebe fur avi d'apprendre 543
par en moyen la foy invincible, la charité, & Les bonnes œuvres
de ces peuples, dont il femble fe dire egalement l'Evefque & le
pere, & il en verfa des larmes de joie, "Il lit part de leurs aumofines 349
non feulement aux Perfers, aux Dincers, & aux autres fideles
bannis pour la foy, "mais il en faifoit tous les jours des largefles 54
aux pauvres.

'Les Ariens qui voyoient ces liberalitez avec regret, & qui 53gemificiont encore de ne pouvoir pervertir ces faints Confedleurs, se refolurent par l'infligation du diable, de faire un dernier effort contre cut.'lls tierent par force le Saint de son 58logis, tantost en le trainant par terre, tantost en le portant le parismo na. telteen bas, "en sorte que son corps demeuvoit tout decouvert, des organos."

petra de la criere dans une autre mailon, où ils l'enfermerent en une petre chambre. Ils foiginirent à cela diverfes infulters, & Deaus statement de paroles infolentes, on fe glorifiant qui ils avolent eu pouvoir de l'Empereur de le traiter comme ils failoient : mais le Saine pour leur montrer combien toure leur puilfance effoit foible,demeura tonjours dans le filence, se contentant de leur livrer fon corps comme à des boureaux. Ils les garderent quature jours de cette force, durant lesquels ils luy venoient faire quantité d'exhoractions & de menaces, fans que le Saine leur diffu m feuil

mot.

'Ils voulurent empescher les Prestres & les Diacres de le visi- Ibid. ter, & menacerent de défendre encore l'entrée aux autres; surquoi le Saint qui ne vouloit pas recevoir sa nourriture des mains de ces prevaricateurs, leur envoya un acte dont le titre mesme est remarquable. Eusebe serviteur de Dien , & les autres serviteurs 5 95. de Dien qui sont maltraitez avec moy à cause de la foy, à Patrophile le geolier & aux siens. 'C'estoit l'Evesque de Scythople. Il fair Ibid. ensuite un petit narré des violences qu'on venoit de luy faire; & proteste aux heretiques, qu'il ne mangera & ne boira quoy que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient tous promis & signé qu'ils saisseront entrer les Confesseurs, pour luy apporter à manger de chezeux, & tous ceux qui demanderont à luy parler :'A quoy il ajoute 596. qu'il leur fait cette protestation publique, afin que s'ils aiment mieux le laisser mourir de faim que de permettre à ses freres de le venir affister, chacun sache que ce sont des homicides, & qu'on ne puisse point l'accuser d'avoir voulu mourir pour eviter la confusion[de l'état où il se trouvoit,]plutost que pour obeïr à Dieu : Et que s'ils ne se rendent pas à sa protestation, il écrira durant se.

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

222

le peu qui luy reste à vivre, à toutes les Eglises qu'il pourra, afin que toute la terre fache ce que la foy fouffre par la cruauté des Ariens.'Aprés avoir signé cet acte, il conjure par le nom de Dieu tous ceux qui le liront , de le faire lire aux autres.

'Les Ariens cederent enfin à cette protestation si extraordinaire, & aprés l'avoir laissé quatre jours sans manger, ils le renvoyerent en fon hospice; où le peuple le conduisit à leur vue avec une telle joie, qu'il entoura toute la maison de flambeaux & de lanternes; & luy de son costé recommença à distribuer aux pauvres les aumoines qu'on luy avoit apportées,

#### 

#### ARTICLE XIII.

Suite des souffrances de S. Eusche : Il écrit à son peuple , & fait d'autres ouvrages.

Bar. 106.5 98.

5 98.

5 99.

5 98.

Ibid.

5 98.

Ibid.

E s Ariens ayant à peine pu endurer durant 25 jours, cette espece de liberté qu'ils avoient rendue à S. Eusebe, ils s'en vinrent de nouveau à l'hospice du Saint, armez de bastons, avec une grande troupe de gents perdus; & estant entrez de force par un autre logis qu'ils rompirent, ils emmenerent le Saint & l'enfermerent tout seul avec un Prestre nommé Tegrin, Les autres Prestres & Diacres furent aussi enlevez & enfermez[en un autre lieu: | & trois jours aprés, les Ariens les releguerent de leur autorité privée en divers endroits. Ils mirent dans la prison publique diverfes personnes qui estoient venues visiter le Saint, & les y tinrent plusieurs jours. 'Ils y mirent encore les serviteurs du Saint, & melme des vierges religieules, '& empelchoient par leurs menaces que les Fideles ne vinssent visiter le Saint, & n'approchasfent melme de la prison.

'Ils revinrent ensuite au logis où le Saint avoit demeuré, & pillerent tout ce qui y estoit preparé ou pour la subsistance des

Confesseurs, ou pour les pauvres : mais afin d'appaiser le peuple qui murmuroit universellement contre une violence si publique, ils rendirent au Saint quelques hardes de peu de confequence, pour dire qu'ils leur avoient rendu ce qui leur appartenoit, & retinrent tout'l'argent pour eux,

'Ils vouloient encore faire mourir le Saint, en empeschant qu'aucun des siens ne luy vinst apporter à manger, & le laisserent en effet fix jours en cet état, sans qu'il prist rien: mais enfin ne pouvant refister au bruit que beaucoup de personnes en fai-

S'AINT-EUSEBE DE VERCEIL. 555 foient, ils laifferent venir un des siens le sixieme jour avec des vivres, lorsque le Saint estoit déja presque reduit à l'extremité.

'Voilà l'état aquel le Diacre Syr trouva Saint Eucles à fon re- 5 800,100. 
tout de Jerufalem, & Lofque le Saint écrivir par luy aux Egiles de Verceil, de Novare, d'Yvrée, & de Tortone, tant pour leur apprendre ce qui luy eftoit arrivé, que pour le se whorer à demeurer fermes dans la foy & dans la pieté.'Il écrivir cette let- 5 100. 
tre dans une apprehenion continuelle que fes gardes ne le furprifient; & Il dit qu'il prioit toujours Dieu de les empefcher d'entrer jusques à ce qu'elle fuit achevée.'Il y fait de grandes 1 100. 
d'entrer jusques à ce qu'elle fuit achevée.'Il y fait de grandes 1 100. 
d'entrer jusques à ce qu'elle fuit achevée.'Il y fait de grandes 1 100. 
d'entrer jusques à ce qu'elle fuit achevée.'Il y fait de grandes 1 100. 
d'entre fuelment en general, & non chacun en particulier.'Il y 519. 
témoigne fon amour pour eux, en les affurant qu'il fouhaitoit non feulement de leur rendre tous les fervices dont fon corps effoit capable, mais mefine de donner fon ame pour leur falut,

[C'eft de cetre lettre que nous avons tiré les particularitez fi remarquables que nous venons de rapporter , è en e penfe pas que personne puific feulement douter qu'elle ne foit tres certainment de luy [Elle eft citée affez clairement par un fermon trade Bufgar fait fur fa fefte, qui paroift oftre tres ancien. [Elle nous doit eftre """ d'autant plus chere, que c'eft le feul monument qui nous refle d'autant plus chere, que c'eft le feul monument qui nous refle d'un figrand Saine, [avec le perite iblleq qu'il écrivit à Conflance Burghés 7, avant que de venir à Milan ; % une lettre à Gregoire d'Elvire, Halfanghe dont nous parlerons dans la fuite. Il avoit traduit en latin est Hirzy-Hale commenzires d'Eufebe de Cefarée fur les pfeaumes, qui effoient propriés d'erudition 3, fanis d'un hererique c'eft pourquoi il et un faction de le refle.

L'espand, que de venir à Multiple de de de melleur, & de retran consideration de metaduire que ce qu'il y avoit de meilleur, & de retran

[Ce travail qui n'est pas venu jusques à nous, fut apparemment un des fruits de son exil,] puisque Saint Jerome die qu'il le publia lorsqu'il sur revenu en Italie sous Julien.

'Sa vie porte qu'il écrivit à l'Églife de Milan auffibien qu'à Ught. 4-p. 1044. celle de Verceil, pour exhorter les Fideles à perfifter dans la foy de ui l'a voient receue de S, Denys leur Evefque.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XIV.

Nouvelles souffrances de S. Eusebe: On change trois fois son exil: Sonamour pour la verité presque abandonnée.

E que nous venons de rapporter de Saint Eusche,ne fut pas Bur,196.5 10p. encore tout ce qu'il souffrit à Scythople, Car ce sut allez A a a a i j

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. vraifemblablement auffitost aprés ceci, qu'arriva ce que rapporte un auteur auffi ancien que S. Ambroife, en ces termes.

Amb.de fanc.10. P.: 47 .g.

Entre les supplices qu'on luy fit endurer en Orient, on dit que les Ariens après luy avoir demandé s'il vouloit communiquer avec eux, & qu'il leur eut répondu qu'il ne le feroit jamais, le firent descendre du haut d'une échelle la teste en bas jusque sur la terre ; & l'ayant remonté en haut, ils luy firent la melme demande, & aprés une femblable réponfe, renouvellerent le mesme supplice. Ce qu'ils firent si fouvent, que sa teste en fut toute froifice, fon corps tout meurtri, & fes membres tout brifez, fans que la force invincible de son esprit en receust la moindre atteinte. 'Cet auteur semble dire qu'il mourut de ce supplice; mais il est certain que cela n'est pas; & nous le verrons survivre encore plusieurs années pour la gloire & pour l'utilité de l'Eglise, Certes ces cruautez de Patrophile suffisoient seules pour verifier ce que Ammdas.P.209. disoit un paven; ['Qu'il n'y avoit point de bestes si cruelles aux hommes, que la pluspart des Chrétiens le sont l'un à l'autre.

Hier.v.ill.c.es. p.197.b. # Ruf.l.; c.17.p. & Thornty Cas. p.691.b|Sucr.L.

'S. Eufebe ne demeura pas toujours à Scythople; on l'envoya de cette ville en Cappadoce, 'Et il fut encore depuis relegué vers l'Egypte, dit Rufin, c'est à dire dans la haute Thebaïde, selon Theodoret, Socrate, & Sozomene: 'd'où vient qu'il marque dans une lettre qu'il l'écrivoit de son troisseme exil.

Cette lettre est celle qu'il écrivit, comme nous avons dit, à Gregoire Evefque d'Elvire en Espagne. Cet Evefque luy avoit écrit en l'an 359 ou 360, sur la resistance qu'il avoit faite à Osius aprés sa chute, & à ceux qui estoient tombez dans le Concile de Rimini, S. Eusebe approuve en cela la generosité de Gregoire, qui n'avoit point voulu avoir de communion avec les hypocrites, & il l'exhorte à continuer, sans craindre toute la puissance des Rois du fiecle, ni celle des Ariens, qui mettoient leur esperance en l'homme, au lieu que nostre force est dans le nom du Seigneur, parceque celui qui est dans nous est plus grand que celui qui cit dans le monde, Il ajoute que c'est dans cette esperance qu'il souhaite luy mesme de persister jusques au bout dans ses souffrances, pour estre glorifié dans le royaume de Dieu. Il l'affure de sa communion, le prie de luy mander qui sont ceux qui persistent encore dans leur devoir, ou qu'il y aura fait rentrer, & il le salue de la part de tous ceux qui estoient avec luy, particulicrement du Diacre, On voit dans cette lettre toute la force & la vigueur d'un Martyr : mais son zele estoit plein de condescendance & de charité, comme nous l'allons bientost voir.

Il faut auffi rapporterà l'an 160, ce qu'on lit dans la vie de Ś.
Gaudence premier Evefque de Novare,éctric fur la fin du VIII.
fiecle.] 'Cette vie porte que le demon avoit excité du trouble & Boll.n.j.a.p.
de la divition dans l'Egifié de Verceil en l'abfence de S. Eufches, 1934. "
mais que ce Saint y envoya S. Gaudence qui y remit l'ordre & la
paix, & qui gouverna cette Egifié avec beaucoup de courage &
de pieté, jufqu'à ce qu'il l'eur remifié entre les mains de fon veritable pafteur, qui revint au bout de trois ans, [en 363,comme nous
verrons dans la fuite.]

## ARTICLE XV:

Saint Eusebe rappellé par Julien , travaille beaucoup peur l'Eglise en Orient & en Italie.

'IU. 1 EN qui fucceda à Conflance à la fin de l'an 561, ayans Rodlers en James Delle tous les Evedques, Saine Eufeber evine du fond de la partimetrate. Thebaïde, [Mais au lieu d'aller auffitoft jouir du repos qu'il euft ha partimetrate. Per soit en trouvé à Verceil, jil ne fongea qu'à procurer le repos de touto l'Felife, & s'en alla à Alexandrie pour deliberer avec S. Athanafe vi. S. Athanafe (production of la partimetrate de l'antimetrate de l

Saint Eufebe travailla a'vec un grand zeleaufilisien que Saint Sont-Accop. A chanafe, à alfemblerfen géalle Concile d'Alexandrie, l'Inu des Précé. 97. plus importansquif e foient jamais tenus dans l'Eglife, 'puifqu' on y établir la diviniré du Saint Efpris, le mythere de l'Incamation, la condéfeendance dont on dévoit ufer envers les Evefques qui efhoient tombre dans l'Arianíme, & pulifours autres choés utiles à la paix de l'Eglife, l'S. Eufebe figna en latin les decrets Made Anne, de ce Concile, à la reftée de rous les autres Evefques, après sain prache.

Arhanafe. Comme l'affaire d'Antioche ne fe pouvoir regler que pryke.

Med. 95. furlles lieux, le Concile pria S. Eufebe d'y aller de la part,avec S.

Aftere de Petra l'un des Confessioners. L'on ajoute qu'il chargea Redibelige.

Aftere avec quelques autres, du foin de l'Oriens, S. S. Eufebe de via celui de l'Occident, fpour y faire executer le decret fait fur la reception des Evefques qui avoient figné, l'Ocs deux Saints ac-Adap. Dric. experent avec joie la commission que le Concile leur avoir donnée, Se la prefererent au destruvilla s avoient de recournér à leurs

A a a a iij

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. Eglises; de quoy S. Athanase & les autres Peres du Concile les

remercierent.

'S. Eusebe alla effectivement à Antioche, mais il trouva que Lu-Ruf.l.r.c.go.p. 174.2. cifer y avoit rompu toutes les voies d'accord en ordonnant Paulin pour Everque. Il en eut une extreme douleur, & beaucoup de

Socr.1,1.c.9 p. confusion[à cause de Lucifer,] pour lequel il avoit un fort grand 180.d. respect : de sorte qu'il n'osa pas mesme blasmer ouvertement ce Ruf.1.1,c,10,p. qu'il avoit fait; mais neanmoins il ne voulut communiquer ni 174.2 avecPaulin qu'il avoit ordonné, ni avec les Orthodoxes de l'autre

parti, qui estoient les Meleciens. Il se hasta de sortir d'Antioche pour s'eloigner au moins d'un mal où il ne vovoit pas de remede, & qui en produisit encore un nouveau. Car" Lucifer s'offensant V. Lucifer s de ce qu'il n'avoit pas voulu approuver l'ordination de Paulin, srompit la communion avec luy, [ & avec tous ceux qui recevoient

les Évelques tombez dans l'Arianisme, c'est à dire avec Saint Balep. 8. p. st. c. Athanase & avec toute l'Eglise. Saint Eusebe emmena avec luy d'Antioche le Prestre Evagre, ["qui succeda depuis à Paulin.]

'Il parcourut ensuite l'Orient, où il fit tout ensemble les fonctions d'Evesque & de Medecin, "Il secourut ceux dont la foy cstoit foible & malade: Il les instruisit & les conduisit dans. la doctrine de l'Eglife. Il rappella toutes les Eglifes à la veritable 6 Ruf. p. 175.1. foy, & leur fit abjurer l'infidelité, [Il ne faut pas douter qu'il n'ait visité particulierement l'Eglise de Cesarée en Cappadoce; & oncroit que c'est luy que marque S. Gregoire de Nazianze, lorsque parlant du differend qui arriva entre Eusebe Archevesque de cette Eglife, & S. Bafile qui y exerçoitalors la fonction de Prestre,

Nat.or, 10. P-197. il y dit qu'en ce temps là l'il y avoit quelques Evelques d'Occident qui entrainoient tout ce qu'il y avoit d'Orthodoxes dans la ville. Il les met entre les défenseurs de l'innocence de S. Basile.

'S. Eusebe passa d'Orient en Illyrie, & ensuite en Italie, & rendit partout les melmes services à l'Eglise. S. Jerome dit que l'Italie quitea ses habits de deuil pour la joie qu'elle ressentit de fon retour. [On ne le peut pas mettre plustost qu'en l'an 363.]'Il y trouva S. Hilaire qui y travailloit de son costé avec le melme zele au rétablissement des Eglises & de la foy Catholique, [Ces deux Saints s'unirent donc ensemble pour rétablir & pacifier toutes choses, ] & comme deux grandes sumieres de l'univers, ils éclairerent par la splendeur de leurs rayons, l'Illyrie, l'Italie & les Gaules, & bannirent des lieux melmes les plus reculez & les

Hif in Aux.p. plus secrets les tenebres de l'heresse, 'Ils' combatirent ensemble v.s. Hilaire [fur la fin de l'an 364,]contre Auxence qui tenoit encore le fiege 5 16.

Ruff.t.c. to.p. 175.1 Socr. 1.1.c.9. p.18t.c. 4 Socr.1.1 c.9.P. 181.C

Socr.p.181.c] Ruf.p.175.1. e Hier, in Luci. 144.b. Ruf.p.175.1.

121-1/2.6.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. 559 de Milan, & furent tous deux honorez par les injures de cet heretique.

## EXECUTED STREETS OF THE STREETS OF T

Dernieres actions de S. Eusebe, sa mort, ses disciples.

[ E fut apparemment fous Valentinien, que Saint Eusebe ordonna S, Marcellin premier Evesque d'Embrun, comme nous le dirons dans la suite.]

'La vie de S. Gaudence de Novare porte que quand S. Eufebe Boll u.j.in., fur revenu de fon exil , il trouva son Egiste en tres bon état, par d'els foin que navoit pris Sain Gaudence qu'il y avoit envoyé trois ans auparavant. C'est pourquoi il traita toujours depuis ce saint Prestre avec beaucoup de respect, comme son collegue, & ils gouvernerent ensemble les Egistes de Verceil & de Novars, smais

Pun comme Evelque, & l'aurre comme Prefire.

C'elt tour ce que nous trouvons des actions de S. Eufebe depuis fon retour en Italie jusques à fa mort, J'que Saint Jeromenous Hiereire.

Not a la apprend elfre arrivée en l'an 175, lous le regne de Valentinien voille, separat de Valentinien voille, separat de Valentinien voille, separat des Macabées, s'e cit à dire le premier d'aout f, sauquel fa fefte ell separat de la siere par la conceile d'ans les paus anciens marrytologes de l'Egife latine, & d'annabe face enfuire dans Bede, Ufuard, & les autres pofierieurs. On dique d'annapatable enfuire d'ans Bede, Ufuard, & les autres pofierieurs. On dique d'annapatable enfuire d'une montagne fur l'autre en ce mefine jour, & qu'il avoir predit edflors que ce feroir celui de fa mort. Les deux fermons fur ce Saint qui font dans Saint Ambroile, le qualifient

Martyr, 'see que l'on trouve encore dans son epizaphe, 'sk il peut Upha, a, pap, meriter ce nom, se lon l'ancien udage de l'Episic, Becke a cu aufi s'augustation de direj'qu'il avoit touffert le martyre sous Comment, and cu augustation de direj'qu'il avoit touffert le martyre sous Comment, and cut augustation de direj'qu'il avoit mongremps depuis, 'Mais pour 'fabl.mar, a ceux qui ont cru qu'il avoit merite le titre de Martyr, parcequ'il Faph, celtoit mort dans set sourmens, ils font combatus par toute l'antiquité, qui ne l'honore que du titre de Confesseur l'apracticulier ment par S. Ambroisé, qui, parmi les grands clores qu'il l'uy

donne,]'nous affure neanmoins que Saint Denys de Milan avoit Amb. 7.1.5.
approché plus pres que luy de la couronne du martyre,parcequ'il av. 1.
eftoit mort dans son exil.

[Je penfe qu'on peut ne pas meprifer ceque dit fa vie,]'qu'àvant Ugh. 4. p. 1048. que de mourir''il conjura les disciples de mettre dans son tombeau - 4 b. 560 SAINT EUSEBE DE VERCEIL. les habits, son linge, & tout ce qui estoit pour sa personne, & de ne point souffrir qu'on luy coupast ni les cheveux ni la barbe [pour

les conferver par respectifición vient, dit l'auteur, qu'on trouve Maii.t.p.95 tres pud er feiques de luy. O'no conferve encore aujourd'hui dans l'egific cathedrale de Verceil, un ancien manuscrit qui contient les Faunglies de S. Marthies & de S. Marte, que l'on tient eftre écrits de la main. Le P. Mabillon qui l'a vu , y trouve quelques lettres d'un caractère differente celuid es Romains. & toutes les autres affez semblables. Ce manuscrit erboit déja préque tout usé par son antiquié el va pres é 800 ans, lordreu l'Empreure usé par son antiquié el va pres é 800 ans, lordreu l'Empreure.

Berenger le fit recouvrir d'argent.

Ugi-p.104,c.d.

L'auceur de la vie de S. Eufebe dit que son corps sur mis dans posses.

Theografie Marryr, "Cett aujourd'hui la Cathedrale : mais elle posses.

Theografie Marryr, "Cett aujourd'hui la Cathedrale : mais elle posses.

Theografie Marryr, "Cett aujourd'hui la Cathedrale : mais elle posses.

Theografie Marryr, "Cett aujourd'hui la Cathedrale : mais elle posses.

Theografie Marryr, "Cett aujourd'hui la Cathedrale : mais elle posses.

Theografie corps a cett reun'e la Corps a ethe trouvé il n'y a pas fort longemps, & s'y conserve encore, 'On y a aussi trouvé en y foldar de la legion Thebéenne, marryrizé à Verceil, [c'ett à edire qu'on n'en citair rien, ] On Thoopres d'erceil le vinicime de dire qu'on n'en citair rien, ] On Thoopres d'erceil le vinicime de la conserve de la conserve

novembre,[& il n'est pas connu ailleurs.]

Ugh, 2007.

On affure qu'il se faisoir beaucoup de miracles au tombeau de de de l'action de la feste. S. Gregoire de de l'action de la feste. S. Gregoire de de l'action de la feste. S. Gregoire de de l'action d

dans fon oratoire,
Amb.ep.25p.217.
clde fanc.25p.
divers faints Evel
Ugbp.109.4.
ment de ce nomb

Nous avons vu que l'ecole de S. Eufebe avoir fourni à l'Egifed divers fains Evedques [& que S. Denys de Milan effoit apparemment de ce nombre.] On y ajoute Limene & Saint Honorat fes fucceffeurs, & S. Gaudence Evefque de Novare. [Nous ne difons rien lei de cest grois Saints, parceque nous aurons lieu d'en parler

fur S. Ambroife.

Ambroife fanc.15

L'histoire nous a aussi conservé la memoire d'Exuperance, qui

yan etêl le minître de S. Eufde dans son facerdoce, l'accompagna encore dans son marryre, eur para s'es travaus, & acquit austilen que luy la qualité de Consciellent. Il sur depuis s'air Evedjue mandre, 1-100 de l'Egisi de Tortone, qu'il gouverna, s'elon les modernes, k.i., de secupp.

au Concile d'Aquilée, [s'an 38], "Son visage etloir comme un tableau de celui de son pere, & un miroir de la bontê & de la douceur de ce qu'and Saine; Est il elloit ai sié de connositre quel

avoit esté le maistre qui avoit formé un disciple si accompli. ART. XVII.

Della Del Groug

#### SAINT EUSEBE DE VERCEIL. ARTICLE XVII.

De S. Marcellin Evefque d'Embrun : De S. Domnin & de S. Vincent de Digne.

N peut mettre encore entre les disciples de S. Eusebe, S. Marcellin premier Evesque d'Embrun, puisque sa vocation à l'episcopat est un des fruits que l'Eglise a tirez de la pieté & du ministère de ce Saint, C'est ce que nous apprenons de la vie de S. Marcellin, J'que des personnes habiles croient estre du Mabi.dipl.1,2, Note 13 fixieme fiecle,]"& je ne sçay si elle ne seroit pas mesme plus p.172.c.

ancienne.]

'On y lit que S, Marcellin estoit d'Afrique, où aprés avoir esté Boll. 20. Apr. p. elevé dans la pieré des sa jeunesse, il fut inspiré de Dieu de venir 751.b. prescher la foy dans les Gaules, parcequ'elles estoient encore pleines de payens. Il s'embarqua dans ce dessein, avec deux bepersonnes nommées Vincent & Domnin, aborda à Nice, prescha en divers endroits des Alpes, où il convertit beaucoup de monde par ses miracles, & par l'admiration de sa patience. Il s'arresta enfin à Embrun, & y bastit une chapelle auprés de la ville, où il passoit les jours & les nuits avec Vincent & Domnin, j'occupé 4. à la priere, au jeune, & à la predication, ce qui toucha beaucoup de personnes, & leur fit embrasser le Christianisme.

'Le Saint qui vouloit faire consacrer son oratoire par un Evesque, s'adressa à S. Eusebe de Verceil, qui connoissant sa vertu par la reputation qu'il s'estoit déja acquise, l'ordonna Evesque, assisté par S, Emilien de Valence qu'il avoit mandé pour cela, & peutestre encore par quelques autres.]'Cet Emilien n'est pas connu Gall.chr.t.s.p. d'ailleurs, mais on croit que ce peut estre un Evesque du mesme 110 .a.b. d'ailleurs, mais on croit que ce peut ettre un Everque du meanne 18 Bollato, apr.p., 18 nom qui figna dans le Concile de Valence en 374. ["Car il y a bien "placifologica.

de l'apparence que S. Eufebe n'ordonna S. Marcellin que dans p.926.2.d. ses dernieres années, aprés estre revenu de son exil.]

'La vie de S. Marcellin marque ensuite divers miracles par Boll.p.752.755 lesquels le Saint convertit la ville d'Embrun, qu'il avoit trouvé p.752-21751.c. pleine de payens, & qu'il laissa toute Chrétienne. S. Gregoire Gr.T.gl.C.c. de Tours marque aussi que ce Saint avoit fait beaucoup de mira- 49. P. 463. cles, Il a joure qu'il avoit fait un battiftere qui se remplissoit d'eau miraculeusement à Noel & le jeudi-saint, & qu'on prenoit de cette eau pour mettre dans un autre battistere on l'on avoit accoutume de battizer. La vie du Saint dit qu'estant Evesque il Ballappe.b.z.

\* Hift, Eccl. Tom. VII. ELbb.

bastit une nouvelle eglise proportionnée à la multitude du peuple, avec un petit battiftere où il y avoit une fource d'eau, qui ne montant tout le reste de l'année qu'à une certaine hauteur, groffiffoit lorfque le peuple s'affembloit pour celebrer la nuit de Palque, & se rabaissoit huit jours aprés à sa hauteur ordinaire, L'auteur assure que ce miracle continuoit encore de son temps,

p.751.0 753.a.

'Il raporte deux histoires qui font voir que ce Saint n'avoit rien dans son exterieur qui le distinguast des personnes les plus meprifables; ce qui luy donna occasion d'exercer son humilité & sa patience, & de faire voir en melme temps combien dans cette baffeffe exterieure il estoit grand devant Dieu,

11.jan.p.j91.b.

'L'histoire des saints Martyrs Vincent, Orence, & Victor, porte que comme on vouloit transporter leurs corps de Catalogne en Italie, les animaux qui les portoient s'arresterent auprés d'Em brun, sans qu'on les pust faire avancer; de sorte qu'on fut obligé de les remettre entre les mains de l'Evelque S.Marcellin, qui eclatoit alors par un grand nombre de miracles;"& ce Saint les &c. mit en terre dans une grote fort bien ornée.

Gall, chr.t.1.p. 471.I.b. 4 Conc.r.s.p. 906.a.d. Boll.10.1; 1.7. 751-f. p.754.b.

6 Boll.p.754.b. p.755.de.

P.750.f.

e Gr.T.gl.C.c. 69.p.463.

Boll.p.750.b.c. ¢.

'Il faudra mettre sa mort des devant l'an 374, si nous voulons qu'Arteme qu'on luy donne pour successeur, soit celui qui assista au Concile de Valence: [de quoy neanmoins nous ne voyons pas qu'on donne de preuve. Il mourut le 13 d'avril, & ne fut enterré que le 20, parcequ'il fallut aller assez loin querir des Evesques pour luy rendre les honneurs de la sepulture. Il fut mis dans une Gall.cht.t.r.p. eglife de hors la ville, qui a fubfifté en qualité d'eglife paroiciale jusques aux Huguenots qui l'ont ruinée. El s'y faisoit un grand nombre de miracles par l'intercession du Saint, & l'auteur de sa vie en raporte quelques uns fort bien attestez:'Le dernier se fit presque à ses yeux, dans le temps qu'il relisoit son ouvrage, pour y mettre la derniere main, au mois de mars que l'on contoit alors pour le premier de l'année.'Il paroist que cet auteur faisoit sa devotion de faire passer à la posterité ce qui se conservoit par tradition des actions des Saints. Il s'en informoit avec grand foin, '& les écrivoit avec beaucoup d'humilité. S. Gregoire de Tours parle en general des divers miracles qui se faisoient par l'huile de la lampe qui bruloit devant le tombeau de ce Saint; & il nous affure que l'Eglise d'Embrun l'honoroit comme son patron. Sa feste est marquée le 20 d'avril par Usuard, qui l'appelle Marcel; & pariplusicurs autres. 'On marque que son chef est aujourd'hui honoré à Digne en Provence, dont nous allons voir qu'il a fondé 1. Adon, Nocker, Vandelbert &c.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. l'Eglife par ses disciples.]'Il y a une ville de Saint Marcellin en d.

Daufiné sur l'Ifere[au diocese de Vienne,]

'Nous avons dit que S. Marcellin avoit amené d'Afrique deux p.751.b.e.f. compagnons, Vincent & Domnin, Ils l'accompagnerent jusqu'à Embrun, où aprés qu'ils eurent passé quelque temps avec luy, il les envoya preicher à Digne en Provence. Ils y fauverent beaucoup d'ames par leur predication & par leur exemple, & Dieu operoit encore longtemps aprés beaucoup de miracles à leurs tombeaux, C'est ce que nous apprenons de la vie de S, Marcellin. recocillis 'La tradition & les monumens'de l'Eglife de Digne, ajoutent Gaffend de Digne

qu'avant fait bastir une eglise qui porta[depuis]le nom de la Ste P-9-45-Vierge, "S. Marcellin vint la dedier, & en melme temps confacra S. Domnin premier Evelque du lieu. Son Eglife en fait la feste le

13 de fevrier.

S. Vincent qui avoit esté long temps Diacre, luy succeda. On 1.4445. remarque qu'il se retiroit souvent dans la tolitude pour s'appliquer tout entier à la priere. Il travailla beaucoup pour garantir fon Eglife & celle d'Embrun des embusches des Ariens. Et ces heretiques s'estant une fois faisis de luy, le battirent tellement Nors 15. qu'il pensa mourir entre leurs mains, ["Cela peut estre arrivé au commencement du V. fiecle, dans les ravages que les barbares, presque tous Ariens, firent dans les Gaules, ou lorsque les Romains en cederent une partie aux Gots & aux Bourguignons, L'Eglife de Digne fait la feste de ceSaint le 22 de janvier. Usuard, Boil. 20, apr. p. Adon, & Vandelbert, parlent deluy & de S, Domnin le vintieme 753,b.c. d'avril, & les joignent à S. Marcellin.



# SAINTHILARION,

### ABBÉ EN PALESTINE, PUIS ANACORETE EN CYPRE



O US n'entreprenons pas de faire ici l'histoire de S. Hilarion, aprés celle que S. Jerome en a écrite; maissimplement d'en marquer la fuite & la chronologie, & d'y ajouter ce que nous trouvons de ce Saint en divers endroits; principale-

Soz.1.5.c.15.p. 617.b.

L3.C.14.9.519.2 Hier.v.Hilp. 241.b. a Soz.p.519.2 Hier.p.241.b. vons de ce Saint en divers endroits, principalement dans Sozomene qui a preduce fait l'abregé de ce qu'en dit S. Jerome,]'& qui parle fort honorablement de luy,comme d'un Saint aux miracles duque l'il femble qu'il devoit la converfion de fon grand-pere & de toute fa famille.

'S, Hilarion naquit en un village nommé Thabath, environ à deux licues de Gaza en Paleltine vers le midi, 'en un lieu où un torrent, à qui cuxt du pays donnent leméme nom de Thabath, fe decharge dans la mer,'Il naquit,'l'an 291 ou environ,]d'une fa-Nort a mille payenne. [Mais Dieu le previne bientoft de les brendichions d'une maniere qui ne nous eft pas connue,]puiqu'il eftoir Chré-

p.151.c.

p.241.b. p.246.c.

pape.c. pape.c. p.141.141.

Bo'!.rr.jan.p.

d'une maniere qui ne nous est pas connue,] puisqu'il eftoir Chrétien de profession & de mocurs des devant l'age de quinze ans, Lorfqu'il mourue agé de 80 ans, il dit qu'il y en avoit pres de 70 qu'il servoir, l'a 5 u 5 u Christ 1/c est à dire que des l'age de dix ou douze ans il avoit commencé à le fervir. La fiveur de la perfecution de Diocletien où l'on estoi alors, ne sit point de tort à fa foy, squoiqu'il fust dans Alexandrie environ à l'age de quinze ans, c'est à dire en l'an 10,6 il ly écudoir les letters humaines, s'Et en estet, il parosit par la fuite qu'il favoit le grec auslibien que le fyriaque, [ce qui lut pracilit as fins doute beaucoup les divers voyages qu'il fit à la fin de fa vie, l'Il écrivit des sa premiere jeunesse un livre des Evangiles, q'u'il gardà jusques à la mort.

'Iln'avoit encore que quinze ans , loríqu'ayant oui parler de S. Antoine, dont le nom elloit déja celebre dans 'l'Egypre, il s'en alla le trouver, & paffa deux mois auprés de luy, durant lefquels il quita fon ancien habit. (R. prit celui de folitaire, JS. Antoine demeuroit encore alors vers l'Ieraclée, 'Re' Il ne pouvoir y avoir v.S.Assai-

ne § 2,5.

qu'environ un an qu'il estoit sorti d'un vieux chasteau où il s'estoit renfermé depuis 20 ans, & qu'il commençoit à avoir des disciples. Ainsi S. Hilarion fut l'un des premiers fruits de son ecole, & par confequent l'un des plus anciens de ceux que nous savons avoir embrailé la vie solitaire, Mais il en fut mesme l'un des plus illustres Pere, en ayant esté l'instituteur dans une partie du monde.1

'Car ne pouvant souffrir le grand nombre de personnes qui Hier, p. 242, et accouroient de toutes parts vers S. Antoine, il se retira en son Soul ac. 14. p. pays avec quelques moines, dit S. Jerome, pour y vivre en folitude. On n'avoit point encore vu de folitaires dans la Palestine ni Hier.p.244.c. dans la Syrie, Hilarion fut le premier qui pratiqua la vie monastique dans ces provinces, & qui en donna les instructions aux autres. [Ce fut par luy que] la Palestine apprit de l'Egypte cette Son. 1.3.c.14.5. nouvelle philolophie; & les premiers monasteres qu'on y vit, 1922 furent ceux qu'Hilarion y établit, 22 ans au moins depuis qu'il 67.44.6, se fut retiré dans la solitude, [c'est à dire en 328.] Car il revint en p.242.e,

Palestine agé seulement de quinze ans, [ & ainsi en 306.] 'Comme son pere & sa mere estoient déja morts, il distribua son c.

bien partie à ses freres, partie aux pauvres, sans se reserver quoy que ce foit, ne songeant qu'à se depouiller de toutes choses pour se revétir de J.C, avec qui il demeuroit dans la vaste solitude qui est entre Gaza & l'Egypte, sans craindre les voleurs dont elle estoit pleine, parcequ'il estoit toujours prest à mourir dans le 1-143.b. corps, & qu'il ne songeoit qu'à ne point mourir dans l'ame, Il paque. n'eut point de lieu arresté dans cette solitude pour y demeurer [durant la premiere année.]'Depuis l'age de 16 ans jusqu'à 20, p.243-2. il se contenta d'une cabane couverte de jones & d'épines; & enfuite il bastit une petite cellule qui subsistoit encore du temps de S. Jerome. [C'est apparemment]'celle que décrit Sozomene, Soz.1.5.c.14.7. bastie de brique, de boue, & de tuilles cassées, quoiqu'il dise 519.00 qu'elle estoit plus basse & plus courte que le corps du Saint, au Hier.p.243.4. lieu que S. Jerome dit qu'elle estoit un peu plus longue, & qu'ainsi elle ressembloit à un sepulchre plutost qu'à une maison, Elle estoit sur le bord de la mer, environ à un lieue de son soz,p. 119.c. village.

'S. Jerome décrit amplement la maniere dont il vécut dans sa Hier.p.141.141. folitude, & particulierement comment il regla fa nourriture depuis l'age de 21 an jusqu'à 80, c'est à dire jusqu'à la fin de sa vie. 1945 e. Sozomene en parle de cette sorte. Il s'accoutumoit en toutes Sozdassille. choses à supporter le travail, & à surmonter l'inclination qu'ont 519.c.d.

Bbbb iii

les hommes à l'oissveré & à la molesse, Il ne cedoit à personne pour les gravaux de l'abstinence, au moins pour ceux qui sont approuvez[des Saints,] & qui eclatent moins aux yeux des hommes, Il combatoit contre la faim, contre la foif, contre le froid, contre le chaud, & contre toutes les autres choses que la delicateffe du corps&de l'esprit nous fait regarder comme des maux. Il estoit grave dans sa conduite, serieux dans ses discours, & il étudioit avec soin le sens des divines Ecritures. Jamais il ne mangeoit qu'aprés le foleil couché, ni les jours de festes, ni lors mesme

Hier.p.141.0 24j.b. ер.13.р.102.d.

qu'il estoit malade. Dans tout le temps ou'il demeura en Palestine, squi fut de cinquante ans, ]il ne fut jamais qu'un scul jour à Jerusalem. Il y alla une fois, depeur qu'on ne crust qu'il meprisoit les saints lieux, s'il ne les visitoit point en estant si proche, & il n'y alla qu'une fois,[tant pour garder fa folitude,]qu'afin qu'il ne femblast pas renfermer Dieu dans un lieu particulier. [Il n'y alla apparemv.Hil.p.144.c. ment qu'après l'an 328, l'puisque jusques alors il n'avoit point accourumé d'entrer dans les villes, ni mesme dans les moindres villages.

p.141.d. 4 Sor. . 6.c. 12.p. Vit. P.I. cc. 4.5

15. p. 568.

[Ce fur apparemment auffi durant son sejour dans la Palestine,] 'qu'il eut une familiarité particuliere avec S. Epiphane, equi estoit nésassez pres de Gazasdans le territoire d'Eleutherople, où il gouverna mesme un monastere s'quoique pour ce que les Vies des Peres raportent de l'entretien qu'ils eurent une fois ensemble, [cela paroisse estre arrivé en Cypre dans les dernieres années de S. Hilarion, & depuis que S. Épiphane fut Evefque.] 'S. Hilarion'alla une fois de Palestine viliter S. Antoine\*fur la Nors :

C.17.5 4-P-612montagne.

Antoine \$ 1.

Hier, v.Hil.p. 24j.b. 1 244.C.

'Il paffa 22 ans dans sa solitude, jusques à l'an 328, lans estre connti de personne que par sa reputation. Il commença alors de faire des miracles ;'& l'un des plus celebres, fut la guerison des trois enfans d'Aristenette semme d'Elpide, qui sut depuis Preset du Pretoire'd'Orient en l'an 361, ["ou peuteftre des 359, avant le V.Constant 14 de mars, ]bIl n'y avoit point encore alors de monasteres dans ce note po. la Palestine; mais ce miracle sit que quantité de personnes vin-

Amm,I.ar.p. 28 .h. é Hirr.p.144.c.

rent d'Egypte & de Syrie embrasser la foy de J.C, & faire profession de la vie monastique sous Hilarion. Il falloit qu'ils sussent en grand nombre,[puisque]'quand il alloit faire la visite des cellules des moines, il s'en raffembloit autour deluy jufqu'à deux & trois mille,'A fon exemple on vit bientoft toute la Palestine

chief c. P.147.24 al146.d.

remplie d'un nombre infini de monafteres.

120111 (2014)

'Il fur peutestre encore le premier A postre des Sarrazins, qui Bar, 172,5 101. reccurent les premieres lumières de la foy un peu avant l'empire a Soz 1.6,c.;8.p.

de Valens, par la communication qu'ils éurent avec les Prestres & les solitaires d'alentour: & il est marqué de S. Hilarion, qu'en Heir Hille.

V.S.Moyle ayant delivré plusieurs des demons qui les possedoient, "il en 147.4. convertit un grand nombre dans la ville d'Eluse, dont ils ne luy permirent point de fortir qu'aprés qu'il leur eut tracé la place

d'une eglife. On établit peu de temps aprés un Evefque en cette Poll.14. jan.p. ville, comme on le voit par l'histoire de Saint Nil, & par les 9645 54.61. Conciles.

Les Sarrazins ne furent pas les seuls infideles qu'Hilarion acquit à I.C. par ses miracles, l'Il y avoit un bourg dependant de Soz. L. C. R. P. Gaza nommé Bethelie, fort peuplé, mais fort attaché au paga- 617.a.b. nisme, principalement à cause qu'il y avoit un temple d'idoles tres ancien & tres magnifique, nommé le Pantheon, 11 estoit sur une hauteur que l'on avoit fait de terres raportées, & l'on croit que ce temple pour lequel les peuples avoient beaucoup de veneration, a fait donner à ce bourg le nom de Bethelie, quisen hebreu & Jen syriaque fignifie maison de Dieu. Il n'y avoit en ce lieu aucun Chrétien, lorsqu'un des habitans nommé Alaphion fut possedé du demon. Les payens & les Juifs employerent longtemps leurs enchantemens & les curiofitez de la magic fans le pouvoir jamais guerir, Mais Hilarion en invoquant seulement le nom de J. C, chaffa le demon, & convertit Alaphion au Christianisme. On croit qu'il convertit avec luy tous ceux de sa famille. & un autre habitant du melme bourg qui le convertit aussi avec

sa maison, malgré la resistance de son pere qui demeura dans le

paganisme.

Tous ces nouveaux convertis qui furent les premiers Chrétiens Le. de Bethelie, témoignerent la folidité de leur conversion sous Julien, aimant mieux abandonner leurs maifons, que de faire tort à leur foy, [& ils meriterent ainsi le titre de Confesseurs.] 'Ceux c.4. de la famille d'Alaphion, dont Sozomene dit qu'il en avoit vu quelques uns, furent eminens en pieté. Ce furent les premiers qui bastirent des eglises & fonderent des monasteres en ces quartiers là, & qui ajouterent à cette gloire, celle qu'ils acquirent par la fainteté de leur vie, & par le foin qu'ils prenoient des pauvres & des étrangers. On croit que les quatre freres Salaman, 15,7,10. Physcon, Malaquion, & Crispion, dont nous parlerons dans la fuite, pouvoient estre de ce nombre.

[C'est sans doute ce mesme Alaphion]'que Sozomene met Soz.l.; c.14.p.

Leegt, p. styre Lypyrech

entre ceux que l'on honore,dit-il,dans la Paleltine par des feltes insa Crific publiques que le peuple en fait tous les ans, parcoque ces trois superionnes qui vivoient du temps de Conflance, fous Julien l'apostat, & fous Valens, ont beaucoup contribué par leur piecé, ce par l'ardeur avec laquelle ils ont embrasfie la divine philosophie, il l'emble marquer l'état monatlique, jà avancer lec'hrittianisme dans leur pays, ou le peuple elbic extremenen attaché à l'idolatrie. Sozomene donne à cet Alaphion le surnom d'Afalée, [peutestre parcequ'il avoit quitté Bethelte pour aller achever ses jours en quelque lieu ou quelque folitude que l'on appélloit ainfi.]

1.50.15.p.6:7.a. b.c. L'autre habitant de Bethelie qui se convertit avec Alaphion, est le grand-per de Sozomene, qui le Jouce comme une personne d'esprit, & qui avoir, dit-il, sétudé jusqu'à n'ignorer pas meme l'arthmetique, de sore qui l'e faisoir extremement aimer des Chrétiens d'Acalon, de Gaza, & des lieux circonvoisins, comme un homme necessaire à la religion, & qui resolvoir avec facilité les difficultes qui se renouvent and par les difficultes qui se renouvent nome necessaire qui se renouvement au sur l'estreture.

Hier.v. 1 . p. 144-147. a p. 145.

Entre plusieurs miracles que S. Jerome raporte de S. Hilarion, faits avant qu'il quittast la Palestine [en 356, 1 il y en a un extraordinaire qu'il fit en faveur d'Italique officier Chrétien de Gaza, qui estant obligé par sa charge de donner au peuple des jeux du cirque, & ses chevaux ne pouvant courir, parceque son adverfaire qui estoit payen, les avoit ensorcelez, "S. Hilarion luy donna Nor : ;. de l'eau dans le pot de terre dont il se servoit d'ordinaire : & Italique ayant jetté de cette cau sur l'écurie, les chevaux, les cochers, le chariot, & les barrieres du cirque, il remporta si hautément la victoire, que les payens melmes s'écrierent, que Marnas[qui estoit leur dieu,]estoit vaincu par J.C.Cela en convertit un grand nombre, [& leur conversion fit voir que la condescendance par laquelle le Saint s'estoit rendu à prendre part à une chose qui sembloit si indigne de luy, estoit un mouvement de cette sagesse infinie de l'Esprit de Dieu, dont la simplicité se diversific en mille manieres.

r.248.c.

L'an 5,6,1/S. Filiarion agé de 65 ans, se lassant d'estre accablé par cette foule de monde que de reputation luy attrioric, cherchoir déja le moyen de s'échaper pour rentrer dans cette vie (scrette se incontue aux hommes qu'il avoit menée autrefois : mais il estione trop bien gardé par les freres, Il vécut deux ans de cette.

fortes

569

forre; au bout desquels Arislenete femme d'Elpide l'estant vénu voir, dans le desse d'aller de là visiter S. Antoine, il luy apprit que cegrand Saint estoit mort deux jours auparavant, le 17 de janvier 36. Et c'est particulierement cet article qui fixe toute la chronologie de la vie de S. Hillarion, ]

Il continua toujours depuis dans le delle in qu'il avoir de s'en e.d. aller, & il l'executa enfin[înt la fin de la mefine année 556, comme nous croyons z']car d'autres le mettent deux ans aprés z'[ce qui sonime nous croyons z']car d'autres le mettent deux ans aprés z'[ce qui sonime nous croyons z']car d'autres le mettent deux ans aprés z'[ce qui sonime par met par vistar par mette par vistar per metre janvier 375, fi nous voulons qu'il foit arrivé à la montagne de S. Antoine la veille dui jour de fa mort, & qu'il n'ait employé à ce voyage que les feize jours marquez par 5, l'erome; à quoy il Himpast. A n'ell pas necellaire de s'altreindre. Car il peut s'eltre arrellé quelques joursylchez les Eveques Draconce & Philon, qu'il à visit a mpassar à l'arbubate & à Babylone, où Constance les avoit bannis [en 65, parcequ'ils ne vouloient pas est fre Ariens.

Il paffa fur la moitagne de Saint Antoine le jour de la mort de a. ce Saint; fecque'il elf fort naturel d'entendre du bout de l'an de fa mort; l'omme Baronius femble faire. Au retour il se retire en Buspas, su modere pres d'a phrodite, obl fa lintere fut connue par cous de \*\*Etter, paps, su modere pres d'a phrodite, obl fa lintere fut connue par cous de \*\*Etter, paps, su pays, [foit auflitoit après son arrivée, s'il n'a chéà la montagne de Saint Antoine que trois ans après fa mort, soit par la fuite de deux années, felon le sentiment que nous suivons, [Les peuples connoillant donc son merite, recourrent à luy pour leur obtenint de la pluie, parecqui l'a avoit point plu depuis trois ans ; ce qui faitoit dire que les elemens regrettoient la mort de Saint Antoine (Cestoit donc trois ansaprès la mort de ce Saint, à la fin de 358, ou en 359, ]S. Hilarion ne put pas refuser de prier pour eux, & se sprieres furent biennost exaucées, Les pluies produifiernt un grand nombre descrepens: mais l'huile benie par le Saint, peurission de la plui par le saint, peurission en cett pour eux ette par le saint, peur l'appendit de la plui par de la plui peut de l'appens de l'appens de la plui peut de

"Les honneurs que S. Hilarion recevoir à Aphrodite, le firent as, refoudre d'aller à Alexandrie, pour paffer au defert d'Oafis. S. Jerome le raporte comme une fuite immediate des miracles precedens : {R neamonis on one le peut mettre que trois ans après, en l'an 363, 3'ilest vray que S. Antoine soit mort des 366, comme nous les proponeurs et out le monde sur l'autorité de S. Jerome, messen dans sa chronique, 'Car Hilarion eflant arrivé à Bras. L.

Not: . a. chium auprés d'Alexandrie, il en partit le mesme jour, "parceque .

Dieu luy avoit revelé que ceux de Gaza ayant obtenu de Julien.

1. qui ac 1870 a n Orien qu'aprés le 3 novembre 362.

\* Hift. Eccl. Tom. VIL

Cccc

SAINT HILARION.

Soz.1.5.10.P. 608.b.

l'apostat permission de le faire mourir, avoient envoyé le chercher, & que leurs gents devoient venir le lendemain,'Il eust acquis en cette rencontre la qualité de Martyr, s'il ne se fust pas retiré. Mais e'est la regle de l'Evangile, de fuir quand on nous perfecute, & d'attendre à témoigner noître courage, que nous lovons tombez entre les mains des perfecuteurs,

Hitr.v. Hi'.p. 149.b. blaco.el Soz.l.c. C-10.p.607.d.

'Il se retira donc dans le desert d'Oasis, où il demeura environ un an, jusqu'à ce que Jovien euit succedé à Julien sué en Perse le 26 juin 363. I'll pailla de là en Sicile, où [quoiqu'il eust 72 ans, lil vivoit des fagots qu'il ramassoit dans les montagnes, & qu'il portoit vendre dans les lieux voisins. Il y fut bientost decouvert par un possedé, qui vint exprés de Rome pour estre delivré par ses prieres;'& ne pouvant souffrir de demourer parmi ceux qui le louoient, il s'en alla à Fpidaure en Dalmacie, taschant par ces changemens de lieux de demeurer inconnu, & de diffiper la reputation que ses miracles luy avoient acquise, Mais ses miracles le decouvrirent en Dalmacie aussibien qu'en Sicile, surtout celui par lequel il arresta un furieux debordement de mer dont Epidaure estoit menacée, dans ce tremblement general, dit Saint IdatiAmm.1.26. Jerome, qui ebranla toute la terre après la mort de Julien, Les P-131.331 Soct, l. termes par lesquels il le décrit, font voir que c'est"ce tremble- v. Valens ment celebre marqué par les auteurs le 21 juillet de l'an 365.411 54. ne le met qu'en 366: ['mais cela est contraire à la supputation No Ta 6 mesme que nous allons faire aprés luy, des dernieres années de S. Hilarion.]

Hier, pagoze. diagrajSozp. 607.608.

Hier.p.190,d,

4.C.1.P.212.d/

Bar 165.5 40.

# Hier,chr.

Bar. 165.5 40. Hier.v. Hil.p. ası.a.b|Soz.p. 608.2.

d Hier.p.sgr.b.

Soz.1.5.c.10.p. 608.2,

Hier.p.2(1,2(2,

Vit. P. l. s. c. 4.5 15.p.,68,

'Ce Saint qui craignoit davantage les flots des louanges humaines que les vagues les plus imperueuses des mers, quitta la Dalmacie aussitost aprés ce miracle, & s'en vint à Paphos en Cypre, boù il demeura deux ans,[jusques en 367.] Il vouloit s'en aller en Egypte; mais Helyque son disciple le porta à demeurer en Cypre, & il s'y arresta à la priere de l'Evesque de Cypre, [c'est à dire sans doute de S. "Epiphane, qui pe it avoir esté fait v. son time en la mesme année Evesque de Salamine metropole de toute 5 35 6. l'isse, III y vécut solitaire en un lieu nommé Carburin, s C'est sans doute]'ce petit jardin que décrit Saint Jerome, où il entra vers

l'érés de l'an 367, le où il passa les cinq dernières années de sa vie. [Nous raportons à ce temps là]'ce qu'on lit dans les vies des Peres, que S. Epiphane Everque de Cypre, envoya un jour prier l'Abbé Hilarion de le venir voir, afin de s'entretenir ensemble avant que la mort lesseparast, Saint Hilarion estant venu, comme ils estoient à table, on leur presenta quelques oiseaux; & Saint

" Epiphaneen ayant fervi à S. Hilarion, ce Saint luy dit : Excufez » moy, mon Pere ; depuis que je porte l'habit de solitaire, je n'ay » rien mangé qui ait eu vie. S. Epiphane repartit; Et moy, depuis » que je porte le melme habit, je n'ay jamais soussert que personne » s'endormilt ayant quelque chose sur le cœur contre moy, comme » je ne me suis aussi jamais endormi ayant quelque chose à de-

" méler contre un autre. Pardonnez moy, mon Pere, repartit " Hilarion; la regle que vous observez est plus excellente que la » mienne.

'Il mourut enfin dans fa 80e année, sfur la fin de l'an 371, & Hier, p. 241.4 apparemment le 21 d octobre, auquel sa feste est marquée dans 454.6. Bede, dans les martyrologes du IX. fiecle, & dans les autres Latins, aussibien que dans Basile & les autres menologes.]'Les Menza, p. 190. Grecs qui luy donnent le titre de Grand, [& plusieurs Eglises 2,6. latines, en font ce jour là leur principal office.'Il dit à la mort Hier.p.an.c. qu'il y avoit pres de 70 ans qu'il servoit Je sus Christ, [& il y

en avoit tou jours 65 qu'il avoit embrasse la vie monastique. J'Saint Boll. 1, jan. p. Jean l'Aumofnier repetoit avec admiration ses dernieres paroles, 54-54par lesquelles il témoignoit quelque apprehension de la mort.

in - 'Hefyque''e plus estimé de tous ses disciples , equi avoit pour luy Soz.1.3.c.14.p. un amour & un respect incroyable, comme aussi le Saint l'aimoit 113,6 avec une extreme tendreffe; qui avoit eu l'honneur d'eftre profcrit avec luy par Julien, à la priere des payens de Gaza, qui spasse, l'estoient venu trouver en Sicile aprés l'avoir cherché par toute d pagod la terre ; qui l'avoit mené en Dalmacie, que le Saint avoit en- pass. b. voyé de Cypre en Pa'estinesl'an 366, pour saluer ses freres, & visiter les cendres de son monastere, qui estant revenu le primtemps suivant, avoit persuadé au Saint de ne point sortir de Cypre, & luy avoit trouvé ce lieu si delicieux pour luy, où il finit ses jours, & ou il l'alloit fouvent visiter; & enfin à qui le saint vieil- p.sp.c. lard écrivit en Palestine peu de jours avant sa mort, pour le faire heritierde tout ce qu'il laissoit sur la terre : Hesyque, dis-je, ayant d. appris sa mort, s'en vint en diligence en Cypre, d'où il transporta 4502.1.3.e.14.7. secrettement son corps à Maïume en Palestine, environ dix mois 119-120, aprés, & de Maïume en fon monastere, où il l'enterra s'il y passa Soul. se. p.p. luy mesme le reste de ses jours, & y laissa en mourant une grande 459,6, estime desa pieté; en sorte que Sozomene le met avec S. Epiphane, comme les folitaires qui estoient les plus illustres par leur vertu dans la Palestine du temps de Valens. L'Eglise Romaine l'honore Barg. oct. e. comme un Saint le 3 d'octobre.

1. Ufuard, Adon, Vadelbert &c.

Cccc ii

SAINT HILARION

1 s. c.14.p.159.d| Hier.v. Hil.p. \$55.d.

Ferr, p. 151.d. Soz.p.510.4.

'Les miracles que Dieu faisoit par S. Hilarion durant sa vie, continuerent aprés sa mort, tant dans son jardin de Cypre, où il avoit elté enterré, que dans son monastere de Palestine ou on l'avoit transporté depuis s'mais principalement dans le premier, 'Comme ceux de Cypre avoient rendu de grands honneurs à son corps tant qu'ils l'avoient possedé, aussi ceux de Palestine celebrerent tous les ans sa feste avec grande solennité.

Hier.p.141.b.

'Saint Epiphane écrivit une lettreassez courte sur ses louanges, & elle devint celebre dans l'Eglife, Mais comme il n'y faifoit qu'un eloge de sa vertu sans particulariser les choses, S. Jerome pourachever ce que ce Saint avoit commencé, en fit une histoire entiere, qu'il dedia, selon quelques editions, à Sainte Afellevierge Vit. P.p.75.1|86. [de Rome;] & Sophrone fon ami particulier la traduisit engrec avant l'an 392. C'est de là sans doute que Sozomene a pris ce qu'il dit de ce Saint, puisqu'on voit qu'il suit exactement Saint Jerome.

a Hier,v.ill,c. 134.p.303.b,

Vit.P. p.\$6.1.

'Il y a une vie de S. Hilarion parmi celles qui porte le nom de Metaphraste, & Rosweide croit que c'est celle de Sophrone, parcequ'elle s'accorde en beaucoup de choses avec S. Jerome. Il reconnoist neanmoins qu'il y a des endroits differens de ce Saint, & d'autres qui y sont ajoutez ; [ & les deux que nous avons remarquez aprés luy, font affez confiderables pour craindre que d'autres que Sophrone n'y aient mis la main. l'Nous trouvons encore diverses choses de Saint Hilarion dans la vie de S. Epiphane, & entre autres qu'il estoit Prestre; ce qui se trouve aussi dans le menologe de Basile. Mais cette circonstance, trop considerable pour croire que Saint Jerome l'ait pu omettre, n'est qu'une nouvelle preuve qu'on peut joindre à un grand nombre d'autres, pour montrer que cette vie est une piece incapable de faire aucune autorité. C'est pourquoi nous ne mettons point dans ce recit ce qu'on y lit de S. Hilarion, Sozomene, ni mesme les Ménées, ne Fulgorzal.a.c. disent point qu'il ait eu aucun degré dans le Clergé.]'S, Fulgence

Sur.11, may, p. 153.5 9.10.11.10. 32.53 65 mUghr.6. P.1110.4.

28.P.479.

Hier.v. Hil.p. 247.b. c p.149.150. d pagac.

P.145,2,

le nomme entre les plus illustres dessolitaires. Pour ce qui est des disciples de S. Hilarion, outre Hesvque, Saint Jerome loue la liberalité de Sabbas, Gazan suivit le Saint d'Oasisen Sicile; d& c'est luy, ce semble, dont il est dit que celui qui servoit le Saint estoit mort peu de jours avant luy. [On l'a mis expressément dans la traduction françoise. Ce peut estre encore le mesme l'Gazan de Maïume, que le Saint avoit gueri d'une paralysie ou il estoit tombé en tirant des pierres sur le bord de la mer auprés de son monastere ; [& cette faveur pourroit bien

luy avoir fervi pour se rendre son disciple. l'Rosweide soutient vit.P.n.p.87.1.

ou'au lieu de Gazan, il faut toujours lire Zanane.

'Sozomene nomme encore entre les disciples de S. Hilarion , Soz, I. 6. 132. p. Salaman, Physicon, Malaquion, & Crispion freres, qui estoient des 69.d. premiers habitans de Bethelie, & qui se rendirent solitaires dans le lieu mesme de leur naissance. Des personnes habiles croient prol.p.10. qu'ils pouvoient ettre de la famille d'Alaphion dont nous avons parlé ci-dessus. On remarque que comme ils retournoient une 1.6.6.32.p.689. fois chez eux aprés avoir esté voir S. Hilarion, Malaquion fut 690. comme enlevé de leur compagnie, & ne parut plus; & qu'aprés cela on le revit tout d'un coup qui marchoit avec ses freres. Il mourut peu de temps aprés, encore jeune d'age, mais aussi avancé dans la vertu & l'amour de Dieu, que ceux qui avoient vicilli dans les exercices de la pieté, [11 mourut selon cela avant que S. Hilarion quittast la Palestine, c'est à dire avant l'an 357.]'Les pess.d. autres vivoient encore du temps de Valens, 'Saint Epiphane prit 1.8.c.15.p.777.d. Crispion pour demeurer avec luy, & le sit son Archidiacre. Il accompagna ce Saint au voyage qu'il fit à Constantinoples au

commencement de l'an 403, 1 il y mourut. 'Un nommé Ammone vivoit au si sous V alens à une demie lieue 14.c.p.p.690.1 de Bethelie, dans un autre bourg du territoire de Gaza, dont il estoit originaire. On dit de luy qu'il pratiqua les exercices de la vertu avec une exactitude & une ardeur toute particuliere. Mais on ne marque pas qu'il ait esté particulierement disciple de Saint Hilarion,



## LES SAINTS ANACORETES

# PAUL, ISAIE, SABBAS,

ET LES AUTRES TUEZ PAR LES BARBARES DANS LES SOLITUDES DE SINAI ET DE RAITHE.



ES Grees & les Latins celebrent le 14 de jan- Men.p. 167-167 vier, comme martyrs, divers faints ermites & Ughz. 6, p. 1186, p. 1186, Boll. 14. jan religieux tuez par les barbares dans les folitu- p.916. des de Sinaï & de Raïthe; [qui sont pres de la mer Rouge, l'à deux journées l'une de l'autre, Combf. et. p. 66.

Nous avions déja dans Bollandus une histoire Boll, 14. Jan. p. fort exacte de ceux qui furent tuez dans le V. siecle au desert de 361.

Cccc iii

LES SS. PAUL, ISAIE &c.

Sinaï, écrite par S. Nil: mais pour les autres, tout ce que les menologes & les martyrologes neus en apprenoient, elloit peu confiderable, peu affuré, & fort obfeur. Tout ce que nous en pouvons dire avec affurance, c'est que Saint Nil nous apprend, que le 14 de janvier, auquel ceux dont il parle furent tuez dans le V, fiecle, on celebroit folennellement la memoire de quelques

autres qui avoient esté tuez longtemps auparavant.

'Mais le P. Combefis a fait imprimer depuis peu une ancienne histoire écrite par un folitaire nommé Ammone, qui avoit esté luy mesme rémoin oculaire d'une partie de ce qu'il raporte, & qui apprit le reste d'un ermite echapé du massacre des solitaires de Raithe, après avoir vu tout ce qui s'estoit passé en cette rencontre . & avoir aidé luy mesme à les enterrer : Ammone écrit cette histoire d'un style si faint, si edifiant, & si grave, "qu'il merite Nora 1. fans difficulté toute forte de respect & de croyance, Le Typique

de Saint Sabbas marque qu'on lifoit fon ouvrage à table le jour de la feste de ces Saints: [& les Grees le copient dans leurs menologes.]

'Cet Ammone estoit un solitaire qui demeuroit à Canope, lieu [affez celebre, environ à fix lieues]pres d'Alexandrie, La douleur qu'il eut de la persecution que ses [Ariens] faisoient à Pierre ["qui avoit succedé en 373 à S. Athanase,] & aux autres Catho- No T : 2.

liques, le porta à quitter sa cellule pour aller visiter les saints licux de Jerufalem, & enfuite la montagne fainte de Sinaï. Il alla [de Jerusalem] à Sina; en 18 jours, avec d'autres Chrétiens qui faifoient le mesme pelerinage. Il y trouva divers solitaires qui y vivoient dans une grande pieté, sous un Superieur'nommé Dulas qui excelloit surtout en patience & en douceur; de sorte que la pluspart luy donnoient le nom de Moyse: [& nous voudrions avoir des preuves"que c'est ce mesme Moyse qui deux ou &c. trois ans après fut fait le premier Evesque des Sarrazins.]'Ces

folitaires de Sinaï ne vivoient que de dattes ou d'autres fruits femblables, fans vin, fans huile, & mesmetans pain, n'en avant que pour les hostes. Ils passoient toute la semaine dans le repos de leurs cellules, jusqu'au soir du samedi qu'ils venoient tous à l'eglife, où ils faifoient tous ensemble les prieres de la nuit. Le matin ils recevoient les sacrez mysteres de J.C, & puis s'en retournoient à leurs cellules.

("Valens avoit traité en 372, avec les Sarrazins : Mais leur v. fon titre 38.p.619.b.c. prince estant mort sur la fin de l'année suivante, & sa mort 513.

ayant rompu la paix, ils vinrent tout d'un coup le 18 de decem-

P.960. \$8.112.

Typ.p.17.1.

p. 88, 59.

p.91.

P.90.

0.011 Soz. 1.6.c.

LES SS. PAUL, ISAIE &c.

bre le jetter fur les folitaires, & tuteront ceux qui eftoient plus eloignez d'une tour qui on avoit baltien enc sunariers là, & où Dulaste retira avec Ammone, qui n'eftoit arrivé que depuis peu de jours, & avec les autres qui en eftoient proches. Mais les Sarrazins les euflent bientoft pris & tutez comme les autres, fi 194. Dien n'euft fair paroifire le haut de la montagne tout en feu ge qui les effraya tellement, qu'ils abandonnerent mefine leurs armens & leurs chameaux pour s'enfuir (& c'eft peutefire en partie pour ce qui arriva alors, qu'illes Sarrazins n'oloient monter fur Mactheppe.

cettemontagne fainte.

'Aprés qu'ils se furent retirez, ceux qui estoient dans la tour Combent ayant rendu graces à Dieu de leur delivrance, allerent chercher leurs freres, dont ils en trouverent 38 de morts dans'le monastere possession. de Gethrabbi à Cobar ou Coreb, & à Codar, & deux fort blessez, nommez Ifaïe, & Sabbas: les noms des autres ne font pas marquez, l'On eut grand soin d'enterrer les morts & de panser les P. 93-94bleffez; ce qui n'empescha pas qu'Isaïe ne mourust le lendemain au foir. 'On esperoit que Sabbas gueriroit: & en mesme temps possos. qu'il rendoit graces à Dieu de ce qu'il avoit fouffert, il se plaignoit en pleurant de ce qu'ayant servi Dieu des l'enfance, cependant il ne s'estoit pas trouvé digne d'aller à luy en la compaguie de ses saints freres, & d'entrer dans le port dont il s'estoit vu si proche. Mais il ne laissoit pas de le prier d'avoir pitié de luy, & de ne pas souffrir qu'il manquaît rien au nombre s'acré de 40. Sa priere fut exaucée, & il mourut le 4º jour d'après les autres, [qui ettoit le dernier jour de l'année.]

"Ce qui arriva à Sinat, arriva le jour mefine à Raithe, qui eneft Paysant, cloigné de deux journées, C'est le lieu que l'Ecriture appelle Passant, Elim, & I ony voyoir encore les douze fontaines qu'elle marque, mais le nombre des 70 palmiers estoir beaucoup augmenté. La pay plaine qui s'écendoir le long de la mer Rouge, & qui avoit 4 ou 5 lieues de large, estoir bornée à l'Orient d'une coste de montagnes dont les chemins estoient rets difficiles; % c'est là qu'il y passayoi a voit 4,5 foit in a conduire du faint Abbé Paul, qui estoir de Petra, para les fous dont en conduire du faint Abbé Paul, qui estoir de Petra, para les dont on loue particulierement l'extreme douceur. [On ne para nomme entre les autres, que Ploés, Salatiel, Jergius, Jeremis, André. Orion, 3º Domnus qui estoir Romain, dit Ammones [ce passay qui donne fujet de croire que les autres ne l'estoient pas, ]mais passay.

[Leur demeure peut faire juger quelle estoit leur vertu.] & P. 98.181.118.

LES SS. PAUL, ISAIE &c.

ils avoient tant de mepris pour leur propre corps, qu'on n'a pas craint de les egaler aux Anges. 'Quelques uns d'entre eux seulement mangeoient du pain

9.100

que ceux du pays leur apportoient du blé qu'ils faisoient venir d'Egypte, & ces Saints de leur costé leur donnoient des dattes p. 98, &[des corbeilles, ou d'autres choses]qu'ils avoient faites.'lls P.109 avoient une eglife au pié de la montagne, enfermée dans l'en-

ceinte d'une muraille de brique, de dix ou douze piez de haut. P.110. 'à qui on donnoit le nom de chasteau alls v recevoient aussi tous # p.10g. les dimanches les mysteres de J.C. Il y avoit des solitaires en ce 6 p.99.

lieu depuis 73 ans au moins. p.107.108,

'Pendant donc que ces Saints ne songeoient qu'à vivre dans la priere & la penitence, connus de Dieu feul, & inconnus autant qu'ils pouvoient]à tous les hommes, deux personnes qui avoient passé la mer Rouge dans des bateaux faits d'un seul arbre, vinrent d'Ethiopie les avertir que 300 Blemmyes se mettoient en mer, pour aborder apparemment à leur coste, & qu'ils feroient bien de se fauver, Ils mirent donc quelques personnes en sentinelle; & cependant ils eurent recours à la priere, en demandant à Dieu qu'il leur donnaît ce qui estoit le plus utile pour lcurs ames.

'Le foir du jour suivant on apperceut les barbares qui abordoient, & aussitost les Saints se refugierent dans l'eglise, où le lendemain les barbares, aprés avoir défait les habitans de la vallée qui voulurent s'opposer à cux, ne manquerent point d'accourir, s'imaginant y trouver de grandes richesses. Les Saints estoient les uns dans la joie, les autres dans la consternation, tous dans les larmes & en prieres, Paul leur Superieur leur fit un discours pour les animer à recevoir avec joie cette occasion que Dieu leur presentoit de finir leurs travaux pour jouir de luy, & melme pour avoir part à la gloire des Martyrs, dont ils avoient si souvent loué & souhaité le bonheur; & comme ils eurent tous répondu qu'ils estoient prests à boire le calice du salut, il se tourna vers l'Orient, & les mains étendues au Ciel, il pria J.C. de les fortifier, & de recevoir le sacrifice qu'ils estoient prests de luy offrir. Ammone assure qu'aprés que tous eurent répondu Amen, ils entendirent ces paroles qui fortoient comme de l'autel: Venez « à moy vous tous qui estes fatiguez & qui estes chargez , & je vous « foulagerai. Cela les saisit de frayeur, & ils virent bien qu'ils ne « devoient plus fonger qu'au Ciel.

g.115.

En effer, les barbares ayant escaladé la muraille qui environnoit

1.714

LES SS. PAUL, ISAIE &c.

noit l'eglife.] & ouvert la porre, ilste faifirent de Jeremie qu'ils trouverent affis à l'entrée de l'eglife, & l'un d'eux qui favoit la langue du pays, luy demanda où elioit leur chef. Il leur répondit refolument qu'in le le leur montreroit pas, & qu'il ne les craignoit point dutout. Cette hardielle les fur prit, mais au lieu de l'elfimer comme ils devoient, 'ils lierent les piez & les mains au Siant, & le pate firent fervir de bur à leurs fleches, dont ils le couvrirent, Paul voyant la mainer dont ils le traitoient à caufe de luy, fortit promtement, & leurd it qu'il elfoit celui qu'ils cherchoient: & comme ils luy demanderent où teloit fon argent, 'il leur répondit pay avec douceur qu'il ne possible dit rien autre chosé que les méchans habits qu'ils voyoient fur luy. Cela ne les empelcha pas de luy faire mille maux durant une heure, pour tirer de luy ce qu'il n'avoit pas, & enfini lis luy fendirent la fette ne deux.

"Ils entrerent enfuire dans l'eglife fur les trois heures du foir, partuysma où ils intent un borrible carrage de tout ce qu'ils y trouvent, "", bormis d'un des folitaires qui s'ellant caché en un coin, detriere un tas de branches de palmène, cehapa à leur fureur; & c'ell par liv qu'on a (ceu le detail de cette hitloire "Ils voulurent fauver partility qu'on a (ceu le detail de cette hitloire "Ils voulurent fauver partility qu'on a (ceu le detail de cette hitloire "Ils voulurent fauver partility qu'on des l'enfance avoir etté elevé dans la piete par Salatiel fon parent, confiderant la grandeur du dangeroù fon age le mettroir parmi ces barbares, il se mit d'abord à pieurer, & puis animé d'un efprit elevé audéfus des regles communes, jil arrache l'épéc à un des barbares, en frapeun autre, & les oblige ains malgré eux à mettre fon falur en lurete en le dechirant en pieces, durant «qu'il difoit avec joie: Beni foit le Seigneur, qui ne m'a point abandonné entre les mains des pocheurs.

Tes barbares se mirent ensiste à fouiller parrotte pour chercher par Les riches de ces Saints, qui elboient toutes avec eux dans le cles s'ebel permit que quand ils vinent au ras de fuilles de pannie, palmier, derriere lesquelles le folitaire estoit caché, ilstes laisse rent des qu'ils virent que ce «reloit que des feuilles, fain se metrre en peine de chercher derriere. Ils retournerent ensuite par au rivage, où ils s'urent pue ce de trouver leurs vaisseux prise, but ilste de la contra de la contra de la contra de la contra parés, fax-cents Sarrazins accourus de l'haran au bruit de ce qui fepalloit, les raillerent ousse pieces s'anqu'il en restal un feui,

Aprés qu'ils se furent retirez de l'eglise, le solitaire qui s'estoit p. 115.114. caché vint visiter les corps des Saints, & les trouva tous morts à

\* Hift. Escl. Tom. VII. Dddd

LES SS. PAUL, ISAIE &c.

la reserve de Domnus qui mourut peu aprés de ses blessures, d'André qui en guerit, & d'Orion qui ayant receu un coup qui n'avoit fait qu'entamer ses habits, s'estoit jetté par terre comme mort, 'Ainsi des quarante-trois solitaires, il n'y en eut que trois qui p.118. rechaperent. Les Sarrazins retournez de la défaite des Elemmyes, p.116. & qui apparemment estoient tous Chrétiens j'aussibien qu'Obep.99.101. dien leur chef, vinrent aider Orion & son compagnon à rendre p.117. les derniers honneurs aux Martyrs, Les principales personnes p.118.119. de Fharan y vinrent aussi, & apporterent de riches habits dans lesquels on les ensevelit. On les porta ainsi solennellement au lieu de leur sepulture en chantant des pseaumes, & avec de grands témoignages de respect & de veneration, chacun ayant a la main une branche de palme. On les enterra"aupres de leur ver aiment eglife, tous dans un melme tombeau, hors Domnus qui vivoit " voroi.

encore alors, Il mourut le soir mesme, & on l'enterra dans un lieu à part auprés des autres, mais non avec eux depeur d'estre oblige d'ouvrir leur tombeau, & de troubler en quelque sorte leur repos.

P.119,110

P-97p.96. p.95-96

'Le solitaire qui s'estoit caché, ne put se resoudre à demeurer davantage en un' lieu qui luy estoit devenu si triste, quelque instance que luy en fist Obedien,'& quoiqu'il y eust déja passé environ vingt ans ; & il se retira à Sinaï , où l'Abbé Dulas le receut avec beaucoup d'affection. On y avoit déja appris de diverses personnes la mort des solitaires de Raïthe; mais ce fut luy qui en raconta tout le particulier : Ammone l'apprit de sa bouche, & le mit ensuite par écrit.

p.tjo

p. 121.11\$.

'Tout le monde admira cet ordre de la providence, qui en un mesme jour & par un accident semblable, avoit vouluglorisier en deux lieux differens un mesme nombre de Saints & de Martyrs. 'Car on ne doutoit pas qu'ils n'eussent remporté la couronne du martyre par une vie fi fainte & fi penitente, terminée à une mort cruelle qu'ils avoient receue genereusement dans la paix & dans la joie, de la main des ennemis de J.C, qui haïssoient en eux la pauvreté mesme que leur pieté leur avoit fait embrasser. l'Ils ne se trouverent melme exposez à ce danger que parceque le desir de fuir la corruption du monde, & de porter le joug de J.C, les avoit rassemblez en cette solitude; [& il semble qu'ils auroient pu se sauver en se dispersant dans les montagnes lorsqu'ils virent arriver les barbares, s'ils n'eussent eu peur de manquer à l'ordre de Dieu en se separant les uns des autres, & en quittant le lieu où il les avoit placez,

Aussi l'Eglise qui a accoutumé d'honorer comme Martyrs ceux qui ont terminé une vie sainte par la violence injuste des méchans, n'a cu garde de refuser cet honneur à ceux dont nous avons raporté l'histoire. J'On croit que des devant le V. fiecle Nil.de Th.p.60. les folitaires de Sinaï en honoroient tous les ans la memoire, [au moins de ceux qui estoient morts chez eux ; ] & un grand nombre de personnes venoient de fort loin pour se trouver à cette feste. On la faisoit sans doute le 18 de decembre. Mais du temps de Saint Nil, [c'est à dire vers le commencement ou le milieu du V. fiecle, quelques autres ayant auffi esté tuez par les barbares à Sinaï le 14 de janvier, on transfera à ce jour là la feste des anciens Martyrs en faveur de ceux qui vouloient honorer les uns & les autres, & qui ne pouvoient pas faire deux voyages en si peu de temps. On transfera de melme à ce jour là la feste de ceux de combs.ac.p. Raîthe, pour ne pas separenceux que Dieu avoit uni en tant de 119. manieres. C'est pourquoi la feste des uns & des autres est marquée le 14 de janvier dans les Ménées & les menologes des Grecs, & enfuite dans le martyrologe Romain, l'quoiqu'avec diverses fautes. p. 114-116.

Ammone raporte encore l'histoire de deux solitaires de Raïthe. [morts sans doute avant l'arrivée des barbares ; l'& cela est au p.106. moins certain de l'und'eux nommé Joseph ; qui estoit un homme p.101. "favant, & d'un grand discernement dans les choses de l'esprit, 'Il p.105.106.

afareshaje, en raporte des choses tout à fait extraordinaires,

L'autre solitaire nommé Moyse estoit du pays mesme, & de p.99. Pharan, Il avoit embrassé la solitude des l'enfance, & y vécut 73 ans, fans manger jamais de pain, fans autre nourriture que de p.100. l'eau & des dattes, & fans autre habit que des feuilles de palmier tissues ensemble. Il ne dormoit qu'aprés l'office de la nuit, 'Il r.100.101. tenoit toujours sa porte fermée durant le Caresme, sans y avoir aucune nourriture qu'une chopine d'eau & vingt dattes, qui fouvent se trouvoient encore entieres lorsqu'il ouvroit sa porte à Pasque.[Cela pourroit paroistre incroyable si nous n'avions l'exemple de S. Simeon Stylite.] Hors le Caresme, l'amour tout p. 00. particulier qu'il avoit pour le filence, n'empefchoit pas qu'il ne receuft avec joie & avec beaucoup de bonté ceux qui venoient luy demander quelques avis,

[Iln'est point étonnant qu'un homme d'une vertu si eminente,] 'fift un grand nombre de miracles, guerist beaucoup de malades, p.99. delivrast beaucoup de possedez, & obtinst generalement de Dieu comme Elie, tout ce qu'il luy demandoit. Obedien dont nous prote avons parlé fur un de ceux qu'il delivra du demon. Mais ce qui

Dddd ii

fut de plus remarquable, c'est que comme on l'amenoi au Saint durant le Carefine, [qui est le temps où il ne voyoit personne, ]]e demon le jetta par terre à une stade de la cellule du Saint, & le quitta aprés avoir proferé ce paroles y Quelle violence! [en 'ay » pas pu obliger ce vicillard de violer sa regle une seule heure. « Obedien s'en retourna gueri sans avoir vu seulement le Saint, sui article au assission que beaucou pd'autres d'embrasser la son vicillar de la compartición de

le fein de l'Eglife Catholique.

"Hôés originaire de Thebaïde, l'un de ceux qui furent tuez par les Blemmyes, efloit le difciple de ce Moyfe, & une image fidde tant de fes auffeitrez que de les autres versus. De forre que celui qui raportoit tout ceci à Ammone, avoue qu'ayant voulu d'abord dementer avec luy, il avoit effe obligé de le quitter, parcequ'une vie fi dure & fi auftere furpaffoit fes forces. Il ajoutoit qu'il auroit put dire d'util grandes choles, & mefme de plus grandes de chacun de ces folitaires qui demeuroient à Raithe, l'Cette folitude fe repeupla depuis, & a mefme do donné degrands hommes à l'Eglife,

comme on le voit dans l'histoire.]

'Ammone retourna depuis en Égypte, où laissant son ancienne demeure de Canope, il se retira auprés de Memphis dans une cellule fort petite, où il cérvit l'Instince dont nous avons fait labregé, & il la reslicio sans celle pour s'animer par l'exemple des souffrances & des combast de ces saints Martyrs. Il l'écrivit en egyptien: & un Prestre nommé Jean l'ayant vue chez un anacorete d'Egypte, la traduit en gree, en demandant à tous coux qui la liroient, de prier pour luy. [Nous avons plusieurs Ammones Egyptiens du messe temps que celui-ci: mais nous n'en voyons point dont nous pussilions dire avec quelque sondement que ce soit le messe.] Ainsi il vaut mieux avouer que nous ne le connoissons que par cet ouvrage.



P.131.

P.132.

9.118,130,



# ABBÉ DANS LA MESOPOTAMIE.



A INT Julien n'a pas seulement esté l'un des soz.1.3.c.14.9. plus celebres folitaires du territoire d'Edesse en stobléc. 14.p. Mesopotamie. Saint Jerome le met comme le 101, p. 1011.4. premier Pere & le plus illustre modele de l'état «Hier.ep.13.p. monastique aprés les Pauls & les Antoines, Et AChre n Esh. S, Chrysostome voulant donner à tout le peuple h.u.p.1036.d.e.

d'Antioche l'idée d'un vray philosophe & d'un parfait Chrétien, le choisit seul entretant degrands hommes qu'il avoit vus, ou qui pouvoient vivre encore. Tout le monde eut pour luy un respect extraordinaire; & le furnom de Sabbas ou venerable vieillard, Than, Pate, que les peuples de la Mesopotamie luy donnerent, en est encore \* 1.774.d. une marque.

'Ce respect venoit uniquement de sa vertu. Car c'estoit un Chry p. 10564. homme de la campagne, dont la naissance n'avoit rien que de bas & de moprifable. Il n'avoit aucune teinture des lettres : mais il estoit parfaitement habile dans la science du salut. Il choisit Thore.p.771.4 pour sa demeure une petite caverne fort humide, à l'entrée des 774.6. deserts de l'Osrhoene dans la Mesopotamie, où il peut s'estre retiré vers l'an 330,] puisqu'on disoit de luy vers 372, qu'il y avoit p.781.d. plus de quarante ans qu'il vivoit dans la solitude, sans avoir ce

femble jamais vu ni un village ni une femme, Là il imitoit dans un corps mortel la vie des Anges, [ou plutoft] hi[l.s.c.19.p.

'il vivoit dans une austerité si extraordinaire, qu'il sembloit (502.1.).c.14.p. n'avoir point de corps. 4 Theodoret qui nous a donné une longue 100.b. histoire de sa vie sur ce qu'il en avoit appris d'Acace de Berée, a Than.v.P.p. qui en estoit tres bien informé; cet illustre Evesque, dis-je, nous 284.2. assure qu'il mangeoit seulement une fois la semaine, & ne mangeoit que du pain de millet où estoit encore le son, avec du sel & un peu d'eau. [Cette vie si austere] le dessecha tellement, que son Lause. 1011.p. corps n'estoit qu'une peau collée sur ses os.[Dans la suite nean- 1944,a. moins]'il mangeoit quelques figues feches : mais deux"boiffeaux Thôrt.v.Pat.c. faisoient toutesa provision pour une année.

1.p.708.a.

'Toute'sa joie estoit d'estre avec Dieu, dont l'amour rem- p.773,b.c. Dddd iii

SAINT JULIEN SABBAS.

p.782.d.

plissoit entierement son cœur, & de chanter les pseaumes de David en entrant dans les mouvemens de ce Prophete, qui ne les a composez que pour enflammer nos cœurs de l'amour divin, 'Sa coutume estoit de prier à genoux, mais prosterné, & le visage contre terre.'Il songeoit uniquement à plaire à Dieu, & à luy offrir son ame comme une hostie pure & sans tache. Il negligeoit pour celatout le reste. Son esprit elevé au ciel nevoyoit rien de toutes les choses de la terre, & il souffroit avec joie tous les travaux d'une vie si dure. Ainsi comme il estoit toujours recueilli en Dieu,]'son exterieur paroissoit plutost triste[& grave,]quegay [& ouvert :]'ce qui n'empelchoit pas qu'il n'eust beaucoup de

p.774.d. p.775.2|778.d.

condescendance & d'indulgence pour les autres, 'Dieu recompensa sa vertu en luy donnant jusques à la mort

Lauf, c.tos.p. . Soz.1.1.c.14.p. 6 Thdrt. p.773.d. P-774.2

le don de guerir les maladies, & de chasser les demons par ses prieres. La reputation de sa vertu luy attira plusieurs disciples, mesme des pays eloignez :["& ce fut apparemment assez peu Nors. aprés qu'il se fut retiré dans la solitude. I'Il n'en eut que dix durant quelque temps, mais leur nombre augmenta enfuite jusques à cent; [& entre ceux là il y en eut de tres celebres, comme A stere, Agrippa, & Jacque de Perse: son monastere sut mesme une fource qui en produifit pluficurs autres par le moyen d'A stere.] 'Il apprenoit à ses disciples à "aimer son austerité, quoiqu'il ne la se. leur fist pas pratiquer avec la mesme rigueur, 'lls passoient la nuit tous ensemble dans la caverne qui luy servoit de demeure; & le jour ils s'en alloient dans le desert deux à deux, L'un des deux prosterné à genoux adoroit Dieu, pendant que l'autre chantoit debout quinze pfeaumes: aprés quoy celui-ci se metroit à genoux, & l'autrese levoit pour chanter. Ils continuoientainsi tour à tour depuis le marin jufqu'au foir, qu'ils se reposoient un peu, & puis

4775

ils revenoient tous à la caverne pour y chanter Vespres. 'Pour le Saint, il s'eloignoit quelquefois de quatre ou einq lieues, p.774.c,d[776.d. & passoit jusqu'à huit ou dix jours de suite entierement cloigné de tous les hommes, pour jouir avec plus de liberté de la vue de p.775.b.c. Dieu.'D'autres fois neanmoins il prenoit avec luy quelqu'un de fes principaux disciples, maisdont il ne vouloit estre suivi que de loin, pour ne pas interrompre sa contemplation. C'estoit ordid 776. nairement Jacque de Perfe, qui ayant un jour rencontré un grand dragon mort, força le Saint de luy avoner que c'estoit luy qui l'avoit tué par le signe de la Croix : mais le Saint luy défendit P.776.777.

d'en parler à qui que ce fust tant qu'il vivroit, Une autre fois ses larmes firent fortir du sable un fontaine pour conserver la vie à &c. Astere, qui estant encore jeune, & ayant plus de courage que de forces, l'avoit voulu suivre, quoyqu'il luy pust dire, dans une descs grandes retraites, durant les chaleur de l'été: & cette fontaine 2.777.6.

continua toujours depuis à couler,

'Ses miracles cuffent pu luy caufer quelque enflure, comme il p.776.b. le craignoit effectivement,[s'il n'eust esté fermement établidans l'humilité: | maisquelque grande & quelque honorée que fust sa d. vertu, il se croyoit indigne des moindres marques d'estime, & les rejettoit autant qu'il luy estoit possible. Astere son disciple qui parrace avoit fondéun monastere en Syrie, d'où il le venoit voir deux ou p.778.2. trois fois tous les ans, faifoit apporter la charge de trois ou quatre chevaux de figues seches pour les freres qui demeuroient avec le Saint, Mais il en apportoit luy mesme deux boisseaux, qui estoit ce que le Saint en pouvoit manger en un an, Julien l'ayant vu une fois arriver avec cette charge fur ses epaules, il fut si touché de la peine qu'il prenoit pour l'amour de luy, qu'il luy protesta qu'il n'en mangeroit point, ne voulant pas se nourrir de ses sueurs. Mais Astere protesta de son costé qu'il ne se dechargeroit point de ce fardeau s'il ne luy promettoit d'en manger; &"l'extreme tendresse qu'il avoit pour Astere, fit qu'il se hasta de le luy pro-

mettre, afin de le decharger plus promtement. 'Le desir de fuir la gloire, & d'eviter le concours de tant de p-778-779.

personnes que sa reputation attiroit à luy, luy sit entreprendre d'aller au mont Sinaï avec quelques uns deses disciples, qui portoient tout ce qu'il leur falloit pour vivre. Il fit ce chemin qui estoit de beaucoup de journées, sans entrer seulement dans aucun village. Ayant trouvé sur cette montagne une solitude telle qu'il desiroit, il y bastit une eglise, dit Theodoret, dont il sanctifia[par ses prieres]l'autel sacré; & aprés y avoir demeuré fort longtemps, il s'en retourna à sa retraite ordinaire.

\$ 118.

V. Julien [Nous ne repetons point ce que nous ayons marqué "autrepart,] l'apostat 5 'que Dieu luy sit connoistre la mort de Julien l'apostat dans le 2778-780/liss. mesme temps que ce prince sut tué à plus de vingt journées de 3.c.19.p.657. V.lesAriens son monastere. ["On a vu aussi sur l'histoire des Ariens,] que ces bisl.4.c.24.p.

heretiques qui osoient tout sous la protection de l'Empereur 999/v.Pat.c.1.p. Valens, ayant publié que le grand Julien estoit dans leurs sentimens, les Catholiques envoyerent Acade de Berée, mais qui n'estoit pas encore alors Evesque, le prier de venir à Antioche, [vers l'an 372,]pour détruire le mensonge & confondre les heretiques, comme Saint Antoine effoit venu autrefoisà Alexandrie pour un semblable sujet. Sa charité pour l'Eglise sit alors violence

SAINT JULIEN SABBAS.

v.P.c.s.c.78:.d. . Chry,in Epb. h. 11. p. 1016.d.c. & Thdrt, v.P.c.s. p.781.781.

584 SAIN I JULIEUR de folitude, Il entra dans les villes; ce qu'il n'avoit point fait depuis plus de quarante ans, & il y fut receu avec une plus grande affluence de peuples que ni les Generaux d'armées, ni les Princes melmes. Des le premier lieu habité où il logea, il preferva de la mort le fils unique d'une fainte femme, qui l'avoit voulu avoir pour hoste.

P.781.C.

'En arrivant à Antioche, il fut accablé d'une foule de personnes qui accouroient de toutes parts pour le voir, & pour estre soulagez dans leurs maux par ses prieres. Cependant Dieu permit qu'il fut attaqué luv mesme par une violente fievre. Mais comme les Catholiques craignoient que le peuple n'en fust troublé, il demanda à Dieu que si sa santé estoit de quelque utilité pour l'Eglise, il luy plust de la luy rendre. Il luy vint aussitost une grande sueur qui emporta la fievre; & aprés avoir obtenu de Dieu sa guerison, il en obtint encore celle d'un grand nombre d'autres malades,[Il ne s'estoit pas logé dans la ville, mais dans quelques cavernes au pié de la montagne, où l'on tenoit que S. Paul s'estoit autrefois caché; & de là il alla à l'affemblée des Orthodoxes, où le desir de le voir fit que toute la ville se trouva, & d'autant plus, equ'en y allant il avoit fait"un miracle insigne à la porte du palais. Il guerit se, encore ensuite le Comte d'Orient, & fit plusieurs autres miracles, aufquels les heretiques melmes estoient contraints de rendre un témoignage authentique.

e p.783.2/hif.la. C.14. P. 694. C. d v.P.c.s.p.783. 2,6,

c.

f hilp. 694.c. v.P.c.s.p.78;.1. b.c.d.

'Aprés avoir rendu à l'Eglife & à la verité le service qu'on avoit attendu de luy, il ne songea plus qu'à s'en retourner à sa caverne. Il passa en chemin par la ville de Cyr, où ayant exhorté le peuple de recourir à Dieu par le jefine, par la penitence, & par la priere, il"en obtint la mort d'un heretique tres dangereux, capable de V. les Ariens faire de grands maux à cette Eglife,'ll se rejoignit enfin à ses 5118. disciples, avec lesquels il vécut encore assez longtemps: Et puis

P-784.2. Chry.in Eph.h. \$1.P 1095.c. 2 0 1017.4.

Sa memoire estoit encore tres celebre & tres honorée à Antioche lorsque Saint Chrysostome y preschoit; 8% ce Saint se sert de la gloire qu'il y avoit acquife, pour montrer quelle sera celle que Dieu donnera dans le ciel à sesserviteurs, puisqu'il leur en donne une si grande sur la terre mesme, où il ne leur a promis que des afflictions & des peines, Baronius a mis sa feste le 14 de janvier dans le martyrologe Romain, & il semble croire l'avoir fait sur l'autorité des Grecs, On n'en trouve rien neanmoins ce jour là]

il passa avec joie à une vie plus heureuse,

Bar.14 Jan.g. Vit. P.p. 852.b. 217.

Menzyr.115 dans leurs livres; mais ils en font memoire le 18 d'octobre avec une longue leçon tirée de Theodoret s dont ils n'ont pas nean-

moins

SAINT JULIEN SABBAS, moins pris ce qu'ils disent, j'que la caverne du Saint estoit aubord pus

de l'Euphrate: [& je ne sçay melme si sa narration souffre qu'on le dise, Sozomene dit que S. Ephrem a écrit sa vie: ["mais c'est son.], 1.c.14.p.

V. Saint Enhrem note 7.

qu'il le confond avec un autre S. Julien.] Jacque, qui, comme nous avons dit, suivoit ordinairement S. Than, v. P.c. L. Julien, estoit un Persan d'une taille grande & avantageuse, mais p.775.b.c. dont les qualitez de l'ame surpassoient encore beaucoup celles du corps; & il eclata par toutes fortes de vertus tant durant la vie du Saint, que depuis sa mort. Luy & Agrippa estoient regardez c.49.795.c. comme les chefs de son troupeau: & on les obligea d'en estre les conducteurs, lorsque S. Julien eut quitté le monde, ou au moins on vouloit les y obliger, Mais aimant mieux obeir que commander, ils vinrent se rendre disciples de Saint Eusebe, qui avoit un p.794.795

grand monastere à Teledan dans le diocese d'Antioche.

'S, Eusebe en mourant, [vers l'an 402, ]établit Jacque pour son p.798.d. fuccesseur; mais jamais on ne put l'y faire resoudre; Et comme on ne vouloit pas aussi ceder à son humilité, il se retira en un autre endroit. Et il achevaainsisa vie, qui fut fort longue, avec la gloire d'avoir toujours preferé l'avantage de se laisser conduire, aux dangers qui se rencontrent dans la conduite des autres, On tient en p.775 c. qu'il mourut agé de 104 ans, aprés avoir rendu fa vertu celebre dans les monalteres de Syrie où il mourut, aussibien que dans ceux de la Mesopotamie. Theodoret dit que le grand Jacque luy c.6p.806.b. avoit appris un miracle d'un autre Saint, l'ayant appris luy melme chez S. Maron folitaire du diocese de Cyr. Mais c'est sans doute S. Jacque de Cyr disciple de S. Maron, quoiqu'il soit tres possible que celuide Perse ait vécu jusqu'à l'an 423, auquel Theodoret sut fait Evefque de Cyr.]

lacque ayant mieux aimé se retirer du monastere de Teledan c.4.p.781.799. que d'en accepter la conduite, on en chargea Agrippa son compagnon, qui s'en acquita selon toutes les regless de la piete, & qui mourut dans cette charge aprés l'avoir longtemps exercée, Il avoit beaucoup d'excellentes qualitez, mais particulierement une grande pureté de cœur, qui le rendant capable de contempler les beautez & les perfections de Dieu, l'embrasoit de telle forte de son amour, que son visage estoit toujours trempé de v, la note larmes. 'Il paroist qu'il est mort ["vers l'an 430, peu] avant que p-799.c.

furs. :ulebe Theodoret passast de la viesolitaire à l'episcopat, de Teledan. 'Astere pour qui S. Julien fit naistre une fontaine dans le desert, cap.777.a.b. 'estoit d'une naissance illustre, & elevé delicatement, ce qui luy p.776.c.

rendit le corps affez foible: mais son cœur estoit grand & gene-

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Ecce

SAINT JULIEN SABBAS,

reux. Il estoit encore fort jeune, lorsqu'il força Saint Julien de le &c. cd. laisser venir avec luy dans le desert, où il pensa mourir de soif. p.777.b. 'Et le Saint aprés avoir fait un miracle pour le desalterer, l'obli-

gea, [pour l'humilier,]de s'en retourner au monastere. Longtemps aprés, & peutestre vers l'an 355, lil établit un mo-

nastere pres du bourg de Gindare au diocese d'Antioche. On v.la note. ne dit point par quelle occasion, mais seulement que ce fur par la vocation de la grace, pour instruire comme il fit un grand nombre de personnes dans la pieté.'Acace depuis Evesque de Berée, dont le nom n'est["que trop]connu dans l'Eglise, fut le v.son titre.

plus celebre de ses disciples: '& lorsqu'il fut envoyé[vers l'an 372,] prier S. Julien devenir à Antioche, on luy recommanda de mener A stere avec luy: '& il le fit, [Il avoit apparemment formé luy mes-

me des ce temps là "un nouveau monastere vers Berée & Calcide, I toid. 'Celuide Gindare estoit à sept journées de la caverne de S. Julien; ce qui n'empeschoit pas, comme nous avons dit, qu'Astere n'allast visiter ce Saint souvent deux & trois fois par an,"& ne luy &c. portaft luy mesme sa provision de figues, tant il avoit d'amour &

a.c.d. de respect pour luy, & de courage pour surmonter la foiblesse p.776d[777.c] de son propre corps.]'Theodoret nous le represente toujours 780.d[781,2. comme un homme tres parfait, & tres celebre par sa pieté.

## 

# ABRAHAM,

SOLITAIRE, PRESTRE, ET CONFESSEUR:

FT MARIE PENITENTE,

SA NIECE.



E Saint dont nous parlons, est distingué de plu- Note 1. sieurs autres Saints, qui ont porté comme luy le nom du Patriarche & du pere de tous les Fideles, par l'honneur particulier qu'il a eu d'avoir pour historien'le grand S. Ephrem d'Edesse, j'qui non Nors s, seulement vivoit dans le mesme temps que luy, [c'est à dire durant le quatrieme siecle de l'Eglise,] mais qui se

248.5 L \$ 18.17.18.

c.d.

represente commeson ami particulier, qui le visitoit quelquesois, qui prenoit part à ses afflictions & à ses joies , qui unissoit ses larmes avec les fiennes.

C'est assez pour nous faire comprendre le merite de Saint Abraham, & ce n'est rien neanmoins en comparaison de l'idée que nous en donne fon histoire, l'unc des plus belles pieces de fon auteur, qui semble avoir pris plaisir à y repandre toutes les lumieres de son esprit eminent, & rout le seu de sa pieté. Il faut donc que ceux qui voudront connoistre nostre Saint, aillent consulter cette histoire, qui n'a pas esté moins estimée 'en nostre langue, que dans lesautres par lesquelles elle a passé : & comme elle est fort connue, nous nous contenterons d'en marquer ici la

fuite en abregé.

L'union de ce Saint avec S. Ephrem, nous fait croire qu'ilsont vécu dans le mesme pays, c'est à dire autour d'Edesse capitale de l'Ofrhoene dans la Mcfopotamic, Il naquit au plustard vers l'an 300, autant qu'on le peut juger par ce que nous dirons de la fuite de sa vie. ]'Il eut pour pere & pour mere des personnes fort riches 52, qui l'aimoient extraordinairement, mais qui ne songeoient qu'à l'avancer dans le siecle, pendant qu'il ne pensoit qu'à s'approcher de Dieu en frequentant l'eglife, en meditant ce qu'il y avoit entendu de l'Ecriture, & par d'autres exercices de pieté. Le respect de ses parens le força de ceder enfin aux frequentes instances qu'ils luy firent pour epouser une fille à qui ils l'avoient accorde des qu'il n'estoit qu'un enfant. Mais le sertieme jour des noces, ayant senti dans son cœur un vif rayon de la grace, il quitta fon epoule & la maifon defon pere, & alla se cacher plein de joie deur milles dans une cabane qu'il trouva vide à une petite lieue de la ville,

'On pretend que felon la coutume de ce temps là, les mariages ne 2.417. f. s'accomplissoient qu'aprés sept jours desolennité & de festins : desorte que S. Abraham peut avoir conservé sa virginité entiere,

& celle de son epouse,

'Ses parens le trouverent dans sa cabane 17 joursaprés: & Dieu F-74153. luy donna la force] de les faire consentir à l'y laisser en repos pleurer ses pechez, Il en mura mesme la porte, n'y laissant qu'une petite fenestre pour recevoir ce qu'on luy apportoit pour manger,[11 avoit 20 ans lorfqu'il fe retira ainfi dans la folitude, l'& il v perfe- p. 48.5 11.41. vera durant cinquante ans, c'est à dire jusqu'à ce que la mort l'en retira à l'age de 70, cinq ans au moins avant [l'an. 378, ]auquel 5 43.

1. Dans les Vies des Peres de M' d'Andilli, t. . p., 13.521. a, en y comprenant fans doute les quatre qu'il paila dans un bourg pour le converrir. E cee ij 588 SAINT ABRAHAM PRESTRE. S.Ephremmourut: [& c'est ce qui nous a fait mettre sa naissance vers l'an 100.]

\$ 1.74. 4 5 35. 6 5 1.74. c 5 4.41. 5 5.14.41.

514

"Il y vécut'dans une grande autherité, 'ne mangeant pas mel. «e. me de pain', dans les varlies, dans les tames, dans l'humilité, dans une charité, '& une douceur egale envers tout le monde, 'fans jamais changer durant eant d'années, fans se relâcher, fans s'ennuyer, ou plutoft fans se raflâtier jamais de la douceur de la pentience; regardanc chaque jour comme celui de fa mort. 'Il ne paffa jamais un feul jour fans verfre des larmes; '& jamais au contraire onne le vit se laisser aller nodme à un souris. Au milieu d'une vie fa dure & s'a uditer, al conferva coujours un vi-fage frais, un air agreable, & un corps qui ne manquoir point de force ni de vigueur, parceque la grace de Dieu qui le foutemoit, suppleoit au defaut de la parter de l'une qui le foutemoit, fuppleoit au defaut de la nourri une. Il semble qu'il y ait et aussi

quelque espece de miracle dans la durée de ses habits.

'Dieu recompensas plus avantageusement se par la lu-

5 3.4. 5 4. p.417-£. miere, la fagelfe, & l'intelligence que la grace luy donna; de forte que fa reputation fe repundant de toutes parts /on accouroir à luy de tous coffez pour profiter de fes difcours. Toutes fes richelfes confliobien en manteau, une tunique de poil de "»». Chevre, un petit plat pour manger, '& une natte de jone pour fe coucher. Car il ne travailloit à rien tant qui à degager fon cœur & fon déprit de toutes les chofes temporelles , pour l'appliquer à la priere, & & pleurer fes pechec. «Ceft pourquoi fon pere & fa

p-741.54. 56.7. d54.

la priere, '& à pleurer se pechez, "C'est pourquoi son per & sa mere estant morts, "dix ans après qu'il les cut quittez, il pria un vers tau ami de distribuer aux pauvres les grands biens qu'ils luy avoient "A laisse, sans s'en embarasser davantage.

'Il restoit encore quelque chose de cette distribution, lorsque

5 8. 5 5. p. 4;7.f. p. 7-741.5 5.

l'obetifance l'obligeà dequitter faret-ajte pour aller travaille à la conversiond'un grand village du d'Occie où il vivist, dont tous les habitans éthoient payens, & si attachez à l'eurs siperfittions, que jamais ils n'avoient voulu ecouter ni divers l'refretres & Diacres que l'Evelque y avoi établis, 'ni un grand nombre de folitaires qui avoient entrepris pulseurs fois d'y travailler, lis perfectuoient melme fictuellement ecux qui leur venoient prefcher la fop, qu'ils avoient toujours els étoliges de se retirer fans rien faire: 'L'Evelque (d'Edell'e) extremement affligé de leur dureté, propola d'y envoyer Abraham, comme le plus grand serviteur de Dieu qu'il consult, & le plus capable de les convertir par la charité & par la pairence. Tous se Eccle faithques entre-

rent dans son sentiment, Ils vinrent tous ensemble à la cellule

5 6.

du Saint, & aprés'une longue resistance, ils forcerent entit lon 567. humilité, l'emmenerent à la ville, où l'Evesque avec bien de 57. Nors: la joie l'ordonna ["Prestre,] & l'envoya travailler à l'ouvrage du

Seigneur.

&cc.

'Îl le fit [autant]en priant Dieu pour ce peuple, dont la dureté se. mesme le touchoit de compassion, [qu'en leur preschanela verité.] Il employa ce qui luy restoit de son bien à y bastir promtement une eglife, fort belle & fort ornée; de forte que les habitans so. venoient tous les jours la voir par curiofité: & aprés qu'elle 5 8/P.417.f. fur achevée, il l'offrit à Dieu parses prieres, en le conjurant d'y vouloir bientost rassembler ces infideles, [qui apparemment n'avoient ofé l'empescher de la bastir, parcequ'il estoit appuyé de l'autorité des magistrats, & peutestre par un rescrit de l'Empereur mesme, obtenu par l'Eyesque, Car selon la suite de son histoire, il paroist qu'il fut envoyé à ce village sous le regne de Constantin, entrel'an 330 & l'an 334.]

Jusque là il avoit souvent passé au milieu des idoles, dont le punt. villageestoit plein, ]en se contentant de gemir & de pleurer devant Dieu, fans dire mesme une parole. Mais alors animé d'un nouveau zele, l'enfortant de l'eglise, il alla briser (toutes) les ido- p.743-52. les du bourg, & renverser leurs autels, [autorisé par le mouve-

v.Constan- ment de l'Esprit de Dieu, autant que par les loix que le grand

tias state Constantin avoit déja publiées. Ces peuples furieux se jetterent fur luy, le fouetterent, & le chasserent de leur bourg.'Il y revint auflitost,"& s'en alla prier & pleurer pour eux à l'eglise. Ils furent tout étonnez de l'y trouver le lendemain, & il prit cette occasion pour leur parler; mais au lieu de l'ecouter, ils le battirent cruellement, &'le trainerent par les piez avec une 9-417-£

corde jusque hors du bourg, où aprés l'avoir accablé de coups de pierres, & le croyant expiré, ils le laisserent quasifans vie, Ainfi p.741 f.5 10. ils furent étrangement furpris, "lorsque le lendemain ils le virent encore dans l'eglife, qui chantoit les louanges de Dieu tout debout : & cependant leur étonnement se changeant en fureur, ils

le traiterent encore comme ils avoient fait la veille,

'Il passa trois ans de la sorte, dans une suite perpetuelle de s m fouffrances & de douleurs. Mais quoiqu'on le battift, qu'on l'outrageast, qu'on le trainast par les piez, qu'on luy fist endurer la faim & la soif; au milieu de tant de maux, il paroissoit comme un diamant, sans s'ebranler jamais, sans avoir aucun mouvement de colere ou d'aversion pour ceux qui luy faisoient tant de maux.

t, Celan'ch joint dans le gree, mais il y doit effec, comme on le voit par la fin du 5 10, 0,743,6.

Ecce iii

Aucontraire, plus ils le maltraitoient, plus il les aimoit: au milieu de leurs railleries & de leurs infultes, il ne ceffoit point de les exhorter & de les instruire avec toutes les marques de la charité

la plus tendre.

§ 13,

\$ 14.

\$ 14.

5 15.

5 15

5 16.

\$ 17.

Enfin Dieu exauça ses prieres & ses souffrances; & le jour de fa misericorde estant arrivé, l'ces infideles amassez tous ensemble [par quelque occasion,]commencerent à se témoigner les uns aux autres l'admiration où ils estoient de la patience & de la charité du Saint; & qu'affurément il falloit que ce qu'il leur prefchoit fust bien veritable; "& qu'ils ne pouvoient mieux faire que se, d'obeir à Dieu qui leur parloit par sa bouche. Sur cela, ils s'en allerent en foule à l'eglife, où le Saint voyant qu'ils venoient pour renoncer à leur erreur, les receut avec toute la joie dont son ame estoit capable. Il les instruisst sur'le mystere de la Trinité con-ace, fubstantielle, [& sur les autres points de la foy, ] & les battiza

ensuite jusqu'au nombre de mille personnes,

'Il passa encore un an entier avec eux, "les instruisant jour & &c. nuit pour les fortifier dans la pieré. Mais quelque amour qu'il eust pour eux, la crainte d'estre obligé de changer sa maniere de vie, ce qu'il n'avoit point fait au milieu de tous les maux qu'il avoit soufferts, & de se trouver embarassé dans les soins de la terre, fit que les jugeant affez affermis dans la foy & la charité, il se retira la nuit, aprés les avoir encore recommandez à Dieu par une priere tres ardente, & avoir beni le village par trois signes de Croix. On peut juger de la douleur où fut ce peuple, lorsqu'on ne le vit plus le lendemain, & que ceux qui l'allerent chercher partout, ne purent avoir de ses nouvelles. Ils eurent recours à l'Evelque, qui l'avant aussi fait chercher inutilement, vint avec tout son Clergé consoler ces nouveaux Fideles, & il en choisit quelques uns qu'il sit Lecteurs, Diacres, & Prestres,'Le Saint quand il le sceut, en benit Dieu, & s'en retourna alors à son ancienne demeure, où il s'enferma comme auparavant : & ses

brebis y venoient pour recevoir de luy les paroles de la vie. 'Le diable irrité des avantages qu'il venoit de remporter fur luy,"l'attaqua plusieurs fois visiblement : mais il fut toujours re- &c. poussé par l'humilité & la confiance qu'Abraham avoit en Dieu, Tans avoir pu seulement luy faire peur : & le Saint sans s'amuser à luy, ne songeoit qu'à s'avancer de plus en plus dans la vertu. Quand il apprenoit que quelqu'un marchoit avec ardeur dans le chemin de la pieté, ou qu'un autre offensoit Dieu par ses crimes, il ne manquoit point de demander dans ses prieres la perseve-

rance pour l'un, & la grace du falut pour l'autre.

vers 118.

vers 358.

VCTS 160.

voir vuepar la teneltre en venant fouvent voir le Saint. Ve eri
pp.

me la jetta dans le desepoir s'& au lieu d'avouer la faute à son sis,

oncle, pour se relever & embrasser la penitence, elle ne songea su,

qu'à le fuir, & s'en alla dans une ville, où elle s'abandonna en-

tierement au peché'durant deux ans,

Le Saint ayant remarqué que depuis deux jours il ne l'enten530.

doit point chanter des pleaumes, comme elle avoit accoutumé 54. de faire avec luy, il l'appella pour luy en demander la cause: & 530. comme elle ne répondit point, il jugea auflitost que le dragon l'avoit englourie, selon un songe qu'il en avoit eu ell pleura & 129. pria sans cesse pour elle Mais au bout de deux ans, ayant scu d's 10.31. le lieu & l'état deplorable où elle estoit, il prit un cheval, & un habit de foldat, avec un grand chapeau qui luy couvroit le vifage, & il s'en alla à l'hostellerie où elle logeoit, Il dit qu'il venoit 534 exprés pour elle, se sit apprester un grand souper: & lorsqu'enfin il se trouva seul avec sa niece, il se fit connoistre à elle. Elle se sit. trouva dans une surprise & une confusion étrange, Mais le Saint \$17.98 p.443.6. luy témoigna tant de bonté, & l'assura tellement de la misericordede Dieu, à qui il luy promit de fatisfaire pour elle avec S. Ephrem, qu'enfin elle reprit courage, & se resolut de s'en revenir 339. avec luy, pour achever le reste de ses jours dans la penitence. Il luy fit laisser là tout ce qu'elle avoit d'argent & de hardes, comme le tenant du demon qui l'avoit trompée ; & la fit monter sur son cheval, qu'il conduifoit à pié.

[Nous ne rouchons qu'en un mot]'une histoire si edifiante & 54. fi admirable, 'qu'on peut dire estre l'action la plus sainte & la P.444.£ plus grande que S. Abraham air jamais faite, [Il faut estre un S.

r. On pourroit aussi l'entendre de son age, comm: sont les menologes des Greess [En ce cas, on ne l'aura Poll, p. 44. 11Men, amenée à S. Abraham que vers l'an 144, de le Saint pourra n'estre resuré qu'alors dans la soitende.]

Ephrem pour en marquer le detail, & y faire les reflexions qu'elle merite, aussibien que pour representer]'avec quelle ar-. \$1747.540.43. deur cette heureuse pecheresse embrassa la penitence, & la pratiqua durant les 15 ans qu'elle vécut encore depuis, dix ans jusque ven \$ 41.44 ayec fon oncle, & cinq depuis la mort de ce Saint, Dieu voulut 375 \$ 40. mesme luy accorder une marque qu'il agreoit sa penitence, en

luy donnant la grace de guerir les maladies, au bout de trois Nora 4. Vit. P. I. I. P. 472. ans qu'elle y fut entrée : Et tout le peuple venoit avec foy luy demander ses prieres. On assure qu'à l'heure de sa mort, il parut fur son visage une splendeur qui sit glorisser le Seigneur à tous ceux qui estoient presens.

'S. Abraham passa cesdix dernieres années de sa vie, en glori-Boll.te.mars.p. 746.5 41. fiant Dieu de luy avoir donné cette confolation dans sa vieillesse. £ 41. Il mourut enfin'agé de 70 ans, sortant de ce monde comme un vers 370. chrevreuil qui s'echape des pieges qu'on luy a tendus, avec un

visage si plein de joie & de beauté, qu'il paroissoit bien que les 5 24. Anges estoient venus recevoir son ame. Presque toute la ville F-444.4. [d'Edesse]voulut estre presente à son enterrement; chacun se pressa avec devotion pour s'approcher de ce corps si chaste [& si faint, ]& pour emporter ce qu'il pouvoit de ses habits, comme la benediction de sa maison: & on assure que tous les malades qui le toucherent furent gueris à l'heure melme.

P.434.5 4.

'Les Grecs font la feste de S. Abraham & de Ste Marie sa niece , Mcn. p. 162-169. le 19 d'octobre, auquel ilsen font leur principal office, conjointement avec celui de S'Anastasie: & l'on croit que cet office a Boll, 16, mars, p. 41456.7. esté composé par un Saint Joseph qui vivoit au IX, siccle, Les 456 Cophtes font aussi de S, Abraham le dernier du mois Babaijou Pauphi, c'està dire vers le 27 d'octobre. l'Les Latins ne l'honorent 5 14 que depuis peu, tantost le 29 d'octobre avec les Grecs, tantost le 16 de mars, auquel Baronius l'a mis dans le marryrologe Romain. Et eux & les Grecs le nomment quelquefois feul, & quelquefois · avec fa niece.

Quoique S. Ephrem nous donne une si grande idée des vertus de S. Abraham dans l'histoire de sa vie, l'il avoit neanmoins fait P-748.5 b un ouvrage exprés pour nous les representer. [Mais nous ne l'avons point aujourd'hui.]

S. MOYSE.



# SAINT MOYSE, SOLITAIRE,

#### ET PREMIER EVESQUE DES SARRAZINS.



OBLIGATION de faire entendre l'histoire de S. Moyfe, nous engage à parler de la conversion des Sarrazins. Nous y joindrons aussi une partie de ceque les anciens disent de plus memorable de ces peuples devenus si celebres depuis le

VII. siecle par la superstition de Mahomet, qu'ils embrailerent alors les premiers, & par les grandes conquestes

qu'ils ont faites dans l'Orient & dans l'Occident.] 'Les Sarrazins habitoient dans le IV, fiecle en divers endroits Boll,7.feb. 9.41.

de l'Arabie, qu'Ammien femble leur attribuer toute entiere: b. b& on voit en effet que ce nom qui d'abord estoit propre à une fapra, feule nation d'entre les Arabes, s'est ensuite étendu à toutes les autres, qui ne laissoient pas de conserver encore chacune leur nom particulier. [On voit ce me semble par les anciens historiens, qu'ils s'étendoient encore beaucoup dans les deserts de la Mesopotamie & de la Syrie, l'Ammien remarque qu'on les avoit Amm.1,12.7. autrefois appellez Scenites, peutefre parceque courant toujours la campagne, ils n'avoient point d'autre demeure que "leurs p.41. tentes.'Ce font les mesmes qu'on appelle aussi Ismaelites, du soz.1.6.c.18.p. nom d'Ismael fils d'Abraham & d'Agar dont ils tiroient leur 7:0.d. origine: d'où vient qu'on les appelloit aussi Agareniens, com- Hier, in Ez. 155. me on le voit dans les pleaumes, Joseph dit auffi que les Arabes 4/4.d. font descendus d'Ismael. Divers anciens disent qu'ayant honte 11, de cette origine, & voulant faire croire qu'ils ne descendoient efficient (attention). pas de la servante, mais de Sara, qu'ils prirent le nom de Sarrap. 67-blin Et.16,
p. 167-blin Et.16,
p. 16 zins, Neanmoins les savans de ces derniers temps, aiment mieux (18.P.700.701. croire qu'on leur a donné ce nom, parceque Sarak en arabe f Soran parte. fignifie volcur.

'Ils le portoient des le temps de Pline & de Ptolemée qui les Bolts 1.7.41 ont connus fous ce nom, #11s firent parler d'eux du temps de M. Amm.n.p.11. Aurele, & ils battirent les Romains sous luy ou sous Commode 5 Ammilia p. Ffff

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

P.77.2

SAINT MOYSE.'

a Cyr,cat,6.p. 57.4

fon fils, 'S. Denys d'Alexandrie parle des courses que les Sarrazins faisoient vers l'an 250. Scythien le premier auteur des folies des Manichéens, eftoit Sarrazin, [Ils eftoient divifez en plusieurs nations : chacuneavoit son prince, à qui on donne ordinairement le titre de Phylarque, comme qui diroit chef de nation ou de tribu : & ils se donnoient les uns aux Romains, les autres aux Perfes, selon qu'on leur faisoit un meilleur parti. l'Nous ne parlons point de leurs mœurs plus que barbares, dont on peut

voir la description dans Ammien,

Soz.1.6.c.18.p. 'Pour leur religion, la longueur du temps & le commerce des 701.4.b.

nations voifines, leur fit peu à peu oublier & leur origine & les

traditions qu'ils avoient receues d'Abraham, Ils adorerent les idoles aussibien que les autres peuples.'Ils estoient principale-Hieray, Hillo. ment attachez au culte de l'étoile de Venus. Hors cette supersti-

tion, on pouvoit dire qu'ils n'avoient point de religion, ni de Boll.7.fcb.5 3.p. sentiment pour quelque divinité que ce fust, bd'où vient que Saint 6 Cyr,cat,6.p.

Cyrille de Jerufalem dit que Scythien n'avoit rien de commun 17.4. Hier, in Hier, o. ni avec les Chrétiens, ni avec les Juifs. Ils conserverent neanpa87.d. moins la circoncision, l'usage de ne point manger de cochon, ('ce que Saint Jerome semble attribuer à la rareté de cet animal en leur pays,)4& beaucoup d'autres choses qui leur estoient com-

e Soz.p.701.2. Hier in Joy .... P.74.d. d Soz.p.701,2.

> dans la suite des temps, & qui leur fit reconnoistre qu'ils venoient tous d'Abraham, estoit cause que plusieurs d'entre eux, observoient les ceremonies Judaïques.

'Il y en eut aussi qui par la communication qu'ils avoient avec les Prestres & les sositaires d'alentour, & touchez par la sainteté de lenr vie, & par leurs miracles, embrasserent la religion Chré-Hier.v.Hil,p. tienne peu de temps avant l'empire de Valens, Saint Hilarion qui

247.2 Soz.p.701.d.

avoit formé un monastere auprés de Gaza, fut un de ceux qui y contribua de cette forte. Il en guerit plusieurs qui estoient possedez ; & il en convertit un grand nombre dans une ville nommée Eluse, dont ils ne luy permirent point de sortir qu'aprés qu'il leur eut tracé la place d'une eglife. Sozomene raporte la conversion d'un de leurs princes nommé Zocome, qui fut suivie de celle de tous ses sujets, parcequ'un faint moine suy avoit obtenu

munes avec les Juifs. La frequentation qu'ils eurent avec eux

de Dieu un enfaut.

'Un solitaire de Raïthe nommé Moyse, sit aussi par ses miracles, que presque tous les habitans du canton qui borne le desert Hier loc has p. de Pharan, habité par les Ismaelites ou Sarrazins, embrasserent f Combf.act.p. la foy Chrétienne. Il convertit mesme le Prince des Ismaelites 144.127.128.

de Pharan nommé Obedien, en le delivrant du demon; & ce p.101. prince fe fit battizer avec beaucoup d'autres de sa nation,

'Ils n'eurent neanmoins aucun Evelque avant S. Moyle dont Soz, p.700.2, nous parlonsici, que Mavie ou Mauvie demanda pour terminer la guerre qu'elle avoit avec les Romains, 'Elle effoit femme d'un p.695. prince allié de l'Empire, [& ce peut estre] celui qui avoit traité Themi.or.11,p. avec Valens en 372, "La mort de ce prince qui arriva apparem- 149.190. ment des 373, rompit le traité, forma une guerre, dont Rufin, Ruflaces, Theodoret, & Socrate, parlent, Mais Sozomene la particularife 180/Thom.l.s.c. plus que les autres. Il nous suffit dedire que Mavie la soutint sort, la so avec beaucoup de cœur, & mesme avec tant d'avantage, que 259 les Romains furent obligez de demander la paix, sfoit à cause 501.142.12.24.4 de la guerre qu'ils craignoient toujours du costé des Perses, foit d'Austrated

à cause de la revolte des Gots & des ravages qu'ils firent dans la Soz.p.700. V. la note. Thrace en 377. Car'la guerre des Sarrazins finit au plustard cette année là.

'Mavie leur reine avoit déja receu la lumiere de la connoif- Thân,1.4.5,20, fance de Dieu. Quelques uns pretendent qu'elle estoit Romaine Paris. d'origine aussibien que Chrétienne; mais qu'ayant este prise dans la guerre, le Roy des Sarrazins l'avoit cpousée à cause de ses excellentes qualitez. Elle confentit donc à la paix que Valens luy Ruf. p. 180 Soz. demandoit, pourvu qu'on luy accordait Moyle pour Evelque de P700.a|Sott.p. fa nation C'estoit un solitaire Sarrazin de naissance, qui de- socre, ang.b. meuroit dans les deserts voisins des pays de cette reine, entre Ras, not. l'Egypte & la Palettine, où ses merites, ses vertus, sa foy, & les Thâte 1495, a. miracles extraordinaires que Dieu operoit par luy, l'avoient Rufp.180|Soct. rendu tres celebre. On pourroit croire que c'est celui, qui , comme nous avons dit, avoit converti Obedien, qui avoit passe 73 ans 2-101. dans la solitude d'Elimou Raïthe, & dont on rapporte des choses merveilleuses, [Mais il paroist ou qu'il fut tué avec les autres solitaires vers 373, ou qu'il estoit mort des auparavant.]

'Les Generaux Romains n'eurent pas de peine à accepter la sorte auce condition que Mavie leur demandoit. Et Valens à qui ils en soz, 1700, b. donnerent avis ,'leur commanda de l'executer promtement ,1& Rnf.p.sto. de mener Moyle à Alexandrie, "felon la coutume, "parceque l'Indra, les, a. c'estoit la ville la plus proche pour y recevoir l'ordination cpif. "Rut, p. 1841, 2491, a. Thur, 2491, a. copale, 'Il fut donc pris & amené à Alexandrie, pour y estre sa- Rus, p. 180, V.IcsAriens cre par Luce, ["qui s'y estoit empare du throne episcopal en 373, après la mort de Saint Athanase, & qui y commettoit d'horribles

5 123-116. cruautez contre tous ceux qui ne vouloient pas estre Ariens comme luy.]

Ffff ii

SAINT MOYSE.

Ruf.p.180 Thart. p. 695-2596 'Aussitost donc que Moyse le vit venir pour faire la ceremonie, il luy dit en presence de tout le peuple & des Generaux qui hastoient cette ordination : l'avoue que je suis indigne d'un ministere si fublime; mais si l'ordre de la providence veut que j'y « sois appellé, quelque indigne que j'en sois, je prens le Dicu du « ciel & de la terre à témoin, que Luce ne mettra point fur moy » des mains teintes & fouillées du fang des Saints. 'Les prieres d'un «

Thdrt.p.695.b. Ruf,1.1,c,6.p.

tel homme font incapables d'attirer la grace du S. Esprit. 'Luce ne put souffrir un affront si grand & si public. Il dit à

Moyfe qu'il ne devoit pas condanner si facilement une personne dont il ignoroit la croyance: Que si on luy en avoit fait de mauvais raports, il estoit prest de luy faire à l'heure mesme une declaration de sa foy, & qu'assurément il s'en fieroit plutost à ce qu'il auroit entendu luy mesme, qu'à ce que d'autres luy en auroient dit. Mais le Saint fans l'ecouter davantage : Cessez, Luce, « luy repartit-il, cessez de pretendre me tromper comme les autres « par tous vos deguisemens. Je sçay fort bien quelle est vostre « croyance. Les serviteurs de Dieu condannez aux mines, les « Evelques exilez, les Prestres, les Diacres, ou releguez en des « lieux où l'on ne connoist point J.C, ou exposez aux bestes, ou « confumez par le feu, en sont des preuves manifestes. Croirons- « nous plutoit à des paroles, qu'à ce que nous voyons de nos yeux ? « Pour moy je fuis asturé que ceux qui croient, comme ils doivent, « en J.C, ne commettent point ces cruautez. Theodoret & Socrate « p.691.b|Socral-4. raportent le mesmediscours, mais changé dans les termes & dans la maniere.

Thdrt.1.4.c.10. c.16.p.151.c,d.

Thdrt.1, 4.c. 20. p.695c. Ruf.1,2,c.6,p.

Thatt.p.695.C. 254.2.

'Luce l'entendit avec un étrange depit ; & sa fureur l'eust aisément porté à tuer le Saint, si l'on n'eust eu peur de rallumer la guerre des Sarrazins, De forte qu'il fut force avec une extreme honte par la necessité des affaires de l'Etat, de consentir qu'il fust sacré par les Evesques que luy mesme avoit exilez, comme Soct.).4.c.,6.p. Moyfe l'avoit demandé: Les officiers Romains le menerent pour cela à la montagne, dit Socrate, [Je ne sçay si c'est la ville de Diocefarée en Palestine, où Luce avoit fait bannir onze Everques d'Egypte, ou quelque lieu plus proche où l'on en eust relegué d'autres.]

Ruf.p. 180. Soz.p.700.dl Thoha. p. 51.2. Thdrt.1.4.c.20. P.695.C.

'Aprés avoir ainsi esté sacré[par les Confesseurs,]on l'envoya aux Sarrazins qui l'avoient demandé,'Il ne trouva parmi eux que fort peu de Chrétiens : mais il en convertit un grand nombre, 'qu'il amenoit à la connoissance de la verité par ses instructions & ses miracles. Il conserva toujours la pureté de la soy & de la communion Catholique. Il maintint cette nation farouche en paix avec les Romains. Ufuard, Adon, Notker, & plusieurs Boll.7.feb.p.46. autres anciens martyrologes, marquent sa feste le settieme de 513. ferrier.

'On trouve un Eustathe Evesque des Sarrazins dans la seconde e 1/Conce.4.p. Thenicie, qui affifta au Concile de Calcedoine, & qui fouscrivit l'epiftre synodique que les Prelats de sa province écrivirent en 458 à l'Empereur Leon, pour la défense de ce Concile. Je ne sçay s'il auroit esté l'un des successeurs de Saint Moyse. Car pour Pierre, Auxilaüs, & Jean, aussi Evesques des Sarrazins de Parembole,]'& dont le dernier affista aussi au Concile de Calcedoine, conc.p.t. [ils estoient Evesques d'une autre colonie de Sarrazins, convertis par S. Euthyme, qui leur fit ordonner Pierre leur premier Evelque, comme on le peut voir amplement dans la vie de ce Saint, Cottigue, \*Mavie demeura tou jours unie avec les Romains, depuis qu'elle \$100. en eut obtenu un Evelque; & elle envoya du secours à Valens 1,50,1,0,160. contre les Gots[en 378,]'dont il fe servit tres avantageusement. Zoll.4.P.74E. 'Elle maria mesme sa fille à Victor General des Romains, ["illustre soc. 1.4.e. 16.p. par son zele pour la foy Catholique, aussibien que pour ses gran- 154.2.

des dignitez.

Nous aurions pu joindre à l'histoire du premier Evesque des ViesSaints Sarrazins, un abregé de celle de quelques Martyrs, dont la plus-Paul, l'air part estoient apparemment de cette nation, & qui paroissent avoir esté tuez dans la guerre mesme que Mavie sit à Valens vers l'an 173, foit qu'elle ne fust pas encore Chrétienne, soit qu'elle ne pust pas empescher les desordres de seu gents qui ne l'estoient pas, soit que d'autres Sarrazins fussent joints avec ses sujets dans la melme guerre. Mais nous avons cru qu'il valoit mieux faire un titre particulier de ces Saints, pour traiter avec plus de liberté & d'étenduece qui les regarde.]



Ffff iii

# S. HOR OU OR,

## SOLITAIRE DE NITRIE

Lauf.c.g.p.gtt. Vit.P.1.6.c.3.5 7.p.653.1 '
a Cottl.g.t.1.p. 672b.



NTRE les anciens solitaires de Nitrie, Pallade parle ayantageusement de l'Abbé Or ou Hor. Mais il avoit demeuré en Sceté avant l'an 356, & avoit deflors sans doute beaucoup de reputation , puisqu'on s'étonnoit comment Sisoi avoit

P.9:1.1. a|Vit. P.1.6.c.s. \$ 7-2-613.2.

P.710.711.

quitté Sceté où il vivoit avec luy, pour aller demeurer sur la montagne de S. Antoine, Pallade le qualifie simplement Ascete, mais il dit que c'estoit un homme admirable, & qui selon le témoignage de tous les freres, avoit beaucoup de vertu, 'On assuroit particulierement qu'il n'avoit jamais dit un mensonge, jamais fait un serment, jamais prononcé une malediction contre personne, & mesmen'avoit jamais parlésans necessi-

Cotel,g.p.703b. té, Et il disoit quelquefois à son disciple l'aul, Prenez garde de « n'apporter jamais en cette cellule aucune parole de dehors,

'On remarque de luy & d'un autre solitaire nommé Theodore, que leur vertu estoit établie sur des fondemens tres solides ; & p.709.a.b[815.a] Vit. P.app.5 47. que quoy qu'il arrivast, ils en rendoient graces à Dieu. Travaillant ensemble à faire une nouvelle cellule, dont ils couvroient déja le toit avec du mortier, ils se dirent l'un à l'autre; Mais si « Dieu nous visitoit presentement, [& nous appelloit à luy, que « ferions nous? Sur cela ilssemirent tous deux a pleurer, & se retirerent dans leurs cellules, sans achever sculement l'ouvrage qu'ils avoient commencé.

Cotel.g.t.i.p. 642,b. 6 p.711,2.

P.998.

Entre toutes les vertus de l'Abbé Hor, on marque particulierement qu'il excelloit en humilité, bAussi il avoit pour principe que la couronned'un moine est l'humilité, & que pour la conferver lorsque nous nous sentons tentez par la vanité, nous n'avons qu'à sonder le fond de nostre conscience, & nous demander si nous avons accompli tous les commandemens, si nous aimons nos ennemis, en sorte que nous sentions de la douleur des pertes qui leur arrivent, si nous nous regardons comme des serviteurs inutiles, & plus grands pecheurs que tous les autres.[11 faut peu de lumière & d'humilité, pour reconnoistre que nous ne fommes pas arrivez à certe vertu : ] & si nous croyons y estre arri» vez, assurons nous, disoit-il, que cette pensée est capable de ruine; » entierement nostre falut.

'II n'avoit garde aufi d'approuver qu'on pust s'elever audessis s d'un autre, comme plus sobre ou plus austere. Mettez vous, disoit-" il, audessous de luy, par la grace de J E 5 U 5 C H R I 5 T, dans un

" esprit de pauvreté & d'une charité sincere, depeur que vous ne si succombiez à l'esprit de vanité, & que vous ne perdiez tous vos

" travaux. Que celui qui paroist debout craigne de tomber, & soyez " toujours assaisonnéen J. C, du sels d'une sagesse prudente & hum-

" toujoursaliationnéen J.C., du fell d'une lagelle prudente & hum-» ble.] L'Abbé Sifoï[qui devint d'epuis fort celebre par fa pieté,] p.710.e., » le priant de luy dire un mot d'inftruction: jil luy répondit; Avez

"vous quelque croyance en moy? Affurément, dit Sifoï: Allez
"donc, repartit le Saint, & faites ce que vous m'avez vu faire.
Sifoï le pria de s'expliquer un peu davantage: & alors il luy dit;

» Vous voyez que felon le jugement que je fais de moy, je suis

" audessous de tous les hommes.

'Comme il favoit qu'on perd beaucoup quand on est loué & FTLE.
honoré plus qu'on ne merite, & qu'au contraire celui dont la
vertu n'aura point esté honorée des hommes, sera honoré du
Dicu, l'istrovit cout cequi pouvoit le relever aux yeax des hommes, l'Le Comte Longin celebre par sa piecé & par ses grandes p-TRALA,
aumossines, le rencontrant dans le quarterio di Hor demeuroit, il
souhaita de le voir, & pria unautre solitaire de l'ymener. Celui-ci
en parla au Saint, luy relevant la vertu du Comter. Surquoi Hor
» répondit; A ssur, l'un servant la vertu du Comter. Surquoi Hor
» répondit; passe qu'il ne pre» cende pas passe ce cortent, n'in mevenit voir.

'Dans toutes les peines qu'on peut avoir les uns à l'égard des p.711.be. autres, ]il ne vouloit point qu'on en accusast jamais d'autres que

" foy mesme & ses pechez: Et quand nous croyons, distit-il, que p.710.3.

» noître frere a tort, no doutons pas qu'îl ne croite la métine chofe de nous, fainin ne pretendons pas nous accorder en nous qu'îl-ifant, mais en nous condannant chacun de noître coîté; l'Pour la Friamedifance, il la regardoit comme la mort de l'ame, C'eft pour quoi s'il arrivoit qu'on dift quelque parole contre un autre, il vouloit que des que le remors de noître confecience nous en avoit vouloit que des que le remors de noître confecience nous en avoit

z.....fultus diverja fequencións efe Nil moror, precil n'y a rien de ce que dit Rufin, non plus que dans l'ancienne traduction, ni dans le paradis d'Heraclide. Et aussi quoiqu'ils aient vécu dans le mesme temps, il y a bien de la difference entre un solitaire particulier de Nitrie, (car il ne paroist pas que celui dont parle Pallade fust autre chose, & un Abbe superieur d'un fort grand nombre de moines dans la Thebaïde. Rufin parle 14,629,457. amplement de cet Abbé, & avec des eloges magnifiques. Sozomene en dit quelque chose aprés luy : Mais au lieu que Rufin 677.671 dit que n'ayant point appris à lire, Dieu luy en donna la science & Vit.P.c.a.p. par miracle; Sozomene qui a fans doute mal pris fon fens, dit 6502,p.678.2. que n'oubliant rien de ce qu'il avoit une fois appris, il n'avoit que faire de livres. S. Jerome met Or dont parle Rufin, au nombre de Histin Cte.p. ceux qu'on ne doutoit point avoir esté Origenistes, & condannez 251.c. comme tels par les Evesques. [Nous n'avons point les actes ni les particularitez de cette condannation pour favoir ce que c'estoit: & Theophile, qui fans doute en a elté l'auteur, n'est pas d'une integrité si reconnue dans l'Eglise, que tous ceux qu'il a condannez, doivent aussitost passer pour coupables.]

'Les Grecs honorent au nombre des Saints le 7 d'aoust, un S. Menza, p. sel Hor morten paix:[& c'est apparemment celui qu'ils ont connu Bulton.p.114 par Pallade.] Quelques Latins en mettent aussi un le douzieme vit.P.n.p. 487.1. de novembre ; [qui est plutost celui de Rufin : ]d'où Rosweide tire que vraisemblablement il n'est pas mort dans l'heresie, quand mesme on auroit des preuves qu'il y eust jamais esté. Saint sidear, 17.0.160, Sidoine met Or au nombre des plus illustres d'entre les faints Peres des deserts: [& cela se doit fans doute raporter à celui de Thebaide.]



\* Hift. Eccl. Tom. VII.

Gggg

602



# APOLLINARISTES.

#### 

ARTICLE PREMIER. Heresie des Apollinaristes sur l'ame de J.C.

Epi. 77, C.I.p. 995 996 Nil.I.z.cp. 257.P.96.97.

47 p.: 43 3, al Nil.1.1.cp.15.

3.p.1111, 2. a R11E, p. 160



ENVIE que le demon porte aux hommes, ne luy permet pas de laisser jamais l'Eglise en repos. Il luy fuscite de temps en temps de nouveaux ennemis pour tascher de la détruire. Il emploie melme affez souvent pour la combatre les plus confiderables deses enfans, & ceux pour la vertu

& les grandes qualitez desquels elle avoit plus d'estime & de respect. Ce fut en cette maniere que voyant les Ariens prests à fuccomber fous la force de la verité, qu'ils sembloient avoir vaincue par la protection de Constance, il inspira un nouveau veninaux Appollinaristes, dont les premiers auteurs avoient esté dans une admiration generale, & relevez jusques au ciel par les eloges que les Orthodoxes leur avoient donnez.[Avant que de raporter leur histoire, nous tascherons d'exposer avec exactitude ce qui regarde leur dogme,

Saint Epiphane, qui n'avoit vu que le commencement de cette heresie lorsqu'il en parloit, les appelle plus rarement Apollinaristes. Il leur donne pour l'ordinaire le nom de Dimœrires ou partagez, peutestre parcequ'ils ne croyojent qu'une partie de l'Incarnation, Car ils pretendoient, comme les Ariens, que Ruf.J.s.c.20,p. 160|Aug.hzr.55- JESUS CHRIST avoit euseulement une chair humaine, & non r. 11,din pf.14.p. point une ame; & que la divinité luy en tenoit lieu, Neanmoins 60.1.djin Jo.h. convaincus par les passages formels des saints Evangiles, ils abandonnerent en partie cette opinion; & distinguant, suivant p. 9-1Bib, P.t.4. le sentiment de quelques philosophes, l'ame qui nous fait vivre, de l'intelligence par laquelle nous raisonnons, ils n'accordoient à

Aug.in pf.ze.c. 60-s,b,c,har,ss. J.C.que"la premiere, & foutenoient qu'il n'avoit point eul'autre, No 7 : 1. PAILLE EP. 77. mais que la divinité en faisoit les fonctions. Ainsi, dit Saint Thirt, har. 4.c.

8.p.240.24 Ath de Inc. p.614.b.c|Nem. I. s. p.710.b|Naz.or.46.p.722 b.c.

6 Aug.in Jo.h.4 .. p.141.2.2bj Naz.or.41.p.740.d.

Augustin, ils luy accordoient l'ame des bestes, & luy refusoient celle de l'homme.

'Par ce moyen ils pretendoient pouvoir dire que J.C. estoit hom- Epi.774.24.p. me parfait, puisqu'il estoit composé de la chair, de l'ame animale, 1016.1017. & de la divinité, Mais ils n'ofoient, disoient-ils, le reconnoistre Ath.de Inc. p. homme parfait comme nous fommes, parcequ'il eust aussi esté 615.c. pecheur s'parceque deux choses parfaites n'en peuvent pas faire e Nazor aup. une seule ; parceque la divinité n'eust esté qu'une partie d'un 741.2[csr.146.]. tout ; parcequ'il cust fallu necessairement reconnoistre deux Fils dial. 8. p. 689 a.b. & deux Christs. C'est fur ces pensées de l'esprit humain, [& sur & Conc.t.] p. st. ces inconveniens imaginaires, qui ne se rencontroient pas moins dans leur opinion, qu'ils fondoient leur nouveau dogme. 'Ils ne a.e. fe mettoient pas en peine s'ils abandonnoient la foy ancienne & la tradition que l'Eglife a receue des Apostres, contre laquelle il ne faut point ecouter tous nos raifonnemens. Ils ne confideroient pas que l'homme ne peut pretendre, sans une étrange temerité, d'approfondir & de decider par ses foibles lumicres ce qui est audeffus de nostre raison & de nostre intelligence.]

'Nous avons fuivi ce que dit Rufin, qu'aprés avoir foutenu Ruf.la.c.10.p. d'abord que J.C. n'avoit dutout pris que le corps, ils se reduissrent 160. enfin à accorder qu'il avoit aussi pris l'ame animale, S. Epiphane Epi,ane,p.149,e. paroist dire la meime chose, Marius Mercator le dit tres expref- di Pet, dog. t. A.l. fément en combatant les anathemes de Nestorius. S. Augustin 6 Merc. L. D. dit quelquefois au contraire, qu'ils avoient soutenu d'abord que 119,5 24,27. le Verbe avoit pris l'ame animale avec le corps; & que depuis, caug.oct.q.to. quelques uns d'eux tombant de tenebres en tenebres, n'avoient plus voulu dire qu'il eust pris aucune ame, mais le seul corps. 'Il in psage pead plus voulu dire qu'il eun pris aucune ame, mais le reseaux à deux in Joh. 47,0, attribue plus ordinairement ces deux différentes opinions à deux in Joh. 47,0, attribue plus ordinairement ces deux différentes opinions à deux in Joh. 47,0, attribue plus voulu dire qu'il eun pris aucune ame, mais le reseaux de la company de l differentes sectes d'Apollinaristes ; den quoy il a esté suivi par S. p. praca.

[Mais d'une maniere ou d'un autre,] certe herefie nous oftoit P. PLO. NAZ.OT.41.P. toute esperance de salut, s'il estoit vray que J. C. ne se fust pas uni 340.b.e.&alii. à ce qu'il y a de plus confiderable en nous : & de plus, ellerendoit Aih, Gl, adv. p. la divinité passible, comme ces heretiques l'avouoient bien clai- 643.644.4/647. rement : ce qui faifoit condanner en eux cette expression , que Dieu a fouffert par la chair, [quoiqu'elle eust un sens veritable, felon lequel elle a depuis esté receue par l'Eglise.]'Apollinaire Loon.400.p. rejette neanmoins & anathematize, [foit dans la verité, foit par 101f.b. l'inconstance qu'on luy a reprochée, l'opinion qui tenoit la passibilité de la nature divine.

'La raison qu'ils alleguoient de leur doctrine, estoit la crainte Nat. or. pa.p. Gggg ij 749.4.b.

#### LES APOLLINARISTES. 604

de reconnoistre en J.C. deux natures opposées l'une à l'autre & separées, "sans avoir d'union ni de dependance entre elles, impossion comme ils prerendoient que faisoient les Catholiques. Mais en craignant de diviler I.C. ils le ruinoient entierement, alls pre-

Ath.Gl.adv.p. a Ny Lin Apo,t, s.p.47.b. Naz.car,146.p. 74LC.

tendoient que les Catholiques, qui reconnoissoient en J.C. la nature humaine entiere & parfaite, foumettoient les Anges à un homme, 'Ils appelloient les Catholiques Anthropolatres, c'est à 247.c|01.jt.p. dire adorateurs de l'homme, comme s'il eust esté plus dangereux d'adorer l'homme entier uni à la divinité, que d'adorer la chair fans ame. C'est pourquoi Saint Gregoire de Nazianze les appelle Sarcolatres, ou adorateurs de la chair.

or.52.p.748.b.c.

'C'estoit par une suite de leur erreur, qu'ils écrivoient sur le frontispice de leurs maisons, comme une verité fort sublime & fort importante; Qu'il faut adorer non un homme qui porte un Dieu, mais un Dieu qui porte une chair. Ceux qui leur rendoient visite estoient receus avec les questions & les disputes dans les quelles cette inscription donnoit aussitost lieu d'entrer. Mais S. Gregoire de Nazianze se moque d'autant plus de cette belle pointe, par laquelle ils vouloient furprendre les simples, qu'il ettoit facile de la retourner contre eux, & de dire selon la doctrine Catholique; Qu'il faut adorer non une chair qui porte un Dieu, mais un Dieu qui porte un homme.

#### 

#### ARTICLE II.

### Les Apollinaristes nient la verité du corps de J.C.

Les inconveniens que les A pollinaristes trouvoient à admet-tre dans J.C., un homme parfait, se rencontroient presque les mesmes en y admettant un corps humain de mesme nature que les nostres : Et ce fut apparemment ce qui les engagea dans une autre erreur, dont les consequences sont encore plus visiblement impies que celle de leur erreur contre l'ame de J. C. l'Car ne voulant pas reconnoiftre qu'il y cust deux substances & deux natures en J.C, l'une divine & l'autre humaine, sou bien l'une de Dieu, & l'autre de la chair, non seulement l'ils soutenoient, après les Ariens, qu'il avoit une seule nature mixte & composée de la divine & de l'humaine s'mais ilsfe reduisoient à dire, que sa chair estoit consubstantielle à sa divinité, qu'une partie du Verbe avoit esté changée en chair, en os, en cheveux, en un mot en un corps & en une nature toute differente de la fienne; que ce n'avoit pas

Vinc. L. c. 17. P. 341.542.

Bib. P.t.4.1.p. 1109.1110.

Athad Epi,p. 58t.d|Aug.perf C.24.P.572.2.25 Vinc. L.p. 142. Athad Epi.p. 582,d,

esté un corps comme le nostre, qu'il en avoit seulement la formé & l'apparence exterieure, mais qu'il estoit coeternel à la nature \$ 181.6. divine, formé de la substance mesme de la sagesse eternelle, & a decelle du Verbe changée en un corps passible : Qu'ainsi c'estoit la fubitance mesme de la sagesse, qui avoit creé le monde, & la divinité du Fils consubstantielle au Pere, qui avoit esté circoncise & attachée à la croix; & nonun corps [terrestre comme le nostre.]

'Ils ajoutoient, par une consequence bien naturelle de ce faux ajaug.her.ss.p. principe, que la substance de son corps n'estoit pas prise de Marie, 11.2.4 Thoracis. mais avoit feulement passé par elle comme par un canal : d'où Liber, c. j. p. 8. vient qu'ils luy refusoient le titre de Mere de Dieu, be qu'ils a Naz.or. 52. p. pretendoient qu'on ne pouvoit dire que le corps de J. C. fult tiré 7,8.d. d'elle, fans mettre une quaternité en Dieu au lieu de la Trinité; 1814 Nyfin 'de forte qu'il est visible que, selon eux, le corps de J.C. estoit Apo, 147.16 compris dans la Trinité, alls disoient aussi que ce corps avoit esté 1816. descendre en terre avec son corps qui luy estoit uni substantielle- / Nillaepast. ment; bqu'ainsi ce corps estoit non seulement consubstantiel à la P.96. divinité, mais aussi celeste & increé.

[Il s'ensuivoit de là que le corps de J.C. estoit impassible & Thatt.i., c., p. immortel, comme ils l'avouoient quelquefois; & qu'ainfi ou la hathde Ing. p. naiffance, la passion, la sepulture, la resurrection de J. C. n'avoient rien de veritable, & n'estoient qu'une illusion & une imagination de de Inc.p. 615.bl toute pure, ou que le Verbe avoit esté muable & passible, ce Nazor.147.224 qu'ils ne rougiffoient pas d'avouer. "Car ils reconnoissoient que c.d. Dieu le Fils unique du Pere, estoit mortel, selon eux; qu'il avoit 615.6. fouffert dans sa divinité propre ; que sa divinité avoit esté morte "Nazor. 46.P. durant trois jours avec son corps, & avoit esté ressuscitée de la mort par le Pere, 'C'est pour cela que l'on renferme leur dogme Nysad Theo.t. à tenir un Verbe charnel, un fils de l'homme Createur des siecles, 3.9.161.2.

& une divinité mortelle.

'S. Augustin & S. Leon n'accusent de ces blasphemes sur la chair Aug. in ps. 19. 19. de J. C., qu'un troisieme parti des Apollinaristes: [Et en effet, cette 1.60.1 in Jo.h. opinion revient à celle] que Theodoret attribue proprement c,24,19,172,2,2| aux Polemiens, dont il faisoit une secte particuliere, mais néedes Leo, ep. 46. c. s.p. écrits d'Apollinaire, dont Polemon[ou Poleme leur chef]avoit "Thdn.br.4. esté disciple. PCar il dit qu'ils enseignoient un mélange de la c.g. 241.b. divinité & du corps de J.C. 'd'où vient que les Apollinaristes , Facete, co estoient aussi appellez Sunousiastes ; & c'est peurestre à cause , Facete, c. e. p. e. p. c. e. p.

Notite de cette confusion,] qu'ils donnoient au Sauveur un nom qui igr. & alibi.

or.41-p.740.al

i ad Epi, p. 188.b.

Gggg iij

*อ*บเชต"พระ \* & auguaris. le feigneue rial.

am tr.

#### LES APOLLINARISTES.

180.1.C.d.

9. P. 24Lb.

6 p.1042.

Naz.or.sa.p.

746.c.d.

1031.Ь,

a Lcon. fup.p.

paroist la pouvoir marquer dans la langue greque, mais qu'il feroit difficile d'exprimer dans la nostre, Gennade attribue aux Timothéens, qui effoit une fecte descendue d'Apollinaire, de croire que les deux natures sont mélées & confondues en J.C. & aux A pollinaristes de dire que la nature humaine avoit esté changée en la nature divine.

[Mais comme les heretiques sont sujets ou à changer de sentiment par la legereté de leur esprit, qui est leur unique regle, ou à les deguiser lorsqu'ils sont trop vivement pressez par la lumiere Thdrt, hær, 4, c. de la verité, il ne faut pas s'étonner si l'Apollinaire a suivi dans fes écrits des opinions toutes différentes; & si l'on y trouve des paffages où il defavoue & anathematize melme l'opinion qu'on luy attribuoit, que la chairde J. C. fust consubstantielle à Dieu, 'on en trouvoit d'autres où il établissoit la mesme opinion, quoip.1017.c.d|1018. qu'en taschant d'y donner une interpretation plus savorable. Et aprés tout, S. Gregoire de Nazianze cite d'un de sesslivres, des

impierez encore plus grandes, qui ne font que des conclusions de ce principe.

Voilà les mysteres que les Apollinaristes decouvroient à leurs disciples dans leurs instructions secrettes, accordant à peine que J. C. eust une chair. Car dans les autres rencontres, comme ils se voyoient pressez par les notions communes que l'Ecriture nous donne de l'Incarnation, ils parloient comme les autres, mais ils s'expliquoient en leur maniere,

हुंबाओर एक स्थित स्थान स्थान

#### ARTICLE III.

Erreurs des Apollinaristes hors le mystere de l'Incarnation: Des Antidicomarianites.

Naz. or 11.p. 44.c|Thdrt. hzr.4.c.8.p.140.c. e Vinc.L. c. 17. p. d Thdrt, l. s. c. t. p.706.d;har.p. 140.c Nazor.st. p.744.0 Car.145. P.145.2. · Corel.g.t.s.p. 18.79 [5].b[:55.b] f Tider.her.p. 240.d.

UTR E ces erreurs fur l'Incarnation, qui font le capital de l'herefie des Apollinariftes, ils en avoient encore quelques autres, l'Car quoiqu'ils se vantassent de suivre la foy de Nicée, & qu'en effer ils reconnussent quelquefois une seule effence & trois hypostases, leur foy n'estoit pas neanmoins tout à fait saine sur cer article. dlls admettoient quelquefois differens degrez dans la Trinité, & disoient que le Saint Esprit estoit grand, le Fils plus grand, & le Pere tres grand. On en voit des marques dans une lettre qui peut estre d'un disciple d'Apollinaire, si elle n'est pas de luy mesme, D'autres fois au contraire ils confondoient les proprietez des personnes; ce qui les faisoit accuser de Sabellia-

d'A pollinaire.

\*Cette inconstance[ou plutost ces contrarietez]qu'on remarque 1966. dans la doctrine des Apollinaristes, venoit de ce qu'Apollinaire a Cotel.ge. s.p. parlant quelquefois fort differemment dans ses livres, es disci- L'Thdrr, her. 4ples en tiroient des opinions toutes contraires; doutre que luy c.s.p.240.c.d. mesme ayant une sois quitté la regle inebranlable de la verité, ne d'vinc.Le.17.p. favoit à quoy se fixer, & estoit agité tantost d'un costé, tantost 341.

d'un autre par ses differentes pensées. 'Ils tenoient aussi l'opinion des Millenaires admettoient trois Nat.or. p. p. resurrections, disoient que Jerusalem seroit rebastie, preten- 747.c|car.145.P. doient qu'il y auroit un renouvellement de Judaisme, de la cir- «Nysad Eust.». concision, des faerifices legaux, 8 & de toutes les ceremonies de la 650.b. loy. Enfin ils vouloient presque une revolution generale de tout 744,6 ce qui s'est passé depuis le commencement du monde; ce qui g Bascep, 291, p. estoit un vray Judaisme, ou mesme, s'il faut ainsi dire, un avorton 144.1 des folies du paganisme. kS. Epiphanen'a pu se persuader ce qu'on h Naz.or.51.p. disoit d'Appollinaire sur cetarticle. [Mais S. Basile, S. Gregoire 744. blor, pa.p. de Nazianze, S. Gregoire de Nysse, 18 particulierement Saint icar. 141. p. 146. Terome, nous affurent trop fortement & par des preuves trop b. certaines pour nous permettre d'en douter, "Les Orientaux en 1011-2.2. combatant le troisieme anathematisme de Saint Cyrille, parlent I Hier. Ill.e. aussi de la revolution & des mille ans fabuleux du malheureux Er,16,p307.M A pollinaire.

"Philostorge attribue aux Apollinaristes d'avoir nié la resurrection des corps,º Ils ont suivi aussi l'opinion de Tertullien, qui 130.140. croyoit que les ames se produisoient par propagation, comme les "Philg.1.8.6.14.

corps naissent des corps. POn leura encore attribué de dire, que la Vierge avoir esté unie 118.d|Nem.14. à S. Joseph par l'usage du mariage aprés la naissance de J. C,9 & on a dit que la secte des Antidieomarianites, ou adversaires de 1010.d. Marie, qui ont embrassé cette erreur, a tiré d'eux son origine ; de 478.c.1.p.1033.d. quoy l'on a pretendu qu'Apollinaire mesme estoit coupable.[Il n'est pas en effet fort incroyable que ceux qui ostoient à la Vierge la qualité de Mere de Dieu, en ne voulant point que le corps de JESUS CHRISTeust esté pris d'elle, mais cust seulement passé par elle, luy oftaffent encore la gloire de sa virginité, soit par un simple eblouissement d'esprit, soit que le peu de respect qu'ils avoient pour elle les portast à la rabaisser, soit qu'ils voulussent, [ou que le demon vouluit par eux,]fouiller la pureté de nos penfées [par des idées si fascheuses,]'& par leurs paroles de blasphemes.

Cotti g.t.j.p.

184.185|cp.74.p.

in If.1.18.pr.p. m Merc.t.s.p.

p.116. 6 Hier.cp.\$1.p.

ca.p.730.d.c. # Epi.77.c.16.p.

c,14.p.1076.b.

#### 608 LES APOLLINARISTES,

r.7.p.1038.c.d. c.r.p.10; j.d. c.g.p.1041.

c.1.p.1033.d.

c.s.p.1034.a.

C.14.p.106;. 1. p. 1057.2.

78.C.2-14. Baln.p.sg.

Epi.78.c.10.p. # C.6.P.1018.2.

Baf,div.15.p. 509.c.

Epi.77, C.16, p. 1011.a.b(79.C.1. P.1057.c[99].c.d[ Aug hær, 10. p. mad.

Epi.77.c.16.p. 1010 d.

'Ce qui est certain, c'est que diverses personnes, particulierement en Arabie, pretendoient qu'aprés la naissance du Sauveur. fa fainte Mere estoit entrée dans l'usage du mariage, & avoit eu des enfans de S. Joseph, l'avoir ceux qui sont appellez les freres de J.C. dans l'Evangile. Quelques personnes de pieré ayant averti Saint Epiphane Evelque [de Salamine en Cypre depuis l'an 367,] qu'on repandoit cette nouvelle erreur dans le pays,'il en écrivit

une longue lettre à tous les Chrétiens de l'Arabie pour tascher d'en arrester le cours, [11 est aisé de voir par ce que nous avons dit, que c'estoit aprés la naissance de l'Apollinarisme, l'Aussi il y recommande fort de reconnoistre la verité de l'Incarnation,'& de croire que le Verbe a pris l'homme entier, le corps tiré de Marie, l'ame & l'esprit, C'estoit neanmoins avant que d'écrire fon grand ouvrage contre les herefies, puifqu'il y infere cette

grande epistre.

'Un nouveau Protestant pretend que les preuves alleguées par S, Epiphane sont tres foibles. On ne répondra neanmoins jamais raisonnablement à ce que dit ce Saint, que]'J.C. ne luy eust pas donné pour fils S. Jean, si elle en eust eu d'autres; & que toutes les fois qu'on a parlé de Marie, on y a toujours joint le titre de Vierge, quand on a voulu faire connoittre quelle elle effoit, Et l'Eglife mesme l'a mis dans tous ses symboles. Quoy qu'il en soit, il nous suffit que, l'commedit Saint Basile, les oreilles des Fideles n'ont jamais pu souffrir qu'on dist que la Mere du Sauveur a cessé d'estre vierge, [& que tous ceux qui l'ont ofé faire, ont esté mis par l'Eglife au nombre des heretiques, l'comme ceux-ci mesmes

dont nous parlons, & comme Helvide "qui voulut foutenir dans v.s.Jerome Rome le mesme blaspheme peu d'années aprés. [Noustrouvons"qu'il y avoit du trouble en l'an 379 dans l'Eglise v. S. Greg-

d'Arabie; ce qui obligea le Concile d'Antioche de prier Saint de Nylle; 6 Gregoire de Nysse d'aller pacifier cette province : & il y alla l'année suivante. On peut presumer que c'estoit à cause des Antidicomarianites, mais non l'assurer, l

'S, Epiphane témoigne avoir peine à croire que les Appollina-6 5.77.000.6.d. riftes contestassent la virginité à la sainte Merc de Dieu: b & il a joute neanmoins qu'il n'est point étrange que ceux qui ont une fois abandonné en un point la regle de la foy & de la tradition, tombent ensuite en une infinité d'erreurs grossieres & ridicules, [Mais nous laissons à de plus habiles à examiner quelles sont

les erreurs dont les Apollinaristes sont certainement coupables, ou celles dont on les peut excuser; quelles sont celles qui viennent d'A pollinaire

d'Apollinaire melme, l'ou celles que ses disciples y ont ajoutées; Leo, n.p. 874, 4 quel égard il faut avoir aux desaveux qu'Apollinaire a faits de Basn.p. 44. quelques dogmes, comme nous le verrons dans la fuire, s'il ne les a jamais renus, s'il les a quitrez, s'il y est tombé aprés les avoir detellez, s'il se sauvoit par quelques dittinctions, ou s'il desavouoir de bouche ce qu'il avoir dans le cœur: nous laissons, dis-je, toutes ces discussions à ceux qui auront plus étudié que

# nous des marieres si épineuses; & nous avons cru qu'il nous suffi-

## ARTICLE IV.

Histoire des premieres années d'Apollinaire.

foit de marquer ce que les Peres en ont dit.]

POLLINAIRE qui estoit le perc & l'auteur de cette secte, Socilla, c, 463. A estoit fils d'un autre A pollinaire Alexandrin de naissance; 160.e.d. mais qui aprés avoir enfeigné quelque temps la grammaire à Beryte, estoit venu à Laodicée en Syrie, où il s'estoit marié, & avoir eu le jeune Apollinaire.'Il fut fait Prestre, & son fils estier.v.ill.e. Lecteur. Ils professerent tous deux, le pere la grammaire, & le 104.p.199.a. a Socr.p.160.e. fils la rhetorique, dir Socrate: Saint Jerome dit que le fils estant Hierwille. 104. jeune, s'estoit particulierement exercé à la grammaire : [Mais il P.199.4. semble entendre en general des lettres humaines.

'Ce jeune Apollinaire avoit un espritadmirable, "& unescience Vinc, L.c.16.7. extraordinaire. Il apprit en perfection la dialectique, l'eloquence, & toutes les sciences des Grees, & il se rendit encore tres joit h. habile dans la philosophie. Il apprit mesme la langue hebraïque. «Suid.«.t. p. all avoit une extreme facilité à écrire sur toutes sortes de Base, 74.6. matieres, ell professoit la rhetorique des le temps que Theodote 1854. estoit encore Evesque de Laodicée, [& ainsi avant l'an 335.]

'Il y avoit alors dans la mesme ville un sophiste payen, nommé d. Epiphane: Je ne sçay si ce seroit cet Epiphane le Syrien qui fut Eun.c.7.9 p.95. compagnon de Proerese dans l'étude & la profession de l'eloquence, & qui l'enscigna à Athenes avec beaucoup de reputation, [aprés l'avoir peutestre enseignée à Laodicée.] Il estoit mort affez longtemps avant l'an 363. Les deux Apollinaires soci. 1.1.6.46.p. avoient lié amitié avec celui qui enfeignoit à Laodicée, & ils le 160.4. hantoient familierement. Le jeune Apollinaire étudioit mesme soz.1,6,c.ac.p. fous luy, [ou y avoir étudié a paravant.] Theodote craignit que 6 1.2. cette frequentation n'apportaît du prejudice à leur foy, & leur 550.19.160.d. défendit de voir Epiphane: mais l'amitié de ce sophiste leur sie

\* Hift. Eccl. Tom. VII. Hhhh

#### LES APOLLINARISTES.

610 meprifer l'obejffance qu'ils devoient à leur Evefque, Fpiphane declamant un jour une hymne qu'il avoit faite sur Baechus, & des le commencement ayant ordonné, selon la courume de ces fortes de pieces, de faire fortir tous les profanes, & ceux qui n'estoient pas initiez à ses mysteres; ni les deux Apollinaires, ni aucun autre Chrétien ne fortit. Theodote, [qui, quoiqu'Arien, pouvoit avoir du zele, [l'apprit avec beaucoup de douleur. Il pardonna neanmoins affez aifement aux autres qui estoient laïques, & se contenta d'une legere reprimende; mais il reprit publiquement les deux Apollinaires, & les separa de l'Eglise. Ils rémoignerent par leurs larmes & leurs jeunes, le regret qu'ils avoient de cerre faure; ce qui obligea Theodore de les rétablir quelque

temps aprés. Soct.1.2.c.46.p.

Soz.p.672.

160.161.

p.161.2,b.

'Socrate dit neanmoins qu'ils continuerent toujours à hanter Epiphane, & que George qui avoit succedé à Théodote, [en 335 au plustard, voyant qu'il ne pouvoit les retirer de cette familiarité, & que tous les moyens dont il s'estoit servi pour les porter à la rompre, avoient esté inutiles, il les priva tous deux de la communion : & que le depit de cet affront, joint à la confiance que luy donnoit son eloquence, porta le jeune A pollinaire à inventer

'Il ajoute que d'autres disoient qu'ils s'estoient separez de

l'herefie à laquelle il a donné le nom,

George, & ce semble aprés le Concile de Seleucie, [tenu en 359,] à cause de l'heresie que cet Evesque Arien tenoit, tantost d'une façon, tantost d'une autre; "ou qu'au moins c'estoit ce qui leur &c. avoit servi de pretexte: mais que voyant qu'ils n'estoient suivis de personne, ils avoient cherché le moven de se faire un parti, en inventant un nouveau dogme; car Sograte attribue l'heresie au pere aussibien qu'au fils. Sozomene dit qu'un des sujets de l'ex-Sor.1,6.C.11.P. 671.2. communication du jeune Apollinaire, fut la faute qu'il avoit

p.671.d|671.c.

P.671.C.

qu'il avoit violé les Canons en communiquant avec S. Athanase, Car ce Saint, dit-il, passant par Laodicée lorsqu'il revint en Egypte fous Constance en l'an 349, Apollinaire lia avec luy une amitié tres étroite, ce qui fit que George le chassa hontcusement de l'Eglife, 'Il ajoute qu'Apollinaire témoigna se repentir, (il ne dit pas si c'estoit d'avoir communiqué avec S, Athanase,)'& demanda plusieurs fois à George de rentrer dans sa communion; mais que n'ayant pu rien obtenir, le depit le porta à former un nouveau parti. [Voilà ce que nous raportent ces historiens, dont

faite longtemps auparavant fous Theodote; mais qu'on y ajouta

on voit que le recit est assez embarassé.]

### ARTICLE V.

Reputation d'Apollinaire dans l'Eglise; Il est fait Evesque.

[ Les auteurs originaux & les Saints sont plus favorables au jeune A pollinaire : car ils ne parlent que peu ou point du pere,]'Ils nous affurent qu'il avoit paru au commencement eftre Ballepapppass, dans le parti des Catholiques, & l'on esperoit mesme de le voir 5 l'un des défenseurs de la verité. Philostorge le joint en cela à S. 4 Suid. 1, 1973. Bafile & à S. Gregoire de Nazianze, qu'il eleve fans comparai- deson audessus de tous les autres désenseurs de la Consubstantialité, & donne mesme quelque avantage à Apollinaire,'Il avoit Soz.1.6.c. 12.p. foutenu avec beaucoup de force la Consubstantialité du Saint 666.2. Esprit, 'Il s'estoit couvert quelque temps, dit Theodoret, du mas- Than. 1.5.c. p. p. que de la pieté, & avoit passé pour un défenseur des dogmes apos- 706 c.d. toliques. Il avoit mesme souffert la persecution & l'exil, plutost Epige 14.P. que de s'accorder avec les Ariens: & d'ailleurs toute sa vie fut 1012/Nildaep. toujours tres edifiante.

d'Auffi il effoit cheri de tous les Orthodoxes, comme l'un des 1717.

premiers d'entre eux, particulierement par S. Athanase, & Saint 1,7946.
Epiphane: '& il se gloristoit d'avoir receu un nombre infini de Leon, in Eur.l.,

lettres de S. Athanase, de S. Serapion de Thmuis, & de tous les P.1010. b/sup p. autres grands hommes qui brilloient dans l'Eglife comme des astres, & quiestoient les principaux défenseurs de la verité, 'Nous sup.p.1011.e. avons encore quelques fragmens d'une lettre qu'il écrit à un Se-

rapion. 'S. Basile témoigne qu'il le reveroit pour diverses choses, Bassep. Ba Il luy écrivit[vers 356,]un compliment d'amitié, de quoy ses e

ennemis voulurent depuis tirer 'avantage. 'Il dit qu'on n'avoit ep.7349.111.e. pas encore alors le moindre soupçon qu'Apollinaire voulust rien innover contre la doctrine de l'Eglife. S. Gregoire de Nazianze Nat. 0-41 P.718.

recevoit aussi les Apollinaristes comme freres. A pollinaire eut mesme S. Jerome pour disciple à Antioche dans l'interpretation des Ecritures, vers 373.

'Il fut fait"Evelquetde Laodicée en Syrie; \*c'està dire, selon Ruellacaon NOTEL.

ce lone des pieces imppolles par quelque Apollinarite, F. S. Bajile mare to.

toutes les apparences, de celle melme où il estoit né, & où il 150 plus 1,2,e, NoTI4. avoit toujours vécu. C'estoit la plus celebre des villes de ce nom, Hier, ville, & qui le disputoit mesme depuis plusieurs siecles à Antioche, 104.p.199.1 dont elle eftoit affez proche, sur le bord de la mer.] On marque bisuidantelle T. Nous avons depuis vu deux lettres de S. Bable à Apollinaire avec leurs réponfes. Mais on croit que d'Atept.p. 4:6.

Hhhh ij

elbid|Suid.a.p.

LES APOLLINARISTES.

qu'elle avoit autrefois"esté appellée Ramithe, & qu'aujourd'hui &c. on l'applle Liche, [d'un nom corrompu de celui de Laodicée,] mais qu'elle est fort ruinée, & se ruine de plus en plus, [Apolli-Ath, de Ant.p. naire en fut fait Evelque des l'année 362 au plustard , l'puilqu'il deputa en qualité d'Evefque au Concile d'Alexandrie : [de forte qu'on ne peut douter qu'il n'eust reccu cette dignité dans l'Eglise

Carholique.] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE VI.

Apollinaire travaille pour les études & pour l'Eglise sous Julien

A POLLINAIRE se rendit recommandable dans le mesme temps, par les travaux qu'il entreprit pour les Chrétiens.} 'Car Julien l'apostat leur ayant défendu l'étude des auteurs payens, les deux Apollinaires pere & fils, s'efforcerent, dit Socrate, de suppléer au defaut de ces auteurs, par les ouvrages qu'ils composerent. Le peres'appliqua particulierement à ce qui regardoit la profession de la grammaire & des belles lettres, & mit en vers heroïques les livres de Moyfe. Il travailla de mesme fur toutes les histoires de l'ancien Testament, dont il mit les unes en vers hexametres, ou en d'autres mesures de toutes sortes; & des autres il en fit des tragedies ou des comedies, ne voulant point qu'il manquast rien à l'instruction des Chrétiens de tout ce que les payens avoient inventé. Le fils de fon costé sit des dialogues à l'imitation de l'laton, où il renferma l'Evangile & les preceptes des Apostres, Ainsi ils surmonterent par leurs travaux l'adresse

malicieuse de Julien. Soz. | c.c. 18.p.

180.2.

Socr. 1. s.c. 16. p.

187.b.c.

d.

613.c.d.

9.614.8

187.d.

'Sozomeneattribue tout au fils, sans parler du pere, & il dit qu'il fit toute l'histoire des Juifs jusques à Saul, en 14 poemes, donnant à chacun le nom d'une lettre greque comme Homere; qu'il imita Menandre pour les comedies, Éuripide pour les tragedies, & Pindare pour les vers lyriques, tirant toujours de l'Ecriture le fujet de ses poemes : Et, s'il en faut croire cet historien, ses pieces egaloient celles des anciens, qui estoient mesme, dit-il, inferieurs à Apollinaire, en ce que n'ayant réuffichacun qu'en un genre d'écrire, il excelloit luy feul en tous. Mais la loy de Julien ayant bientoit esté abolie, tout ce que les deux Apollinaires avoient fait demeura inutile, & on n'y pensa non plus que sil n'eust jamais

esté écrit. [La tragedie intitulée Le Christ souffrant, qui est parmi les

LES APOLLINARISTES.

v. s. Greg, œuvres de S. Gregoire de Nazianze, "peut estre un reste de ce de Nazian. travail, fielle est veritablement d'Apollinaire, l'à qui Baronius & Bar. 14.5 129/De quelques autres l'attribuent. [Mais je ne sçay si elle répond assez Pin, P. 174. à la haute idée que Sozomene nous veut donner de son auteur.] 'L'on y remarque quelques defauts, Nous avons dans le XIVº Baillet, t. 6.p.

tome de la Bibliothèque des Peres, une paraphrase sur les Pseau- 455mes, en vers hexametres, qui porte le nom d'Apollinaire: '& c'est Du Pin, p.371.

le seul ouvrage entier que nous ayons de luy. C'est une traduction fidele, exacte, & noble de tous les pseaumes. Les plus habiles en parlent avec estime.

'Il s'attira par l'agrément de ses poesses un grand nombre de \$62,1.6,e,45,p. sectateurs, à qui il faisoit chanter ses vers au lieu des hymnes 671.b.c. facrées dont les Catholiques avoient accoutumé d'user. Les hommes en buvant ou en travaillant, & les femmes en filant, avoient toujours ses airs à la bouche : car il avoit composé des odes & des chansons de toutes sortes, les unes serieuses, d'autres pour le divertissement, d'autres pour les jours de festes : enfin il y en avoit pour toutes fortes de temps & de sujets; mais elles tendoient toutes à benir & à louer Dieu.

[Ce sont ces poesies que marque S. Gregoire de Nazianze, l'Iors- Nazor, p. A. qu'il parle de leurs grands discours, de leurs nouveaux pseaumes 745.b.c. oppolez ou substituez à ceux de David, de ces vers si agreables dont on faisoit un troisieme Testament, qui estoit autant une invention de l'esprit de l'homme, qu'une inspiration de Dieu, Et e. il paroist'qu'une des raisons qui porta ce Saint à s'occuper à la poesie, fur pour s'opposer aux progrés qu'A pollinaire faisoit par

ies vers.

'Outre ce que nous avons déja dit des ouvrages d'Apollinaire Soul, sent p fous Julien, il fit encore alors un discours intitulé Pour la verité, 614.h. adresse'à Julien mesme, & aux philosophes payens, pour leur montrer[par la raison seule,] & sans se servir de l'autorité des Ecritures, combien ils se trompoient dans les sentimens qu'ils avoient de Dieu: mais Julien ne s'en fit que railler.

#### ARTICLE VII.

L'Apollinarisme est condanné, mais non Apollinaire qui se cache quelque temps.

[ T Lest difficile de dire quand Apollinaire a commencé à semer son heresie, Saint Gregoire de Nazianze dans une lettre écrite,

1. Baillet, 1,6.p. 455,455 Vollius, port.gr, c.g. p.76.

Hhhh iii

felon Elie de Crete, lorsqu'il gouvernoit l'Eglise de Constanti-Nazor, p. p. 748 nople, & ainsi vers 380, ou plutost deux ans aprés, J'dit qu'elle commençoit depuis 30 ans ; [mais si cela est, il faut dire qu'A pollinaire ne la repandoit que d'une manière extremement secrette,]

Bacep.71. p. 114. 'puisque S. Basile dit qu'on ne l'en soupçonnoit encore aucune-

ment vers 356.

Ath.de Ant.p. 580.2. # P.578.

p. 98.d.

Leon.fap.p. 1031.0.

'Dans le Concile d'Alexandrie tenu en 362, on receut quelques moines au nom de l'Evefque Apollinaire, On y examina aussi le point de l'Incarnation, dont il est marqué qu'on disputoit alors, & on y établit tres fortement la verité Catholique, tant contre l'erreur pour laquelle Apollinaire se declara enfin, que contre ceux qui par une hercsie opposée, disoient que le Verbe estoit seulement descendu sur J.C. comme sur les anciens Propheres. [Mais quelque claires & expresses que fussent les paroles par lesquelles on y exprima la foy, elles n'estoient pas telles que les Apollinaristes ne s'en pussent tirer avec les subtilitez ordinaires aux heretiques.]'Ainsi quoique tout le monde ait alors receu cette definition, [il n'en faut pas conclure qu' A pollinaire n'avoit pas encore femé fon herefie, mais qu'il s'efforçoit encore de la

cacher. S. Athanase qui l'avoit condannée le premier dans ce Conci-

le,"fut obligé de la combatre vers l'an 369, par divers écrits, & V. S. Athaprincipalement par une grande lettre qu'il en écrivit à Epictete nale 5 1115 Evelque de Corinthe, sur quelque dispute qui s'estoit elevée dans son Eglise, Il écrivit sur le mesme sujet à Eupsyque Prestre de Cesarécen Cappadoce, & une lettre celebre à l'Église d'Antioche, que l'on fit ensuite signer à ceux qui quittoient l'erreur

d'Apollinaire.

On voit donc que des devant la mort de S. Athanafe, que nous mettons en 373, cette nouvelle doctrine s'estoit déia fort repandue, & faisoit beaucoup de bruit dans l'Eglise. Cependant l'auteur n'en paroissoit point encore. Car bien loin qu'Apollinaire fe declaraît alors contre l'Eglife,]'nous avons une lettre de luy fur l'Incarnation adressée à Serapion, où il dit qu'il avoit extremement approuvé la lettre de"Monseigneur envoyée à Corin- aminimi.

the, & qu'il condanne la folie de ceux qui disent que la chair est consubstantielle à Dieu. Comme il avoit habitude avec le grand Scrapion[de Thmuis,]il y a affez d'apparence qu'il parle de la lettre de S. Athanase à Epictete Evelque de Corinthe, écrite vers 169, qui combat en effet cette impieté, & dont S, Serapion

pouvoit luy avoir envoyé une copie.] Dans une autre lettre au

mesme Serapion, il proteste qu'il regarde comme une chose conftante, que le corps de J.C. est de la Vierge, & a esté formé de son sein; & que le Verbe a pris une chair de la mesme substance prosse. que la nostre. Il proteste dans une autre lettre, qu'il a toujours paper. dit dans ses écrits, que la chair de J.C. ne vient point du ciel, &

n'est point de la mesme substance que Dieu.

Aussi S. Athanase ne dit jamais rien contre la personne d'A. pollinaire, & ne le nomme jamais dans tous les écrits qu'il fait contre son erreur. Il recommanda mesme au Pape Damase, Fac.1.7.63-p. comme orthodoxe, Timothée l'un de ses principaux disciples, 277-& Damase le receut aussi comme un homme tres Catholique,

'& qui combatoit contre les Ariens. Ce fourbe apporta melme Leon. sup. p. tancum ad des lettres des Occidentaux, "envoyées, dit Leonce, comme 1041.c. à un Evesque:[e'est à dire, autant que nous en pouvons juger, adressées à Apollinaire comme à un Prelat de la communion catholique,

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*<del>\*\*\*</del>

# ARTICLE VIII,

L'heresie d'Apollinaire se decouvre peu à peu : Rome la condanne. (ans toucher à la personne.

en l'an 173. [ T A mesme année" que S. Athanase mourut, ]'S. Basile pre- Bastep.78.p.137 lenta à figner une confession de foy à Eustathe Evesque de Sebalte; & il n'y mit rien fur l'Incarnation ;[d'où il semble qu'on puisse tirer que les erreurs d'Apollinaire ne faisoient pas alors d'eclats confiderable dans le Pont, Neanmoins Eustathe qui se V.S.Bafile scpara aussitostaprés de Saint Basile, "n'eut presque rien de plus \$ 91-93. considerable à luy reprocher, sinon qu'il estoit uni avec Apollinaire; ce qu'il prouvoit par la lettre que ce Saint luy avoit écrite des l'an 356 au plustard, où il avoit a jouré une demande supposée d'un livre d'Apollinaire sur le S, Esprit : ]'& en mesme temps il ep. (9.19) p. 87.6. publia un extrait tout à fait impie d'un ouvrage qui portoit le classe. nom du mesme Apollinaire; & il paroist qu'Eustathe & ceux de fon parti, ne craignoient pas de le traiter ouvertement d'here-

S. Basile proteste deslors qu'il n'a point de part à ces impie- epite. p. 174.c. tez, & qu'il ne communique point avec Apollinaire: Et trois à. ans aprés il dit qu'on ne fauroit montrer qu'il eust aucune com- 409-345-9-38.c. munion avec luy, qu'il n'avoit jamais receu de luy aucune lettre de communion, qu'il ne luy avoit jamais envoyé aucun Eccle-

faltique, & qu'il n'avoir, iamais recru aucun des fiens à commuer, 19,73.6.4. In junçum rià prire rave luy. "Sairt Melce cur prienci le perfuader que ce qu'on publioir contre l'pullinaire en 173, fuit veritablement de luy. Neamonies S. Bailel Taffura qui il n'a vavie pas d'apparence d'en douter, Ill'appelle un efprir capable de tout dire, & témojene qu'il avoir etté oblègéde parler de luy comme d'un

homme qui approchoit de l'impieté de Sabellius,

The parties of the common and the c

de fanté & de loifir ne luy ayant jamais permis d'en lire beaucoup.

[C'eft dans le mesme temps] qu'il dit qu'il n'avoit jamais eu de
communion avec luy.

Mais dans la 74 % la 295 secrites en 377, il le traite ouverte-

'Mais dans la 74 é & la 295', écrites en 377, il le traite ouvertement d'heretique, & en parle amplement & avec chaleur, ll fe plaint mesmedans la derniere, qu'il divisoit toutes les Eglises, & s'efforçoit de s'y former un parti.

vers les melmes années 374 ou 375, qui condanne aufii les herelies 3 <sup>125, 127</sup> d'Apollinaire, mais fans les les attribuer à perfonne, Ainfi l'on voir à peu pres la fuite de l'hiltoire des Apollina-

riftes. Lear doctrine quí avoir toujours efté condannée par la veriré que l'Eglife avoir receue des A poîtres, avoir etlé rejetrée expressement par le Concile d'A lexandrie des l'an 16a, & on ne voir point qu'il y aire us fur cer arricle aucune difficulté dans 172 file. Pour la personne d'Apollinaire, il fur fuspert des l'an 373 mais on ne trouve point que l'on se foir declare absolument contreluy dans l'Eglife jusques à l'an 3773, avquel les Apollinaristes firent ouvertement un parti schisfmatique, comme nous l'alons voir plus en detail. J'son herestie se fortissiot toujours durant ce temps 1a, avec d'autant plus de liberté, quel l'Eglife elloit toute occupée à 6 désfendre contre les Ariens, dont les elloit toute occupée à 6 désfendre contre les Ariens, dont les

Leon in Earl. 3.p.ko:1.c.

coups

coups luy estoient plus mortels & plus sensibles : C'est pourquoi on l'a comparée à la rate, qui n'est jamais plus forte & plus gran-

de, que quand le reste du corps est plus malade.

'Le malheur d'Apollinaire fit voir combien l'état des hommes Nillinepage est peu assuré jusques au dernier moment de leur vie, & combien 1-96il cît aifé de passer de la plus haute vertu jusqu'à l'abysme le plus profond du peché s'parceque le plus grand bonheur est le plus p.97. exposé à la jalousie & aux embusches du demon. Plus il estoit Basep, 191, p. aimé & honoré des Catholiques, plus sa chute leur causa d'afflic. 1814 [Ep. 776. tion, & plus mesme elle leur paroissoit incroyable. Et lorsque a Epi,77.c.1.p. des personnes instruites par luy commencerent à en parler, on 396c.d. aimoit mieux croire que ces personnes se trompoient, & ne comprenoient pas les pentées sublimes de ce grand homme: à quoy l'on penchoit d'autant plus, que ceux qui pretendoient savoir le mieux ses sentimens, en raportoient des choses tres differentes. 'S. Epiphane qui écrivant en 376 contre les Manichéens, pou- 66c,20p.6g.d. voit écrire la mesme année ou la suivante contre les Apollinaristes ,'quoiqu'il fasse Apollinaire auteur de certe secte, & qu'il 77.5.19.96.6. écrive depuis qu'il eut fait schisme, parle neanmoins toujours c.dje. 1940. p. de luy avec beaucoup de respect & de reserve, 11 doute encore si on ne luy impose pas beaucoup de choses, & prend de grandes b precautions pour montrer que ce qu'il dit est une veriré, & non se la prograt une calomnie ni un effet de quelque aversion particuliere: De 45,2,797.2 forte que quand il dit que les Dimœrites avoient esté anathematizez par un Concile, [il veut dire apparemment que leurs erreurs y avoient esté anathematizées plutoit que leurs personnes, comme cela s'estoit fait vers l'an 375 dans le Concile de Rome, & des l'an 362 dans celui d'Alexandrie: & en effet il raporte aussitost apres la lettre de Saint Athanase à Epistete, qui ne condanne que

les erreurs, & ne nomme pas seulement Apollinaire.]

# ARTICLE IX.

# Vital surprend le Pape Damase.

'E G L I S E ne traita plus les A pollinaristes avec la mesme condescendance, depuis que Vital eut commencé le schismea Antioche, Ce Vital le plus celebre des disciples d'Apollinaire, l'estoit un homme d'une vie tres sainte & tres exemplaire, Epi.77.c.10.p. nourri dans la doctrine apostolique, & tres respecté du peuple, man l'accupent d'avoir toujour officer in de l'accupent d'avoir toujour officer in d'accupent d'a Les Ariens l'accusent d'avoir toujours esté un imposteur; [& la Soz, l, 6, 2, 2, 2, 2, 2] \* Hift. Eccl. Tem. VII.

f Chr. Al. p. 688. ·Thart. p. 708.d.

Sozp, 670,d. p.67:.4.

Soz.p.671.2. aJChr.Al.pisss. a Thdit.l.s.c.4. P.708, J.

fuite desa vie donna enfin sujet de le croire.] Il semble qu'il ait d'abord esté uni aux Ariens, [comme beaucoup d'autres Orthodoxes d'Antioche.] Il s'unità Saint Melece en 362, [ou des 361,] n'estant encore que laïque: & ce fut sans doute ce Saint qui le mit dans le Clergé: ]'car il fut Prestre d'Antioche dans sa communion. Mais depuis voyant, à ce qu'on pretend, qu'il cstoit moins estimé de son Prelat, que Flavien alors Prestre & depuis a|Chr.Al.p.688. fuccesseur de Saint Melece, il se separa de sa communion, & se joignit à Apollinaire,'Il entraina par son autorité un grand nombre de personnes, qui prirent melme le nom de Vitaliens, & dont Apollinaire le fit Evesque quelque temps après, ajoutant un quatrieme parti aux Ariens, Pauliniens, & Meleciens, qui des auparavant divisoient l'Eglise d'Antioche,

Coll, R.t.I.P. 181,187. 6 p.180.

Naz.or.52.p. 746.c. €P.748.2. d p.746.C. . Du P.p. 174 Conc.t.3.p.110.

Conc.t.3.p.416. Naz.or.52.p. 748.2. f P.748.2/747.d.

P.746.C. or.51.p.738.

Coll. R. p. 120,

Mais on voit que Vital avant que de tomber dans ce dernier excés, & se porter pour Evesque des Apollinaristes dans Antioche, l'tascha d'entrer avec ceux qui l'avoient suivi, dans la communion de Paulin d'Antioche & du Pape Damafe ; & qu'il fit pour cela un voyage à Rome[en l'an 375,"comme nous croyons.] v.s.Baßle Damase luy ayant demande une confession de sa foy, "parcequ'il 5 115. estoit accusé d'avoir soutenu des auparavant le dogme d'Apollinaire, dil luy en donna une par écrit, qu'on croit estre ce difcours de l'Évesque Vital sur la foy, dont nous avons un endroit cité par Saint Cyrille dans son écrit aux Imperatrices. [Et c'est peutestre à cause de cette piece, que Basile & les autres moines de Constantinople, dans leur requeste à Theodose II, mettent un Vital Evelque entre ceux qui ont enseigné la vraie foy, l'Ce Pape approuva la confession de Vital comme orthodoxe, parcequ'en effet les termes dont elle effoit composée, recevoient un fort bon sens, quoique ces heretiques eussent eu la subtilité d'y cacher le venin de leur heresie. Saint Gregoire de Nazianze l'approuva pour ce sujet, aussibien que Damase, ]'& receut les Apollinaristes comme freres & non pas comme ennemis ; lors peut-

Seleucie, où Saint Gregoire seretira en 375, ou dans quelque autre rencontre. Neanmoins le Pape ne voulut pas encore conclure cette affaire,]'& il écrivit à Paulin par Vital mesme, qu'il la remettoit abfolument à fa volonté & à fa fagesse. Il luy en écrivit encore un billet par Fetrone Prestre, sur quelque nouveau doute qui luy vint en l'esprit sur ce sujet, lorsque Vital estoit déja sur son de-

estre que Vital au retour de Rome passa par Nazianze ou par

1. Le P. Petau ne yeut meanmoins tren determiner fur cela, dogm,t.4.l.t.c.6.9 18.333.

No T & J. part, Il luy écrivit encore depuis, & luy envoya une confession p. 1816. de foy, pour recevoir, en la signant, ceux qui voudront, dit-il, se réunir à vous, c'est à dire à nous par vous. Cette troisieme lettre p. 180-189. de Damasea esté mise toute entiere par Holstenius dans sa Collection Romaine. Theodoret en a inferé la confession de foy Thatt.l.s.c.st., dans son histoire, avec des differences considerables, mais dont p.710-711. quelques unes peuvent avoir esté faites depuis Theodorer, puisque la traduction d'Epiphane ne lesa pas, comme ce qui est dit Thom. 1.5c. 11. dans le texte grec, que la Trinité est un seul Dieu en trois hy- 721.2. postases.'Theodoret cite aussi autrepart le sens d'un des ana- epistapitosod. themes de cette lettre : car les termes ne sont pas tout à fait les melmes.

Theodoret nous apprend que cette confession avoit esté reso- 1.5.6,10,p.715.d. lue dans un Concile de Rome. Elle établit particulierement la divinité du S. Esprit & la verité combatue par Apollinaire, que I.C. a pris l'homme entier, le corps, l'ame sensitive & l'ame raifonnable; défendant fous peine d'anatheme, de dire que la divinité luy tenoit lieu de la derniere. Ainsi elle condanne absolument les Apollinaristes, mais sans les nommer, comme fait cott. R. p. 169encore la lettre écrite aux Orientaux par un Concile de Rome, 175. [qui peut estre celui où la confession adressée à Paulin avoit esté resolue. Et mesme Damase parle de leur heresie dans sa lettre à Paulin, comme d'une chose encore douceuse: J'Il faut, dit-il, de- p. 187. raciner l'heresie, qu'on dit s'estre elevée depuis dans l'Orient. 'Il y a un Canon contre les Evesques qui quittent leurs Eglises P.183. pour en prendre d'autres : [par où il semble qu'on attaque Saint Melece.

'Damase veut donc qu'on reçoive Vital & les siens, & tout p.187.189. autre qui voudra se réunir à l'Eglise, pourvu qu'ils signent cette confession avec celle de Nicée, & les Canons ecclesiastiques que vous savez, dit-il, à Paulin: [par où il semble dire qu'il faut abandonner S, Melece. l'Il conclut en difant qu'il ne luy écrit pas ces pass. choses dans la croyance qu'il ne les eust pas pu proposer luy mesme à ceux qui vouloient se convertir pour les recevoir, mais afin qu'il eust plus de liberté en cela, voyant qu'il estoit appuyé de fon confentement.

[Le Concile de Calcedoine indique assurément certe piece,] Torfqu'il loue Damafe d'avoir marqué les veritables regles qu'il Conca, 4, p. 816. faut suivre sur le mystere de l'Incarnation, dans ses lettres à Pau- b. lin, afin que ceux qui voudroient entrer dans sa communion. fouscrivissent à ces décisions si sages & si judicieuses,

# ARTICLE X.

Vital & Apollinaire font schisme: Les Consesseurs d'Egypte se declarent contre eux.

'ECRIT de Damase excluoit trop formellement tous les fubterfuges des Apollinaristes, pour croire que Vital l'ait jamais pu signer. Ainsi il y a apparence que Paulin ne l'ayant pu recevoir, il se separa absolument de luy, l'& accepta la charge & le nom d'Evefque des Apollinaristes dans Antioche, qu'Apol-Inaire luy donna.[On ne dit point si Apollinaire avoit seduit quelques autres Evelques, pour faire avec luy cette ordination illegitime & schismatique, Blondel croit que ceci arriva vers

l'an 176,"& cela s'accorde affez bien avec la fuite des lettres de v.s. Bisse S. Bafile,

Epi.77.C.10,11, 'S. Epiphane, [qui écrivoit vers la mesme année ou la suivante,] s'efforça de réunir Vital avec Paulin; & estant venu à Antioche, il s'abitint de communiquer tout à fait[dans le facrifice]avec Paulin, [dans la communion duquel il estoit, ] jusqu'à ce qu'il se fuit purgé par écrit de la tache de Sabellianisme dont Vital l'accusoit, Paulin s'en justifia aisément, en produisant un acte fignédesa main qu'il avoit autrefois donné à S. Athanase, de la

main mesme duquel il estoit écrit : & cet acte condanne egalement les erreurs de Sabellius & celles d'Apollinaire, sans nommer ni l'un ni l'autre. 'Mais quand S. Epiphane voulut connoistre lessentimens de Vital, il trouva qu'il consentoit à tout, "hormis sec, à dire que J.C. avoit pris l'entendement de l'homme; ce qu'il ne voulut jamais reconnoistre, quoy qu'on luy pust dire, Ainsi Saint Epiphanes'en retourna sans avoir pu faire l'accord qu'il souhaitoit, & sa charité ne luy servit qu'à meriter les anathemes d'Apollinaire & de Timothée son disciple, "Il semble qu'il ait tasché d'engager Saint Basile à travailler aprés luy pour accorder Vital v. s. Basile avec Paulin: mais ce Saint qui rejettoit la communion de l'un & 5141.

de l'autre, ne voulut point se méser de leurs affaires. [Immediatement avant que le schisme fust declaré,]'A pollinaire tira de plusieurs saints Evesques d'Egypte, bannis pour la foy à Diocefarée, en general, & de deux d'entre eux en particulier, favoir d'Adelphe & d'Isidore, des lettres favorables à ses desirs,

[& qui apparemment luy donnoient des eloges qu'il ne meritoit nullement, Lors done qu'ensuire il eut fait schisme, il s'autorisa

Thdrt.1.c.c.4.p. 208. di Sozil. 6.c. 25. p. 671, 2| Fac, L 4.C.1.P.150.

Blond p.119. P.1014-1015-

10:7.

Fac.J.4.c.1.p. 150.160. a Baf.ep. gas p. 319 320.

Fac.p.160.2.b.

ce semble du rémoignage de ces Saints dans June lettre qu'il écrivit contre Paulin d'Antioche, Cette lettre ayant esté envoyée aux Confessions, d'abord ils en surence transtez, & commencerent à craindre que Paulin ne suit essectivement tombé dans le schisme u dans l'hereste; de sorte qu'ils surent souvent dans le destin de luy en écrire.

'Mais lorfq'riis efloient dans ce doute, on leur montra quel-ke, ques écris qu' Apollinaire avoir fais fur la foy, tous conformes a ce que beaucoup de perfonnes leur avoient déja raporté de luy, & qui dératifoient le myflere de l'Hanarnaston, On leur montra encore une autre lettre, où Apollinaire declamoit contre Saint Epiphane; & une troifeme où il pretendoit depofer Diodore de Tarfe, j'ou plutoft de Ty, p'il in les feparoit de lacommunion de

pale notes 97, 98.

ce Saint, & decelle de Paulin.

[Ces emportemens d'Apollinaire blefferent avec raison les faints Confesseurs, Le grand nombre de ses écrits, ni l'artisse palepanyant, de ses raisonnemens, ne les oblouirent pas. Ils reconnurent fort d. bien ceux qui ruinoient par leurs nouveautez la soy de l'Eglise, & ne purent dissimuler les ort que ces personnes faisseint à la verité ymais ils écrivirent une lettre contre Apollinaire, dont Facquisse. Pacundus' nous a conserveu in fragment, & qui estoit apparement adressée aux solitaires de Nitrie, solon Saint Isidore l'un d'entre ux estoit Evesque.]

Sain Basse leur écrivisses 3773 pour les remercier de cette Bassesser, action, comme d'un service important quist avoient renut à <sup>18-24</sup>. l'Eglis. Fit il es exhorta en melme temps à travailler avec soin p. 18-25. Reve douceur pour rament Appliniaire à l'Ordre & à la verité. 'Mais bien loin qu' Apollinaire songeast à se réunir, Timothée Fa. 1914 nu de se principaux disciples qui prenoit e nom d'Evesque [qu'il avoit receu de son maîstre, ly emportoit jusqu'à anathemaizer Saine Basse me sons en se verité de l'avoit receu de l'antiche, Saint Épiphane, & Diodore de Tyr, ne voulant avoir de communion qu'avec Vital,

[Cé fur peuteltre aufujet de la decláration des Confedieurs,]

'qu' Apollianire leur écrivit une grande lettre, à laquelle ils ne L'EURAGE,

NOTE 6. firent point de réponse. Il leur en écrivit enfuite une petite que

100 avons necore, pour juitifier fa foy fur l'Incarnation, à cause
des troubles que d'autres que luy, à ce qu'il dit, a voient excitez

fur cette matiere. Il y preemd fuivre tous les sentimens de Saint

Athande qu'il appelle son maifter, mais il y renonceà la com-

r. Scriber.ne monachi in N trio co efictuese. Je peule qu'il faudroit mon chis esse empletusis I i i i i i munion de ceux qui ne croient pas avec luy que J.C. n'a point pris"la raison humaine & muable, qui est entrainée par les mauvaises pensées; mais la raison celeste & immuable, & qu'il est parfait en tant que Dieu & non en tant qu'homme,

# 

ARTICLE XI.

Apollinaire & quelques autres sont deposez par le Concile de Rome, à la priere de S.Basile & des autres Orientaux.

Bal.ep.195.p. 28+26

[ T 'E G L I S E d'Antioche ne fut pas scule demembrée par l'Evesque schismatique qu'y établit Apollinaire.]'Toutes les autres encore, & particulierement celles qui estoient gouvernées par des Orthodoxes, setrouvoient divisées par ceux qu'il y envoyoit pour y mettre le schisme, & y former une malheureuse societé de ses partisans. On voyoit courir en divers endroits des gents qui prenoient le nom d'Evesques sans avoir ni Clergé ni peuple; & qui bien loin de servir au progrés de l'Evangile de la paix & dufalut, rendoient par ce scandale le mystere de la pieté & la religion ridicules:[Et dans les villes où Dieu permettoit que leur malice eust plus de succés, J'ils s'y assembloient à part sous des Evesques particuliers, observoient des pratiques toutes differentes de celles de l'Eglife Catholique; & au lieu des hymnes facrées dont les Fideles ont accoutumé d'user, ils en chantoient de nouvelles qu'Apollinaire avoit composées. [Ce fut apparem-Leon suppaross ment en cette maniere] que Timothée prit le nom d'Evesque

Soz, l.e. c, 15. p. 671.b.

Baffepagg.p. 184.c.d.

cp.74.p.116.b.

p.15;.c.

de Beryte[en Phenicie.] 'Les questions embarassées & obscures que luy & ses emissaires agitoient fur l'Incarnation, embrouilloient tellement les esprits, que beaucoup doutoient absolument de ce grand mystere : d'autres se perdoient dans les difficultez où ils se jettoient eux mesmes, en mettant leur gloire à chercher de nouveaux termes, aussibien que de nouveaux sentimens, dont l'unique fruit estoit des contentions & des disputes; & peu de ceux qui avoient lu leurs livres se contentoient de la simple & ancienne doctrine de

l'Eglife, cp.29;.p.284.c.

Les choses estoient en cet état[des l'an 377,]lorsque S. Basile écrivit sa lettre aux Confesseurs :'C'est pourquoi il y parle nommement & fortement contre Apollinaire: | & ne se contentant pas de cela, lil écrivit en melme temps avec les Orientaux aux v.s. Bassie Prelats d'Occident, pour leur demander instamment la condan- 5140,

nation d'Apollinaire, [Ainsi on peut dire encore plus veritablement de cette lettre que du fecond Concile œcumenique, que Conc.t.47.816. les Orientaux ayant decouvert la doctrine si dangercuse d'Apol-

linaire, firent connoiître à ceux de l'Occident le jugement qu'ils

en portoient.

'Ils en obtinrent ce qu'ils souhaitoient, selon Baronius qui Bar. 17:51. croit que ce fut sur les lettres de S. Basile que Damase convoqua un Concile à Rome l'année fuivante, que nous contons 378. Et en effet, comme la lettre de Saint Basile qui demandoit aux Occidentaux en l'an 377, la condannation d'Apollinaire, ne nous permet pas de dirc qu'elle fuit déja faite; l'aussi Pierre Rufflactore d'Alexandrie, qui sc trouva, selon les historiens, au Concile de 160|Thatt.l.s.c. Romeoù elle se fit, sestant revenu d'Egypte des le milieu de l'an 378, on ne peut mettre le Concile qu'au commencement de la meime année ou à la fin de la precedente. l

'Damase tint donc un Concile à Rome , où luy & Pierre Rus, p. 160 Soz. Note 7. d'Alexandrie "condannerent les sentimens d'Apollinaire, & Le.c. 14. p. 171.c.

decernerent que J.C. estoit vray homme aussibien que vray Dieus & que quiconque diroit qu'il manquoit quelque chose soit à sa divinité, soit à son humanité, devoit estre jugé ennemi de l'Eglise, 'On v deposa mesme Apollinaire avec Timothée son disciple, Than, p.719.01 "qu'Apollinaire avoit envoyé une seconde fois à Rome: mais Conc.t.1. 741 au lieu d'y estre receu comme il l'avoit esté du vivant de Saint Leon. sup.p. Athanafe, il y fut deposé avec celui qui l'envoyoit. On parle d'un 1041 e. Magnus anathematizé avec Apollinaire. C'est sans doute ce sest. Concile des Occidentaux que S. Gregoire de Nazianze dit avoir « Nazor. pt.p. condanné les Apollinarifles, de deposé leurs Evesques. d cp.77.p.831.e.

[Il faut auffi raporter au melme Concile]'la condannation de conce. 1. 2.741. Vital faite par Damale. Vital, comme nous avons dit, avoit fait d. approuver à Damase une confession de foy, où il avoit caché son 757.74 herefie fous des termes equivoques qui paroiffoient orthodoxes. Mais lorsqu'on eut fait connoistre sa fourberie à Damase, & que ce Pape cut appris qu'il perseveroit toujours dans son ancienne doctrine, [à laquelle il avoit encore a jouté le schisme, ]il l'excommunia, luy & fes fectateurs, & condanna leur confession de foy avec anatheme. Il s'eleva contre eux avec d'autant plus de force,

qu'il estoit faschéde ce qu'ils avoient abusé de sa simplicité & de la candeur.

'Nous lisons dans une lettre écrite vers l'an 433, qu' Acace fait Lup. ep. 57. p. 156. Evelque de Berée en 378 ou 379, fut present à une dispute qui se 117. fit à Rome en presence du l'ape Damase, où les Orthodoxes

foutenant qu'il falloit reconnoistre deux natures en J. C. puisque sans cela on seroit obligé d'attribuer ses souffrances à la divinité; les Apollinaristes contre qui on disputoit, objecterent que c'estoit reconnoistre deux fils, Nous ne voyons pas moyen de dire que Acace ait assisté au Concile de Rome en l'an 382, où l'on parle encore des Apollinaristes: mais rien n'empesche qu'il n'ait esté deputé à Romeen ce temps-ci par l'Eglise d'Antioche, soit contre Apollinaire, foit contre Paulin.

Cod, Th.ap.p. a Bar. 373.5 13.

\*Baronius a pretendu qu'en condannant Apollinaire, le Concile avoit aussi condanné toutes les erreurs qu'il avoit tenues, d'ou il infere qu'il a condanné l'opinion des Millenaires. Mais on peut dire que cette conclusion qui n'a aucun fondement dans l'histoire, en a peu aussi dans la raison. S. Jerome qui parle si souvent des Millenaires à l'occasion mesme d'Apollinaire, ne dit jamais, non plus que Saint Augustin, que leurs opinions aient esté condannées par aucun jugement ecclesiastique. S. Sulpice Severe, & d'autres encore en affez grand nombre, les ont tenues depuis le Concile de Rome, & n'ont jamais esté traitez comme heretiques pour ce

"Ce fut peutestre ce mesme Concile de Rome qui condanna v.s.Damal'Evefque de Parme ou de Porto.]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XII.

Les Apollinaristes resistent à l'autorité de l'Eglise : Timothée l'un d'eux est banni.

Ruf.J.s.c.10.p. ' A fentence rendue par le Concile contre Apollinaire, fut 378; ]à Constantinople[par le decret du Concile œcumenique en l'an 381; & apparemment encore par"le Concile d'Antioche en v.s. Melece 379.]'Et neanmoins comme A pollinaire n'avoit point esté oui & 515. convaincu en presence de ses parties, il demeura encore quelque temps caché fous une profession generale de la foy[de Nicée,]&

Col.Th.ap.p.

Fac, 1, 4. c, 1. p. Timothée de mesme, [au lieu de ceder à sa condannation,] pretendoit melme anathematizer Pierre d'Alexandrie, S. Basile de Cesarée, Paulin[d'Antioche,]S. Fpiphane, Diodore[de Tyr,] Thdrt.l.s.cato. & n'avoir de communion qu'avec Vital. Les Orientaux furent

confervoir encoreen 382 le nom & les fonctions del episcopar,

P.719. obligez de recourir encore une fois au fiege apostolique, pour luy demander sa deposition: Et ce fut sur cela que Damase"leur No TE 8.

écrivit

écrivir la lettre que raporte Theodorer, où il les affure que ce profane ditciple de l'heretique Apollinaire, avoit efté condanné avec fa doctrine impie, & depofé aufibien que son maitre par le faint Siegeil y avoit déja longtemps: [Ce qui marque que certe

avecta doctrine impie, & depole aulibien que lon maittre par le faint Siegel ij avoit déja longeemps (Ce qui marque que cette lettre peut avoir elléécrite fur la fin du pontificat de Damafe, vers l'an 38; Damafe l'écrivit apparemment au nom d'un Concile,] puilqu'elle est appelléé (vinodique dans le tirte de Theodoret.

l'An 33. Damate l'écrivit apparemment au nom d'un Concile,]

puisqu'elle est appellée synodique dans le titre de Theodoret.

p. p. 2.

Timothée sur depuis banni à Bize en Bithynie, selon une addition faite au livre de Saint Augustin sur les heresies, & qu'on peut P. 3. L. 3.

tion rateautive de 2 aint Augustin turies necessée, & Qu on pour jugger par cet article clire bien ancienne, pusiqu'elle parle de Timothée comme eltain encore vibrant, [1] ya neamoins apparence que le lieu de fon banniffement est Bisye en Thrace, Iseu celebre pour les exils, [1.a messive addition ajoute que Timothée trompoit beaucoup de mondepar un estaus le image de pietré & de trompoit beaucoup de mondepar un estaus le image de pietré & de

continence.

'Ce fut au plustarden la mesme année 378, & vers le temps du Fackacaa.
Concile de Kome, que Pierre d'Alexandre qui vavoit déjà écrit 190.

une première lettre aux Evesques & aux autres Confessure d'Egypte)bannis Diocesarée, 38 apparemment sur le sujer des Apollinaristes, lour en écrivir une seconde, où il se plaint des emportemens de Timothée contre luy & contre les principaux Evesques de D'Orient. Saint Ballécértivoit vers le messeme temps à Balegage, page 12 Egystede Sozople en Pissides pour la preserver contre le venin 104.

L'Egistede Sozople en Pissides, pour la preserver contre le venin 104.

des Apollinaristes, qui commençoit à se repandre en ces quar-

tiers là

V. fonditire ["Saint Ephrem d'Eddfe, fi celebre entre les Diacres & les
514. folitaires, mourut, à ce qu'on croit vers lemcfine remps que Saint
Bafile, fur la fin de l'an 378, ou peu aprés.] Il voulut rémoigner Ephrent.p.69,
dans fonteflament l'horreur qu'il avoit des diverfes fectes d'here.
tiques, & entre celles là il marqua nommément les Vitaliens. On NyGin Ephre.
parle d'une difpute qu'il avoit, eue quelque temps auparavant = 3+440+410.

parle d'une difpure qu'il avoit eue quelque temps auparavant 1940en avec Apollinaire; l'imaiscette thitorie quoiqu'affez autorifée, edit embaraffée de diverfes difficultez. Ainfi il vaut mieux se contenter de ce que dit S. Gregoire de Nys le Joya'il avoit une extreme 1949. aversino pour son dogme impie, & qu'il employa tous se foions

pour le bannir du cœur de tous les Chrétiens,

'Cette heresse ne laissa pas de penetrer bientost jusques à Nalestana, pas.

V.S. Grig. Constantinople, you les Evesques de ce parti se preparoient à code Nation tenue assemblée pour y établir leur heresse, lorsque Saint entre de Nazianze vint prendre le soin de cette Eglise au

Ibid. 577. commencement de 379: [18 & ils y mirent peutestre pour Évesque \* Hist. Eccl. Tom. VII. Kkk

Phot.c.131.p. 888.f. 4 Naz.vit.p.18. 19.

de leur fede un nommé Magnus J'qui on trouve avoir effé anathematizé avec Apollinaire. 'On a méme éreit , Iquojud'avec affez peu d'apparence, Jque les Apollinarifles y firent beaucoup de peine à S. tregoire, & exciterent contre lay la perfecution des Artens [Que fi cela eft veritable, il en faut d'autant plus eftimer la Aquera dece Pere, oui en condangant leures repus eftimer la Aquera dece Pere, oui en condangant leures repus

des Ariens [Que fi cela eft veritable, il en faut d'autant plus
onte plus eftimer la douceur dece Pere, qui en condannant leurs errours,
les traite neammoins de freres [floit par l'inclination qu'il avoit à
convertir les œurs des heretiques par un traitement favorable,
plutoft qu'il les aigrit par une dure feverité; foit qu'ayant à combatte les Ariens qui ruinoient le principe de la foy, il confideraft
l'herefie des Apollinarifles comme beaucoup moins dangereufe
& moins importante.

# 

#### ARTICLE XIII.

Le Concile acumenique & divers autres condannent les Apollinarisses:

Mort d'Apollinaire.

I E Concile'd'Antioche de pres de 130 Evedques de l'Orient, N.S.Melees tenu, comme nous croyons, au mois deseptembreou d'octo-11.

Præle-51-57-30. bre de la mésme année 2793, 'Condanna aussi l'hereste d'Apollimaire: [mais on nevoir pas s'il toucha à fapersonne & áson nom.]

Nyfad Eusle. 7, 'Gregogie de Nyfa Eulla 'mape suivante de gregorialem 3, pour y v. 6m sirre 4, pour papaiser les troubles que les disputes sur l'Incarnation vavoient 513.

2018 de la comme de la comm

appailer les troubles que les difputes sur l'Incarnation y avoient <sup>5 15</sup>, excitez depuis longtemps : mais les chisme y estoit trop formé, & les espristrop obstinez, pour ceder aux remontrances de ce grand Saint,

Thint.16.19: "Il est affez étrange"qu' A pollinaire ait pretendusau commen-v.5.Melees cement de l'an §81, sique les Fgliss d'Antioche, que le General 19: Sapor avoit ordre de remettre entre les mains des Catholiques, devoient appartenir à ceux dess acte (et e. j. mais ce que dit Theodore

c.4.5705.4. eft remarquable. J'que n'ayant pu réulfir dans cette pretention, il publia deflors ouvertement la doctrine qu'il avoit inventée, & s'en declara hautement le chef. Car julque là il avoit encore un

 d. peu tafché de cacher & de deguifer fon impieré, 'quoiqu'il la decouvrit affez pour qu' on n'en put la sa douter.
 Refilatable L'Efrond Concilerectumenique affemblé à Conftantinople peu

de mois après, Jeonfirma par fon decret la fentence du Concile de Concia-poss. Rome contre Apollinaire & fes fectaturs : Car il nomme fort dittinètement les Apollinairiftes dans fon VII. Canon, les mettant au nombre de ceux qui devoient efter receus dans I Eglife par

To sel (Carry)

l'onction du faint Chresme & le seau du S. Esprit, 'Le Concile de 1.4.p.826.e. Calcedoine femble melme luy attribuer leur première condannation, & dit qu'il écrivit contre eux aux Occidentaux, 'Aussi S. Naz, ex. 77, p. 811. Gregoire de Nazianze dit que les Evesques de cette secte avoient . esté deposez par tout le Concile de l'Orient & de l'Occident, 'On trouve qu'un nommé Magnus fut anathematizé avec Apol- Phot.c. 131.p. linaire, & fans doute par ce Concile,] que Justinien dit melme a l'etadogt. 1. avoir esté assemblé nonmément contre Magnus l'Apollinariste : 1.64319, p. 13. [ce qui donne grand licu de croire qu'il effoit Evelque de cette

fecte à Constantinople.] 'Les Evesques qui se rassemblerent l'année suivante, de tout Thomas, se ros l'Orient, en la melme ville, firent aussi une profession expresse de P-7-7-4la doctrine Catholique opposée à celle d'Apollinaire, mais sans 'Sur la fin de l'année precedente 381, les Occidentaux avoient Cod.Th.ap.p.

nommer perfonne.

en partie à cause de l'heresse attribuée à Apollinaire. On souhaitoit de traiter cette affaire en presence des parties,[c'est à dire d'Apollinaire melme, afin que quand on l'auroit convaincu de fon erreur, il ne pust plus se cacher sous le nom general de la foy, mais qu'il perdift auffitost le nom & l'office d'Evesque, que la corruption de sa doctrine luv auroit déja fait perdre, 'Il paroist en Hier, in Ruf. L. v.s. Jero- effet qu'il fut parlé des Apollinaristes dans le Concile qui se tint 214 Ruf. de Ori, à Rome fur la fin de 382, & qu'il y en avoit quelques uns de presens p.19. a Bat. 1715 pour traiter de leur réunion à l'Eglife, bIls y foutinrent que reconnoistre deux natures en J.C, c'estoit en faire deux fils & deux 116.172

personnes.

On voit par ce que nous venons de dire, qu'A pollinaire vivoit encore en 381, & melme apparemment en 382, [1] est certain qu'il Hier, v.ill.c.104. mourut fous Theodofe avant l'an 392, ell mourut dans un age e Nill, ep. 17, 19, 18 affez avancé. [Des l'an 377 ou environ,] dS. Epiphane le qualifioit P.96. le vieillard. El semble avoir toujours conservé l'exterieur d'une di pi 77.c.2.p. viefainte & exemplaire; de quoy neanmoins Saint Gregoire de 1996 c. Nysse paroist n'avoir pas esté bien persuadé. Mais il conserva / Nyssin Ephr.s. aussi toujours son impieté, & mourut dans l'heresse: de sorte g Conc. 1. P. Acc. 2. Conc. qu'on ne peut esperer d'autre sort pour luy que la condannation & & l'enfer.

[Voilà quel a esté enfin le sort funcste]'de ce grand homme, vinc.T.c.16.p. qui avoit receu des talens si extraordinaires de la nature, & de P.140[Nil.] 1.ep. grands dons de la grace, qui avoit combatu avec tant de courage Alepupoje. & tant degloire pour la vraic foy contre ceux qui en estoient les

demandé qu'on tinst à Rome un Concile œcumenique; & c'estoit 99-

Kkkkij

ennemis. Mais parcequ'il mit fa confiance en fa fagesse; parcequ'il youlut resoudre des difficultez que la foiblesse humaine ne peutéclaireir ; parcequ'il se laissa aller à la demangeaison d'une titidine. curiofité profane; parcequ'il voulut trouver des routes nouvelles dans la pureté & la simplicité de la foy; tous les avantages qu'il avoit luy devinrent inutiles, & il merita d'estre regardé de toute l'Eglife comme un schismatique & comme un heresiarque.

#### ARTICLE XIV.

Les Apollinaristes condannez par les Empereurs & parles Peres: Leur fecte s'éteint, mais non leur doctrine.

DOUR continuer l'histoire de la secte d'Apollinaire, Saint Gregoire de Nazianze"estant revenu de Constantinople en V. son titre fon pays l'an 381, trouva l'Eglise de Nazianze infectée par les 583. Apollinaristes, Il tascha d'abord de les gagner par la douceur : mais au lieu d'en profiter, ils firent un schisme tout ouvert dans fon Eglife: & enfin ilsfe firent ordonner un Evefque en l'an 382, par des gents que tout le Concile d'Orient & d'Occident avoit depofez, & contre tous les ordres de l'Empereur: Ce qui obligea S. Gregoire non feulement d'écrire à Cledone deux excellentes lettres contre eux pour établir la foy Catholique & refuter les calomnies dont ils le chargeoient; mais eneore de porter ses plaintes à Olympe gouverneur de la province, & de luy deman-Nazor, 51, p.738. der la punition de cet attentat. l'Ces heretiques pretendoient alors que le Concile d'Occident qui les avoit condannez, les avoit depuis abfous: mais ils n'en apportoient aucune preuve. Nous ne croyons pas mesme qu'ils pussent déja se prevaloir de l'indulgence que le Concile de Rome pouvoit avoir accordée à ceux qui voudroient se convertir,"y ayant assez d'apparence que S. Gre- v. s. Grez. goire de Nazianze écrivit à Cledone avant ce Concile, ou dans h Nazianze 588a.p. le temps mesme qu'il se tenoit.]

Bar.j8j.\$ 56.

'Ils furent compris nommément dans la loy du 3 de septembre 383, avec les autres heretiques aufquels il estoit défendu de tenir aucune assemblée, "foit dedans, soit dehors les villes, ni d'établir &c. Cod, Th. 16.2.5.1. aucun Evefque. Le 21 de janvier de l'année fuivante, Theodofe

13.P.119. ordonna que tous les Evefques & les Ecelefiastiques de leur secte feroient chaffez de Constantinople, aussibien que les Ariens,

Naz.or, 46.P. 'Depuis cela neanmoins ils obtinrent de Theodofe la permission 741-74]. de s'allembler avec autant de liberté que les Catholiques; ce qui

ayant percé le cœur de S. Gregoire de Nazianze, il en écrivit vers l'an 385, une lettre tres forte à Nectaire de Constantinople, pour le presser d'obtenir de Theodose la revocation de cette permission, à laquelle il eust dû s'opposer d'abord. [11 obtint ce qu'il souhaitoit.] Car nous avons encore une loy du dixieme de mars 388, qui Cod. Th. 16.54.1. ne nommant que les seuls Apollinaristes, leur défend, aussibien 169-130. qu'aux autres heretiques, de tenir aucune assemblée, d'avoir des Écclesiaitiques & des Evesques, & de demeurer mesme dans les villes, voulant qu'on les envoie dans les descrts, Sozomene dit Soz. 1.6.c.26.p. que Theodole fit executer ce dernier article à l'égard des chefs 674.d. des Apollinaristes, & ou'il arrestas ainsille progrés de cette secte. 'Il ne voulut pas seulement souffrir qu'ils cussent la liberté de ve- Cod, Th. p. 110. nir à la Cour, & de luy presenter des requestes. [Nous ne parlons point des autres loix qui sont contre les heretiques en general,

Une grande partie de ce qui nous reste des écrits de Saint Amphiloque, paroift eftre faite contre la mesme impieté: ]'Saint Perdog.t.4.1.5. Ambroife la combat dans fon livre de l'Incarnation, à peu pres c.6.5 10.7.49. comme avoic fait S. Athanase, & sans nommer personne non plus que luy. Saint Gregoire de Nysse l'attaque encore en divers endroits.]'Il la combatoit particulierement dans un écrit qui est so. perdu. Et comme les Apollinaristes accusoient les Catholiques de Nystad Th.p. leparer les deux natures en J.C. (ce qu'on pretend que Theodore 164. de Mopfuelte faifoit effectivement, ce Saint écrit une grande lettre à Theophile d'Alexandrie, où il le prie de condanner solennellement cette erreur, afin d'oster ce pretexte aux Apollinariftes.

[Il faut mettre aussi S. Chrysostome au nombre des Peres qui v.s.chry- ont combatu les Apollinaristes,"s'il est veritablement auteur de la lettre à Cesaire ; qu'on nous a donnée depuis peu d'années.] 'Ce Cefaire avoit embraffé la vie solitaire des l'enfance, & avoit chry.ad Caf.p. toujours vécu dans une tres exacte pieté. \*Cependant ayant lu un 🤨 ouvrage d'Apollinaire que des heretiques luy montrerent, & 6 p.18. qui est apparemment l'ouvrage contre Diodore que S. Ambroise ep. 16. avoit vu & refuté, comme nous le dirons dans la fuite, 'ils' imagina pas. y avoir trouvé des veritez qui luy avoient esté inconnues jusques alors, & avoir passé de l'egarement à la vraie foy. Comme il estoit pit. de la connoissance de Saint Chrysostome, & avoit ce semble vécu quelque temps avec luy, il luy manda avec joie la decouverte il qu'il s'imaginoit avoir faite. Ce Saint au contraire eut une ex-

r. en bien, avoit tonjours luivi la vraie foy dans toute la purcté.

Kkkkiii

rreme douleur de son egarement, jusqu'à enverfer des larmes, & yerivile la letrer donn nous par lons, ou il refute rers foil klement non seulemen la confusion des deux natures, soutenue par A pollinaire & ses sécaleures, mais encore l'erreur opposété des deux personnes, que Nestorius a pretendu établir depuis. On marque util dérivir cette letrre de son second exil side Cucies, & ainsi (vers util dérivir cette letrre de son second exil side Cucies, & ainsi (vers

Qu'ii ccriv

Pan 405.]

Nyf4AT5p,
Mousapprenons de S. Gregoire de Nyffe, que ceux que l'herefie
d'Apollmaire avoit arrachez à J. C, vouloient bien remoncer au
nom de Chrétiens, & prenoient avec joic exux des auteurs de
leur fecte gic efit à dire qu'ils fe nommoient Apollmarifles & Vison. Le 6-497.

Son. Lé 6-497.

Son. Lé 6-497.

Son. Lé 6-497.

Son. July Son. De son de Vitaliens à Antioche,
Angain frasa. Opinion n'y fubilitalit preduque plus, l'Saint Augugit dioutes 'âl' y

Soule Cosp.

Soule Cosp.

Soule Cosp.

Soule Cosp.

Soule Cosp.

Soule Cosp.

Soule Soule

Mais ce qu'endir Theodore: ef plus particularifé & plus cer-Théra, 6,4,6,4,7,6,7,16, and produce de Theodore, 279,7,16,47,6,7,16, and 279,7,16, qui gouverna l'Eglife d'Antioche [depuis 4,16 jusqu'en 4,88,]les Apollinariftes se voyant reduits à un tres petit nombre, demanderent à efter recesus dans la communion Capholique; à quoy de

Theodore consenti aprés beaucoup de prieres, & les receut prefuje tons, Maisi I yen eu beaucoup qui enquitant leur sété, n'en quitterent pas les sentimens, '& qui les inspirerent mesma à ceux dont la foy avoir jusques alors esté pure, C'est de là, dit Theodoret, que sont venus ceux qui disent que la diviniré & la chair de J.C. n'ont qu'une mesme nature, qui attribuent les oustrances de la Passion à la diviniré du Verb., & qui ont foutenu

es autres opinions qui ont causé tant de guerres parmi les peuples & les Feclesiastiques.

[Je ne [çay s'il veut marquer les difputes qu'il eur luy mefine avec S. Cyrilled'Alexandrie, qu'il accufoir de fuivre les erreurs d'Apollinaire, ou s'il écrivoir depuis la naissance des Eurychiens.] 'Car cettecherche avec toutes les branches qui en sont forties [se celle méfine des Monochelites qui vint depuis, ]ne sont que des rejettons d'Apollinaire: [de forte que depuis et europs là on n'a plus guere entendu parler des Apollinairilles comme d'une s'écle a pars, le peu qui en resta s'estant apparennment joint aux Eury.

Conc. 1.1.2.886. chiens. Cela se voit clairement] par l'edit de Marcien en 455,002

I.co,cp.114.6

p.699 Pet.

4.p.14.51.

c.; p.707.b.

il declare que les Eutychiens sont Apollinaristes, & les soumet à toutes rigueurs ordonnées contre les autres, se servant ensuite indifferemment de l'un & de l'autre nom. On voit dans cette loy diverses peines decernées contre les Apollinaristes, par les loix faites ou contre eux en particulier, ou contre les heretiques en general.]

# 

### ARTICLE XV.

De la secte des Polemiens : Ecrits de Timothée.

Es Apollinaristes ne se ruincrent pas seulement par la Es A pollinarités ne le ruincrent pas leulement par la réunion d'une partie de leurs sectateurs avec l'Eglise, mais encore par la division qui se mit entre eux.]'Les écrits mesmes Thom.har.4.e. d'Apollinaire en furent la cause, parcequ'ils contenoient souvent 9.9.241.b. des opinions tres differentes.[Nous avons déja pu remarquer] que S. Augustin, & S. Leon qui le copie, mettent trois différentes Aug.pers.c.14.p. fectes d'Apollinaristes, ceux qui ne donnent point dutout d'ame 574, ab Leo, ep. à J.C, ccux qui luy oftent sculement l'ame raisonnable, & ccux 46.c., p. 121. qui disent que sa chair est une partie de la divinité qui a changé de nature,

Theodoret parlant de leurs différentes opinions sur le corps Thompasible de J. C, dit que quelques uns s'attacherent à soutenir qu'il estoit

descendu du ciel : mais que Poleme[ou Polemon ,] & ceux qui le fuivirent fous le nom de Polemiens, se fondant aussibien que les autres fur les écrits d'Apollinaire, foutinrent que la divinité & le corps's'estoient mélez dans luy & unis en une mesme substance,

'& que la chairde J. C, aprés avoir esté unie à la divinité, luy estoit Leon, sup.p. devenue confubstantielle & toute divine, & ne nous estoit plus 1055.c. consubstantielle j'qu'elle estoit une mesme chose avec le Verbe prossede Dieu , qu'elle devoit estre adorée comme le Verbe ,'& mesme page 4.

qu'elle estoit eternelle & descendue du ciel.

'Valentin aussi disciple d'Apollinaire, s'eleva contre ce sen- p.1091.b. timent, 'qu'il foutint estre aussi impossible qu'il estoit impie. p.1014.20 Poleme fit quelques livres pour défendre son erreur. Nous en 4 p. 1016.b. avons un passage, où il dit que tenir l'opinion des deux natures, mod c'est suivre les nouveautez des Cappadociens & des deux Gre- Phot.c. 150-p. goires, 'les imaginations d'Athanase, & le faste des Italiens, d'Ilse d'Conc.t.6.p. moque en un autre endroit de ce que dit Gregoire de Cappadoce; 114-115. & on cite son ouvrage sous le titre de resutation des saints Peres.

'Il fut suivi de beaucoup de monde, furtout de Timothée son Leon, sup.p. e p.ogad.

nagar nyi

dinote.

Fac.n.p.150. a Tudre, l.5.c.10. p 719.a. b Leon, sup.p. 1042. . c p.1055.c.

premier disciple, & en mesme temps son condisciple, pussqu'il estoit, commenous avons vu, disciple d'Apullinaire. Ce Timothée, à qui apparemment Apollinaire avoit communiqué plus qu'à personne le scere des son impieré, ècrivit un tome sur l'incarnation, extrait de divers livres de l'a veque A pollinaire no tres heureux maistre, comme il dit, & principalement de sa lettre

à Serapion,

p.10]6.2. p.10;6.2. d p.10]6.2. [Comme ce livreoù il enGignoit fon impiere, faifoit du bruis,] un nommé Agape de fa fece, le pria de luy en donner une partie fignée de fa main: Il le fit, % Agape ayan porré cet écrit à Homone, 'qui choit un autre Evejue à Pollitarité, 4 Homone donna à Agape un billet figné de luy, où il proteftoit qu'il anathematication et de la comme de la chair de J. C. eft confubliantielle à Dieu, en quelque fens qu'ils le difficut.' Timonhée ayant recen cebillet, y répondit par un écrit adreffé à Homone, que nous avons encore, au moins en partie, où il foutient que fon fentiment eft celui d'Apollinaire, & il en allegue un grand nombre de paffigus pour le prouver, Il fertivit fur le méme lijet

P.tojj.d.

4.b.&c.

nombre de passages pour le prouver. Il écrivit sur le mesmé sujet à Cataphrone son compagnon, qui en écrivit aussi à Paregoire, Urane, Diodore, & Jove qui estoient dans les messensimes sentimens. 'Valentin écrivit aussi de son costé une apologie, contre ceux

p.10jj.b.

qui acculoient les A pollinarifes de dire que le corps ful confulhantiel à Die. Il fe fer principalement de deux profetions de foy, l'une d'A pollinaire, & l'autred 'un Jove Evefque. [Ie nefeay f'c'eft celui dont nous venons le parler, qui n'auroir pas eu plus de fermecé dans fes fentimens que fon maittre, l'A pollinaire înit la fienne en prononçant anatheme à cux qui ne croient pas que la chair de J.C. eft de Marie, ou qui difent qu'elle eft confubltantielle à Dieu & d'une naure increée, ou qui difent que la diviniré est paffible, se luy attribuent les passions de l'ame. J'overejetre austri, comme contraires à la tradition ancienne & à la paix de l'Eglife, ceux qui difent que la chair unie infeparablement au Verbe, eft confubblantiel de Dieu (Il est marquable que Valentin n'allegue pas foulement l'autorité d'A pollinaire; l'qu'il appelle fontres beureux pere & maittre, un homme fainte & divin,

p.tojj,a.

appelle fontres heureux pere & mailtre, un homme faint & divin,
mais encore celle de Saint Bafile, 5 & celle de S. Athanafe, qu'il
qualifie nottre tres faint Evesque.

\*Timothée dont nous venons de parler, a aufiécrit une hiltoire ecclefialitque, dans ledessein de faire estimer Apollinaire, qu'il relevoit principalement par le grand nombre de lettres qu'il avoit écrites aux plus grands hommes de l'Eglise, ou qu'il en avoit

receues.

recenes. [C'est apparemment dans cette histoire] qu'il avoit fait Bib. P.c. 4.2.p. une table des livres & des difcours d'Apollinaire. Leonce de 1110.a. Byzance pretend que la lettre citée dans le Concile d'Ephele 11.p.p.k. [Esc. fous le nom du Γape Jule, est de Timothée l'Apollinariste; comme 6.7.40. on le voyoit, dit-il, par beaucoup d'exemplaires; & neanmoins nec. elle est encore citée sous le nom de Jule, dans un autre écrit ein Nestas Eu. attribué au mesme Leonce. Elle ne contenoit rien de contraire Note 9. à la foy".

# 

### ARTICLE XVI.

Des écrits d'Apollinaire, & premierement de ceux qu'il a faits pour la vraie foy.

[ TL ne nous reste plus qu'à parler ici des écrits d'Apollinaire. car quoiqu'il ne soit pas possible d'en faire le denombrement, à moins que d'avoir la liste que Timothée son disciple en avoit faite, nous pouvons neanmoins rechercher ceux dont les anciens ont fair mention; & nous nous dispenserions mesme affez volontiers de ce travail, si nous n'estions obligez de remarquer ceux que ses disciples mesmes, ou les Eutychiens aprés eux, ont attribuez aux Peres, pour leur donner plus d'autorité,]

'Nous avons remarqué qu'il avoit une fort grande facilité à Balep.74.p.115. écrire. Aussi ses disciples se glorifioient de la multirude de ses Nat. or. 13. 19. livres, & Saint Gregoire de Nazianze dit qu'ils en faisoient un 745.b. troisieme Testament, S. Basile dit qu'il passoit pour le plus grand Base, Base, 15t. causeur de tous les écrivains de son temps. Il travailloit sans cesse. ANILLAGE en vers & en prose. Il Il estoit impossible, selon ce que dit l'Ecri. P. 141. ture, qu'il n'y cust du peché dans un si grand nombre de paroles; & Bal. p.74.p. & cela estoit d'autant plus impossible à l'égard d'Apollinaire, qu'il fondoit sa theologie non sur les preuves tirées des livres facrez, mais fur des raifonnemens humains, & fur de pretendues Naz, or, p. p. demonstrations geometriques: hee qui engage presque infailliblement dans l'erreur, Rufin témoigne en effet qu'il fe perdit par l'amour de la dispute, & que se plaisant à resuter tout ce que i Russa.c.10. les autres disoient, pour faire paroistre la force de son esprit, il P.260. tomba malheureusement dans l'heresie, Ses travaux aussi inutiles Nillaepas, p. qu'ils estoient grands, luy enflerent le cœur: son esprit s'evapora 141. dans ses vers; & la vaine satisfaction qu'il en tiroit, augmentoit encore fon mal, comme l'eau que boit un hydropique.

[Nous avons déja parlé"de sa paraphrase sur les Pseaumes, & \* Hift. Eccl. Tom. VII. LIII

V.5 6.

Hirr.ep.65.p. 18a,b| 91,b|cp. in riordy.il. C.104.p.199.3 Vinc.L.c.10. P. a Hier.cp. 84.p. 117.a,v,ill. .104. p. 299.4 Vinc. L. C.16. p 140. 6 Phi g. 1.8.c. 14. P.117. e Hier in Dan. r.p. 667.a in Matt. 14.P.71.d.

614

din Dan, p.p. 594.c.d. Vinc. Le. 16.p. \$40[Th.A1.paf. 1. p.84.C.

Soz.1.2, c.17.p. 465-d.

Hier,v.ill,c.86. p.191,b. e Epi. 66.C. 11.P. 638,C. f Th. Al. paf. 1.p.

84.c.

des autres ouvrages qu'il fit du temps de Julien l'apostat, afin que les Chrétiens pussent se passer des auteurs payens, l'Il écrivit encore pour la religion contre le philosophe Porphyre, un grand ouvrage qui a esté consideré comme son chefd œuvre & le plus excellent de tous ses écrits, "Il estoit divisé en trente livres, bPhilostorge dit qu'il a beaucoup surpassé Eusebe de Cesarée, & mesme S. Methode, qui avoient tous deux traité cette matiere avant luy; [& il peut estre assez croyable à l'égard d'Eusebe qui estoit Arien aussibien que luy. JeS, Jerome parle en particulier du 26e livre, qui estoit fort grand, & employé à répondre aux objections de Porphyre contre le Prophete Daniel. 41f en raporte un passage qu'il n'approuve pas, & que la suite des temps à fait voir estre faux.

[Apollinaire n'a pas seulement écrit contre les payens:]'il a encore accablé beaucoup d'heresies par un grand nombre de volumes, & a refuté beaucoup d'erreurs opposées à la veritable fov. comme entre autres celles des Eunomiens & des Ariens. []e ne sçay si ce seroit de son ouvrage contre les Ariens, que Sozomene cite un passage de luy sur l'election de S. Athanase, qui est Phile. La.c. 12.p. tres avantageux à ce Saint. Philostorge luy attribue, aussibien qu'à S. Basile, une refutation de l'apologie d'Eunome.[Il semble Baffep. 81, p. 151. qu'il ait écrit contre les Macedoniens, ] puisqu'on pretendoit que S. Bafile luy avoit demandé un livre fur le Saint Esprit; ce que neanmoins ce Saint n'avoit point fait.'Il écrivit aussi contre Marcel d'Ancyre, qu'il accusoit d'estre Sabellien, ell avoit écrit contre les Manichéens des devant l'an 376, Theophile d'Alexandrie dit qu'il a aussi renversé Origene par ses ouvrages.

# ARTICLE XVII.

# Ouvrages d'Apollinaire sur l'Ecriture, & sur divers sujets. POLLINAIRE composa des livres innombrables sur

Hier.v.ill.c. 104.9.199.1. r in Rut.La.r.s. P.118.c.

A l'Ecriture, 8S, Jerome semble dire qu'il avoit voulu joindre en une seule suite tout ce que les differens interpretes ajoutent les unsaux autres; en quoy il loue son dessein: mais il le blasme de n'avoir pas agi selon la science, & d'avoir fait une suite des paroles de l'Ecriture plutost selon son jugement que selon la regle de la verité. Le melme Pere le blasme d'avoir suivi la version de Symmaque sur un endroit de l'Ecclesiaste: [d'où l'on peut peuteitre tirer qu'il a écrit sur ce livre.]

in Eccl. 12.p.99.

'Il fit dans sa jeunessede petits commentaires sur les Propheres, in Offer. 1.6.p.4. où il touchoit plutost les sens qu'on leur pouvoit donner, qu'il ne 4. les expliquoit. C'est pourquoi Saint Jerome parlant de ceux qui in ICL, pr.p. 4. avoient commenté Isaïe, dit qu'Apollinaire expliquoit tout ce Prophetelà son ordinaire, qu'il ne faisoit que le parcourir, qu'il en passoit beaucoup d'endroits qui auroient merité de longues explications, & dont il ne faifoit proprement que des extraits: en sorte qu'en lisant son ouvrage, on croyoit voir des titres de chapitres plutost qu'un commentaire, Apollinaire fit depuis une in Offer. p. 4.d. nouvelle explication d'Ofée, que Saint Jerome trouvoit encore trop courte. Ce Pere dit dans la preface de son commentaire sur Daniel, qu'Apollinaire rejettoit l'histoire de Susanne.

'Il a fait quelques ouvrages fur l'Evangile de S. Matthieu. 11 a in Mart.pr. p. 12. expliqué fort amplement la premiere epistre aux Corinthiens, « cp., s.p., 117.b. '& a faits de petits commentaires sur celle aux Ephesiens, dont in Ru'.l.a. p.

S. Jerome a tiré diverfes chofes.

[Nous avons peine à trouver d'autre ordre pour ses autres ouvrages, que celui des auteurs qui en ont parlé. J'Saint Bafile Bif.ep. 19. 1. 17. raporte des paroles d'un livre qu'on attribuoit à Apollinaire, b.c. pour lesquelles il avoit esté obligé de le traiter de Sabellien.

'S. Gregoire de Nazianze avoit entre les mains un ouvrage du Nazion.46.p. mesme auteur, dont il raporte des choses tout à fait impies sur 278, l'Incarnation, Saint Jerome remarque qu'il écrivit deux volumes Hier.in If, 18, p.

pour défendre l'erreur des Millenaires contre Saint Denys d'A- 141.b.

lexandrie qui les avoit refutez.

"Theodoret cite de luy des paffages d'un livre qu'il appelle"par Thôre.dial.1.p. abregez, bd'un écrit femblable à celui-ci, sd'un petit discours sur 45 44 Mala.p.
l'Incarnation, d'& de deux expositions de la foy, [differentes de 170, ] celle qui est raportée entiere par Valentin l'Apollinariste, faus- paro. 171. fibien que des fragmens d'une autre, citez par Leonce, où fon p. 113-16 léis 12. herefie paroift davantage, \$S. Euloge d'Alexandrie raporte ces 1.4 s. p.1109.01 paroles de son traité de l'Incarnation; Que Dieu & la chair ont d'Ood. fait une seule nature. p. 46, a, b|dıal. j.

[Celui qui raporte plus de passages d'Apollinaire, est Leonce 1-17 .h. de Byzance dans l'extrait qu'il fait du livre de Timothée dont 101,2, b. nous avons parlé. Il ne leur donne point ordinairement de titre, frioso 1041. mais les marque par les mots qui les commencent : La deduction gphote, 130. p.

Notair, en scroit ici trop ennuycuse: & nous aimons mieux en faire une note. On peut sculement remarquer icij'les deux livres adressez Leon. sup.p.

v. S. Atha- à Heracle contre Diodore, [qui est fans doute' celui de Tyr.] 1078.1079, Bib.P. nasenor, A. Car Apollinaire arma contre luy sa langue & sa plume, parce-Facilia.c.

Llll ii

Lean.fup.p. 1019.d. a Amb, de Inc.c. 6.p.

c.

diered. P.314.d.

qu'il l'avoit repris de son impieté, Parmi ces passages d'Apollinaire citez par Leonce, on trouve celui que Saint Ambroise raporte d'un auteur qu'il aime mieux faire connoistre par ses Conc.t.s.p.jis. paroles que par son nom. 'Il est tiré d'un ouvrage contre Diodore ou contre Theodore [de Mopsueste ;]car on lit differemment: [Et quoique Theodore n'ait apparemment esté Evesque qu'aprés la mort d'Apollinaire, il pouvoit avoir écrit contre luy fans estre

Evcfque.]

'Le Concile de Latran sous S. Martin Pape, cite ce passage avec quelques autres tirez des traitez d'Apollinaire, Contre ceux qui fous pretexte du terme de Consubstantiel combatent la divine Incarnation du Verbe ;'De la divine Incarnation, ou simplement Sur l'Incarnation, dont on cite le chapitre treizieme; '& Sur l'apparition de Dieu en la chair.[D'autres pourront examiner si ces passages ne sont point eitez autrepart d'une autre maniere.

Lcon.fup.p. 1040,b,c.d. 6 Bib, P. t. 4. L.p. 1109,¢, e Leon, fup.p. 10;8.b.c. p.1031,c.d.

Nous avons déja parlé des lettres qu'Apollinaire écrivit vers le commencement de fon schisme, dont nous en avons encore une entiere adressée aux Confesseurs d'Egypte, bNous avons encore des fragmens d'une autre lettre adressée à Pierre, & d'une autre à Flavien, peutestre pour tascher de se justifier, si nous voulons que ce foient Pierre d'Alexandrie & Flavien depuis Evesque d'Antioche, Nous avons aussi parlé de J'celle à Scrapion, où il approuve, comme nous croyons, l'epistre de S. Athanase à Epictete.

さいたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた ARTICLE XVIII.

# Ecrits d'Apollinaire attribue? à divers Peres.

Lcon, fup.p. 1011.0|1032.2| fect. 8. p. 516. b. d B.b. P.t. 4.2. P. tito.e Pet.dog. t.4.P.111.5 10. e Bib. P.t.4.1.p. Itto.b.c.dil.con. fup.p.toja.a.bl f. A. s. p 516, c. f Genn, c, 1.

POLLINAIRE écrivit deux epiftres à Denys Evesque de A Corinthe, ou plutost seulement Prestre. Mais la seconde dont nous avons divers endroits, a fait beaucoup de bruit dans l'Eglife, parceque les Eutychiens l'attribuoient au Pape Jule. Gennade melme a cru qu'elle estoit de ce Pape, & il l'excuse en disant qu'elle avoit paru utile en son temps contre ceux qui mettoient deux personnes en J. C, mais que depuis elle avoit esté reconnue pernicieuse, parcequ'elle favorisoit l'impieté d'Eutyche & de Timothée.

Phot.c.40.p. 852 p.855.

'S. Euloge d'Alexandrie tasche de donner un bon sens à cette epistre, supposé qu'elle soit de Jule; mais il croit qu'il y a grand lieu d'en douter ; vu que S. Cyrille ne s'en est point servi, quoiqu'elle foit beaucoup plus forte contre Nestorius, que celle qu'il a citée

dans le Concile d'Ephele, Facundus raisonne de la mefme forte. Fall. Le. 1, p. 10.

"Mais Leonce de Byzance foutient abfolument qu'elle eft d'A - d'Lona, felt. 1, p. 10.

No \*\* un pollimaire, & en on de plue, "par des raisons aufquelles nous ne juivoyons pas qu'on puiffe donner de réponfe, "Hypace Everque Faca, p. 10.

d'Ephele avoir fouteun de as uparavant la mefme chofe.

"Conception de la production de la

\*Loonce pretend que non feulement celle à Denys, mais fept î îteméne 1,8 autres encore que l'on artibuloriat Pap plule, enfoiten vertiable 1864. En ment d'Apollinaire, 'L'Empereur Marcien affure que Diofcore conecupation d'Alexandrie, fuccefficur de S. Cyrille, Se quelques autres (Apolénarilles ou Eurychiens) ayocient eu la hardefile de repandre parmi le peuple, sous le nom dequelques uns des faints Peres, divers ouvrages d'Apollinaire, pour feduire par co menfonge les

esprits des simples,

Leonce a fait un traité exprés pour montrer en particulier que Leongos, les Eurychiens avoient fuppolé diverfes piltres à Jule, & d'autres l'ella-traite d'Applinaire à Saint Gregoire Thaumaururge & Saint Athanale, 'Il le prouve premierement par Valentin & Timothée tiopse, difíciples d'Apollinaire, qui avoient cité est raitez fous le nom de leur maiftre ;'& fecondement par la conformité qu'ils avoient p. 1000 avoient cité excux que tout le monde reconnolifoir eltre d'Apollinaire, qui P. Nous avons la première partie de ce traité dans le quatrieme p. 1000 avoient de la bibliotheque des Peres ; & ce qui la fuit peut eftre un framem de la féconde.

\*\* 2. \*\* May
\*\* Il marque particuliterement le traité initulé" La foy en detail, \*\* Montaféa.\*\*

\*\* matribué à S. Gregoire Thaumature, \*\* Il marque encore divers difcours ou expositions fur l'Incarnation, ausquelles on faifoit portre à faux lenom de S. Athanáes, & en particulier une petite exposition fur la foy, 'que nous avons encore parmi les œuvres Mhaa.pse.

\*\*V.5. Mah- de ce Saint, 'POn a encore bien des raisons de le croire d'une

Baseuso: incărné, ["Le nom d'Apollinaire ajouté à ce' titre, & quelques exprelions, pourroient faire dutter fice tourzage n'ell point de cetheretique, loríqu'il confervoit encore ou tout à fait ou en partie la foy Catholique, [Mais nous aimons mieux croire avec les tila, pas. Benedichins, que cet ouvrage ell veritablement de S. Athanafe.

[Voilà donc tout ce que nous pouvons dire avoir de refle des ouvrages d'Apollinaire, avec un grand nombre de fragmens, quelques petites lettres, & fa paraphrafe fur les Pfeaumes, qui est l'unique ouvrage qui luy puisse faire de l'honneur.]

Llll iij

NOTES SUR SAINTE HELENE.

generalement ces fables jusques à ces memoire le 18 d'octobre. Il cit induderniers fiecles, on elles font rejettées | bitable qu'on ne peut rien fondet duaussi generalement. Baronius n'en a tout sur l'histoire qu'on en fait. Cela rien voulu inserer dans ses Annales, n'empesche pas qu'il ne puisse y avoir disant que ce sont des choses d'une ve- eu un S. Cyriaque martyrizé à Jerusarité peu solide, qui se sont glissées de- lem, & Evesque de que que autre lien, puis longtemps, & que les histoires dont les reliques auront esté portées à

P-441.G.

P.171.b.

qu'on en fait ont besoin de quelque Foll-4-may correction. Bollandus trouve cette censure bien moderée, ou plutost bien foible pour une si méchante piece, [qu'il refute non avec plus de severité, mais avec plus d'étendue qu'elle ne merite. Et je ne penfe pas que personne

le hafarde à la vouloir soutenir contre luy.]'Des le XIII, siecle le moine de Saint Marien d'Auxetre, l'avoit condannée commeune fiction, s'étonnant qu'on lust dans l'Eglise une narration i visiblement contraire à l'histoire, 18c en laquelle on ne trouvoit aucun vestige de verité. Que si quelqu'un,

dit-il, veut la soutenir, parcequ'on s'en fert depuis longtemps dans l'Eglise, qu'il fache que quand la raison se trouve contraire à l'usage, il faut que l'usage cede à la raison. Papebrok die que l'on ne fauroit trop repeter cette excellente regle, à ceux qui trouvent mauvais qu'on accuse de fausseté diverses choses qui se sont introduites dans l'Eglife par l'ignorance de l'hiftoire; & que quand on a de bonnes preuves contre ces narrations fabuleufes, il ne faut point s'arrefter à l'obstination, foit du menu peuple, foit de

tenir ces erreurs communes, .may,p. 49. "Ce qui embaraffeici, c'eft que beaucoup d'Eglises ont honoré ce Jude Cyriaque ou Quiriace, pretendu Evefque deJerusalem; & quelques unes l'honorent encore aujourd'hui, Son nom fe trouve, comme nous avons dit, dans presque tous les martyrologes, au premier may dans les plus anciens, & au 4 depuis Uluardice que les breviaires ont

ceux qui trouvent leur interest à sou-

[Les Latins au contraire on receu | fuivi./Les Grees en font auffi quelque p.440.48] Ancone en Italie. | Car on l'y honore Boll. p. 440, aujourd'hui comme le patton de la \*\*\* ville, soit que l'Imperatrice Placidie l'y ait fait apporter de Jerusalem, commeon le pretend, soit qu'elles y soient venues par quelque autre voie. L'Egli- p. 440.5 71/up. se d'Orleans a pretendu en avoir le Postachef, dont elle a honoré autrefois la translation au mois d'avril; (car aujourd'hui elle n'en fait plus de mention;) & celle de Sens pretend en avoir 4.may, p. 792 le corps tout entiet, fans en pouvoit d. donner de preuve. Bollandus croit que P.441-444 ce peuteffre Jude qui estoit Evesque de Jerusalem sous Adrien, & qui peut avoir esté Martyr. Nous embrasserons sa conjecture avec joie quand nous en verrons quelque fondement,

> Ce qui fait voir qu'on a pu confondre un veritable S. Cyriaque avec le faux Jude Cyriaque,] c'eft qu'il y a eu P-440-59. à Rome un monastere de ce nom, où on a pretendu aussi avoir les reliques du faux Evelque deJerufalem, Et neanmoins il est certain que SaintCyriaque patron de ce monaftere, & dont il v avoit des reliques, est un Martyr de Rome. On pretend qu'il y avoit autrefois à Rome une autre eglise de S. Cyriaque,où l'on prenoit pour patron le faux Everque de Jerufalem; mais que les Papes ont voulu qu'au lien de ce Cyriaque, on prift S.Cyrique ou Cyt enfant, fils de Ste Julitte, que l'on y

honore aujourd'hui.] NOTE IV. Quelques difficultez sur l'eglise du Saint Sepulcre,

[Comme l'eglife du faint Sepulcre

NOTES SUR SAINTE HELENE.

contenoit la chapelle du faint Sepulcre, la grande eglife, & pluficurs autres bastimens, on ne voit pas bien si c'est toute cette enceinte en general, ou si c'est la grande eglisc en particulier,] qui est appellée tantost le martyre [ou le lieu de la Paffion , ] le grand an.;;7. marryre, ble marryre & le monument [de la mort & ]de la refurrection de p. 483.2. 6 Buf.v. Conf. J. C; c& tantoft l'eglise de la fainte Croix, den l'honneur de laquelle Euse-C21.14-F-141. be témoigne qu'estoit bastie la grande eglife, eines ivarnete, mus rady ( . S. Cyrille de Jerufalem donne ordinai-

Buf.v.Conf. 1.4 c.40.p. 14t.dillier.

Li.c.40.p. sol.ciCyr.

c Chr.Al.p. d Euferi.c.p. p.490.8, 6. yr.cat.4.1j. rement à cette eglise le nom de Golgotha. Theodoret diftingue l'eglise de la p.17.bina.b. f Thict.in Ez. 48.p.c;8,c.d. Croix, & la Refurrection, Jou la chapelle du faint Sepulere; ] & aussitost aprés, il paroist ne faire de l'une & de

l'autre qu'un mesme remple. Cyr.cat.4.p. 'S. Cyrille de Jerusalem témoigne plusicurs sois qu'il preschoit ou à Gol-

eat.10.11.p.st. gotha meline, ou au moins fort pres, cha.nj. & à la vue de ce lieu confacré par la Paul.ep. n.p. mort de J.C. S. Paulin & Rufin difent c.8.p.:61.2+ aussi que l'eglise bastie à cause de la Croix, fut mise au lieu de la Passion. Cpr. cat. 14-P. 1S. Cytille dit mesme que le lieu de la

Refurrection & de Golgotha n'estoit qu'une scule eglise, [On ne peut donc douter que la basilique, c'est à dite le grand espace qui comprenoit l'eglise & tous les bastimens qui l'accompagnoient, ne continft dans fon enceinte Pun & l'autre lieu, celui de la resursection & du sepulcre, & celui du crucificment & de la mott de J.C.] Esf.n. p. 104. 'Aussi il n'y avoit que so pas ou un jet

1.bitt.Pur.p. de pierre de l'un à l'autre, 68 tous les geuf.n.p.jos. auteurs ne marquent ordinairement qu'une basilique bastie par Constantin, pour honorer ces deux grands mysteres.

v.Conf.l.j.c. Eufebe appelle certe basilique la noun.p.(0).c. velle Jerufalem : h & Socrate dit que Ste 17.9-47.b. Helene luy avoit effectivement don-P. P. ILLIA ne ce nom, Mais Me Valois foutient

\* Hift. Eccl. Tom. V I I.

que Conftantin fit baftir à Jerusalem, | que dans Eusebe ce n'est qu'une allution à ce que l'Ecriture dit de la nouvelle Jerufalem, [ & de toute l'Eglise, ]. Pour ceux qui croient fur cela que Constantin bastit une nouvelle ville autour de l'eglise, scela n'est nullemenr fondé, Eusebe parle visible- Eus. p. 101. b. ment de ce qui se fit en execution de la ". lettre de Constantin à S. Macaire : [&

cette lettre n'ordonne point dutout de bastir une nouvelle ville,]

> NOTE V. Pour la page 12.56.

Que cette eglise n'a esté dediée en 339 qu'au mois d'ollobre.

'La dedicace de l'eglise de la Resur- Eus.v. Cont.s. rection à Jerusalem, se fir certaine- 1.64.P.445 ment en la 30e anuée de Constantin. Commencée le 25 juillet 335, & il eft aisé de juger rant par le temps duConcile de Tyrqui la preceda immediatement, que par la fuite de l'histoire de S. Athanafe, qu'elle se fit sur la fin de l'an 335. ]'M'Valois dit que ce fut le 14 n.p.161.be de septembre, fondé sur Nicephore, & fur ce que divers Grecs marquent qu'on celebroit ce jour là la dedicace de cette eglise. La chronique d'Alexandrie dit politivement, p. 666, qu'elle fut dediée le 17 de septembre. Et il est aife de croire qu'il faut lire le 13 au lieu du 17, puisqu'elle dit que la feste de la Boliamen. Croix, s canestorea, commença depuis p.100.b. ce temps là. [Car on demeure d'accord que la feste de la Croix se celebroit à

en mefine remps la feste de la Croix & celle de la dedicace; & que c'est pourquoi Sozomene dit que celle-ci estoit sontanascouroir de toutes patts, qu'elle duroit huit jours, & que meime l'on y donnoit le battefine , unious mais un [ Mais je ne içay li c'elt une affez grande preuve que l'eglife cuft efté dediée en ce jour la.] 'Car durant que Theognis & les Adapa. R.

Jetufalem le 14 de seprembre.

Il paroift done que l'on y celebroir

Mmmm

autres informoient contre S. Athanase | me on le voit par Eusebe: Se ainsi leur à Mareote dans la Libye , de la part du Concile de Tyr, les Écclesiastiques de ce canton firent un acte daté du 10 de Thot, [c'est à dire du 8 de septembre. Il faut que Theognis ait achevé son informarion , qu'il soit revenu à Tyr , qu'on air enfuire prononcé contre S. Athanafe, & que les Evefques foient venus à Jerusalem, avant que de cele-

bter la dedicace; ce qui affurément ne s'est pas fair en fix jours.

Pour sauver cet inconvenient, il faudroit dire que S. Athanase auroit esté condanné à Jerufalem, & non pas à Tyr, ou que les Evefques feroient retournez de Jerusalem à Tyr, pour y achever l'affaire de S. Athanase qu'ils avoient commencée; le dernier est hors de toute appatence, n'y ayant aucune raison qui empeschast les Eusebiens de faire à Jerusalem ce qu'ils avoient envie de faire, comme ils y receutent Arius à la communion.]'Bollandus a foutenu le premier, pour pouvoir mettre la dedicace le 13 de septembre, 80 fur le peu d'apparence qu'il y a, dir-il, que S. Maxime de Jerufalem foit venu à Tyr durant qu'il avoit à ptepater la

Maisce fentiment eft combatu par S. Epiphane, Rufin, Socrate, & Sozomene, qui disent expressement que S. Athanaie fut condanné à Tvr. l'Le Concile d'Alexandrie fait suivre les

dedicace de fon eglife.

crimes imputez au Saint à Tyr par fon Burners \$7. exil dans les Gaules. Les Eufebiens dans leur faux Concile de Sardique,où ils raffemblent toures les procedures faites contre luy, n'en marquent aucune faite à Jerusalem, mais disent que ce fur à Tyr qu'on prononça la sentence par laquelle il fut condanné, & qu'à cause de cela il s'enfuit de Tyr. [Philostorge marque aussi sa condannation tui.v.Conf.t. à Tyr:]'Cependant le Concile de Jezufalem eftoit encore plus nombreux

holf.s.may.

P.101.b.c.

p.101.2.

729.4

interest les portoir à ne point oublier d'en parler. Conftantin fur les plain- Athan. P. tes de Saint Athana e, manda tous les Evelques qui avoient compole le Concile de Tyr, pour luy venir rendre conte de leur jugement. [11 devoit affurément mander ausli ceux qui avoient esté dans celui de Jerusalem, si c'est là que le jugement avoit esté prononcé.]

'S. Athanase marque aussi fort claire- p.for.ar ment, qu'ils avoient accompli leur iniquité contre luy avant que de fortir de Tyr pour aller à Jerusalem. Les Pres- 9.78.6.417914 tres de la Mareote qui avoient fair une protestation contre les commissaires Eusebiens, la vinrent apporter non pas à Jerusalem qui estoit plus proche, mais à Tyr, & ils y trouverent encore

le Concile affemblé. [Les commiffai-

res peuvent les avoir suivis de quelques jours. Que si l'on veur dire que les Evesques retournerenr de Jerusalem à Tyr, (car quelque peu d'apparence qu'il y ait de le croire, Bollandus paroilt n'estre pas fort eloigné de ce fentiment,) il faudra dire necessairement que la reception

d'Arius qui se fit à Jerusalem, preceda la condannation de S. Athanafe : 1/8c p for allo S. Athanase mesme dit formellement elde spa.p. qu'elle la fuivit.

[L'objection que Bollandus fair fut S. Maxime de Jerufalem, n'eft rien. Les preparatifs de la dedicace de son eglise le regatdoient moins que Constantin qui y avoit envoyé Marien pour en ptendre foin.

Nous ne voyons donc pas moven de douter que S. Athanase n'ait esté con-danné à Tyr après le de septembre : & fi cela eft vray, il n'y a pas non plus moyen de dire que l'eglife de Jerufalem ait esté dediée le 13 du mesme mois. Ainsi il peut estre assez vraisemblable que la feste de la Croix se faisant le 14 de septembre, soit parceque c'est & plus folennel que celui de Tyr, com- le jour où elle a efté trouvée, foit pour

Moc. p. 494. fe fust faire en un autre jour. l'Gretzer pretend que la Croix a effe effectivement trouvée le 14 de septembre.

afBoll.pmzy. Les Grecs font neanmoins la feite de P-161-5 44. l'Invention de la Croix & des cloux le 6 de mars, mais avec peu de solemnté. 'L'Eglise latine la fait plus solennel-Poll, P. W. lement le 3 de may, & elle est marquée ce jour là dans les plus anciens martyrologes, où elle peut neanmoins avoit

esté ajoutée, comme beaucoup d'autres chofes: 1/8c Bollandus paroift le P-163-\$ 13+ croire. Le Pontifical qu'on croit eftre du VI. siecle, dit, positivement qu'elle fur trouvée ce jour là. [Ce qui infirme beaucoup tous ces témoignages, c'est qu'ils marquent la pluspart, que la Croix fut trouvée 233 ans aprés la Paffion, ou y ajoutent d'autres circonftan-

ces qui donnent lieu de croire qu'ils fuivent la fausse histoire de Jude Cymay,p. 442. riaque ,]'dans laquelle on lie auffi qu'elle fut trouvée le 3 de may.

[Cene l'aiffe pas neanmoins d'eftre une preuve que l'Eglise latine honoroit ce four là l'Invention de la Croix des le V. ou VI, ficele,& elle ne l'a pas fait fans quelque raifon. On pourroit peuteftre croire l'que l'eglife de fainte Front.cal.p. 49-64-Croix à Rome qu'on pretend avoir esté des le temps de Constantin, ou au moins cent ans aprés fous S:xte III, [auroit esté dediée ce jour là ; ce qui y auroit fait honorer la Croix, premierement dans cette eglife, & puis dans les autres. Mais il y a quelque fujet de douter que cette feste vienne de l'Ep.76, glife Romaine,]'où il femble qu'elle n'estoit pas encore établie au commencement du huittieme siccle, Car quoiquon la life aujourd'hui dans le Sacramentaire de S. Gregoire, & dans le missel Romain de Thomasius, p. 252, elle n'est pas neanmoins dans le

calendriet Romain du P. Fronto.

Pour la page NOTE VI. 16.5 8. Que S's Helene a efté enserrée à Rome;

mais n'y est pas marie.

'Eusebe dit que Constantin fit trans- Euse.confd. porter le coprs de Ste Helene à la ville 1-6-47. p. 106. regnante, ce que Socrate explique de la soer.L. e. 17. nouvelle Rome, [c'est à dire de Conf- P. 48.4. tantinople.] Theophane , [& d'autres Thein.pass Grees, Idifent aufli qu'elle y fut enterrée, Mais Baronius, approuvé par Me Far. 1164 611 dans Eusebe, est toujours l'ancienne vre Eusebe, dit nettement qu'elle fut enterrée à Rome. Et certainement,

Valois, foutient que la ville regnante b.c. Rome, Suidas voulant ce femble fui- suida-p.1016. Conftantinople n'estoit pas encore la ville regnante en l'an 328, l'puisqu'on Chr.Al.p. 661 ne commença à la bastir qu'en la mesme année (elon la chronique d'Alexandrie: [ & ce ne fur peuteitre mefme qu'à la fin de la suivante. V. Constantin note 60. Au moins elle ne fut dediée

qu'en 330, sous le nom de Constantinople & de la nouvelle Rome. On n'avoit garde d'y trouver encore] ces Euf.p.406.e. monumens imperiaux dans lesquels 'Puisou'Eusebe dit que Constantin fit e.

elle fur enterrée felon Eusebe.

transporter son corps à Rome ,[il est certain qu'elle n'y est pas morte,1 comme le dit Nicephore. On voit la Nphr.I.S.e.p. mesme faute dans ses actes, dont Arin- P. 1994. ghus nous donne un fragment: [& cela >4+P-17nous suffit pour ne pas regretter de n'avoir pas cette piece, Javec ce qu'elle ajoute que Ste Helene avoit plus de So ans ,'au lieu qu'Eusebe dit qu'elle gose 46.p. mourut agée presque d'environ 80 106-2. ans, [ce qui marque affez qu'elle ne les avoit pas encore. ['On voit en effet, Ating.p. al-6

que ces actes ne sont faits que depuis 16.

Innocent II. & Anastale IV. NOTE VII. Pour la page De ce qu'on dit des diverses translations

du corps de S' Helene. 'Nicephore dit que Ste Helene fut Nibell 8.c. p. Mmmmij

NOTES SUR SAINTE HELENE.

après elle fut transportée à Constantinople, avec le tombeau de porphyre où elle estoit, & mise la premiere dans le mausolée des Empereurs que Constantin y faisoit faire auprés de l'eglise des Apostres, Plusicurs autres ont ecrit avant luy qu'elle estoit enterrée dans Carg.de C.L. cette eglife: 8c l'on pretendoir y avoir 4-9-105-6fon corps dans le mesme tombeau que celui de Constantin, Cela pourroit estre favorise par la faute de Socrate. dont on vient de patler dans la note 6, 9.147 & excuser cette mesme faure. l'On trouve dans une chronique, qu'en l'an 1212. Aicard Chanoine regulier deVe-

Ste Helene d'un monastere de Constantinople, qui portoit le nom de la Sainre, & le mit à Venise dans le mo-Aring Las. nastere dont il estoit Religieux, & au-9.5 14.P.L. quel Pierre des Noels dit que l'on a Bar.\$49.5 19aussi donné son nom. Les Venitiens crojent encore au jourd'hui l'avoit chez

nife, enleva adroitement le corps de

eux, & l'honorent avec respect. [Cependant outre que ce transport de fon corps à Constantinople, n'a point d'auteur plus ancien que Theogut.v.Conf.L phane ,] Eufebe nous donne tout lieu 4.c.60.p.156.

de croire, que Constantin ne fit qu'à l'extremité de sa vie, le mausolée où il fur mis , & où on pretend que Ste Helene avoit esté mise avant luy.] L'on ne sceur que fort tard qu'il destinoir ce lieu pour son tombeau. [Ainfi il y a peu d'apparence qu'il y ait fait mettre le corps de Sie Helene, ni deux ans aprés qu'elle fur morte, qui setoit en 330 ou 331, lor que l'eglise des Apostres n'estoit peutestre pas encore commencée, ni mesme depuis : & s'il ne l'a pas fait, il y a peu d'apparence que d'autres l'aient fait après luy : mais au moins il

Cang.de C.L. n'y en a aucune preuve, l'Mt du Cange ne veur point répondre de rout ce qu'on dit fur cela.

n'estoient point persuadez que le corps reliques de Sainte Helene, on en fut

enterrée à Rome : mais que deux ans | de Ste Helene fust à Constantinople.] 'Car on pretend qu'en l'an 840, Theo- MS.p.g.ad. gife[ou Tetgife]Prestre du diocese de Reims, estant allé à Rome, y enleva la nuir secrettement le corps de Ste Helene mere de Constantin, de l'eglise où il estoit'dans un rombeau de por- passe phyre ,'& l'apporta à l'abbaye de pass. Hautvilliers , pres de la Marne , au diocese de Reims, l'dont on affure Ben. f.4.2-p. qu'il estoir moine. Quelques marty- 11454 rologes font memoire de cette transla- p. 172.4. tion le 7 & le 8 de fevrier. Nous en MS. Pargastie avons une histoire faite[apparemment par un moine du mesme lieu, pour estre lue le jour de la feste de la Sainte. Ceft sans doute par Alman ou cal.chr.t.4.94 Altman moine de Hautvilliers, qu'on Halbland marque en avoir fair une histoire vers (1.9.401.b. l'an 868, à la priere de sa communauré, & d'Hincmar Archevesque de Reims. [Cer auteur a bien plus de paroles que de faits, & il raporte les chofes fans presque aucune circonstance.] 'Il ne dit point quelle estoir l'eglise MS. P. 175-16. d'où Tergise enleva le corps de la Sainte. Flodoard qui parle amplement de Flod.l.a.c. 8. cette translation, ne la nomme point P. 103non plus. Une lamme de plomb bien Marl. E. P. postetieure à Alman, & faite peutestre 406en 1410, marque qu'il fut apporté l'an 849, de l'eglife de S. Marcellin & S. Pierre pres de Rome, Baronius sup- Bar. \$49.5 19. pose que Sigebert le dir aussi : mais il sig an \$19-9. dit seulement que c'est le lieu où Sainte 10

Helene avoit esté enterrée , comme il l'avoir lu dans Anastase, l'Flodoard ra- Flod. P. 104. conte divers miracles arrivez durant 1070. que Tetgise appotroit le corps ,[qui prouveroient au moins que c'estoient de vraies reliques. Mais je ne scay pourquoi il n'y en a pas un mot dans Alman , | qui n'oublic pas un evene- MS. P. 161 ment bien moins miraculeux, arrive Mail.p.400.

plusieurs années depuis. 'Ce moine dit que comme beaucoup Mitt.p. 104 [11 est certain que les Occidentaux | de personnes doutoient de la verité des

NOTES SUR SAINTE HELENE.

affuré par un examen judiciaire; Tet- | toujours beaucoup de miracles &c. 4-1-7-114-5 4gife me fme, dit Nocher Abbé de Hautvilliers en 1095, s'estant mis dans de l'eau bouillante, selon la coutume de ce temps là, en presence du Roy Charle le chauve & d'Hinemar, & n'en ayant Mart.p.404. receu aucun dommage &cc. Alman

avouc que cela ne leva pas rous les doutess de sorte que pour s'assurer d'avantage de la verité, route la province de Reims envoya à Rome deux Prestres, mais moines de Hautvilliers , lesquels, dit-on , s'affurerent fecrettement de toutes choses : [on ne dit point comment, Alman joint à cela le miracle donr nous avons parlé, [fi e'est un miracle , arrivé à la feste de la Sainte, où

l'on devoir lire pour la premiere fois

le discours d'Alman. 'Les François doutoient encore de la

veriré de ces reliques, lorsqu'en l'an 2095, Nocher Abbé de Hautvilliers, les fit transferer solennellement de l'ancienne chasse en une nouvelle le 28 d'octobre &c. On trouva dans l'ancienne chaffe un billet qui portoit que c'estoit le corps de Sainre Helene mere de Constantin, hors la teste qui n'y estoit point, Mais on ne dit pointsi ce billet eftoit plus ancien que Tetgise.] On ajoure que la nuit precedente on vit tomber du ciel un globe de feu fur l'eglise où estoient les reliques . & fur un lieu où l'on devoit les porter le lendemain pour faire la ceremonie &c. Nocher meime a écrir toute cette histoire, 'en y ajontant plusieurs mi-racles, que le P. Mabillon n'a pas jugé necessaire de raporter. Je ne sçay si c'est qu'il ne les air pas trouvé assez authentiques. Cependant hors les miracles, on ne voit point quelle preuvea eu Tetgife, pour croire & pour faire croire aux autres, que le corps qu'il apportoit estoit celui de Ste Helene, &

de la mere de Constantin, l'On vient encore aujourd'hui l'honorer à Hautvilliers , &c on ajoute qu'il s'y fair

'Ce qu'on dit de fa tranflation en ce pues lieu des l'an 840, n'a pas empesché qu'on n'ait cru avoir encore ses reliques à Rome en 1140. Et on croit juf poll.may, t. co quà present les y posseder dans un sale, pare l'eglife appellée Ara-cali. On cire en Atin.L. ... effet de les actes dont nous avons patlé 5 16.p. 14.

tombeau de porphyre, qu'on voit dans dans la note 6, que fous Innocent II. on y apports de l'eglise de Saint Marcellin ion chef & fes principaux offemens, le reste ayant esté distribué à diverses eglises, & son tombeau de porphyre porté au Vatican par ordre d'Anastase IV Baronius ne veur rien Bur. \$49.5 198 decider fur le differend qui est entre les

Latins & les Grecs touchant le tombeau de Sainte Helene. Il oppose cepen- 116.564 dant aux Grecs ce que dir Sigebert de fa translation en France, [& à Haurvilliers . l'à quoy il femble mesme se dang pe tenir en un endroir. Dans celui où il sus sus ne veur point juger entre les Larins & les Grecs, il paroift neanmoins pencher beaucoup pour la mesme opi-nion. Il y parle austi de la pretention

qu'on crust l'avoir encore à Rome. Il faut donc ou qu'il jugeaft faux & infourenable ce qu'on dit de l'Ara-cali, ou qu'il l'ignorait, ce qui n'a aucune apparence, C'est à ceux qui sonr à Rome à examiner ce point, & à voir depuis quand on parle du corps de Ste Helene Ara-seli. Y Aringhus veut au moins Ada. p. u. 400 concilier cette eglise avec celle de Hautvilliers, en leur donnant à chacu-

des Venitiens. Mais jamais il ne die

ne une parrie du cotps.[Cela se pourroir fi celle d' Ara-cali se contentoir d'avoir le chef.] Bollandus aime mieux nott.may.taq a vouer la contradiction, sans se declarer P.17.1. pour aucun parti,

NOTE VIII. Port la Page 19.5 9. Combien Zabdas & Hermon ont gouverné l'Eglise de Jerusalem, [La chronique de Nicephore, Theo-

Mmmm iii

phane p. 6. 4, & Euryque p. 404, don- | [Nicephore , Theophane p. 10. b, & gouverner que quatre ou cinq ans,] estant certain par Eusebe, qu'il est

Tuf.1.7.e.m. 9.285.C. qu'il ne gouverna que peu de temps, mettre aprés 110, & avant 115.]

nent dix ans d'episcopat à Zabdas Euryque p. 432, s'accordent mesme Evelque de Jerusalem , qu'Eurvqu: | à ne donner que neuf ans à Hermon, appelle Zebedée, Cependant fi Hy- ou Afon comme l'appelle Euryque, menée son predecesseur n'est mort, successeut de Zabdas. Ainsi il sera comme nous etoyons, qu'en 298, v. mort en arr. La chronique d'Eusebe Paul de Samofates § 4, Zabdas n'a pu ne fait neanmoins commencer Saint Macaire fon successeur, qu'en l'an 313. Mais elle est extremement brouillée mort avant la persecution, se'est à dite en cet endroit. Les 20 ans d'episcopat avant 303. Aussi la chronique d'Euse- que Nicephore, & Theophane p. 12. b, be le fait commencer en 298, & mou- donnent à S. Maeaire, reduits à 19 par rir en 302, ce qui ne luy laife au plus Euryque p. 432, ne nous éclairciffent que quarre ans & quelques mois : & pas beaucoup, puisque tour ce qu'on cela s'accorde]'avec ce que dit Eusebe, | sçait de sa mort, c'est qu'il la faut

#### SUR SAINT EUSTATHE. NOTES

Your la paet

Sez,l.1.C.1.p.

401.24

NOTE I. On'il a efte fait Evefque d'Antioche en 324 ou 325, après un Paulin different de Paulin de Tyr, qui ne paffa à l'evefché d'Antieche qu'après la

deposition de S. Eustarbe. L y a de grandes difficultez sur l'entrée de S. Eustathe dans l'epis-

copat d'Antioche. / Selon Sozomene, cette Eglise estoit vaeante en 324 par la mort de Romain : & S. Eustarhe alors Evelque de Berée y fut transferé [en 325] par le Concile de Nicée. [ Mais il n'y a aucune apparence que le Concile de Nicée qui a condanné tous ces changemens d'evelchez par son XV. Canon, les eust voulu autoriser luy melme par un exemple si signale. Theodoret l'autoit sceu plutost que Sozomene, & n'auroit pas manqué de dire une chose si glorieuse à un Sainr, que l'on voit qu'il aimoit beaucoup. Auffi nous ne croyons pas que personne voulust aujourd'hui fuivre Sozomene en ce point; non plus que fur Euflathe, quoiqu'il se trouve appuyé par Philostorge, commenous le dirons

en cela par quelques Grees, l'Car ce ap.99.141 Romain est marqué pat Nicetas, & par un catalogue manuscrit des Evesques d'Antioche. Mais il est inconnu à S.Jetome, à Theodoret, à Nicephore, [àTheophane, & à Euryque.] Nicetas dit qu'il souffrit le martyre durant la perfecution : & cela donne lieu à Mª Valois de croire que c'est le grand S. Romain Martyr à Antioche, dont on aura fait un Evefque, quoiqu'il ne fuft que Diaeres & qu'il soit mort des l'an

Il y a bien plus de difficulté pour scavoir fi S. Eustathe succeda immediatement à S. Philogone, ou s'il faut mettre Paulin entre deux. l'Theodotet Tidre. La &c. est formel pout le premier sentiment : P-141.4. & S. Jerome qui dans sa chronique ne l'est pas moins pour le second, est suivi par la chronique de Nicephore qui l'appelle Paul, par Theophane p. it, par Euryque qui l'appelle Apolline p. 431, 8c par Nicetas qui le fait fuc- soun, p. 3944 cesseur de Saint Philogone, & predecesseur de Romain. [Theodoret nourri l'Evefque Romain qu'il met avant S. dans l'Eglife d'Antioche, & appuyé

NOTES SUR SAINT EUSTATHE. dans la fuite, pourroit bien l'emporter | 'qui patoist dire que Saint Alexandre 1916, 6,6,6,9. &t sur S. Jetome, qui n'est pas tout à fait | écrivit contre Arius à Zenon Evesque 70.6. exact, & fur les autres qui sont rous de Tyr : [ce qui sans cela est fort embaeffact, of the features of those former features [1] La harangue d'Enferbour, a fabricación afforbildor beaucoup fon aurorité, dedicace de l'Eglité de Tyr halte par Port-dift. en ne metunt point durour Paulin au Paulin, ne nous permetunt pas de nombre des Evefques d'Anrioche, ni douce qu'il n'air ellé Evefque de Tyr avant S. Eustathe, ni aprés.] 'Car nous assez longtemps avant la persecution ne pouvons pasdouter que Paulin Ev. de Licinius, & avant le commencede Tyr, n'aitestétransferé de ce siege à menr de l'Arianisme, s'c'est à dire dans celui d'Antioche. Il feroit fort difficile le temps que Zenon vivoir encore. Et matintane. I. d'expliquer autrement ce qu'Eufebe de en effet l'Zenon de Tyr est marqué dans cone. B. L. 198 E.C.4.P.19.2. Cesarée dit de luy, que l'Église d'An- les souscriptions du Concile de Nicée, 348. tioche, dont il avoir esté Prestre avant [Ces raisons peuvenr paroistre extreque d'estre Evesque de Tyr, l'avoit mement fortes; mais il y en a aussi do retire, sermanatione auri, comme un l'autre cofté qui ne font pas à negli-Philaden bien qui luy appartenoit. Philostorge ger. L'autorité de Philostorge est condit clairement aussi, que Paulin passa siderable dans les faits qui ne vont de l'everché de Tyr à celui d'Antio- point à favotifer les Ariens; ] & non miglia.e.q. che. Ainfi la feule difficulté qui puiffe l'eulement il fait Paulin predeceffeur pass. refter, est de savoir s'il a precede ou suivi immediar d'Eulale, mais en un autre app e 1774 . Saint Euftathe: Et cette difficulté n'est | endroit, il le mer entre les Evesques qui plus entre Saint Jerome & Theodoret; affifterent au Concile de Nicce, 'On Than Live & maisentre Saint Jerome & Philoflorge. tire la mesme chose de Theodoret, qui P. 144.6. Car ce dernier met bien nettement marquant les Atiens qui s'eftoient Paulin aprés S. Eustathe, J'puisqu'il le trouvez à ce Concile, dit que c'estoit fait precedet immediarement Etalle.) premierement ceux dont il avoit par-que l'on convient n'avoit efté fait le auparavant 3'60 entre ceux là est e.e.p. d.s.; Evefque d'Antioche qu'aprés Saint Paulin Evefque de Tyr. Sozomene sontages. Eustarhe, l'sans donner aucun lieu à dir aussi que le veritable sujet de la del'explication de Godefroy. On cire la polition de S. Euftathe, fur qu'il commelme chose de Suidas que de Phi- batoit ouvettement Paulin de Tyr & lostorge : [mais Suidas l'a visiblement les autres chafs de la faction Arienne : pris de l'autre. [de forte qu'au moins il n'y a point Le senriment de S. Jerome est bien d'apparence à dire que cer historien a voulu parler de ce Paulin ,]'lorfqu'il a !................. plus favorable & par la qualité de son dir que S. Eustathea voit succedé à Ro-

aureur, & par le nombre des Grees qui l'ont fuivi , ou qui ont fuivi quelque main, comme quelques uns l'ont pre- Philen. P. ancien Grec qui l'aura dit comme luy. tendu, Tout ce qu'on peur répondre à D'ailleurs fi Paulin a effé transferé de cela, c'est que Panlin ayant effé l'un Tyrà Antioche, après la deposition de des premiers & des plus ardens défen-S. Eustathe, c'eft a dire en 331, c'eftoit fours d'Arius, Theodoret & Sozomene bientoft violer ouvertement le Conci- ont continué à le mettre entre les chefs le de Nicée, qui défend ces fortes de de ce parri, sans songer s'il estoit encore changemens. Au contraire, en difant vivant ou non.

que ç'a esté avant S. Eustathe & avant Mais il faut considerer encore, que le Concile de Nicée, cela semble don- si Paulin a precedé Saint Eustathe, il der moyen d'expliquer S, Epiphane, ] est mort constamment au plustard au P-162-A. livre de son histoire ecclesiastique à livres contre Marcel,

m.p.139.d. 4-7-15-4

Paulin : [ & on ne peut pas douter que ] ce ne foit à celui de Tyr ,] 'puifqu'il luy dedie encore d'autres livres ,'puisqu'il en fait des eloges extraordinaires après sa mort , puisque ce dixieme livre ne contient presque autre chose que le discours que fit Eusebe à la dedicace de l'eglise de Tyt bastie par Paulin: Or il n'a écrit son histoire qu'après sa chronique, qu'il y cite en divers endroits : & fa chronique allant jusques en l'an 326, comme S. Jerome nous en affure dans la fienne, il faut que son histoire n'air esté écrite que dans les années suivantes, & que Paulinait vécu jusqu'à ce temps là. Cette preuve fetoitabfolument indu-

bitable, si l'on ne disoit qu'Eusebe

peut avoir amplifié sa chronique de quelques années aprés la premiere composition. Eten effet, nous pour tons montter autrepart que son histoire a esté achevée avant la mort de Crispe, c'est à dire avant le milieu de 126. Mais hif.Lio.e.s.p. cela ne fatisfait pas encore, l'car l'hiftoite va jusqu'aprés la défaite de Licinius, & remarque la joie & la tranquillité univerfelle qui la fuivit , la publication de diverses loix qui repandoient de toutes parts la bonté, la pieté, & la magnificence de Constantin. Il dit que la felicité dont on jouissoit, avoit fait oublier les maux passez. [Toutes ces choics ne le font pas en un avant, ni beaucoup apiés] celle d'A- Tidet la ca mois ou deux. Et encore Eusebe nous rius à Eus. be de Nicomedie, où il est Pur. b.c. cinius n'a efté défait qu'à la fin de l'an Theodoret; & c'est depuis ce temps 323. Il n'y a donc point d'apparence à là , selon l'histoire de l'Ar anisme ,] plutoft qu'en 325, lorfque Paulineffoit femble donc necessaire d'expliquer S. déja mort. Mais au moins il eftoit déja | Epiphane en ce fens, Que S. Alexandre transferé à Antioche; & Eusebeen s'a- écrivit à Zenon qui estoit un ancien dressant à luy dans son dernier livre, Evesque de la Phenicie, à l'Evesque de

commencement de 325. Et cependant n'auroit pu manquer de marquer ce c'est ce qui paroist absolument impos- changement, & d'y trouver la matiere fible. Car Eusebe a dedié le dixieme d'un faux eloge, comme il fair dans ses

Je ne sçay si pour défendre S. Jerome, il n'y en aura point qui diront que les deux derniers chapitres d'Eusebe où il est parlé de Licinius, ont esté ajoutez aprés les autres. Mais je ne voy rien qui nous doive obliger à cela. Quand S. Jerome fe fera rrompé en ce point, ce ne fera pas la premiere ni la derniere fois, comme rout le monde est obligé de l'avouer, Le XV, Canon de Nicee, qui défend les changemens d'evelché, n'est pas non plus une raison bien considerable. Car il est certain que les Eusebiens firent voir austitoft aprés combien cette défense leur estoit peu considerable, en voulant faire monter Eusebe de Cesarée sur le mesme throne d'Antioche : & c'est à eux aufli qu'il faut attribuer la translation de Paulin, fi elle s'est faite apres la depolition de S. Eustathe.

Zenon de Tyr embarasse davantage; mais il embarasse en quelque opinion que l'on soit touchant la translation de Paulin, Carıl est difficile de mertre la mort de S. Philogone avant le 23 de decembre 323. Ainsi quand Paulin luy auroit fuccedé, il fera toujours demeuré Evesque de Tyr jusqu'à la fin de l'an 323, c'est à dire aprés le temps auquel Saint Alexandre ecrivoit à Zenon de Tyr, felon S. Epiphane. Il est difficile aussi de mettre cette lettre ni beaucoup

les raporte, non comme prefentes, parlé de S. Philogone encore vivant, mais comme puffees, Er cependant Li- 8c de Paulin alors Evefque de Tyr, dir p. 184. dire qu'Eusebe ait achevé son histoire | qu'Eusebe écrivit à Paulin de Tyr. [1] 44 Parti.

### NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

Tyt&c. en mettant une virgule avant | avant ou aprés S. Eustathe, Car nous & Trees . Ceft le fens de Baronius, qui a suivi la traduction de Cornare, p.215.

E-1.59.6.4.p. 'Le P. Petau semble l'avoir voulu suivre ausii : mais il auroit dû mettre ad Tyri Epi/copum. [Cette folution fatif-] Concitionp. fairàS. Epiphane, J'mais non aux fouf- mesme temps. Cependant Mr Valois

criptions du Concile de Nicée, où nous trouvons Zenon de Tyr à la teste des Everques de la Phenicie Cela nous oblige de proposer encore une autre folution, qui est que Zenon estoit effectivement ancien Evelque de Tyr. comme le ditS. Epiphane, 4,247@,c'eft avant Paulin, & qu'il l'avoit pris pour fon Coadjuteur, ou plutost pour son dans leur lettre écrite de Philippople fuccesseur, en seconservant l'honneur | en 347, font un crime à Ossis d'avoit de l'episcopat, comme S. Narcisse de l'esté tres uni à un Paulin autrefois Jerufalem avoit fait à l'égard de Saint | Evefque d'Antioche, qui vivoit encore Alexandre, Ainfi il ne faudra pas s'é- alors qui eftoit accufé de fortilege, ju ftonner qu'il ait toujours essé consideré qu'à en avoir écrit des livres, & qui comme Evefque de Tvr. & qu'ilairen | menoit une vie extremement de reglee. rang en cette qualité dans le Concile [Il est indubitable que ee Paulin n'est de Nicce. Il y a neanmoins à cela une point celui de Tyt, que les Eusebiens

qu'à cause de sa vicillesse, comme mesme raison n'a jamais pu estre fott 'c'est à dire apparemment des ailez est mort vets l'an 340, Jécrivoit contre longtemps avant l'an 319, v. les Ariens § 15, aura t-il efté en état en 325 de

Euf.Lic.c.s.

P.176.d.

y en a affez peu, furtout en ce qui regarde l'histoire de l'Arianisme,

la translation de Paulin de Tyr, en sup-

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

ne voyons point en effet qu'aucun ancien auteur en ait mis deux : Et c'est toujours une chose difficile à croire, qu'il y air eu dans une Eglife deux Evelquesd'un melme nom presqueen paroift l'avoir cru: l'Cat il soutient en Enf.n.p. 1850 un endroit, que Paulin de Tyt n'a efté so.

Evelque d'Antioche qu'aprés la deposition de S. Eustache : & dans un au- sonne un en re il met un Paulin successeur de Saint Philogone, & predecesseur de Saint Euflathe, fuivant la chronique de S. à dire qu'il avoit esté Evesque de Tyr Jerome; & il en allegue une raison b.e. tres confiderable. Cat les Eusebiens grande difficulté. Car on ne voit pas n'auroient jamais noirei de tant d'acque Zenon ait pu quittet les fonctions cufations atroces , puisqu'il estoit un de l'episcopat, en en gardant l'honneur des chess de leur cabale, qui par la Saint Narciffe: & s'il estoit si agé uni à Osius,]'& qui estoit mort depuis Eus inMare.1,

loríque Paulin fut fait Evelque de Tyt,] affez longtemps, loríqu' Eusebe, [qui 1.6.4.7.19.4, Marcel.

[Voilà donc un Paulin Evefqued' Anfaire le voyage de Nicée, auquel on peur tioche, tres clairement différent de ce-dire qu'il n'estoit point obligé? Assu- lui de Tyr, que nous ne pouvons pas rément le moyen le plus court pour se non plus douter avoir esté Evesque tirer de cet embaras, & peutestre leplus d'Antioche. Car quand on voudroit veritable, est de dite que les souscrip- dire que les termes d'Eusebe, semente tions du Concile de Nicée ne sont pas Sie de la pourroient signifier simpled'une grande autorité dans l'histoire, ment que l'Eglise d'Antioche l'avoit v.ce Concile note 3: S. Epiphane mefine demande pour Evefque, mais non pas qu'elle l'ait obtenu, l'autorité de Philoftorge fuffit ce me femble pour ofter Voilà ce que nous pouvons dire sur le peu d'ambiguité qu'il y a dans l'expreffion d'Eusebe. Mais quoy qu'il en posant qu'il n'y a eu en ce temps-ci soit pour ce point, il nous suffit de qu'un feul Paulin Evesque d'Antioche, ! trouvet un Paulin que nous puissions

Nnnn

mettre entre S. Philogone & S. Eusta-| raporte s'estre elevez à Antioche sous

garde le pretendu Zenon de Tyr.

mesme dans la dernière edition des glise d'Antioche à la place de Saint l'autorité de quelque manuscrit, ou sur sein qu'on avoit eu de le saire Evesque quelque edition qu'il a fait cette cor- d'Antioche: [ & Baronins ne manque rection importante, qui fans cela ett pas de raporter cela à l'an 324, aufli-hardie, puisqu'on ne doit point chan-bien que le reste. Baronius doit reconger des textes par conjecture, fans en noiftre qu'il a encore Eufebe mefine

tonjours bon de le dire. Mais quand de voir que quo qu'il femble suivre cette correction ne feroir pas autori- plutost sa matiere que l'ordre du fée par des manuscrits, elle l'est par temps, il le suit neanmoins forr bien sont a entry . Sozomene ,] 'qui dit que les Eusebiens | partout, de sorte qu'il n'y a aucune ap-Nous pouvons ajouter à cela, qu'ilne

faut pas s'étonner si Theodorer n'a pas connu ce Paulin, puifqu'ayanr app. esté deposé , il faire dire en mesme temps que son nom avoir esté osté des

diptyques & de la lifte des Evefques.] NOTE II.

Qu'il n'y a point eu de troubles dans Amioche à l'election de S. Eustaube. mais à sa deposition.

Eufly.Conf.1. \$ . G. 19 . P. 41 5 .

'Les troubles qu'Eusebe de Cesarée raison ne l'a point empesché de mettre

the, & de fuivre ainfi S. Jerome & les Constantin, ne peuvent estre arrivez chronologistes Grees, sans faire aucun | qu'à cause de S. Eustathe, selon mesme embaras dans l'histoire, hors ce qui re- le titre d'un des chapitres, Tout le Fac. 144, 144. monde en convient ; mais Baronius

Il faut neanmoins remarquer que veut qu'ils foient arrivez à fon elecquoique Mr Valois life dans le texte de tion, & non à fa deposition, quoiqu'il la lettre des Eusebiens, Paulino quon- reconnoisse qu'il a contre luy Theodam Epi/copo Antiochia; au lieu d' An- doret, Socrate, & Sozomene. [Il y faut tischia il y a Dacia dans l'edition de ajouter S. Jerome dans s'a chromque, M' le Fevre en 1598, p. 26, qui est, com-me je croy l'original, & on a mis de heretiques qui futent intrus dans l'E-Conciles 1. 2. p. 799. d. Je voudrois que | Eustathe. J'Car c'est aussitios aprés ces Euse. Const. Mr. Valois nous eust marqué si c'est sur roubles qu'Eusebe mesme met le des-

avertir & en dire la raison s'comme contreluy, puisqu'Eusebemettousces M<sup>r</sup> Valois le foutient luy mesme , en troubles après avoir parlé du Coneile se plaignant sur cela de la liberté du de Nicée , des eglises basties à Jerusa-Pere Sirmond. [Et cette reserve est | Iem par Constantin & par St Helene, encore plus neceffaire quand on fonde de la mort de cette princesse, le de la 6.48.49.p. tout son raisonnement sur rette cor- fondation de Constantinople : Et il 107-108. rection: Quand mesme on corrige des | passe de là à la guerre des Gors & des session imprimez par des manuscrits, il est | Sarmates, sarrivée en 322, Or il est aise

deposerent Osius pour avoir esté ami parence qu'il ait placé après les evene-de Paulin & d'Eustathe autresois mens de l'an 330, une chose arrivée en Everques d'Antioche ; [ & je croy que | l'an 324, & encore une chose qu'il ne cela vaut mieux que des manuferits. dit pas en passant, mais sur laquelle il s'etend beaucoup, parcequ'elle flatoit fa vanité.

Batonius veut que ce foit pour cela But, pat, 6 14te mesme qu'il a renverse l'ordre des temps, afin, dit-il, de faire oublier la tache qu'il avoit receue dans le Concile de Nicée, Mais les lettres honorables que Constantin luy écrivit en d'autres occasions, suffisoienr affez pour cela, si l'estime de Constantin eftoit capable de le purger : & cette

NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

2-5-46-P-464 # 547.12.4-\$ 1444

E16.7. Confl.' avant le Concile, 'la lettre de ce prince pour rebaftir des celifes, Baronius dir qu'il a fuivi l'ordre des pays , & Evefques , dis-je, effoient visiblement qu'il a voulu joindre l'hittoire d'Antioche en Syrie, à celle d'Heliople en Phenicie. [1] auroit du plutost transporter celle-ci qui n'a qu'un chapirre, à cause de celle d'Antioche qui en a quatre. Mais quoy qu'il en foit, celle d'Heliople est donc en son rang, & de l'an 330 au plustost, puisqu'elle est mile aprés celle d'Aphague, l'arrivée

Euf.v.Conf.1. LC. 55-P. C12-2lorfque Constantin avoit deja son siege en sa ville, c'est à dire à Constantinople, l'Or Eusebe dit qu'on se re-C-19-7-515 jouissoit de l'affaire d'Heliople & des

autres precedentes, lorfque les troubles d'Antioche arriverent. On ne peut done pas les mettre au plustost qu'en

l'an 330-1 c.s.p.ut.d.

'L'aversion que Constantin témoignaen cette occasion, de voir passer les Evefques d'un firge en un autre, ce qu'il dit estre contraire aux regles apostoliques & auxCanons de l'Eglise, ffait bien voit qu'il écrivoit aprés le Concile de Nicée, qui avoit fait un Canon exprés fur ce fujet, Au moins il est certain qu'Eusche de Nicomedie ne luy inspiroit pas cette aversion.

Mais quelle apparence y a t-il qu'aprés cette declaration de Constantin. les Evefques aient esté choisir, non pas e-61-9-19-d. Euphrone ou George, J'que Constantin leur avoit indiquez, mais Saint Eustathe déja Evesque de Berée: Nous stance. Or nous esperons faire voir favons d'ailleurs qu'Euphrone fut fait | dans la note fuivante, par les témoins Evefque d'Antioche peu après la de-polition de S. Euflathe : de forte qu'il monstrations invincibles, qu'il a veri-Everque d'Antioche peu après la defaudroit des prenves tres fortes pour tiblemint esté deposé sous Constantin ne pas croire que c'est luy qui fut clu | & non sous Constance, en cetre occasion sur cette recommandation mefine de Conftantin , comme tous les historiens le difent, Et en effet S. Jerome le fait successeur d'Eusebe. ]

'Il faut remarquer encore que ces Evelques qui favorisoient Eusche de

Theodote de Laodicée , Narcissel de Ncroniade, ] & Aecc [de Lydde ; ces les plus grands amis des Ariens, Quelle apparence y a t-il donc qu'ils allailent choifir Saint Euftailic I'un de leurs plus grands adversaires, & qu'il falloit faire passer du siege de Berée à celui d'Antioche, contre le sentiment de Constanting

Enfin Theodoret nous affure que l'e- Third. 1.4.6. lection de ce Saint s'eftoit faite par le P. 541-6-

commun suffrage des Evesques, du Clergé, & de tout le peuple Chrétiens & felon Baronius, I faur dire qu'elle se fit avec des troubles qui pensetent Tout le monde avouera Lins doute

mettre toute la ville en fang

que ces preuves font plus que suffifanres pour rejetter le sentiment de Baronins; & nous craignons feulement qu'on ne dise que nous nous sommes donnez inurilement la peine de le refuter. l'Car de toutes les raisons que Bir. 124-5144. nous avons alleguées, ne s'estant objecté que le consentement des historiens qui s'accordent à raporter les troubles d'Antioche à la deposition de S. Euftathe, il dit que ce feroit une folie de ne pas ceder à ce confentement . s'il n'avoit des rémoins encore plus anciens & plus authentiques . & des demonstrations invincibles, pour monirer que S. Euftathe n'a point efté de-

NOTE IIL

pole fous Constantin, mais fous Con-

Pont la page Du temps de la deposition de Saine Eustaibe,

[Onelgues uns s'étonneront peut-Celarce, & qui avoient pour chefs eftre de ce que nous avons mis la depo-Nnnn ii

NOTES SUR SAINT EUSTATHE. fition de S. Eustathe en 331; au lieu que | par son moyen que Constantin le ban-Baronius ne la mer qu'en 340. Mais | nift. | Mais il eft plus court, & appa- Entit-p. 25.25. nous esperons qu'on cessera de s'en remment plus veritable, de dire avec étonner, lorsque nous aurons examiné M'Valois, qu'au lieu de Constantio, il les raisons de ce Cardinal. I'Il se sonde faut lire Constantino, C'est un change-Par.140,5 11. fiir ce que S, Eustathe fut banni parce- ment tres aise & tres ordinaire : Et il qu'il foutenoit la foy du Concile de est encore plus croyable dans S. Jerofoient pas ouvrir la bouche du vivant editions qui lisent Constantino. de Conftantin, Tout cela est verita- [En effet, il n'y a aucun lieu de double : mais par le mesme raisonnement, ter que S, Eustathe n'ait esté deposé des bien distinger entre le veritable sujet peu reduire en ce peu de mots. 10, Les des perfecucions des Saints, & les pre- historiens comme Theodoret, Socrateux aux perfecuteurs; & les autres commence par S, Euftache le recit des

Par. 140.5 24 That days 10.p.(68.

dotet dit que S. Euftathe fut depose gnis, 30, S. Chrysoftome dir, que les depuis qu'Eusebe se sutemparé de l'E- Eglises avoient eu la paix un peu avant glife de Constantinople, ce quin'arti- la deposition de ce Saint s'au lieu que plond.p.1777. va sclon ce Cardinal, que sous Con-stance en 340, ou plutost en 339, Mais si Saint Eustachen'a esté depose qu'en comme Theodoret dit en mefme l'an 340. 40, Je croy que l'on aura effé temps que toutes ces choses se sont convaincu par les preuves que nous passes sous Constantin, & non sous avons alleguées dans la note prece-Conflance, & avant le Concile de Tyr dente, que les troubles arrivez, selon tenu en 335, Baronius ne peut rien conclure fur fon témoignage.

I'on hait pour leur veitu,]

aç.p.sgc.b.

premier desquels nous trouvons effec- sition au temps de Constance. tivement que S. Euftathe fut banni fur Hier.v.ill.c. Constantin , l'autre sous Constance, furent admis , mais furent encore ele-

Nicée, contre lequel les Ariens n'o- me s puisqu'il y aplusieurs anciennes passas on prouveroit aufli queS. Athanafen'a le temps de Constantin. [Blondel en a Blond, p. 11-6pas efté banni fous Conftantin. Il faut fait un fort long discours, que l'on 1198textes dont on les couvre, L'un est fort te, Sozomene, & Philostorge, convienfouvent caché, parcequ'il seroit hon- nent tous en ce point, 20,18. Athanase Athasol.p. an; font presque toujouts de vetitables persecutions que les Ariens firent aux crimes, mais mal attribuez à ceux que Catholiques: & Philostorge met son Phis. 1.4.6.7. banniffement, comme avant fuivi de P-14-Baronius allegue encore que Theo- fort pres le rappel d'Eu sebe & de Theo-

dent non fon election, mais fa deposi-'Aussi il s'appuie principalement sut tion. Et si ce fait demeure constant, il S. Athanafe, & fur S. Jerome; dans le | n'y a plus moyen de raporter fa depo-

Nous en avons neanmoins encore des crimes dont on l'accusa devant plusieurs preuves plus indubitables Constance: & dans S. Jerome il y a mesme que celles là.] Car George de Athsot. p. 812. nettement qu'il fur banni fous ce prin-nettement qu'il fur banni fous ce prin-nettement qu'il fur banni fous ce prin-ce. Blondel croit que l'on pent expli-ceux que S. Euftathen avoir pas vouquer l'un & l'autre en mettant deux lu recevoir dans son Clergé, & qui bannissemens de S. Eustathe, l'un sous après sa deposition non seulement y

> [On pourroit dite en particulier fur le | vez à l'epifcopat par les Ariens: & ce acapantes pallage de S. Athanafe, que les Ariens | George affifta comme Evelque au Conavoient d'abord voulu irriter Constan- cile de Tyr fons Constantin , l'an 225. ce contre Saint Eustathe, afin d'obtenit On tire le mesme raisonnement de paradires.

Tidreline,

21.p.(69.c.d)

Hitt,che,

Blond.p. 1176. deposition de S. Eustathe: Et quand cephore donne aux successeurs de S. on voudroit dire, contre toute forte Eustathe, ce qui n'est nullement consid'apparence, que Placille du Concile derable. Penteftre qu'il se fonde aussi de Tyr n'est pas celui d'Antioche, il sur ce que la chronique de S. Jerome suffitoit de voir que celui-ci a assisté parle de cette deposition en 328, c'est à au Concile d'Antioche en 341, qu'il dire en 327. Mais on n'en peut tien avoit écrit des auparavant en qualité conclure non plus, puisque S, Jetome d'Evefque au Pape Jule en 339, & ramasse en cer endro't tout ce qui qu'Eusebe de Cesarée qui est mort en regarde l'Eglise d'Antioche, depuis

fon epifcopat, Arh. fol.p.811. c.d. S. Eutrope d'Andrinople fut deposé nous avons marquées,] aprés S. Eustathe, & qu'il le fut par le credit de Basiline, Cette Basiline affurément n'est autre que la mere de

y.H.mifo.p. Julien l'apoftat : 1'& il est certain que 80.81 cette princesse est morte en 331 ou 332. Euf.n.p. syr. 'M' Valois met l'exil de S. Euftathe ou en 329, suivant Philostorge, selon relegué à Trajanople dans la Thrace, 81.9,135.b.

Thdrt.La.c. 27. p. 69. c.d. Eufarpassa Euffathe, Ot il eft certain que Saint une ville d'Illyrie : '& Theodore le Tide. L. Land

au commencement de 361. Ainsi cette lippes en Macedoine : 'en quoy il Mond.p. 11964 cécs en 332, & finics en 334. La depo- Evelque qui veut faire raporter à fon sition d'Asclepas de Gaza, faite appa- Eglise le corps d'un illustre Saint, ait remment avec celle de Saint Eustathe, manqué de foin pour s'informer du doit austi estre arrivée en 330 ou 331. lieu où il estoit, & air pris, comme on V. les Ariens 6 14 note 11. Toutes ces pretend, un Eustathe pour un autre. raisons nous ont determiné à choisir

Pour Blondel qui met la deposi- que la Macedoine se comprenoit sous

NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

Placille qui aftifta au mesme Concile, | tion de S. Eustathe en 328 ou 329 au '& qui n'estoit que le troisieme ou qua- plustard, il ne paroist l'appuyer que trieme Evefque d'Antioche, depuis la fur le temps que la chtonique de Ni-340, luy avoit dedié des livres depuis l'entrée de Vital jusques à la mort de Melece, Ainfi cela ne nous doit pas 'S. Athanase dir tres nettement que empescher de suivre les raisons que

> NOTE IV. Pour la page

Qu'il a efté exilé & est mort à Philippes en Macedoine,

'S, Jerome dit que Saint Eustathe fut Her.v.ill.e.

lequel Eusebe & Theognis ne furent & que son corps y estoit encore de son rappellez, comme nous avons dit, que temps, 'Saint Chryloftome témoigne chry.ot.et.p. vers le commencement de l'an 329, ou aussi par diverses fois que son corps (17,16,6)(14,16. plutoften 330, puisque Theodorer dir effoit dans la Thrace, Theodorer au Thire.Luc. que S. Melece fut fait Everque d'An- contraire, dit que ce Saint paffa feule- 10.p.469.b. tioche 40 ans après l'expulsion de S, ment par la Thrace, & fut mené en Melece fut établi en 360, [ou plutoft Lecteur dit qu'il fut relegué à Phi- 10-10-16.

raison iroit à differer l'expulsion de S. est suivi par le menologe des Grees. Eustathe jusques en 331. Et nous avons. Theophane dit seulement à Philippes, Topha.p. 164 vu en effet qu'Eusche met bien des a& tous ces trois disent que Calandion, Blonder chofes entre la fondation de Conftan- qui fut fait Evefque d'Antioche en 1964 tinople, dedice en 330, & les troubles l'an 482, fit raporret son corps de Phid'Antioche ; & il en met peu au con- lippes à Antioche. C'est ce qui fottifie traite entre ces troubles & les guerres extremement ce dernier fenriment; des Gots & des Sarmates , commen- n'estant nullement croyable qu'un

> 'On convient que Theodoret s'ac- p.11964 corde aisement à cette opinion, puis-

> > Nnnniij

NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

le diocese d'Illyrie, & il n'est pas plus | vesque d'Antioche jusqu'en 360, Car difficile d'y faire venir S. Chrysosto- Theodoret qui dit qu'il estoit more me, puisque la Macedoine se peut confondre allez aisement avec la Thrace, est sur les confins de l'une & de l'autre autre sens, & ne se raporte point à S. province. S. Jerome feul ne s'v peut accorder : mais il n'est pas plus difficile de croire de luy que d'un autre,qu'il du Saint une page a vant cet endtoit. a confondu les deux Eustathes, celui d'Antioche, & un autre qui fut banni fous Valens. Il se peut faire aussi que ne croyons pas qu'on la doive diffeter S. Eustathe d'Antioche ait esté quelque temps à Trajanople, avant que d'aller à Philippes. Victor de Tunes les affaires qui se sont passes depuis, dit fur l'an 490, que fon corps fut raporté à Antioche, ex Philippis populi Macedonia, Il semble avoir voulu marquer la ville de Philippopolis, maiselle est dans la Thrace sur l'Hebre, & non pas dans la Macedoine. [ Ainfi il vaut micux le joindre à ceux qui mettent la mort de S. Eustathe à

Philippes.] NOTE V. Pour la page

P.619.C.

Duilest mort vers l'an 337.

Le temps de la mort de S. Eustathe, n'est pas moins contesté que le lieu de Sort.1.4.2.14. fonexil. | Socrate & Sozomene difent .c. p. eg.b. qu'il fut rappellé fous Jovien , le font vivre bien avant sous l'empire de Valens, & luy font encore ordonner un Evelque à Constantinople en l'an 370, Thirt.1.1.6.2. 'contre ce que Theodoret nous affure, qu'ilestoitmort lorsque S. Melece fut fait Evelque, au commencement de

Blond p. 11961 361.] 'C'est pourquoi Blondel a raison Soct.n.p.si.t. de croire qu'ils se trompent en cela; & qu':ls confondent le grand Euftathe ou avec Euftathe Preftre de Constantinople, qui selon la chronique de S. Jerome, cut foin fous Constantin du baftiment de l'eglise de Jerusalem, sou avec quelque autre personne de mesme

nom. Mond. p. 1796.

per luy meime, loriqu'il fait vivre l'E- | & par les Grees le 21 de fovriet . & le

alors ne dit point si c'estoit depuis peu ou non. Le passage de S. Chrysostome, passelchry.t. furtout pour la ville de Philippes, qui fur lequel feul il fe fonde, a tout un Eustathe, mais à Flavien, comme il est aise de juger en reprenant le discouts

Le temps de la mort n'estant donc

point determiné par les anciens, nous de beaucoup d'années aprés son exil, puisque dans toutes les revolutions & il n'est jamais parlé de luy. Il ne revint point en 338, aptés la mort de Conftantin, avecles autres Prelats depofez. Il ne parut ni dans le Concile de Rome en 34t, ni dans celui de Sardique en 347, où tous les autres Prelats venoient se plaindre des violences qu'on leur avoit faires. On ne voit point que personne y ait parlé pour luy, ni ait representé ses raisons. Enfin il ne paroift chose quelconque qui marque qu'il vivoit encore; & il n'y a point aush d'auteur qui le dise.] Au contrai- 151.fr.2.p.161 re la lettre du Coneile de Philippople Soz. L. G. 11. P. [en l'an 347,]marque exptessément que Paulin fon predecesseur vivoir encore. & ne le dit point de luy, quoiqu'elle en parle au mesme endroir, L'expresfion mesme de cette lettre , Ofins es adherebat pessime & carus fuit, porte plutostà croise qu'il ne vivoir plus: car il n'eust pas ecsie d'aimer Osius & d'en eftre aimé. Il semble done qu'il n'v a pasde difficulté à mettre sa mort

fesseurs en 238.]'Si l'ouvrage des six Biff.hex.p.sie jours est de luy, il est constant qu'il vi- 16. voit encore en 335. Nous ne pouvons pas marquer le Blond.p.196. jour qu'il mourur, dautant que sa feste 'Mais Blondel se pourroit bien trom- est mise par les Latins le 16 de juillet.

avant celle de Constantin en l'an 327.

ou au moins avant le retour des Con-

NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

5 de juin : [ce qui vient , comme l'on | perfuader que cetouvrage foit veritacroit, de la confusion des deux Eustathes. Blondel v ajoure encore le 1 e de juin, [auquel je nela trouve ni dans les Ménées, ni dans Canifius, ni dans le Typiquede S. Sabas, S. Chryfoftome femble la mettre vers le milien du mois de novembre,] 'puifqu'il dir qu'il avoit fait fon eloge immediatement avant celui de Saint Romain, [qui est mort le 17 de ce mois. ]

Chry.t.j.p. 720.b, Pour la page

NOTE VI.

Que la translation de ses reliques se fit en l'an 482.

lation de S. Euftathe en l'an 490, fur l'autorité de Victor de Tunes. [Mais fes notes p.r. Il foutient , p.12, qu'un Calandion qui fir cette translation, eitoit depose des l'an 485 : & mesme Eusebe de Cesarée : [& il n'y a aucun des l'an 482, auquel il fut fait Evesque, moyen de croire que S. Eustathe eust il s'estoit déja brouillé avec Acace de translation pout laquelle il cut besoin fon costé l'accusoit d'estre Sabellien, d'une permission particuliere de ce Ils se traitoient ainsi l'un l'autre avant prince, ne se pout mettre qu'en l'an 482, dans les premiers mois de son epifcopat,] NOTE VII.

Pour la page

Qu'il n'est point auteur de l'ouvrage fur les fix jours, que nous avons

fous fon nom.

[L'auteut du traité sur l'Hexaemeron

que Leo Allatius nous a donné comme Euftheter.p. 55. de Saint Eustathe ,] fait une espece de chtonologie qu'il rermine à la 30° année de Constantin, qu'il dit estre la 269e depuis la Passion , & que nous contons pour la 335e depuis la naissan-

blement de ce Saint, à qui il n'est pas capable de faire beaucoup d'honneur, Er assurément il y a diverses choses, particulierement fur la Ste Vierge & fur Moyfe, qui ne paroiffent pas trop bien fundées, ou plutoft qui sont abfolument infoutenables.]'Le P. Petau Fac Ling. dit qu'on trouve dans les anciennes bi- 461/1001bliotheques un ouvrage de S. Euftathe fur les fix jours ; mais il l'appelle uno homelie; ce qui n'a aucun raport à l'ouvrage qu'Allatius nous a donné, l Le P. Alexandre en parlant des ouvra- Alex. 1.7.7. ges de S. Eustathe, n'en dit rien dutout. 474 Allatius luy mefme ne veut pas affurer 'M' Valois veut qu'on mette la tranf- qu'il foit de Saint Euftathe, autorem

nostrum, qui/quis ille fuerit, dit-il dans Saint qui y est cité , ne peut estre que iamais voulu citer comme un Saint? Constantinople; & pat consequent 'un homme qu'il accusoit hautement sorthieuse avec l'Empereur Zenon. Ainsi cette de violer la foy de Nicée, & qui de P-18.c.d. qu'Eusebe eust contribué à faire depofer S. Euftathe en 331: & on veut que S. Euftathe l'ait traité de Saint aprés l'an 226, c'est à dire aprés qu'il avoir

Allatius remarque encore dans ses notes, p.J. que l'on trouve dans fon écrit divers endroits tout conformes à l'Hexaemeron de S. Bafile, foit pour le fens, foit pour les termes : & il reconnoift en melme temps qu'il n'y a point d'apparence qu'un homme aussi cloquent que S. Basile, ait esté emprunter les pensees, les rours, & les paroles d'un autre. Il dit que cela luy a longce du Sauveur. C'est sur cela , & sur temps fait de la peine, f & il ne dit pas l'inscription de cet ouvrage dans les comment il s'est tiré de cette difficulté manuferits, que Leo Allatius nous l'a | qui n'est pas petite. Car si S. Basilen'a donné comme de S. Eustarhe. [Mais | rien emprunté de cetauteur, il faut que nonobstant ces deux raisons, des per- cet auteur ait emprunte de S. Basik, & fonnes tres judicieuses ont peine à se par consequent qu'il soit bien poste-

encore condanné S. Athanaíc, l

NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

rieut à S. Eustathe, malgré la date de attribue à S. Eustathe un ouvrage sur la 30° année de Constantin , qui peut l'Hexaemeron. /Il raporte un endroit Eust. p. 116. avoir esté mise ou à dessein de tromper de S. Anastase Sinaire, où sont citées les lecteurs, ou pour quelque autre rai quelques paroles de S. Eustathe, qui fon qui ne nous est pas connuc.] Me ont du taport à la mesme maticre;

Euf.n.p.agg.c. Valois veut mesme que cet écrit ait mais S. Anastase ne dit point qu'elles efté fait avant l'an 333, parcequ'on y fussent dans un écrit fait exprés sur Foft.hex. p. voit que l'autel profane basti auprés du cela, & Allatius ne remarque point terebinthe d'Abraham, subsissoit en- qu'elles se trouvent dans l'ouvrage core , [& Constantin le fit abatte cette | qu'il nous a donné , ce qu'il n'autoit Conftantin § 72. Cette remarque ne c'est faire tort à la gravité qui patoist nous peut servit qu'à soupçonner de avoir esté le caractère de S. Eustathe,

année là au plustard, comme on le peut pas dû manquer de dire dans sa preface juger par l'Itineraire de Bordeaux. V ou dans sa premiere note. Miurément plus en plus cet ouvrage d'imposture; que de luy attribuer la pluspart des puisqu'il ne peut pas estre cerit & choses qui sont dans cet ouvrage; les avant l'an 133, & en la 30e année de unes estant sans fondement & les au-Constantin qui commence en l'an 335. tres sans vraisemblance, ou mesme

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Allatius ne cite aucun auteur qui / certainement fausses.]

## NOTES SUR SAINT ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE.

Pour la page

Conc.r.s.p.

NOTE I. Qu'il a efte fait Evefque en l'an 313

lib.2,c.5.p,68,c, qui nous le donne

comme fi c'estoit du texte d'Eusebe.

le Concile de Nicée, J'auquel il dit que il faut qu'il ait esté fait Evesque des Conc. t.1.7. 100.4 que S. Alexandre affifta à ce Concile : les nouveaux Grees.]

& il l'y fait mesme presider, [1] oft indubitable qu'il citoit Evefque avant l'an 325, l'puisque nous avons encore Thdre.L.e.,

la lettre que S. Alexandre d'Alexan- P-115-8-"Est une opinion fort commu- drie luy éctivit dans les premiers Une parmi les nouveaux vouses que S. Metrophane effoit Evefque de Byzance dans le temps du Concile de Nobel 1/20n la trouve dans le Synodia.

Alexandra a gouvent 23 anns, felon to province de Nobel 1/20n la trouve dans le Synodia.

en cela par la chronique de Nicephore, & par Theophane p. 27.4, dont le der-'Theophane & la chronique de Nice- nicr se sonde sur cela comme sur un phore's'en eloignent peu, lorsqu'ils principe indubitable. [Ainsi si nous disent qu'il vivoit encore quand Constantin se rendit maistre de Byzance, en aurons aussi le commencement. Or [c'est à dire à la fin de 323. Theophane nous montrerons dans la note 3, qu'il veut neanmoins qu'il soit mott avant faut mettre sa mort en l'an 336. Ainsi Saint Alexandre, reconnu univefelle- l'an 313 ou 314; & on ne peut pas metment pour successeur de Metrophane, tre plustat d'la mort de S. Metrophane, envoya ses deputez. Photius dit aussi quoy qu'en puisse dire Gelase avec tous

NOTE II.

NOTE II.

Que l'histoire de S. Metrophane & de S. Alexandre n'a pas d'autorité.

Saint Alexandre fon fuecefleur. Il y a

'Nous avons dans Photius l'abregé d'une histoire de S. Metrophane & de

bien des choses veritables qu'il ne seroit pas diffieile de trouver mot à mot Boll.may, t.r. dans les anciens historiens , & bien P-15-1d'autres qui sont fausses & insoute-

Fiot.p.1412. nables, comme ce qu'elle dit, que le 8415 Concile de Nicée dura 3 ans & demi; que Constantinople estoir déja bastie; que Saint Metrophane en eftoit alors Évelque &c. Il est aise de juger par

là quelle est l'antorité de cette piece. Pearf,inign. Pearlon dit que Combefis nous a don-£.1.9.110. né depuis peu ces actes plus amples qu'ils ne font dans Photius. Je ne fçay

ce que e'eft.] Nohr.1.8.c.4. 'Pour ce qu'ou dit que S. Metrophap.189.4. ne estoit neveu ou petit fils de l'Empe reur Probe, nous eo avons parlé dans

la note premiere fur la persceution de Licinius.

Pour la page NOTE III. Sur le temps de La mort de Saint

Alexandre. 50¢r.m.p.184.

P. St. 2.4. eile de Tyr en 23 c. Son unique fon- S. Athanafe fera tres juste, s'il dit que HILfr.s. p. 16.

de S. Alexandre dont il ne s'agifloit Que fi l'on demandequand Saint Atha-

\* High Esch. Tom. V 11.

NOTES SUR S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. 617 pas alors, & qui estoit mort. Il pourroit auffi avoir fiene la condunation de S. Athanase depuis qu'il fut Evesque, en quelque autre affemblée que celle de Tyr, où on auroit renouvelle la condannation & la deposition du Saint. Il est mesme fort dangereux de le fier à ce que les ennemis de la verité publient contre l'honneur de ses défenfeurs. 1

'M' Valois femble vouloir encore p. \$1.18/Adi. prouver fon opinion par un endroit,

où S. Athanase dit, selon luy, qu'il eftoit present lorsque Macedone accufa S. Paul, Il est certain que cela se fit fous Cooftantin; & comme Saint Athanale ne peut point avoir esté à Constantinople sous ce prince depuis la fin de 335, il en faut conclure que S. Paul en eitoit Evelque des ce temps là. [Le fens que Mª Valois donne au passage de Saint Athanase, s'y trouve effectivement, comme nous le lifons : mais il n'y est plus, si au lieu de es ma the tempera, nous lifons were de. oui est une correction tres aifce & qui paroift necessaire. Car sans cela je ne voy pas pourquoi S. Athanase marque qu'il avoit esté present. Il ne falloit point de grande preuve pour montrer 'Mr Valois eroit que S. Alexandre que Maecdone avoit accufe S. Paul; de Constantinople est mort des l'an personne n'en disconvenoit, puisque 331, & que Saint Paul son successeur c'estoit sur cela que S. Paul avoit este. assista en qualité d'Evesque au Con- banoi. Au lieu que le rassonnement de dement est ce que disent les Eusebiens S. Paul avoit esté banni sur une accudans la lettre du faux Concile de Sar- sation fi fausse, que Macedone mesme dique, que S. Paul avoit affifté à la de- quien cftoir l'auteur, avoit depuis compolition de S. Athanale, & l'avoit con- muniqué avec Saint Paul , de quoy il danné de la main avec les antres. Plu- avoit luy melme-effé témoin. C'est ficurs personnes répondent qu'il avoit | cette communion de Macedone avec pu faire tout cela en qualité de fimple S. Paul , posterieure à son accusation, Prestre, [s'estant peuteftre trouve à Tyr qu'il falloir prouver , parceque c'est le par rencontre; & quand il l'auroit fond du raisonnement de S. Achanase: fait comme deputé de S. Alexandre, & en lifant wa' elle n'est point dules Eusebiens auroient toujours en rout appuyée, & meime on peut dire droit de le luy reprocher, fans parler qu'elle n'est point dutout marquee.

0000

618 NOTES SUR S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. nase a pu voir Macedone communi-| aisee à persuader à ceux qui ont quelquer avec S. Paul aprés l'an 335; il est que connoissance de la maniere dont aifé de répondre que c'a esté en retour- on agissoit en ce temps là.

nant des Gaules en Égypte aprés la mort de Constantin ; car le chemin lettre du faux Concile de Sardique est ordinaire de ce temps là pour faire ce l'unique passage sur lequel Mt Valois voyage, estoit de passer par l'Illyrie & se puisse appuyer, pour mettre la mort par Constantinople, comme ou le voit | de S. Alexandre avant le Concile de par l'Itineraire de Bordeaux, & par Tyr; & quand ce témoignage scroit pluficurs endroits de l'histoire:] & encore plus fort qu'il n'est , il feroit

nous favons mesme que Saint Athanase | bien dishcile qu'il le fust assez pour avoit passe à Viminac dans l'Illyrie, enfin reconnu comment M: Valor: fait munion dans le Coocile de Jerusalem raifonnet S. Athanase en lisan: «m', aprés celui de Tyt. Nous en avons

476.44

ce que je n'avois pas compri d'abord.] parlé dans la note 16 sur les Atiens : Et 'C'est qu'il pretend que Maccdone si ces preuves subsistent, il est indubi-Secr. n. p.114. communiquoit avec S. Paul, & fervoit table que S. Alexandre qui a furvécu, de Prestre sous luy, en mesme temps Arius, vivoit encore en 336. Nous qu'il se rendoit son denouciateur, & croyons donc pouvoir supposer ce que c'est ce que S. Athanase autorise point comme constant; & il teste à par son témoignage, pour montrer, dit voir si Saint Alexandre est mort dans Mr Valois, que Macedone n'accusoit la mesme année 336, ou si ç'a esté de-S. Paul que d'une chose tres legere, puis,]

Athiologies 'Le mot de weigens imade, dont fo

Sou. 1. j. c. j. p. S. Athanase ne fair pas.] Sozomene Rantin, [ & mesme avant l'an 330 sclon nous donne lieu de juger qu'elle regar- Theodoret, ]puisqu'il dit que Byzandoit les mœurs; en quoy il n'y a tien ce retenoir encore son ancien nomde leger pour uo Evelque : Et il n'y a [1] faut necessairement l'abandonnet point d'appareoce que Constantin se pour cette dernière partie, Mais nous fust porté à le bannir sur une chose de avons une grande preuve que Saint neant : Car les mensonges des Euse- Alexandre est mott sous Constantin biens pouvoient luy faire prendre pour aussitost après Arius, & des l'an 336,] fust un grand crime, Quelle que fust dans le Pont par Constantin, sur les cette acculation, grando ou petite, pourfuires d'Eulebe de Niconsedie qui c'eust esté une conduite assez extraor- destroit s'emparer du siège de Constandinaire & à S. Paul & à Macedone, tinople ; [ & il est indubitable qu'on ne de communiquez entemble dans les peut pas lire Conftance en cet endroit faiots mysteres, pendant que l'un se au lieu de Constantin.

Ainfi on peut toujours dire que la ruiner les preuves par lesquelles nous [If ne faut pas diffimuler que J'ay | montrons qu' Arius fut receu à la com-

'Soctate & Sozomene difent qu'il sott.L.c.s. fert S. Athanale, marque affurement est mort sous Constance, vers le meime Soil, pend, beaucoup mieux une accufation fausse temps que mourur le jeune Constan- 1. 109.04. qu'une legere. Le moyen le plus natu- tin , c'est à dire vers l'an 140, 'Theo- Thire. a.c. rel pour montrer qu'elle eftoir legere, doret au contraire, & Philostorge, Pul edices effoit de dire quelle elle effoit, ce que mettent fa mort des le temps de Con- iorivray ce qui effoit faux, mais non pas 'puifque Saint Athanak nous appreod Athaole tealuy faire croire qu'une chofe de neant | que S. Paul fon (ucceffeur fut banni

rendoit publiquement denonciateur Tout ce qu'on peut, ce me semble, contre l'autre. Et ce n'est pas une chose répondre à cela, c'est que peutestre S.

Athanase ramasse, on plutost confond | muniqué en sa presence avec S, Paul, toutes les persecutions qu'on avoir fai- aprés s'eftre declaré son accusateur. qu'on bannit S. Paul , non q l'il fust encore Evelque, mais pour empelcher qu'il ne le fust quand Saint Alexandre feroit mort, Mais toutes ces folutions font étrangement violentes. La feconde est visiblement sans apparence : & Saint Athanase qui diftingue fort bien toutes choses, ne donne aucun lieu à la premiere. D'ailleurs l'autorité de Socrate & de Sozomene n'est pas si grande, qu'elle nous doive obliger de faire violence au texte des auteurs. Et leur témoignage est d'autant plus foible en cette rencontre, qu'il en faut necessairement abandonner au moins arrivé peu avant la mort du pere.] une partie.]'Car Baronius qui les fuit, 'ne fait point de disficulté de recon-

noiftre que le Concile d'Alexandrie a esté tenu l'an 229. Or il est certain que du temps de ce Concile, Eusebe avoit passe de Nicomedie à un troisseme siege plus relevé, qui ne peut estre que celui de Constantinople,] 'où il ne

monta, felon S. Athanafe, Sc par l'aveu de tout le monde, ]qu'aprés que S. Paul eut esté mis à la place de Saint Alexandre. Ainfi il fandra toujours que S. Alexandre foit mort au plustard au commencement de l'an 339.] Saint Athanaseassure, comme nous Lucien, & non pas d'un Parrice elevé

venons de dire, que Micedone a com- audessus de rous les magistrars.

NOTES SUR S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. 619 tes à S. Paul fur divers fujets ; ou bien | 'Cer endroit marque affurément que sociale after S. Paul eftoitalor Evelque, furtont en 1-b. y joignant ee qui fuit, que Macedone eftoi: Preftre fous S. Paul. [ Et fi cela eft, il faut necessairement, male ré Socrate & Sozomene, mettre l'entrée de Saint Paul en 438 au plustard, avant le retour de S. Athanafe, puisque hots cela, je ne voy point que ce Saint ait jamais pu

> ie trouver avec S. Paul & Macedone ensemble, Je ne scay si l'equivoque des deux Constantins n'auroit point trompé Socrate, & ne luy auroit point fair joindre à la mott du fils ce qui estoit

> > NOTE IV.

Sur Saint Zetique.

l'emploi de quelque eunuque, comme

on le voit pat la lettre de Theonas à

'Codin donne à Saint Zorique la qua- codi.ori.c.p. lité de Patrice, qui n'estoit nullement 46.2. commune fous Constantin : Et Ammien n'en parle jamais sous Constance.] Il y ajoute celle de Protovestiaire ou grand-maistre de la garderobe, [donr on ne parle jamais fous Constantin ni longtemps aprés. C'estoit

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## NOTES SUR EUSEBE DE CESARÉE.

Pour la page co s t.

BALLOO CO.

Ath. 29.1.9.

sol.p. fra.c.

M9.5 2-1-

727.3.

NOTE I. S'il avoit mis les Consuls dans sa chronique.

T'Est une question plus celebre qu'importante, si Eusebe avoit mis les Confuls dans sa chronique : Et c'est la mesme difficulté pour Saint Jerome, qui selon toutes les apparenees ne les auroit ni ajoutez ni retran- n'eust pas accoutumé de les mettre, il

chez dans fa traduction d'Eusebe. Fils zusem.n.p. ne sont point dans les plus anciens ». let p-utmanuscrits de cette traduction: car le grec d'Eusebe ne se trouve plus: ] Et cela n'empesche pas Scaliger de soutenir qu'Eusche les avoit mis, C'en est une grande preuve de ce qu'Eusebe che.p.s.b. melme promet de les y mettre, 'Il est n.p.s.a. difficile auffi de croire que si S. Jerome

Occo ii

NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE. eust matqué sur l'an 275, que les Con-1 que Constantin voulur entendre defuls de 174 continuerent cette année là à cause des ravages des barbares, Tous ceux qui ont fait des chroniques aprés luy, & qui n'ont guere efte que ses imitarcurs & ses copistes, n'ont point manqué de les merre. On trouve dans les manuscrits à la teste de chaque pare le titre & l'espace des Confuls, diftingué des Empereurs./Mr de Pontac répond que cela fignific le temps que les Confuls ont gouverné entre les Rois & les Empereurs Cela ne devroit donc plus continuer depuis les Empereurs. Et quand Euf.be promet non le temps des Confuls, mais les Confuls ordinaires, il nous donne affurément tout sujet de croire que ces Confuls estoient nommez, Il promet les temps des Dictateurs, les temps des Cefars, qu'il ne laisse pas cependant de nommet. Il devoit donc aussi promettre sculement les temps des Confuls, non les Confuls meimes; tempera Dictatorum cum Consulibus ordinariis, necnon & tempora Imperatorum. Dans tout ce que M' de Pontac allegue contre le sentiment de Scaliger, soutenu

avant luy par Cuspinien, il ne m'y paroift rien de considerable que ce que S. Jerome marque par exemple fous le Consular de Pompée & de Crassus, que Virgile cst né Pompeio & Crasso Const: Mais quoiqu'il soit difficile de voir pourquoi luy ou fes copiftes ont marqué ainsi deux ou trois endroits, qui ne sont point dutout les plus imporrans de l'histoire, soit en y mettant Les Confuls, foit en les oftant; cette difficulté ne paroist pas assez grande pour l'emportet sut les raisons de Sca-

liger, 1 Pour is page NOTE II. 19.54.

Que le discours sur le saint Sepulore prononce devant Constantin , est apparemment l'eloge de fa 30' année,

'Eusebe parlant d'un de ses discours

bout, dit que c'estoit un discouts sur le faintSepulcre: '& il a fait un ouvra- e.46.7.449. ge en 335 fur l'eglife du faint Sepulere & de la Croix, que Constantin avoit fait bastir & dediet depuis peu, Mais p. 110.44 parlant en mefine temps de cer écrit & du panegyrique qu'il fit de Conftanzin pour la 30° année de son regne. il ne dit que de ce detnier seul qu'il l'ait recité ou prononcé en presence de Constantin. Il ajoute mesme que c'estoit pour la seconde fois qu'il avoit glorific Dicu dans le palais de l'Empercur. Or nous ne voyons pas moyen de douter qu'il n'ait recité aussi dans le palais l'le panegyrique qu'il fit pour 14.64.p.405 Constantin en 325. On ne doutera pas " non plus qu'il n'ait glorifié Dieu dans celui-ci, comme cela est certain de l'autte que nous avons encore, l'Ainfi le 1.4.6-11-p. discours sur le saint Sepulere propon- tai.b.c. cé aussi dans le palais, où il parloit beaucoup de Dieu, doit estre l'un de ces deux panegyriques; & on ne peut dire que ce soit le premier, puisque le saint Sepulcre n'estoit pas encore decouvert cu 325.]/Le discours que Con- b. stantinentendit debout estoit fort long; Se le panegytique de 335 a de quoy laffer la parience de bien des gents par fa longueur, aussibien que par son air

rrifte & ennuyeux. Ce qu'on peut objecter contre cela, e'est qu'encore que le panegytique de 335 parle du faint Sepulete, on ne peut pas dire neanmoins que e'en foit le principal fujet; & d'ailleurs Eufebe parle de celui que Constanrin entendit debout parmi les évenemens de l'an 333 ou 334. On peut répondre sur le ptemier, que le faint Sepulere ne patoift guere non plus avoir effé le principal fujet de celui que Constantin entendir debour.] Au moins il eft cer- 6. tain qu'il s'étendoit beaucoup fur le dogme Comme le panegytique de l'an 335. Pour ce que l'on dit de l'ordre du

Exf.v.Conf.1. 4.6.1.P.541.4.

P.17.18.

NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE.

temps , il semble qu'Eusèbe depuis le folution : mais pour moy j'avoue que 15° chapitre du 4° livre de la vie de je ne la saurois voir dans Eusèbe, qui paroift ou'il faut mettre la lettre à Safair de ces solutions, & qu'on croie que les objections foient affez fortes en ce cas il faudra dire que le discours

fur le faint Sepulcre, est un ouvrage dont il n'est point parlé ailleurs, & different de la description de l'eglise du faint Sepulcre & de la Refurrection, qu'Eusebe fit en l'an 335. Mais il

faudra necessairement dire encore que Eusebe, par le palais de l'Empereut, que cum in natura ortus ac principii entend precisement celui de Constantinople, à l'exception de celui de Nicée] 'qu'il avoit neanmoins aussi appellé un palais, [& de tous les autres où l'Empereur pouvoit loger hors de fa capirale; ce qui seroit un peu étrange.]

Poor ja pagi NOTE III.

Lac. o.p.

488-1.

Sur quelques endroits de Bullus pour justifier Eusebe de l'Arianime.

Pal.1.1.6.9.5 'Bullus qui ne veut pas qu'Eusebe £1.P-391. fust Arien, s'objecte le passage de son panegytique fur Constantin en 335, c. 11. p. 635. 636, repeté de son 4º livre de La Demonstration , c. 6. p. 154. b.c 155. a.b, où Ensebe nous represente le Fils comme une lumiere & une divinité proportionnée à la foiblesse des creatures, qui ne peuvent supporter celle du Fils d'une nature inferieure au Pere, movenne entre luy & les creatures,]

Constantin, juiques au 33º, ramasse marque clairement une difference nabeaucoup de choies qui regardent en turelle & essentielle du Pere & du Fils.] general la pieté de Constantin, sans Mr Valois pretend qu'il attribue une Enfa.p. 1816. aucun raport à la suite de son histoire, nature moyenneau Fils, parceque c'est ni à l'année 332 ou 333, en laquelle il par luy que le Pere fait toutes choses.

Et peuteftre eft-ce le fens d'un paffage Thdrt.v.l.r.d. por, Si l'on n'est pas neanmoins satis- difficile qu'il cite de la lettre de Saint 4-p-17, aln.p. Alexandre, Mais pour Eufebece n'est point assurément ce qu'il veut dire.]

pour nous empescher de raporter le | 1 Et Mr Valois conclur en avouant que Euf. a. p. 181.4. chapitre 33 au panegyrique de l'an 3353 | S. Athanase refure fort bien cette nature movenne dans fa 3º orai fon contre

les Ariens, p. 397. Bullus pretend trouvet dans un autre me en ente endroit d'Eusche, que la nature des disul.p.ss.z.

trois Personnes est egale, & pariter increata, ortufque omnis expers. Cela est en quelque sorte dans la traduction, careme confistat & c. [Mais c'est rendre Eusche trop oppose aux Ariens, que de luy faire dire que le Fils & le Saint Esprit sont sans principe, & ne sont point nez, of avery a different corner demodon. Auffi le fens est que la Trinité a pour principe la nature[du Pere]qui est sans naissance & sans principe.

Bullus fait fortencore fur un endroit 20114.6.12 où Eusebe appelle le Fils annesso. Et 1:0,p.441 il semble en entendre de mesme un parabare-a-

autre où on lit & dans 315 xé200 & c. Mª Valois dit que le premiet suffit pour rejetrer toutes les calomnies de ceux qui accusent Eusebe d'Arianisme. [C'est cependant cinq ans au moins avant le Concile de Nicée, du temps où Mr Valois semble n'oser entre prendre de justifier Eusebe. J'ay bien de la peine à Pere jou il est aife de voir qu'il fair le ne pas croire qu'il faut lire aim sole dans ce premier passage, & que le sens eft qu'on adore Je sus CHRIST com-Bullus ne le veut pas , & pretend que | me Fils du Dieu fupreme , & comme Eusebe parle seulement d'une con- estant luy mesme Dieu. J'aimerois descendance par laquelle le Verbe se bien mieux lire ad mossi dans le serabaisse pour se proportionner aux cond, Mais quo y qu'il en soit, [Bullus creatures. Se paye qui voudrade cette | meline foutient qu' au monis dit du Fils.

Oooo iii

NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE. ne signifie autre chose que vraiement dans un faux sens, en mesme temps Dieu; [ce qu'Eusche a toujours avoué | qu'il le niott dans le veritable.]

## NOTES SUR SAINT SIMEON PERSE.

Pour la eace 78.5 1.

NOTE

Thert.L. e. 33.p. 571.8.bl p.464.b.c.

P. 771-5 1.

Pourquoi nous commençons la perfecution de Sapor en l'an 344.

HEODORET & Sozomene difent que ce fut à l'occasion de la persecution des Chrétiens, que Constantin écrivit pour eux à Sapor. [Ces pollas mars, aur urs font favorifez] par lesactes de S. Jonas & S. Barachife, qui portent

que Sapot a excité cette persecution en la 18º année de son regne, [c'est à dire en 227 ou 328, sclon le conte du P.Petau. J'Theophane la met en la 236 année du mesme prince, qu'il conte

4 IAQ.M.P.

feroit en l'an 125 ou 126. l'Baronius & Bollandus montrent affez bien que la premiere raifon ne conclud pas, puifque la lettre de Constantin ne parle point de perfecution, & matque mefme plutoft le contraire en parlant de la douceur & de la pieté de Sapor. Aussi Eusebe ne témoigne point que ce fust aucune perfecution qui eust obligé Constanțin de l'écrire. La chronique de Theophane n'est pas non plus une grande autorité.] Pour les actes de S. Jonas, quoiqu'ils portent le nom d'Isaie chevalier de Sapor, & témoin oculaire de ce qu'il dit, [ & quoiqu'ils ne contiennent rien qui demente abfolument ce titre, neanmoins nous

pour la 21º de Constantin, [& ainsi ce

8-774.d.

n'ofons pas les produire comme une autorité dec'five dans une matiere conteffée, l'furtout lorfqu'il s'agit de A3.M.p.611. chiftes qui font tres aifez à changer. Boll. E.matt,

ces Saints fous Constantin : [Mais ils | tenir, avec les plus habiles, à S. Jerome peuvent bien se tromper en cela,] comme au plus ancien, & mettre le

aussibien qu'en ce qu'ils disent, qu'ils s'en allerent en Perfe, scomme s'ils cuffent efte Romains : l'Ét il est visible 19-mars, que celui qui a traduit en latin le menologe de Basile, l'a cru ainsi. Cepen- p.771-c. dant leurs actes portent qu'ils estoienr de Perse, [& kurs noms qui ne sont

point Romains, le marquent affez.] Baronius, Mr Valois, Bollandus Breaus of dans fon mois de fevrier, ]le P. Pagi, Pagid 1511 & d'autres personnes h.biles, aiment Ad.M.P. i.i.

donc mieux fuivre la chronique de S. Jerome, qui marque sur la 7º année de Constance, de J. C. 345, & la 4º de la 180º Olympiade, (c'est à dire en l'an 344 de l'ere commune, loue Sapor persecutoit alors les Chrétiens. Bol- toll.19.mars, landus a changé depuis pour suivre P-7"0. Theophane: 'mais il est enfin revenu pastropates à S. Jetome, all allegue encore pour ce anofeb p. fentiment, que S. Simeon qui teffentit 17.4 1/1. ich les premiers effets de cette perfecution, Laces passe fut accusé d'estre ami de l'Empereur Romain, & de luy decouvrir l'étet des Perfes ; d'où il tire que c'estoit du temps de Constance, & non pas de Constantin, qui n'eut point de guerre contre les Perfes , au moins jufques à la dernicre année de fon regne. [Plu- sonn.p.107. fieurs Martyrs de cette perfecution

estoient des prisonniers faits sur les Romains, Ainsi il est certain que la perfecution a su moins continué fous Constance.

On ne peut pas dire qu'aucune de toutes ces raifons foit abfolument concluante de part ni d'autre : mais s'il [Les Grees les confirment] en mettant |, faut choifit , nous aimons mieux nous

---

NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE. commencement de la perfecution en le titte. Bollandus ni Sozomene ne

l'an 344.] NOTE II.

Que le jour & l'année du martyre de S. Simeon font incertains.

\$01.1.1.1.10. 'S. Simeon ayant fouffert le Vendredi P.458.4. faint, [ç'a efté le 13 d'avril, fi fon martyre est arrivé en 344, comme nous le pouvons supposer sur la chronique de S. Jerome. J'Le menologe de Balile qui le met le 14, [ne s'en eloigne que

d'un jour. Le 14 le rencontre au Vendredi faint en 355, en 366, & en 377.] u.spr.p.tu. 'Les Menées imprimées fen l'an 1525, le Typique p. 48. 4, ] & d'autres, font de S. Simeou le 17 d'avril, [qui rombe

an Vendredi faiut en 330, en 341, & en 452.]'Un ancien martyrologe larin met le 20 d'avril S, Simeon martyr. p. Back 'Les aurres Larins, comme Uluard, Adon, Nocker, [Vandelbert, ] mettent

celui de Scleucie le 21 du mesme mois; '& fur cela , Bollandus veut qu'il ait fouffert en 349. C'est une preuve bien legere, Car Usuard, & les autres du IX. fiecle, n'ont point apparemment eu d'autre lumiere sur ce Saint que ce qu'ils en ont trouvé dans l'histoire Tripartite, tirée de Sozomene. Ainfi l'on peut juger qu'ils luy ont donné un our fans ration particuliere, comme à beaucoup d'autres , puisqu'on ne le

84.51

trouve point dans Bede, ni dans les NOTE III.

martyrologes de S. Jerome.] Differens noms qu'on donne a S' Tarbule.

La sœur de Saint Stmeon qui estoit Ser. La.C.ta. P-450.4. vierge, est nommée Tarbule par Sozomene, & Pherburhe ou Pherbus dans Poll, salapr. y.21.bi:3-4. les actes que Bollandus nous en a donnez. Sclon les mesmes actes donnez Sur.4.apt.p. 61.17 par Surins, elle se nommoit Therme, & fa fœurfqui eftoit veuve, felon So-

luy donnent point de nom, l'Les Grecs Men, 4, apr. p. dans leurs Ménées, & dans le menolo- 15ge de Bafile, paroiffent suivre les actes de Bollandus : '& peuteftre que les roll.11-apt. noms de Tarbule & de Pherbuthe sont P-20-2pris l'un de l'autre par corruption.

> NOTE IV. Pour la page \$9.5 7.

De S. Dadas & fes compagnens. 'Les Grees celebrent le 29 de septem- Menza, p. 184,

bre non seulement Ste Gudelie, mais

encore Saint Dadas parent de Sapor. Cafdoé fille, & Gobdelaas fils du mefme Roy. Ils en ont une fort longue p. stages. histoire dans leurs Ménées. [Elle paroist venir des Perses. Mais je ne voy aucun moyen de croire que Sapot, & encore moins un de ses officiers, ait traité un fils de Roy, comme on prétind que l'aeste Gobdelass. Sozomene n'auroit pu ignorer ni oublier le martyre du fils & de la fille de Sapor. Il n'y a rien de ces Saints dans le menologe d'Ughellus, ni dans le Typique, au moins au 29 de septembre. D'ailleurs cette biftoire n'est qu'une suite continuelle de miracles Metaphrastiques.] 'Il semble que l'on employast alors passages l'huile autant & plus que l'eau pour le battelme parmi les Perfes, [Si l'on rrouvoir que cela eust esté en un certain temps, on verroit quand ces actes ont pu eftre composez. l'Dans le me- Canif. L. 79 nologe de Canifius on ne sçair fi Saint 877, Gabdelas, comme il l'appelle, est fils de Sapor , ou fi c'est de Saint Dadas,

Baronius paroift avoir fuivile dernier far.19.fept. fens dans fon marryrologe, & a ajouté de du fien, que Sainte Cafdoé eftoit femme de Saint Dadas

NOTE V. Pour la page Sur S. Mille Evefque, & fur Milefe Abbe en Perfe.

'Ce que portent les Ménées des Grecs, Men.co.novi zomene, ]est appellée Pherbuthe dans | que S. Mille Evelque de Perse vint de Passe

de S. Antoine, & passa deux ans avec luy, donne fujet de croire qu'il ne fut à Jerusalem & en Egypte qu'aprés la mott de S. Antoine, en 356 au plustoft. Ainsi ce ne sera point]'cet Evesque de Perfe,qu'Eusebeditavoir assisté en 335 au Concile de Jerufalem ,'comme l'a eru Baronius. Et en effet, les Ménées disent que Saint Mille fut confacré par

Gennade Confesseur, & depuis Mar-

tyr. [Ce fut donc durant la persecution, qui apparemment n'a commencé

qu'aprés l'an 335. Si le fentiment de Baronius avoit d'autre fondement qu'une simple conjecture, tirée de ce que Saint Mille eft venu à Jetusalem, on pourroit appeller de l'autorité fort mediocre des Ménées. Et neanmoins estant certain par Sozomene l'qu'il y a eu une vie originale de ce Saint, ] nous avons tout fujet de croire que ce qu'ils disent de Saint Mille en est tiré, surtout ces sottes de faits qui n'ont rien de Metaphrastique,

Car pour les miracles qu'ils raportent, il y a plus de suier de craiudre qu'on n'ait ajouté à l'original,

Ce qu'ils disent de sa mort peut encore parotitre suspect : Car c'est visi blement la meime histoire, quoique Vit.F.14-6.7. raportée un peu autrement, J'que celle Combatter, qu'on lit dans le Vies des Peres, de S. Milide ou Milefe, à qui on ne donn. pas d'aurre turre que celui d'Abbé, & qu'on depeint en effet comme vivant dans la folitude avec deux disciples: Ide forte que je ne voy point d'apparence à croire que ce foit le metme que

> comme plus anciennes & plus actorifees que les Ménées.

Il ne faut pas oublier que les Ménées, p. 451, donnent à l'Evelque le nom de Nil Nixer au lieu que Sozomene l'ap-Canifius , p. 907, a Milus. On lit de fortappellé Coque; fil est assez naturel

l'Evefqu: Milte. Nous tuivons les Vies

des Peics dans l'histoire de sa mort.

464 NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE. Jerusalem trouver Ammone disciple mesme dans Maxime de Cythete . p. \$4.2, & mesme dans la page 153 des Ménées.]

NOTE VI. Pour la page 9158.

Sur le commencement & la fin de Sapor. 'Les Grees difent que Sapor prit Be- Men paper.

zabde dans la 53º année de fon regne ; 761'01Lab g. [& il est certain par Ammien que ce tut en l'an 160. Ainsi il faut qu'il ait commencé à regner en 307 ou 308,] 'à quoy le calcul de Scaliger s'accorde sealing » affez aisement. [Cependant on ne le 44peut faire commeneer qu'en 309 ou 210, s'il est vray qu'Hormissa 11, son

pere ait tegné lept ans & cinq mois, comme on le lir dans Agathias & dans Eutyque, v. Conftantin & st, ]'& c'eft fet. rat. 1.4. ce qu'a furvi le P. Perau. [Que s'il a eu (47.p. 197. raison en cela, il faut que la 53º année de Sapor se soit raportée dans l'original non à la prife de Bezabde, mais au martyre de Saint Dausas, dont il est question en cet endroit, & qui peut ailement n'eftre attivé qu'en 363. C'eft apparemment ce qu'il faut fuivre : Car Scaliger convenant avec le P. Petau, que les regnes de Sapor & de ses trois juccesscurs font ensemble 90 ans, 1'& Claud in Fat. cftant cettain pat Claudien qu'il y eut Lagare. un Roy de Perse tué en 199, [il faut dire que Sapor a commencé en 109 ou

210. Ainfi au lieu que] nous litons Agualier. dans Agathias, que Jovien ceda Nisibe 1564. aux Perfes en la 24e année de Sapor. I'll faut affurément lire en la sa cit int certain que ce fut fur la fin de 363.]

> NOTE VII. Pout in page

97-5 10. Que Coqué peut bien estre la mesme ville que Selencie.

[Comme il n'y avoit presque que le Tigre entre Selencie & Crefighon, 1 & Nazor.4.5 que S. Gregoire de Nazianze dit que mais. vis à vis de Ctefiphon, il y avoit de pelle Mille, Milass. Le menologe de l'autre costé du Tigre un chafteau tres

\$.464.d

Laf.v. Conf.1. 4.C.4; P.148.

Bat. 115.5 48.

Men.p.igh

NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE. 660 que celui de Seleucie. Cela arrive faits entte l'une & l'autre.] presque toujours : & Nisibe appellée Antioche par les Grees, n'est guere Amm.1.4.p. connue que par celus de Nisibe.] On lit expressement dans quelques editions d'Ammien, que Coqué est ce que I'on appelle Salaucie : [ & comme tout cet endioitest fort defectueux, je ne

voy point que]'la fuite de cet historien n.p.189. nous oblige à dire que ce toit une faute, ni que S leucie foir la ville qu'il dit 1.14.P.176.C. avoir alors esté deserre, luy qui met 1.13.p.151.de Seleucie comme la seconde ville des Hier.in If. 14. Perfes, 'S. Jerome suppose austi que P-14-2. c'estoit de son temps une ville illustre,

176.b.

Sor.I. 1. C. 9. P. 411 - bit oll. 10. feb. p. 171. inclisa.' Sozomene l'appelle encote depuis la ville royale de cet Etat, ce qu'on lit dans les actes de S. Sadoth. 2 Zosime a Zof.l.j.p. dit qu'elle a eu autrefois le nom de 724.4. Zoeafe, [qui peut bien estre une corruption de celui de Coqué.

Tout ce qui peut faire heliter fur cela,] Seeph.p.715. 'c'est qu' Arrien cité par Estienne, parle d'un Roy qui s'en alla de Scleucie en un bourg voisin nommé Choqué. Le commentateur doute si Choqué est le Coqué des autres. [Et n'est-il pas encore aife qu'Arrien ait mal pris le sens de l'auteur dont il a tiré ce fait? Hors cela, je ne croy point que personne parle de Coqué & de Seleueie comme de deux lieux differens. Au contraire il paroift qu'on les preno t pour un meime Eur.p., Er. c.

lieu.] Car Eutrope dit de Catus, Seleuciam & Cresiphoniemurbes nobilissimas cepit, & F. Re, Cochen & Crefiphontem urbes Perfarum nobiliffimas cepit. Saint Maz.p.1:5-8.

\* Hift, Eccl. Tom. VII.

de croire que Seleucie avoit esté battie | ignoré ou negligé une lieue de distance en un lieu appellé Coqué, comme je que Pline met entre Creliphon & Sel'ay lu quelquepart, & que ee nom leucie, & qui pouvoit eftre encore dis'estoit conservé dans le pays aussibien minuée en 300 ans par les bastimens.

### NOTE VIII.

Pour la pace \$7.610.

A combien Seleucie estoit de Babylone.

Pline dit que Seleucus bastit Scleucie Plin.I.e.e.164 à 36 lieues de Babylone, intranenage. P.117.f. fimum lapidem, afin que ces deux villes estant voifines, la nouvelle desertast l'aneienne, comme cela arriva en effet, exhausta vicinitate Seleucia, Deux villes cloignées de 36 lieucs le peuventelles dice proches, & affez proches pour se ruiner l'une l'autre par cette proximité ? Il faut fans doute suivte Strabou, ]'qui dit la mesme chose, 5mb.l.m.s. que d'environ 300 stades, qui font 15 bonne journée entre Babylone , & 3-Bagdad [qu'on croit estre Seleucie, ou n'en estre eloignée que de quatre ou eing lieues. Il me temble qu'on fuit communément Strabon sur ce point

mais qui aufli n'eloigne ces deux villes 2 su di 78. licues.]'On ne met en effet qu'une suph.p.1490 plutoft que Pline: ] & il y en a qui Plin.p.nz.f.

pour les accorder, croient qu'il faut lire quadragesimum dans Pline, au lieu

## NOTE IX.

de nona o elimum.

Pour la page

Si l'Eve que de Selencie gonvernoit toute la Perfe.

'Saumaife veut qu'on distingue le sat.pri.p.au-Catholique ou Patriarehe de la Perfe. elaine. de celui de Seleucie, dont il botne la p.110.6. jurifdiction aux pays d'entre le Tigre Gregoire de Nazianze ne parle de & l'Euphrate, presque tous soumis Coqué que comme d'un chasteau : aux Romains, & ainsi independans de mais il parle de mesme de Cresiphon : Seleucie. Il est certain aussi que l'E-8c aussitost aprés il en fait deux villes. | vesque de Schucie estoit Evesque de Que s'il semble les mettre l'une devant | Cteliphon audelà du Tigre.] Bagdad l'aurre,[il est aile qu'un orateur qui où Saumaile veut quelquefois que la n'estoit jamais venu sur les lieux, ait jurisdiction de Scleucie ait esté trans-

KKE NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE. ferée, ('car d'autres fois il veut que ce | Perse. On devroit donner les mesmes

Cont.t.1.P.

foir à Moful,) fest selon luy audelà du choses à celui-ci, s'il est different de Tigre.] 'Il cite le 33, 34, & 35e des l'Evesque de Seleucie, assurément s'il Canons Arabiques du Concile de Ni-cée, ois, quoy qu'il puisse dire, ji ne voy rien qui le favorise. j'Ce grand | peur guere convenir] qu'à celui que sect. 1.6.9.9. rang d'honneur que le 34° attribue à Sozomene qualifie Archevesque de 411-41 l'Evefque de Seleucie; ce droit d'or-donner les Archevefques, qui luy est royales de cet emp.re. [Cela pouvoir accordé par le 336, frout cela convient eftre changé au XII, ficele du temps fort bien à un Patriarche de toure la de Jacque de Vitri.]

## NOTES SUR SAINT ANTOINE

NOTE I. Pour la page

joi.d.c.

106.5 14 Qu'il savoit lire.

Ath.v.Ant.p. 'C' AINT Athanase dit que S. Antoi-40.4. One ne voulut point apprendre les Socr.L.e.c.11. p.131.clVit, P. L.6.c.4.516.p. lettres, matin yauman , & Evagre raportoit de luy, qu'un philosophe luy ayant demandé comment il pouvoit 4.tp.60.p. faire, estant privé de la consolation que les autres rrouvent dans la lecture,

il répondit que la nature luy servoit mil. 7. lan. p. de livre, 'Il femble donc , felon ces paffages & quelques autres femblables, qu'il n'eust pas seulement appris à lire; & il est certain que S. Augustin

n don . . l'a entendu de la forte. Antoine, dir-il, chr.pr.p.j. » moine Egyptien, qui eftoir un hom-» me faint & parfait, a appris par cœur,

- » à ce qu'on tient, routes les divines » Ecritures sans savoir les lertres, en les >> entendant lire aux autres, & en a com-
- » pris le sens en les meditant sans cesse. » Et neanmoins ceux qui ont appris à
- » lire ne voudroienr pas que ce faint m homme leur infultatt, & leur repro-» chast qu'ils ont pris une peine inut le. Boll. rt.jan.p. 'Il y a neanmoins bien de l'apparence

119.5 64.

pere , & depuis lorfqu'il commença à | fut obligé de passer le canal d'Arsinoé.

vivre scul, il estoit tres appliqué à la lecture. Car de pretendre que c'est à la lecture que d'autres luy faisoient, c'est une explication qui ne paroist point dutout naturelle, furrout estant difficile de voir par qui il se pouvoit faire lire chez son pere, & lorsqu'il demeuroir feul.]'Il eft dit mesine qu'en- P-45-dtre les vertus qu'il remarquoit dans les aurres pour les imiter, il observoit les veilles de l'un l'amour de l'étude & de la lecture dans un autre &cc. piana yorn meren yer. Saint Augustin ou ceux qui luy avoient parlé de S. Antoine, peuvent n'avoir pas compris affez exactement ce qu'on leur en avoit raporté. Nous ne parlons point ici de la réverie dequelques heretiques, qui l'onr voulu confondre avec un avocar payen, dont parle Suidas, V. Saint Arbana/e note 91.7

NOTE II.

Pour la page 108.524

Deux villes & deux canana d' Arfinoe, l'una l'orient du Nil , l'autre à L'occident.

Bollandus croir que les montagnes Boll.m.jan.p. que Saint Arhansse a voulu seulement où Saint Antoine passa 20 ans dans un 108.5 6.8. marquer qu'il n'avoit pas appris la vieux chasteau, estoienr à l'orient du langue & les sciences des Grees, & ca Nil, du costé de l'Arabie & de la mer Ather Agr. e. qu'on appelle les belles lettres. Au Rouge, Neanmoins il est dit dans la Min. Ant. e. moins il dit qu'estant encore chez son suite que pour aller visiter se freres, il "be

NOTES SUR SAINT ANTOINE.

du costé de la Libye, selon Sanson; roll.p.n.f. '& le canal d'Arlinoé est du melme costé selon que Bollandus le rapotte de Strabon. Car cet auteur parlant de Serab.l.17.p. \$03.b. l'ifle où est Heraclée, dit qu'à droite [en remonrant]: l en fort un canal qui tire du costé de la Libye, vers le canton d'Arfinoé. Je voudrois que Bollandus eust expliqué ces endroits, qui

femblent formellement contraites à fon fentiment.

p. \$04.b.c.

Ils n'y font neanmoins contraires qu'en apparence. | Car Strabon en parlant du canal d'Artinoé qui estoit à l'occident du Nil , ajoute que ce canal avoir deux embouchures separées par le bout de l'isse, [c'est à dire selon ce qu'il avoit marqué audessus, que vis à vis de ce canal qui tiroit vets la Libre & l'Occident, l'il en fortoit un fautre du costé de l'Orient, ]poussé vers la mer Rouge & le golfe d'Ara-

bie & vers la ville d'Arfinoé que quelques uns appelloient Cleopatride. Car pour luy il en fait deux villes differentes, mettant Cleopatride pres d'Arsinoé en un coin du golfe d'Arabie, [Il faut done diftinguer deux canaux opposcz, & qui neanmoins sortoient d'un

mesme endroit du Nil, & pouvoient tous deux eftre appellez d'Arfinoé, à caufe de deux villes de ce nom , l'une suphante, pres du golfe d'Arabie, J'qu'on croit effre celle qu'Estienne le geographe met, on is Ainm; & l'autre qui effoit

vers la Libye, où Efficane en mer mefme deux. On trouve aussi dans Pline qu'il y avoit deux cantons , vipat, ou , s'il faut ainsi dire , deux prevostez d'Arfinoé.

NOTE III. Pour la pre

815-5 Se S'il y avoit quelque village pres de la derniere retraite de S. Amoine.

[Bollandus fondé]'fur ce que Saint Cottleg.t.s.p. Antoine ordonna à un homme d'aller acherer de la viande dans un village,

[Or Arfinoe eft à l'occident du Nil | '& à S. Paul le Simple d'aller travail- Lauf.e.: 8.p. ler dans le village & c. spretend qu'il ser.b. y avoir un village affez pres de la mon- p.109.58.9. tagne la plus reculée où S. Antoine demenroit ordin irement; & il croit que ce village est celui que Strabon appelle Troie, parceque quelques Troyens s'y estoient autresois habituez, ou bien la ville d'Angite ou Ancyre' marquée par les anciens en ces quattiers là, & qui apparemment estoit alors ruinée. Néanmoins pour ce qui est dit dans l'histoire de S. Paul le Simple, furquoi Bollandus fe fonde, Saint Antoine pouvoit parler d'un village en general, sans qu'on en puisse riter qu'il y en eust un là auprés, & il vouloit dire apparemment que S. Paul n'avoit qu'à s'en reroutner en son village.] Pour l'autre endroit, on ne voit VII.P.I.1.1/8. pas fi Saint Antoine offoit alors fur fa p.cit.1.5.6.6. montagne la plus reculée, ou fur celle où il venoir de temps en temps voir fes disciples, & qui estoit sans doute moins eloignée des pays habitez. Car pour

l'autre, toute l'histoite du Saint porte à croire qu'elle estoit dans un desett

separé de tout commerce.] NOTE IV. Qu'il faut distinguer le monastere de

Pifpir de cenx du dehors. Bollandus entend du monaftere de Pollarian-p-Pispir tout ce que dit S. Athanase de la montagne du debors ou moins reculee, & il femble le citer de P.Ilade c. 25. p. 937, où il est bien par lé de Pis pir ,[mais non de la montagne extericure. Er il y aen effet des chofes qui rendent ce fentiment de Bollandus difficile à croire.] 'Car S. Athanafe mar- Ath.v. Ant.p. que son retour d'une montagne à l'an- 497.d. tre comme un voyage affez grand, &

qui ne luy effoit pas ordinaire, puil- p. 499. a.b e. qu'il falloit de grandes sollicitations pour le luy faire entreprendre ;'au lieu Lauf.e. 15, p. qu'il venoit à Pispir au bout de vingt 357,6-4.

Pppp ij

Four la page 116-4 6.

Poll, reiffay, E.P.41.5.

499.b.

bout de cinq. La vie de Saint Pacome marque suffi qu'on feeut qu'il eftoit à la monragne de dehors, comme une chose qui n'estoit pas rout à fait commune. Il femble encore affez peu pro-Ath.v.Aut.p. hable, |'que des magistrats l'allass' nt cherchet avec toute leur suite jusqu'à

Pispir, & qu'après cela il leur fut impossible d'aller jusqu'à sa montagne, qui apparemment n'en estoit qu'à 12 lieues. De plus, estant venu, selon la coutume, viliter fes freres en cette montagne de dehors, il leur dit que c'estoit pour la demiere fois, & qu'ils ne le reverroient plus, parcequ'il estoit proche de sa mort : 80 neanmoins il vécut encore quelques mois depuis ; [de forte qu'il devoit les avoir encore

vifitez pluficurs fois depuis ce temps P-418.2. là.]'Il paroift auffi que pour y aller. S. Antoine se mettoit sur le Nil, au lieu que selon toutes les apparences, Pispir où il venoit si souvent, estoir à l'endroit du Nil le plus proche de sa demeure ordinaire. Il femble donc plus probable que cetre montagne de dehors est celle où il s'estoit retiré d'a-

bord, & où il avoit établi ses pre-Mat.b. miers monasteres,]'qui sont appellez par la melme expression, les monasteres de dehors, & qu'il visita plus

Pour la page 111.68.

d'une fois. NOTE V.

En quel temps S. Antoine a écrit à Constantin.

Ath.v. Apr.p. 'S. Athanase dit que S. Antoine aprés avoir répondu à Constantin, s'en retourna fur la montagne la plus reculée,[Il semble donc vouloir dire que P-423-427+ visites des philosophes dont il avoit P-491-C. parlé auparavant, & que le Saint re-

jours au plustard, & quelquefois au mediatement avant ces visites, de quoy nous parlerons dans la note 8, nous mettrions toutes ces choics à fon retour, I Car pour coque dit S. Athana . p. 450-61 ic, qu'en fortant d'Alexandrie il s'en retourna sur sa montagne, cela ne nous empetcheroit pas de croire qu'il s'arreita quelque temps dans fes premiers monafteres, & fur la montagne de dehors; & on pourroit mefme croire que c'est cette montagne que marque S. Athanafe, Il y a toujours bien de l'apparence que Constantin luy écrivit avant que de se declares contre S. Athanase, comme il fit sur la fin de 335; ] ce qui obligea S. Antoine de luy son la cata ecrire plusieurs fois en faveur de ce P-491-491-

grand Évefque, & melme inutilement. NOTE VI.

Pour la page tat.58. Sur l'année de la naissance & de la mort de S. Paul ermite.

'S. Jerome dit affez nettement que Her.v.Pau.p. Saint Paul ermite n'avoit qu'environ 147. b. quinze ans lorsqu'il se retira dans la folitude durant la persecution de Dece & de Valerien, comme il parle: & dit p.us.c. qu'il mourut agé de 113 ans ; lorsque S. Antoine tn avoit 90, [Cependant ces deux epoques ne se peuvent pas accorder. Car felonía propre chronique, 'Saint Antoine eit ne l'an 3 de la 257e ches Olympiade, [de J.C. 251, ] deforte que fa 90° année tombe en 141. Si donc S. Paul avoit era ans en sar, il est néen 218 : & ainsi 1 avoit 22 ansen 250, qui est la premiere année de la persecution de Dece.] On ne peut pas dite Bar.sp.\$ 174. aussi qu'il se soit retiré à 1 c ans avant la perfecution de Dece , puisqu'outre que cela feroit contraire à S. Jerome.

cela arriva en mesme temps]'que les sa tgeannée tombe en 243, qui estoit la fixieme de Gordien, fous lequel il n'y eut point de perfecution, non plus que ceut fur la montagne de dehors. De fous Philippe son successeur. C'est ce forte que si nous pouvions merere sous qui a oblige Baronius d'expliquet cet-Constantin l'le voyage qu'il fit à Ale- te 15e année, non du temps auquel S. xandrie, raporté par S. Athanase im- Paul se retira dans le desert, mais de

NOTES SUR SAINT ANTOINE.

voyons rien qui nous empesche de croire que cela foit, mais il feroit bien difficile de donner ce sens à S. Jerome. Per.ene.a.l.c. Quoy qu'il en foit, ]'le P. Petau n'a C.M.P.IN. point fait difficulté de mettre la naiffance de S. Paulen 227 ou 228, & de dire qu'il avoit vécu environ 90 ans dans la solitude; où par consequent il ne s'estoit retiré qu'à l'age de 23 ans ou Boll. 10-jan-p. enviton. J'C'est encore le sentiment de

celui qu'il perdit son pere ; & nous ne l

Rosweide, & Bollandus patoist l'a-

suid.

voir fuivi d'abord. 'Maisdepuis ila cru pouvoir mon-P. 1108. chr. 140. p. 140. c.f. trer que S. Paul se retira à l'age de 15 ans, & que S. Antoine en avoit 97 quand il alla le vifiter, quoique Saint

Jerome ne luv en donne que so par un Micry.Pau.p. conte tond. Sa pteuve ell'que quand S. Antoine vint querit le manteau de S. Athanafe pour enfevelir Saint Paul, deux de ses disciples qui le servoient depuis longremps, coururent audevant de lus, dit S. Jerome, I I est affez probable que ces deux disciples sont] les deux qui le servoient à cause de sa Ath.y Ant.p.

vieilleffe felon S. Athanafe, Et comme S. Athanase semble dire qu'ils n'eurent cet emplòi que les quinze dernieres Bollat fue. années de la vie de S. Antoine, c'est à dire depuis qu'il fut arrivé à l'age de 90 ans, Bollandus en conclut qu'il avoit plus de 90 ans quand il visita

> longtemps que ces deux disciples le fervoient. [Mais toutes ces taifons peuvent parostre foibles, fi l'on considere que l'inclination de tous les hommes , &c particulicrement de S. Jerome, va pluroft à augmenter les miracles qu'à les diminuer, S'il estoit donc vray que S. Antoine cust fait un voyage si penible à 97 ans, il n'y a aucune apparence que S. Jerome luy en cust donné 90, & non 100, qui estoit un nombre & plus

rond, & plus approchant de la verité. La fincerité nous oblige mefine de re-

Saint Paul, puisqu'il y avoit déja

connoiftre que l'exactitude n'est pas le caractere de S. Jetome, Ainfi il ne fe fiudra pas étonner quand il aura pris pout un longtemps lept ou huit mois que ces deux disciples pouvoient avoir deja fervi S. Antoine, ou quand 11 n'aura pas feeu depuis quel temps ils le fervoient, ou que fachant qu'ils l'avoient servi 15 ans, il n'ait pas examiné fi c'est peu ou beaucoup avant la

mort de S. Paul. D'ailleurs quelque probabilité qu'il y ait à dire que ces disciples qui vinrent audevant de S. Antoine, fonr ceux mesines qui l'ont servi dans les 15 dernieres années de sa vie , il n'y en a pas neanmoins de certitude. Car il v autoit peu d'apparence de vouloir prouver par le passage de S. Athanase, que S. Antoinen'avoit jamais eu personne qui le servist avant l'age de 90 ans. Il oft encore plus naturel & plus fimple de dire que ceux qui le servirent quinze ans en demeurant avec luy, font ceux]'qui le setvoient des auparavant, Ath.v.Art.p. of Stansiers & merit, dit S. Athanase, & 481.4. qui luy apportoient tous les mois de

l'huile, des legumes &c. La difficulté d'accorder S. Jerome

avec luy mefine, feroit encore bien plus grande s'il falloit prendre à la lettre ce qu'il dit, l'que S. Paul mena Het.v. Pau. p. fur la terre une vie celefte durant 113 ans, 'Car il faudroit l'entendre du Persar, parte remps de sa solitude, & ainsi ne mettre fa mort qu'en 363, lorsque S. Antoine melme elloit mort.

[Un manuscrit de S. Michel à Beauvais, lit fexilecim dans S. Jerome, au lieu de quindecim: & on lit de melme dans les martyrologes de Bede & d'Adon. Mais cala ne leve pas la difficulté.]

Poter la page ma-5 6. NOTE VII. Antorité de la vie de ce Saint écrite

par S. Ferome. 'S. Jerome s'avoue luy meime auteur Hier.an. wil

Pppp iij

NOTES SUR SAINT ANTOINE.

sa chronique, & dans ses hommes ilep.at.F.18.b. luftres, & dans fon epiftre 21, où en l'envoyant à un autre Paul, il témoigne qu'il y avoit rabaisse son style autant qu'il avoit pu en faveur des perfonnes Bottonian p. fimples. Il en parle encore en divers

4 2-192-5 4-

le ou de pretendre [qu'elle ne fust pas de luy, ce que nous ne favons point que personne air jamais fair ou lde dire comme quelques uns ont eu la hatdiesse de faire, qu'une piece dont il se faitsi souvent honneur, & qu'il a écrite pour l'edification des plus simples, n'est qu'un jeu d'esprit, & non une veritable histoire.[Il est visible au moins qu'elle n'a pas esté prise de certe sorre par l'Eglife Romaine qui l'a approuvée dans le Concile de Rome sous Gelafe, ou plutoft par toute l'Eglife greque & latine qui l'emploie dans son office, en honorant celui dont elle fait l'histoire, comme un miracle reel de la puissance de J.C, ni par divers auteurs]'qui l'ont citée, comme Paulin dans la vie de Saint Ambroife, b ni par Caffien qui parle de l'histoire de Saint Paul comme d'une chose tres verita-Bulp-distance ble, 'ni par S. Sulpice Severe, dans lequel nous lifons que Postumien son

31-P-265. Sid.ear.16.p.

Amb.vit.p.

que le maiftre de Saint Antoine avoit Fulg.pradit. tiffue, 'ni par S. Fulgence qui met Paul 3.G.11.P.47\$. à la tefte des faints solitaires illustres par la puteté de leur foy & l'integrité

de leur vie.

woll .. o. jan. p. 101.5 6.

Bollandus nous donne une autre vie de S. Paul traduite du grec, & tirée felon Rosweide de celle de S. Jetome, à laquelle elle est toute conforme, Bollandus croit au contraire qu'elle eft plus ancienne, & écrite par que qu'un des disciples de S. Antoine, parceque l'auteur témoigne qu'il en avoit appris

de la vie de Saint Paul ermite & dans | quelque chose de la bouche de Saint Antoine, Mais rout fon argument est fondé fur un wi, [qu'ileft fort aife d'alouter & de retrancher : & ainfi il y a peu d'apparence de l'opposer]'à ce Hier.v.fa.t. que dit S. Jerome, que cette vie n'avoit 1-117-2point encoreefté écrite: quia res omiffa autres endroits. all feroit done ridicu- fuit.

NOTE VIII. Pour la page 119.5 12-Pourquei on ne met qu'en 355 le voyage

de S. Antoine à Alexandrie. Bollandus croit que ce fut vers l'an Boll. r. jan.p. 330, que S. Antoine vint à Alexandrie 1.05 (7) à la priere de S. Athanafe,[Il le faut dire en effet si nous voulons que Saint Athanase ait suivi l'ordre des temps

dans fa narration, puisque c'est en- Aib.v. Ant.p. fuite de ce voyage du Saint, qu'il met 451.ela57.4. que Constantia luy écrivit : [& cet ordre fembleroit fort naturel. ] Theo- Thornage doret dit neanmoins que ce fut fous 14-9-1995.c. Constance. Mais nous no prefererions peuteffre pas son sentiment à celui de Bollandus, fi nous ne voyions ] que S. BIT-571-5 60. Jerome qui n'est né qu'en 242 ou 243. felon Baronius , v. fon titre note 3, dit Hier.sp. p. que cela arriva durant fon enfance; 101.4. 1 & fi nous ne confiderions que Didyme estoit encore bien jeune en 335, qui est la derniere année que S. Athanase ami, avoit esté visiter le lieu où le tres ait efté à Alexandrie fous Conflantin. pour estre déja fort celebre, & meriter heureux Paul premier ermite avoit demeure, 'ni par S, Sidoine qui parle que S. Antoine témoignast tant d'estide la tunique de feuilles de palmier me & tant de respect pour luy. Car villie. 1997; s'il avoit 83 ans passez lorsque Saint 100.6, Jerome écrivit le traité des hommes illustres, 'c'est à dire en 392, [il faut en p.101.b. qu'il foit né vers 309; & il ne pouvoit avoir qu'environ 26 ans en 335. | Que tanfic.t.p. fi Pallade qui ne vint à Alexandrie que soilfous le second Consulat de Theodose,

de 85 ans, comme il le dit ; [il n'eft né

qu'enl'an 113,& n'avoit que 22 ancen 135. Ainfi à moins que de dire que S.

[c'eft à dire en 488,] l'aencore vu du- 6.4.7.904.6. rant dix ans Je'est à dire jusqu'en l'an 198, ] & qu'il soit mort agé seulement

## NOTES SUR SAINT ANTOINE.

Athanase fit venir deux fois S. Antoine, il femble qu'il vaut mieux reculer fon voyage autant qu'il se peut, c'est à dire jusqu'à l'an ecc, auquel S. Jerome avoit 12 ou 13 ans , & Didyme estoit agé de 42 ans salon Pallade, ou de 46 felon S. Jerome. l

Post is page 141-6 15-

NOTE IX. Des reliques de S. Antoine done parle Ennode. I Au lieu que nous ne mettons la deconverte du corps de S. Antoine que du temps de Justinien, Ennode qui vivoit environ 50 ans au paravant, I mar- Em. delt. 4.94 que qu'il y avoit dans une eglife des 477reliques d'un Antoine, qu'il appelle un heros des anciens fiecles. Ce pouvoit estre un morceau des habits de S. Antoine, ou quelque autre relique de cette nature. Il peut austi y avoir cu un Marryr de ce nom : l'& melme le = + - 4.

P. Sirmond dans ses notes, met Antonin en cet endroit au lieu d'Antoine.

## SUR S. PAUL LE SIMPLE.

Surune histoire brouillee, & ajoutée à Pallade,

Lauf.c.18.p. 2+4-1.b.

N lit dans Pallade que Saint Antoine otdonna une fois à S. Paul le Simple de s'en aller dans le defett, & de revenir au bout de trois jours. Quandil fut revenu, il se vint presenter devant S. Antoine en attendant ce qu'il luy diroit de faire: & comme quelques solitaires estoient alors venus visiter le Saint , il luy dit de les fervir sans rien dire, & d'attendre à manger qu'ils fussent partis. Il observa si rigoureusement cet ordre, qu'il demeura trois semaines entieres, fans prendre aucune nourriture, pe Escaperes , (ou plutoft , Biffusins ) of Hawke. Les freres furpris de ce long filence luy en demanderent la cause. & comme il ne leur répondoit pas, S. " Antoine luy dit luy incline , D'où » vient que vous ne parlez point ? Entre-» tenez vous avec les antres : Et alors il nous pouvoir fervir de ce qui est en cet

recommença à parler, court est de lire un Andrewns, ou quel- lée, & qu'elle est affez semblable à que chose de semblable: au lieu de par une autre que nous tirons de Rufin.]

Selleure me, ou au moins d'ajouter Ail ARABON TOT. Heft melme à craindre que cet endroit de Pallade ne soit brouillé, car il y a toute apparence que ces paroles, am morrozne incimege, p.944. 1.3. doivent eftre immediatement fuivies de celle-ci, L. 23, de Fr in me pipayra i pipas A'smin @ Oc. Le fens le demande, puisque les dernieres semblent raporter ce qui arriva le lendemain du jour dont les autres finiffent l'histoire ,]'& la traduction du vic.P.sp.2.161 paradis d'Heraelide joint en effet ces P. Plate deux endroits, [Elle omet entierement cequi est entredeux, qu'on peut mesme juger par là n'estrepas de Pallade, mais tiré de quelque autre écrit, & peutestre en partie de la traduction de Rufin , aussibien que beaucoup d'aurres choses qui sont dans le grec de Pallade, & qui ne sont pas dans Heraelide. Nous avons cru neanmoins endroit, n'y voyant rien de mauvais, [Il y a visiblement faute dans cette | hormis de l'histoire que nous venons narration, qui ne suit point. Le plus de marquer, à cause qu'elle est brouil-



# NOTES SUR S. AMON DE NITRIE.

Pour la page 1414 h

NOTE I.

Sur fon nom.

E faint fondateur de Nitrie est Lappellé Autr dans S. Athanase poll-4-may, v. Ant. p. 456.487, ]'dans la vie de S. E-9.16.1170.e. Pacome, dans la lettre de l'Evelque

Ammon à Theophile, dans l'histoire Laufrague de Pallade c.8.p.509, dans Sozomene lib.1.c.14.p.423, dans M1 Cotcliet mon. gr. t. t. p. 35t. c t. 3. p. 158, dans le menologe de Bafile apu l Ughel. 1. 6. p. 1094. a. On lit A pasis dans Socrate 1.4.c.23.p.231, dans un endroit de Mt Cotelier 1.1.p.392.a, dans les Ménées des Grecs au 4 d'octobre p.44, & Ammon dans les vies des Peres par Rufin , c. 30. p. 482. 2: dans Suidas qui fait un abregé de son histoire tiré de Socrate , il cit appellé A'uis, p.205, comme on lit auffi dans Sozomene p. 424.6, & dans le Dion de Synese p. 48. d st.b, fi c'est de nostre Saint qu'il parle, V. la note s. Nous l'autions volontiers appellé Amous pour le distinguer de braucoup d'autres folitaires qui ont des noms approchans, s'il n'estoit trop connu en francois fous le nom d'Amon ou Am-Plut, de liide, mon.]'Plutarque remarque que ces deux noms sont la me sme chose, A pies ou A pair felon les Egyptiens, & A muser

P.651.

felon les Grees,

NOTE II, Pour la page 114.5 4

S'il a quitté le monde aussitost après fon mariage.

Socr.1.4.C.11. F-151.b.c.

Socrate dit que des le commencement de leur mariage, S. Amon & fa femme refolurent de renoncer à la vie du monde, & se retiterent sur la montagne de Nirrie, où ils vécutent quelque peu de temps dans une mesme ca- | S. Amon estoit mort en 355. Mais cette

bane, pratiquant enfemble les exercices de la pieré,[Mais je ne voy pas comment on pult accorder ce recit avec les autres historiens, qui nous portent à croire qu'ils demeurerent 18 ans dans leur maifon ordinaire, jusqu'à leur separation & leur entiere retraite.

mort d'Anion effoit proche, il l'en-

NOTE III. Port la page 148.4 ja Fauffe hiftoire fur fa mort.

'Le texte latin de Pallade porte que Luche & p. S. Antoine ayant cu revelation que la 911-a-

voya querir, afin de pouvoir encore iouit de son entretien , & qu'ils priasfent l'un pour l'autre, Amon cftant done venu, S. Antoine luy declara ce que Dicu luy avoit revelé, & puis le mit dans un lieu separé, d'où il l'exhorta de ne point fortir, jufqu'à ce que Dieu l'appellast à luy Cette narration n'est point dans le gree de Pallade, ni dans le paradis d'Heraclide,] 'qui comprend aussi l'histoire de Saint vic.P.p. see. Amon. 'M' Cotclier en a trouvé un Corel.g. . , p. texte gree, mais fi barbare que je ne 119voy point d'apparence de croire qu'il foit de Pallade: ] & il est certain par S. Ath.v. Ant.p. Athanase qu'Amon mourut à Nitrie. 48. 61487.b.

NOTE IV. Qu'il peut estre mort vers l'an 245.

Pour la page

'Ammon Religieux de Tabenne, ra- Foll.14.may, porte qu'estant obligé d'en sorrir en 8-9.704. 355, S. Theodore qui en estoit Abbé luy conseilla d'aller à Nitrie, parcequ'il y avoit là braucoup de Saints: & il marquoit par là, dit Ammon, Theodore compagnon de S. Amon ./car il vivoit encore alors ,) Elurion, Amone

&c.[Il est certain par ce passage que remarque

on'il y avoit un temps affez confiderable qu'il estoir mort, Cela s'accorde Sex.1-1-6-14-P. fort bien avec Sozomene, ] qui le met 411.b. entre ceux qui fleurissoient du temps de Constantin des devant le Concile de ditauf.c.8.p. Nicée : 'Car n'ayant passé que 22 ans à 20.4 Nitrie,[il ne pourra y avoit vécu que julque vers 345. D'autre part , fi c'eft l'Abbé Ammon à qui S. Athanase écrit avec une autorité qui ne femble guere convenir qu'à un Evefq: déja ancien, il est certain que ce Saint n'a esté fait Evefque que vers le commencement de 126. Er ainfi fi on ne veut pas differer la more de S. Amon jusques aprés

Ugh.t.s.p. 1094-4

'Le menologe de Basile porte qu'il se retira des le temps de Maximin, mort en 313; ce qui obligeroit de mettre fa morten 435 au plustard, sous Constantin, ou de dire que ce menologe fuit l'erreur de Socrate, qui veur que Saint Anion se soit retiré aussitost après son mariage. Le plus certain, c'est que ce menologe, fait far la findu IX. licele, n'est pas d'une grande autorité. Si S. Amon estoit mort des 335, il seroit affez difficile de fourenir que le monaftere de Tabenne, fondé vers 325, feroit le plus ancien de tous , v. S. Pacome note 7, ou il faudroit dire que les folitaires de Nitrie effoient anacoretes, & ne formoient point de communauté.]

l'an 149, que S. Athanafe revint à Alexandrie, il faudra au moins ne la pas

metite avant l'an 341, auquel la perfe-

cution des Ariens obliges ce Saint de

se retiter en Occident.

Pour la page 169-53.

NOTE V.

Si c'est de luy que parle Synese.

Syme Co.p. 17.

'Une annotation qui est à la marge de l'endroit où Synèse parle d'Amon l'Egyptien, dit pour l'expliquer, qu'une \* Hift. Eccl. Tom. VII.

NOTES SUR SAINT AMON DE NITRIE. 673 remarque que Theodore son compa- Lorsque l'esprit est pur & fain , quel « gnon vivoit encore, fait mefine voir | baloin a r-on de livres? Saint Athanafe et Ath.v. Att. raporte presque la mesme réponse de P-499-4-S. Antoine ,'d'où vient que quelques vit.P.p.69.4. uns ont cru que Synese prenoit l'un pour l'autre, M' Corclier croit que le Cont.g.c.p. Scoliaste a pu estre dans cette pensee, 464 b.c. ce qui ne l'empesche pas de la rejetter comme fauffe. Il ne ctoit point non plus que cet Amon foit celui de Nitrie. mais un ancien payen dont Plutarque & Iamblique ont parlé, Neaumoins il ne veur rien affurer fur cela : 8c en syn. Dio.p. st. effer, puisque dans la suite Synese re- bpetant ce qu'il avoit dit d'Amon, y ajoute un Antoine, [fans que M' Cote-

lier trouve aucun ancien Antoine dont cela se puilse entendre, paroissant au contraire le raporter au Pere des solitaires, je ne voy pas pourquoi nous ne voudrions pas croire qu'Amon qu'il releve si fort, est aussi calui de Nitrie,] 'comme l'a cru le Pere Perau. [Nitrie n.p.17. n'eftoit pas melme loin de la Libye où vivoit Synese. Car pour ce qu'il met Amon devant Zoroaftre & Hermés, & Antoine aprés eux, c'est une foible taifon pour croire qu'il fust le plus

ancien de tous.] Philon de Byblos, Enf. perp.l.s. cité par Eusebe dans sa Preparation 6.9.P.u.b. evangelique, allegue A' unerion red une-

m, cc que M' Cotelier femble prendre Cotel.p. 164. c. pour l'écrit de quelque Ammon, [Ne feroir-ce point des memoires confervez dans le temple de Jupiter Ammon en Libye? Ce fens paroift bien conve-

NOTE VI.

nir à l'endroit.]

Pour la page 1.0.5 4.

Que Nitrie n'avoit point d'Evefque, mais reconnoissoit celui d'Hermopole.

'L'histoire Laufiaque dit que l'Egli- 1800.c.7.p. fe d. Nitrie effoir conduite par huit 309.4. Preftres, dont le premier faifoit feul les fonctions facerdorales. [Il pourroit petionne luy demandant si l'étude des sembler que ce premier Prestre a en livres estoit necessaire, il répondit, depuis le titre d'Evesque,] pussque pat.v.chy e. Qqqq

674 NOTES SUR SAINT AMON DE NITRIE.
Dioscore l'un des grands freres si cele-

Diotorei un des grands treres it celebres parles persecutions de Theophile, est appelle Evesque de la montagne de Nittie; & que Theophile voulant atta-

Nitrie, & que Theophile voulant attaquer ces folitaires , commanda qu'on le fit defeende de fon fiege epifopal. Neanmoinsilest marqué aultiorst, que d'Agnane, qu'Orcese ou Orssie troi-

Dioscore estoit Evesque d'une ville, sieme Abbé de Tabenne, est le mesme mann, & que depuis J.C. cette ville qu'Arfife 'dont parle Pallade, n'a pas Luf.c. 7.9. avoit toujours eu son terriroire. Sofans doute affez confideré que Pallade 909.b. zomene dit en effet, que Throphile parle d'un folitaire de Nitrie, qui est à l'avoit fait Evefque d'Hermopole: '& bien des journées de Tabenne, & à l'autre extremté de l'Egypte. Maisil a on sçait d'ailleurs qu'il succeda à Saint Isidore Evesque de la petite Hermoplus de fondement d'attribuer à Arfife pole. [Ainfi il y a apparence qu'HerdeNitrie]'ce que Socrate dit d'un Arfe- soer.1.4.e.24. mopole estant ptoche de Nitrie , les ne solitaire, oc qui ne peut neanmoins P. 131.6. solitaires de ce lieu en reconnoissoient convenir à Saint Arfene, qui est le seul l'Evefque comme l'Evefque de leur folitaire que nous fachions avoir porté montagne, & que Theophile y futen ce nom, Car S. Arlene n'a embraffé la passant avant que d'arriver à Nitrie.] vie folitaire que vers l'an 390; au lieu

Her.tp.17.p. S.Jerome remarque autli de Ste Paule, que Socrate ne parle que des plus ryt.elLauf.c. & Pallade de Mclanie, qu'elles trouve-\$\$7-p.1051.C. anciens folitaires qui avoient fleuri renr à Nitrie le faint Évefoue Ifidore jusque sous Valens, mort enl'an 178. Lauf.p.1031.cl Confesseur, 'qui estoir Evesque d'Her-Et l'occasion des SS, Macaires l'ayant Boll. 9.71,b. mopole. V. Saint Athanafe \$ 67. Ainfi porté à parler d'Evagre qui cft plus c'est sans fondement que la Geographie nouveau, l'il finit son chapitre par ces » 18.c.4. ecclesiastique a conclu du passage de S. mots: Mais pour Evagre, il fleurissoit a Jerome, que Nitrie estoit un evesché.] un peu plustard.

## NOTES SUR SAINT PACOME.

Pour la page NOTE I.

Sor.1.8.c.m.

Foll-14-may,

p. 771.b.

8-p-74-b.

Que la feconde histoire du Saint n'est pas du mesme auteur que la premiere:

Sea la trinfinea a effé faut vers 291.

sealinament la come sanchi difficielly de dire lavee Bollandus , que le fecond historien de S. Pacone foice le medime que le premier, finon parceque la pre-face du fecond, qui par convenir à un autrarqui repuls fiar ce qu'il à fair, ne convient guerra moira à un fecond tiere qu'il a fair, ne convient guerra moira à un fecond tiere qu'un autre avoit déja traitée ; mais parceque dans les fis premiers ; mais parceque dans les fis premiers ;

ment, des choics qui font déja affiz bien dans l'autre; & ce qui ef plus; il y mide des citeconflances qui l'etta affez difficile d'accorder avec le precia il punt demon d'un caracter different, plut diffus de plut omé, mais arquant monines et circonflances des perfonnes, des gemps, & des licux se force que l'on pourroir avoir quelque peine à le croir et our à fait original, la croir et our à fait original, la croir et our à fait original, la croir et our à fait original,

auteur qui travaille lur la metime ma- Jonas, tiere qu'un autre avoit déja traitée; Pout Ammon il n'éctivit pas avant mais parceque dans les six premiers l'an 38,1/puisque ce sur à la priere de g.o.s. Theophile déja Ev. d'Alexaudrie, [1]

Ourmenty Const

Pour la page

161.6 6.

NOTES SUR SAINT PACOME.

g. 71.b. LauCe.g.p. 315.6.

Pout la page

171-4 1-

5 4

puisqu'il y parle de Dioscore Evesque d'Hermopole, qui n'estoit encore que Preftre lorfque Pallado vint à Nitrie, [c'est à dire au plustost à la fin de l'an 390. Comme il parleavec honneur de ce Dioscore, c'estoit assurément avant l'an 401, auquel Theophile perfecuta cet Evefque, & le traita comme chacun fçait.]

NOTE IL

Qu'il peut estre né en 292, avoir esté enrole en 31 2 par Maximin, avoir efte battize & folitaire en 314.

[Quelque excellente que soit la vie de Saint Pacome, elle est neanmoins écrite par un hon mecapable de faillit Poll.14.m19, & de le brouillet : 1/& nous fommes obligez d'avouer que cela luy est arrivé dans une epoque importante de la vie du Saint, [auflibien qu'à S. Sulpice Severe quand il fait porter les armes à S. Martin fous Julien l'apostat.]

'Nous lifons donc dans la viede S. E-16-5 1. Pacome, qu'il fut enrolé dans la Thebaïde à l'age d'environ vingt ans, par ordre de Constantin qui failoit la guerre contre un tyran; & que Constantin estant demeuré victorieux de ses ennemis , & ayant congedié les nouvelles recrues, Pacome qui y eftoit compris,

eut la liberté d'aller recevoit le battefme à Chenobosque en Thebaïde, & de se retirer ensuite dans le desert auprés de S. Palemon.

[Conftantin a fait la guerre en 312] contreMaxence; en 314 & en 323 con-Ainli S. Pacome fera né en 315, & fe personne air encore fair, ll y en a qui

ne le fit pas mesme avant l'an 391,] | sera retité en l'an 335 ou 336. Mais c'eft ce qu'il est impossible de soutenir.] 'puisqu'il estoit déja battizé & retiré &#.56. dans la folitude avant la mort de Saint Alexandre, [ & ainfi avant l'an 326, ] & mefme visiblement avant le commencement de l'Arianisme ,[c'est à dire avant l'an 320.

Toute la fuite de sa vie oblige encore à mettre la retraite longtemps avant 335. Car il avoit sans doure passe un temps confiderable four S. Palemon, ] loriqu'un Angeluy vint ordonner de \$ :7-67. fonder le monastere de Tabenne, dont il prit deflor s le deffcin. S. Palemon vécut encore quelque temps aprés cette vision. Peu de temps après, Jean sur. 14 may, p. frere aifne de S. Pacome, vint demeu- 1984 14 10. rer avec luy jufqu'à ce qu'il y mourut, Les demons commencerent enfuite à 5:8.0. arraquer S. Pacome par divers combats, dans lesquels Dieu le soutint par les exhortations d'un solitaire nommé Hieracapollon, qui, quoiqu'il fust fort age, apaig, luy parloit neanmoins comme à un homme qui servoit d'exemple & à luy & aux autres folitaires

d'alentour. 'Ce fut encore aprés tout \$14 cela que l'Ange luy commanda de recevoir ceux qui viendroient prendre sa conduite. [11 eft donc visible que S.Pacome avoit vécuassez longtemps dans la retraite lorfqu'il commença à avoir des disciples. Il faut qu'il ait encore vécu longtemps depuis pour les instruire, former pluficurs monafteres, & les

mettre en la perfection où l'on voit tre Licinius, & en 335 contre Calocere qu'ils se trouvoient avant sa mort. Et qui brouilloit en Cypre, V. Constantin | cependant nous vertons qu'il est mort \$ 75. Si nous voulons donc nous tenir en 348, treize ans seulement aprés la à la lettre de la vie de Saint Pacome, il guerre de Calocere, & n'ayant encore faut dire que ce fur contre Calocere que 33 ans, s'il n'en avoit que vingt en que ce Saint porta les armes, puisque l'an 335. Il teroit aité de trouver bien Constantin n'à esté maistre de la The- d'auttes raisons pour combatte ce senbaïde, & en état d'y lever du monde, timent, si quelqu'un le vouloir souteque par la défaite de Licinius en 323. nir ; ce que nous ne savons point que

Qqqq i

après la mort de S. Alexandre, I! peut citre affez probable que l'auteur avoit sceu que S. Pacome avoit esté enrolé dans le temps que Conitantin regnoit, & faifoit la guerre à un tyran; & que comme il est difficile de demourer dans les termes precis de la verité, il aura ajouté de luy mefine qu'il avoit esté enrolé par son ordre; en quoy il pouvoir se tromper d'aurant plus aifement, que l'ordre portoit fans doute fon nom auffibien que ceux des aurres Empercurs qui regnoient alors, selon la pratique ordinaire des Romains. Car Maximin ne se declaroit point alors ennemi de Coustantin.

Paifque nous ne pouvons done poinr dire que S. Pacome ait esté enrolé par ordre de Constantin, & qu'il faut cloigner sa conversion autant qu'il nous est possible de l'année de sa mort, il semble qu'on peut s'arrester à ce quel Rosweide a mis dans son edition, fur l'autoriré d'un manuferit, que Saint

Pacome fut entolé lorsqueConstantin failoit laguerre à Maxence, c'est à dire en 312. Cela ne s'eloigne pas de ce que dit la vic, l'oue c'eftoit après la perfe-E.16.5 1. cution: car elle finit cout à fait avec la mefine année 312; ce qui s'accordera fort bien avec ce que nous avons dit,] 'ou'il se rezira durant l'episcopat de S.

Alexandre, fqui fireceda a Achillas en 112;] & avant qu'on parlait de l'hercfic d'Atius.

> mortagé d'environ 56 ans, ce qui paa faites : mais nous ne vovons pas déjaette fait Evelque d'Alexandrie; & moyen de luy en donner davantage, Il il ne fauroit l'avoir este qu'en l'an 212. qui possicioit l'Egypte; & comme ce cette vision tout d'une autre maniere, prince s'engagea l'année suivante dans & la raporte à S. Theodore : smais il une grande guerre contre Licinius, où n'a pas allurément affez confulté fon il perit vers le mois d'aouit, on peut texte.]

en fon nom & au nom de Constantin fon beaufrere, avec lequel il paroiffoit alors eftre fort uni. Pour ce que vice passes Rosweide pretend que les nouvelles 1/140.1-

levees, tirones, dans lesquelles Saint Pacome fut toujours, ne portoient ce nom que la premiere année, see ne setoit pas un grand argument pour prouver qu'il n'a efte qu'un an à la guerre,]

Bollandus vout que le Saint ait elté Boll ca mor. enrolé par ordre de Constantin , dans 1-191-c. le temps qu'il vint en Egypte à la suite de Diocletien pour faire la guetre au tyran Achillee, e'est à dire en l'an 296, v. Diocletien 9 15, & qu'ainli l'anteut de la vie ne se trompe qu'en disant que Constantin regnoit deja. Mais il te tromperoit encore en difint que c'eftoit aprés la perfecution, puifque ce feroit fix ou tepr aus avant qu'elle commençalt, Je douterois fort austi qu'on donnaît alors le pouvoir de lever des troupes à Constantin, qui ne pouvoit guere avoir que vingt ans. Je douterois encore davantage que ni Conftantin, ni Diocletien mefine, eutlent alors le pouvoir de lever des troupes dans la Thebaïde, dont il paroift par l'histoire qu'Achillée fut marttre jusqu'à sa défaire. Enfin ce qui nous arrefte encore davantage , l'e est soit. la vision raportée dans la lettre d'Ammon. Cat Saint Pacome l'eut des qu'il embraffa la vie folitaire, avant melme f. que de se retirer avec Saint Palemon: & neanmoins c'estoit aprés le schisine e. [Il fera donc ne vers l'an 292, & fera des Meleciens, [qu'on ne fait commencerqu'en 306, ou au plustost en 301.] roift peu pour les grandes chofes qu'il C'eitoit lorique S. Alexandre avoit 6 auraestéenrole par ordre de Maximin Je sçay bien] que Bollandus prend passas.

Vit.P.I.r.p. 114.5 4la.p. 119.2.

: 51.5 6.

NOTES SUR SAINT PACOME.

NOTE III. Que S. Pacome peut estre ne dans la

haute Thebarde andeffus de Thebes.

ur la pag

2-16-6.

Sur. 14 may, '5. Pacome ayant esté entolé avec P-196-5 6. d'autres, on les mit fur des vaisseaux, & ils aborderent le soir à une ville de Thebes, dit la version de Surius, où ils furent fort bien trairez par les Chrétiens &c. Baronius a fort bien vu que Beat-516.5 19. cette ville de Thebes marquoitune vil-

le de Thebaïde. Il a cru que ce leu où les Chrétiens faifoient paroiftre une si grande charité, devoit estre la ville d'Oxyrinque, à cause des merveilles qu'Evagre ('ou plutoft Rufin) dit de la Rufey, Pat. c. 6.P.469.1. 4 Vit.P.D.P. pieté des habitans de cette ville.ª Neanmoins Rotweide fouttent que cela ne 1404

peut estre, parcequ'Oxyrinque n'est ni fur la mer, ni fur le Nil; & il aime mieux croire que c'est quelque ville de Thebes hors de l'Egypte felon la verfion de Denys, qui met que S. Pacome avoit esté mené hors de son pays, ad peregrina tranfvectus, fans parler de Thebes ni de Thebaïde. [Mais cet ad

peregrina transvedus n'est point dans le grec, l'dont les termes as vien de poll. 14 may. p.199.4. expaise, marquent naturellement la celebre ville de Thebes ou Diospolis, qui a donné le nom à la Thebaïde, 'Comme cette ville estoit dans la

haute Thebaide, Bollandusen conclud queS. Pacome n'estoit point originaire de la balle, comme le difent les Grecs dans leurs Ménées, mais de la haute, audeflus de Thebes me fm: ; fans doute parcequ'on n'euft pas levé des gents à caufe d'une guerre qui se faisoit yers le feptentrion , pout ks menet au midi. On east pu nearmoins mettre ces nouvelle, troupes dans les garnifons vers l'Ethiopie pour en tirer les vieilles,& les mener à la guerre.] Neanmoins le mot de w and employé en cete :droit favorise le sens de Bollandus, putsqu'il fignific naturellement des- aussi que Tabenne, & le desert où il

cendre une riviete. Er il me femble que tout s'y accorde affez bien. ]

NOTE IV. Pour la page 271.5 1. Qu'on ignore le lieu de sa naiffance.

[Il femble que nous ayons quelque sujer de croire que S. Pacome estoir du boarg de Chenobosque en la haute Thebaide, puisqu'après avoir esté Boll 4.may. vint recevoir le battefine, fans qu'on en rende aucune raifon particuliere, Et il feroit difficile de dire qu'il y estoit demeuré en garnison; puisqu'au sortie de Thebes, v. la note 3, il fut mené avec les troupes en diverfes villes. Il est mesme dit qu'aprés avoir quitté les armes il s'en alla en la haute Thebaïde, & vint a Chenobolque, [ Ainfiil n'y eftoit pas demeuré, & il est naturel de croire qu'il y vint parceque c'eftoit fon pays.

Mais fi cela eft, l'Thebes où il fut a mené au fortir de son pays, [ne doit pas estre] la grande Thebes ou Diospolis passa. comme le croit Bollandus, pursqu'elle Prol.1.4.6.16 estoir beaucoup audessus de Cheno- P.121. bofque : [ & il faudra l'entendre ] de la petite Diospolis qui estoir audessous. & qui s'appelloit auffi Thebes, fi l'on roll.14.may. en cioit Bollandus. [ Mais il ne cite rien P : 99.4. pour cela, & je ne le trouve ni dans Prolemée, ni dans Efficante le peopraphe, ni dans l'Itineraire d'Antonin, ni dans Baudrand, Je ne croy point non plus qu'on trouve qu'il y euft deux

Ce qui nous empesche encore dayantage de croire que S. Pacome foit né ni àChenobosque,ni auxenvirons,]'c'est s.17.5. que depuis qu'il fut revenu de l'armée jusques à ce que Jean son frere vinr fe rerirer avec suy à Tabenne, il n'avoit jamais etté chez ses proches : ce qui marque melme viliblement qu'il n'en avoit vu aucun.comme Denys le Petit l'a exprimé, c, 14. p. 117. 2. Il paroift passes

villes de Thebes en Egypte.

avoit demeuré avec Saint Palemon, | noit fouvent visiter S. Pacome, & qu'y tre le lieu de sa naissance audessus de bosque. Il se peut faire qu'en s'en retournant en son pays il air esté arresté

n'estoient point fort eloignez de Chenobofque. [1] vaut done mieux laiffer à Bollandus l'la liberté entiere de met-Thebes, [ & avouer que nous ne favons oint pourquoi il fut battizé à Chenoen ce licu par quelque maladie, qui l'ait presse de demander le battesme.]

Que T'abenne n'eftoit point une ifte.

Pour la page NOTE V. 171-51-

Liuf.pr.p. 'Pallade femble dire que Tabenne £94.b. estoit de la jurisdiction de Syene, qui est à l'extremité de l'Egypte du costé de l'Ethiopie fous la ligne du tropique;

& par consequent assez eloignée du P-100.5 14-16. diocese de Tentyre dont ce lieu estoit neanmoins, Austi on croit que par la P.189.f. iurisdiction de Svene. Pallade entend toute la haute Thebaide.

Beaucoup de modernes crojent que Tabenne estoit une isse: [ce qui paroist Saint Pacome , & ceux mesmes qui Sot.1.3.C.14. fondé clairement sur Sozomene, J'qui P-518.b. dit que S. Pacome demeuroit de Tagina restoient encore en vie. Mais cela cit rion + Ochaiter; '& il est souvent parle | dur, & d'autant plus, que Sur, Pfaïs, Boll.p.190.2. d'une isse dans l'histoire de S. Pacome, 'Mais on pretend que cette isle est clairement diftinguée du monastere de Tabenne : & de la maniere dont la vie de S.Pacome parle la premiere fois de Tabenne, iln'y a guere lieu de croire ni l'une ni l'autre. l'Bollandus les met passantes Soundante que ce fust une isle. Aussi quoique

Nicephote ait lu comme nous dans Sozomene, & Tafine wine, neanmoins un manuscrit lie er Tagurice, & les plus habiles croient que c'est ainsi qu'il faut lire ,'estant certain par la Follis,may, vie de S. Pacome, & par Pallade, que Tabenne s'appelloit aussi Tabennese,

NOTE VI. Pour la page 171-53-Sur la mort d'Hieracapollon,

2. blus.

8.17.5 +1Lauf €.18.p.p(c.c.

Vit P.L. Les versions de Denys le Petit & de 14-may 19-19-2. Surius, portent qu'Hicracapollon ve- coretes, qu'ils ont commence avant 6 19.10.

mourut.& fut enterré par le Saint. [Le texte gree non seulement ne dit rien de cela l'finon que ce folitaire montut soll. quelque temps aprés avoir visité & 8-18-5-16confolé Saint Pacome; mais mefme il ajoute qu'il moutut de si zononie, [ce qui ne paroift fignifier autre chofe finon qu'il mourut dans la Communauté du Saint, comme s'il en eust esté membre. Ce qui embaraffe bien davantage, c'est que l'marquant dans la 8-46-5 79fuite l'état où le trouvoient les Religieux de Tabenne aprés lamort de S. Pacome, il dir qu'ils estoient soutenus dans la picté par les anciens disciples du Saint qui vivoient encore; & entre ceux là il nomme ce mesme Hieracapollon, fans qu'on puisse dire que c'en foit un autre. Je ne voy pas qu'il foit aifé de resoudre cette difficulté. L'unique chose qu'on pourroit dire, c'est que l'auteur auroit voulu marquer en cet endroit les anciens disciples de

estant venu une fois, il tomba malade,

rien autre chose pour accorder deux narrations, dont je n'oferois rejetter toutes deux dans son texte latin: mais

il ne travaille point à les accorder.] NOTE VII. Pour la pag 177-5 4-

Que Saint Pacome eft le premier instituteur des comobites.

estoient morts, à l'occasion de ceux qui

& d'autres des premiers disciples de S.Pacome, ne se lisent point dans ce

denombrement, Cependant je ne voy

[Ce que nous disons que la vie des comobites a eu Saint Pacome pour auteur, paroift difficile à foutenir,] puisque Cassien pretend que les coe- camolas.e. nobites font plu anciens que les ana treste

NOTES SUR SAINT PACOME.

S. Paul ermite & S. Antoine, & mefme qu'ils ont toujours esté dans l'Eglise depuis les Apostres.[Mais c'est à Casfien à justifier cette pretention; & cela ne seroit pas aise, v. S. Antoine § 1,] Bult.oci.p-17. 'puisqu'on ne voit aucun vestige de ces cœnobites dans les auteurs des trois Ath.v. Aut.p. premiers fiecles, 'Car fi Saint Athanafe témoigne qu'il y avoit déja quelques monalteres dans l'Egypte lorsque S.

411-1-

Antoine se retira, c'est à dire vers l'an . 461.b.elerr. 270, 1 & que S. Anroine en augmenta beaucoup le nombre]des l'an 305; il est aifé de répondre que dans ces endroits le terme de monastere ne marque pas une congregation de Religieux qui vivent entemble; mais feulement une demeure d'un petit nombre de solitaires, fouvent melme d'un seul, comme on le voit par les auteurs de ce temps

Bell. 14.may. là. l'Et c'est S. Antoine mesme qui fait S. Pacome instituteur des comobites, [Ce qui peur paroistre plus fort, non pour Caffien, mais contre ce que nous disons de S. Pacome, c'est ce que dit Ruf. v. P. C. ss. Rufin, l'que fur la montagne de Nitrie P-477-L.

il y avoit cinq mille folitaires divifez en 50 habitations. Quand ces habitations euflent efté egalement remplies, il falloit qu'il y eust cent personnes dans chaque : ] & puifqu'il n'y avoit quelquefois qu'un folitaire dans une, fil y en avoir fans doute bien pres de deux-cents dans d'autres, qui par confequent pouvoient paffer pour des monafteres confiderables, Mais quoiqu'il y cust quelque sorte de communauté parmi ceux de Nitrie, c'estoient neanmoins plurost des ermites que des cœnobites, Il est certain d'ailleurs que S. Amon a demeuré le premier à Nitrie, ou au moins qu'il a se premier rendu celebre ce defert : & il n'y a point de preuve confiderable qu'il s'y foit retire avant l'an 318, auquel le monastere de Tabenne estoit déja tout formé, ou au moins qu'il y eust deja formé des

monasteres.]

'S. Pinufe avoit quitté un fort grand Cufn.inft.1.4monastere, canobium, dit Cassien, dont 10.6.1.p.716. il estoit depuis longremps Prestre & Superieur, auprés de Panephyse en la basse Egypte, pour se retirer à Tabenne.[Mais il n'est point dit que ce fust du vivant de S. Pacome; & il seroit

mesme aise de montrer que ce fut longtemps depuis,) Isidore qui renfermoit mille solitaires Ruf. P.c. rr. dans une enceinte de muraille, dont il p. evellauf.e ne leur estoit pas permis de fortir, fleur faifoit fans doute mener une vie cœnobitique. Il reste à prouver que ce monastere ait commencé avant celui de Tabenne; & c'est ce que personne ne dit.] Pour les monasteres de Che- Poll.14-may. nobosque & de Moncose qui se sou- 8-14-4mirent à la regle & à la conduite de S. Pacome [c'eftoient fans doute] de ces s.44.4. monasteres de huit ou dix Religieux. qui se voyoient avant S. Pacome, & qui eftoient moins des cœnobites que des ermites; see qui n'empesche pas qu'ils n'euffent quelquefois un Superieur, l'comme on le dit de ceux de sud Chenobosque.

[Nous n'avons donc aucune raison tant foit peu forte, qui nous empesche de reconnoiftre Saint Pacome pour l'auteur des comobites ; & ce titre luy appartient par des autoritez si considerables, comme on l'a marqué dans le texte, qu'il faudroit des prenves absolument sans réponse pour le luy pouvoir contester.]

NOTE VIII.

Pour la page 879-\$ t-

Si S. Pacome a receu fa regle d'un Ange.

La vie de S. Pacome dans Denys le Vic.Pat.l.r.e. Petit & dans Surius porte que lor que 11. 1. p. 16-11 ce Saint demeuroit encore avec Saint may p. 197. Palemon, un Ange luy apparur, & luy apporta une table, dans laquelle estore écrite la forme de vie qu'il devoit enfeigner à ceux qui se mettroient sous sa

#### NOTES SUR SAINT PACOME

conduite, & qu'ils garderent en effet avec un grand soin. Pallade dit à peu Lauf.c.j\*. 2. \$15.d. pres la mesme chose, & remarque que P. 251-266. Soz.1.4.c.14. P-(17-518.

680

P. D.L.

c'estoit une table d'airain.'Il raporte ce que contenoit cette table. Sozomene fait la mesme chose aprés luy. Et ie croy que c'est de ces auteurs que Vit.P.p. 120. Denys le Petit a tité]'la mefine regle qu'il a inferée dans la vie deS. Pacome. plutoft que d'aucun texte grec de cette vie, puifqu'il n'v en a rien ni dans celui que nous avons, ni dans la tra-

duction qui est dans Surius. En effet, l'auteuroriginal de la vie de S. Pacome. qui vraisemblablement estoit luy mesme Religieux de Tabenne, n'auroit pas dû se servit]de cette expression qu'on lit dans Denys, On dit qu'il estoit écrit dans cerre table. [Et on ne peut pas objecter contre cela, que Denys omet quelques articles qui sont dans Pallade & dans Sozomene, puifqu'il est ordinaire d'abteger ce qu'on prend d'un

Au lieu que ces auteurs difent que

l'Ange apporta une reele toute écrite. l 'Gennade dit que S. Pacome écrivit sa regle fur ce que l'Ange luy avoit appris & dicte; ce qui n'est pas une difference fott considerable. On peut aussi

lement.

ne se pas arrester beaucoup à Pallade,] qui dit que S. Pacoine receut fa regle dan une caverne, d'où l'Ange luy dit de fortir pour travailler au falut des autres, parcequ'il n'estoit plus temps qu'il y demouraft. [Cela donne fuier de croire qu'il la receut dans le lieu où il demeutoit avec S. Palemon , au lieu que selor. Denys & Surius ce fut à Tabenne où il estoir allé par occasion. Mais on fe trompe tous les jours dans les circonftances des faits les plus veritables & les plus certains, L'Ange peut luy avoir dit dequittet la caverne où il faisoit sa demeure ordinaire avec S.Palemon; & Pallade aura ajouté de luy mefme, qu'il y estoit alors actuel-

Ce qui nous embarasse donc davanrage, c'est que le texte gree ne dit point dutout que S. Pacome air receu aucune regle de l'Ange qui luy parla à Taben-

ne, & je ne croy point qu'on trouve un feul mot de cela dans routes les pieces originales de sa vie ou de celle de S. Theodore, ni dans leurs lettres.] 'La Doctrine d'Orfife [qui cite sans cod.mg. 5 . 2. cesse l'autorisé de S. Pacome & de sa 46.p.78.85. regle, dit bien en general que ses ordonnances venoient de Dieu , & que c'estoit la loy qu'il avoir receue de Dieu pour donner à ses disciples, comme on le peut dire de toutes les regles des Saints; mais il ne dir jamais qu il y eust rien en cela de particulier. De forte qu'on a fujet de craindre que fur ce qu'on favoir que S. Pacome avoir receu d'un Ange l'ordre de fonder un monastere, on n'ait ensuite ajouté qu'il avoit receu de cet Ange la regle qu'il faifoit observer, & qu'il avoit fait écrire. Pallade peut aiféinent avoir pris en ce fens ce qu'on luy avoit dit dans le monastere de Panc ; Sozomenel'a vifiblement fuivi; Et il n'est pas impossible qu'on en ait ajouté enfuite quelque chote à la marge de quelque textegree de la viedu Saint, d'où il aura efte aife de le faire passer dans le rexte mesme des autres copies. ['S.Jerome dit bien p.14. qu'un Angeavoir donné à S. Pacome, a Corneille, & à Syr, une maniere myftique de s'exprimer par les lettres de l'alphabet gree, Mais il ne le donne que pour un bruit commun ; & en traduitant la regle de ce Saint, if ne dir point dutout qu'elle ait esté donnée par un Ange, Cette regle qu'il a traduite est mesme fort differente de celle qui est raportée par Pallade. Cassien qui releve extremement la vie & les instituts de ceux de Tabenne, ne dir neanmoins jamais que leurs pratiques

aient eu un Ange pour auteur, Tous ces argumens ne sont que negarifs; mais on avouera fans doute qu'ils

NOTES SUR SAINT PACOME.

peut répondre encore fur le texte gree de la vie de S.Pacome, qu'il paroift defectueux en quelques endroits; & je ne sçay neanmoins si cette réponse fatisfera les personnes judicieuses. Il Boll.g.as.d. y a plus mefme:]'Car le texte grec potre que S. Pacome compofa & tira des Ecritures les reglemens qu'il don-

na à les premiers ditciples, ou rule ac am sut.p.199.521. C'e. Le latin meline de Surius le fait aureur de ses regles : Describit itaque eis quafdamregulas. Denys le Petit qui avoit mis au long ces regles comme apportées du ciel par un Ange, & qui rtadusfoit avec plus de jugement ; s'est bien gardé de s'exprimer de mesme : 1

Vit. P.L.,c. Regulas eis , dit-il , quas accepera 24.9.121-2tradidit. Entre les articles les plus distincte-

ment ordonnez par l'Ange, Pallade 6.38.p.955.e, & Sozomene p.517.6.d, mettent celui-ci , Que les Religieux dormiront accorez dans des chaifes. Poll.14.m2y, 'Et expendant felon le texte gree de la vie du Saint, les principaux d'entre eux voulurent d'abord dormir sur des banes fans eftre accorez, comme Saint

E-17.5 19.30. Pacomeavoit fait durant 15 ans, Saint Jonas l'un d'entre eux le pratiqua jus-E-17-19. ques à la mott, Mais les autres n'ayant pas eu assez de force, ils se firent, dit l'auteur, de ces sortes de sieges. [Cela permer-il de croire que l'Angeles euft

E-17-5 9.

ordonnez?] Liuf.c., \$.p. 'Une des choses écrites dans cette 995.6. table apportée par l'Ange, estoit, dit Pallade, que les moines d'un autre institut nemangeroient point avec ceux . de Tabenne, & n'entretoient pas dans leur monaftere, Ce dernier arricle est omis par Sozomene & par Denys le Petit : ]'& il est certain que les hostes venoienr prier à l'eglise avec les freres,

[Mais ce qui est plus remarquable,] Bell g. u.b.c, 'c'eft qu'un faint Preftre, Confesseur , & ami intime de S. Pacome, rrouvant

ne laissent pas d'estre embarassans. On manger les hostes au refectoire , le Saint ne luy dit jamais que c'eftoit un Angequi l'avoir ainfi ordonné.[A qui l'a t-il dit, s'il ne l'a pas dit à un tel ami?]Il luy dit que c'eftoit parcequ'il avoit fouvent vu des novices peu formcz &c. [C'estoit donc une regle que l'experience luy avoir fait établir, & non une loy qu'il eust receue du cicl avant que d'avoir aucun disciple. Nous n'olons donc ni reictrer ablo-

> lument une chose appuyée par des auteurs confiderables, ni moins encore la donner comme certaine, ne la trouvant point dans les auteurs originaux, ni dans les endroits où elle devroit offre le plus naturellement, & v trouvant au contraire des choses qui, pour ne rien dire de plus, ne s'y accordent pas aifément. De forte qu'au moins il iemble necessaire d'avouer, que s'il est vray que Saint Pacome ait rectu une regle de l'Ange, Pallade dans le raport qu'il fait de cette regle, y a fait entrer non ce qui y estoit, mais ce qu'il voyoit se pratiquer dans l'Ordre comme une regle inviolable. I'Car fi Sozomene sozlicado,

> dit que l'écrit apporté par l'Ange se 1776, gardoit encore à Tabenne, se ne voy pas que d'autres le disent, quoiqu'assurément on air eu un grand soin de le

conferver, s'il y en a jamais eu un. Outre cette regle raportée par Pallade, l'nous en avons une autre traduite, cod, reg. Lie comme on croit, par S.Jerome fur la P.54+ traduction qui en avoit deja esté faite de l'egyptien en grec. On pourroit croire aitément que cette regle est celle qui fut apportée par l'Ange, en cas qu'il en ait apporté quelqu'une, & que celle de Pallade en eft un abregé, fi nous ne voyions que quoiqu'elle foit beaucoup plus longue, il y a neanmoins divers atricles dans celle de Pallade qui ne s'y trouvent point :

Outre qu'il y a peu d'apparence qu'un Ange ait apporté du ciel une regle fi mauva is de ce qu'il ne faisoir point étendue, & remplie de beaucoup de \* Hist. Eccl. Tom. VII.

## NOTES SUR SAINT PACOME.

petites chofes, que la piete trouve aife, il joint enfemble ce qui fe partiquosi à l'abenne de anne la surret monafteres les vienne apprendre du celt. Il feroit el brien plusaile de centrierque ce fond il file stud par les vienne apprendre du celt. Il feroit el brien plusaile de centrierque ce fond il file stud par y étonner il no y trouve ConflitutionsqueSaine Pacome auroit et celt l'apprendre à ce qui l'avoir a journer a le qui l'avoir a perind all'alters de ceut de Tapperin de l'Ange, pour former plus en decalifférire de Congregation). Il celt l'apprendre ce qui di dir qu'on ne l'econit rien dutour de ce qui apport-

Pour la page

## NOTE IX.

De ce que S.Jerome dis du nombre des Religieux dans les monasteres de S. Pacome.

Cod.eg.t.z. 'S. Jerome dit que dans les monafteres de Tabenne on uniffoit en semble trois

de Tabenne on uniffoit enfemble trois ou quatre familles, ce qui formoit une tribu: [de quoy je ne voy pas de marque dans les auteurs originaux:]

P.16.5 17.16. P.18.52. 'mais la regle en parle.

'Il ajoure que dans chaque monaftere il y avoit trente ou quatante familles felon que le monaftere effoit plus ou moins nombreux; i& que chaque famille effoit composée d'environ a perfonnes ¡de forte que les moiodres monaftere autorité no monaftere de l'entre que les moiodres de l'entre que les moiodres de l'entre que le monaftere de l'entre que l'entre l'entre de l'entre que l'entre le considere de l'entre de

Poll.14.may, g.44-5 4-Lauf.C.39.p.

[Pallade qui n'écrivoir que vers 420, 1876.]

1. 1876. 298. 218 ens après S. Jerome ] ne conte que 300 Religieux dans le monafter de Pane où il svoit efté. Il y marque divers métiers, les uns de quatre Religieux, les plus huns de quinzes. Et c'eftoient apparemment autant de famille. 1

NOTE X.

Pour la page 161.56.

Fautes ou brouilleries dans Cassien sur les moines de Tabenne,

Cafn.inft.l.4.

[Il faut remarquer que] quand Caffien parle de la reception des novices, mieres années aux études plus facrées,

Tahenne & dans les aurres monasteres de l'Egypte, sans le distinguer. [ Ainsi il ne faut pas s'étonner fi on y trouve des choses contraires à ce que nous apprenons d'ailleurs de ceux de Tabenne J'comme ce qu'il dit qu'on ne c.1.4.P.41.64. recevoit rien dutour de ce qu'apportoient les novices, au lieu que Saint 1001.44.1147. Pacome receut une famille entiere g. 18.4. avec tout fon bien.'Il voulut envoyer \$11-6. vendre pour avoir du blé, reis sausers. qu'un Religieux avoit apportez en quittant le monde. La regle de ce 8-0-17-Saint porte qu'on depouille le novice de fes habits, a anon une, ce qui paroist marquer tout ce qu'il pouvoit

cela demeure fous la difposition de l'Abbé.

'Selon la mesme regle, le novice prenoit l'abbit avant que de paroitte dans #848\*.

la Communauté /8c S.Throdore le 1845/esa.

pratiqua ainsi à l'égard d'Ammon,

'au licu que s'elon Califon, il le recevoir san-la-esa
au milleu de l'alfemblée de tous les 764.

avoir apporté avec luy, & que tout

freres.

plus probable.

"Les Doyens ou chefs de dix Reli- 6.78-66.
gives & les regles des Peres de Talenne. Ains ou cequ'en dit Cassien ne regarde point ect Ordre, où laura pris
ks familles pont des compagnies compolees reglement de dix personnes; en
quoy il se sera tempone certainment,
et c'est nearmoins ce qui parost le
t c'est nearmoins ce qui parost le

NOTE XI.

Pour la page

Que la regle de S. Pacome ne défend point aux novices de lire l'Ecriture . Gainte.

'Cequi est porté par la regle de Saint VILP.Li.e., Pacome dans Denys le Petit, Que la prisonie ceux qui entroient dans le monaftere de Tabenne pour y demeuter, ne pourtoient s'appliquer durant les trois preà Audis facratioribus arceretur, mais | Pacome, felon Pallade, portoit que les s'occuperoient seulement avec simpli- freres seroient douze orations dans cité aux travaux qui leur seroient ordonnez; & que cerempsestant passé, ils entreroient dans la carriere des combars spirituels ; ceratricle, dis-je, peut fignifier que ces novices ne s'occupoient pas à examiner les difficultez de l'Ecriture: & il faur peurestre mesme changet facratioribus en fecretioribus,] puitque Pallade a us a fira de inter. Cet endroit pourroit aussi marquer,

sclon Pallade, qu'ils n'estoient pas admis dans la compagnie & dans les Sorting of the services ordinaires des aurres. l'C'eft ainsi que Sozomene paroist l'avoir pris, & c'est apparemment le sens Vir.p.ap.p. qu'il faut donner à la traduction de

Lauf.c.ft.p.

916.C.

Pallade dans le paradis d'Heraclide, in loca monasterii jecresiora non recipies. [On le pratique en divers endroits.] [Je ne sçay s'il ne faudroit point lire, Cafaira.L., Caffien temoigne auffi que ceux qui s'on i deur m' wabe idies teaco m'y-6.7.p.66. . estoient reccus dans les monasteres | una al rad' C'e; ce qui feroit ce sens. d'Egypte, n'estoient pas aussitost admis | Qu'à l'heure de None, ou à relle autre

dans la compagnie & aux exercices que chaque famille autoit prifé pour des autres, quoiqu'il ne donne qu'un le repas, elle feroit trois prieres. l'Car Laufe (19.0) an à cerre espece de noviciat. pastirer de cet endroit, que S. Pacome

empefeliaft les novices de lire l'Ecriture pour leur instruction, & pour le Boll-Rap.b.c. reglement de leurs mœurs l'puisqu'il donnoit pour regle à ceux qui estoient venus depuis peu, & qui n'estoient point encore fort avancez dans la vertu, de mediter les pfeaumes, les regles qui font enfeignées dans les autres livres [facrez ,] & principalement le Cod.reg.t. p. faint Evangile. Avant mesme que de 18.5 45--;3-

leur donner l'habit, on leur faifeit apprendre quelques pfeatmes & d'autre. endroits de l'Écrirure. Pour la page NOTE XII

184-5 7. Quetques difficulter fur les prieres que ceux de Tabenne faisoient à None O à Vepres.

Laufe,jk.p.

tout le jour, douze à Vespres, douze durant les veilles de la nuit, & trois à la neuvieme heure; on 5 done n' m'ibe idien, imry rayun wo'inisho inylad Januar arriation fromware. [Je n'entens point cette fin, Car le fens fimple]'qui seroit que lorsqu'on man- son! s.e.14.7. geoir, chaque ordre devoit chanter un 67.4. pleaume avant chaque priere; ce fens, dis-je, queSozomene a fujvi l. z.c. 14. p. 517.d. Suppose que l'Ange avoir otdonné pluficurs prieres pour le repas : & il n'en avoit ordonné aucune. C'est peutestre ce qui a fait que Denys le Petit a omis toute cette fin, & mefme les trois prietes de None,]'qui fot- n.p.117.1.4. ment en effet une difficulté particuliere, comme Mr Valois l'a remarqué.

P.llade mefme dit que chaque lettre, seide, [Mais quoy qu'il en soit, on ne peut | c'est à dire chaque famille, avoit son heure reglée pour manger; & on alloit foll.14.may, manger au fortir de la priere, [ 4: 253' E-164. i els rim C'e. feraune nouvelle regle, que

chaque priete commencera par un pleaume. 'M' Valois formeune autre difficulté Sonn. p. 107.14 fur les douze prieres ordonnées pour Vespres, parceque la regle de Saine Pacome \$ 24,121,155,186, ne parle que de fix. La vic mesme de S. Pacome Foll. 14. may, par'e des fix prieres qui se faisoient a il.b.c. vers le foir. [Je ne feig si ces douze

prieres de Veiprees marquées par Pallade &c. ne comptendroient point celles de Vespres & celles de Complies.] Car aprés les six prieres mat- e. quées par la vie de Saint Pacome, les Religioux faifoient une conference. La regle après avoir parle des fix ced.mg.p. La regle donnée par l'Ange à Saint oraifons de Vespres, parle austirost de 44.5 1111-124

Rrrr ij

leurs parens.

684 cette conference s'aprés quoy elle fait | quelques reglemens qui paroiffent regarder ce qu'on faifoit le foir pour se

preparer à l'ouvrage du lendemain : & enfin elle ajoute qu'après les six ptietes, lorsque tous seront separez pour aller dormir, il ne fera plus permis de fortir de sa cellule. [11 paroist donc qu'outre les six prieres de Vespres, il v en avoit encore fix autres qui precedoient immediatement le fom-

Pour la pag

\$ 134-134-

6 246

meil.ì NOTE XIII.

> Que dans la Congregation de Tabenne les Religieux n'u/bient point de vin.

Poll & may. 'S. Pacome mettant en penitence un Religieux qui avoit fair une grande faute, luy ordonne entre autres choses de ne boire toute sa vie que de l'eau, [1] femble done que dans l'ordinaire on donnoit quelque autre chose que de l'eau pout boire aux moines de Tabenne: 1 & eneff-t quelques uns d'eux E. 18.5 10.4. font louez de n'avoir point voulu boire de vin ni fains ni malades, quoiqu'a-

cod teg p 48. gez de 70 ans. D'autre part cependant la regle de S. Pacome porte que perfonne ne touchera au vin hors de l'infirmerie; '&c que ceux qui setont obli-514. gez de manger dehors, ne prend ont neanmoins ni vin, ni aucune des autres choses dont on n'a point accourumé d'user dans le monstere, Lors-5 64. qu'ils allotent travailler dehors, on ne leur portoit que de l'eau.[Cela paroist obliger necessairement à dire que ceux de Tabenne n'usoient point de vin

que dans la vicillesse ou la maladie,& expliquer en ce sens les deux premiers paffages qui semblent contraires. On pourroir dire sur le premier , qu'ils avoient quelque boisson differente du vin & de l'eau. Mais nous n'en connoissons point d'autre que celle qui est

\$ 4054-Boll.g.4.510. appellée liquamen, dont ils n'usoient que comme du vin,

NOTE XIV.

182.5 9.

En quels lieux ils pouvoient manger bors de chez eux.

'Le texte gree de la regle de Saint Boll.14.may. Pacome, potte que les Religieux ne 8-41-519. mangeront point dans une maifon (pirituelle, mais plutost dans un monastere, s' es messes. Bollandus explique Porte. comme il peut cette maifon spirituelle; [mais je doute fort que personne recoive fon explication. Il y a faute fans doute dans lemot de mauna, & il faut merera ou que lque autre mot femblable qui revienne à ce que dit le latin,]'que lorfqu'ils cftoient obligez de Col.reg. p. 19. manger hors de chez cux, il ne leur 544 estoit point permis de le faire chez

Boliandus explique aussi & zweiers, Roll. P. 147.C. des hostelleries publiques qui appartenoient, dit-il, au Prince. D'autres penseront ce qu'ils voudront de cette conjecture : mais affurément il vaut mieux entendre ces meintal des maifons des Ecclefiastiques, qui d'ordinaire estoient jointes aux eglises, werezais & en estoient considerées comme des parties & des membres.] Car les 8-16-6-Religieux de Tabenne ne mangeoient point chez tous les feculiers, se sequiza

NOTE XV.

Pour la page 191-5 11.

Quelques remarques sur la regle de S. Pacome traduite par S. Fereme.

'La preface qui est au commence- coaltre p-siment de la traduction des regles & des epiftres de S. Pacome, porte le nom de Saint Jerome, auslibien dans l'edition d'Hoistenius [que dans les autres; & nous avons cru pouvoir supposer, ] 'qu'elle eftoit effectivement de ce Pere, Bar. 1045 114. aprés que Baronius, [le P. Menard, Mt le Maiftre, & beaucoup d'antres,] l'ont recrue comme telle, [quoiqu'elle ne se trouve point dans le corps des ouvrages de Saint Jerome, & qu'on v

chose , auslibien que dans les traduc- 139º n'est guere qu'une repetition du tions qui en dependent, qui ne répond 49°, & neanmoins au lieu que celuipas entierement à la noblesse & à l'elegance du style ordinaire de ce Peres de quoy nous laissons à d'aurres l'examen & le jugement.]'Gazaus disant | ment vingt pseaumes, & deux epistres que la regle de S. Pacome avoir esté traduite par S. Jerome, y ajoute, ut

48.00.

Caffan.s.

1004.10

creditur. [Mais nous ne pouvons nous dif-Cod.reg.p.46. penfer d'avertir. l'que les 194 articles. dont la regle de S. Pacome est compofee dans l'edition d'Holftenius, sont interrompus en trois endroits depuis le 142e, par de nouveaux titres, & des argumens differens : [ce qui seul peut donner sujer de croire que ce sont differentes pieces derachées les unes des autres, qui ayant esté trouvées en divers endroits, ont efté miles de fuite Ce font ici les preceptes de vie donnez, re qu'elles soient toutes de la regle de Pacome, à S. Theodore, & à Otssife: S. Pacome traduite par S. Jerome. On ce qu'il avoit pris fans doute de ce que y peut mesme remarquer quelquesar- S. Jerome dit qu'on luy avoit demanticles dans les dernières parties, qui dé cette traduction, parceque beauont quelque chose de contraire à la coup de personnes ignoroient les lanpremiere. Car le 156° ordonne que le gues greque & egyptienne, dans les-Prevost fora deux instructions par se-quelles les preceptes de ces trois Peres maine; & le 21° dit qu'il en doit faire effoient écrits, Mais il faut raporter rrois. Le 182º dir que si le Prevost est cela à diverses autres pieces que Saine ablent, son second fera toutes choses Jerome traduilit en mesme temps, au lieu de luv; & le 415° dit qu'en ce l cas ce fera le Prevost d'une autre famille qui tiendra sa place. Cetre diverfiré peut meline donner sujet de croite que ces reglemens ont efté composez en differens temps : & en ce cas les derniers pourroient bien estre plus anciens que les autres, Car dans ces deux arricles ils ont plus de raporr à ce que nous lisons dans la vie de S. Pacome. Il faut avouer neanmoins, que mefine dans les 142 articles qui sont de suite, il y a encore des choses qui ne s'acque le Prevost fasse trois instructions, grand monastere à la feste de Pasque,

puisse peutestre remarquer quelque | le 115º semble les reduire à deux. Le ci ordonne qu'on fera apprendre au postulant aurant de pseaumes qu'il en pourra retenir, le 139e marque preciséde S. Paul.

Aprés l'article 194, il y a quelques articles de S. Pacome, où l'ontrouve tout de suite, Odiamus er go mundum O omnia que in co sunt ; odiamus etiam omnem requiem corporalem, S. Jerome eust-il parlé d'une maniere si peu latine? & n'auroit-il pas plutoft mis ederimus?

L'edition d'Holstenius attribue tous les 194 articles à S. Pacome feul, & on n'y trouve point]'ce qui eft au com- cafe.n.p. mencement dans les autres editions . 1068.1. par S. Benoift d'Agnane, De forte que par les trois anciens, 'Le P. Menard Concreg. p. nous ne sommes point obligez de croi- l'avoir attribuée à cause de cela à S. 14.

comme nous le pourrons dire dans la note 16, & non à la seule regle, que rien par confequent ne nous oblige d'attribuer à d'autres qu'à S. Pacome. Il faut mefme dire que tous ces re-

glemens que nous avons de S. Pacome ne font pas encore les sculs qu'il eust fairs, l'Car il cft dit dans sa vie, quela nott. s.may, regle ordonnoir que chaque frere fe- 8-10-4. toit une natte par jour ; de quoy on ne trouve rien dans fa regle, non plus que]'des deux assemblées generales de con. 7 tous les solitaires de son institut, qui Cod. rege.)4: cordent pas, Car au lieu que le 21e veur le devoient faire tous les ans dans le

Rere iij

NOTES SUR SAINT PACOME. & le 20 du mois Mesor, qui est le [13] | d'aoust. Voyez dans le rexte \$ 4.

Peur la page 294-6 II.

NOTE XVI. Que S. Jerome a encore traduit ce que

nous avons de S. Pacome, de S. Theodore . & & Orfife.

Cod.rtg.p.m.

<sup>7</sup>S. Jerome dans la preface de la regle de Saint Pacome, dit que Silvain l'avoit prié de traduire les livres qu'il Juy envoyoit, en fiveur de ceux qui ne fachant que le latin, ne pouvoient profirer des preceptes de S. Pacome, de Theodore, & d'Orlife, écrits en egyptien & traduits en gree; & qu'il avoit pris la plume pour le fatisfaire.[1] paroift donc qu'il a traduit autre chose que la regle de S. Pacome; & ainsi nous ne croyons pas qu'on puisse faire difficulté de croire que c'est luy qui a traduit les diverfes pieces qui font jointes à la regle de S. Pacome dans le recueil de S. Benoift d'Agnane, c'est à dire les lettres de S. Pacome, celle de S. Theodore, & l'ouvrage d'Orfife appellé sa Doctrine.] 'On voit au moins que toutes ces pieces effoient connues par les Latins du temps de

Cenn.c.7-9.

Gennade qui les met tout de suite aprés Cod.reg.p.14. la regle de S. Pacome. Saint Jerome mesme dit qu'il avoit traduit des cuistres embaraflèes de divers caracteres . qu'il avoit laissez comme il les avoir trouvez , ce qui ne se rencontre point : dans ces patoles de Ti uni deri n' M'di dans la regle de S. Pacome, mais dans ses lettres,]& il ajoute expressement qu'il avoit traduit divers traitez de pluficurs Saints, écrits originairement en egyptien.

Your la page

NOTE XVII.

197-5 15-

Le monastere de Men fonde par Saint Pacome pour des filles , different de Men on Tismen qui estois pour des hommes.

tere établi par Saint Pacome pour sa fœur, eftoit à Men , l'c'est que la vie de notte : mar, ce Saint, parlant du monastere de filles 8-47-5 86-86établi à Bechré par Theodore, ajoute que Saint Pacome en avoit établi un autre à Men, & que ces monafteres estoient gouvernez par Eponyque qui avoit succedé à Pierre & c. [Il est donc visible que Men estoit un monastere de filles, & que Saint Pacome n'en avoit point établi d'autre que celui là, qui par confequent eftoit celui de la fœur. I Il est cerrain en effet que celui de sa f :2. fœur estoit gouverné par Pierre, La \$10. vie de Saint Pacome dit en un endroit. que Tithoés celebre entre les difciples du Saint, a esté pere des vierges. [Mais c'a pu estre aprés Eponyque,] Au moins on voir qu'il choit grand suinfirmier à Pabau fous Saint Pacome, [s'iln'ya eu deux Tithoés.

Au reste il faut prendre garde à ne pas confondre ce monastere de Men avec celui] qui est aussi appelle Men, 574. & qui est qualifié le monastere de Petrone , ce qui fuffit pour montrer que c'eftoit un monaftere d'hommes ; ]outre qu'il estoit autour de Panc ; sau lieu que celui de la fœut de S. Pacome estoit auprés de Tabenne, & ainsi sur les confins des dioceses de Tentvre & de la grande Diospolis, beaucoup audeffus de Pane. Il faut meline remarquer qu'iln'y a point de construction] Appendir. Ainfi au lieu de ni utal, il faut apparemment Top s. ; & ce fera] 'le monastere de Topulaias mis autre- ten partentte ceux que S. Pacome avoit

fondez pour des hommes, M' Bulteau Iult.occ.p. f. prend en effet Tilmen & Men pour un melme monaftere d'hommes.

NOTE XVIII. Pour la page 205.5 16. Sur Athenodore nommé auffi Zachée: Qu'il estoit lepreux.

Ce qui nous fait dire que le monaf- [Je ne sçay pourquoi]'celui qui est nott. 14 may,

NOTES SUR SAINT PACOME.

nommé Athenodore dans nostre texte | que celui qui acheta le blé ne sortir grec,[cft appellé Zachée dans Denys le Petit c. 52. p. 136, & dans Surius 5 87. p. 213. Nous suivons le grec, afin qu'on ne le confonde pas avec Zachée procureut dans les dernieres années de S. Pacome, & jusques après sa mort, v. n. 19, lorique l'aurre effoittravaillé d'une maladie, qui certainement ne permettoit pas qu'on luy donnast cet

emploi.] g.60.t. 'Cette maladie est exprimée dans le grec par le mot de « , [que je ne trouve point dans Pollux, dans Helychius, dans Meutfius, ni dans Conftantin. Denys le Petit traduit regio morbo correptus, ce qui marque ordinaire-

Cang.g.x.p. ment la lepre.]'M' du Cange dit en effet que asses signifie un lepreux : Boll.p.;46.b. '& cela convient fort bien à toute l'histoire d'Athenodore, l'comme à la

longueur de son mal qui paroist avoir duré pluficurs années .1'& à ce qu'on voit qu'il avoit une cellule separée des autres. Car pour ce qui est dit, va a m-Anish nori & matter of adaptin, fie penfe que cela peut fignifict qu'il ne manquoit point de prier dans fa cellule toutes les fois que les freres s'affem-

p. 146,b. bloient pour cela, l'Kinse@ est traduie dans Surius pat mutilarus : Mais cela e.60.4 ne paroift point dans l'histoire, où l'on g.61.4. voit au contraire qu'il travailloit ,'&

qu'il marchoit.

Pour la page 205.5 17.

g.60.c.

NOTE XIX. Quelques fautes dans l'histoire de celui

qui vendir les fandales de ceux de Tabenne

Poller, may. 'Letexte gree des Paralipomenes sur E-18.2. la vic de S.Pacome, porte que le procureur depoté pour avoir acheré du blé à trop bon marché, est le mesme qui fut depose pour avoir vendu trop cher des sandales : [ & on le lit aussi dans p.443.d. Surius p.210.975, dont le traducteur £47.f.

n'a pas compris que morsos fignificit. un cordonnier, Cependant il est dit que S. Pacome demeuroit à Tabenne, sub-

plus depuis du monaftete pour faire la fonction de procureur; que celui qui salla avoit vendu les sandales, fut aussi deposé, & que Zachée sut fait procureut. fil n'y a aucune apparence qu'on ait

osté Zachée, pour r. mettre à sa place celui qui avoit trop vendu les sandales, ] On fait me sme un grand cloge de Zachée ; ce qui fait voir que S. Pacome fut toujours content de la condui-

te, & le laiffa par confequent dans fa fonction.]' Auffi l'onvoit que Zachée & 444 fut envoyé à Alexandrie par Orfife, [ce qui marque qu'il exerça sa charge jusqu'après la mort de Saint Pacome. Il y a donc apparence] que le o miros sistes

afatter, qui se lit au commencement de l'arricle 23, signifioit dans l'original le frere qui avoit la mesme charge, Il faut encore apparemment attribuer à la faure du traducteur / ce qui ..

est dit dans le grec, [ & dans le latin de Surius p. 210. § 75, que ce frere avoit vendu ses sandales trois fois autant qu'on luy avoit dir : messer ni d' queur, restation of mula [Cela eft exorbitant. On a pris sans doute le triple pour le

Le latin de Surius a quelque chose de plus en cet endroit que le grec de Bollandus: & ainfi il y a eu pluficurs textes grees de ces Paralipomenes, comme cela est clair de la premiere partie de la vie de S. Pacome. I

NOTE XX. Que le monastere de Pabau ou Proou estois le chef de l'Ordre de T'abenne.

Pour le page

Pallade dit que le premiet monaftere Laufe, p. de Saint Pacome qui avoit produit les 37-4autres, estoir celui où le saint faisoit (a refidence; & il l'appelle le grand monastere,'Il entend visiblement ce- process lui de Tabenne, dont en effet les autres choient fortis. l'Sozomene dit auffi sal.s.c. 14.9. & que les autres monafteres de sa re- | ment le grand monaftere de l'Ordre gle repandus dans la Thebaïde & dans le refte de l'Egypte, regardoient toujouts comme leut mere la compagnie des moines qui demeutoient en ce lieu; & ceux qui en estoient les chefs, comme leurs peres & leurs conducteurs.

tod.reg.t.s.p. 'Nous trouvons que S. Pacome ordonnaque tous ses Religieux viendroient faite Pasque dans le grand monastere où il demeutoit, appellé Baum 'en egyptien; & qui selon Gennade essoit Senn.c.7.

E.18.b.

l'ancien monastere, antiquius.[On pourroit ctoire que le nom de Baum marquoit sa superiorité en la langue du pays, ou que c'estoit le nom propte du lieu où il estoit fondé, pour le distinguer du reste du canton de Tabenne. Ainfi cela n'empefche point de croire que le grand monastere ne soit celui de Tabenne.]'Mais le texte greede la vie

Foll.14.may, de Saint Pacome, porte qu'il mit à Tabenne S. Theodote pour acconome, & que pour luy il demeuroit au grand monaftere de Proou, où se faisoit l'œconomie de tous les autres monafteres. '&c qui avoit esté tiré le premier de celui de Tabenne, Le nom de Baum donné au grand monastere s'accorde

fort bien à cela,]'Car le mcsme qui est m.tu.e. nommé Ptoou dans le texte erce de Bollandus, est nommé Pibi dans quelques manuscrits latins , Se Pabau dans d'autres. Dans ceux mefines qui d'a-K.;8,f. bord ont Proou, on trouve enfuite que le grand monaftere effoir celui de Pa-E.10.2

bau, que l'oconome general de tous les monasteres y cstoit, que S. Pacome y demeuroit, & que l'on s'y affembloit pout faire Pasque avec luy. 'On trouve aussi que S. Theodore depuis qu'il fut Abbe, effort dans le monaftere appellé Bau : [ & ce nom est le mesme que celui de Pabau , comme le mo-

p.189.f. te que ce monastere appellé Proou, ne depuis 20 ans, comme on le lit dans Pabau Baufou Baum, effoireffective- | Surius p. 206. 5 59, mais qu'il y avoir

deTabenne, & comme le chi f des autres, quoiqu'il ne fust que le second dans l'otdre de la fondation. Que si Pallade & Sozomene en patlent d'une autre maniere, c'est sans doute qu'ils n'estoient pasassez instruirs, & qu'ils confondoient le monastere de Tabenne avec celui de Religioux de Tabenne, le regardant comme le grand monaftere, parceque c'estoit le plus ancien , & celui dont on donnoit le nom à toute la Congregation.]

NOTE XXL

Pour la page 117.5 11.

Que Silvain n'avoit que 20 ans quand il fe convertit entierement.

L'anteur des Paralipomenes de la vie Boll.14.may. de S. Pacome, femble dire que Silvain 8-51-ble comedien estoit moine depuis vinge ans, lorique Saint Pacome luy voulur ofter l'habit: av man ne .... m'acette getter is the gramen to menzi. Il vecut and enfuite huit ans dans la penitence, felon le mefine aureur. & mourur neanmoins avant S. Pacome, [c'eft à dire avant le 9 may 348. Ainfiil cftoir dans lemonaftere des l'an 320. l'Saint Bale. Theodore & pluficurs antres y eftoiene venus affez longtemps avant his pour estre ses peres. Il faudra donc que le monastere de Tabenne ait commencé au moins des l'an 310, contre ee que nous avons dit dans la note 3, que S. Pacome ne quitta les armes qu'en 313. & que S. Theodore ne vint à Tabenne que vers l'an 328, lotfqu'il n'y avoit pas encore longtemps que ce monaftere estoit commencé. Cependant comme nous croyons ces deux detniers points affez ben établis, & le premier furtout, cela suffit apparemment pour croire que ces paroles , il mn'ns C'e, nastere de Pachnum est aussi appel e doivent signifier selon l'original egyp-Chnum. Y Ainfi il paroift hors de dou- tien, non que Silvain effoit alors moi-

g.a.c.d.

de Saint Pacome l'appelleroujours un nous paroist plus aise de prendre le enfant, must m, riv mien, ce qui se peut dire d'un jeune homme de 20 ans, mais non pas d'un homme qui auroit eu 20 g. p.b.e. ansde religion,]'& qui ayant auparavant monte fur le theatre, n'autoir pu avoir moins de 45 ou 40 ans d'age,

Pour la page 147-5 24.

# NOTE XXII. 'Le second historien de S. Pacome

dit que ce Saint demandant à Silvain

s'il avoit quelqu'un qui répondist de la

Sur Psenamon à qui S. Pacome confia Silvain.

Bollas.may, E-11-d.

E.41.6.

fincerité de son changement, Il monis di mier abadijagden abrir ep'ele um. graîre, aum garent uni é papar.[Cela femble fignifier que Petrone répondit pour luy, qu'il s'en chargea, & que S. Pacome le luy remit entre les mains.] Et cependant le premier historieu dit qu'il le mit entre les mains d'un nommé Pfenamon. Pour accorder ces deux endroits nous avons expliqué le premier en ce sens, que Petrone ayant ans, selon la version de Surius, lorsque P-1014 11. répondu de Silvain , S. Pacome en fa | S. Pacome luy fit faire fon premier favour pardonna à Silvain . & le mir difeours : & le texte gree porte qu'il Bollabar.o.f. entre les mains de Pfenamon. Mais eftoir alors dans la maifon depuis 20 nous sommes obligez d'avouer que ans, [Il paroist difficile de croire que cela ne nous fatisfair pas tour à fait. Saint Pacome ait fait parler un jeune Car Petrone ayant répondu pour luy, homme de 20 ans : Mais il est encore pourquoi le mettre entre les mains plus difficile de soutenir que Throdore d'un autre ?]'Et mefine felon le pre- n'ait commencé à parler qu'au bout mier historien, S. Pacome en chargea de 20 ans qu'il demeuroit à Tabenne, Psenamon, parceque ses autres occu- Les anciens n'auroient guere eu sujet pations l'emperchoient de s'en char- de se blesser comme ils firent, de voir ger luy mefine.[Mais pourquoi n'en parler un homme qui avoit vingt ans chargeoir-il pas Perrone? Pourroit-on | de religion , quelque jeune qu'il puft dire qu'un copifte auroit changé le eftre. Il auroit du avoit alors 34 ans. nom de Pfenamon en celui de Petrone V. fon titre \$ 2.] Et neanmoins legrec fig.a. qu'il connoilloit micux ? Et . 18 , un | melme dans l'endroit où il luy attricertain, semble peu convenir à Petrone | bue ces vingt ans, l'appelle un enfant, l'un des plus celebres disciples | Les anciens l'y appelleut un com- g.n.f. Saint , & fon premier successeur. On mengant & un novice, appaeir. [Enfin bien diron: nous que le second histo- Theodore n'a eu 34 ans d'age, & vingt \* Hift, Eccl. Tom, VII.

un moine nommé Silvain, agé de 20, rien a voulu corriger le premier en cer ans.] Et en effet , le premier historien article ? Tout cela est difficile . & il premier fens, en ajoutant que Saint Pacome, qui ne pouvoit pas se charger de Silvain à cause de ses autres occupations, ne voulut pas non plus que Petrone en fust tout à fair chargé, quoique l'historien ne l'ait point dit, parcequ'il estoit peutestre luy mesme Supericur de Tilmen. Le plus court feroit de dire que Pfenamon estoit le meline que Petrone, qui avoit un nom egyptien & un nom Romain, comme cela n'est pas rare, & que moir, qui ne convient point an grand Petrone, eft du traducteur ; ou bien que ce Petrone Psenamon est different de Perrone qui fucceda à S. Pacome.] Mais cet auteur parle de mesme du grand Theodore,

> NOTE XXIII. Pour la page

119.9 15.

Que S. Theodore peut avoir presché à l'age de vingt ans.

Stratige mi.

'S. Theodore n'estoit agé que de vingt sur.14.1629.

69. NOTES SUR SAINT PACOME.
ans de profession à Tabenne, qu'en Religieux s'augmenta beau

l'an 348, c'eft à dire à la mort de S.

Pacome: J'éc des l'an 3377, Thondore
alloir faire la vifire dans tous les monafteres, où il eft certain qu'il parloit
aux freres. I'll eft dir encore expresse
ment qu'il fit s'on premier discousavant que d'efter Superieur de Tabonne; éc il le fur à l'age de trente nas,

[c'est à dire en 341. C'estoit ronjours en 344 au plustard.]

"Le cut gree après avoir paulé de fon primire termon, di aufficiol qu'il fur fait Superi, ut de Tabenne à l'agudu trait Superi, ut de Tabenne à l'agude trente ans, l'Mais ou n'en pus conclure qu'il n'euit commencé que peu augaravant à prec'het. Car l'Ileroit bien difficile de pretendre que ni le gree, ni le laine, faivent toujours l'ordre du remps. Il est extrait au moints qu'ils faivent un ordre différent en plusfurat chofies entre le premitra difcourse de S. Theodors. S. (sen elevation Course de S. Theodors. S. (sen elevation course de S. Theodors. S. (sen elevation plus faire au l'action de l'action course de S. Theodors. S. (sen elevation plus faire au l'action de l'action plus de d'

Pour la pogé a10.5 15.

Sur. P. 101-6

## NOTE XXIV.

Que S. Pacome a établi neuf monasteres d'hommes, & un seul de silles.

à la superiorité.

\*\*Tal vie de S. Pacome marque neur monafleres qu'il avoir fondez ; [fins contre clui des vierges conduit par fa fœnt ;] Se le Saint dans l'extremité de fa vie, r'en conte auffi que neuf, [ne voulant fans doute parler que de ceux

des hommes/Cependant Aumon dir que les dix monalleres qui effoient fous Saint Th.odore, s'affemblerent à Pabau pour Pafque ('8 c'cfloit apparennent en 355, [losfqu'il n'y avoir qu'environ un an que Theodore effoit.

Abbé. Mais cela n'empetche pas qu'il n' qu'el dig i fond l' un / l'est rois mon

n'cust dé ja fondé l'un]'des trois monasteres dont on luy attribue l'établisfement;'& il est certain que peu aprés il en avoir établi un auprés de Pole-

8.46 d. maïde. Orfise sous qui le nombre des cette faute, & y en a ajouté une nou-

Religioux s'augmenta beaucoup, [peut austi en avoir fondé quelqu'un, quoique cela ne soit pas marqué,

Le monastere de filles fondé à Men, v. la note 17, n'est point compris dans les neuf dont les noms sont marquez dans la vie de Saint Pacome : & il est v fible en effer que quand}'S. Pacome 8-44-24 representoit aux Evesques, qu'au lieu qu'à peine voyoit-on avant luy huit ou dix soliraires vivre ensemble, il en avoit rassemblé un fort grand nombre dans neuf monasteres ; fil est visible , dis-je, que tous ces neut monalteres eftoient pout des hommes & non pour des filles, qui formoient déja des compagnies & des monasteres lorsque S. Antoine se retira en l'an 272. Les dix monasteres de Saint Theodore, qui s'affembloient à Pabau pour Palque, eftoient sans doute auffi des monafteres d'hommes.

menf, qui chi danv le exize gree de l'endroit chi Saint Pacome parle de fismonafters, s'ethi dont Paperbols s'eft patetevi pour traditie cette piece, a mis s'eptemi. Et Paperbols s'art flant à cette pard, l'aptemi. Et Paperbols s'art flant à cette pard, ne coute que fipr monafters d'hommes fondez par 3únt Pacome; ce qui l'oblige de confondre celui de Tifmen ou Men au diocet de Pane, avec chini qui ethist amrés de la mefine ville, de qu'on appelloit i monaftere de Pane;

Je ne scay pourquoi ]'au lieu d'erria, a

quiction ameré de la métine ville, de qui on appelloir l' monaître de Paner, quoique la vie de S. Parome en faite e.g. f. clairement dons different monaîtres, l'ex d'oubler et la de Tale, ou de la prendre paur le mefine que celui de Tale, ou de la prendre paur le mefine que celui de Tale, ou de la la la compartir de la compartir del compartir de la compartir del compartir de la compartir de la compartir del compartir de la compartir de la compartir del compartir d

'Mt Bulteau a fuivi Papebrok dans rult.ese.p.t.

100000

NOTES SUR SAINT PACOME.

le. Car au lieu qu'il diminue le nombre | mourut ; & il fut tué des le mois de des monasteres d'hommes, il dit que S. | janvier ou fevrier 149. V.S. Athanase Pacome en a fondé quelques uns pour note 61. Des devant fa mort, & auffitoft des filles, scomme s'il y en avoit eu après Pasque de l'an 348, Constance plusieurs, quoiqu'il ne montre point avoit défendu de persecuter les Catho-dutout qu'il y en air eu d'autre que ce-liques d'Alexandrie, & avoit mesme lui de sa sœur, & qu'il y air mesme déja écrit pour faire revenir S. Athanaquelque preuve que jamais le Saint fe. Ibid. \$ 56. Ainsi l'état de l'Eglise n'en a établi davantage. Nous avons d'Alexandrie en 349, donnoit plutost marqué cette preuve dans la note 17, fujet aux Orthodoxes de se consoler où l'on voit aussi qu'il ne faut point que de s'affliger : & par consequent il apparemment donner le nom de Men paroift plus naturel de mettre la more

Pour le page

### NOTE XXV.

au monastere de Tismen.]

Qu'il est mort le neuvieme may 348. 'La vie de S. Pacome aprés avoir

Boll 14.may, 8.44.b.c.

e.d.

es.

raporté que ce Saint avoit reccu des nouvelles d'Alexandrie, & de l'étatoù y estoit l'Eglise ajoute qu'il rémoigna une extreme douleur de la voir tyrannizée par Gregoire, & privée depuis fi longtemps du grand Athanafe fon Everque; mais quil esperoit que Dieu vengeroit bientost sa verité, Cela arriva de la forre, dit l'historien, Arhanase ayant bientoft efté rétabli glorieufeque S. Pacome en avoit faite. ment dans fon Eglife. L'auteur met ensuite immediatement, qu'aprés Pasque la maladie se mit parmi les moines de Tabenne, dont beaucoup moururent, & Saint Pacome entre autres le 14 du mois Pacon, [c'est à dire le 9 de may. 18c le 40e jour de fa maladie. Il mourut donc vers letemps que S. Athanase fut rétabli; & il le fut en l'an

fa mort en la meime année 349. Nous le suivrions volontiers pour prolonger d'autant plus la vie du Saint, Mais l'auteur de sa vie ne dit point dutout qu'il ne soit mort qu'après le réta bliffement de S. Athanafe, ni mefme dans le remps qu'il fut rétabli. Au de croire que Gregoire vivoit encore de Denys le Petit, porte auffibien que peu avant Paique l'année que le Saint le grec , Jqu'il mourut le 14 du mois

de Saint Pacome des l'an 448. Ce qui appuie beaucoup ce sentiment, ]' e'est qu'il y avoit pres de cinq ans que Saint Pacome effoit mort lorique S. Theodore fut fait Abbé : '& il l'estoit déja 8-64lorfq: 'Ammon vint à Pabau,' un peu 8404plus d'un an aprés l'elevation de Gallus Cefar,[c'est à dire vers le milieu de 352. 7 Quelques uns contoient mesime b. deja fix ans depuis la mort de Saint Pacome lorfqu' Ammon vint à Pabau; Ce qui obligeroit de mettre sa mort des l'an 347, si cela ne nous eloignoit trop du rétablissement de S. Athanase, qui fuivit bientoft , mxioc, la prometfe

L'epoque de l'année 448, s'accorde mesme plus aisément que celle de 349 ou de 347, avec les quarante jours de la maladie du Saint, Car il femble n'estre tombé malade qu'aprés Pasque, quien 147 eftoit le 12 d'avril, & le 23 en 349 felon Bucherius, Il eft vrav qu'en 148 mesme il tomboit au 3 d'avtil, d'où il n'y a que 37 jours jusqu'au 9 de may.] 'Mais la vie de Saint Pacome dit leu- g.u.s. lement qu'il y avoit environ 40 jours qu'il estoit malade. [On trouveroit les

quarante jours entiers felon la version de Surius, ]'qui ne mer la mort de S. Sur.14 m y. Paeome que le 14 de may, a auquel P.119-5 88. Bede & les autres martyrologes latins 189.5 7. en marquent la feste; & divers Grees contraire elle nous donne tout sujet la font le quinzieme. Mais la version vie.P.L.e.u.

S CCC ii

NOTES SUR SAINT PACOMÉ.

egyptien appellé Pacon, & que celaj aufquelles les plus grands amateurs revient au 9 de may selon les Romains, [parcequ'en effet le mois Pacon commence le 26 d'avril, Il faut donc dire qu'il est mort effectivement le 9, & que ceux qui l'ont mis le 14, ont cru que le mois Pacon répondoit justement à celui de may, ce qui n'est pas. On peut d'autant moins s'arrefter au jour où

les Grees en font la feste,]'qu'on la trouve marquée dans les livres de leur office le 6, le 7, le 14, & le 15 de may.

[On pourroit se porter assez naturellement à croire que dans l'histoire du Saint, au lieu de Gregoire il faut lire George; ce qui donneroit lieu d'allonger fa vie de quatotze ans , & de ne mettre sa mort qu'en 362. Mais toute la fuite de l'histoire y est contraire. Et pour n'en donner qu'une seule preuve, l'il est certain qu'il mourut avant S. Antoine, donr personne ne met la

mort plustard qu'en 356.] Dour la page NOTE XXVI. 147-5 16.

E-41.C.

p.;,2.b.

P.107.f.

p. 112.117.

Sur la fauffe biftoire qu'on fait d'un Postame.

Vir.Pat.p.p. Rosweide a douté si un nommé Postume ou Pastume, dont il raporte l'histoire pleine de narrations improbables,] n'estoit point le mesme que Yell. 17. jan.p. S. Pacome. Mais c'est une chose que 102.9 21. Bollandus mefine fou confrere ne peut 14.1747.0 147.£

approuver. Papebrok a depuis donné la mefine histoire aprés celle de Saint · Pacome, & encore plus ample que celle de Rofweide, comme il l'a trouvée dans des manuscrits, où elle est intitulec , Vita Santti Pachomii hominis Dei a Santto Hieronymo edita. Mais il ne le fait que pour la faire condanner par la difference qu'il y a entre les veritables histoires & les pieces fausses,'no doutant guere que celle-ci ne foit une fable forgée par quelque Latin sur la

veritable histoire de Saint Pacome :'11

prouve cette censure par des raisons | seroit mesme difficile de justifier.]

des contes auroient bien de la peine à répondre, & il ne se niet pas en peine p. 100.b. fi ces vicilles fables ont plu depuis longtemps à des Grecs, qui les ont miles dans leur. Ménées & dans les autres livres de leut office.

> Pour la page NOTE XXVII. 130.5 1.9

Pourquoi l'on fait Petrone Superieur de Tifmen.

Les versions de Denys le Perit & de vie.P.L.e. Surius, portent que Petrone eftoit dans 17:2|Surius m17.p.211.5 le monastere de Chenobosque quind 18. S. Pacome mourut. Mais on lit dans nothing, may, le texte gree, qu'il effoit dans fon mo- g-14-6. naftere de Men ou Tifmen, au diocefe de Panc, [ce que nous avons cru devoir fuivre. Ce terme dans fon monastere, nous a paru aussi un justesujet de croire qu'il en cftoit Superieur : & il est difficile qu'une personne de son merite y cust une autre qualité. A insi cela combat encore la 1. con de Denys le Petit & de Surius, puisou'il y a tout fuict de croire ou Othic effoir alors Superieur

de Chenobofque. V. S. Theodore & 5.] NOTE XXVIII. Pour la page 134.5 10.

S'il faut distinguer deux Tithois. 'L'aureur de la vie de Saint Pacome Boll.14.may, femble vouloir dire que Tithoés l'in- 8-15.b. firmier mourut le second jour au'il vouloit paffir faus manger. Er fi c'est

le fens, comme nous ne voyons pas

moyen de douter que celane foir arri-

vé du temps de S. Pacome, il faudra distinguer ce Tithoes de celui dont parlent les articles 50 & 79, ce dernier avant furvéeu à Saint Pacome, & apparemment de beaucoup d'années,] Bollandus les distingue: mais il n'y a p.316. neanmoins aucune necessiré de le faires estant aise d'expliquer ce qui est dit de fa mort, fans l'obliger à avouer qu'il s'est laisse mourir de faim ; ce qu'il

#### NOTE SUR SAINT ACEPSIME

Pout la Page Quelques printes d'ffrences entre fes fois nommé avant Joseph, l'on n'en altrs & Sozomine.

follas.apr.g. / P.j.\$ 6.8.

na Joseph Preftre, & Aichale Diacre. dernier, & mesme il luy donne positi-son lucente. 'Sozomene donne à Aichale la qualité vement la qualité de Diacre. Cemeno-Mcn. t. boy. p.

de Joseph. Il semble dire que Saint | ner le nom de Joseph au compagnon 'Airhale est toujours marqué après | Josephi de sorte que le nom de Jacque 10-17-40. tonjours; & quand il y seroit quelque- mene par erreur,

pourroit rien conclure, puisqu'on U lieu que les actes de Saint voit Joseph mis avant Saint Acepsime A Aceplime portent que lorsque [qui cstoit Evelque.]'Le menologe Uch.14.70 ce Saint eftoit dans la prison, on y ame- d'Ughellus nomme aussi S. Aithale le 1920, de de Prestre , & met un Jacque au lieu loge s'accorde avec les Ménées à don-Accelime les trouva dans la prison : de S. Airhale, Nicephore mesme qui netalesses mais il ne le dir que d'une maniere suit mot à mot Sozomene, dit nemqu'on peut accorder avec les actes, moins qu'un des Prestres s'appelloit Joseph dans les Ménées, ou presque pourroit bien s'estre glisse dans Sozo-

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SUR SAINT SPIRIDION.

Pour la page 241.

NOTE I. Sur les actes,

A vie de S. Spiridion que nous ficurs choses qui sont certainement faufles, comme]'ce qui y est dit de Metrophane Evelque de Constantinople au remps du Concile de Nicée, 'du renversement de toutes les idoles 6 10. d'Alexandrie par la priere du Patriarche, (qui ne peur estre que S. Arhanase,) 6 21-'& que Constance a le premier fait une

loy pour exemter les Ecclesiastiques des fublides; ce que Constantin son Sor.L.1.4.9.p. 411.4 pere avoit déja fait. [Il y a encore un affez grand nombre d'autres fairs qui ont peu d'apparence de veriré; & l'on peur metere en ce rang ce qui y est dit fort au long de la guerifon de Conftance.]

Bollandus dit qu'il y a deux vies gre-PAG-L ques de ce Saint, dont il ne paroift pas core une troisieme, qui pourta, dit-il, assute que les Grees disent la mesme

estre preferable à ces deux làic'est celle que Leo Allatius dit avoir efté écrite All de une par Theodore Everque de Paphos: 111s 59. ne parlent ni l'un ni l'autre de celle que Suidas 7.2p. 947. f. dir avoir esté écrite par Saint Triphylle.] Les Grees Men.n.dee, discret bien des choses de S. Spiridion Dib.c.6.p. dans leurs menologes : [mais ce n'est ne-

NOTE II.

qu'un abregé des actes.

Pour la page

Que felon Rufin il a conftffe 7.C.

Rufin aprés avoir dit que Saint Ruf.1.10,c.4. Paphnuce estoit du nombre des Con- P-160-14 fesseurs &c. & en avoir raporté quelques autres chofes, ajoure auffirolt, ex es. evrum numtro Spiridion C. Ccladon ne tout sujet de croire qu'il l'a voulu mettre du nombre des Confesseurs: & les Latins l'ont entendu de certe forte. comme on le voit pas les martyrologes d'Usuard&d'Adon,& parle Romain forr content , puisqu'il en cherche en- | 'aussi bien que par Baronius Ce dernier Bat, 1474 g.

SIII iii

NOTES SUR SAINT SPIRIDION. 694

trouve neanmoins ni dans Canifius , quid adhuc eminentius, fil est affez clair que Baronius suit d'ordinaire, ni dans Ughellus, ni dans les Ménées.]/Neanmoins Nicephore dit expressément, que luy & Saint Jacque de Nisibe portoient fur leurs corps les marques de ce qu'ils avoient souffert pour avoir confesse J. C, quoiqu'il y ait encore plus sujet d'en douter pour S. Jacque que pour S. Spiridion. Ce qui donne lieu d'en douter pour le dernier, c'est que ni Socrate, ni Sozomene, ni la vie

confession. L'endroit de Rufin qui peut signifier qu'il estoir du nombre des Confelleurs, peut ausli marquer seulement qu'il estoir de celui des Evesques qui se rrouverent au Concile de Nicée. Mais il faut pour cela faire violence à son texte; l'& puisqu'aprés avoir dit ev diredavantage.]

mesine du Saint, ne disent rien de sa

Ruf.Lio.c.s. P-160-1-

Nehr.1.8.c.

14.9.560. C.

choic dans leur menologe. [Je ne le] corum numero, il ajoute auffitoft, & fe qu'il a voulu le relever audessus de tous les autres dont il venoit de parlera entre lesquels les Confesseurs estant & les plus confiderables, & ceux dont il avoit parlé immediatement auparavant, la suite naturelle nous oblige

ce semble à leur raporter ex corum nu-NOTE III.

Pour la page

Si les Grecs font de Saint Triphylle.

Baronius dit que les Grecs font de Baran-jamafa S. Triphylle de Ledres le 13 de juin. [Je ne le trouve point dutout dans le menologe de Canifius. Les Ménées p. 92, & Maxime de Cythere p. 296,1, marquent le 12 un Saint Tryphele ou Tryphole Everque, mais fans en rien

## NOTES SUR SAINT MAXIMIN-

Four la page

NOT.E I.

247. Sur les vies que nous en avons. Sur.sp.may,

O u p auteur de la vie de Saint P.113.5 14 Maximin de Treves , que nous avons dans Surius, avoue luy mefine qu'il l'a écrire sur des memoires rels quels, où il y avoit des choses affez fabuleuses qu'il a retranchées, depeur qu'elles n'ostassent la croyance au Lup.g. 48:. reste. Et neanmoins il en a encore laissé plusieurs que l'on ne croira pas aifément, comme le remarque M' Ba-

luze, particulic rement dans l'h storre Sur.19.may, P.414.6 7. . 51-4. passeu l'histoire de ce siecle, comme , siccleen ce qu'il rire de la chronique de S. Jerome, que Saint Maximin avoit effé perfecuté pour la foy, 'Il le fait auffi contemporain de Saint Martin, qu'il

Evesque ; [quoique S. Maximin soit mort pluficurs années avant l'epifcopat de S. Martin, & mesine avant (a conversion, si elle est arrivée lorsque

Julien effoit Cefar, comme on le croit communément. Bollandus cite quelques autres vies Boll.c.mars, manufcrites de S. Maximin, [mais il P-416-51ne paroift pas qu'elles valent nieux : l & c'eft ce qu'il reconnoift luy mefme 19.may, p. 10.

de celle dont il croit que Loup s'est 340 fervi , & qu'il juge avoir esté écrite fous Pepin fur la fin du VIII. ficele, Il nous l'a donnée dans son mois de may de la translation de son corps. a Il fait comme estant au moins l'original de encore diverses fautes pour n'avoir l'autre, & plus ancienne d'environ un

> NOTE Pour la page Sur le remps & la durée de son epistopat.

'La premiere vie de S. Maximin , Boll . 9. may,

femble metine dire avoir alors efte porte qu'il fut fait Evelque aprés la pandique

mort de S. Agreccen la 14e année de mort le 13 de janvier 3 car il faudroit on marque la feste de S. Agrece est le jour de sa mort, comme le dit Loup

dans la vie de S. Maximin, il la faudra mettre en l'an 330, & l'election de Saint Maximin avant le 15 juillet de la mesine année, Mais Bollandus qui reconnoist que son manuscrit porte anno XXIIII. Confiantini, pretend que c'eft une faute, & qu'il faur lire XXVII, & l'a mis ainfi dans fon texte,[Ilne rend aucune raifon de ce changement; & neanmoins il paroift que ce qui l'a obligé de le faire, c'est

que l'la vie de S. Maximin potte aufli qu'il fut Evefque 17 ans & 30 jours , qui commençant au mois de juillet 130 finiront au mois d'aoust 147, c'est à dire dans le temps mefine que Saint Maximin eftoit au Concile de Sardique, où personne ne dit qu'il foit mort; & aprés ce Concile les Eußbiens l'ex-

communicrent comme vivant.

On peut dire que le temps du Concile n'est pa: si determiné, qu'on ne le puisse faire finir au mois de juillet, en forte que S. Maximin en s'en retournant, aura pu aller visiter sa famille en l'edition de Paris, a mis Trevirensi. Portou, & v mourir au mois d'aouft. Mus comme cela eft bien f. rré, & que manuferits, foit qu'il ait jucé qu'il v dans ces fottes de chofes où nous ne faurions rien trouver d'affuré, & qui Paulin de Treves estoit celebre en ce font peu importantes, nous aimons mieux fuivre les conjectures des autres que nous peiner à en établir de nouvelles, nous mettons avec Bollandus, l'entrée de S. Maximin en 332,]'& fa mort en 349. Il veut qu'il soir mort le 12 de feptembre, à cause que des martyrologes de Treves & d'autres nouveaux ont ce jour là Depositio fantii Maximini Episcopi Trevirensis. [Ainsi il aura efté elu le treizieme aoust 332, au commencement de la 17º année de Constantin, Maisen ce cas il sera diffi | ainsi écrit dans rous les manuscrits &

NOTES SUR SAINT MAXIMIN.

Constantin, [qui commence le 25 de qu'aprés sa mort le siège eust vaque juillet 329. Si le 13 de janvier auquel | sept mois. Ce que l'on peut dire estre certain, c'est que S. Maximin estoit Everque lorsque Saint Athanase vint à Treves au commencement de 336, v. S. Athanafe note 32, & que Saint Paulin tenoit déja son siege en 349, comme on le verradans la note 3.]

#### NOTE III.

Post la race

Pourquoi on fait commencer l'epifcopat de S. Paulin des l'an 349: Qu'il n'y a poim en de Valemin Everque de Treves emre luy & S. Maximin.

[La preuve que nous avon: pour dire que S. Paulin eftoit Evefque de Treves des 349, c'est qu'onne peut pas mettre plustard la retractation d'Utsace & de Valens, comme on le peut voir dans l'h ftoire de S. Athanafe note 63: 1/80 Athanage l'acte de cette retractation fut envoyé 775.4.

à S. Athanase Sp Handin entre Tillian, comme on lit dans l'edition de Paris en 1627, & fans doute aussi dans d'autres, pui sque Baronius l'ap- rar-110.5 : e. pelle Tiburis Episcopum, [de Tivoli.] Le traducteur de S. Arbinafe dans Athip 776 de foit qu'il ait trouvé Test i m dans les devoit eftre, estant certain que Saint temps là. Et en effet , dans un autre fol.p. 8:6.b. endroit de S. Arbanafe, on lit que le

melmeacte luy futenvoyé sed 11200 ones no Terfier, où l'on voit la correction du premier endroit . & une faute qu'il faut corriger par le premier. 'Les Benedictins qui avoient fair P.t. P. 176.34 imprimer Lessies dans leur nouvelle

edition, l'ont corrigé à la plume, pour y laisfer Take we ; fans doute par la raifon qu'ils en apportent en un autre endroit, où]'ils difeir qu'il fe trouve paoch eile de foutenir que Saint Agrece foit dans toutes les editions de S. Athanafe,

P-11-2,

P-:0.f.

NOTES SUR SAINT MAXIMIN.

P-176.4

P.100.f.

'Ils ont neanmoins laisse dans leur tra- I duction Episcopum Trevirorum, quoique dans leur vie de S. Athanafe p. 47. 2. e, ils difent qu'il est visible qu'on doit ttaduire Episcopum Tiburen em. Dans une note fur l'apologie de Saint Athanase à Constance, ils pretendent qu'il est beaucoup plus vraisemblable qu'un Evefque de Tivoliait fait tenit à Saint Achanaie des lettres adreilées au Pape, que non pas qu'elles aient esté envoyées pat un Evelque de Treves, Mais cette vraisemblance n'est pas extremement forte; Et puisou il y a certainement faute dans l'un de ces deux endroits, (cat les Benedictins merrent eux melmes Tessipur dans le detnier,) il semble que l'on peut aussibien le supposer dans le premier que dans le dernier. Il est mesme bien plus vraisemblable que S. Athanase auroit mis en grec au fingulier le nom de Tivoli, comme les Latins; & qu'il ne s'est setvi d'un pluriel que pour se conformer à l'usage des Latins, qui appelloient d'un nom pluriel la ville dont il vonloit parler.

Baronius n'avoit garde de croite que Bar. 40.5 : 8. ce Paulin fust celui de Treves, ] puis-

> voyé par Magnence en Orient l'an 350, eft S. Maximin de Treves predecesseur de S. Paulin. Mais il ne patoift pas en avoir eu d'autre fondement que la conformité des noms : & quand on pourroit douter que Saint Paulin ait esté Evesque de Treves des l'an 349, il est indubitable au moins qu'il l'estoit avanı 3 56,] 'auquel Sainı Arhanafe prie Constance de s'informer de Maxime ambaffadeut, s'il luy avoit apporté quelque lettre de Magnence. Ce Maxime est nomme apres S. Servais; &c Arhanafe n'auroit pas manqué fans doute à mettre S. Maximin de Treves le premier.

qu'il croit que l'Evefque Maxime en-

Bar.id.jul.e.

Ath. 29.1.9.

67y.4.

Baronius fait succeder à S. Maximin | avant l'an 407.]

un Valentin que quelques martyrologes mettent le 16 de juillet . & qu'ils qualifient Evelque de Treves & Martyr. [Mais puisque le peu de temps qu'il y a entre l'an 447, auguel Saint Maximin estoit au Concile de Sardique, & l'an 349 auquel S. Paulin eftoit déja Evefque de Treves, ne permet guere que l'on mette aucun Evefque entre cux deux ; & que le regne de Constant fournitioit peu d'occasions du martyre à un Everque de Treves ; nous aimons micux avouer que nous ne connoissons point ce S, Valentin dont les anciens n'ont pas patlé; ] & Vand.p.40% dont Brower melme ne dit rien dans fas Annales de l'Eglife de Treves. 11 Brov. 1. 4.5 67. fait succeder immediatement S. Paulin 71-P-141-14à S. Maximin. La vie de S. Maximin telle qu'elle soit, suffit pour montrer que c'a esté aussi la croyance de l'Eglise de Treves. Saint Athanase met le Athanasion. fuccesseur de Saint Maximin entre les 1-9-151.d. hommes apostoliques; [& cela convient parfaitement à S. Paulin. ]'Mrs Gal.chr.t.ap. de Sainte-Marthe mettent ce Valentin 716entre un autre Maximin & S. Agrece qui affifta en 314 au Concile d'Arles; mais ils reconnoillent avec taifon que

rout ce que l'on dit de ces premiers Eveloues de Treves , est extremement

obscur & incertain. 'Mr du Sauffay veut que S. Valentin sauff. of Jul. ait fouffert durant les ravages des Van- P+17. dales, en melme remps, dit-il, que S.

Nicaife de Reims ; c'est à dire sous vand.p. 1981 Honoré,[enl'an 407 au plustost. Mais il ne donne aucun garant de ce fair, & ne dit point comment cela se per e accorder avec ee qu'il suppose, aussibien que Baronius, que Valentin fur fuccesseur de Saint Maximin, Car outre qu'un episcopat de soixante ans n'est pavaise à croire, il est certain que S. Paulin, Bricton, & Felix, ont efté

Evefques de Trevesaprés S. Maximin

NOTES

## SUR SAINT

Pour la page

CONSTANTINOPLE NOTE

Qu'il fut depofé, & Eusebe intrus en fa place à la fin de 338, ou au commencement de 339.

Soct.1.1.c.5.7. p.8; bila.bi Soz.l.j.c 2-5-p.259.c.d. Athap. 1.p. 217.4.

COCRATE & Sozomene mettent Ila deposition de S. Paul aprés la mort du jeune Constantin, [c'est à dire en 340. Mais il est certain qu'Eusche avoit usurpé le fiege de Constantinople des devant le Concile d'Alexandrie fque personne ne met plustard ou en 339. Ainfi nous ne voyons point de temps où nous pu sions mettre la deposition de S. Paul qu'à la fin de 338, ou au commencement de 339: & nous ne croyons pas me fine pouvoir la differer jufqu'au mois d'aoust 339, fquoi-Cod. Th. chr. qu'on raporte à ce temp. La une loy datée de Conflantinople,

P.40. Pour la pret

NOTE II.

Sur les différentes expulsions de Saint Sozomene dit que Constance extre-

Ser.L.j.c.7.p.

mement irrié du maffacre du General Hermogene, fur neanmo'ns flechi par I les larmes du pauple de Constantinople &c: mais qu'il tourna tonte sa colere contre Sa n: Paul, & qu'il le fit chaffer de la ville [en l'an 342.] Sociate ne dit point non plu. qu'il luy ait fait de plus mauvais traitement. Ce n'estoit pas là neaumoins une grande marque de la colere d'un prince accousume à B.P., \$6.2.c.d. chaffer les Evefques Catholiques. L'Et c'est ce qui a porte Mª Valois à mettre

Soer.l.s.e.g.

en ce reun s-ci ce que dit S. Athanafe, 'que Saint Paul fut envoyé chargé de chaines à Singere (ou Singare) en Memoins comme nous le verrons eucore Mance, qui par confequent ne l'aura

\* Hift, Eccl. Tom. VII.

rétabli l'année fuivante, j'aimerois autant croire qu'il s'essoit retiré sur le bruit de la venue de Constance.]

'S, Paul forti ou chaffe de Conftan- sorti. e. re tinople, s'en alla en Italie, difent So- 8.p. 107. crate & Sozomene; & ayant imploré le fecours du Pape Jule , il en receut des lettres pour son rétablissement, sur

l'autorité desquelles il rentra dans son Eglife Mais comme il femble neceffaire de reconnosftre que tout ce que difent ces historiens en extendroit , fe raporte au Concile de Rome tenu un an avant ceci , rous ne croyons point qu'on doive avoir aucun égard au ra-

port de ces auteurs peu exacts & p.u. fidel s. S'il fa et donc deviner la caufe de ce troificme rétabliffement de Saint Paul. qu'on attribue au Pape, mais avec des

circonstances trop suip ctes, il semble qu'on ne le pui fle mieux taporter qu'à S. Maximin de Treves. | Caril eft con- Hilfra. P. 16.

flant par l'aveu des Ariens, que ce fut 474 luy qui communiqua le premier avec S. Paul, & qui fut caufe qu'il fut rappelle à Confrant nople, C'est pour quoi

ils luy imputent les homicides qui luivirent ce rétablissement; [ & il peut l'avoir mena é par l'autor té de l'Empercur Contlant, Cette opinion temble encore citre favor: see par ce que] Socrate & Sozomene difent que Con. Set la e 18. ftant s'intereffa non mément pour S. p. 10-10-10-10-10. Paul auffibien que pour S. Athanat.,

quoiqu'ils mélent cela des e reonttances que nous ne voyous pas moyen. de fourenir.

D'ailleurs neanmoins si pous disons que S.Paul a cité rétabli à la priete de Contrantal fau, dire que c'a cité avec fopotamie, & enfuite à Ensele, [Nean- le confentement & l'autoiné de Con-

698 NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. point chaffe auffitoft, & pour ne pas offenser ion frere, & pour ne se pas condanner luy mesme de legereté; C'est la conduite qu'il a tenue à l'égard de S. Athanafe, mefine aprés la mort de Constant, quoiqu'apparemment il euft encore plus d'avertion pour luy que pour S.Paul, Er cependant on voit qu'il n'a jamais fouffert ce dernier. On peut objecter qu'au moins en l'an 338, il avoit esté rétabli par l'autorité de Contance % de fes freres. Mais e effoit un rétablissement general de tous les Everques bannis, qui lioit moins Constance à l'égard de chaeun d'eux en particulier. Et Conftance ne chaffa mesme alors S. Athanase & S. Paul,

que sur l'autorité d'un nouveau Con-

Je ne fçay s'il ne vaudroir donc point mieux dire que Constant n'eut point de part à aucun rétablissement de S. Paul, quoiqu'il ait pu écrite pont HI.fr.s.p.s. luy ; | que Saint Maximin en eut quelqu'une, en communiquant le premier avec luy fnon après sa premiere expulfion fous Constantin, puisqu'il fut alors banni dans le Pont, mais pentestre après la seconde en 339. Car S. Paul deposé par un Concile en 139, no peut guere manquer d'avoir eu recours au Concile de Rome en 141, comme le disent Socrate & Sozomene, & neanmoins c'est Sainr Maximin qui l'a receu le premier. l'Auffi les Ariens ne difent pas que Jule, Ofius, Protogene, & Gaudence, aient esté auteuts de Marcel & d'Athanase, mais qu'ils ont communique à ses crimes, en le recevant dans feur communion, à l'exemaisement rétabli en 342, ayant un lugement contre luy, s'il n'eust eu pour

P+14.

luy le jugement des Occidentaux. cherchet la cause de son troisseme ré- | point qu'il y en ait eu d'autre jusqu'en tabliffement avant fon expulsion par 343. Car pour la loy du 11 may 342,

Philippe, furtout s'il s'estoir retiré de luy meline avant l'arrivée de Constance. / Car Constance n'avant laisse à soer.la.e.re Macedone que la feule eglife dont il p.50.41/07.1. s'estoir rendu maistre : les autres demeuroient ee semble sous la conduire des Prestres de la communion de Saint Paul. Ainfi ce Saint n'a eu befoin d'aucune autorité pour se rétablir dans la possettion de sa dignité, dont il n'avoit point proprement elle d'possedé. l'fur- sont pene. tout ayant pour luy l'affection du peu- sone. ple. Voilà ec qui nous paroift de plus probable fur une histoire fort embroutliée.]

#### NOTE III

Pour la page 256.

Sur le temps de la troisieme expulsion.

'Il faut dire, felon Socrate & Sozome- socrat, p. 187. ne, que S. Paul fut chasse de Constan- 1-6. tinople par Philippe, & Macedone mis en possession des eglises peu aprés la morr d'Hermogene, c'est à dite des l'an 342. Baronius croit neanmoins Bar. 162.5 471 que ce ne fut qu'en l'an 351, aprés le 311.5 16.18. Concile de Sardique, & fon fentiment sost, n.p. 47. est embrasse par Mr Valois, Selon le raisonnement de Baronius, il faudroit le mertre en 350. Mais ce n'est pas ce fur laquelle il fonde fon fentiment, c'est que cette expulsion de S. Paul par

qui fait la difficulté.] L'unique raison Bar. 10: 5 16. Philippe, a esté la derniere de toutes : Socrate & Sozomene qui la mettent sott.l.t. 6.16. vers l'an 343, [ne le disent neanmoins passes a. point dutout.

Ce qui pourroit le favoriser davanfa communion, comme de celle de tage, c'est ce qu'allegue Mª Valois, que ce mesme Philippe qui mattyriza S. Paul, citant Prefet du Pretoire, avoit cette chatge, f.lon Socrate & Sozople de S. Maximin. Il ne se seroit pas mene, lorsqu'il le chassa de Constantinople. Mais je ne içay pas pourquoi on affire qu'il n'estoit point Prefet en 142. On luy donne certe qualité dans Cod. Th.chr. Il n'est peutestre point necessaire de | une loy du 9 de juin 340, & on ne voit P-44

adreffee à Leonce, elle ne luy donne ce qui estant certainement faux on ne point de qualité. [ Ainfi je ne voy rien ] qui empesche de dire que Philippe a efté Prefet en 340, 341, & 342, Leonce en 343 & 344, & Philippe une seconde fois depuis 345 jufqu'en 351.

Quand mesme on voudroit dire qu'il y a faute dans la loy du 9 juin 340, & que Philippe n'a efté qu'une fois Prefet d'Orient, je ne voy rien qui nous empefehaft absolument de differer la derniere expultion de S. Paul ju qu'en 345011 346. Car cela n'empelcheroit p s qu'on n'eust pu dire, quoiqu'avec moins d'exactitude, que les Ariens ont eu les col·les durant 40 ans. Constance pourroit bien avoir fouffert durant deux ou trois ans que S. Paul gouvernast son Eglise ou par luy mesme, ou par ses Prestres,

Aprés tout, quand il seroit certain que Philippe n'eftoit point Prefet en 342 ni en 346, cette faute d'historiens peu exacts, n'empefeheroit pas que le reste de leur recit ne pust estre veritable, & que nous ne pussions les suivre dans les points où l'on ne voit pas qu'ils se trompent, & où ils sont mesme autorificz par d'autres. Car ils le font dans lepoint dont nous parlons, l 'par la lettre des Orientaux du faux Concile de Sardique, qui parle des

Paul au milicu de l'eglisé, & dont les autels mefines fureur enfanglantez. 'C'eft ce que l'histoire marque estre arrivé loríque Philippe inthroniza Macedone, immediatement apres avoir chaffe S. Paul; & ce que perfonne ne dit eftre arrivé ni dans la mort d'Hermogene en 342, ni dans aucune occafion precedente.

meurres commis à l'occasion de Saint

Socrate & Sozomene font encore appuyez par la chronique de Saint Jerome, Car ce Pere met l'année d'aprés la mort d'Hermogene, l'intrution de Macedone en la place de S. Paul. Il y ajoute mefine la mort de S. Paul : | manderent le Concile de Sardique ,

NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. 699 peut mienz excufer S. Jerome, on en difant qu'il a confondu l'expulsion de Sunt Paul par Philippe avec fa mort, dont le meime Philippe a efté l'aureur.

'Que fi nous voulons reculer l'in- paritatel. thronization de Macedone jusques en ser, comme fair Baronius, [il faudra dire que les eglises de Constantinople font demeurées entre les mains des Catholiques depuis 342 jusqu'en 351, ce qui ne s'accorde pas bien avec ce que remarque Socrate & la chronique de Marcellin ,] que lor sque Theodose les sond sen leur rendit fur la fin de l'an 380, il y che pate al Mar.

avoir environ 40 ans que les Ariens les possedoient. Une interruption de neuf ans est quelque chose sur ce conte, au lieu qu'en mettant l'imbronizarion de Macedoncen 342, elle n'a duré en cette occasion qu'un an ou deux au plus avant la derniere expulsion de S. Paul en 250.7

NOTE IV.

Sur la fuite de son histoire. [Il n'est pas aise de dire ce que devint S. Paul dequisqu'ileur efté chaffé par Philippe en 342.] Si nous en croyons seer.f.s.e.s. Sociate, il fut mené à Thessalonique, p.op.b.

& aprés y avoir esté quelque temps, Il passa en Italie, & alla trouver Conf- e.17.p.55.b.e. tant , qui ayant écrir à son frere de entrepased. luy envoyer trois Evefques, pour luy rendre raison de la deposition de Saint Paul & de S. Athanaie, on luy envoya Narciffe, Thedodore, Maris, & Marc, qui apportetent le troisseme formulaiie. Sans s'arrester à savoir si cette demande de Constant est bien probable, nous avons montré que Narcisse & les autres furent envoyez des l'an 342.

V. les Ariens \$ 36 note 34.] 'Au bout de que que remps, continue e 10.0101.b. Socrate, S. Paul & S. Athanase voyant . que Constant avoit écrit de nouveau inutilement pour les rétablir, luy de-

Tttt ii

700 NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE.

'auquel ils affitterent en 147, malgré | ceux qui en efto ent alors depouillez ; p.101.5. l'opposition des Ariens :'ils furent recomme S. Athanate & Marc. I. d. C.11.11.P.106. tablis dans lour dignité, sons, & endi orabi na

fuite remis actuellement en possession | c. la se pourroit accorder avec ce que de leurs eglises sur la lettre de Conf-4.26.9.117.8. tant à son frere, jusqu'à ce que Constant chant morr , S. Paul fut banni à Cucufe. Voilà la fuite que Socrate donneaux dernieres années de S. Paul, Mais il est fort difficile de croire que ce Saint ait efté au Concele de Sardique, puisque tous les monumens de

Hillfrap is, ce temps la n'en parlent point. l'L's Eufebiens se plaignent de ce que Saine A hanafe & Murcel y avoient feance: [ & ils ne le disent point de S. Paul. ]

Theodoret dit melme formellement Thdrr.f.s.c. 4.7-187.a.b. que le pauple de Constantinople ne voulut point I'y laisser alkr. [1's suppoloient done qu'il estoit en possession de son Eglise. On ne voit pas austi juelle raison le faux Concile de Sar-

Bil.fr.a.p.at. dique a euc]'de condanner tous c.ux qui communiquoient avec S. Paul par le moyen d'Afel pis if & pourquoi il n'a pas dit simplement, rous ceux qui communiquoient avec Paul, fi S. Paul estoit au Concile de Sardique aussibien

qu'Asclepas.

9.14.11.

D'autre part il n'v a pas plus d'apparence à dire avec Theodoret, que S. Paul jouissoir alors paisiblement de l'episcopae de Constantinople, si l'on confidere la maniere dont en parlent les meimes Atiens du faux Concile de Sardique, Car non sculement l'ils veu-Icnt qu'on le reconnoisse pour un excommunié avec lequel il n'estor pas permis d'avoir aucun commerce, [ce] qu'ils n'eussent pas ce semble osé faire,

s'il cust alors gouverné son Egliseau vu & au feeu de Constance : ]'mais mesme ils ne luy donnent point d'autre qualité que d'avoir esté aurrefois Everque P.14-17.

point non plus, comme Jule, Olius, & extrait de Socrate & de Sozomene, ] les autres qui effoient en poilefion de qui par les nouvelles fuites qui s'y sormant. leuts Eglises, mais le joignent plutost à l'iont glissées, merite encore moins de "b,

[Nous ne vovons pas aufli comment nous avons vu ci-deffus, que les Ariens estoient demeurez durant 40 ans en post. sion des celifes de Constantinople jusques en 38 >. Et ce que nous venons de d'ro d'Afelepas le prouve encore, pui sque les Ariens auroient condanné fimplement ceux qui communiquoient avec Paul, fans dire ceux qui communiquoient avec luy par Afelepas, s'il cuit cité en état qu'oncuit pu communiquer avecluy, c'est à dire s'il cust esté dans son Eglise, ou mesme, s'il uft efté libre quoique depose, comme

Arclepas. Il paroift done affez vraifemblable qu'aprés avoir esté chasse de Constantinople par Philippeen 342, il ne fut point relegué à Thessalonique, qui obciifloit à Constant, l'inais qu'il fut Achtol.p. 814 transporté chargé de chaines à Singere

(ou Singare)en Mesopotamie, & de là à Emefe. [Comme ees deux exils de Singare & d'Emele font tres constans. puisqu'ils sont fondez sur l'autorité de S. Athanafe, & que neanmoins il n'y en a pas un mor dans Socrate & dans Sozomene, ce qui montre la defectuofité de leur recit, nous avons quelque droit de les placer où nous jugeons

qu'ils conviennent le micux, Voilà ce que nous avons cru pouvoir dite sur un point aussi embarasse & aussi obscur qu'est la suite de la vie de ce saint Evesque, dont les auteurs originaux n'ayant parlé que par oceafion, nous ont bien marque quelques unes de ses souffrances, mais ne nous donnent que fort peu de lumiere pour l'ordre de les actions. Pour ce qui est de l'abregé de sa vie que nous avons de Constantinople. Ils ne le deposent | dans Photius, on voit que ce n'est qu'un

NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE, 701

Post la page

#### croyance que ces deux historiens. NOTE V.

#### Sur son rétablissement accordé à l'Empereur Constant.

Sorr.La c.za P-106.d.

Socrate raporte une lettre de Conftant, par laquelle il demande à fon frere après le Concile de Sardique, le rétabliffement de S. Paul & de Saint Athanafo, le menaçant s'il ne l'accorde, de les aller rétablir luy mesme. [Nous verrons autrepart qu'il est affez difficile de soutenir cette lettre : mais je ne voudrois pas pour cela nier ce Sardique, & mefine en 250 'Car Saint Aduloi galia.

\* 10.31-P.107. que dit Socrate, J'que Constance accorda alors à son trere le rétablissement de Saint Paul auffibien que celui de S. Athanase. Car il en dit des particularitez qui ne paroissent point inventécs par une tradition populaire ou par Athdefug P. un defaut d'exactitude, Et de plus , S.

Athanase nous apprend que les Ariens firent mourit S. Paul l'ayant pour suivi & l'ayant trouvé : [ce qui nous oblige d'avouer au moins qu'aprés avoir efté chargé de chaines, il jouit encore une

Sort.L.c.s. P.107.b.

fois de la liberré. Nous ne voyons pas toutefois moven de fuivre Socrate .] 'quand il dir que ce fur Constant qui l'envoya à Constantinople, [11 y a toure apparence qu'il effoit plutoft à Emefe qu'en Occident : & quand il cust esté à la Cour de Conftant, il devoit d'abord aller trouver Constance, qui l'avoit mandé, comme le dit Socrate, pour estre renvoyé par luy à Constantinople: c'est ce que fit S. Athanase. Il est vray que supposé qu'il sult auprés de Conftant, e'estoit son chemin naturel de passer par Constantinople, pour aller trouver Constance en Orient. Mais quand mesme il n'auroir pu s'exemrer d'y paffer, &c d'y eftre receu comme Evelque, il femble que Conftant ne pouvoit pas luy donner deux Evelques & des lettres pour l'y faire recevoir, comme Socrate dit qu'il fit,

d voit dire fans doute de Confrance ce qu'il dit d. Constant, mais neanmoins nous avons voulu expr.mer co fait d'une maniere qui ne fust contraire ni à Socrare, ni à ce que nous croyons le plus veritable.]

NOTE VI. Sur le temps de sa mort. Tour Is page

[Quoique S. Jerome mette la mort de S. Paul des l'an 342 on 343, neanmoins fil vivoir encore tres affure- HU frage 18 menten 347, du remps du Concil de

Athanase nous assure que Philippe fut diferacié & banni un an au plus depuis qu'il cut fait mourir S. Paul. Or zofla.p. (94) nous voyons qu'il eftoit encore en 495. grand credit jusques à la bata lle de

Murse, donnée le 28 de septembre 351. V.Constance 6 23. Godefroy veur qu'il cod.Th.the. fust encore Prefet du Pretoire le 2 de P-51novembre 353, & raporte à ce temps

là une loy qui luy est adressee. Mais il y a bien de l'embaras dans la dare de cette loy; & je ne voy pas moyen de Amm.Li4.10 douter que Thalasse ne fust alors 16. Prefer d'Orient, [qui est la Pr. fecture qu'avoit cuc Philippe.] Libanius parle Libete pare d'un voyage que le Pref. t Philippe fit bis a.d. à Nicomedic vers l'an 350,] & un parba peu aprés, il dit avoir cité obligé par le Pref.t d'aller à Constantinople , ce quine peut guere avoir effe qu'en : ex. V. Julien § 36, Et je ne voy rien qui nousempelchast de differer la mort de

S. Paul jusqu'en 351. Mais Libanius

ne nomme point le Prefet qui l'envoya à Constantinople.] 'M' Valois riouve melme de la dif- Amm.n.p. ficulté à accorder S. Athanase, qui dit que Philippe fut deponillé de facharge & de ses biens un an au plus aprés avoir fair mourir S. Paul, avec ce que dir Zofime, qu'il estoit encore dans les

plus grandes dignitez, peu avant la bataille de Mutic en 35t. Et cette con- cod Th. L.C. fans faire injure à fon frete. Socrate ! tradiction paroift si grande à Gode- 178-16

Tttt iij

701 NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. froy, qu'il voudroit qu'on lust Phila- | attribue la mort de S. Paul à Philagre dans S. Athanase au lieu de Phi- gre, n'avoit pas affez examiné l'enpeut trouver entre S. Athanasc & Zo- mesme avoit decouvert le secret de fime. Au reste Godefroy qui veut qu'on | cette mort,

lippe. [ Mais n'ayant point de preuve droit'de S. Athanase qu'il veut corri- Ath. fug. p. que S. Paul foit mort avant 350 ou 351, ger, & ne se souvent pas d'un autre 705. b. je ne voy pas quelle contradiction on endroit, J'où ce Saint dit que Philagre 601.7.811.814.

NOTE SUR S. JACQUE DE NISIBE. Pour la page Qu'il peut estre mort à la fin de l'an aussi estre affez vraisemblable qu'il

> l'an 250, dit qu'on peut voir le detail de cette histoire dans la lettre que Vologese Evesque de cette ville en avoit pas dire, contre l'autorité de Theodoaitefté Evelque durant lesiege, il peur dire, V. Constance note 17.]

l'a esté peu de temps aprés, puisqu'il A chronique d'Alexandrie aprés en a écrit l'histoire ; & qu'ainsi Saint avoir raporté le fiege de Nifibe de Jacque est mort fur la fin de la mesine année 350, peuteftre le dernier d'octobre, auguel les Grees en font la feste. 1 'Mr Valois a voulu tirer de cette let- Thdet, n.p. 160 écrite, [Or comme nous ne pouvons tre de Vologese, que S. Jacque estoit 14. mort des devant le liege de 350. [Mais ret & de Philostorge, que Vologese il n'y a ni necessiré, ni apparence à le

### 後の後の発養の長の発養の長の後の後の後の後の後の発表が発い者の後の後の後の後の後の後の後の後の後の後の後の後の NOTES SUR SAINT JULE PAPE

Pour la page 267.5 1.

Boll.apr.t.t.

Chr.Alex.p.

NOTE I.

Sur le jour de la mort de S. Silvefire. Boch.p.175.

I E Pontifical de Bucherius fur lequel nous regions la chronologie de S. Silvestre & des autres Papes de ce temps là ,] finit la vie de S. Silvestre au premier janvier 335, Mais il est vifible qu'au lieu de ufque in diem calendarum, il faut lise in diem pridie calendarum, comme il y a immediatement auparavant, ex die pridie calendas. IC'est cequi se justific par tous les autres Pontificaux & par les martyrologes, qui mettent la mort de S. Silve stre le 31 de decembre : & on le lit de mesme dans le catalogue de la mort des Papes joint au Pontifical de Bucherius p.267. Sansee pridie, S. Silveftre n'aura pas gouverné 21 an, comme porte ce est corrompu, parcequ'il est impossi-Pontifical, mais 20 feulement; & le ble de la refoudre.[Il pouvoir neanfiege aura vaqué plus d'un anaprés fa | moins fe tirer fort aifément de cet emmort : ce qui ne convient nullement à | baras , & de beaucoup d'autres qui se

la paix dont l'Eglife jouissoit alors.] NOTE II.

Pour la page Sur le Concile qu'on mes à Rome en 337. Baronius met des le commencement Par-117-5%7du pontificat de Jule, un celebre Concile de Rome composé de 116 Evet-

ques, entreautres de ceux d'Aquilée, de Carthage , de Ravenne & de Milan, Il faut remarquer que ce Concile est daté de trois manieres. Le Consu- Cone. E. 1. P lat de Felicien appartient à l'an 337. c.d. chis de Celui de Maximien ou Maxime qu'on luy donne pour collegue est faux. L'année des Empereurs revient à l'an 340, & l'indiction marque l'an 347. Cela Baragr. 467. embaraffe Baronius; il emploie beaucoup de paroles fur cette difficulté ; & il la coupe enfin en difant que le texte

NOTES SUR SAINT JULE PAPE.

Bond deer, Concile est une piece suppose, com- apres celuide Ravenne son suffragant. P-461.

fon livre des Decretales. Je ne voy point que le Pere Alexandre en parle jamais.]'On a mis dans la derniere edition des Conciles, que quelques uns l'appellent un mélange informe, farraginem, de divers endroits de la

Tripartite & d'autres auteurs, dont

Ifidore a fait un Concile. La difficulté de la date n'est pas la feule preuve de la supposition de cerre piece. Le corps du Concile en fournit une bien plus forre. Il ne confifte qu'en un discours du Pape Jule sur l'heresie d'Arius, qui ne contient rien de digne de la grandeur de genie qui paroist dans la lettre de ce Pape aux Orientaux, & tien au contraire qui ne foit diene de la barbarie de l'impofteur Itidore, Ce discours est d'abord adresfe aux Peres du Concile, & puis il degenere en une lettre écrite aux Evefquesabfens, pour les prier de fouserire ce Concile, qui ne définit quoy que ce foit. Il ne faut pas aussi oublier que le tiers de ce discours, depuis Eos enim qui dividum & c. julqu'à fed habet antè facula, est pris mot a mot & tout de fuite]'de la lettre circulaire du Concile de Sardique, telle qu'elle est dans l'histoire Tripartire, comprenant la fin

Theodoret y joint. [Cela peut luffire; & nous yajouterons neanmoins encore qu'il est érrange que dans ce Concile, qui ne paroift pas avoit eu rien d'extraordinaire, il fe foit trouvé 116 Evelques; 31 que dans celui que Jule fit ailembler en 140, pour juger folennellement l'affaire de Saint Athanate & de Marcel, où il s'agitfoit du repo de toute l'Eglife, il ne s'en foit trouvé que 50. On peut encore s'étonner que l'Év. de Carthage y foit nommé aprés celui d'Aquilée,

Du Pia, ta.p. fuivent, l'en difant en un mot que ce | & que celui de Milan foit encore mis me Blondel l'a foutenu depuis dans | Ce n'est pas là le rang que ces Evesque tenoient dans le I V. ficele, Il est bon auffi de remarquer que les plus habiles d'Italie] qui ont fait la lifte des Parart ste principaux Evelques de cette provin-71. ce, merrent Agapet de Ravenne qui est nommé dans ce Concile, aprés Severe

qui aflifta au Concile de Sardique en 147, & ne parlent point dutout de \$741Mabl. Jule de Milan qui y est aussi nommé.

'Sur cerre omiffion de Jule, Baronius Bar 574. croit qu'on peut dire que c'est le mes-

me que S. Materne Evefaue de Milan. qui avoit beaucoup souffert pour J.C. fous Diocletien, & dont les martyrologes font la feste le 18 de juillet ; & il conjecture de plus, que c'est luy qui se nommoit Julius Firmicus Maternus, & qui a adressé vers l'an 343, un écrit que nous avons encore à Constantin, (ou pluroft à Constance) & à Constant, pout les exhorter à achever de ruiner le paganisme, dont il fait voir la vanité, Baronius demeure d'accord que ce ue sont que de pures conjectures ; [& il faudra avouer qu'elles sont tres fausfes, fi l'on accorde que Saint Materne eftoir Evefouede Milan durant la perfecution, comme le martyrologe, & Baronius melme, le difent; puique fi 3016 mis celacit, il citoir mort des l'an 212, auquel Merocle de Milan affifta au Con-

de la veritable lettre du Concile, & le commencement du discours que cile de Rome, felon S.Optat, longtemps avant que Firmieus Maternus écrivist son livre. Mais ce n'est pas sur cela que nous voudrions nous fonder, y ayant peuteffre autant de taifon de croire que S. Materne n'a efté Evefque de Milan qu'aprés S. Mcrocle. V. S. Nabor. NOTE III.

Pour fa page

Si Saint Fule a laisse au choix de Saint Athanafe le lieu du Convile demande par les Enfebiens.

'S. Arhanase dit dans son cerit aux Art. sol. p. 814.

C17-C.

Triples.

14-P-45-8-b.

NOTES SUR SAINT JULE PAPE.

choix du lieu où il voudroit tenit le Concile que les Eusebiens avoient demande: inale selian shide omiste ir de as 134 simply. [Il paroift difficile de croite qu'il sit donné cet avantage à une partie; Et quand on diroit que DEAR Pop en cet endroit, comprend S. Athanafe & fes parties, celane leve pas la difficulté, puisque les Eusebiens v auroient trouve moven d'empefehet le Concile en chicanant fur le lieu;

& furtout n'auroient i mais confenti ou'il fe fift à Rome J'où il est certain qu'il fut tenu :[1] faut melme remarquet que Saint Athanase dans tout ce traité, pat le presque toujours de luy en troisieme personne : ec qui donne plus licu de ctaindre que l'endroit ne foit

corrompu.

Peut ître neanmoins que c'estoitune lettre f. crette pour S. Athanafe feul, dans laquelle il pouvoit remettre à fon choix le lieu du Concile, & qu'il ne le convoqua à Rome qu'aprés que Sainr Arbanase v sur arrivé C'ettoit une faveur, ou plurost un honneur qu'il croyoit pouvoir accorder à un Saint dont il connoilloit déja le metite & l'innocence, estant bien perfuadé qu'il ne demanderoit point un licu qui pust eftre raifonnablement fuspect à ses adverfaires. Nous en marquons encore une autre raison dans le rexte, Ques'il Ecrivit alots aux Eufebiens, ce qui n'eft pas cettain, il pouvoit fimplement rémoign r qu'il acceptoit la proposition du Concile que leurs deputez luy avoient faite, & fe referver à leur en marquet une autrefois le temps & le lieu. Cela est favorise par ce que Saint Athanase dit, l'qu'estant arrivé à Rome , Jule écrivit aux Eufebiens . &

leur envoya des deputez/pour leur declarer le jour assigné.[Nous cisons qu'il n'est pas certain que Jule aitécrit aux Eufebiens avant l'arrivée de Sain:

folitaires, que le Pape Jule luy remit le vons ] qu'il leut écrivit lot sque ce ap. 1.9-715 . Saint y fur arrivé, f & que nous n'avons pas de marque qu'il leut ait écrit plus d'une fois avant le Concile. Ainfi il y a affez d'apparence qu'il s'eftoit contenté auparavant, de leut faire mandet ou dire de bouche par leurs deputez, qu'il feroit affemblet le Concilc &cc.

NOTE IV. Pour la page

272-5 4-Que le Concile de Rome s'est senu au mois de juin 341.

'Le Concile de Rome qui a declaré Att-orth.p. S. Athanate innocent, fut prevenu par 510.a. les troubles que les Eufebiens exciterent pour perdre ce Saint, [c'est à dire visiblement par l'intrusion de Gregoireà Alexandrie, qui se fit, comme on en convient, dans le Concile d'Antioche appellé de la Dedicace.]'Le Pape aparporatida Jule marque encore qu'on avoit prevenu le Concile de Rome par cette intrufion, La fuite de l'hiffoire montre son, p. 176 aussi que le Concile d'Antioche a precedé celui de Rome. On convient que ]'celui d'Antioche fut tenu l'an Athde (va. va 141, [avant le mois de feptembre.] Bud. purique ce fur dans l'indiction 14, commencée au mois de feptembre 340. Ainfi c'est une faute certaine à Bollandus, I'd'avoir mis le Concile de Pollanapre, Rome on 340. Mais il l'a deputs corrigée, & differé le Concile i fou au midie mois de juin 341, fuivant ce que nous allons di e. Gregoire fur fait Evelque des le commencement du Concile d'Antioche, v. les Ariens \$ 31, & doit eftre parti bienroft aprés pour Alexandric, puisqu'on y apprit qu'il venoit Att-de fyngavant qu'on y cust entendu parlet de sections. fon ordinat on. Il y vint affurément durant le Carefme; & par configuent il faut mettre fon ordination, fon enrréc à Alexandrie, & le Concile d'An-

rioche, avant Pa'que de l'an 341.]'S, orth. p. 947.b. A hanafe effoit alors à Alexandrie, Se Athanase à Rome, parceque nous trou- I il patoist qu'il y estore encore le jour

Arh. 19.1.7. \$10,b

NOTES SUR SAINT JULE PAPE. vril. Ainfi le Concilede Rome auquel il est certain qu'il assista, ne peut avoir

esté renu que vers le mois de juin 341. Il y a aussi apparence qu'il ne se tint ap.s.p.744.e. pas beaucoup plustard: J'Car une des raisons que les Eusebiens alleguerent pour n'y pas venir, fut qu'on leur avoit p.748.4. donné un terme trop court.'Cependant le Pape leur avoit écrit pour ce Concile, avant qu'ils tinffent le leur à

Antioche: in the yealay to rain out-So Joida , mestafile mies the ba & ול.דולול.פוד. guides min: 'Il écrivit par les Prestres ' fol. p.8:6. a. Elpide & Philoxene, [qui estoient sans doure en Orient avant la fin de 240 : car les mois de decembre, janvier, &

fevrier, n'estoient pas propres pour un voyage de cette nature, & S. Athanase dans un écrit fair vers le mois d'avril onth.p.510.a. 341,]'dit que les freres de Rome avoient écrit l'année de devant, qu'il falloit tenir un Concile pour punir les faures qui s'estoient faires, Il ajoute mesme que sur la crainte de ce Concile , les Eusebiens prirent la resolution

penferent à tenir le Concile d'Antioche au commencement de 341, que fur]'les lettres apportées par Elpide fol p.816.2, & Philoxene, pour leur marquer le temps du Concile de Rome, & les preffer d'y venir. Que si les Eusebiens qui se plaignoient que le terme du Concile effoir trop court, en ont feeu l'indiction des devant la fin de 340, il y a peu d'apparence qu'il ait esté indi-

qué pour plus de 7 ou 8 moisaprés,

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

de troubler l'Eglise par l'intrusion de

Gregore.[It peroift done qu'ils ne

Que si nons avons rrouvé le remps pour lequel il avoir esté indiqué, nous avons auffi trouvé celui auquel il s'est pa.p.741.e. tenu,]'puisque Jule assure positivement que les Evélques s'affemblerent

au temps qui avoit esté marqué,

[Il se rencontre neanmoins en cela une difficulté, l'Car Saint Athanase se le Concile d'Antioche estoit fini pluplaint que les Eusebiens avoient retenu lieurs mois auparavant; le mois de jans

de Pasque, [qui en 341 estoit le 19 d'a- | les Prestres de Jule audelà mesme du terme marqué pour le Concile, si 22 the mentioniar. I ce qui peut affez mon-

trer que c'estoit fort peu aprés le rerme : I'& dans un autre endroit , Jule \*\* 1. 744 de dit qu'aulieu de venir eux mesmes, ils conet avoient retenu ses propres legats, fue ium ve hamers. Car c'eft ainfi qu'on lit dans le Saint Athanase de Paris en 1627, & dans la derniere edition des Conciles.[Il paroift visiblement que ce mois est celui auquel le Concile se devoit tenir : & on cft porté naturellement à croire qu'il faur lire inveneire & mettre le Concile au mois de janvier. Mais on peur lire austi wir. & alors or passage s'accordera parfaire-

mentavec ce que nous avons dit jusques ici. Quand melme d'autres editions ou

les manuscrits liroient expressement janvier, comme on l'a mis dans les traductions, nous croirions avoir encore lieu de dire qu'il faut l'entendre du mois de juin. Car on remarque que Boll 18.10 c'est une chose fort aifée & fort ordi- P-40-5 % naire de confondre les mois de janvier & de juin dans les manuscrits; f & toures choses, comme nous avons dit, s'accordent fort bien à mettre le Concile au mois de juin , au lieu que nous ne voyons pas moyen de le mettre au mois de janvier. Nous avons montré qu'on ne le pouvoit mettre en janvier 341, puisque c'eust esté au commencement, ou plutoft avant le Concile d'Antioche & l'elect on de Gregoire : Mais on ne peut pas auffi le differer jusqu'aumois de janvier 342 puisqu'il faudroir dire, contre toure forte d'apparence. que le Concile d'Anrioche a duré jufqu'à ce temps là, c'est à dire une amiée entiere, Car le Prestres deJule appor- Athapapap.

terent aveceux les lerrres que les Evef- 719-d. ques du Concile écrivoient au Pape, Quand mesme on pourroit dire que

Vvvv

NOTES SUR SAINT JULE PAPE. 706 Rome. Il est encore moins probable renoit dans l'eglise dont Viton estoit venir des Evesques des extremitez de l'Orient, & fans doute aussi de l'Occident, ait esté indiqué pout janvier ou pour decembre, c'est à dire pour le mi-lient de l'hiver. Les Orientaux, qui sur le bruit de ce Concile s'estoient atlemblez à Antioche des devant Pasque de l'an 341, n'auroient eu garde de dire

qu'on leur avoit donné un terme trop

court pour venir au Concile de Rome

qui ne se devoit tenir qu'un an après, Cette demiere raifon fuffit encore Schellde Ant. pour répondre à Schelftrat, J'qui ne P.17. met ce Concile qu'au mois d'octobre

Soct, 0.7-170 Ath.B.t.s.p. 115.110.

'M' Valois apporte pluficurs raisons pour foutenit que le Concile de Rome ne s'est pu tenir avant l'an 142. Les Benedictins out ont embrasse son sentiment dans leur nouvelle edition de S. Athanafe, v en ajoutent de nouvelles. [Mais nous esperons que si on com-pare ks unes & les autres avec celles que nous avons alleguées, on en verra bientoit la foibleile, sans qu'il soit neceffaire que nous nous arreftions à y répondre, comme cela ne feroit pas zell :- may r difficile. Bollandus a fuivi tout ce que nous avons tasché d'établir dans

> cette note, comme Me Hermantavoir Nous avons supposé que la lettre de S. Athanase aux Orrhodoxes, regarde l'entrée de Gregoire & non celle de George; & nous esperons que cela se trouvera fumfamment étable dans la note 41 fur S. Athanafe.]

déir fait avant luv.

Pour la page 271-5 fe

NOTE V.

Si Viton affembla le Concile, ou s'il fe tint dans l'eglije de Viton.

Ash, 19.1.9. 789.5.

'Saint Athanase dit que les Evesques

vier n'eftoit nullement un temps pro- me, it de girer à morbiner outiffe ce sotten. repre à renvoyer les legats d'Orient à qui peut fignifier ou que le Concile se 4 que le Concile de Rome où il devoir | Curé, & où il affembloit le peuple; cat Achapare, S. Athanase se sert autrepart en ce sens 781.b. du mefine mor ouvers : [ou bien que Viton avoit le soin de faire assembles les Evelques. Le premier sens paroist plus vraisemblable, Si l'on veut suivre le dernier, il faut dire que Saint A hanase oppose ici la maniere dont ce Concile se tint, à la conduire que l'on garda dans celui de Tyr, l'où les p.: 1.c.d. Eveloues furent introduits par des officiers de justice : ce qui estoit proprement]de la fonction des Diacres, Il y a toute apparence que c'est le legat de S. Silvestre au Concile de Nicée, qui est appelle dans les auteurs, Viton, Vit. & Victor. C'est sans doute pour cela

> NOTE VI. Post la page 270-18.

Que la lettre de Jule est ècrite dans le me me Concile.

que S. Athanase le nomme,

[Commeil paroift que la lettre que nous avons de Jule aux Eusebiens, a esté écrite dans un Concile, ] Baronius BRESGL \$ 18. qui ne la met qu'uu an aptés le Concile des 50 Evelques où l'on avoit examiné la cause de S. Athanase, a esté obligé par là de dire qu'il s'en effoir tenu depuis un fecond où l'on avoit lu la letrre des Eusebiens, & où l'on avoit prié le Pape d'y répondre, Mais il est clair Athanas que S. Athanase artribue l'un & l'autre 719.b.c. a un mesme Concile, La lettre meime p.741.63041. de Jule marque la meime chose, quoi- n.p.1774.4. que moins expressement, [ Il faut donc dire que ce Concile dura environ quatre mois, Car il commenca vers le mafine temps que les legats du Pape partirent d'Orient pour revenir Rome; & Jule garda quelque temps la lettre des Orientaux que ses legats avoient apporrée, avant que de la mons'affembletent pour le Concile de Ro- | trer & d'y répondre, pour voit si les

NOTES SUR SAINT JULE PAPE.

Orientaux ne luy envoyeroient point | ralement que l'on n'avoit rien de son erpendant quelques deputez. Mais il remps des écrits du Pape Jule ,[à n'est pas necessaire que les cinquante l'exception de ce qui estoit dans Saint Evelques soient demeurez à Rome Athanase, ] & que les sept epistres que tout ce temps là. Aprés avoir jugé la l'on publioit sous son nom n'estoient laisse des deputez auprés du Papepour l'Empereur Anastase, que les Eutyagir avec luy en leur nom jusqu'à ce chiens avoient accoutumé de tromper que l'affaire fust terminée. Les Eves-les peuples & les engager dans leur ques d'Egypte en usoienr à peu pres heresie, en attribuant aux Peres, comainsi, & nous voyons expressement la me à Saint Athanase, à Saint Gregoire mesme chose dans quelques Conciles Thaumaturge, & à Jule, divers ouvrad'Afrique du remps de S. Augustin.] ges d'Apollinaire.

Pour la page NOTE VII. 281.5 9.

Sur les lettres attribuées à ce Pape. Lto"t.fret \$.

P-116.C. epiftres qu'on attribuoit au Pape Jule Conc.B.t.s.p. à la fin du fixieme ficele. Il v a dans 248.01414.6. le Concile d'Ephese un passage cité d'une lettre de ce Pape à un nommé Vinc.L.c.41. Doce : '& Vincent de Lerins témoigne

P-575que l'on avoit confirmé la foy de l'Eglife dans ce Concile par le témoigna-Photesis.p. ge de ce faint Pape, 'S'. Ephrem d'Antioche allegue aussi la mesme lettre,

Factures. Paprés Facundus, felon lequel celui à qui elle s'adrefloit s'appelloit Profdo-Leont In N.& ce. Elle est encore citée dans un écrit \* fed. 8.p. 516, attribué à Leonce de Byzance, \*Nean-

moins le mesme Leonce assure que cette lettre n'est point du Pape Jule, mais de Timothée disciple d'Apollinaire,] comme on le prouvoit par quantité d'exemplaires. Il ajoute sculement P 117.4.

qu'elle n'estoir point contraire à la foy, & qu'ainsi il importoit peu de qui Fac.f.r.c.s.p. elle fust. On croit que cette lettre est 40 Por. la meinie que celle à Acace, dont on trouve un passage cité dans les extraits

du Prestre Anastase. P-47. Facundus conteste ou la verité ou

Lecent. fect. 8. P.(16.C.

caufe de Saint Athanafe, & des autres point de lny, mais d'Apollinaire. Et E-12.1.4.6.11.

Evesques deposez, ils peuvent avoir les moines de Palestine assurent sous point de lny, mais d'Apollinaire. Et E-12.1.4.6.11.

'Leonce le soutient & le prouve trom. sa. 1. particulicrement d'une lettre adressée P-116-b.

Denvs Evefque (ou Preftre)de Corinthe, dont les heretiques fe fervoient fous le nomde Jule, & dont il raporte 'Leonce de Byzance parle de fept un passage, Gennade qui parle de cette lettre , cap. 2, l'attribue à Jule , mais il dit qu'ayant paru utile en son temps contre ceux qui vouloient mettre deux personnes en J.C, elle estoit devenue pernicicuse depuis l'heresie d'Eutyche & de Timothée qu'elle favorisoit beaucoup, Nous en parlerons plus amplement fur atitre des Apollinariftes note

11. Voit nous verrons que les preuves Perdog,t. Al. qu'on allegue pour montrer qu'elle 4.6-6.3 p. 0.70 n'est pas de Jule, ne reçoivent point vior.c. 100 p. de réponfe.[Il la faut distinguet de la 8-11.001.1.p.

lettre à Doce ou Prosdoce, I NOTE VIII.

Pour la page 28j.5 10. Sur la vie de S. Amais de Tiano.

[Bollandus nous a donné la vie de S. Amais Evelquede Tiano. Le ftyle fair affez voir qu'elle n'est pas ancienne, Mais outre cela] elle porte que la ville E-Mariar.p. de Sore eftoit infectée de l'Arianisme fous le pontificat de Jule : [ce qui n'est nullement croyable; & on peut encore l'autorité de tout ce qu'on citoir du moins soutenir]'ce qu'elle ajoute, que to-Pape Jule, hors ce qu'on en trouve les habitans de la mesine ville vouludans le Concile d'Ephefe, Leonce de rent alors chaffer le Saint à cause des Byzance va plus loin, & affure gene- loix imperiales pour l'Arianifm; & le

Vvvvii

708 NOTES SUR SAINT JULE PAPE. chasserent effectivement après l'avoir | nullement croyable. L'histoire de la 5 1/49, 5 10.114 presque massacré. Ces loix n'eurent jamais de force en Italie tant que Jule

Pour la page 181.5 10.

### vécut, parceque Constance n'en estoit NOTE IX.

pas alors le maistre. I

Sur diverses histoires de la vie de S. Severe de Ravenne. 'Nous avons diverses histoires de

Pollarfeb.p.

\$ 10

la vie de Saint Severe de Ravenne, dont celle que l'on croit estre la plus ancienne, est écrite dans le neuvierne fiecle par Luidolphe Prestre, sur ce qu'il en avoit appris d'ans l'abbaye de Saint Severe pres de Ravenne. L'autre qui est sans nom d'auteur paroist écrite par un moine du mesme lieu, dans le X.ouXI fiecle. Le temps de ces aureurs rend leur recit affez peu confiderable; & d'ailleurs ils ne raportent presque que des miracles qu'on auroit peine à croire dans les auteurs les plus affurez. Pierre Damien, dont on a deux fermons fur Saint Severe, est aussi trop nouveau pour faire une autorité confiderable.

Dieu a fait quelquefois connoiftre par des colombes ceux qu'il vouloit elever à la dignité de l'episcopat, comme Eusebe le raporte de Saint Fabien Pape. 'Mais pour ce que pretend la vicanonyme de S. Severe, que ce miracle avoit accoutumé d'arriver dans l'election des Evelques de Ravenne ; fce n'est pas une chose aisée à croire, mesme avec l'autorité de S. Pierre de Damien]'qu'on cite pour cela, & des peinrures de Ravenne où l'on voit que S. Severe qui en estoit le 12º Evesque, estoit aussi le douzieme elu en cette maniere. Ughellus dit le treizieme; '& il ajoute qu'il avertit le peuple de

Ugh.t.t.p. 319.c.d.

9.81.5 6.

p.84.b.

Boll. r.feb.p.

84.5 tz.

ne se plus attendre que ce miracle arri-'Sa vie anonyme luy fait faite un miracle à la mort de sa fille, qui n'est leté dans la note a, que ce pretendu

vast aprés luv.

mort du Saint est aussi toute extraordinaire & fans apparence, foit dans l'Anonyme, foit encore plus dans Luidolphe : & l'exemple de celle de S. Jean l'Evangeliste, à laquelle on la compare, donne lieu de croire que ces deux histoires sont du mesme genre, c'est à dire qu'elles sont toutes deux fausses & supposees.

'Il paroiff que Luidolphe avoit cru p.\$9.55. ue S. Severe effoit martyr, avantque de s'en estre informé à Ravenne, & p.79.5 44 quelques martytologes luy donnent encore ce titre ,'ce qui vient peutestre 54. de ce qu'on l'a confondu avec un aurre Saint Severe marryr à Ravenne fous Maximien, dont on fait le premiet de 1.510.p. 20-21 janvier, & donton ne sçait rien autre Fiorens chose; c'est une difficulté dans laquelle nous n'entrons pas. On en fait le premicr de fevrier.

NOTE X. Pour la page Sur S. Agapes & S. Marcellin de 283.5 10.

Ravenne. 'L'auteur anonyme de la vie de S. Bolla febre Severe dir qu'il fucceda à S. Marcellin: 4:16. & il paroift que c'est une chose affez p.80.5 10. bien établie par les monumens de l'Eglise de Ravenne, Ughellus veut Ugh.t.1.p. cependant que S. Marcellin foit mort 1:8-43. des l'an 213, ayant fuccedé à un Agapet, Il ne met qu'un scul Evesque entre luy & S. Severe , nommé encote Agapet : & il donne un troisieme Agapet pour fuccesseur à Saint Sevete. Il ne donne aucune preuve de ces trois Agapets, [que l'on ne peut neanmoins rec. voir que sur des preuves invincibles. | Bol- rett. feb.p. landus paroift ne reconnoiftre qu'un to s 10.11 Agapet, qu'il place avant Marcellin . & mort neanmoins après l'an 337, parcequ'il met en cette année là , aprés soller. 17.5 Baronius, un Concile de Rome auquel 67-74on pretend qu'Agapet de Ravenne a affitté, Mais nous croyons avoir mon-

Boll. 6.man, Concile n'a aucun fondement, J'Aga- | encore esté en vie lorsqu'Attila taval'Eglise au nombre des Saints, Agaper le leizieme de mars , & Marcellin le cinquieme d'octobre.

Pour la page NOTE XI. 184.5 10.

P.416.417e

Pour la page 184

Pourquoi on dit que S. Severe a pu vivre jusque vers l'an 390.

Boll, 1.feb.p. 'La vicanonyme de S. Severe, dit que 84-19.10. ce Saint estant un jour à l'autel . & s'estant un peu endormi, il fut vu en meline temps à Modene affifter au service de Saint Geminien Evesque de anian-p-1099- cette ville. La vie de S. Geminien dit la meime chofe amais c'est une piece qui a grand befoin de correction : [Et

elle ne fauroit estre d'une grande au-Boll.p.jan.p. totité.] Elle n'est écrite au plustost que 1016-51dans le huittieme fiecle, [d'un air plus digne de Metaphraste que d'une veritable histoire; outre qu'elle tombe dans une contradiction visible, vou-

p.1057.\$ 6. lant]'que ce Saint att esté Evesque du temps de Jovien, [en l'an 363,] 'qu'il ait P.1100.6 17. eu pour successeur un disciple de Saint Ambroise ,'qu'il soit mort avant Saint P.1092-4 IC-

Severe, qu'elle reconnoist avoir affifté au Concile de Sardique[en l'an \$47;]'& en mesme temps , qu'il ait | Sienne, 6 n.

NOTES SUR SAINT JULE PAPE.

pet & Marcellin dont nous ne favons geoit l'Italie [en 452,] ce qui fait dire Bar. 458 3 120 rien autre chofe, font honorez par a Baronius que ce peut eftre l'Evefque Geminien'envoyé par Saint Leon à Leo, ep. 131. 138. Constantinople en 458, & qui y estoit P-684-721. encore en 460, Cette difficulté oblige Boll. 11. jan. p. Bollandus à dire ou qu'il y a eu deux 1096.5 4.5.

Geminiens Everques de Modene, l'un du temps de S. Ambroife, l'autre en 452 dont parle Saint Leon; ou qu'on a 1.feb.p. 20.4 pris l'irruption de quelques barbares, (ce qu'on ne trouve pas neanmoins avant la mort de Theodose) pour celle des Huns fous Attila; ou (ce qui a plus d'apparence) qu'il est mort dans le IV.

fiecle, & qu'on a attribué à fa vie la protection qu'il a obtenue à son peuple aprés sa mort. Ughellus paroist Ugh.t.s.p.st. embraffer ce fentiment. On voit qu'il b.c. y avoit un Geminien Evelque qui écrit pultui. au Pape Sirice, avec S. Ambroife & d'autres Prelars, contre Jovinien: 'd'eù Bollandus conclud qu'il n'eft Poll, 1. feb. p. mort qu'aprés l'an 385, & qu'ainsi S. Severe a du vivre jusque vers l'an 390. 'L'Eglise honore la memoite de Saint sujan.p.101.

Geminien le at de janvier, Didier Roy des Lombars (vers l'an 790) bastit une ville de fon nom 'qui fe voit encore 47.0.1086

aujourd'hui dans le Florentin devers FRUMENCE.

हरक है लोक है है है है जिसके है लोक है लोक

NOTE 1.

NOTES SUR SAINT Qu'il a esté en Eshiopie vers l'an 300,

O en a efte fait Evejque vers 330. Ruf.Lio.e.g. / D UFIN dit que Saint Athanase

P.164.1. n'estoit Evelque que depuis peu lorfqu'il ordonnaS.Frumence, & qu'il l'envoya prescher[dans l'Ethiopie.] C'est pourquoi il met la conversion d.

Sort.n.p.n.s. CC pays fous Conftantin; & ileft fuivi mettre sous Constance, & que Saint | quent connu de ces princes qu'à la fin

Frumence n'a esté ordonné Evesque que vers l'an 341. Sa raison est que posses Metope qui mena S. Frumence, encora enfant, dans les Indes, fit ce voyage felon Rufin & les autres, à l'imitation du philosophe Metrodore qui en avoit faitun pareil. Or on trouve que Metrodote au retour des Indes, vint apporter à Conttantin divers presens de la part des Rois d'Orient : ec qui ne peut avoir en cela par tous les historiens. Mr Va- esté avant l'an 325, Constantin n'avant lois foutient au contraire qu'il la faut | efte maistre de l'Orient , ni par confe-

Vvvv iij

NOTES SUR SAINT FRUMENCE. 710 de 323. Et il faut assurément mettre un | re de Cedrene, & dire que Metrodore

temps confiderable entre le voyage de Merope & l'ordination de Saint

Framence. [Mais ces presens apportez des Indes à Constantin, cst un fait assez embaraffe: v. Conftantin note 61: & on n'en a pas de meilleur auteur que Cedrene, ] Ammien qui pourroit le favoriser un peu, met ce qu'il en dir fous Constance,

c'est à dire en 117 au plustost, Que si

nous ne mettons qu'en ce temps là le

voyage de Metrodoie dans les Indes,

S. Frumence ne pourra avoir esté fait Evelque que vers l'an 370, comme il

est aile de le conclure des principes mesmes de Mr Valois, Car sclon que

les historiens en parlent, il ne pouvoit

guere avoir que dix ou donze ans

quand il alla aux Indes aprés le retour

de Metrodore, & ainsi vers l'an 140.

Il falloit qu'il euft au moins pres de

trente ans lorsque le Roy d'Auxume luy confioit ses rhresors. Aprés la mort

de ce prince, il gouverna le toyaume durant dix ans au moins, sclon Mr

Valois: ainfi il ne pouvoit avoir moins

de 40 ans quandil fut fait Evefque ; &

qui avoit fait le voyage des Indes vets l'an 300, en entretenoit Constance 37 ans aprés , & l'animoir à la guerre de Perfe par la fausse relation qu'il luy faifoit des pays orientaux : car c'est à peu pres ce que dit Ammien. Que s'il y a trop loin de l'an 300 au regne de Constance, il faudra ou distinguer deux Merrodores qui ont fair le voyage des Indes, ou avouet que Rufin a joint enfemble deux fairs incompatibles, & ainsi qu'il s'est assurément trompé, soit en difant que le voyage de Merope a fuivi celui de Metrodore, foit en mettant l'ordination de S. Frumence au commencement de l'episcopat de S. Athanafe, En ce cas, nous aurons la liberté de rejetter celui que nous voudrons de ces deux points, & nous rejetterons le premier parcequ'il est plus difficile à accorder avec la lettre de Conftance en l'an 356.]

#### NOTE

Qu'il a efté Evefque d'Auxume, O Apostre de l'Eshiopie.

il faudra dire par consequent que ç'a 'Rufin voulant marquer le pays , où Rufil.o.c.s-S. Frumence a porté la foy, l'appelle Posta-le esté vers 370. Et cependant il l'estoit constamment des l'année 356. Il faut l'Inde ulterieure, & dit que c'estoit dire à peu pres la mesme chose selon entre la Parthe, & l'Inde citerieure Cedrene, puisqu'il veut que le raport jointe à l'Ethiopie, mais beaucoup audelà. [Ainfi il place ce pays ou dans que Metrodore fir à Constanrin à son retour des Indes, ait cause la guerre de l'Arabie, ou plutost audeilous vers le ce prince contre les Perfes: & la guerre | Midi, c'est à diredans la mer d'Ethione commença qu'en l'an 336. Mertant | pie, Er certes de la maniere dont il parmesme le voyage de Metrodore en l'an le, il ne paro ft pas qu'il ait eu grande 325, Mr Valois en a dû conclure que connoissance de tous ces pays , qui S. Frumence n'a esté ordonné qu'en estoient hots l'Empire Romain , non 355 au plustost : & Constance parle de plus que la pluspair des anciens, à qui fon ordination en 356, comme d'une le nom des Indes fignificit tous les Athap. .. r. » chose de ja ancienne: J'Vous savez assu- pays qu'ils ne connoissoient pas vers » rément, dit-il aux Princes d'Auxume, le Midt & l'Orient. Ainfi nous avons » & vous vous fouvencz que Frumence peu d'obligation de nous artefter à ce » a esté établi dans l'episcopat par Atha- qu'il en dit, & beaucoup de liberté pour fuivre les autres lumieres que

- - » nase coupable de mille crimes.

[Il vaut done mieux laifler là l'histoi- nous pourrons avoir fur ce sujet.

N'OTES SUR SAINT FRUMENCE.

de meilleures dans Saint Athanafe,] 'qui raporte une lettre de Constance à 491.C.d 496.8. Aïzan & Sazan princes, ou comme S.

Athanase les appelle, tyrans d'Auxurufg.n.p.119. me, qui est une ville considerable dans l'Ethiopie, [au 10e ou 11e degré felon Athap.c.p. Sanfon: 1'& dans certe lettre Constan-631-01626-097. ce parle d'un Frumence confacté par Saint Athanase, lié avec luy d'amitié, Evelque d'Auxume en un pays fort eloigné de l'Empire, Ce Frumence ne pouvoit manquer d'estre un homme forr celebre, puisque Constance le connoissoit de si loin : & plus Constance

> plus on peuts'affurer qu'elle eftort tres pure & tres orthodoxe.

paroist douter de la pureté de sa foy,

Toutes ces circonstances semblent trop claites pour ne nous pas perfuader Holftmart p. que ce Frumence est celui mesme que 130-124-Rufin dit avoir esté confacté Evelque par S. Athanase, pour aller établir la foy dans les Indes, qui est le nom que les modernes donnent quelquefois à l'Ethiopie, [ & les anciens encore plus ordinairement: | Ainfi l'onne doit pas faire difficulté de dire que le veritable licu de son apostolas à esté Auxume dans l'Ethiopie, Holifenius le confirme dans ses notes far le martyrologe Romain, par le témoignage de quelques |

Socr.n.p.13.1.

Nous en trouverons apparemment | fans difficulté , que Saint Frumence d'Auxume est celui mesme que les historiens font Apostre des Indes, Pearson le prouve amplement. Pearf.in Ign.

t. p.184-186.

Pour la page

NOTE III.

Qu'il a gonverné l'Ethiopie fous les Princes Ail an & Sazan.

'Rufin dit que le Roy[d'Auxume] Rufilio.c.s. laiffa un fils, fous qui S. Frumence eut Patferte la conduite des affaires. Cependant Athan, i r. la lettre de Constance marque deux 656-Princes d'Auxume, Aïzan & Sazan. [Comme nous supposons que Saint Frumence fut ordonné Everque vers l'an 330, il se pourroit bien faire que le prince dont parle Rufin, & sous qui S. Frumence avoit gouverné, feroit mort avant l'an 156, & auroit eu fes deux fils Aïzan & Sazan pour fuecefscurs. Mais il est aisé encore que le Roy fous lequel S. Frumence fut pris, ait eu ces deux princes pour enfans, & que neanmoins Rufinn'ait parlé que d'un, foir qu'il ignorast cette particularité, foit qu'il l'ait voulu negliger pout

tre que Constance difant qu'Aïzan & Sazan pouvoient se souveuit de l'or-Preferes Ethiopiens ou Abitlins qui dination de S. Framence, c'est une estoient à Rome, lesquels reconnoismarque qu'ils regnoient des le temps soient S. Frumence pour leur Apostre, qu'elle sur faire, & par consequent que & en solemnisoient la memoire, Ms c'estoit durant leur minorité que le

moins embarafler fa narration. Nous

avons cru devoir preferer ce dernier

(entiment comme le plus fimple; l'ou - p.696.6,

Valois assure aussi, comme une chose \ Saint avoit gouverné leur Etat, вавительного под применения применения применения применения по применения пр

### SUR

NOTE I. Pour la page 101.51.

Sur le Concile d' Elvire.

Conc.t.r.p. E Concile d'Elvire estoit celebre Alex.t.c.p. 6-1t.c.p.167. 368. ciles de ce temps là qui le citent plu- le IX, fiecle les Decretales des anciens

ficurs fois. On ne voit pas que jusque là il air esté beaucoup connu: ce qui pourroit peuteffre donner lieu à quelques un de croire que c'est une piece au IX, fiecle, comme on le voit supposée par quelque imposteur sempar les auteurs, & mefine par les Con- | blable à celui qui nous a inventé vers

Papes. Mais nous ne voyons rien dans 1 montagne d'Elbite pres de Grenade. difficile de dire qui lavantage les menteurs, ou les demons leurs peres, auroient pretendu tirer de cette supposition. On ne peut douter qu'il ne se foit fait ainsi divers reglemens dans beaucoup de provinces, qui n'ont point passé à la posteriré.]'Abondance d'Adrumet cite dans le Coucile de

ce qui nous reste de ce Concile qui don- comme Mendoza le soutient amplene lieu d'y foupconner de la fiction. | ment dans l'ouvrage qu'il a fait fur ce Tout y convient au temps que l'Eglife | Concile. Et ce qu'il dit que presque estoit encore dans la persecurion , ou tous les Evesques que nous savons s'y ne faisoit que d'en sortir. La severité estre trouvez, estoient de la Betique de ses Canons ne sent nullement la on des pays les plus proches, en est une nouveauté ni l'imposture; & il seroit grande preuve. Je croy mesme qu'il feroit aifé de justifier que Collioure estoit alors censee des Gaules, & de la province Narbonoise, Nous avons accourumé de dire Elvire en françois, au lieu d'Elbire qui approcheroit plus du latin.

Cont. t.1. P.

Carthage fous Gratus, le decret fait dans le Concile de la Byzacene contre après laquelle S. Cyprien, S. Corneille, l'usure. [11 n'y a rien de plus ordinaire que de voir des Conciles citez dont il ne nous refte rien; & les conjectures de ceux qui sont les plus habiles à deviner, ne fauroient nous rendre aucune raison apparente pourquoi les uns se font confervez jusques à nous plutost que les autres. On ne peut pas dire mesme absolument que le Concile d'Elvire air esté inconnu jusqu'au IX. siccle:]'Car dans celui de Sardique, Offus dit que don avoit autrefois ordonné deseparer de la communion un laïque qui estant dans une ville auroit passe trois dimanches sans se

Il y a bieu plus de difficulté fur le temps de ce Concile.]'Le P. Morin Mor.porn.l.p. croit qu'il le fant mettre un peu avant 6719. l'an 250, & la persecution de Dece,

D. 61.

trouver à l'affemblée de l'Eglife. 'C'est t.s.p.775.b. mot à mot le 21e Canon d'Élvire, [qui est l'unique endroit de l'antiquité où p.10se.blater, cette ordonnance fe trouve. J'On mar-1.6.p.676. que aussi que S. Martin de Brague, & S. Isidore de Seville, ont cité le Con-

& generalement tous les Evelques, convintent qu'il falloit accorder la communion & l'Eucaristie à ceux qui eftoient tombez dans l'idolatric, pourvu qu'ils eussent fait penitence. Et les Novatiens ayant voulu soutenir une discipline contraire, ils furent rejettez de toute l'Eglise, Ainsi, dir lcP. Morin, onne peut pas presumer que les Peres d'Elvire, qui par leur premier Canon excluent de la communion, mesme à la mort, ceux qui auront idolatré, soient posterieurs à ce temps là , puisqu'ils se feroient declarez pour les Novatiens contre l'Eglife.

Conc.r.i.p. 1004,1010

cile d'Elvirefau VI, fiecle, ] 'Je croy que chaeun convient affez maintenant que le lieu veritable du Concile n'est pas Illiberis, aujourd'hui Collioure dans le Rouffillon, ruinée des le temps de Pline, & rétablie feulement vers l'an 980, mais Illiberris dre que ces personnes n'aient pas esté dans l'Andalousie, dont les restes se admises à la communion par Saint conferent encore aujourd'hui fur la | Cyprien ? Il faudroit donc au moins

Cette raison est affurément considerable, & paroift d'autant plus forte, que les diverses solutions que l'on apporte paroiffent affez foibles, I'Mr Conc.t., v. de l'Aubespine dit que le Canon d'El. stra. vire regarde ceux qui non sculement avoient renoncé la foy, & eftoient tombez dans l'apostasse, mais avoient encore facrifié. Et n'obligcoit-on pas à facrifier tous ceux à qui on avoit fait renoncer la foy ? Peut-on aufli preten-

ajouter

qui avoient apoltafié d'eux meimes, fans qu'on leur fift aucune violence : car les termes du Canon, ad remplum idololatraturas accesseris, semblent marquer une chose toute volontaire, Je ne fçay fi ce n'elt point ce que M1 de l'Aubespine entend par le crime d'apoltafic, mais je voudrois qu'il fe fust expliqué plus nettement, ]

Alex.t.6.p. 667-671.

'Le Pere Alexandre pretend que le Canon ne refuse pas l'absolution aux idolatres, mais feulement l'Eucaristie; & qu'ainsi il ne tombe point dans la dureté de Novation. Mais il ne s'accorderoit pas pour cela avec le decret de S. Cyprien& des autres Evefques de son temps. Car on ne peut douter que cedecret n'accordast l'Eucaristic austibien que l'absolution. D'ailleurs je ne croy point qu'on puisse montrer qu'on air retufe l'Eucariftie dans l'antiquité à ceux à qui l'on accordoit l'absolution, dont l'Eucaristic estoit regardée comme le feau & l'accomplissement.] 'Le P. Alexandre avoue au moins que ces deux choies ne se separoient jamais du temps de Saint Cyptien. 'Il s'étend beaucoup pour prouver que la con-

p. 161-148.

munion dans le Concile d'Elvire est l'Eucaristie: mais il ne dit rien pour montrer que l'en accordaft l'abiolution à ceux à qui on tefusoit l'Eucariftic.] 'Je ne sçay si le plus court n'est point d'avouer avec luy, que mesme aprés le decret par lequel on avoit accordé la paix& la communion aux Tombez, les Everques d'Espagne ont pu juger plus

plus de severité, parc qu'ils croyoient qu'elle estoit plus utile à leurs Eglises, usant de la liberté qu'ont les Evesques de regler les choses de la discipline, sclon qu'ils le trouvent plus avantageux au salut des ames que Dieu leur a confices & & dont ils doivent rendre preuves du P. Morin , comme s'il eufe conte au fouverain juge & au Prince voulu le fuivre, met neanmoins le

à propos d'en traiter quelques uns avec

\* Hift. Eccl, Tom. VIL.

ajoutet que le Canon parle de ceux | des pafteurs. Ils penvent, dit Baronius, Tar. oc. 4 esavoir en de justes raisons d'employer des medicamens plus forts : Car tout ce qui se passoit alors n'est pas venu à noftre connoillince; & qui acculera les Elus de Dieu: Quand mesme ils se fetont trompez en cela comme hommes, il est certain que ne condannant pas le fentiment de ceux qui crovoient en devoir uter d'une autre maniere, & ne rompant point le lien de la paix, & comme dit S. Cyprien, le sacrement de l'unité Catholique, on ne pourroit pas les accuser d'estre tombez dans l'heresie des Novations.] Baronius a 544. cru qu'ils avoient en une severité extraordinaire, & qu'ils avoient effecovement refusé la communion aux Tombez, sans restriction. Mais au lieu de les blasmer, il soutient que personne ne doit estre affez hardi pour le faire, & il se retracte de ce qu'il avoit parlé un peu librement de ces tres faints Peres, comme il les appelle.

> l'argument du Pere Morin, au lieu de nous y rendre, parceque nous ne voyons point que personne ait ose fuivre fon fentiment. Comme on lit dans le Concile d'Elvite le nom de Valere de Caragoce si celebre dans l'histoire de S. Vincent sous Diocletien,& celui d'Ofius de Cordouc faire Evelque vers 295, cela paroist à tout le monde, une preuve convaincante, que ce Concile s'est renu vers la fin du rroifieme fiecle, quoy que le P. Morin ait pu dire pour affoiblir la force de cette taifon.]'On pretend ausli que coneran Sabin de Seville & Melanthe de Tolede, marquez entre les Peres de ce Concile, vivoient durant la perfecu-

[Nous cherchons des folutions à

tion de Diocletien,'Libere de Meride p. ses et 41%. est nommé dans ce Concile, & dans celui d'Arles en l'an 314. Le Cardinal Bora, lic.1.1. Bona mesme en relevant la force des

Xxxx

NOTES SUR OSIUS.

Concile pres de la fin du III. fiecle. 1 Coffe, P. I.P. 'C'est le sentiment de Mendoza, qui 1017.6. le place en l'an 300 ou 301: [& le P. p.-0:6 tl Alexandre le fuit. l'Ils se fondent sur 10.1.10:3. ce qu'il est certain que Saint Valere est mort banni daus la persecution de Diocletien, bien loin de l'Andalousie. Poll. R.ian. 'Mais toute leur certitude est fondée P.S11.52. Bar. 104.6 40.

fur des relations que Bollandus regarde comme tres peu certaines,'& que Baronius a ignorées, ou meprifées, [ Ainfi elles ne peuvent nous empefcher de croire, si nous vou lons, que S. Valere a furvéeu à la perfecution, que l'on peut croire avoir fini en l'an 105 pour l'Espagne, & s'est ensuite trouvé à Elvire, soit qu'il fust banni vers ces quartiers là, foit en retoutnant de son exil à Caragoce, soit par quelque autre occasion que nous ignorons. Mais ce

qui fait plus pour Mendoza, & ce qu'il n'allegue pas neanmoins,]'c'est que beaucoup d'anciens martytologes p.85.

traitent S. Valere de Martyr : & cela se peut appuyer mesme par Prudence. [Deforte qu'à moins de direqu'on luy a attribué le titre de Mattyr en un sens impropre, au lieu de celui de Confesfeur, il vaut mieux reconnoistre qu'il est mort dans la persecution, & qu'ainfi le Concile d'Elvire doit eftre mis avant l'an 303. Car y ayant déja deux Valeres Evesques de Caragoce, on n'en peut admettre un troisieme que sur des preuves convaincantes.

Du reste, je ne voy rien qui empesche de mettre le Concile vers l'an 300, Il paroift fair en un temps où les Chrétiens avoient affez de liberté, puisqu'ils eftoient admis aux magistratures des villes, c. 55. 56, puisqu'il y avoit des eglifes, c. 36, & dans un remps neanmoins où le paganisme regnoit, où il y avo t des Confesseur: , c. 25, où il n'y avoir point de loy imperiale pour abarre les idoles, c. 60. Tout cels convient affez egalement au temps de Diocletien avant la persecution, & aux premieres | qui a esté reglé par celui de Nicée,

années de Constantin, mesme depuis l'an 312 qu'il se fit Chrétien. Il semble melme que li c'avoit esté aussirost après la perfecution, il y auroit davantage de Canons pour regler la penitence des Tombez, comme dans les Conciles d'Ancyre & de Neocesarée, Ainsi il me semble que l'opinion de Mendoza est plus probable que celle de Baronius qui met le Concile d'Elvite en 305. Et e ne voy pas qu'elle nous embaraile dans aucune difficulté. On peut sculement s'étonnet qu'Osius fait Evesque depuis peu d'années, & non encore Confesteur, ]'y soit nommé le second. conc.t.s.p. Mais on convient ce me femble, qu'il 369. ne faut nullement s'arrefter à l'ordre que les manuscrits donnent aux Evesques dans les souscriptions des Conciles.]'Il y en a où Ofius n'est mis que p. og b. l'onzieme.

'Il faut neanmoins remarquer que 1.8.p.89.c.d. le Concile de Soissons en l'an 853, dit que celui d'Elvire a esté tenu sous Conftantin; 'ce qui s'accorde avec 1.1. p. 10:8. deux manuscrits qui portent que ce fut l'an 362 de l'ere d'Éspagne, c'est à dire l'an 324 deJ.C. Mendoza pretend que cela est impossible, parcequ'Osius eftoir alors à la Cour de Conftanrin depuis plufieurs années, [Mais quelque confiance que Constantin eust en luy, il ne feroit nullement raifonnable de prerendre qu'il demeurast roujours à fa Cour, fans retourner à son rroupeau. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il estoit certainement en Orient l'an 124. Il peut neanmoins avoir efté au Concile d'Elvire le 15 de may, avquel on matque qu'il se tint, estre alle de là trouver Constantin, & avoir auslitost efté envoyé par luy en Egypte vers le mois d'aoust. Ainsi il n'y a point d'impossibilité que le Concile d'Élvire ait esté tenu en l'an 324. La difference me me que l'on remarque entre la difcipline établie par ce Concile, & ce

n'empesche point qu'Osius n'air affisté | plusieurs siecles, Mais il faut pour à l'un & à l'autre en un an de temps. Il cela n'avoir jamais lu ce Concile, ou ne sera nullement étrange qu'il ait fair | n'avoir aucune connoiffance de l'hifceder ce qu'il avoit ordonné avec les | toire ecclefiastique,]

autres Evelques d'Elpagne, aux raisons & à l'autorité des Evelques d'Orient. La difficulté est de savoir si cette

epoque est assez établie sur deux manuscrits]'qu'on dit estre du IX. & du X. fiecle. On a joure que oueloues autres portent qu'il est du mesme temps que le Concile de Nicée, Et cela est encore moins fort, estant certain que cette date ne vient point de l'original. L'autorité du Concile de Soitlons peut paroistre aussi n'estre pas bien confiderable à cause de l'eloignement

P-1014.b.

P.101J.C.

du temps.]'Je penfe mefme qu'on peut dire que depuis que Constantin se fut un minimum, & le retint à Sirmich , des depenfes pour les idoles. [A:nfi il ait esté en 356, & les loix en cette anen luy mesme; & que celle de 324 est qu'il ait passe à Sirmich une partie de faire foy, & nous obliger d'étendre pas, son histoire est fort imparfaire en jusque la l'episcopat de S. Valere,

au temps paffe. Mais dans deux an- ne, ni qu'on le puisse accorder avec S. ciens textes latins qui peuvent mesme | Athanale.

p.649.2166.6. estre le texte original,]'il y a, fe me fouviens que nos freres ont ordonné il y a quelque temps, SUPERIORI Concitio. [Etc:stermes portent affez à croire qu'Ossus avoit luy mesme affifté à ce Concile. l

'On affure que quelques heretiques | consentità communiquer avec Ursace 8416 p. 1018.dl Alex.t.6.P. de ces derniers temps font le Concile & Valens, [fans marquer jamais qu'il 461.

NOTE II.

Pour la page 116.5 7 En quel temps Constance manda Osius A Sirmich.

'Saint Athanase dit que Constance Ath. fol. p. manda Ofius, & le retint un an entier \$41.6. à Sirmich. Cette année se termine . assurément à la chute d'Oss , lcomme il estaise de le juger par la suite de S. Athanase; [& on verra qu'il tomba en 357. Ainsi Constance le fit venir à Simich en 356, L'expression de Saint Athanase que Constance le manda, declaré Chrétien, en 311 ou 312, les donne tout lieu de croire qu'il effoit magistrats & les pontifes des provinces luy mesme en cette ville, ou au moins qui estoient Chrétiens, n'avoient plus lorsqu'Osius arriva à sa Cour, Cepenrien qui les portaft à sacrifier & à faire dant on n'a point de marques qu'il y semble qu'on peut conclure que l'epo- née là sont datées de Milan-Maisnous que de l'an 100 ou environ, est la plus n'en avons point depuis le 11 d'avril probable à ne regarder que le Concile jusques au 29 d'octobre, & il est aisé plus autorifée, mais non affiz pour ce temps là. Car si Ammien ne le dit cet endroit, V. Constance 6 40.1

Le P. Morin qui pretend qu'Ofius Socrate dit que Constance avoit socilatent n'a point affifté au Concile d'Elvire, banni Osius, & qu'il le sit venir ensuite paroit pu se prevaloir]'de cequ'Osius à Sirmich; se qui scroit croire qu'il citant le 216 Canon de ce Concile à avoir esté banni autrepart qu'à Sir-Sardique, dit selon le gree, Vous vous mich, mais nous ne voyons pas que fouvent? de ce que nos Peres ont reglé Socrate foir autorife ni fuivi de person-

> NOTE III. Pour la page

Qu'Osius a signé la seconde confession de Sirmich. 'S. Athanase dit seulement qu'Ofius Ath. fol. p.

d'Elvire posterieur à Constantin de eust rien signé contre la foy.] Mais il Phith.p. 180.4. X x x x it

NOTES SUR OSIUS.

716 est certain que les Ariens se servoient ; il soutient que toute la longue histoire du nom d'Ossus pour autoriser leur heresie : Et S. Phebade qui regarde cette ration comme la plus (pecieuse qu'ils alleguaffent, avoue le fait, & ne dit point qu'ils imposassent à cet homme fi celebre qui avoit tonjours esté le défenseur de la vraie foy, S. Hilaire parlant du second formulaire de Sirmich , l'appelle fententiam Ofii, le blafphense écrit par Ofius ;'la nouvel-

P-15-1-4. le impieté, que per Osima proruperar. in Conf.Li.p. 'Il cite autrepart, deliramenta Ofii. Peur-on doutet aprés cela qu'il ne l'eust au moins fignée ?]

Mil.de fyn. P.

Pana.c.

Vigil in Eury. 'Vigile de Tapfe le joint aussi à Urface & aux autres impies qui avoient écrit le formulaire facrilege de Sirmich. Socr.l.s.c.ps. 'Socrate affute formellement qu'il si-P.117.3. gna les formulaires de Sirmich, car il

Sex.1.4.c.ts. ne s'explique pas davantage, Sozome-P-114-8.b. ne dir qu'il consentit à la suppression de l'apprince & de l'apprince, [c'est à dire à la seconde confession de Sirmich,] sans parler de Marcellin & de Faustin Luciferiens, qui disent, p. 34, qu'il donna les mains à l'impieré . & qu'il devint prevarienteut de la foy. 'S. Eusebe de Verceil loue Gregoire

d'Elvire d'avoir refifté au rranforeffeur Ofius. C'en est assez ce me semble pour nous affurer qu'il a effectivement figné la seconde confession de Sirmich la plus méchante de toutes , & qu'on ne peur point dire que ce foir une calomnie repandue par les Atiens pour rromper le monde. 1

Pour la page NOTE IV.

p\$.5 9. Sur l'histoire de la mort tragique Bar.319.5 19. Baronius rejette ce qu'on lit de la

mort d'Ofius dans le traité de Saint Isidore de Seville sur les hommes illuftres; parce, dit il, que c'est un finx des deux autres écrits. C'est ce qui nous Cont.t.t.ri 1014.6.6.

Ifidore, Mendoza vent que l'ouvrage [ foir de S. Isidore, mais corrompu par | des l'an 357, sans quoy on la pourroir Theodifque l'un de ses successeurs; & differer.]

de la mort d'Ofius eft de Theodifoue. parcequ'elle ne se rrouve pas dans les manuferits, où on lit feulement fur ce e. fujet , cujus quidem vitam , ut meruit confestim exitus crudelis finivit. Men- p.1066. doza explique cet endroit comme il peut, Mais pour nous, comme nous armons la verité plus qu'Ofius , nous nous croyons obligez d'avouer que ces paroles marquent fort claitement toute l'histoire raportée ensuite dans les imprimez; & qu'ainsi si elles sont de S. Ifidore, ce que nous n'examinons pas ici, ce Saint a cruqu'Osius estoit mort dans fon peché. Pour ce qui est Bar. 115.4 20. du fond, comme il paroift affez vifible que Saint Isidote, ou celui qui porte fon nom, a fuivi en cela Marcellin & Faustin, son rémoignage n'est autre que celui de ces Luciferiens, & n'a que la metine autorité.

Post la page NOTE v. Sur les eloges que S. Athanase donne

à Osius, Ouclaues uns croient que le traité de S. Athanase sur sa restaite, sa seconde apologie, & fonepiftre aux foliraires, ont efté écrits des l'an 256, avant la chuted Ofius & de Libere, & qu'ainfi ce qu'on y lir de cer evenement y a efté ajouté depuis S. Athanate melme, V. S. Athanaje notes 77 & so: fi cela eft. les eloges qu'il y donne à Ofius, ne marquent le jugement favorable qu'il a fait de luy depuis sa chure, que parcequ'il a cru les y devoir laisser. Nous verrons fur S. Athanase qu'il y a en effer quelque lieu de croire que ce qui est dit des fautes d'Osius & de Libere dans la seconde apologie, y a esté ajouré. Mais nous ne voyons pas qu'il y air aurant de fondement de le dire fira merre encore la mort d'Ofius

## NOTES SUR LA PERSECUTION DE IULIEN L'APOSTAT.

Post la sag 121-61-

g.p. 14.c.

NOTE L Qu'il a publié des l'an 361 fes edits pour rétablir l'idolatrie.

I L semble necessaire de dire que Ju-lien n'osa pas publier d'abord qu'il fut Empereur, les edits par lesquels il ordonna de facrifice aux idoles, mais qu'il attendit jusqu'au mois de mars Boll.ss.mars, ou d'avril de l'an 362,]/pursque la vie de S. Bafile Prestre d'Ancyre porte que cet edit du rétablissement du paganisme, subsista dans la Galacie un an & trois mois, [qui apparemment se terminent avec la vie de Julien au mois de juin 363, ou lor (qu'on apprit sa mort

que que temps apres. Mais d'autre part estant certain qu'il fe declaroit payen des devant la mort de Constance, & Libanius nous affurant que les temples estoient ouverts des ce temps là dans la Grece &c. V. Julien note 4. Il y a peu d'apparence qu'il ait attendu quatre mois aprés la mort de Conftance à les faire ouvrir Amm.1.11.0+ dans le reste de l'Empire.]'Ammien marque en effet cet ordre comme l'une des premieres choses qu'il fit lorsqu'il

se vit absolu, & en état de le faire, [1] n'est pas impossible qu'on ait publié un peu plustard ces edits dans la Galacie,ou qu'il y ait quelque faute dechifre dans les actes de S. Batik.1

Pour la page

NOTE II.

M6-5 6-Si Romain le Confesseur estoit Tribun.

Amré. 1.11.p. 111.115

'Ammien raporte que Romain Tribun de la premiere compignie de ceux qu'on appelloit Seutarii, fut envoyé en exil par Julien fur la fin de 362, altiona, [c'est à dire d'avoir aspiré à l'Empire. ]'Mr Valois dans ses notes

fur Theodoret, croit que ce peut eftre le mefine que Romain, dont cet hiftorich & S. Grepoire de Nazianze raportent l'histoire, & qui fut banni comme Chrétién &c. [1] femble plutoft que ce demier Romain, qui effoit encore jeune, ne fust qu'un fimple foldat. Neanmoins on comprend affect souvent tous les gents d'épée, officiers & autres, fous le fimple nom de foldats: & il est certain encore que Julien estoit bien aise d'attribuer des crimes d'Etat à ceux qu'il ne maltraitoit que parcequ'ils estoient Chrétiens, Mais il

cstoit si visible que le Confesseur Romain avoit ittité sa colere par la con-

fession genereuse qu'il avoit faire du nom de J. C, qu'il n'y 2 point d'appa-

rence qu'on luy ait pu imputer autre chofe, & fon histoire ne donne aucune ombre d'un homme accusé d'avoir aspité à l'Empire.]'Le mesme Mt Valois Amm. n.p. raporte l'histoire du Tribun Romain 319à celle de S. Juventin & S. Maximin. fqui n'a aucun raport à celle de Ro-

main le Confesseur,]

NOTE III. 144-5 2. Que Tulien a défendu aux Chrétiens et d'enfeigner & d'apprendre les

humanite?. On ne voit pas bien si l'edit qui fait la lettre 42 de Julien, défendaux Chré-

tiens l'étude des lettres.] Car cet edit Dio,v.a.p. eft obscur. Baronius suppose qu'il ne "9. la leut défend pas. [Mais il est affez 16:13 poi. étrange]que luy, & MrValois ensuite, en aient conclu que Julien n'a point agitaffe convictus que lam fuis viribus | fait durout ce qu'il n'a pas fait par cet

Xxxxiii

Tidet,c.p.15,

Pour la page

Nat. of 1. p. 41. depuis par un autre: ] Et en effet ce que Tharr.Ly.c.4. P.641.b.

S. Gregoire de Nazianze & Theodoret raportent comme tiré de l'edit, qui défendoir aux Chrétiens l'étude des lettre , ne se trouve pas dans celui-ci.

Baronius eust pu se funder avec plus de raison sur Ammien, J'qui marque Ammi.L.s. 10-P-111-C

Dio,v.n.p. 119.

par deux fois cette défente faite aux Chrétiens, de professer, & n'ajoute point celle d'étudier. Au moins c'est ce que suppose Mª Valois, & ce qu'il allegue de plus fort pour son sentiment, fes autres railons estant bien foibles. Cependant je ne voy pas que le filence d'Ammien, qui peut avoir voulu diminuer un peu la honte de son Julien, doive l'emporter fur le témoignage positif de S, Gregoire de Nazianze & de S. Augustin, sans purlet des autres ; & nous faire condanner ces deux Peres, & tous les historiens

Mais je ne sçay pas mesme s'il faut avouer qu'Ammien ne dife que ce que Mr Valois luy fait dire, Au moins cela n'est pas sans difficulté. Car les termes de cet auteut , docere veruit magifiros rhetoricos .... Christianos , peuvent fignifier vetuit ne magistri rhetorici doce rent Christianos. Ceux de la page 294, peuvent se prendre de mesme ; & je ne sçay si ce sens doit paroistre moins naturel que l'autre. Mais quand il le feroit moins, il est d'autre part bien plus conforme à la censure severe qu'Ammien fait de cette ordonnance. Car il est difficile de croire qu'un payen ait trouvé si étrangé qu'on ait défendu aux Chrétiens de tenir ecole. ce qui ne se pouvoit faire qu'au préjume : mais cela n'emperche pas qu'elle dice du paganisme : & aucun Catholique ne poutroit approuver aujourd'hui qu'on permitt aux Calvinistes des Catholiques dans quelque science que ce fust, bien loin de condanner la Sozomene, & d'autres qui les ont suidefense qu'on leur en fait, comme vis, lesquels reconnoissent tous for-

edit, [comme s'il n'avoit pas pu le faire a digne d'estre ensevelle dans un eternel oubli. De forte que l'on peut juger qu'Ammien a voulu marquer la défense d'étudier, quoiqu'il ait peutestre affecté de l'exprimer en des termes obscurs & ambigus, pour epargner un peu la memoire de son hetos, quoiqu'il luy foit ordinaire de s'exprimer affez mal, parcequ'il n'estoit pas latin,

mais gree. Baronius allegue encore S. Ambroi- Par. 161.5 110. fe & S. Jerome, dont le premier dit Amb.ep.: Lp. que les payens avoient ofte aux Chré- 1916. tiens par la loy de Julien , le droit acquis à tout le monde de parler & d'enteignet; comme fi le mot de parler ne pouvoit pas marquer l'étude de l'eloquence & de l'art de la parole, qui est ce que Julien envioit proprement aux Chrétiens. Il n'est pas plus difficile de répondre à S. Jerome, & à Eunape c. 8. p. 126, que Mt Valois y ajoure; [puif- Dio, v.n.p. que l'un & l'autre ne parlant de l'edit "9.

ecclefialtiques, d'une erreur certaine. de Julien qu'à l'occasion de Proerese, il leut a suffi de parler de la défense d'enseigner, J'de mesme qu'a fait Saint Aug.conf.1.4. Augustin en parlant de Victorin. Que fi de l'omiffion de S. Jerome & d'Eunape . I'on yeut conclure que felon cus auteurs, Julien n'avoit pas défendu d'étudier, il faudra artribuer la mesme chofe à S. Augustin, J'qui neanmoins civ.l. 18. c.c.s. exprime politivement en un autre en- 139-1-6droit ce qu'il n'avoit pas dit dans ce+ lui-ci. [Il y a plus de sujet de dire qu'Otose n'a sceu que la détense d'enseigner,] 'puisqu'il ne marque que celle là , orost.-c.;a. speutestre parcequ'il n'avoit pas lu passa. l'autre dans la chronique de S. Jero-

n'ait esté, si on la trouve bien prouvée d'ailleurs. 'Cependant c'est sur ces fondemens Par. 16 1 4 10 1. d'enseigner publiquement les enfans qu'on accuse d'une erreur certaine no Do, a. non feulement Theodoret, Socrate,

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN, 719 core Rufin & S. Augustin qui ne par- en passant, il revient aussitost à Proclotent que de ce qu'ils avoient vu, pour refe qui effoit son principal fujer, [ & ne tien dire des actes d'Arteme, que que c'est de luy que cet endroit se doit piece fort authentique . & qui peuvent leurs par la chronique de S. Jetome , venit de Philostorge. Il tr'ofe pas ac- que Proetese fit ce qu'Eunape dit en cuset encore de la mesme erreur Saint ce lieu. Baronius le prouve fortbien : n'est pas moins formel que les autres, | quand meline il n'y auroir point de 'puisqu'il dit que les payens avoient fait une loy qui excluoit les Chrétiens des sciences humaines. Mais comme dans les endroits où il en patle parti-

culicrement, il s'exprime non en un mot comme les historiens, mais en orateur, & pat une grande étendue de paroles; il peut donner davantage de heu à doutet de son sens lorsqu'on ne confidere pas affez à quoy tendent toutes ses preuves & toutes les invectives. Car elles seroient certainement mal employées, si elles n'avoient eu pour fondement la défense d'étudier les lettres auffibien que de les enfei-

gner aux aurres. Cela feroit trop long à prouver en particulier :'il fuffit de 07.1.0.(1.52. tenvoyer aux endroirs mesmes où il en parle,]'& d'ajourer que le Prestre n.p.14".cl vit.p.is,dit. Gregoire & l'Abbé de Billi l'ont entendu de cette maniere, 'Mr Fleuri n'hesite point à dite que Julien défendir aux Chrétiens non sculement d'enfeigner les lettres humaines, mais en-

Flea.1.sq.c.7. P-16. Post la page

54.&c.

Nat. ot. 4.p. me.chp.e.

> core de les apprendre. NOTE IV.

Que Proerese a quitté sa chaire, parcequ'il effoit Chrétien.

341.5 2. Far-161.5 [14] Eun.c. 8.p.

Baronius cite d'Eunape, que Musone qui enseignoit la rhetorique fut obligé de quitter sa chaite, parcequ'il paffoit pour Chrétien : [ & il est cerrain qu'Eunape est assez embarasse en cet endroit auffibien qu'en beaucoup d'autres, pour donner lieu de douter s'il parle de Musone ou de Procrese.]

mellement que Julien défendit aux Neanmoins on voit bien par la fuite Chrétiens l'étude des lettres ; mais en- | qu'aptés avoir dit un mor de Musone Baronius cite toujours comme une entendre: J'outre qu'il efterrain d'ail- Bu-161.5115. Gregoire de Nazianze, qui cependant | [& il n'y a pas moyen d'en douter , faute dans ce que porte certe chrontque, que Julien permit à Proetele, ut Christianes doceret. Mais selon toutes les apparences, il faut lire ut Christia-

nus doceret. ]'C'eft ce que montre Mr Her.chr.n.P. de Pontac & pat la fuite de l'endroit, P-711-711-& par l'autorité des manuscrits.

NOTE V. Pout la page Les poursuites d'Apronien contre les fortileges , ne regardent point let Chresiens.

Ammien témoigne qu'Apronien Ammalas-p. fair Prefet de Rome par Julien en 363, 118.4. 'y fit une enqueste fort rigourcuse con- 1.16.P. P. tre ceux qui usoient de sortileges & de #4 poi fon pour nuire aux autres : [mais je ne voy pas que Baronius ait eu affez de fondement pour dire]'que cet au- Bar,161, 6 271 teur matque par là la perfecution des 1615 4-Chrétiens, parcequ'on les avoit autrefois accusez de faire des miracles par magic.[Ce pretexte estoit sans doute bien evanoui en ce temps la; & Apronien n'estant parti de Syrie qu'en l'an 363, les quatre ou cinq mois que Julien regna deputs qu'il fur arrivé à Rome, ne luy donnetent pas lieu de fatre de grandes executions. Auffi Ammien marque la pourfuire des forciers comme arrivée patriculierement fous Jo-

NOTE VI. Pour la page Les actes de Saint Fean & Saint Paul 301-5 11infontenables.

[Nous avons des actes de S. Jean &

vien & fous Valentinien.]

S. Paul qui font affez celebres, & qu'on voit par le martytologe de Bede avoir esté éctits avant le VIII, ficcle, l'Ils Flot.p-616-1+ font fuivis pat les mattyrologes du Amil.t.j.p. IX. fiecle, & par le poeme que Floris Diacre de Lion a fait fur ces Saints,

[Ils peuvent mesme paroistre d'abord fort indubitables,]/puisqu'ils semblent Saras Jun.p. 114.5 20 écrits par un auteur contemporain . '& de la main propre de Terentien , 48. qui avoit, dit-il, ofte la vie à ces Saints,

'Mais Baronius a bien vu qu'on ne pouvoit pas défendre cette pretention; & y ayant trouvé diverses choses qui ne se peuvent pas accordet avec les auteurs du temps, il declare qu'il ne veut

point dutout foutenir que cette piece foit celle qui avoit esté écrite par Terentien inaisqu'on a pris quelque chofe de ces actes originaux, dont neanmoins nous n'avons point d'autre témoignage, ] & qu'on y a ajouté divers aurres faits, selon la fantaisse de coux qui ont mieux aimé paraphraser les histoires des Saints, que se contentet de la fimpliciré avec laquelle elles

estoient écrites. Ainsi rout ce que nous pouvonstirer de ces actes , c'est qu'on a cru que S. Jean & S. Paul avoient ofté marryrizez fous Julien l'apostat ; ce qui peut eftre, furrout la chose s'estant faire secrettement comme le portent ces actes; & ce qui peut favorifer cette opinion, c'est que ces Saints, qui paroissent avoir esté fort celebres à Rome, ne se lisent point dans le calendrier Romain de Bueherius fait en 354. Il faut neanmoins avouer que cette preuve n'est pas bien forte ; parceque ce calendrier ne contient qu'un tres petit nombre de martyrs, Il eft d'ailleurs affez difficile ! de croite que Julien ait fait tous les martyrs que les martyrologes mettent four luy, furtout dans l'Occident, pui fqu'il evitoir à dessein de repandre le tang des Chrétiens, & que la pluspart des biftoires qu'on en fait supposent la contre les actes de S. Jean & S. Paul. 1

presence; au lieu que depuis la mort de Constance, avant laquille il n'avoit garde de perfecuter les Chiétiens, il a toujours esté dans l'Orient.

Pour justifier davantage le jugement que Baronius fut de ces actes, fans s'atrefter au peu d'apparence qu'il y a dans la plusparr des narrarions, ni examiner s'il est fort probable ] qu'un patti- sur. 26, jur. 2. culier comme Gallican air efte deman- 151.51. der la fille de Constantin en mariage,

& que Constantin n'ait ofé la refuser; 'ni si la maniere dont on pretend qu'il 🚓 a vaineu les Seyrhes, n'a point plus de

raport à un fonge qu'à une histoire; 'ni 5 3fi la discipline militaire permettoit que des capitaines & des soldats qui avoient abandonné leur General pour fe rendre aux ennemis, ne fusfent punis aptés la victoire que par la privarion de leutscharges ou qu'ils fustent mefme elevez à de plus grandes, pourvu qu'ils se fissent Chrétiens: sans, dis-je, consideret toutes ces choses, nous pouvons temarquer l'que la victoire rem- 51portéc à ce qu'on pretend par Gallican

fur les Perfes qui couroient la Syrie, Icft une chose entierement contraire a l'histoire. Car les aureurs nous apprennent que les Perfes furent toujours en paix avec les Romains depuis la défaite de Narse par Maximien Galere, jusqu'à la fin du regne de Constantin qu'ils la rroublerent par quelques courles; & Conftantin mourut fur le point qu'il matchoit contre cux. V. Conftantin \$ 76. Ausli ni Eusebe, ni aucun autre ne remarque point qu'il ait jamais remporté aucun avantage furcette nation. Quand on voudroit dire que Gallican les auroit battus en quelque petite rencontre , c'auroit efte fur la fin du regne de Constantin, aprés l'an. 330, c'est à dire après le Consulat de Gallican,n'y ayant point de Conful de ce nom fous Constantin aprés cette année là . & c'est ce qui est absolument

Aprés.

190-f (te

Après la victoire sur les Perses, difent ces actes un nombre infini de Scythes ayant occupé la Thrace, Gallican demanda la fille de Constantin en mariage, &c on la luy promit avec le Confulat, pourvu qu'il allast vaincre ces barbates,'Il y alla, & fe trouva d'abord affiegé pareux dans Philippople, & prefque reduit à la dernière extremité. Il en vint neanmoins à bout, & les obligea de demander la paix & de se soumettre à l'Empire. On ne voit rien dans l'histoire qui ait quelque razoilla.p.st. port à ceci, fque l'irruption des Taï-

fales dans la Thrace, dont parle Zofime. Elle n'eston que de 500 chevaux, ce qui n'estoir pas pour assieger Phi-I popple. On a moime affez de peine a aquiter le raport de Zolime avec les meilleurs historiens : V. Constantin \$ 70. Mais le supposant pour vray,] ectte irruption elt arrivée , comme il le dit expressement, depuis la fondation de Constantinople, qui futcommencée en 129, & dediée en 110, c'eft à dire l'année mesme du Consulat de Gallican , avant lequel neanmoins cela doit eftre arrivé, felon ces actes. On voit par d'autres auteurs que l'irruption des Taïfales ne se doir point mettre avant l'an 382. Il oft visible ausli que, selon ces actes, Constantin estoit à Rome devant & après cette cuerte: 1/8c au contraire il effoit à Con-

stantinople, felon Zosime. Sur. 16. jun.p.

'Il faut encore, selon les actes, que Ste Helene ait vécu jusqu'en 330: & cela no s'accorde pas avec Theodoret, qui dit qu'elle mourut peu apré- le voyage qu'elle avoit fait dans la Palestine fvers l'an 327. Onne peut differer fa mort juiqu'en 330, sans embrouiller beaucoup l'histoire de l'Eglise, puisque le rappel d'Arius qui prec da toutes les perfecutions de S. Athanate, fuivit la moit de Conffantine fœur de Conffantin, ]/laquelle ne mourut que quelque Ruf.1.10.C-11.

P. 100 -L. temps aprés Ste Helene. \* Hift, Eccl. Tom. VII.

[1] est encore plus ridicule de pretendre]'que Gallican a le premier fait sut. \$14 baltit une cglife dans Oftie, comme ces actes le ditent. Mais ils se trahissent eux melmes, puisque parlant d'une eglise de Saint Laurent que Gallican fit aussi bastir, ils disenr que la porte de la ville qui en estoit proche, s'appelle encore aujourd'hui la porte de Saint Laurent, Cette phrase n'est pas assurément d'un auteur contemporain.]

'Ils portent que Julien défendit aux \$40 Chrétiens de rien posseder dans le monde, ce que pertonne n'a jamais dit, ni pu dire. Ils ajoutent que Julien st. estant mott, & Jovien qu'ils appellent Jovinien, luy ayant fuccedé, les eglises furent ouvertes, comme fielles euffent esté sermées auparavant : ce qui ne se peut dire, furtout dans l'Occident: &c pour l'Orient melime, noussi'en trouvons rien dutout, hormis des eglifes

d'Antioche.] Pour ce qui est de S. Gallican que ces \$4. actes disent avoir esté tué en Egypte sous Julien à cause de la foy, snous n'en trouvons tien autrepart, fi ce n'est dans les martytologes du IX. fitcle, post ricurs à ces actes. Nous ne pretendons pas pour cela qu'il n'y air point eu de S. Gallican marryr; mais nous croyons pouvoit douter avec raifon de ce que nous ne lifons que dans une piece ii peu affurée, Il feroit affurément bien étrange que le martyre d'une personne de cette qualité n'eust

esté remarqué par aucun historien ni ecclesiastique, ni profane. Anastase Anas.c. 14.P. patle des libetalitez qu'un Gallican fit 18.4.

à des eglifes de Rome & d'Offie. 'Les mefines actes parlent fort am- sur. s. jun. p. plement d'une Constancie ou Constan- 151-) 1tine fille de Constantin, qui avoit confacre à Dieu fa virginité &c. Et cela feul futht pour les faire rejetter par les perfonnes les plus habiles & les plus judicieutis, pursque cette Constancie

est entierement inconnue à tous les an-

Vyyy

eiens historiens, V. Constantin note 18. 1 NOTE VII.

352.5 11. Que les actes de S. Gordien font faux.

'Les actes de S. Gordien supposent

Pour la page

P.str.ditti-a. qu'il souffrit lorsque Julien estoit à Rome, soù il ne vint jamais. Aussi cela les fait rejetter comme faux par une Perch

personne tres habile;] '& oblige Bollandus à avouer ou'ils n'ontesté écrits que longtemps aprés Julien. Il croit -qu'on peut ajouter plus de foy à ce qui y est raporté des entretiens de S, Gotdien, tiré peuteftre des actes originaux. Mais ce peuteffre n'a aucun fondement. Il n'y a rien dans tous ces entretiens qui ait aucun caractere d'antiquité & de verité; on y en pourroit bien plus aisement trouver de contraires, Tout y marque une persecution ouverte & generale, & un temps different de celui de Julien. l'On a trouvé à

Aring Luc 11-P-1/7.C. Rome dans le eimetiete de Ste Agnés, l'epitaphe d'un Gordien deputé des Giules, & tue pour la foy avec tous fes domestiques. V.S. Cassien note 2.

NOTE VIII. Pour la pag g1.5 11.

Que Saint Donat d'Arezzo doit estre regarde comme Confesseur, & fes alles comme faux.

Par.v.ang.al Baronius dit qu'on eroit que les 16.jul.d. actes de S. Donat d'Arezzo, qui font dans Mombritius, ont esté écrits par Severin, qui fut le quatrieme Evelque d'Arezzo aprés luy. Mais il teconnoist que s'ils ont esté écrits par ce Severin, Jon y a ajouté & corrompit beaucoup de choies, & qu'en l'état que nous les avons, ils sont tout à fait infoutenables, Il croit qu'on les pourtoit défendre en mettant au commencement le nom de Diocletien au lieu de celui de Julien: [mais outre qu'il

faudroit avoit autotité pour faite cet

correction , il est difficile de croite

qu'elle remediast à toutes les faussetez de cette piece. l'Nous avons un abre- vinc. B.1.166 gé desactes de Saint Donat dans Vin- 6,96,9-1144 cent de Beauvais. Adon décrit affez Ado,7.402. amplement fon histoire; & il est visible qu'ill'a ritée de la mesme soutce, Il nous apprend, fi on l'en veut croite,

que Julien a esté Soudiacre. Tous ces auteurs, & Bede avant cux, donnent à S. Donat la qualité de marryr.] Cependant les marryrologes flor.p.796. de Saint Jetome luy donnent politivement celle de Confesseur, aussibien Thomas 1620 que les quatte orai sons marquées pour la feste dans le missel Romain de Thomasius, & qu'un autre ancien marty- Flot. p. 717. to rologe eité pat Florentinius. On trouve aussi qu'en l'an 766, il y avoit dans le pays de Luque une eglife de Saint Donat Evelque & Confelleur; & il y a bieu de l'apparence que e'est de l'Evefque d'Arezzo. Florentinius veut :que ce titre de Confesseur vienne de ce qu'on l'a confondu, dit-il, avec Saint Donat d'Evorée en Epire, parceque Pierte des Noels les a mis tous deux le 7 d'aoust. Mais on ne voit pas que d'autres aient mis ce jour là celui d'Epire; & il n'y a aucun lieu d'accuser de cette confusion tant de monumens anciens, où celui d'Arezzo est qualisié Confesseur. I'Ses actes melmes por- Vine. B. 1.14.4. tent qu'aprés avoir esté mis en prison 16-P-164fous Julien par Quadration, il fut elat-

refte. [S'il fait mefines'arrefter à cesactes. il y a sujet de croire qu'il n'a vécu qu'au commencement du V. ficelc. I Car ilsluy font reffulciter la femme en port d'Eustafe receveur des tailles en Tof- Aco,7.aug. cane, pour trouver l'argent du fise qu'elle avoit caché à cause d'une course des ennemis, & d'une guetre qui ttoubloit alors la province.[Or

gi ensuite, & fit divers miracles : mais pout le faire mattyt, ils pretendent que Quadratien le fir reprendre quelque temps aprés, & luy fit trancher la

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. nous ne voyons point dans l'histoire, qu'il y ait eu de guerre en Toscane durant tout le IV. fiecle, & jusques à la deicente de Radanaise en 406. Car on ne trouve pas mefme que les guerres civiles de Constantin contre Maxence, de Nepotien . & de Conftance contre Magnence, aient troublé la Toscane. Et je penfe que dans ces fortes de guerres, l'argent du public estoit assez en fureté contre les ravages des foldats.] 'Ughellus nous donne un grand acte, par lequel un Zenobe Tribun battizé pat S. Donat, donne à ce Saint quan-

Ugh. E. s. P. 451-464-P-414-3.

tité de terres & d'eglifes, Mais il le raporte comme un exemple des pieces supposées, par lesquelles l'ambirion ou l'avarice des uns, se jouoit de la simplicité des autres, sans craindre le jugement de la verité. }

Pour la page 451-5+24

NOTE IX.

Embaras dans l'histoire de S. Hilarin: Qu'il peut y en avoir en deux.

Vinc.R.L.c.c. 41.P.514-Is C.16. P-554.2+

'L'histoire de Saint Donat fait Saint Hilarin moine & mattyr à Arezzo ; 'Vincent de Beauvais dit qu'il fut enterré au prés de la mesme ville. Mais Adon 7, ang, dit que fes os font gardez à Oftie, où luy & Ufuard mettent le 16 de juillet un S. Hilarin tué fous Julien l'apostat à coups de bastons, qui estaussi ce qu'ondit du moine d'Arez-20; & Ufuard qualific moine celui du 16 de juillet. [11 est bien aise de croire que S. Hilarin enterré d'abord à Arezzo a depuis esté transferé à Ostie. Mais on voit que ceux d'Offie ont pretendu avoir eu chezeux un S. Hilaren vivant & mort.]'Car les actes de S. Jean & S. Paul, qui valent à peu pres autant que ceux de S. Donat, difent que Saint

Terr. 16, 810.0. 114-5 5-

> Galliean & retira à Oftie fous Conftantin dans la maifon de S. Hilarin , dont il fit un hospital ,'& que Julien avant commandé à Saint Gallican de

fortir d'Oftie, fit auffi martyrizet S. qualité de medecin n'a guere de raport

Hilarin qui fur tué à coups de baftons. & enterré à Offic. Pierre des Noels Pet-deN.14. veut qu'il ait demeuré d'abord à Arez- 6.001.P.110.30 zo, & puis à Oftic où il fut martyrizé. Ferrarius aime mieux commencer par Ferrit P-419-Offie, & finit par Atezzo : [mais tout cela ne s'accorde point avec leurs au-

teurs : de sorte qu'il peut bien y avoir cu deux Hilarins, l'un à Arezzo, l'autre à Oftie. Pour croire qu'ils aient fouffert fous Julien, c'est de quoy nous voudrions avoir d'autres preuves que celles que l'on nous donne, l

NOTE X.

Pour la page

Snr la méchante histoire de S. Pelin.

Baronius cite une hiftoire de Saint Bargder.f. Pelin, conservée dans l'Eglise de Brinde dont il estoit Evesque, & qu'on luy

avoit envoyée de là : mais il nous affure qu'elle est tres corrompue.[1] est aise de le juger par l'abregé qu'en a fait Ferrarius p.753, & encore mieux par l'histoire entiere qu'Ughellus nons en a donuée dans son Italie sacrée, 1.9.p.14-31, quoiqu'il y ait moins de Ush.t.9.p.14fautes que dans la copie qu'en a eue a Fertarius, Elle est faite dans le temps qu'on méloit partout des bouts de vers : je pense que c'estoit vers le X.siecle. Si elle est du mesme auteur que

l'Infloire des miracles du Saint qui y est jointe, p.32-39, elle n'a esté écrite p.10.4. qu'après l'an 1124.

NOTE XI.

Pour la page \$19-\$ 11.

Qu'il n'est point certain que Salusse Prefet des Gaules ait perfecuté.

'Ce qui porte Baronius à croire que par. 161.5 180. Salufte Prefet des Gaules, & Diofeore fon Vicaire, ont perfecuté les Chrétiens, c'est que S. Hilaire a fait, selon Hier.v. H.e. S. Jerome, un éerit contre ce Prefet, 100. p. 158. 41 ou contre un medecin nommé Diofcore. Cette preuve est foible : car la

Yyyy ij

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN: 724 avec celle de Vicaire : S. Hilaire pouvoit avoit d'autres sujets de plaintes contre Saluste, & on ne voit guere que les Chrétiens aient fait des écrits contre les magistrats payens qui persecutoient. Mais d'ailleurs au lieu que dans quelques editions on lit que S. H.laire a cetit, adversus Prafectum Salustium Gue contra Diofcoram, Mitaus lit, p. 30, ad Prafellum. Et en effet , S. Jetome eust du dire naturellement adversus Salustium & Dioscorum, YLa traduction greque diftingue ausli men salestor, wmi x Assessor, ee qui confitme tout à fait la leçon de Mirzus, l'Saint

Dioscore, sans parler du Prefer Saluste. Pout la page NOTE XII.

P.128-d.

P-118.0

16.5 12.

Sut. 16.00 P.

P.148.5 10.

146

Que la vie de Saint Eliphe ne peut faire

'Nous n'avons la vie de S. Eliphe écrite que par Rupert Abbé de Duitz, [pres de Cologne,]qui est mort selon Mitæus p. 130, l'an 1137. Il composa ectre histoire sut une premiete qui avoit esté faite longtemps auparavant, en un style fort simple & fans ornement, Mais il paroilt que cette premicre tomboit, austibien que celle de

Rupert, dans la faute de quelques autres actes, en supposant que Julien perfecutoit l'Eglife l'orfqu'il estoit dans par. 16 Ad. J. l'Occident. Baronius dans fon martyrologe yeut l'excuser, en disant que Julien se declara contre l'Eglise aussitoft qu'il eut efté proclamé Auguste; [ce qui estant suppose, on pourroit mettre le mattyte de S. Eliphe dans le voyage que fit Julien en Allemagne Amm.1.11-p. l'an 160. l'Mais il est certain qu'il tai-

foit eneote extetieutement profession du Christianisme au commencement Bar-101-5176. de 361, Se Batonius le reconnoift dans ses Annales à l'occasion de ce Saint meline.

NOTE XIII.

Pour la page Saint Alexandre martyr à Corinthe, confondu avec Saint Theodore d'Antioche.

Le martyrologe Romain marque le pat. 14.00v. d. 24 novembre un Martyr fous Julien dans l'Illyrie, favoir Saint Alexandre martytizé à Cotin:he, Saluflio prafide. Batonius cite pout cela l'autorité des Grecs, [e'est à dirc le menologe de Canifius, où cela fe trouve effective ment p.grg. Mais dans le gree il n'eft rien Men.p.stp. dit de Saint Alexandre, finon qu'il a fouffert à Corinthe. L'histoire qui suit, Jerome eitant out ouvrage en un autre [ & dont on ne trouve qu'une ligne endroit, dit qu'il estoit écrit contre dans Canifius , ]est de Saint Theodore d'Antioche qui souffrit effectivement fous Julien & fous le Prefet Saluste. appellé Salustin dans les Ménécs, dont l'autorité ne s'étendoit point sur la Grece, Mamertin estant alors Prefet d'Illyric, Ainfi il y a quelques lignes d'oubliées dans Canifius par la bévue des copistes.]

> NOTE XIV. Poet la page \$64.5 17. Difficulter dans Philostorge sur la flatue de Paneade.

Philostorge parlant de la statue de Phile.1-7.6-1-J.C. qui eftoit à Pancade, dit que com- P.87me elle eftoit à l'air & à decouvert, le limon que les pluies amenoient couvrit peu à peu la base sur laquelle elle estoit posec, & qui en portoit l'inseription, & couvrir mefme une partie de la statue ; de sorte qu'on perdit la connoissance de celui qu'elle representoit, jusqu'à ce que les miracles qui se faifoient par l'herbe qui croiffoit au pié. ayant donné la curiofité de connoiftre ce que c'eftoit que cette statue, on offa p. st. la terre qui s'y eftoit amaffée, & on trouva l'infeription gravée fur la base: mais l'herbe qui y croiffoit auparavant, cella de pouffer. Pour la statue, on la transporta dans la factistie de l'eglife . afin de l'honotet comme elle

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. 726 commodité, ce que beaucoup de perfonnes faifoient, pour montrer l'amour qu'ils avoient pour celui qu'elle re-

presentoit. Ce recit de Philoftorge peut affez legitimement paroiftre fuspect : Car il faut que ce qu'il dit foit arrivé avant Constantin, n'y ayant point d'apparence que depuis luy jusqu'au regne de Julien , on cust oublie ce que c'estoit que cette starue, furtout depuis qu'Eusche en avoit parlé vers l'an 325, 35

₹u(.1.7.c.;3. ans sculement avant Julien. | Or Eufebe qui l'avoit vue luy mefme, témoignequ'elle estoir à la porte d'une maifon , & non dans une facriftie : & bien loin de dire que depuis qu'on eut deconvert sa base, l'herbe medicinale bisor, f. 5.6.21avoit cesse d'y venit ,]'il dir aussibien que Sozomene, que cette herbe fortoit

P.165-b.c.

P.619.C.

de la base mesme. Phifg.n.p.176. 'On pretend aussi qu'il ne pouvoit pas y avoir d'inscription qui marquast que c'estoit la starue de J. C, puisqu'Eufebe ne le dit point, & parle melmede cela comme d'un bruit incertain, fonde fur un on dit. [Neanmoins on peut dire ou Eufebe doutoit non fi certe ftatue ettoit dreffée en l'honneur de J.C. mais si c'estoit la representation veritable & naturelle de son corps; ce qu'on ne met guerre dans les inscriptions; & en second lieu, on peut remarquer que les auteurs se servent quelquefois de la mefme façon de parler, cerraines: Et l'on voit qu'en effet Eusebe s'en fert dans tout ce recit, quoiqu'il y ait des choses dont il estoit rémoin | tost qu'il eust negligé d'en parlet, par-

meritoit, (3169mus, non en luy ten- fon] qu'on veut contefter fur cela la parte dant aucun culte, ni aucuneadoration, verité d'une histoire, autorisée par la puisqu'il n'est pas permis d'adorer ni radition d'une Eglise, & receue pour de l'airain, ni quelque autre mariere veritable par Eufebe au commenceque ce foit; mais en la plaçant en un ment du IV. fiecle, par Saint Aftere P. 1694 lieu plus honorable, & en donnant d'Amasée au commencement du V°, moyen de la venir voir avec plus de dont Photius nous a confervé les patoles;parSozomene & parPhiloftorgeau milieu du mesme siecle, sans parler de Rufin & detant d'autres qui ont receu l'histoire d'Eusebe, ou qui mesnie ont

allegué cette histoire en particulier. Pour le jugement que fait Philostorge de l'honneur qu'on doit aux images & au x statues,s'il ne s'accorde pas tout à fait avec le sentiment de l'Eglise, ce que nous n'examinons pas ici, il ne faut pas beaucoup s'en mettre en peine, puisqu'il estoit de la secte d'Eunome, | qui se moquoir des reliques des Hier in vig.e. Saints, & dont tous les disciples ne bons blatt. vouloient point entrer dans les basili- 208.2. ques des Apostres & des Martyrs.

NOTE XV. Pour la page Si cette statue a esté ostée par Maximin ou par Julien.

[Nous ne voyons aucun moyen de foutenir ce que dit S. Aftete , que la Phot, e. r. 19 statue de nostre Seigneur qui estoit à Paneade, avoit esté enlevée des le temps de Maximin. [Car Eufebe qui écrivoit aprés la mort de Maximin, non seulement ne le dit pas , l'mais il Bull rein dir melme expressement que ce trophéc de J.C. subsistait encore, ... Many. Et il entend mesme visiblement qu'il fublistoit à Paneade devant la maifon de l'Hemorrhoiffe. Je ne feav fi l'on pourroit dire que Maximin l'avoit fait enlever & cacher en que loue endroit; où avant enfuire esté retrouon dit, dans les choses qu'ils écrivent | vée, on l'avoit reportée à Paneade, Il non comme douteuses, mais comme se pourroit faire qu'Eusebe l'eust vue avant la perfecution, & n'eust pas seeu ce que Maximin en avoir fait ; on plu-

oculaire. De forte que c'est sans rai-l ceque cela n'avoit pas eu de licu. Mais

Yyyy iij

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. quoy qu'on puille dire, je ne voy pas | mot il est visible qu'ils n'ont point pre-

moven d'accorder S. Aftere avec Sozomene & les autres, felon lesquels la flatue a esté vue de tout le monde jusqu'à Julien, au lieu qu'il est clair que S. Aftere a eru qu'on ne l'avoit point vue depuis Maximin, Il est donc ce me semble absolument contraite à Eusebe, Il l'est encore plus visiblement à Sozomene, fans parler de Philoftorge & des autres ; & je ne croy pas qu'on

puisse presumer que Sozomene qui eftoir de Paleftine, se trompe l'Iorsqu'il dir que Julien fie ofter la fratue de J.C. & mettre la fienne en sa place &c. [ Ainfi je penfe qu'il faut avouer que S. Astere un peu plus ancien que Sozomene, mais qui vivoit dans le Pont, bien plus loin de Paneade, avoit esté

mal informé de ce qui y estoit arrivé.]

d' Arethufe.

Pour le page NOTE XVI. 170.5 15. Comment il faut juger de Marc

> [Ce qui fait la difficulté sur le jugement qu'on doit portet de Marc d'Arethule, n'est pas tant sa generosité en elle melme; ce font les cloges que S. Gregoire de Nazianze & Theodorer luy ont donnez. Car ces deux Peres. dont l'autorité est tres confiderable en ce point, ne se contentent pas de relever fon action, comme on peut louer los vertus exterieures des infideles & des hetetiques ,]'mais ils l'appellent luy mefine un homme admirable. 2% fon corps un corps bienheureux.'Ils disent qu'il avoit converti & amené au falut beaucoup de payens, autant par l'exemple & par l'eclat de sa vie , que par la force de sa parole. Ils relevent, ni susimon, la lagelle ,'& la pieté de fon ame. 'Ils le representent comme

un amateur ardent de la vertu, comme un maistre dans la veritable religion,'& comme un homme encore plus venerable à tout le monde par sa

rendu se separer de sa communion, ni le rejetter comme un Arien. C'est sans doute fur cela que l'Eglife greque Men. 19 mors, l'honore comme un Saint, & meine Bollib.p.74 comme un martyr le 29 de mars, à la f. tefte de tous les autres dont elle fait ce jour là : 'Quelques Latins des derniers 1011.p.777.41

temps ont eru la pouvoir imiter. Baronius n'a pas cru le devoir faire, Bar.ib.b. vovant que ce Prelat avoit toutours paru juíques alors dans le parti des Ariens. Il avoit apporté en France des Arh.de (ya.p. l'an 342, un de leurs formulaires pour \$94.4.

le faire approuver de Constant, V. les Ariens 9 36. 'Il figna la lettre de leur Hilfrapage '& se trouva à celui de Sirmichen 35t. fr.1.p.41.48.

conciliabule de Philippople en 347, Mais ec qui est encore plus fasehoux, e'est qu'il composa la troisseme confession de Sirmieh datée du 22 may 358, qui est à peu pres la messne que celle qu'on fit figner à Rimini & à presque tous les Evesques, V Jes Ariens § 77. Ainfi on ne peut douter que Baronius n'ait eu des raisons considerables pour ne le point mettre dans le martyrologe Romain. Quelque autorité qu'ait S. Gregoire de Nazianze, il pouvoir n'estre pas encore a sez instruit en l'année 363, de ce qui s'estoit passe fous Constance, & du jugement qu'il en falloit faire. On le voit par la maniere dont il parloit alors de ce prince meime, affez difficile à justifier, & affez differente de celle dont il en a patlé depuis, Il pouvoit bien ne connoistre Marc que parcequ'il avoir fouffert; & en ce cas il en a dû parler comme il a fait. Il ne faut point s'étonner qu'il ait entrainé Theodorct, qu'on ne voit point avoit seeu les fautes de Mare, & que sa pieré portoit plus à louer qu'à blafmer, Il est certain qu'il aimoit à excufer les fautes de ceux qui avoient quelque chose de bon, comme on le voit par la maniere dont il parle des conduite que par sa vieillesse, En un l'ennemis de Saint Chrysostome.]

Karotie. \$8.2. a p.29.c. p. 88. b) "heles.

Sullegan.

P.619.b.C.

Nu p.\$9.2, p. so. b. Thárt.p.642.

Par. 161. \$ 1647 que Marc pouvoit avoir enfin quirré

les Ariens, & s'estre reuni aux Catholiques. Dans fon marryrologe, il dit eg.meer,b, que cela a peu d'apparence, & il en raporte une raifon confiderable, qui est que Mate ne se trouva point dans le Concile que Saint Melece fit tenir à Antioche fur la fin de 263, quoiqu'il

fust de la mesme province, & qu'app. Thdrr.f.1.c.3. il ne fust pas encore mort, 'puisqu'il Post d eut le loifir d'instruire dans la foy ceux qui l'avoient si maltraité. Ce n'est pas neanmoins que cet argument foit tout à fair convaineant, puisque sa vieillesse, les tourmens qu'il avoit endurez, ou quelque accident particulier, pou-

voient l'avoir empesché de se trouver à cette assemblée.]'Bollandus répond à cette objection d'une autre maniere fque nous ne raportons pas, parcequ'elle nous paroist peu folide Le meilleur en ceci est peutestre de ne point juger avant le temps, & d'attendre le jour du Seigneur qui portera la lumiere dans ces tenebres, & auquel chicun recevra de Dieu la louange ou

Nous aurions un moyen facile de fortir de cette difficulté, si nous voulions dire]'que ce Marc traité si cruellement par les payens, estoit un moine d'Arethuse, comme on le lit dans Theophane, different de l'Evesque du lieu. Mais nous ne voyons pas que S. Gregoire de Nazianze nous permette Naz.r.88.b.

la confusion qui luy sera due,

de fuivre en cela eet auteur.]'Tout ce qu'il en dit nous porte à le regarder comme un Evefque,'& il luy donne en un endroit la qualité de Pontife, hii @ . Theodotet & Sozomene difent Thirt.p.642. affect Le.c.10. nettement que c'estoit l'Evesque d'Arethufe.

9.39.4

p.406.d.

NOTE XVII. For la page 171-9 10-Qu'il n'y a en qu'un Saint Eupfyque martyrize à Cefarée.

[Les martyrologes grees & latins faire mourir avant que de partir de

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. Baronius dans ses Annales , croit | marquent le 9 d'avril Saint Eupsyque martyr à Cefarée en Cappadoce fous Julien, & le 7 de septembre ils mettent encore un S. Eupfyque marryrizé austi à Cesarée en Cappadoce, mais sous l'empire d'Adrien, Je ne pense pas que personne doute que celui qui est si celebre dans S. Bafile, ne foit celui qui fouffrir fous Julien. l'Baronius semble Bar. 9. 191. d.

le reconnoiftre, en raportant à celui-ci un endroit de S. Gregoire de Nazianze où il est parlé de la feste de S. Eupsyque à Cefarée. Bollandus y raporte & cet Boll. s. apr. p. endroit, & un autre semblable de 815 e. l'epiftre 29r de Saint Basile , p.280.e. 'Cependant S. Bafile met la feste de S. Bafep. 156 Eupfyque non au moisd'avril, mais le +04.8-14.41

5 de septembre, ou le 7, sauquel on met celui qu'on pretend avoir fouffert du temps d'Adrien, Cela donne quelque fujet de eroire que c'est un mesme S. Euplyque, dont on faifoit deux festes, comme cela est assez ordinaire: & dans le marryre duquel, quelque officier nommé Adrien aura eu part. Ce doute est confirmé par ce que S. Basile qui parle si souvent de la seste de Saint Eupfyque, ne dit jamais duquel des deux il parloit, & ne dit quoy que ce foit pour marquet qu'il y en eust deux, Celui qu'on met fous Adrien n'a point

de plus grande autorité que le meno- Ugh. c.s.p. loge attribué à Bafile. En conferant ce 1044 qui en cft dit dans les Ménées 7. fapt. p.109, avec l'office de celui dont on Boll. P.813-56 fair le 9 d'avril, on y voit les mesmes circonftances, +

NOTE XVIII. Pour la page

\$75-\$ 14. Sur l'histoire des Saints Manuel. Sabel , & Ifmael.

Zonare, Nicephore, [& les autres] zon, p. 12.11 qui parlent des SS. Manuel, Sabel, & Nobellio Ifmael, disent tous que c'estoient des ambassadeurs envoyez par le Roy de Perse à Julien, qui ne laissa pas de les

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. Calcedoine, parcequ'els estoient Chré-moites originaux : Mais le premier tiens. [Une cruauté si honteuse qui est mot de ces memoires mesmes, sest une peu croyable par elle mesme, l'est enco- fausseré, le Roy de Perse s'appellant re moins lorfqu'on confidere que ni S. alors auffi peu Baltan qu'Alamondare, Gregoire de Nazianze, ni aucun autre quoique les Ménées p. 128, le nomment

ancien auteur,n'en a jamais accusé Julien. l'Ammien qui marque diverses ambaffades envoyées à Julien par des princes étrangers, [ne dit rien de celle de Perfe, qui eust esté beaucoup plus confiderable & plus importante que

Amm.Las.P.

P.193.6.

toutes les autres.]/Socrate dit bien Socr.L.c.re. qu'il vint des ambassadeurs de Perse, mais lotique Julien eftoit déja à Antioche; & il ajoute que Julien les renvoya, & non pas qu'il les fit mourir en violant le droit des gents. Il y a ambasfade]'n'estoit qu'une simple let-

tre apportée peuteftre par des officiers Romains, pour demander la liberté d'envoyer des ambassadeurs. V. Julien \$ 20. On ne voit guere trois freres, (car on pretend que ces trois Saints l'estoient, envoyez ensemble en ambaffade; & Sapor ennemi des Chrériens, n'estoit pas pour se servir d'eux dans cet emploi, inttout à l'égard de Julien, Il v avoit affez de Perfes dans l'Empire, soit chez le prince Hormilda, loit en d'autres endroits.]

% ... Constance en avoit transporté dans la Thrace une ville enriere. Sur. r. jun. p. Pour les actes de ces Saints, qui \$46-\$ 12-15-17-

augmentent la difficulté, en difant, auffibien que les Ménées 17. jun. p.129, one Julien leur fit fouffrir d'horribles supplices, '& en voulant que ce sust la feconde ambaffade envoyée de Perfe à Ear. 16:4 46. Julien. Baronius avoue qu'on ne les peut foutenir, lor squ'ils disent qu' Alamondare regnoit alors dans la Perfe, 'Le miracle qu'ils racontent estre arrivé aprés la mort des Saints, [n'a nulle apparence. Du reste, ils ont tout à fait

Sec. 17. jun.p. 247.5 12. Bar.17.jun.d. l'air de Metaphraste, J'aqui Baronius All.de Sin.p. & Surius les attribuent. Allatius en cite d'autres, faits, dit-il , fur des me- d'antiquité & de verité , qui fait que

aufli Baltan.] Penris page

NOTE XIX. \$75.5 11. Sur celui qui avoit renverse l'antel de Cibele.

Elie de Crete dit que le Chrétien Naz. B. p. 4827 qui avoit renverse l'aurel de Cibele. cft Mate d'Arethuse, [Il paroist pas en avoir eu d'autre fondement, que parceque Marc avoit abatu un autel. Encore on voit que c'estoit un temple mesme bien de l'apparence que cette entier qu'il avoit demoli, non sous Julien, comme on peut juger que celui-ci avoit fait, mais fous Constance; outre qu'il ne paroist point que Marc ait comparu devant Julien. Nous avons remarqué que S. Emilien à Dorostole, quelques autres à Mere en Phrygie, & S. Eupfyque à Cefarée en Cappadoce, avoient fait des actions semblables ; mais il patoist qu'ils ont esté jugez par d'autres que par Julien; si l'on ne veut dire que Julien aprés les avoir condannez, ait commis à ses Presets le soin de les faire executer, Cela recevroit encore d'autres difficultez ; & il est bien plus court de ctoire que c'estoit un Chrétien de Pessinonte mesme, qui n'est point connud'ailleurs. I

> NOTE XX. our la page 57(-5 LL

Les actes de Saint Basile Prestre d'Ancyre, font affez mal compofez. Le texte en est souvent fort obscur par la faute ou de l'auteur qui parloit mal la langue greque, ou de ses copistes. Les harangues en font affez longues . & bien pleines d'injures. Mais parmi tout cela, il y a un certain caractere

Sur les acles de S. Bafile d'Ancere.

fes. les croient entietement legitimes, & éctits par un auteur contemporain. Ills s'accordent fort bien avec l'histoire du temps, & avec Sozomene qui parle affez amplement de ce Saint, quoiqu'il ne dise rien de ce qui se passa selon les actes, entre l'Empereur & luy. La longueur des discours se peut excuser surce que le Saint estoit accou-

P.180.b.

104.2.

Men.p.pt

Ugh.t.6.9.

1177+

tumé à parlet. Mais je pense qu'il vaut micux avouer qu'ils sont de l'auteur des actes, qui aura mis en sa maniere ce qu'il avoit enrendu dire au Saint. Car il y en a pluficurs qui n'ont point

affurément esté écrits sut le champ.] 'S. Basile y predit à Julien que son E.P. 17.5 14corps ne feroit point enterre , > \* s & us vize. [Cela paroift contraire à ce que nous trouvons dans l'histoire, qu'il fut

enterré à Tarfe.]'Mais S.Gregoire de Naz.of.11.Pa Nazianze dit avoir app:is d'une perfonne, que la terre l'avoit rejetté du tombeau; [ & ainsi la prophetie du l'an 336, ils n'avoient que faire de dé-Saint aura efté accomplie. ]

well-12 mars. Bollandus a eu d'autres actes de S. P.180.51. Bafile, amplificz fur ceux-ci, où on rapotte qu'il endura beaucoup de tourmens à Anevre puis à Constantinople, & enfin à Cefarée en Cappadoce, où ces actes disent qu'il fut dechiré par une lionne sous le juge Saturnin, Il croit

qu'il a brouillé dans cette histoire S. Bafile Preftre d'Ancyre avec un autre Saint de mesme nom dont les Grees font le deuxieme de janvier, & dont ils difert les meimes choics qu'on voit dans ces actes. [Je penfe qu'on pourroit bien croire aussi que ce n'est qu'un mesme Saint qu'on a mis à Cesarée parcequ'ilmy avoit peutestre quelques Constance, Cela marque parfaitement parries de ses reliques, & que le reste est bien un disciple de Marcel, Cette une addition des Grees. Deux Basiles condannation meine que l'auteur des act s fait de Constance, ne convient tous deux d'Ancyre, pris & tourmentez de mefine dans cette ville, morts guere à un disciple de l'Evesque Basile dans un melme temps, tous denx fous qui avoit presque tor jours esté soutenu un Gouverneur nommé Saturnin, par Constance, ni à une personne de la

\* Hift. Eccl. Tom. VII.

non seulement Bollandus, mais en- quoique la Galacie & la Cappadoce core d'autres personnes tres judicieu- eussent chacune leur Gouverneur; tout cela forme une idée affez bizarre, & où il est aisé de presumer de la fausseté.]

NOTE XXI.

576-5 11. Que ce Saint peut avoir esté de la communion de Marcel d'Ancyre.

par les differentes communions de Marcel, de Bafile, & d'Athanafe, qui s'en pretendo ent tous Evefques, il ne paro: ft pas aife de dire de quelle communion effoit S. Basile Prestre de cette Eglife.]'Si le Concile de 230 Eve sques Bott. 11. mars, devant lequel il a défendu la verité, 8 P. 11.424 & qui paroist avoir esté tenu dans la Paleftine , est celui de Jerusalem en l'an 335, il y a bien de l'apparence qu'il estoit Prestre de Marcel , & qu'il n'a jamais abandonnésa communion. On peut objecter que les Orientaux ayant se paré Marcel de leur communion des fendre en l'an 360, à nostre Saint son disciple, de tenir des assemblées,] comme fon histoire porte qu'ils fi- 16/601.1.4.6. rent ; & Sozomene le confirme. [Mais 11.P.411,0. tout leur credit n'empefchant pas que Marcel n'eust toujours ses partisans, il est bien aife de croire qu'ilstenoient aussi des assemblées. Et comme Saint Bafile pouvoit se fignaler en cela, il ne fera point éttange que le Concile de Constantinople en 360, luy en ait fair

des défenses particulieres.]'L'auteur voll.p. 15 4des actes dit que le Saint avoit toujours passé pour un seditieux dans le temps de celui qui avoit comme criblé toute ame Chrétienne ;]c'est à dire sous

Pour la page [Comme l'Eglife d'Ancyre eftoit extremement brouillée fous Julien,

communion d'Arhanase qui avoir esté | ajouté beaucoup de choses à la verité. fait Evelque par l'autorité de ce prin-C'estoit une assez grande cruauté à ce. Il faut ajouter pour l'autorité des Julien de faire mourir un homme de actes, que l'auteur en ne condannant Constance que de cette maniere obscure, nous donne un grand în jet de croire qu'il écrivoit dans le temps que le nom dece prince n'estoit point tout à fait odieux, c'est à dire ou sous Julien, ou fort peu aprés. Si Basile qui ne voulut pas entrer en dispute contre Acce, v. les Ariens 6 90, estoit nostre Saint . il faudroit necessairement dire qu'il estoit de la communion de l'Evesque Bafile:mais il y a bien plus d'apparence

que c'est le grand S. Basile de Cesarée. Au reste, nous ne croyons point faire tort à nostre Saint, de montret qu'il peut avoir esté disciple de Marcel accuse d'heresie durant sa vie & aprés fa mort. Car on peut voir sur le ritre de cet Evelque qu'il a eu les défenseurs au flibien que ses ennemis, & que s'il y a des railons pour le justifier, il y en a encore de plus fortes pour justifier

fes disciples.] NOTE XXII, Pour la page \$81.5 ac. Fautes dans les acles d'Arteme : Des SS. Eugene & Macaire.

All.de Sim.p. 'Nous apprenons de Leo Allarius, qu'un moine nommé Jean a fait l'hifroire d'Arteme Duc d'Egypte, en la rirant de Philostorge & de quelques

Boll.may.t.I. P. 46.2. Sqr. 10, oft. p. All de Sim.g. aujourd'hui dans Surius, composée des Grecs. Mais ils se trompent de

cette qualité, & Theodorer ne manque point de le luy reprocher, Mais il n'est nullement probable qu'il luy air fait sur 10.00 p. fouffrir tous les supplices raportez par 314-514-41ces actes; '&c il l'eft encore moins, que \$ 45fa sentence n'ait porté autre chose, finon qu'il estoit Chrétien, sans parler 'ni de la mort de Gallus, dont Julien (11. felon ces actes mesmes l'avoit accusé d'estre complice, 'ni du pillage du Amm. 1-11.P. temple de Serapis, & des violences 115 [bit sp. exercées, à ce qu'on pretendoit contre 10. P.114les Alexandrins , dont il n'est rien dit dans ces actes, non plus que des pourfuire des melmes Alexandrins contre luy.'Ce qui yest dit aussi qu'il fut exe- sur.p. 117.517. cuté le 20 d'octobre, aprés tout ce qui 44arriva touchant les reliques de Saint Babylas & l'embrasement du temple de Daphné,[ne se peut aucunement foutenit, comme on le voit par l'histoire de Saint Athanase. I'Mr Valois veut Amm.f.n.v. que nous regardions ces actes comme 134-14ex cellens & tresutiles, Baronius auffi Bac. pa. fatles allegue souvent, & les veut faire paffer pour finceres & legitimes, Il

Macaire Prestres d'Anrioche, qu'ils 11-14disent avoit esté presentez à Julien des autres. [Cetre histoite n'est pas impri- le premier jour qu'il arriva à Antiomée; ] & Bollandus ne l'a pas encore che, bannis à Oalis, & decapitez le pu recouvrer Mais c'est apparem- vintieme de decembre fauquel leur ment sur cette piece qu'est faite]'la feste est marquée dans le martyrologe vie du mesme Arteme que nous avons Romain à l'imitation des menologes par Meraphrafte. [Ce qui y est raporté mettre Oasis en Arabie , puisqu'il est de l'histoire Romaine, est affez exact, entre l'Egypte & la Libye. Aussi le quoiqu'il y ait des fautes, & est prin- martyrologe qui mer ces Saints en cipalement conforme aux extraits qui Arabie, ne parle point d'Oalis. Je ne nous reftent de Philostorge. Pour ce pense pas non plus qu'on accorde l'oe \$24 qui regarde la personne d'Arteme , il que portent ces actes , que rous ceux est difficile de croire que ou Meta- qu'on envoyoit à Oalis, y mouroient

phraste, ou quelque autre, n'air pas en moins d'un an, à cause de l'intem-

qu'il y a des choses à corriger.

est neanmoins obligé de reconnoistre

'Ils parlent amplement d'Eugene & sar.p.; 11.5%

P.141 Ugh.t.

cote que ce que ces actes difent de S. Eugene & S. Macaire, est tout different attribue à Matis de Calcedoine, ne de ce qui s'en lit dans les menologes,] peut passer pour un effet de la grace 'Car ils portent qu'ils furent bannis dans cet ancien chef de l'Ariantime : en une ville de Mauritanie nommée Antidon, qu'ils convertirent à la foy, & où ils moururent en paix & c, felon quoy il faur plutost leur donner la qualité de Confesseurs que celle de Marryrs qui leur est neanmoins attribuée dans les titres de ces menologes. Le martyrologe Romain fuit les actes Bar. 10.dec.e. d'Arteme. Bironius dit avoir vu leur histoire dans des actes manuscrits de Patermute; ce qu'il n'explique point.

Pour la page \$\$2.5 24.

NOTE XXIII. S'il faut regarder Arteme comme un

Arien on comme un Martyr. [Ce n'est pas un petit embatas dans l'histoire de la persecution de Julien, de favoir comment on doit juger de diverses personnes que l'on trouve y avoir rémoioné quelque zele pour le nom de J.C. & yavoir mesme enduré la mort. Car il y a un coutage humain qui peut souffrir les flammes, & qui cependant n'est rien devant Dieu lorsqu'il n'est point fondé dans la charité, & certe divine vertu ne se rrouve point hors de la vraie foy & de l'Eglife Catholique, Or l'Atianisme estoit tellement repandu en ce temps là, qu'on a bien de la peine à discerner ceux qui estoient dans la croyance orthodoxe, de ceux qui estoient engagez dans cette heresie, laquelle en niant la divinité de J.C, ruinoit le principal article de nostre foy. Dans cette difficulté, la pieté nous porte sans doute à ne point former de soupçon contre ceux que l'Eglife honore, lorsque l'histoire ne nous apprend rien qui foit à leur defavantage, Mais pour ceux qu'on voit avoir esté certainement engagez dans l'herefie, il femble que les principes de la foy ne nous permettent point de

perie de l'air.[Il faur remarquer en- les regarder comme des martyrs.C'est pourquoi toute la generolité que l'on . & Baronius a eu sans doute raison de ne vouloir point donner place à Marc d'Arethuse dans le martyrologe Romain, quoiqu'il air esté loué par S. Gregoire de Nazianze, & par Theodoret; & qu'il foit honoré comme un Saint par l'Eglise greque.

Je ne sçay s'il n'en auroit point use de mesme à l'égard d'Arteme Duc d'Egypte, s'il avoit eu fur ce sujet les lumieres que nous en avons prefentement. Nous allons exposer ce qu'on peut dire sur cela, au jugement des lecteurs, ou plutoft à celui de l'Eglife, fans pretendre la prevenir ni rien determiner fur une difficulté de cette

importance. 'Il femble que la principale raison qui Thirt.I.s.e. fit condanner cet Arteme par Julien, 14-P-651.b. fut le zele qu'il avoit témoigné contre les idoles, Aussi Theodoret reproche famort à Julien: 'La chronique d'Ale- che Alex. p.

xandrie parle de luy avec honneur; 690. TEglife greque l'honore comme un Mengato, martyr le 20 d'octobre, & mesme avec le titre de grand Martyr; elle en fair folennellement l'office, & elle y lit p.141. plusieurs miracles faits par son intercession; d'où l'on apprend que c'est p.146. luy dont elle croit polleder le corps à Constantinople, dans une eglise qui com ori.c.p. porte fon nom. [Elle garde auffi fes 46actes écrits par Metaphtaste, Sa veneration s'est enfin érendue jusque dans

l'Eglife latine, & Baronius, fur l'au-

torité des Grecs, l'a mis dans le marry-

rologe Romain.] 'D'autre partcependant on voit qu'il Juli. ep. 10. p. estoit tout a fait uni avec George sufurpateur du siege d'Alexandrie sur Saint Athanase ; & ainsi on ne peut douter qu'il ne communiquast au moins avec les Ariens. ] Estant un jour venu à Ta- Edlissman."

Zzzzij

benne, & demandant aux Religieux extraitsqui nous restent de Philostorge, qu'ils voulussent prier avec luy, ils le tance, dit nettement qu'Arteme succeda à S. bastien Ducd'E ypte dans la perfecution des Evelques, des moines, des vierges, & des autres Catholiques.

Il faut melme remarquer , ] que Thirt. . . refuserent à cause d'un Arien qui estoit Theodoret en parle sans luy donner en sa compagnie, & qui paroissoitestre | aucun cloge ,[& peutestre seulement] un Evelque, disant qu'ils ne pouvoient pour montrer que Julien n'avoit point pas prier avec les Ariens, Mais ce qui route la douceur dont on le louoit, Il 64.7.644

p.48.e.

Il parle en mesmes termes de ces deux officiers: [ & l'on sçair ce que c'est que le Duc Sebastien dans l'histoire de l'Eglife, l'On voir encore dans l'ancienne vie de S. Pacome, que le Duc Arteme alloit fouiller partout pour chercher S. Athanafe. Il fut pour cela à Tabenne avec des troupes, & n'v fit pas neanmoins le mal qu'on avoit apprehendé, Mais estant allé prier seul dans l'Eglife, parcequ'aucun des Religicux n'v voulut estre avec luv. & s'v estant endormi, il se réveilla tout en trouble en saignant du nez ; & il dit ensuite qu'il avoir eu bien de la peine

est de plus fascheux, ]'c'est qu' Ammon parle bien d'une autre maniere de Evesque d'Egypte du temps de Theo Marc d'Arethuse, squi a encore pour phile & qui voyoit tout ce qui le luy les eloges de S. Gregoire de Napatfoit en Egypte du temps de Conf- zianze; & neanmoins Baronius n'a point cru qu'on dust avoir égard à tout cela. Tout ce qu'en peut dire la chronique d'Alexandric , n'est rien , y ayang diverses choses qui viennent des Ariens. On ne sçair quelle autoriré a ce que les Grecs disent de ses miracles, Ils sont tous fur une matiere affez fascheuse, &c mélez de circonstances qui le sontencore plus. Qui nous affurera que les Grees n'ont pas eu à Constantinople le corps de quelque Artemequ'ils ont pris pour le Duc d'Egypte ? La veneration de l'Eglise latine n'est rien non plus, puisqu'elle se reduit à Baronius & à quelques autres modernes qui ont fuivi les Grecs, ne vo vant rien qui les en dust empescher, parceque la lettre d'Ammon n'estoir pas encore imprimée.

Toute la difficulté confifte donc dans à evirer la mort dans une vision qu'il la veneration de l'Eglise greque, dont avoit eue, [Je ne feav comment] les Be pous ne voyons ni l'origine, ni l'antinedictins peuvent fonder là deffus fa quité, Peuteftre qu'estant accountmez fainteré : [car ils ne donnent aucune depuislong temps à honorer à Constanpreuve qu'il se soit repenti des maux tinople le corps d'un S. Arteme, & le qu'il a faits aux Catholiques, ni qu'il se moine Jean trouvant dans Philostorge soissseparé des Ariens, Ces hercriques un Arreme decapité comme Chrétien. ne s'eloignoient pas rant de prier avec il en aura fait une histoire tirée de cer les Catholiques, que les Catholiques auteur & de quelques autres, comme evitoient de prier avec eux; & tous on le lit dans Allarius, c'est à dire peutceux qui sonr chasticz en ce monde, ne estre de ce qu'on disoir d'ailleurs du S. le font pas dans la misericorde de Dieu.] Arteme de Constantinople, & qu'on Bollandus qualifie nettement Arteme auta formé sur cela cequ'on en lit auj. un Arien. Auffi c'est particulierement dans l'office de l'Eglise greque. Il se de Philostorge l'hustorien des Ariens , peut faire mesme qu'il y air en une traqu'estoit tirée la vie que le moine Jean dition dans l'Orient pour honorer le en écrivit, [& de laquelle vient fans Duc Arterne, mais venue originairedoure celle que nous en avons aujour- ment des Ariens, & puffée d'eux infend'hui, qui en effer est fort conforme aux siblement aux Catholiques, comme on-

in indict. Aff.ds Sim.p.

ges latins le nom de Priscillien here- aprés celle des fontaines, il estassez nafiarque; & l'on y voit encore celui de rutel de mettre son martyre le c de sep selon toutes les apparences, que de la ces deux pollutions se suivirent de bien tradition des Priscillianistes. l'De la g.p.el.c.d.el maniere dont Ammon & la vie de S. Pacome en parlent, il est visible qu'on ne le regardoit dans l'Egypte que comme un ennemi des Orthodoxes : [de forte qu'il est fort difficile de croire que les Catholiques, soit de Syrie, soit de Constantinople, l'honorassent commeun Martyr. Nous laissons à d'autres la decition de cette difficulté : mais nous esperons qu'on nous pardonnera si nous ne pouvons nous resoudre à donner le titre de Saint & de Martyr à un homme qui selon des monumens tres authentiques, a esté un eruel persecuteur des Orthodoxes & de la divinité

Pour la page 366.6.27.

l'Eglise Catholique d'Egypte en a eue durant tout le ficcle où 11 cit mort. 1 NOTE XXIV. Que S. Juventin & S. Maximin ont

l'ouffert le 25 janvier 363. S'ils ont esté accuser de conspiration contre Julien. Nous ferions affurez du temps que Saint Juventin & S. Maximin ont effet

de Jesus Christ. Voilà l'idée que

mattyrizez, si nous savions en quel Chry.t.s.b. jour S. Babylas est mort, puisque leur 40.0-485.61 feste se celebroit à Antioche le lendet.s.h.s.p.74 main de celle de ce faint Evefque, ou fort peu après, wile. Mais il y 2 quelque difficulté pour favoir quand on fatfoit alors celle de S. Babylas , Boll. 14. jan. 7. 'les Grees la faifant aujourd'hui le 4 de septembre, & les Latins les plus

169.5 1.

anciens la marquant le 24 de janviet. [11 y a bien de l'apparence que Julien pollua les fontaines peu aprés qu'il fut Chry.t.t.h. et. arrivé à Antioche, puisqu'aprés cela p.rio.c.d. elles se secherent, sapparemment ver-

Thdir.Ly.c.ii. le mois de septembre, J'S1 done la pol-£449.b.d. lurion des vivres, au sujet de laquelle

a vu longtemps dans les martyrolo- S. Juventin fut arrefté Jarriva bientost Dictine d'Aftorea, qui n'y est venu, rembre, l'Mais il n'est point marqué si a.s. pres. [Les Saints peuvent n'en avoit parle que quelque temps apres qu'elle fut arrivée : l'Ils futent affez long- Chry.top. temps en prison : [Et ainsi tien n'em- 490.4. pesche de differer leur mort jusqu'au 25 janvier 363. Cela fuivra davantage l'ordre de Theodoret, qui n'en parle qu'aprés l'embrasement du temple de Daphné , l'arrivé le 11 d'octobre 361, Amm.Lil. P. [quoiqu'on voie bien que Theodoret 1:5.d. s'est peu attaché à l'ordre du temps, au moins dans ce qu'il rapotte aprés avoit parlé de S. Juventin & S. Maximin,

On peut encore alleguer pout le 25 de janvier]'ce que dit S. Chryfostome, que durant qu'ils estoient en prison les eglifes estoient fermées, 'Cat Ammien Amm.P. 246remarque que Julien fit fermer la grande celife d'Antioche aprés l'embrasement de l'idole de Daphné, c'est à dire aprés le 22 d'octobre. Cela n'est pas neanmoins bien fort, par ceque ]'S. Her.chr. Jerome nous apprend que cette eglise fut fermée deux fois. Et de plus, il ne scroit pas étrange que S. Chrysostome eust use de la liberté d'un orateur , en ne suivant pas si exactement l'ordre des temps, comme il semble qu'il aix

fait en d'autres rencontres. Cequi est plus fort que tout cela, c'est la fuire des homelies de S. Chry foftome. Car fa premiere homelie for La- chry.t.t.h. zare est faite le deuxieme de janvier : P. if.e.d. & après avoit encore presché deux happyite autres fois pour continuer la melme matiere, il l'interrompit pour faire l'eloge de Saint Babylas, ec de deux Martyrs qui le suivoient le est à dire ta.h.qu.p. indubitablement de S. Juventin & S.

Maximin. [ A:nís 1] est visible que leur feste ne se fatioit point le cinquieme de septembre, mai au mois de janvier. L'ordre de Libanius nous portera

l'an 363, si nous recevons l'opinion de Mr Valois, J'qui veur que ces Saints 235/Lib.of.12. P.,07.c.d. foient de ces dix gardes que Libanius dit avoir conspiré contre Julien, qu'ils

Amm.s.p.

331.316

315.

haiffoient à cause du rérablissement de l'idolatric, & avoir refolu de le tuer en un certain jour; mais qui decouvrirent leur engreprise dans la chaleur du vin, Mr Valois ajoute qu'ils furent punis avec beaucoup de moderation, c'està dire pat l'exil , auguel Ammien

dit que Romain & Vincent capitaines des deux premieres compagnies des Ecuyers , Scutariorum , du nombre desquels les deux Saints estoient , furenr condannez, a yant efté convaincus d'avoir formé des desseins au dessus de

Lib.p.,107.b.e. leurs forces, Libanius paroift merre cette conspiration des dix gardes, aprés le Misopogon de Julien, fait au plustost à la fin de janvier 161.

Il ne feroir point étrange que les payens eussent porté leurs calomnies contre les Matryrs jusqu'à les vouloir faire passer pour parricides de leur Prince, Neanmoins puisque S. Chryfostome & Theodorer n'en disent rien en parlant de Saint Juventin, tout ce qu'allegue Mª Valois ne nous peut pas obliger de nous embarasser dans certe question, 1'Il l'embrouille encore davantage, en voulant qu'on raporte à la conspiration des dix gardes ce que Libanius dir dans son oraison confulaire, p.246.c.d, de ceux qui avant conspiré contre Julien pour usurper l'Empire , en furent punis avec beaucoup de douceur, & par de simples reprimendes : au lieu que S, Juventin & S. Maximin , furent[non pas]envoyez en exil, comme le die M' Valois, [mais decapitez, D'ailleurs certe orai son confulaire de Libanius estant faire pout le premier jour de l'an 363, ce qui y est dit appartient à l'an 362, & cela peut

tegarder l'affaire de Romain & Vin-

Lin anne cent, l'qui autant qu'on en peut juger ll'Abbé de Billi n'a point de certitude,

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN, encore à differer leur martyre jusqu'en | pir la suite d'Ammien, furent bannis entre la mort du Duc Arteme, & celle de George d'Alexandrie, qui suivit

l'aurre de bien pres, [e'eft à dire des le mois de juillet ou d'aouft en l'an 162.] NOTE XXV. Pour la page 1904 18 Queleft le Confesseur qui voulut sonffrir

dans tous fes membres. 'Elie de Crete entend de S. Eusebe Nation.4.p de Samolates ce que Saint Gregoire de 48.dl48.b. Nazianze dit d'un Confesseur qui se plaignit qu'on n'avoir pas dechiré une de les jambes comme tour le reste de fon corps. 'L'Abbé de Billi rejette ce 8,9,498.b. fenrimenr , parce, dir-il , que l'histoire nous apprend seulement que S. Eusebe fur banni. [Certe objection auroir quelque force, si l'histoire mertoir son banniflement fous Julien; ce qui n'est pas. Mais avec cela il ne faur pas croire fans de grandes preuves , que les Evesques aient esté rraitez sous Julien comme le fut ce Confesseur. Et si cela estoir arrivé à une personne aussi eclatante que S. Eulebe, il feroir difficile qu'on n'en rrouvaft pas quelque preuve dans tant d'endroits de l'histoire où il est parlé de luy. L'Abbé de Billi aime done mieux croire que Saint Gregoire parle de Theodore que Julien fir rourmenter à Antioche le 22 octobre 162. Ce fentiment a sans doute plus de probabilité.] Et neanmoins Baronius Bar. 162. 678, ne le rrouve pas affez fondé, dautant que les historiens qui raportent assez particulierement l'histoire de Theodore, ne parlent point de ce que Saint Gregoire remarque. On peut ajourer que la narrarion de ce Saint porte à croire que celui dont il parle est mort dans les tourmens; [ce qui est faux de Theodore.]'Il dir au moins qu'il ne Naz.p.118.64 respiroir presque plus: [ & il semble que cela ne se peur pas dire de Theodore, selon ce qu'en raconte Rufin.

Avec cela, comme le sentiment de

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. aussi il ne semble pas qu'il y ait aucune | que l'autorité de Philostorge, quelque raison assez forte pour le rejetter abfolument.]

Pour la page 392.5 19.

NOTE XXVI. Que le Comte Julien estoit oncle maternel de l'Empereur.

Chry gene.e.

Phifg.l. 7.c.

\*\*\* 3.

'S. Chrysoftome dit que le Comte Julien estoit oncle paternel de l'Empereur de mesme nom. Mais comme il ne se trouve pas de Julien parmi les freres de Constantin, & que s'il l'eust esté, il n'eust pas esté plus epargné par Constance que ceux qui avoient cette qualité, il taut dire qu'il estoit frere de Bafiline femme de Jule Constance & mere de Julien l'apostat; l'c'est à dire 10.p.96 Anal. qu'il estoit oncle maternel de ce prin-4-4-P-117ce, avunculus, comme l'appelle Ammien : ce qui est embrasse par Batonius, b& par Mr Valois, Ainfi il por-

toit le nom de son pere Julien Prefet

du Pretoire, beaupere de Jule Constan-

# Har. 161.5 Amm.n.p.

ce, & ayeul de Julien l'apostat. NOTE XXVII. Pour la page 192.5 19. Qu'il estoit apostat comme son neveu.

[Si les actes de S. Theodorer font authentiques, comme nous esperons le montrer dans la note 29, il est indubitable que Julien oncle de l'apostat Appl.C.c.p. avoit esté Chrétien : ] car cela y est re-117-119 peré plusieurs fois. On lit la mesme chole dans Philostorge 1.7.c.10.p.96,

Bar. 161 \$ 110. 18c dans les actes du Duc Arteme tirez en partie de cet historien ; & Baronius l'avoit mis dans ses Annales sur cette detn'ere autotité. Cela nous avoit

p. 046.b.

. Thirt.l.s.s. neanmoins paru peu appuyé,]'parceque Theodoret parlant conjointement de ce Julien, d'Elpide, & de Felix, dit qu'on tenoit que les deux derniers avoient renoncé à la foy, sans rien

Son 1.4-6.7-p. ajouter de Julien./Sozomene dit auffi 604.6 qu'il estoit extrem ment ennemi des Chrétiens, sans marquer qu'il eust esté Chrétien. Le siknee de ces deux au-

politive qu'elle fust, Mais Philostorge estant appuyé par une piece que nous avons tout sujet de croire bonne, & qui roule toute fur cela; nous forames ce me semble obligez d'avouer que Throdorer & Sozomene n'ont point marqué l'apostasse du Comre Julien, parcequ'ils l'ont ignorée.]

NOTE XXVIII. Differens noms qu'en denne à Saim Theederet.

Pour la page 19:-5 20.

[Nous ne trouvons que Sozomene entre les anciens qui parle de S. Theodotet. Il l'appelle Ou Neur selon l'edition de Geneve p. 341. e, Outberner felon la marge de Christophorson & selon la Tripartite de l'edition de Paris en 1 562, p.79. e, en le for felon l'edition de M' Valois p.604.d. Il est appelle Oussierns dans Nicephore 1.10. c.7. p. 22.4, & dans ses actes que nous allons examiner.] Florus 23. mars, l'appelle nott.man, r. 2. Theodoric, On lit aussi Theodoric P.15.b. dans l'Usuard de Molanus, & Theodotet dans l'Adon d'Anvets en 1612.

Sic'est luy que les plus anciens marty- Flor.p. 191. rologes marquent le 23 de mars, ils l'appellent ordinairement Theodore, quelquefois Theodorit ou Theodoret. Poll.13, mars, On voit donc que le nom de Theodo- 1-411.4.

rit ou Theodorct, comme nous avons accoutumé de le prononcer, est le plus autorife; & il nous fert encore à diftinquer ce Martyr du Confesseur Theodore, I'dont Sozomene parle auffii [& serte each qu'ainti on ne peut pas dire estre le p.417.4.

mefinc.] NOTE XXIX. Pour la page 154-5 19.

Que les actes de Saint Theodoret font legitimes,

'Le P. Mabillon dans le quatrieme Arataup. tome de fes Analectes, nous a donné 117. des actes de Saint Theodoret Proftre d'Antioche fous Julien, [qui sont citez teurs nous avoit, dis-je, paru plus fort | par Molanus fur Ufuard 23. oft. & done

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. dans son interrogatoire, si l'on n'y veux

Adon a tiré quelques endroits. Molanus dans la premiere edition, dit qu'ils estoient dans la Chartreuse d'Amstredam,]'La fin de ces actes porte qu'ils ont efté écrits par des personnes qui estoienrà Antioche dans le palais de Julien, & qui futent avec luv en Perfe. in Perfida, comme on lit dans le P.

Mabillon: [& dans les deux editions Par. 162.5 HC. de Molanus en 1568 & 1583, l'quoique dans Baronius on air mis in perfidia. [Nous ne voyons rien qui nous empef-

117.

che de recevoir cette declaration, & de regarder ces actes comme une piece authentique & originale, hors quelques fautes que les copiftes y ont faites, comme dans la date que nous allons Anald.4.p. examiner,]/& dans ce qui y est dit d'abord de Julien confugiens ad Eccle-

fram Antiochen em Lettoris funo ebasur officio. Le mot d'Antiechensem ne fe peut foutenir; mais quelqu'un qui aura vu que tout le reste se raporte à Antioche, l'aura pu mettre à la marge, & un

AGLM. p. 648. autre dans le texte, l'Le P. Ruinart croit qu'il faut lire Nicomediensem. Il y faut aussi changer deux ou trois fois Constantinus en Constantius ; & le P. Ruinart l'a corrigé dans son edition fur un manuscrit. Hors cela tout y est conforme aux meilleurs historiens . &

Soz.Le.c.R.p. à ce que Sozomene nous apprend du Saint ; en sorte que cet bistorien semble en avoir mesme copié le commencement, Toutes choses y font fort particularifees; la narration en est simple. Il n'y a qu'un kul miracle p.130, marqué par Adon 23.081. & le reste de la piece paroift affez bon pour autorifer cet endroit, auffibien que quelques pa-

diabolo patrituo &c. dianal.t.s.p. Il y a quelque lieu de s'étonner ] que S. Theodoret ayant esté pris, au moins en partie, au fujet des vales facrez, comme on le voit par Sozomene & par un [Les martyrologes de Saint Jerome

taporter]'l'endroit où il est dit qu'il And.t.4.p. estoit redevable au fisc. Mais l'avant 1,0 nié, on ne le presse point sur cela. [Estce qu'il y avoit eu auparavant quelque interrogatoire secret où ce point avoit esté éclairei ? Est-ce que l'auteur des actes n'a point voulu méler ce qui regardoit un argent facré, mais periffable, avec la cause de la foy ? Je voudrois avoir quelque chose de meilleur, mais je ne voudrois pas sur cela rejettet les actes. Nous avons vu , & nous allons voir encore quelques difficultez qu'on y peut remarquer, mais aufquelles il n'est pas difficile de s'arisfaire.] 'Ils disent des particularitez de la ponmort de Julien l'apostat, [que nous ne

lifons point autrepart.] NOTE XXX.

Qu'il peut avoir souffert le 23 octobre 362: Des eglifes fermies à Antioche.

'Les actes de S. Theodoret finissent Anales. Pi par ces mots: Hac qua gesta sunt circà 19 famulum Dei Theodoritum decima kalendas aprilis vera conscripsimus Oc. Molanus 27.087.cire cer endroit mais il lit die to. kal. novem. Cette date fe peut raporter au temps que les actes ont esté écrits, & en ce cas ellene fait point de difficulté. Mais il est bien plus naturel de l'entendre du martyre du Saint : & en effet Ufuard & Adon le mettent le 23 d'octobre, conformément à ce qu'a luMolanus: ]' & le 23 de Flor. P. 191. mars on trouve dans les marry rologes 1944 de S. Jerome un S. Theodore Preftre à Antioche, Florus qui l'app: lle Foll.mars, t.a.

Theodoric, ajoute le mesme jour, p.s.b. roles un peu dures qui s'y rencontrent. qu'il eut la tefte tranchée four Julien: [& ainfi il faut l'entendre de celui dont nous avons les actes.]/Divers 11.mars,p.

autres martyrologes difent autli que suidcelui du 23 de m rs touffrit fous Julien. endroit de sesactes, on ne trouve pas pourroient s'entendre de Theodore le cependant qu'on luy en ait dit un mot | Confesseur, qui n'estoit pas Prestre du

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. temps de Julien, mais qui peut l'avoir | esté depuis: & cela se pourroit d'autant plus prefumet , qu'Ufuard qui met S. Theodoret le 23 d'octobre, met le 23 de mars S. Theodore Preftre à Antioche. Neanmoins Rufin auteut de tout ce que l'on scait de S. Theodore, ne dit point qu'il ait esté Prestre ; & schon le ítyle ordinaire des martyrologes de S. Jerome, ce Theodore Prestre doit este plutoft un Martyr qu'un Confesseur. Selon Sozomene, S. Theodoret peut avoit esté martyrizé le 23 de mars 362: mais cela ne se peut felon ses actes, ni felon Theodoret, ]'Car felon fes actes il fur pris lorsque l'on cherchoit les zichesles de l'eglise d'Antioche; 8c

Small.Ca.P. Thdre.L. ..... Theodorer affure que cette recherche se fit aprés l'embrasement du temple de Daphné, [brulé le 22 octobre 362. Les actes ne parlent point de cet em-Anatra-p. brasement: I'mais ils marquent que l'Empereur Julien estoit à Antioche, [où il ne vint qu'au mois de juillet.] Ils difent encore que le lendemain du martyre du Saint, le Comre Julien

D.646.3,

Ice qui s'accorde avec S. Chrysofto-Chry.gent.p. me, Theodoret, & Sozomene,]'qui 48 Let I hab to conviennent que cette maladie fuivit p.646.diSon. auffirost la profanation qu'il avoit faige des vales facrez, Personne ne dit qu'il aitefté malade durant un an ; &c il est certain neanmoins qu'il ne mourut qu'en 161. Il faut donc dire que la feste de S. Theodoret marquée le 13 de mars, n'est point le jour de samort, mais de sa translation ou de quelque Ach. p. 461. autre solennité pareille, l'Dans un ma-

tomba dans la maladie dont il mourue;

nuscrit des actes il n'y a aucun jour marqué. Les melmes raifons nous empeschent encore de nous arrester au 6 de may, l'auquel les Grecs font me-Men.p.45. moire d'un S.Theodoret d'Antioche; '& Bollandus l'entend de celui-ci. Boll.4.may,

Il n'est pas difficile de mettre le martyre de S. Theodoret le 23 d'octobre: ] car le temple de Daphne fut brule le Mais je pense qu'on pourroit austi Amet.L.s.p. 331.:16. \* Hift, Eccl. Tom. VII.

22; ce qui se doit entendre de la nuit du 21 au 22, puifque le feu commença à minuit ou un peu après, medierare noclis emensa. [ Ainfi le Comte Julien aura pu chercher les vases faerez des le 22, arrester le mesine jour S. Theodoret, & le faire mourir le lendemain, Cela se pourroit mesme encore en ne mettant l'embrasement du temple que la nuit du 22 au 23. Et ce qui justifie que c'est mesme le vray temps du martyre du Saint, l'c'est que le Comte Ju- Anal, popul lien ne rendit conte à l'Empereur des richesses trouvées dans l'eglise que le

jour d'après qu'il l'eust fait mourir, Il est vray que le Prefet Saluste aprés sor.l.c. 100 avoir fait tourmenter Theodore tout le 1-617-618.

22, obtint de l'Empereur qu'on cessaft les poursuites contre les Chrétiens & qu'on delivrast ceux qui estoient en prison. Mais cet ordre peut ne s'estre pas donné ou ne s'eftre pas executé fe viste, que le Comte Julien plus cruel envets les Chrétiens que ne voulois l'Empereur mesme , n'ait pu en faire mourir un le 22.

Il fe rencontre neanmoins ici une difficulté ; l'car Ammien dit que l'Em- Ammilia. Pa pereur en colere de voir son temple 11(-126) brulé, fit fermer la grande oglife : 80 Atal.p. 176 les actes difent que le Comte Julien 118. avant fermé l'eglife de Dieu. & chaffe les Cleres qui le disperserent de costé & d'autre, S. Theodoret ne fortit point de la ville fed congregans fibi quofdam fratres, fine coffatione collect am faciens; acceptabiles Deo fundebat orationes. Audiens vero Julianus hunc facere collectam . . . . eum sibi jussit exhiberi. [Il femble donc qu'il y ait eu au moins quelques jours entre l'ordre de fermer l'eglife & le marryre du Saint. Je ne scav cependant s'il est necessaire de le dire. Car l'eglise avant esté sermée le 22, Saint Theodorer peut avoir tenu l'affemblée des le jour mefme, & avoir esté aussirost deferé & arresté.

A Aaaa

avant que l'Empereut fust venu à Antioche, le Comte Julien fon oncle avoit fait fermer l'eglise, ou plutost les eglifes, comme il est porté dans la suite p.101807.l.c. c.8.p.104.d. des actes, & dans Sozomene : que l'Empereur accorda ensuite aux Chrétiens, ou plutost aux Ariens, d'ouvrir la grande eglise, en laissant les autres fermées ou toutes ou en partie; & qu'il la fit refermer aprés l'embrasemont. comme nous l'apprenons d'Ammien & de Theodorer. Cela expliquera ce que nous lisons dans la chronique de S. Jerome, que l'eglise fut fermée deux fois à Antioche, Cela expliquera en-

Anal.p.m. core l'ee que difent les actes de Saint Theodoret, que le Comte Julien malade, ayant prié fon neveu de faire ou-» vrir les eglises, il répondit : Ce n'est

» point moy qui les ait fait fermer, & je » ne les ferai point ouvrir. [Ce n'est point là un fait qui paroisse inventé; & cependant je ne voy point d'autre moyen de l'accorder avec Ammieu &

Theodoret, Nous trouyons encore un autre avantage à prendre les choses de cette maniere, Car fis, Theodorereftoir Preftre & Threforier de la grande eglife d'Anrioche, puilqu'il femble, felon Sozomene, qu'il eust la garde des vaisseaux facrezal effoit fans doute dans la communion d'Euzoïus & des Ariens, qui tenoient alors la pluspart des eglises de la ville, comme toute l'histoire nous Tider.Luc. en affure. l'Er Theodoret le dit expreffement de la grande eglise. [Il ne sera donc plus ni Saint ni Martyr : & c'est ce que nous ne pouvons dire, puisque fon nom fe lit dans les plus anciens martyrologes attribuez à S. Jerome, où je ne crov pas qu'on trouve aucun de ceux dont on peut contefter raison-

nablement la catholicité & la fainte-Eas., 10. 5 ino. té. Baronius pour se tirer de cette

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. distinguer les choses d'une autre ma- | difficulté importante , dit qu'il avoit niere, en disant que des devant l'em- peutestre este Thresorier lorsque l'ebrasement du temple, & peutestre glise servoit aux Catholiques, avant qu'ils se separassent des Ariens en l'an 161, à cause de l'exil de S. Melece & l'intrusion d'Euzoius; lou qu'il quirta l'herefie dans fon marryre mefme, [Le dernier n'est pas aussi commun que le pretend Baronius; & je ne fçay s'il feroit aife d'accorder l'autre avec Sozomene, Mais supposant que toutes les eglifes furent fermées, rien ne nous empesche de dire que S. Theodores estoit Thresorier & Prestre non de la grande eglise, mais de celle des Meleciens ou des Eustathiens, qui estoient Orthodoxes; n'estant pas hors d'apparence que Julien voulust depouiller les Catholiques auslibien que les Ariens.]

NOTE XXXI.

194-5 10. Sur les impierez du Comte Julien.

'La maniere dont S. Chrysostome & Chrysosto.
Sozomene raportent ce que le Comte Julien fit dans l'eglise d'Antioche, donne lieu de croire qu'il profana les vales factez par les exetemens ; 1/80 Thore Ly.c. 8. Theodorer dit expressement qu'il urina contre la rable sacrée. Philostorge Phis. 1-7.6. attribue ce sacrilege à un quatrieme 10.p.st. qui estoir venu avec Julien, Elpide, &

Felix, & qu'il ne nomme pas. NOTE XXXII.

198.510 Que ce Comte n'est mort au'en l'an 262.

'S. Chrysoftome semble dire en un chev.gov. p. endroit, que Julien Comte d'Orient 65.6.0 estoit mort avant le transport des reliques de S. Babylas, Mais en un autre t.cot. ... il dit que ce fut après la réponfe d'A- 110b.c. pollon, & après l'embrasement de son temple , qui survit certainement ce transport. Ausli il faut necessairement le dire, sclon les historiens ecclesiasti-

O apparemment en janvier.

ques: ]'& nous avons encore pluficurs Phile a.p.

Pour la page

Pour la page

P-646.b.

loix que Julien luy adresse depuis cer MA.M.p.467. embrafement, foit que fa maladie ne l'empeschast pas encote absolument d'agit, comme il le faut dire si l'on reçoit les actes de S. Bonose, soit que ce fust l'ordre de luy adresser les ordonnances qui devoient eftre executées Col. Thichra pat ses officiers.]'Il y a une de ces lois datée de 363,4\$c on voit en effet par Ammien qu'il ne mourut qu'aptés le ptemier janvier de cette année la, sune

rualadie comme la fienne pouvant aisement avoir dure plus de deux mois, Il faudra mesme ne mettre sa mort Col. Th.chr. 3 'qu'aprés le 9 mars 464, si nous voulons nous arrester à la date d'une loy qui kıy est adressee ce jour là dans le Code

de Justinien. [Mais la faute de cette | qui estoit proprement une eglise aposdare est visible, puisque la loy est donnée à Antioche , [d'où Julien effoir parti le q du meime mois.] Godefrov veut qu'an lieu de 7. idus marr. on life 7. kal, mart. [Mais puifqu'il faut corriger, I'il vaut mieux mettre 7. idus Ner.tpo.p. februarias; comme veut le Cardinal Noris, sou januarias. Car Julien qui fit fon Milopogon au mois de janvier

Juli mifo.p. ou]de fevrier, y marque bien claireau monde,'Il paroift auffi par la fuite Amm.p.118. d'Ammien, que Juli: n estoit encore à Antioche loriqu'il fit Aradius Rufinus Comte d'Orient à la place de son on-

cle Julien mott depuis peu. NOTE XXXIII. Pour la page

. 198.5 H. Sur la mort de Felix Surintendant. Saint Chryfostome dit que [Felix] le Chry.gent.p.

661-0 Suringendant mourut avant que d'avoir passe la porte du palais; Et il semble vouloir dire qu'il mourur avant que d'avoir pu aller trouver Julien , pour luy rendte conte du pillage de l'eglife. l'Ammien marque en effet . Arren.L.13.p. 28.4.

qu'il fut emporté tout d'un coup avant le Comte Julien ; mais il semble que g'air esté fort peu avant luy, & feule-

ment au mois de janvier 363. J'Ainfi le fens de S. Chrysostome pourtoit bien eftre, que le mal ayant pris à Felix dans le palais, il n'eut pas le loifir d'en fortira ou qu'il mourut aussitost aprés quelque nouvel outrage contre l'eglife : Car S. Chryfostome ne marque point ce qu'il avoit fait.

NOTE XXXIV. Poor la page Que les Grecs ne font point S' Publie

mere de S. Chryfostome. Theodoret die que Jean fils de Ste Thdr. Lyc. Publie, fut souvent nommé pout estre elevé à la dignité apostolique, [Ouelques uns l'ont entendu de l'episcopat d'Antioche où Jean eftoit Prestre . &c tolique. Mais tous les Evelques estant les successeurs des Apostres, seur dignité est passout apostolique. D'ailleurs Ste Public qui n'avoit vécu que fort peu dans le mariage, estoit fort agée du temps de Julien, Ainfi fon fils devoit déja avoir quelque age, & n'aura par confequent pu voir beaucoup de vacances du fiege d'Antioche, Car on n'a pu vraisemblablement songer à ment que Julien son oncle n'estoit plus l'elire pour la premiere fois qu'aprés la mort de Flavien arrivée en 405, & felon ce qu'en dit Pallade, il ne paroist point qu'on ait songé à mettre aucun Jean en sa place, ]

Baronius & d'autres accusent les Baragus ret-Grees de confondre ce Jean dans leurs menologes avec S. Jean Chrysoftome. 'Cela fe trouve en effet dans le meno- carifatane

loge latin imprimé dans Canifius, F& 867. Batonius n'en avoit pas vu d'autre.] 'Mais l'original grec imprimé en 1628 Men.s.ca.p. ne le dit point, & se fe tient aux termes 10%

de Theodoret, quoiqu'il les exprime mal.'Le menologe d'Ughellus ne dir Ugh.p.rost. rien dutour du fils de Publie,

NOTE XXXV. Pour la page 406.4 14 Temps du martyre de S. Bonofe, Les actes du marryre de S. Bonofe, Ad.M.P. 607.

AAaaaii

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN." fque nous examinerons dans la note que le P. D. Thierri Ruinart nous à 36, portent que trois jours après le donnez, ont un grand ait de veriré & Comte Julien commença à jetter sans d'antiquité; & il y a des caracteres qui cesse des vers. Cela l'obligea de presser semblent ne pouvoir venir que d'une sa femme d'aller à l'eglite prier pour luy. Elle le refusa &c. Il s'adressa à qui y est dit de S. Melece, & encore J.C, pour demander au moins une plus ce qu'on y voit d'Hormissa & promte mort, & sie secundum meritum de Second, Car des faussaires n'au-(num vermibus scatens expiravit, C'est roient point sceu qu'il y avoit à la ce qui nous fait dire qu'il y a beu de Cour de Julien un Prince Per san nomcroire que S. Bono se n'estoit mort que mé Hormisda, ni que le Prefet d'Otrois jours auparavant, c'est à dire au rient s'appelloit Second, Ce Prefet y mois de janvier 363. Cela n'est pas est representé comme dans l'histoire, neanmoins bien affuré, puisqu'on peut où il passe pour un homme sage &c

P.4.3.

fonr pallees en differens temps, Bonole n'a pas souffert avant le mois par Theodoret, mais n'en est pas pris : de novembre, l'puisque le Comte Ju- & il seroit plus aise de croite que lien jettoit deja des vers, & estoit atta- Theodoret a pris des actes ce qu'il en qué de la maladie dont il moutur, die. Le refus que cette femme fait de

Saint n'est point mort ni]'le ao de sep- d'un fauffaire, non plus que les choses tembre marqué pour sa feste à la teste singulieres qu'on y lit sur la maladie teras au f. de ses actes , nijlo au d'aoust auquel du Comte, Ainsi ces actes meritent Uluard l'a mis, & Baronius aprés luy. bien qu'on examine avec soin quel-

rologe pour ce Saint; & je ne le trouve point dans Florentinius, \"Les martyrologes de S. Jerome merrent le 28 novembre un Bonole, & un Maxime Iqui pourroit estre Saint Maximilien compagnon de S. Bonose , Javec quelques autres, mais à Celarce, au lieu que S. Bonose a souffert à Antioche.] P.28ca\$6. 'Il y a un S. Bosoneou Bonose le 27 de janvier, mais avec des marryrs d'Afrique, & fans S. Maximilien, Les Grecs

ont peurestre fait une autre fois leur feste le ao de seprembre. Mais je ne trouve point dans Canifius qu'ils en fassent aujourd'hui.]

Peur la rage NOTE XXXVI. 405-514 Sur les actes du mesme Saint.

'Les actes de S. Bonofe & S. Maxi- une recompense selon Dicu.]'Les au- p. 607. Ad.M.p. sy milien qui font citez par Ufuard, & tres qui furent marryrizez avec eux,

personne du temps mesme, comme ce taporter tout de suite des choses qui se moderé, payen, mais sans emportement, Ce qui y est dit de la femme du Mais ce qui est certain, c'est que S. Comre Julien, est rout à fair appuyé commencée le as d'octobre. Ainsi le prier pour son mari n'est point de l'air Batonius ne cite point d'autre marty- ques difficultez qui s'y rencontrent , pour voir & elles sont relles qu'elles nous doivent faire perdre la bonne idée que le reste de la piece nous

> On ne doit point d'abord eftre furpris de voir qu'on ordonne aux Saints de sacrifier sur peine des sourmens ou de la vie mesme. Car c'estoient des foldats; 1 & Julien ne vouloit person- There Lyc 42 ne dans ses troupes qui n'idolatrast. Il P-641-b. est vray neanmoins qu'il se contenroit d'ordinaire de caffer ceux qui le refufoient : [mais comme il estoit fort leger, il n'estoir pas si uniforme dans sa conduite. |'D'ailleurs il paroist que les AR.M.P.444. deux Saints s'estoient fignalez à empetcher melme les autres d'idolatrer, Ainfi ils meritoient la mort comme une punicion felon Julien, & comme

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. 741 qui sont nommez dans seurs actes,

settoient aussi des soldats. Sat. 1.c.c.y.p. 404.b

Comte Julien oncle de l'apostar, & apoltat lny melme, qui condanna les Chrétiens que son neveu, & qu'il aimoit à les persecuter jusques au sang. B.A.M.p.667. Mais S. Bonose souffrit selon ses actes lorsque ce Comte estoit déja dans la maladie dont il mourut, 8c dans la- de chaque compagnie où il me semble quelle il tomba aprés avoir fait mourir S. Theodoret le 23 d'octobre 362.

> Or l'Empereur trouva fort mauvais qu'il l'eust fait mourit, & luy défendit de faire mourir à l'avenir aucun Chrétien, Ainsi c'est ce qui fait une toute l'armée, & d'autres à la teste de difficulté confiderable. Poutroit-on chaque compagnie ? Enfin j'aimerois dire que dans la manvaile humeur où le mettoit sa maladie, il ne gardoit chose que nous ne savons pas affez, que point de mesure, croyant que son neveu dans son cœur n'estoit pas fasché qu'il le fift, pourvu qu'il ne parut pas de choses.] l'agréer? Mais il est plus aise de croire qu'il en avoit receu un ordre particu-

lier de l'Empereur, affez leger pour vouloir tantost une chose, & tantost une autre: &c c'est ce que marque appasemment cequ'il dit; Accepi posessatem ut flammis vos exuram

Saints de changer le figne du Labarum, c'est à dire d'en ofter la Croix, lien attendit un an à changer le Labafigne de la Croix & le nom de J. C. à ne l'avoit point encore change, fur- voyoit qu'il n'estoit point dutout con-

[pouvoient eftre dans le mesme cas:] semble l'avoient en garde, l'avec les Ad.M.P.63. & il est certain au moins que les deux autres qui sont nommez Jovien & Herculien, estoient resolus de mourir plutost que de le faire, Cela sera encore Nous pourrions ajouter] que le plus aife, si nous voulons dite que Constance avoit donné à chaque compa- p.66445 gnie un étendar de la Croix, qu'on Saints, estoit encore plus ennemi des pouvoit aussi appeller Labarum : &c c'est à peu pres le sentiment du Pere Ruinart. Car ceque dir Sozomene, que soul. e.e. le Labarum estoit le premier étendar P.611.4. parmi les Romains peut s'entendre qu'il y en avoit plusieurs. Il est plus difficile d'expliquer Saint Gregoire de

Nazianze, fqui dit que le Labarum Nazionia. conduisoit l'armée, Et neanmoins n'y 71.50 en pouvoit-il pas avoit un à la teste de micux croire qu'il y a en cela quelque. de condanner fur cette raison une piece qui paroift tres bonne en beaucoup

'Le Comte Julien en voulant que sa p.417.48%, femme allast prier pour luy, luy parle d'une maniere bien dure : Vade misera ad ecclesiam &c. Mais cette dureté mesme, aussibien que tout le reste de l'endroit, a bien plus l'air de la verité que de l'imposture. On peut nean-[Le commandement qu'il fit aux moins estre surpris de ce qu'il l'envoie à l'eglite en un temps où les eglifes estoient sermées à Antioche, Mais embaraffe encore. Car eff-ce que Ju- quand elles l'euffent efté toutes, ce qui pouvoit n'eftre pas, les Chrétiens ne rum ? Et comment eust-il souffert le manquoient pas de s'assembler en quelque lieu pour prier &c. Et deflors ce la vue & à la teste de ses troupes? Tout lieu estoit une celise, Car ce que Julien ce qu'on peut dire, l'c'est qu'on voit vouloit, estoit qu'elle allast priet, &c par Eusebe qu'il y avoit plusieurs éten- | demander qu'on priast pour luy, Elle dars ou estort la Croix, & un au moins le refuse ; & ce refus qui n'est point en chaque armée, Celui-ci pourroit d'une femme scrupuleuse, mais d'une donc estre celui de l'armée d'Orient ame grande , éclairée , detachée de apporté depuis peu à Antioche où on tout, est aussi faint que terrible. Elle

tout parceque les deux Saints, qui ce | verti, | & qu'après avoit fait quelques Than ...... AAaaa iii

D 6614

p. 664

me le raporte Theodorer, il recomboit toujours dans fon impiete, & continuoit à persecuter les Saints. Elle n'avoit donc garde d'aller demander la guerison de son corps à celui qu'il itritoit par son endurcissement. Elle eust plutost demandé la guerison de son ame: Et peutestre le faisoit-elle en fecret ; ou bien elle ne l'osoit faire, voyant l'arrest de Dicu prononcé contreluy, & secroyant obligée de l'aban-

donner à la justice. 'On accuse les mitacles faits en faveur des Saints, de magie & de malefice &cc. [C'estoit une vieille calomnie . qui sembloit devoir estre détruite par le temps: & par ce que tout le monde avoit vu de la conduite des Chrétiens fous Constantin & fous Constance. Mais on sçait que les calomnies les plus visiblement fausses, ne laissent pas de subfister dans l'esprit de quelques uns qui ferment volontairement les yeux à la plus vive lumiere. ]

p.665.t.

3.6640

1 bid.

'Le Comte Julien dans sa procedure contre les deux Saints, dit : Sistatur Benefus : & Bonose estoit present. Le juge luy avoit mesme déja parlé, & il luy avoit tépondu.[Ainsi je pense que ce sistaur fignifie qu'on le fasse approcher plus pres pour l'interroger comme un criminel, de melme qu'on dit parmi nous mestre far la fellette, ] Mais après qu'on l'a mis en cet état, & Maximilien ensuite, après mesme qu'on les a étendus fur le chevalet , cumque aprati fuiffent ad equaltum; le juge dit encore, Sifte illes: Cumque alterentur d'e. [J'avoue que je ne l'enrens point; & tout ce que je puis dire, e'est que nous ne savons pas toutes les formalitez Romaines, Il pourroit au plus y avoir quelque brouillerie, qui n'empefehetoit pas que la piece ne fust vraie.

Le juge après avoir fait battre Bonole, apeate illum ad plumbatas &c.

demarches par fes exhortations, om-, le fait encore mettre en état pour estre passe battu , Aprentur .... Tunde illos . Eft-co que ce sont deux scances differentes que l'on n'a pas eu soin de distinguer ? Ce seroit une grande faute ou de l'auteur ou du copifte,]

'On ordonne de le battre avec Saint 1864. Maximilien : & les actes ajoutent. Cumque tertio plumbatis tunderentur & c. [Ce n'estoit pourtant que la premiere fois pour Maximilien, & la feconde pour Bonose, Est-ce que les actes font defectueux, ou ou'ilsavoient efté battus dans quelque scance precedente ? Ou est-cr que dans ectre seule fois ils furent battus à trois reprifes ? J'aimerois mieux ce dernier.

'Ily a quelques faute dans ces paroles, 16id, in tantum corum corpora Oc. & dans les fuivantes, nibilant de termentis perterriei dolores fuiffem perpeffi. On pourtoit lite dans ces dernieres presenti deloris, ou bien, nulle que deleres.

Tunc iratus Secundus, [On n'a rien p.666. marqué qui le pust mettre en colete. Il y a done faute dans cet iratus. Ou est-ce qu'il y autoit quelque chose d'oublie?] Le Comre Julien paroift presider nid.

scul à la scance suivante, & il y parle toujours feul, jusques à ce qu'enfin Second qui comme Prefes, ou plutoft Prafectus, estoit le premier, | y dit un mot comme pour s'en aller. [Il semble donc que ces actes foient un abregé des actes originaux fait par quelqu'un qui n'a pas discerné avec affez de jugement ce qu'il devoit mettre, ] Second en le retirant , conjure Bo- p.667. nose par le nom de Dieu de prier pour lay. Cela peut surprendre : mais avec cela on sçait que Darius, Auguste, Agrippa, & d'autres payens, demandoient que les Juifs priassent le vray Dieu pour eux : & Second estoit trop puiffant pour craindre qu'on luy en

fift une affaire auprès de l'Empereur.]

Pour ce que le mesme Second dit 1814.

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. au ComteJulien, Tufcis quando videas de ore tuo vermes exire, [il veut dire qu'il ne pretend pas tomber dans les mefmes maux qu'il fouffroit depuis qu'il avoit fait mourit S. Theodoret, & profané les vases sacrez. On ne lit pas autrepart que ce Comte jettast des vers par la bouche: ] mais on lit qu'il rejettoit ses excremens, & que son ven-

tre estoit plein de vers.

Anal.t.4.P. H1.504.

'Hormisda vient mesme exprés à la V.Q.M.p.666. prison demander les prieres des Saints. Il le fait comme nn Chrétien le poutroit faire; & le texte porte expressement, Hormisda qui credidit & c. Je ne me fouviens pas d'avoir vu autrepart qu'il eust embrasse la foy : mais avant vécu pres de quarante ans anprés de Constantin & de Constance, il estaile Fleuri,l.4-P. de le prefumer, ['M'Fleuri dans l'abregé qu'il fait de ces actes, dit fans hefiter

qu'il estoit Chrétien. Sa qualité, & l'avantage que Julien en esperoit tirer dans la guerre contre Sapor dont il estoit frere, pouvoient bien luy conferver la liberté entiere de l'estre encore. ]

AA.M.p.666. 'On presente à la derniere audience Bonofe & Maximilien, fans parler d'aucun autre. Cependant on dit dans la fuite, Hac cum audiffent omnes qui fue ant electi, ejus imperio restiterunt.

I Affu ément ces Chretiens n'eftoient pas là comme spectareurs.]'Le Comte s'adresse ensuire à Jovien & à Herculien pour leur commander aussi de changer le Labarum. Il paroist donc difficile de douter qu'il n'y ait de l'im-

perfection dans les actes.

Mais ce qui nous fait plus de peine,] 2,64,666 ce font les miracles qui y font en affez grand nombre, & quelques uns affez 5.616.b. etranges , comme ces lampes dans la prison qu'on ne pouvoit éteindre, & la chaux vive qu'on fait éteindre sur eux, [ce qui n'est pas melme aise à comprendre : &c cela est accompagné du cantique Benedictus &c. tiré de l'Ecriture, ce qui est moins ordinaire

dans les bons actes. Tout cet endroit a quelque chose qui choque. Les chai- a; nes qui tombent à tous les prisonniers Chretiens peuvent encore faire quelque peine. Mais il v a encore plus fuiet d'estre surpris de ce qu'après tant de miracles, ] le juge dit à Bonose: Quam ca virentem Dei tui oftendis? Oc.

On a peine aussi à comprendre la conduite d'un homme sage & raisonnable comme Second , ]'qui fait jetter ses p.44.04 prestres dans la poix bouillante pour voir s'ils en fortiront fains & faufs comme les Martyrs, [Pourroit-on dire que les prestres mesmes pour conserver leur credit & l'honneur de leurs demons, avoient confenti à cette epreuve dans l'esperance de s'en tirer par quelque magie ?]'Un hererique proposa à Boll. 4. may, S. Pacome de paffer enfemble le Nila 640-PAIL pić, pour voir qui d'enx deux estoit plus agreable à Dieu. Je pense qu'on trouveroit d'autres exemples semblables. Avec cela les pavens n'epar-

gnoient pas trop leurs preftres: 1'80 thry gent, p. aprés l'embrasement du temple de de line 7.9-6410 Daphne, on en mit le pontife & les d prestres à la question, pout savoir d'où estoit venu le feu, quoique l'on n'en soupçonnast point d'autres que les Chieriens, V. S. Babylas, Mais quoy

quent que Second l'ait faite. Pour ce qui est donc du jugement general qu'on peut faire de ces actes, en comparant ce qui y paroift de bon avec ce qui y peut faire de la peine, il faut apparemment reconnoistre qu'ils viennent d'un bon original dont nous n'avons que l'abregé ou l'extrait, fait avec moins de jugement qu'il n'auroit esté à fouhaiter, & avouer qu'il y a mesme lieu de craindre qu'on n'y ait ajouté divers miracles peu assurez. Cela n'a pas empesché que le P. Ruinart

n'ait cru les pouvoir mettre dans son

qu'on puisse dire , il est assurément

difficile de se persuader que cette

action foir raifonnable, & par confe-

mort.

tleari, J. 1979. recueil;]/& Mr Fleuri en a mis un affez long abregé dans fon histoire en omettant une partie des miracles. l'Nous avons cru le devoit suivre en cela, & nous pouvoit servir de ce que

ces actes nous apprennent fur divers points de l'histoire.]

Four is page NOTE XXXVII. ersi. Que c'est en l'an 363 que les Juifs ont vouls rebaftir leur Temple.

Chry. f.c.or. 'S. Chryloftome met les efforts que 41. P. So.b. firent les Juifs pour rebaftir leur Temple de Jerusalem, avant l'embrasement du temple d'Apollon à Daphné . &c comme l'un des premiers effets de la persecution de Julien, Neanmoins

D. rez.d.

Ammien le met clairement au com-Socilia e.so. mencement de l'an 263, & Socrate dit que Julien donna les ordres du réta-blissement du Temple, en partant pour marcher contre les Perfes J S. Gregoire deNazianze, Theodoret, & Sozomene

en patlent auss immediatement avant Bar.361.5 ce cette guerre. l'Baronius a suivi ce sen-Phifg.n.p. timent, & Godefroy commentateur de Philostorge, dit que c'est le commun & le veritable, On pourroit peutestre dire que Julien avoit donné aux Juifs des le milieu de l'an 162, l'ordre ou la permission de rebastir leur Temple; mais que comme il leur fallut du temps pour le proparer à cette entreprise, & amaffer les mareriaux, ils ne le trouverent en état d'y rravailler qu'en l'an 363 fur la fin de l'hiver : & que ce fut en ce temps là que les miracles arrive-

1.7.c.14.P Nous ne nous fommes pas amufez 101-103 à taporter ce que dit Philostorge, que dans les demolitions qu'il fallut faire, on trouva comme par miracle dans une cave l'Evangile de S. Jean, Baro-Bar. 16: 5 19. nius qui n'avoit vu cette narration que dans Nicephore, la laisse au jugement des lecteurs, & le commentateur de

Philostorge la traite de fable.

NOTE XXXVIII. Pour la page 424.5 40. Sur Saint Demice meine, martyr en Syrie.

On peut trouver quelque difference entre S. Domice dont parle la chronique d'Alexandrie, & celui de Perse que les Grees honorent le 7 d'aouft, ? parcequ'on dit que le premier mourus Chr.Al. p. 491; dans sa caverne que Julien avoit sait boucher, & que l'autre y fut accablé Men.7. aug. Ede pierres. Je ne sçay neanmoins fa cela doit suffire pour dire que ce n'est pas un melme Saint, estant aile qu'on ait brouillé quelque chose dans les circonstances de leur mort. On peut luy avoir jetté des pietres, & avoir ensuite bouché sa caverne, sans se-

meme en peine s'il eftoit vivant ou

Il y a bien d'autres différences entre l'un & l'autre, selon Baronius.]'Car putib.f. dans le martyrologe Romain il a mis celui du 7 d'aoust à Nisibe, sau lieu que celui de la chronique d'Alexandrie est dans le diocese de Cyr en Syrie : & il. est aife de montrer par l'histoire, que Julien n'a jamais approché de Nisibe, Baronius a cru suivre en cela les Grecs, parceque le menologe de Canifius porte qu'il fut battizé à Nisibe. Mais il peut avoir ensuite quitté Nisibe; & les Ménées nous assurent qu'il la quitta.] Baronius dit dans ses Annales que S. 1615 164 Demice de Perse vint trouver Julien à Nisibe,& luy fit de grands reproches. fur fon apostalie, jusqu'à ce que Julien. en colere le fir lapider. [Il ne cite point d'où il a tiré cette histoire, & je ne la trouve point dans le menologe de Canifius : Cependant elle a du raport] avec ce que le menologe de Basile dit Boll.mara,t.u. d'un S. Domice honore le 23 de mars, p.471. [ 14. qu'on fait aussi martyr sous Julien. Mais ce menologe dit qu'il estoit de Phrygie, [& non de Perfe, ]& qu'il eut la teste tranchée. On ne dit point en quel lieu, ni si Julien eut part à sa mort.

Bollandus

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. may, t. 17-17. Bollandus dit que celui du fettieme parlent affez amplement. Il pourroit point dans les Ménées, quoiqu'ils en diocese de Cyt.]

aoust a ché moine dans la Palestine. Je mesme avoir esté quelque temps dans ne sçay d'où il l'a pris ; car cela n'est la Palestine , & s'estre ensuiteretiré au

na este contractiva de la la la contractiva de la contractiva del la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva del contractiva del contractiva del contractiva del contractiva del contractiva d

Pour la page

S'il s'appelloit Muce ou Patermuce.

OPRE's parlant de eelui qui Ruf.v.P.c.s. P.466.20 🜙 avoit demeuré avant luy dans le defert, Erat quidam, dit-il, ante nos vir nobilissimus pater nomine Mutius: P-off-A P.468.1.

dans un autre endroit, Videntes autem patrem Mutium.4 & dans un troisieme, Cui re pondiffe fertur Patermutius. [1] femble luy donner le nom de Muce, & y ajouter par honneur le tirre de Pere. Neanmoins Rosweide dans ses titres, dans fes marges, & dans fa note 24, p. 488, fuppole toujours qu'il s'appelloit Patermuce: & le nom de Patermuthe qui eft le mesme, n'est pas extraordinaire en Egypte. On peut dire aussi que dans le premier endroit de Rufin, fi parer n'eft qu'une epithete, il n'auroit

pas fallu ymettre vir; & Rufin n'auroit pas ce femble toujours joint ce mot à eclui de Mutius, comme il ne le fait pas dans les autres folitaires. Nean-

moins on l'a appellé Muce dans la traduction françoife, ce que nous avons

faivi. | 'Mr Bulteau dit , Mutius , ou , tutt.oil.g.st. comme l'on parle, Patermucius,[La ehole est fort peu importante. Sozomene ne parle point de ce folitaire à & meime tout ce qu'en dit Rufin n'est point traduit dans Pallade. ]

NOTE II.

Post la pag

Sur Ifaie antenr d'une regle. 'Mr du Pin patlant d'Isaic, auteur Do Pio, Lap. de la regle qui porte fon nom (ear je ne voy point qu'il dise rien des 28 homelies qu'on luy attribue, dit que e'est apparemment celui dont parlent Rufin & Pallade, & qu'ils appelloient Abbé de Syrie. [Je ne fçay ce qu'il entend par cette Syrie & il ne eire point l'endroit. Auroit-il pris Syr & Mare dont Rufin parle dans les Vies des Peres, c. 10. p. 469, pour une feule personne ? parcequ'il y a dans le titre . De abbate Syro, Ifaia Oc.

TO THE PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF TH

# SUR SAINT

ment eapable.

Pour la page 414.61.

NOTE 1.

Quel est Fortunat auteur de la vie de S. Hilaire: En quel temps elle paroift avoir esté écrite.

T Ous avons une vie de S. Hilaire 750.51. divisce en deux livres, écrite par un nommé Fortunat, & adressée à un Evefque nommé Pascence, qui avoit

esté nourri des son ensance aux piez de S, Hilaire.[Il femble done que est \* Hift. Eccl. Tom. VII.

qu'il foit aife de l'expliquer d'une autre maniere:]'Et en effet, on met un p.:846 16. Pascence Evesque de Poitiers succesfeur immediat de Saint Hilaire, Ce P.790.52-

Fortunat dit mefme qu'il eust micux valu prier S. Ambroile d'écrire cette vie, que de donner eet ordre à un homme comme luy, qui n'en estoit nulle-

'Neanmoins il est visible par cer en- 41. droit mefine, que S. Ambroife effoit. Evelque avoit efte fon disciple, quoi | mort alors, cui verba florebant. Eottu- \$10

ВВЬЬЬ

746 nat y appelle S. Hilaire antiquissimum ! Sacerdotem. [Son style n'a non plus aucune apparence d'estre du IV. siecle; & pour son histoire, quoiqu'il n'y air peuteftre pas de choses que l'on puisse affurer eftre tauffes, il y en a neanmoins de fort suspectes : D'ailleurs sa narration est trop imparfaite pour estre d'un auteur contemporain. Elle ne parle pas feulement du Concilede Beziers, ni de Saturnin d'Arles, ni de ce qui se passa à Milan entre S. Hilaire & Auxence:

Et c'est presque tout ce qu'il y a de plus remarquable dans la vie de S.Hilaire.] Pour le second livre qui est aussi P-791-5 14 d'un Fortunat, & adresse à l'Evesque

Pascence & à toute l'Eglise de Poitiers, 5 ... 'il est certainement écrit longtemps \$ 7. aprés la mort de Saint Hilaire, peu de \$ 5. temps aprés Clovis, du vivant d'un P.794.d. Evelque nommé Probien, qu'on croit estre Probien ou Probation de Bourges, p.781.5 14. qui eft mort entre l'an 157 & 173 & en s68 felon le P. le Cointe, l'Il v avoir P-784-514aussi dans le mesme temps un Pascence Evefque de Poitiers, comme on le voit par S. Gregoire de Tours, Le Pere le Cointe le fait commencer en l'an 564.

Ainsi il n'y a guere à douter que la vie n'ait esté éctite en ce temps là vers l'an 565, & que ce ne foit celle fque cite S. Gregoire de Tours. Venance Fortunat qui fut depnis

784-5 14. Evelque de Poiriers, vivoit en ce mel-5 12a · me temps dans les Gaules : 'ce qui fair croire à Bollandus & à d'autres que c'est luy qui est auteut de cette vie. 'Mais on trouve que le ftyle n'en est

pas semblable à celui de Venance, S. Gregoire de Tours la cite sans dire qui en eltoit l'auteur ; & il ne manque guere quand il cite quelque ouvrage de Venance , qui estoit son ami particulier, de marquer expressement qu'il est de luy. Bollandus dir que la difference du style vient peutestre de ce que

auflitost aprés la mort de S. Hilaire, par un Proftre de les disciples nommé Just. [Cela n'a point d'apparence & onne trouve aucune autorité ancienne de cette vie pretendue écrite par S. Juft, dont nous parletons dans la note 18. Ainfi il faut se contenter de savoir que la vie de S. Hilaire que nous avons est écrite vers l'an 565, par un Fortunat. Après cela il importe affez peu de favoir si ce Fortunat est celui qui a csté Evesque de Poitiers, ou un autre plus ancien de quelques années.] Baronius Buration. semble quelquefois les distinguer,

Nous trouvons en effet dans Molanus au 18 de juin, un S. Fortunar Evefque, venu d'Italie aussibien que Venance, mais mort avant S. Germain de Paris. [dont Venance a écrit la vie, & par confequent plus ancien que luy. Molanus ajoute] que c'est luy qui a écrit la vic de S. Marcel de Parisfà la priere de S. Germain.]Il le marque encore le 5 de may: [& l'on en failoit autrefois a Paris le 5 de may, & le 18 de juin , comme on le voit encore par des livres de l'office, imprimez en 1598. AuffiME Chaftellain Chanoine de la Carhedrale de Patis, m'a affuré que tout ce qu'en dit Molanus est tiré du martyrologe manuscrit de cette Eglise. Il ajoute que vers Melun il y a une eglife qui porte le nom de S. Forruné, au bout d'un village appellé la Grande-Celle; ce qui est conforme à Molanus, qui le met à Celle au diocese de Sens. Il dit neanmoins qu'il mourut à vingt milles ou huit lieues de Paris ou de Sens : & le village de la Celle est marqué dans les carres, fur la Seine, cinq lieues audeffus de Melun, environ à quinze lieues de Paris, & à dix de Sens. Mais les manieres de contet font fouvent affez differentes. De la maniere dont on parle de luy, il pouvoit avoir esté Eves-

que en Lombardic, & avoir esté obligé

Venance n'a fait que repasser un peu de se retirer en France par quelque accifur le premier livre qui avoit esté écrit dent , comme par les grandes guetres

Gr.T.gl.C.c. 12.P.119. Boll. o. ian. p.

P.781.5 18.

\$ 19.

NOTES SUR dont l'Italie estoit alors ravagée.]

NOTE II.

Que S. Hilaire n'est point ne dans la religion Chritienne,

415-5 2. Boll it, jan, p. 759.51.

Pour la page

'Fortunat auteur de la vie de Saint Hilaire, dit que ce Saint fuça la fagesse avec le lait; qu'il en fut si rempli des le berceau & des sa premiere enfance, qu'on pouvoit deflors juger que J. C. fe preparoit en luy un foldat par qui il pust triompher un jour de sesentiemis. C'est dire bien clairement que Saint Hilaire est né dans la religion Chrétienne. Mais nous avons vu dans la note precedente, que l'ouvrage de Fortunat n'est pas de grande autorité : & S. Hilaire melme, S. Jerome, & Saint Augustin , nous paroillent affez formels pour le fentiment contraire.] 'S. Hilaire dit que ces livres que les

Mil.de Tein.L. L.P.4.1.2.

Juifs tiennent par tradition avoir esté écrits par Moyse & par les Prophetes, luy tomberent entre les mains dans le temps qu'il estoit occupé de la recherche du souverain bien & du desir de connoistre Dicu. [Est-ce là le langage d'un Chrétien, je ne dis pasd'un battizé, ou, comme on parloit alors, d'un fidele, mais meline d'un fimple carecumene ? Car c'est l'état qu'il faut luy donner jusques à son battefine, s'il est né dans le Christianssme, Ces livres divins ne luy auroient-ils pas esté familiers, bien loin de luy avoir esté jusques alors inconnus, dans le temps qu'il estoit expable de faire toutes les reflexions qu'ils luy donnetent occafion de faire ? Il faut renvoyer les lecteurs au premier livre de la Trinité, & leur demander fi tout ce qu'il dit de luy mesme dans le commencement de ce livre, ne represente pas un homme qui n'a encore eu aucune teinture de doit penfer.]

vk.B.p.84.c.

'Ceux qui aiment micux fuivre Fortunat, sont obligez de dire que ce Saint estoit dans une erreur opposée, Pour-

SAINT HILAIRE.

veut nous representer en sa personne quelque philosophe payen qui vient comme par degrez à la religion Chrétienne, ou montter les progrés qu'il failoit luy meline dans cette religion où il avoit esté elevé. 'On dit qu'il part. n'auroit pas attendu à concevoir ces grands sentimens de Dieu, qu'il en fust venu à la lecture de l'Evode . & que la Genese contient affez de choses qui relevent la majesté & la gloire de Dicu. Mais qui nous a dit qu'il a commencé à lire l'Ecriture par la Genese ? Et quand cela seroit, pourquoi ne voudra t-on pas qu'il ait esté part:culierement frapé de la grandeur de cette exprellion de l'Exode, Je suis celui qui eft? C'est certainement la plus digne de Dieu puisque c'est Dieu mesme qui se l'applique,

On n'a pas besoin d'autre réponse à ce que l'on , objecte que l'ec Saint a, n'allegue qu'un autre pallage d'Isaie, quoigu'il cuft pu en trouver un grand nombre d'autres depuis l'Exode jusqu'à ce prophete, pour confirmer la haute idée qu'il avoit conceue de Dicu fur le passage de l'Exode, Car on suppose toujours qu'il faisoit ou qu'il devoit faire une lecture suivie de la Bible dans l'ordre où nous l'avons aujourd'hui, Mais cette objection n cftelle point autant ou plus contre ceux qui la font, que contre nous? Si / Saint p.44 t. Hilaire eftoit deja un docteur fort verse dans les saintes Ecritures lorsqu'il fasfoit ses reflexions, pourquoi n'allegue t-il point tous ces passages ? Pourquoi ne fait-il point observer à fon philosophe payen l'ordre qu'on veut qu'il eust du gardet s'il parloit

de luy mesme ?] 'Mais, ajoute t-on, S. Hilaire ne dit Paris jamais qu'il ait quitté l'erreut du pagareligion , mais qui cherche ce qu'il en nifme, N'est-ce pas affez le marquer , que de dire qu'il a embrasse la verité du ChtistiamimerCar c'est supposer qu'il

BBbbb it

de Tein.L., ces paroles de l'Ecriture, ]'il embrassa de ces sciences dont ils estoient charavec joie la doctrine de cerre divine gez, quand ils sont venus à l'Eglise. religion s'il l'avoit receue des fon Il faur donc enrendre par leur fortie enfance ? Er est-il vraisemblable qu'on d'Egypte leur renoncement au paga-

puisse entendre par là l'qu'il se rejouit d'avoir esté eleve dans cerre religion ? 'S. Jerome le joint avec S. Cyprien, Mier. in 10.60. P-117.b. & dir qu'ils ont paru dans le siecle

comme de grands arbres qui font Hil.vit.B.p. entrez dans l'edifice de l'Eglife. On Sc. c. d.

avoue ce qui est incontestable, que S. Cyprica a esté longtemps engagé dans l'idolatrie, Mais il est clair, dit-on, que S. Jerome n'oblige pas à le eroire de S. Hilaire, On veut, dis-je, qu'il ne le joigne à Saint Cyprien, & qu'il ne les compare ensemble, qu'en ce qu'ils onr esté tous deux de ces grands arbres; & que ce foir à cause de cela qu'il dir qu'ils ont paru, non pas dans le paganifme , mais dans le fiecle. [Mais Saint Cyprien n'a esté un grand arbre dans le fiecle, qu'antant qu'il a efté dans le paganisme, N'a t-on pas raison de porter le mesme jugement de Saint Hilaire 1] Non , dir-on ; & S. Jerome oppofe ici , [pour S. Hılaire ,] non pas le paganisme à l'Eglise, mais le siecle au Clergé, ou plutost l'érar seculier Chrétiens laïques n'entroient pas aussibien que les Ecclesiastiques dans l'edifice de l'Enlife. Ces paroles ne fe peuvent pas expliquer ainfi de S. Cyprien: C'est un grand preinge qu'elles ne peu-

l'égard de S. Hilaire, l Saint Augustin le joint auffi avec Lacago, part Saint Cyptien, Lactance, Victotin, &

Saint Oprat; & dir de tous ces grands hommes,qu'ils font fortis de l'Egypte Hill.vit.P.p. chargez de depouilles,'Il est evident, dir-on, que ce Saint n'enrend pas le paganisme par l'Egypte, mais la fcience du fiecle. On ne prend pas

vent pas non plus recevoir ce fens à

roit-il dire qu'après avoir reflechi for , s'exprimer , mais qu'au contraire c'eff nifme. Er on ne peur pas dire qu'on ne lir dans aucun aureur que S. Optat ait esté engagé dans le paganisme, puisque S. Augustin le dit assez formellemenr dans cer endroit.]

NOTE III. Qu'il ne savoit pas parfaitement le grec.

Pour la page 431.5 24

'S. Jerome dit que S. Hilaire n'avoit Wer.ep.1412 qu'une legere connoissance de la lan- P.114-6. gue greque, On veut que ce foit parce- 181.vlc.B.p. que croyant que Saint Hilaire s'eftoit 16.b.c. rrompé en quelques endroits, il rasche, patrespect pour ce saint Evesque, d'en rejetrer la faure sur un Heliodore Prestre, à qui il attribue ce qu'il n'auroir ose reprendre dans S. Hilaire. Mais on avance cela fur des raisons qui ne

nous paroiffent point recevables.] 'On ne voir pas, dir-on, que cer Helio- e. dore air suivi le Saint dans son exil en Orient. On n'en peut rien conclure, Toutes choses ne sont pas marquées dans le dérail. Er on ne peur pas sur ce à l'érar ecclessastique. Comme si les qu'on ne voir point une chose qui est neanmoins tres possible, en nier une autre qui est fondée sur une autorité formelle & auffi confiderable qu'est celle de S. Jerome à l'égard de Saint Hilaire, Elle ne depend point mefine de la raison sur laquelle on la nie, Quand Heliodore n'aura pas fuivi S. Hilaire, un autre aura pu luy rendre le me sme fervice.]

'On croir que S. Jerome n'a écrit que e.d. S. Hilaire ne favoir pas parfairement le grec , que parceque les traductions qu'il a faites dans le livre des Synodes, font un peu embaraffées, & d'un ftyle qui n'ett point aife ni naturel, C'en garde qu'ils ne sont point sortis des peur estre une raison assez bonne & sciences humaines, si l'on peut ainsi assez forte. Et on ne la détruit point

NOTES SUR SAINT HILAIRE. temps où nostre Saint écrivoit, parce-

qu'alors on ne croyoit pas bien traduire fi on ne rendoit mot pour mot & dans le mesme ordre que l'original. Savons nous mieux le caractere & le genie du temps de S. Jerome , que S. Jerome melme?]

Pour la page NOTE IV. 440.5 6

Temps & imperfection de la premiere requeste de S. Hilaire à Constance. Bar. 151.5 72. Baronius met en l'an 355, la requeste de S. Hilaire à Constance, qui commence par ces mors, Benignificanatura tua & c.[Il n'en donne pas de raison;

mais il femble que S. Hilaire auroit eu Hilad Conf. moins de liberté]'à demander, comme 1-1-P-11\$.1.b. il fait par cette requeste, le rappel de ces illustres Evelques qu'on avoit bannis, [s'il cust luy mesme esté de ce nombre.

Quelques uns pourroient peutestre ausli fonder le sentiment de Baronius 'sur l'endroit où S. Hilaire parle de la P.119.1.C. condannation de S. Eusebe à Milan , & où il dit que cela s'estoit fait depuis peu. Ce fondement ne seroit pas neanmoins tout à fait solide. ]'Car Saint ft.1.P.6. Hilaire parlant dans son traité du Con-

eile de Rimini , fair vers l'an 361, de ce qui s'estoit fait dans celui d'Arles en es, dit que celas estoit fait depuis peu, que proxime gesta sunt. fil est meline à craindre que la re-

queste ne soit non seulement imparfaire, comme on le reconnoist, mais aussi brouillée avec quelque autre écrit. Car la derniere partie, depuis ecs paroles, Jam nemini dubium est & c. ad Confiler p.::8::.d. on mesme depuis celles-ci /Quis non videt, quis non intelligit & c. ne lemble pas liée avec la premiere, Elle ne s'adreffe jamais à Constance, ]/3c mesme P.119.1.2. elle parle de luy en troitieme personne; 18: S. Hilaire dit à la fin , qu'il avoit

parlé du symbole de Nicée dans ce qui precede foi neanmoins nous n'en

en difant]'qu'il faut s'en prendre au | on trouve cet écrit avec les mesmes imperfections dans tous les plus anciens

> manuscrits, NOTE V. Pour la page 441.57 Qu'il faut mestre le Concile de Beliers

& l'exil de S. Hilaire, en 356 avant le mois dejuin.

'S. Hilaire fur banni trois ans avant Hilde (yn. s. qu'il fift son livre des Synodes, lorsque l'on commençoit à parler du Concile de Rimini, & quatre ans avant que ce sulp.1.1.p. Concile fust assemblé sur la fin de l'an 164. 359. Ainsi il ne peut avoir esté banni Bar 116.5 105. plustardqu'en 356. Ce ne peut p:sausti avoir esté plustost, puisque Julien qui y eut part, n'a effé fait Cefar qu'à la fin de l'an 355,8c n'est venu en France que dans les derniers jours de la mesme année. Saint Hilaire prend Julien à Hilad Conf. témoin de l'injustice qu'on luy avoit 14-0-111-14. fuite en le bannissant, & qui avoit esté julqu'à faire injure à ce prince melme, Cela nous fait concevoir que Julien estoit assez pres de Beziers où tout cela fc fit ; c'est à dire qu'il estoit à Vienne, J'où il paffa le commence- Amn.L.4). ment de l'an 356, jusqu'à ce qu'il en 19partit pour Autun où il atriva le 24 de juin. Ainsi il faut mettre le Concile de Beziers & le baunissement de Saint Hilaire, avant le mois de juin, Car dans le reste de l'année, Julien sut touours occupé en guerres du costé de l'Allemagne, d'où il vint passer l'hi-

verà Sens,] -NOTE VI Pour la page Que Rhodane banni en l'an 356, esfoit Evefque de Touloufe.

Dans Sulpice Severe, dont nous titons l'histoire de Rhodane, nous lifons felon l'edition d'Anvers en l'an 1574, PRhodanium quoque & Dofanum sule.la.p. Antifitiem C'c. Baronius patoift n'a- a tite je. 5 voir point eu & dans son exemplaire, no & il est affez visible que Saint Sulpice crouvons pas un feul mot. Cependant | Severe ne parle point ici de deux BBbbb iij

D'ailleurs on voit qu'il marque toujours d'où les autres estoient Eve sques; & ainsi il est visible que ce Dosanum, ou & Dofanum, doir marquer l'evelché de Rhodane, Ce nom a quelque sapore à Tolofanum & à Elofanum; cat on scait qu' Elusa, aujoutd'hui Eause, a esté autrefois la metropole de la troisieme Aquitaine. Mais Baronius dit qu'il a trouvé Telesannm dans un ancien manuscrit ; ce qui se confirme

beaucoup par ce que S, Hilaire adresse fon livre des Synodes, p. 123.2.b.c, aux Everques de la Germinie &c. & ex Narbonensi plebibus & Clericis Tolofanis. Car cela marque tout enfemble que cette Eglise se fignaloit par son zele pour la toy, & qu'elle n'avoit point d'Evelques fur les lieux.'Il marque en un autre endroit les violences que

Constance avoit faites à Toulouse con-

gre le Clergé; sce qui artivoit d'ordi-

de Rhodane, mais ne marquent point

son evelché, S. Jerome le soint à Saint

Paulin[banni vers la fin de l'an 353,]

naire dans les Eglises où il vouloit mettre de faux Evelques, aprés en avoir chasse les veritables. I Hler.chr.an. 'S. Jerome & Rufin parlent de l'exil

10-P-171-1-

& Rufin à ceux qui furent bannis dans Sale.L.s. e. le Concile de Milan en 355, ce que fair Sulpice Severe melme, Mais puifque # P.160. selon ce derniet il fut soutenu par la focieté de S. Hilaire sc'est une preuve certaine qu'il fut banni , comine ce Saint, enfaite du Concile de Beziers,

en 166. Nous parlerons fur S. Eufebe de Verceil note s, d'un Rotame qu'on trouve avoir figné une tres méchante lettre dans le Concile de Milan.]. NOTE VIL

Pour la pag 414-5 8.

En quel temps S. Hilaire recent les lettres des Evejques de France.

Evelques, puisqu'il met Antiftitem, & | que fur la fin de l'an 357,] puisqu'il y til de l'yn.g. dans la fuite il ne parle aussi que d'un. apprit qu'ils avoient condanné la seconde confession de Sirmich, faite seulement vers le milieu de la mesme année, V. les Ariens 6 68. Il ne peut pas auffi avoir receu ces lettres beaucoup plustard , l'puisque cerre resistance des passaraba Evelques des Gaules à la confession de Sirmich se savoit en Orient des devant le Concile d'Ancyre, frenu en 358, quelque temps avant Pasque,]

Pour la page NOTE VALL 445.5 8. Qu'il écrivit son livre des Synodes vers la fin de l'an 358.

Saint Hilaire écrivit son livre des. Hil.de Syng. Synodes lorsque les Evesques des Gau- 114.1.d. les, mandez pour le Concile qu'on vouloit tenir à Nicomedie, estoient déja arrivez en Asie, Le dessein de ce Concile estoir alors rompu ,[par le tremblement de terre arrivé le 24. d'aoust 358, ] & l'on parloit de tenir au lieu de cela deux Conciles, à Ancyre & à Rimini. On voir par l'histoire des Ariens, que Constance ne prit le dessein de ces deux Conciles que sur la fin de l'an 358. V. les Ariens \$ 76. Ainsi le livte des Synodes ne peut pas avoir esté écrit plustost. Cela patoist encore]'par ce qu'il y avoit trois ans p.m.s.c. que Saint Hilaire estoit exilé, & que Saturnin estoit separé de la communion des Evelques de France; ce qui

ment de l'an 356. Il ne peut pas aussi l'avoir éctit plustard que dans les premiers mois de l'an 359,]'puisqu'il croyoit encore passad que les Orientaux s'assembleroient à

Ancyre: [ainfi c'eftoit avant qu'on euft conclu que ce seroit à Seleucie.] On difoit auffi alors qu'il n'y auroit dans le Concile que deux ou rrois Evelques de chaque province des Gaules: [ & les . [S. H laire ne peus pas avoir receu les derniers ordres obligerent generale-Jettres des Evelques de France plustost Iment tous les Evelques d'y venir. C'est

s'estoit fait, comme nous avons vu, au

Concile de Beziers vers le commence-

Catel, La.p.

Hit In Conf.L. 149,114.2,6.

ce qui nous porte à croire, avec'Baronius, qu'il l'écrivit des la fin de 358. Er puisque c'estoit une réponse aux let tres qu'il avoit receues des le mois de mars au plustard, nous avons sujer de le mertre le plustost qu'il nous est possible.]

NOTE IX 447-5 3. Sur quelques additions au livre des

Synodes. Hil. B.at. fyn.; 'Les Benedictins ont trouvé le traité \$ \$ 2.9.0.1146. des Synodes avec quelques additions . dans des manuferits aflez anciens. Elles font inferées dans le texte en plusieurs de ces manuscrirs : mais on voir bien qu'elles n'y doivent pas estre, parcequ'elles interrompent la fuite du difcours. Er il y a d'aurres manuscrits où on les a toujours conservées à la marge. Dans les uns ony en trouveune partie,& en d'aurres de differentes:& elles

cun manuscrit. Le style fair affez connoistre qu'elles sont de S. Hilaire. NOTE X Pont la pag 448.5 10.

ne se trouvent toutes ensemble dans au-

Que la lettre de S. Hilaire à sa fille n'est point supposee. Hil.pt.p.tte 'Gillot qui a fair imprimer en 1572 les 4.0 ouvrages de S. Hilaire, dir dans la vie du Saint qu'il y a jointe, que sa lerrre à

fa fille est supposée; ce que d'autres ont eru avec luy:mais ne pouvant nier que Fortunat n'en air parlé il y a plus de mille ans, il yeur qu'elle airesté suppofee par Fortunat mefme, [a quoy il n'y a aucune apparence.]/Fortunat dit Poll-n.jan.p. 791.57 qu'elle cîtoir gardée à Poitiers comme un chresor, On voir mesme qu'il n'en prend pas tout à fait bien le sens ; f & il est en effet aise de s'y tromper is l'on n'y prend pas bien garde. Mais c'est

une preuve indubitable qu'il n'en est pas luy mesme l'auteur.] Baronius re-Bar -35.471çoit certe lettre pour veritable, & remarque qu'il ne faur pas s'étonner fi l. style n'en est pas aussi relevé que dans les aurres écrits de S. Hilaire, parce- que lire le commencement de ce livre qu'il y parle à une jeune fille, qui se- | mesme, qui mesite plus de croyance

lon cetre lettre, n'estoit presque encore qu'un enfant, & ne pouvoir avoir qu'environ 12 ou 13 ans.[ Aprés tout il n'y a rien de bas dans cette lettre, ni d'indigne de la noblesse & de l'esprit de S. Hilaire. Er l'on n'en peur bien juger qu'en se souvenant que c'est un pere qui begaie avec son enfant.]

Constance pour demander audience.

NOTE XI. Pour la page Qu'il n'a presenté qu'une requeste à

Sulpice Severe dit que S. Hilaire suplice presenta publiquement trois requestes pour demander audience à l'Émpereur, & le pouvoir de dispurer sur la for contre les adverfaires. S. Jerome Hier, v.ill.e, ne parle que d'une requeste qu'il prefenta luy melme à Constance dans Constantinople.[Et quoique nous ayons rrois écrirs de Saint Hilaire adreffez à Constance, ce qui a peutestre trompé Sulpice Severe,) il n'y a neanmoins que le dernier où il demande audience; Le second dont nous avons patlé aurrepatr, ne paroift pas avoir de raport à ce temps-ci , puisqu'il demande le

rappel des Evelques; à quoy on n'avoit garde alors de songer: & le premier est

une invective, &cnon pas une requeste,] NOTE XII Pour la part Quand il a écrit son livre contre 46-5 1

'Ilest marqué dans diverses editions de par, 105 14 S. Hilaire, que son livre contre Confrance n'a efté fair qu'aprés la mort de ce prince [Quelques uns croient que certe remarque peur venir d'Erasme, qui a cru que S. Jerome marquoir cet écrit,] forfqu'il a dit que S. Hilaite avoir fait precestic. un livre contre Conftance déja mort : 100.p.197.07 [& ce sentiment peut paroistre probable, quoique d'autres aient cru que le livre dont parle S. Jerome, effoit quelque surre ouvrage que nous n'avons poirt.

Quoy qu'il en soit de ceci, il ne faut

2-P-415-113-

que tout autre auteur, pour estre con- | tost. Il est aise de dire qu'en ce derniet IELin confil, vaincu J'que S. Hilaire l'a écrit fur la fin de fon exil, & comme il le dit politivement, cinq ans aprés qu'il fe fut fenaré de la communion de Saturnin. enfuire de l'exil de S. Eufebe & des aures,(ce qui arriva en 355,) & avant le Concile de Beziers tenu au commencement de l'an 316. De forte qu'il ne peut avoir esté écrit plustard qu'en l'an 260 plus d'un an entier avant la mort de Constance, Il seroit mesme tout à fait hors d'apparence de pretendre qu'un homme aussi grave & aussi sincere que S. Hilaire, ait esté capable de faire un livre tel que celui là aprés la mort de Constance, lorsque tout ce qu'il disoit eftoit faux & ne subsistoit plus, Mais ce qui a pu tromper Saint Jerom , c'eft que Saint Hilaire ayant compose cet ouvrage, l'a pu supprimer jusques à la mort de Constance par le confeil de ses amis, ou parcequ'ayant esté dans le mesme temps renvoyé en France, il ne jugea pas qu'il fust ni de la prudence , ni de la bienfeance de publice un livre qui estoit directement contre ce prince: & c'est peutestre pour ccla qu'il est demeuré imparfait.]

lieu il n'a pas distingué son rappel de celui des autres, de mesme que Saint Athanase joint ordinairement Saint Paulin de Treves banni en 151, avec les autres qui ne le furent qu'en 355. [I] y en a qui accordent ces deux endroits, en difant que S. Hilaire renvoyé en France des 360, n'y arriva qu'en 361. Ce qui pourroit estre favorise par Ru-

fin , 'qui dit que qu'ind S. Eufebe de Ruf.Li,ean. Verce. I revint en Italie, il y trouva S. P. 149. Hilaire qui travailloit à rendre-la paise à l'Eglife, Mais S. Eufebene revint en Italie qu'en 364, & il n'y a point d'apparence que S. Hilaire qu'on renveyoir dans les Gaules comme en exil, arteu la liberté de s'attefter ni en Italie , ni en quelque autre lieu que ce foit, principalement pour y travailler à la paix de l'Eglife, qui n'eftoit pas encore en état de recevoir le fruit de ses travaux, jusqu'à ce que Dieu eust appaile l'orage & tué la beste, scion l'expression de S. Jerome, ]'Ce qu'on voit dans la vie de Sale.v.Mare. S. Martin, qu'il ne put joindre S. Hi- C-4-Pais. laire que dans les Gaules , prouve forr

Pour la page 415-5 14NOTE XIII.

Qu'il est revenu de son exil des l'an 260.

Sulp.La.p.

Puisque nous apprenons de Sulpice Severe que les Ariens aimerent mieux faire renvoyer S. Hilaire dans les Gaules , que de s'engager à la conference qu'il avoit demandée [durant le Concile de Constantinople au commencement de l'an 360, il faur dire qu'il revint à Poitiers des la mesme année. On le prouve encore par S, Gregoire de G.T.gl.C.c. Tours, J'qui dit qu'il revint à Poitiers la quatrieme année de fon exil, [qui finifloit vers le milieu de l'an 260.1

bien que S. Helaire ne fit que pailer en NOTE XIV. De quelle ifte il chaffa les ferpens,

Italie fans s'y arrestet.

'L'ifle dont S. Hilaire chaffa les fer- Pott. 11. jan. p. pens, est appellee l'isse Gallinaire dans 791-514-Formanat. Vincent de Beauvais luy p.792.d. donne le mesme nom, ajoutant qu'on y bastie une eglise de Saint Hilaire, & qu'il s'y fit des miracles, Boucher die que c'est une isle vers le Poitou, qu'il appelle Dive, Et en effet au lieu de circa Gallinariam in ulam qu'on lit dans Fortunat, un manuscrit a circa Dives Galliarum injulam. Bollandus. apporte diverses conjectures for cetre Saint Jerome le dit positivement dans | sie-Dive, & ne parle point de l'isle-S.J. rome en un autre endroit, met S. estoit en ce temps là du diocese de Hilaire entre coux qui ne revintent Poitiers, au lieu qu'elle est aujour-

f.1.c.19.p.:8. Posts.

Plet A: Lucif. fa chronique. Et neanmoins le melme Dieu fur les costes du Poitou, & qui que sous Julien, à la fin de 361 au plus- | d'hui de celui de Luçon. ] Mais Me Notte Call. p.

Rout la page

416.5 14.

Valois 199.1.

Valois croit que cette :fle-Dieu ou | expendant les Evesques du Concilé de d'Ieu, est en larin Oia, ou par corruption Ogia, & il marque qu'il y a une isse de la Dive, en latin Diva, à l'embouchure de la Sevre.

Pour la page 446.9 14.

NOTE XV.

Qu'il faut mettre en 260 ou 261 le Concile de Paris.

avons la lettre au commencement de la seconde partie des fragmens de S. Hilaire, porte en teste qu'il a esté tenu apud Farijeam civitatem.] Baronius [& pluficurs autres, ] ne dourent point que ce Farifeam ne foit pout Parifiam, & ne marque la ville de Paris. [Il n'est pas si aise de fixer l'année de

ce Concile, l'Blondel le met au temps

P.117.

où les Sentiariens envoyerent en Occident Eustathe, Silvain, & Theophile, pour obtenir par le moven des Occidentaux & par l'autorité de l'Empereur Valentinien, quelque support conere Valens & les Ariens : [ce qui se fit en l'an 366. V. les Ariens 9 108. Ce sentiment paroist affez conforme à ce que nous voyons,]'que la lettre du Concile de Paris est une réponse à une autre lettre que les Orientaux avoient éctire, Godefroy dit à peu pres la meime chose; car il met le Concile de Paris dans le temps que Valentinien

estoit en cette ville, sc'est à dire à la fin

de 365, ou au commencement de 366.

Les Orientaux avoient tenu en l'an 36 ç

le Concile de Lampfague : C'estoient

1111.fr.a.p.1. 2.50 Cod. Th.chr. 30.160

les Macedoniens, v. les Ariens & 106, mais qui ne se distinguoient pas alors beaucoup des Orrhodoxes. Ainfi cette opinion paroift affez bien appuyée; & elle fouffre neanmoins Sott.La.c.n. d'ailleurs affez de difficulté. l'Car, 10, Les Semiariens qui deputerent en 366 .c. i.p. 60.b. à tous les Evesques d'Occident, leur avoient aussi écrit diverses lettres, Se

par consequent à ceux de France, Et " Hift. Eccl. Tom. VII.

autre qui leur eust esté écrite. 2º, Ce que les Semiariens demandoient proprement aux Everques d'Occident en l'an 366, c'estoit que par leur moyen ls puffent obtenir quelque support de Valentinien. Il n'y avoit point d'Evelques qui les puffent plus fervir [Le Concile des Gaules dont nous : en cela que ceux de France, où Valentinien demeuroit ordinairement, furtout estant affemblez à Paris , qui estoit le sejour ordinaire de ce prince en 366, sclon Ammien: Et neanmoins la lettre du Concile de Paris ne dit pas un mot fur cet article.]30, Des le temps de sont, eu. Julien les Semiariens avoient condanné le formulaire de Rimini , & approuvé de nouveau celui d'Antioche, où le Fils est appellé image sans diffe- Ath de fyn. p. rence de la substance du Pere : & les 891.891 Evelques du Concile de Paris témoignent n'avoir appris que les Orientaux ne rejettoient pas le mot de substance, que par leur lettre à S. Hilaire. Ainfi il y a plus d'apparence à dire que ce

Concile s'est tenu des le commencement de la paix de l'Eglise, vers l'an

362, Jauquel Baronus l'a mis. Par. :61-5 246 [Saint Meleced'Antioche & divers autres Prelats de Syrie, qui est ce que

l'on appelloit alors le comté d'Orient, firentiur la fin de 363, une profession. ouverte de la foy Catholique. V. Saint Melece. Je ne fçay fi pour s'unir davantage avec l'Eglife ils auroient écrie à S. Hilaire : & si c'estoit cette lettre que marque le Concile de Paris, il le faudroit differer en 364. Mais je crov qu'il vaut mieux le mettre pluftoft, & peutestre mesme des 360 ou 361, quelque temps aprés le retour de S. Hilaire & la revolte de Julien.

On a vu fur les Ariens 9 93, que les Semiariens qui avoient affez bien agi à Constantinople pour estre estimez Orthodoxes, sclon ce que dit S. Hilais

CCccc

Paris répondent à une lettre adressée à S.Hilare, Sc n'en marquent aucune

Bafitp.73.p. 110.t. Philip.L.c.c.s.

Hil.ft.s.p.s.

P-34

P.514.C.d.

754

esté bannis au commencement de l'an 360, avoient écrit partout contre Eudoxe & les Ariens de son patti, & que melme selon Philostorge, ils s'estorent retractez de la fignatute du formulaire de Rimini,& declarez les uns pour la reffemblance de la substance, & les autres pour la Consubstantialité,[Il n'est pas difficile de croire qu'ils écrivirent auffi à S.Hilaire, qu'ils avoient admis comme Evelque dans le Concile de Seleucie, & dont ils avoient connu le courage à Constantinople, & que c'est à cette lettre que répond le Concile de Paris, Je ctoy que ceux qui l'examineront dans cette vue, l'y trouveront tout à fait conforme. l'Car les Evelques des Gaules y parlent du Concile de Rimini comme d'une cho-

se toute recente. & ils s'en retractent. comme s'ils ne l'avoient point encore fait jusques alors. Ils se justifient du foupçon de Sabelliani ime, [comme S. Hilaire les en avoit justifiez en 359, dans le Concile de Seleucie : 18c refutent ceux qui disoient que le Pere & le Fils ne font qu'une mesme chose non par nature, mais par volonté, [comme les Acaciens le dirent dans le mesme Concile. Les Evefques deposez & exilez qu'ils traitent de freres font visiblement Eustashe, Eleuse, & les

flantinople, Cequiest certain, c'est qu'il n'y avoit plus d'exilez en 362; & je ne içay pas comment cela le peut accorder avec Sec 1-1-6-14. toutes les autres opinions.]/L'histoire porte melme que les Semiariens qui fous Julien, en 462 ou 463, rejetterent auffi la Confubstantialité comme un excés condannable dans les Occidentaux.[Ils n'écrivoient donc pas à S.

re dans son livre des Synodes, l'avant I du leur écrire comme à des Otthodoxes qui estoient dans leurs sentimens, & mesme dans leur communion. Mais les mesmes Semiariens, quelque sentiment qu'ils eussent de la Consubstantialité, pouvoient bien le diffimuler en 360, pour se sousenir, dans leur oppression, par la societé de

S.Hilaire & des autres Occidentaux.] 'Il y en a qui ne veulent pas que S. Hil.vie. B. p. Hilaite ait affifté au Concile de Paris, 107.4.6 Ce Concile, disent-ils, ne parle point de ce Saint comme present, Mais il ne dit point non plus qu'il fust absent; & je doute qu'on le conclue avec eux par la lecture de la lettre de ce Concile : ou plutost je pense qu'elle porte beaucoup plus à croire qu'il y estoit present.Les Peres de ce Concile ne difent point que ce Saint leur euft écrit, mais qu'il leur avoit appris &c. qu'il avoit declaré &c.Ces expressions marquent mieux la presence que son abfence. Son retout en France arrivé dans le temps mesme qu'il peut avoit receu la lettre des Orientaux, détruit l'autre raison qu'on allegue,]savoit que ce Saint estoit trop zelé pour les interests de la foy, pour ne pas faire tenir promtement cette lettre aux Everques de France.

On peut demander comment]'le HI,fr.t.p.te Concile de Paris adresse sa lettre à tous les Evefques Orientaux , [puifautres deposez par le Concile de Conqu'assurément il ne pretendoit pas l'adreiler à Eudoxe & aux autres purs Ariens, qui tenoient la pluspart des eglifes de l'Orient. Cette difficulté est commune à soutes les opinions, & je pente que ce qu'on y peut répondre, condannerent le Concile de Rimini c'est que ce titre se doit ensendre par raport à la lettre des Semiariens, qui pouvoient bien avois écrit au nom de tous les Otientaux.

On peut demander encore pourquoi? Hilaire, declaré pour la Consubstan- l'le Concile ne promet de tenir pour P.1tialité; & les Peres du Concile de Paris excommuniez qu'Auxence, & quelqui autorifent ce terme, n'auroient pas Iques Evelques d'Illyrie, Car les Se- 14/19-71-19.

NOTES SUR SAINT HILAIRE. miariens le demandoient auffi d'Eudoxe, d'Evippe, [ & fans doute de tous ceux au moins qu'ils avoient deposez à Seleucie, Peutestre que les Evesques des Gaules se contenterent de marques ceux de l'Occident dont ils convoif-

Pour la page 413-5 16.

### foient davantage les mauvais fentimens, fans vouloir s'engaget dans ce qui regardoit ceux d'Orient.] NOTE XVI.

Qu'il faut mettre en 364 la dispute de S. Hilaire contre Auxence. Baronius met en 269 la dispute de

Bar .: 60.6 C Hil, in Aux.p. 14j ... b.4.

Amm.1.26.p.

4 foller jan.

P-767-5340

S. Hilaire contre Auxence de Milan, fondé fut ce qu' Auxence dit'que l'on vouloit alors tenverfer des decrets fairs dix ans auparavant par fix-cents Evelques; ce que Batonius entend du Concile de Rimini. Mais rien ne nous oblige à l'entendre de cette forte ; & Auxence pouvoit bien remarquer en general ce qui s'estoit fait contre les Catholiques, & qui avoit commencé en Occident à la fin de 353, mais qui avoit continué avec plus d'eclat depuis le Concile de Milan en 355. Il pouvoit mesme marquer particulierement le temps de fon otdination, qui s'eftoit Lite auffi en 355.

mettre l'affaire d'Auxence en l'an 269. c'eft. 10. Oue S. Hilaire selon tous les aureuts, estoit morr avant cette année la; 20, Que la lettre d'Auxence n'eft adreffee qu'à Valentinien & à Valens, fans y parler de Gratien qui avoit esté fait Auguste le 24 d'aoust 367, ce qui est contre l'ordre observé par les Romains, 30, QueValentinien qui estoit à Milan dans le temps de cette dispure, ] 'estoit à Paris des le premier de novembre 365,25c parout eftre demouré dans les Gaules les années fuivantes, & particulierement en 369.

Ce qui fait donc que nous ne pouvons

[Nous trouvons done bien plus d'ap-

landus, l'qui croit que ceci fe fit auffitoft après l'arrivée de Valentinien à Milan en 364, ce qui est d'autant plus favorable, que S. Hilaire pou voit bien estre encore alors en Italie, où nous avons vu que S. Eusebe de Verceil, qui eut auffi part à cette affaire, l'avoit trouvé en 363, & s'esto:t joint à luy pout travailler à la pacification de l'Eglise. La narration mesme de la chose favorise beaucoup Bollandus. Car il y a toute apparence que l'origine de ce trouble, fut que Valentinien arrivant à Milan, voulut ofter la divi-

# mesme avec qui il devoit communiquet. C'est ce qu'on peut voir plus 2m. NOTE XVII.

plement dans le texte.]

tion de cette Eglise, pour savoir luy

Four la rage 46 4 17.

Si la lettre attribuce à Auxence dens S. Hilaire eff veritablement de cer heretiane.

La lettre d'Auxence que nous avons Hillin Aux.p.

dans S. Hilaire, contient tout ce que ce 123-Saint dit avoit efté dans la declara- ramate, rion qu'Auxence presenta à Valentinien, hors ce qui regarde Nice, & ces paroles ambigues de la diclaration. Christum ante omnia tempora natum Deum verum Filium ; car je ne trouve pas feulement une parole dans la lettre dont on puille inferer avec quelque apparence que J.C. est veritablement Dien. Baronius remarque en effet Bar,169.6 16. qu'il manque dans cette lettre quelques paroles que S. Hilaire cite de la declaration d'Auxence : & cela ne l'empesche pas neanmoins de ctoire que c'est cette declatation mesme,

# NOTE XVIII.

Pour la page

Sur l'annie de la more de S. Hilaire

Le jour de la mort de S. Hilaire se peut dire certain, ] puisque sa feste est Plor.p.:10. parence à suivre le sentiment de Bol- l'marquée le 13 de janvier par les mar-CCccc ij

simp. depositio, [par Bede, par Florus,]'& par tous les autres aptés eux, Quelques nouveaux la mettent en d'autres jours du mois de janvier; le 26 de juin, ou le premier de novembre. Mais on voit que les premiers ont voulu laisser le 13 de janvier à l'octave de l'Epiphanie, P-799-5 5-'& que les autres ma quent quelque

translation de ses reliques , & non le iour de sa mort. [Pour l'année, ce fut l'an 367 de J.C, selon la chronique de S. Jerome revue par Scaliger, & la mesme année

Cr.T.h.Fr.l.s. €.19.p-19. # Foll-11.jap. P.786.5 pt.

Sulp,laz.p.

Bollandus a fuivi cette opinion: mais il n'a pas pris garde à une grande dif-HILTER ... ficulte ,] qui est que nous trouvons dans les fragmens de Saint Hilaire une lettre datécdu 18 de decembre 166, & te qu'aprés celle là ,[comme nous l'avons marqué fur les Ariens § 110. Or quelle apparence que depuis le 18 de decembre on ait apporté une lettre de où mourur S. Hilaire, & qu'il l'ait inserée dans un ouvrage; s'il est mort le ne voyons pas d'apparence à tirer la

tyrologes de S. Jetome avec le titre de | main, à quoy il y a peu d'apparence; ou que Saint Hilaire ne soit pas mort le 13 de janvier 367.

Et certainement nous n'aurions pas de peine à reculer sa mort d'une année entiere, si ce n'estoit Sulpice Severe, qui s'est trompé si cela est. Du reste, S. Gregoires'y accommode fort bien 4. chronique de S. Jerome mesme n'y le roit pas tout à fait contraire, puisqu'elle met cette mort à la fin de l'an 167, aprés la promotion de Gratien faite seulement le 24 d'aoust, selon Idace, Ainsi si l'on veut faire monter les chique Gratien fut fait Auguste. Cela fres d'une ligne, la mort de S. Hilaire s'accorde affez bien avec S. Gregoire fe trouvera au commencement de l'an de Tours, ]'qui dit qu'il mourut en la 368, ce qui convient fort bien au 13 de quatrieme année de Valentinien. Car janvier. L'edition de Balle en 1590, St. Hier, ehr. E.T. quoiqu'estant mort le 13 de janvier, plusieurs autres, avec quelques manus- P.740. ait esté dans la troisieme année de crits, la différent jusqu'en la cinquie-Valentinien, qui ne finissoit que le 25 me année de Valentinien, [qui seroit de fevrier, neanmoins il n'est pas ex- l'an 369 ;]& il le faudioit necessairetraordinaire de commencer les années ment, si la conference de Milan ne des Empereurs avec l'année civile, sur- s'estoit tenue que dix ans aprés le Con-

tout lorsqu'il y a peu de difference, cile de Rimini ; comme l'a cru Baro-Sulpice Severe peut encore s'accorder nius; Mais nous avons refuré cette optà ce calcul , l'Ior (qu'il dit qu'il est mort | nion : & le tremblement de Nicée que fix ans après son retour en France, [n'y toutes les editions de S. Jerome metavant guere plus de fix ans depuis la tent après la mort de S. Hilaire, apfin de 360 julques au commencement partenant certainement à l'an 368, v. Valens § 7, la mort de S. Hilaire ne peut pas se mettre plustard, Hermanus Contractus la met l'année d'aprés l'election de Gratien , & par confequent en 368, à quoy tous ses autres caracteres conviennent, quoiqu'il l'appelle une autre qui paroist n'avoir esté écri- 267. l'One si l'on pouvoit dire qu'il est Boll. 1, Jun. P. mort le premier de novembre, auquel, 790. comme nous avons dit, quelques nouveaux martyrologes marquent fa fefte, il scroit aile de croire que c'a esté en Singidon à Sirmich, & de là à Poitiers 367, & cela s'accordera fort bien avec S. Jerome & S. Gregoire. Mais nous

13 janvier suivant ? Il faut donc neces- mort de S. Hilaire du 13 de janvier. fairement ou qu'il y ait quelque chose & cels seroit encore combatu par les de brouillé dans ces fragmens, & que six ans de Sulpice Severe. On peut d'autres que S. Hilaire y aient mis la donc dire qu'il n'y a rien de bien cer-

tain fur ce point, la chronique de S. Je- | une vie de S. Hilaire faire pat Hilderome quand elle feroit precife, n'estant pas une aurorité fort infaillible, Mais s'il faur choisir quelque chose, il vaur mieux s'artester au 13 janviet 368, qui s'accorde avec les fragmens de Saint Hilaire, avec S. Gregoire de Touts, & cutestre encore avec la chronique de S. Jetome.]

NOTE XIX.

Pour la page 46)-5 18-Sur une fausse relation de que ques particularite? de sa mort.

MS.8.41.44. 'L'éctit où nous avons quelques particularitez de la mort de S. Hilaire, se trouve dans un manuscrit de de l'eglise P.16.16. de S. Michel à Beauvais, Il commence par l'histoire d'une dispute entre ce Saint & le Pape Leon, Et corre histoire est si ridicule qu'elle oste toute croyance à l'écrit où elle se trouve, au moins pour des choses un peu anciennes.] Car il y a enfuire divers miracles qui P-17-41ocuvent estre arrivez vers le temps de

l'aureur qui les écrir, & avoir ainfi quelque autorité. Le ad, le 3e, le 4e, le Bellapjan.p. 50, & le 60, font les cinq premiers que Bollandus a traduit de Bouchet, mais MS-7-41 taportez differemment, L'auteur rémoigne que le detnier eftoit arrivé de

fon temps. Le settieme est raporré avec Vinc. B.L. 14.C. quelque difference par Vincent de Beauvais, qui raporre aussi en abregé MS.p. 444 ce qui y est dit de la mort du Saint. Ce

P-45

P-46

quelques autres miracles, dont l'un avoir esté fait peu auparavant en l'an 846. [Nous trouvons encore pluficurs | qu'elles foient ou qu'elles aient jamais autres chofes de la vie, de la mort, & fervir, n'ayant pas les pieces d'où il les d'accord que depuis Dagobert on y a a tirées, & ne fachant pas fi elles peu-

vent faire quelque autorité. Il cite une

brand Evefque du Mans du remps d'Eleonor Reine d'Angleterre, Le remps de la derniere luy ofte route autoriré, ] '& la premiere que Boucher dit estre Boucher, Lu. e. gardée dans le thresor de Saint Hi- 10. P. 15.1966.1. laire à Poiriers, fignée de la propre main de Saint Just , [n'en merite pas olus de croyance, ] pui (qu'el le contient histoire du pretendu Pape Leon. On Parise peut voir, li l'on veut, ce que dit Boucher pour sourenit cette fable plus qu'insourenable. 'Il l'autorise par le par le rémoignage de Fortunar ; & il a fans doute cru la voir dans fon exemplaire. Mais il n'y en a pas un mot dans ceux que Gillot & Bollandus nous ont donnez. Que si elle y estoir, nous n'aurions

pas heure à rejetter toute la piece de

Fortunat, comme supposée, ou au

moins comme corrompue.] NOTE XX.

Sur la pretendue translation de Saim Hilaire à S. Denys en France. 'Ce qu'on dir que le corps de Saint Poll. 11.122. p.

Hilaire eft à S. Denvs en France . & qu'il y a elté apporté de Poitiers par Dagobert, n'est appuyé sur aucun monument un peu ancien, qui air encore esté donné au public. La plus forte preuve qu'on en trouve, c'est que ceux de Poiriers paroissent l'avoir reconnu dernier article finit dans le manuscrit en 1394, & depuis en ce siecle mesme. par la glorification de la Trinité & par [ce qui est assez fort pout montrer l'Anen; ensuite de quoy il y a encore qu'on n'avoir point de connoissance il y a 300 ans, que ses reliques fussent à Poiriers; mais il est difficile d'en tiret esté à S. Denys, Bollandus ne veut tien des miracles de Saine Hilaire dans les determiner fur cela, Le P, le Cointe se comanant. Annales d'Aquitaine par Bouchet, p. declare absolument contre latradition 54. 21-24, mais nous n'ofons pas nous en de Saint Denys. Il paroift demeurer 5 no

apporté le corps de S. Hilaire Evelque de Mende, qui affifta au Concile de charrede S. Just disciple du Saint , & Clemonten 535. Un memoire du IX. Anal. 4. p.

CCccc iii

de J.C. estoit enterré. Le mot larin , Hilarus, convient mieux à l'Evefque de Mende; mais le ritre de Confesseur de J.C. est plus propre à l'Evesque de Poitiers, Il faudroit bien examiner l'authenticité de ce memoire. Il ne pa- cette translation à S. Denys.

fiecle parled'Hilduin Abbé de la Celle ( roift pas mesme si fort à plusieurs perde Saint Denys, où Hilaire Confesseur | fonnes que]'le fermon de Pierre Da-Hilair B.p. mien , & ce que dit Aleuin du bon- 10.140. heur que Poiriers avoit de posseder les reliques de S. Hilaire. Car il est diffi- p.ng.a.b. cile de l'expliquer du tombeau seul, comme font ceux qui veulent soutenit

שביותים משיבות בתיום משבים במים משבים במשבים במ SAINT: THEODORE NOTES SUR TABENNE.

Pour la pag 470-51-

NOTE Qu'il fut touché de Dieu le jour de l'Epiphanie,

P-106-t.f.

OLLANDUS se fair une grande Bdifficulté fur la feste du fixieme de janvier, en laquelle S. Theodore fur touché de Dieu, & comment des Chrériens la pouvoient celebrer : suppofant toujours que c'estoit une feste de payens. Mais je ne comprens pas pourquoi il le suppose. ]'Les termes de Denvs le Petit , quadam apud Leyp.

Vk.P.L.-c. 19-P-114-1-Boll.g.;s.bl Sut.14.may, P.10: \$ 10.

sum celebratur ex more festivitas, ne nous obligent point à cela : I'& le grec qui a fimplement inter sore, comme Surius, cum dies effee festus, [nous v oblige encore moins. Ainsi puisque le ! 6º de janvier a toujours efté celebre parmi les Chrétiens par la feste de l'Epiphanie, je ne penfe pas qu'il en faille chercher d'aurre.]

Pour la page 476-4 to

NOTE II.

Qu'il peut estrenévers l'an 314.

Boll-re-may, p. 150.d.e.

Bollandus met la naissance de Saint Theodore en l'an 304, fur deux fondemens, l'un que c'estoir luy mesme qui avoiteu à 12 ans la vision raportée par Ammon , g.65.66, où il est parle de S. Alexandre, l'autre que lorique S. Theodore apprit à l'age de 22 ans les blasphemes des Ariens contre le Fils 314. Par ce moyen il aura cu 22 ans en

de Dieu, c'estoir des le commencement de leur herefie. [ Mais de ces deux fuppositions, la premiere est absolument fausse, l'estant indubitable que la vi- g.c.e. fion fur S. Alexandre eft de S. Pacome, qui l'eut au commencement de sa conversion, avant mesme que de 6 . s'estre retiré avec S. Palemon ; & il la raporta à Saint Theodore Joui effoir h. alors agé de 22 ans l'orfque S. Atha- f. nafe avoit fuccedé à S. Alexandre, La feconde supposition nesubliste que sur la premiere, estant tres aise que l'on entende parler plusieurs fois d'une mesme chose qui continue toujours, & qu'on en foit encore plus touché la seconde & la groisseme fois que la pre-

miere. Pour cherchet donc ailleurs quelque lumiere fur l'age de S. Theodore, l'il gut.s. avoit environ trente ans lot fque Saint Pacome le fit Superieur de Tabenne. 'Il passa sans emploi les deux dernieres g.41.4. années de la vic de S. Pacome, [qui mourut le 9 de may 348. Voilà ce que nous avons de cerrain. S'il quirta la superiotité la mesme année qu'il la receut, il fera ne vers l'an 316:]'& guadina. comme il vint à Tabenne agé de treize à quatorze ans , [c'aura efté vers l'an 330. Mais il faur dire apparemment qu'il fut environ deux ans Superieur de Tabenne, & mettre sa naissance en

336: & les blasphemes des Ariens qui | encore plus visible que les deux ans avoir fait deposer & bannir Saint Athanase à la fin de l'an 335, & avoir eux mesmes esté absous par le Concile de Jerusalem ; ils s'en vintent à Alexandrie, pensant y triompher de l'Eglife & de la verité Catholique,

Il seroit au moins difficile de dire que S. Theodore soit venu à Tabenne beaucoup avant l'an 228. l'Car Saint Pacome y avoit déja assemblé beaucoup de Religieux , & sa reputation s'estoit déja repandue jusqu'à Latople sassez loin de Tabenne, Cependant il ne s'estois retiré luy mesme dans la solitude qu'en l'an 314, agé d'environ 22 ans. Ainsi il n'a pas apparemment commencé beaucoup avant l'an 328, à former son-monastere.

Nous supposons comme constant

que Saint Theodore fut deposé de la

supperiorité de Tabenne deux ansavant la mort de S. Pacome, l'parcequ'il est dit qu'aprés sa deposition il demeura deux ans dans sa penitence & son humiliation, or Ti connue. Car il eft visible que cette penitence dutoit encore loriqu'il fut à Alexandrie, peu de temps avant la mort de Saint Pacome, fignific faire du pain. Cependant nous etelesab. 'Après la mort de Saint Pacome il fut n'y voyons point d'autre sens, & nous encore affez longremps fans emploi : voyons encore moins que la fuite de ce qui pourroir faire étendre jusque là la penitence, & la faire ainsi commencer moins de deux ans avant la mort de S. Pacome, Mais cela iroit à peu de chose, estant visible qu'elle avoit au moins commencé affez longtemps avant ou'il allast à Alexandries & on ne peut douter que ce n'ait esté au plustard à la fin de 347. On pourroit mesme étendre la penitence de Saint Theodore jusques à ce qu'il fut fait Abbé, puisque jusque là il n'eut point d'emploi qui ne fust beaucoup audes-

le firent rant gemir, feront ceux qu'ils marquez pour sa penitence, regardent vomirent sans doute, lorsqu'aprés le temps qu'elle dura du vivant de S. Pacome, puisqu'entre la mort de ce Saint & l'election de S. Theodore, il y a au moins pres de quatre ans entiers,

Quand il ne sctoit pas tout à fait conftant que S. Theodote fut deposé en 246, ce ne peut toujours avoir esté au plus qu'un an plustost ou plustard; & ainsi cela ne changeroit guere ce que nous avons dit de sa naissance. de son entrée à Tabenne, & du reste de (a vic.)

# NOTE III.

481.65

Si S. Theodore a fait la boulangerie à Распит.

La vie de Saint Pacome porte que Boll. 14-may, Macaire Superieut de Pacnum , de- 8-46d. manda Saint Theodore, or ive now ies mis apres auris, ce que la traduction passe; de Bollandus rend ainsi: Ut ejus in pen endis panibus opera uteretur. [Mais Macaire qui vou loit certainement luy faire honneur. l'eust-il riré du premier monasterel'où il avoit l'intendance sud des ouvriers, [pour le reduire à eftre boulanger dans le sien ? Et il est assez difficile de voir comment was averre

l'endroit nous permette d'en chercher un autre.) NOTE IV. 48:.56. Que S. Theodore a esté fait Abbé vers

le commencement de l'an 252. 'Ammon vint trouver Theodore à Boll, 14, may, Pabau, un peu plus d'un an depuis que 8-4-2,

Galluscut efté efté elevé à la dignité de Cefar, [le 25 de mars 35t,] sienes tei idige weis musualabirac.[Il ne peut donc guere estre venu plustard que vers le milieu de l'an 352. C'est ce qui fous de ceux qu'il avoit eus aupara- oblige de dire que S. Theodore avoit vant : Que si cela est veritable, il est esté fait Abbé des les premiers mois

NOTES SUR SAINT THEODORE. de la mesme année 352.] 'Car il est vi- de 353, dans le Concile d'Arles, pone

g.64.3.b. da.f. Theodore avoit deputez à S. Athanafe, 'Ainfi quand Theodore dans le pre-E-47.C. apres fa promotion, dit qu'il n'y avoit & pepuis.] pas encore cing ans qu. Saint Pacome estoit morr Jeula peut bien fignifier

que la cinquieme année n'eltoir pas melme encore commencee, eftant bien diffi, ile de mettre la mort de S. Pacome plutost que le 9 de may 448. Ou bien il faut dire qu'il conte par les Consulats, prenant la fin de 148 % le commencement de l'an 3 (2, pour deux année. Ammon confirme encore fa

chronologie,]'en difant qu'en la troificme année de sa retraite à Pabau, il receut des nouvelles qui l'obligerent de quitter ce lieu pour aller demeurer à Nitrie .' & que fix mois après qu'il fut venu à Nitrie, Saint Athanase fut persecuté & chasse par les Ariens. Aw Sirm, Or on feat ou'll furchaffe par l'irruption des Syriens en 356, la nuit du 8 au 9 de fevrier, trois ans & fept mois depuis le milieu de l'an 4c2.] Patr. thro.d. Bollandus qui n'ayant pas affez pris garde aux termes de son texte grec, veur qu' Ammon soit venu à Pabau sur

E 70.4.e.

fait Cefar, c'est à dire des l'an ass. Se qui veut encore que S. Pacome ne foir mort qu'en 249, left reduit à dire qu'il fiurchanger les chifres dans l'endroit où S. Theodore conte cinq ans depuis la mort de S. Pacome, & les reduire à trois s'ce qui n'est point dutout necoffaire, Sa chronologie ne s'accorde pas non plus avec les trois ans & demi, ou au moin; plus dedeux ans & demi aux Catholiques en Occident à la fin immediate de ce qu'il venoit de dire a

la fin de l'année que Gallus avoit efté

fible qu'il estoit Abbé lorsqu'il receut les obliger de condanner S. Athanase, Ammon : & Ammon avoit mefine [Cen'eftoit neanmoins que deux ans esté amené par deux Religieux que depuis qu'Ammon estoit venu, selon luv à Pabau: Eril est visible qu' Am- 2.70.4.6 mon parle de ce qui se fit en Egypte mier discours qu'il fit aux Religieux fous Syrien & Schaftien, en l'an 466,

> NOTE V. Sur les cheveux blancs qu'on semble luy attribuer.

'Ammon dir qu'effantarrivé à Paban Pollete mar. en l'an 252, & Elurion le ptessant de demander quelque chose à S. Theodo-IC; The masas as Ruche & To as di es, en Año, omezoulm. Cela fignific naturela lement que le respect qu'il avoit pour les cheveux blancs de Theodore, l'empercha longtemps d'ofer luy parler. I Neanmoins Bollandus croit que ces Piro. cheveux blancs font ceux d'Elurion . Theodore n'ayant alors que 47 ans felon luy, & que 38 felon nous, Ainfi le fens fera qu' Ammon hefita longtemps, presse d'un costé par le respect d'Elurion, & retenu de l'autre par celui de Theodore, Mais je ne fcay s'il ne vaut point mieux dire que marar en cet endroit est une mauvaise traduction de quelque mot egyptien qui aura fignifié en general la majefté qui paroift dans le visage d'un homme, & qui le fait respecter, comme on respecte les

vieillars. Pour la po NOTE VI. 495.5 IL Que S. Athanase peut avoir visité la

'L'auteur de la vie de S. Pacome, aprés roll. 14. may fit ceffer au commencement du debordement du Nil, J & ainsi vers la fin de qu'Ammon metenere sa venue à Pabau juin, la mortalité qui s'estoit miso & la perfecution des Ariens où Saint parmi les Religieux, raporte auffitoft Athanase fut chaste. J'C'est pourquoi diverses instructions données par co Bollandus a recours à celle qu'ils figent | Saint à ses disciples, comme une suite

Thebasde en l'an 265.

NOTES SUR SAINT THEODORE.

& il ajoure qu'aprés avoir achevé son de Pacon, [c'est à dire le 27 d'avril. diseours, il partit avec les principaux Tout cela auroit peine à s'ajuster avec des freres, pour aller audevant de S. l'an 366, auquel Pasque estoit le 16 Athanase qui venoir en Thebaide. [Il d'avril; de sorte que le 27 n'estoit que · ne faut pas neanmoins pretendre que le jeudi d'aprés la Qualimodo. Il vaut ces choses se suivent immediarement.] done mieux mettre la mort de Saint Car ce fut un peu avant Paique que Theodore en 367, où Paique estant le Saint Theodore alla audevant de S. premier d'avril, Saint Theodore peut

la fin de la mortalité. Je ne eroy pas qu'on puisse mettre cette mortalité en l'an 363, l'auquel S. g.n.c.4. Theodore effoit vers Antinoe le 26 de juin. Ainsi il ne la faut mettre au plustost qu'en 364, & le voyage de S.

K-42-4.f.

8.49.E.

NOTE VIL Pour la page 498-511

Athanafe en Thebaïde l'an 465.] Que Saint Theodore peut eftre mort en l'an 367.

On verta dans la note 90 fur Saint Athanafe, que S. Theodore mourut apparemment lorfque toutes les Eglifes d'Orient jouissoient eneore de quelque paix , & ainsi en 367 au plustard, Nous ne voyons pasausti d'apparence à mettre sa mort avant l'an 366, suppose que le voyage de Saint Athanate en Thebaïde foit arrivé en 365, comme Boll. 14.mty, nous l'avons vu dans la note 6.] Cat ce voyage se fit un peu avant Pasque. [Mais Gennade ne parle point d'ex-'On marque ensuite diverses choses position continue, ]'& dit sculement continue, qui precederent la maladie de Saint qu'on trouve dans le livte d'Orfife

E. (0.5.b. Theodore : & il tomba malade lossavec luy, s'en futent retoutnez ehez eux,'Ils s'affembloient des le mardig.68.b. fujet de eroire qu'ils passoient ensem-

g.co.d.

\* Hift. Eccl. Tom. VII

Athanafe, & ainsi plusieurs moisaprés | avoit congodié ses Religieux le 9 estre tombé malade quelques jours aprés, & estre mort le 14 ou environ de fa maladie. Cela s'accorde mieux encore avec] la lettre que S. Athanase éerivit setai sur sa mort, puisqu'elle ne sut écrite

qu'aprés la Pentceoste. NOTE VIII. NO.5 144 Que l'esrit attribué à Orfife pa

Gennade, peut estre sa Doctrine. Bollandus semble croite que l'ou- Boll. 14. map, vrage attribué à Orfife par Gennade, Passic.d. est perdu, & que e'estoit une piece differente de e.lle que nous avons dans la bibliotheque des Peres, & dans le recueil des Regles donné par Holftenius, t.1.p.67, intitule La doctrine d'Orsie, parcequ'on ne voit point, dit-il, dans celie-ei cette exposition continue de l'ancien & du nouveau Tustament, marquée par Gennade. presque tout lancien & le nouveau que les Religieux qui estoient venus Testament explique d'une maniere de tous les monasteres eelebrer Pasque abregée, qui suffit pour les besoins des Religieux :[& je ne voy pas que cela soit fort eloigne de la piece que nous faint au moins; & ainfi il y a grand avons. Car elle n'est presque composée

que de paroles & de passages de l'Ecrible toute la quinzaine, & qu'ils ne s'en ture, qui veritablement n'y font pas retournoiest qu'aprés la Qualimodo, ] expliquez à dessein; mais la suite mes-Los squ'Orfise vit que la maladie de me du discours & les sujets ausquels S.Theodore tournoit à la mort, il fit ils sont appliquez, y font voir un sens assembler toute la Communauté &c. moral tres utile aux ames, l'Ce que nich. C'estoit au moins trois jouts avant la Gennade dit qu'Orsise donna ce traite mort du Saint, qui arriva le deuxieme à ses fretes peu avant sa mort, pour estre

DDddd

Pour la page

NOTES SUR SAINT THEODORE

bien | au passage de S. Paul, Ego enim \$3 5 65. jam delibor & c.qu'Orfife s'y applique visiblement comme estant proche de fa fin.

> [Jene sçay neanmoins s'il ne se seroit point trompé dans cette pensée qu'il il auroit marqué davantage si c'estoit avoit de mourir bientoft. Car il cite de S. Pacome ou de S, Theodore qu'il tres fouvent S. Pacome, & jamais S. | parloit.]

comme son testament, se raporte fort | Theodore ; ce qui donne assez sujet de croire qu'il écrivoit avant la mott de ce Saint, dont il auroit aufli parlé fans doute, puisqu'il estoit si aime & si honoté de ceux de Tabenne, ou au moins . quand il citeatlez fouvent noftre Pere,

**継い長の共長の長の長者の後の長の皆の皆の皆の皆の長者の後の後の後の皆の皆の皆の皆の皆の皆の皆の皆の** 

#### SUR MARCEL NOTE

Peur la page

1.C.10.5 1-P-

### D'ANCYRE.

Sur la separation de S. Athanase de venoit d'estre absous. Et quand on l'enla communion de Marcel. ANS un écrit intitulé Unum

effe Christum, qui est parmi les œuvres de S. Athanafe, t. 1. p. 666. 4, Marcel est joint avec Paul de Samosates entre ceux qui ne reconnoissoient pas l'union hypoftatique des deux narures en JESUS CHRIST, Mais le P. Per.dog.t.a.l. Perau ne croit pas que ce traité soir de S. Athanafe, parce, dit-il, que le style en est plus fleuri que celui de ce Saint, &

p. 665, d, pour fignifier la personne, au lieu que S. Athanase s'en sert pour Athad Afr.p. 914.d. marquer la nature, & ne reconnoist qu'une hypostale en Dieu.

'S. Hilaire dit que S. Athanase se separa de Marcel avant que Phorin fust sulp.l.s.p.se. condanné : & , felon Sulpice Severe, il le fit au moins avant le Concile | Per, dog. e.a.l. d'Arles [tenu en l'an 353.] Cela forme mieux abandonnet S. Hilaire. & dire une grande difficulté. Car Photin fut

condanné des l'an 347, aussitost aprés

de Photin, faite en l'an 351, l'nous ne .P-74-74ttouvons point que Saint Athanafe le condanne jamais, lorsqu'il en parle dans ses ouvrages posterieurs à 351 & à 353, & c'est au contraire dans ces ouvrages melines qu'il en parle fort honorablement, comme d'un Evelque Ath, fog. p. injustement persecuté pour la foy par 70, a to les ennemis de l'Eglife. La réponse Pet.p.76 melme qu'il fit à S. Epiphane, & que que le mot d'hypostase y est employé, l'on ne peut pas mettre avant l'an 351, montre bien qu'il doutoit encore alors de son heresie.[Mais quelque autorité qu'air S. Hilaire (car celle de Saint Sulpice est moins considerable, )nous ne voyons pas moven de recevoir le témoignage de personne dans ce qui regarde S. Athanafe, au prejudice de S. Athanase mesme: & ainsi il vant

que Saint Athanafe ne s'est separé de

Marcel que fur la fin de sa vie, qui est

tendroit de la derniere condannation



## enement de maria de m Composição de maria d SUR LUCIFER NOTES

DE CAGLIARI.

Pour la page 116-91NOTE I.

Sur le temps auquel il a fait ses écrits.

IL y a quelque difficulté fur le temps auguel Lucifir a fait les écrirs que nous avons de luy. Car il femble que fon premier livre pour S. Athanale, airette fairavant l'au 358, Leef is Ath. lorfqu'il effoit à Germanicie, | puifque · 4. .p., ........ parlant des plus méchans Evefoues des Ariens, il nomme Urface, Valens, vel

ad quem me destinasti Germanensium Adoxius: [ & EudoxequittaGermanicie pout Antioche au commencement Mais comme il l'appelle par mepris

de l'an 358.

Adoxe ou infamo, au lieu d'Eudoxe qui fignifie glorieux , il faut dire que c'est auffi pour le rabaisser qu'il ne parle que de son premier & petit evesché de Germanicie, quoiqu'il fust deja Eveloue d'Antioche, ou melme de Constantinople, où il passa au commencement de 369. ]'Car il est certain qu'il ne composa ce mesme livre pour S, Athanafe, que depuis que Constance eur écrit à ceux d'Antioche contre Eudoxe ,[en 358,] & mesme qu'aprés qu'il l'eut ensuite défendu comme un docteur de la verité, en prenant son qu'on ne voit point qu'il ait fait avant la fin de l'an 359, & au moins il ne l'a pu faire qu'à la fin de l'an 358. J'Dans un autre ouvrage il parle meime de la translation d'Eudoxe à Constantino-

de Ath.L.p.

F-977-4.

ple, [Celas'accorde avec ce qu'il matque ,]'qu'il écrivoit durant que Sapor faisoit la guerre aux Romains. Car d'Alexandrie, fournit des marques quoique cette guerre ait duré tout le suffiantes que Paulin n'estoit pas alors regne de Valens, neanmoins elle de-meura comme affoupie depuis l'an 35t quand l'autorité de Rufin & des autres

jusquesen 459 qu'elle se ralluma avec une extreme violence, & elle conzinua de mesime en 360.]

NOTE II.

Pour la page 1:0.5 4.

Que Paulin ne fut fait Evefque a' Antioche que durant le Concile d'Aiexandrie au plustoft.

Baronius pretend que Paulin avoit far.i61.52410 esté ordonné Evesque d'Antioche par Lucifer, avant le Concile d'Alexandrie renu en 362, & que ce Concle approuva fon ordination. Il allegue pour preuve, qu'il y avoit de ses legats dans le Concile, & que Paulin luy melme le fouscrivit. [ Il est visible que le fecond ne prouve rien ,] pui fque le Ath.de Ant.p. texte porte que Paulin figna lorfque sto.d. la lettre du Concile eut esté apportée

d'Alexandrie,'& ce ne fut apparem- Epi.77.640, ment que lorsque S. Athanase vint à 11-P-10H-Antioche, fà la fin de 161, Baronius n'a garde au moins de dire que Paulin

ait esté present au Concile, Que s'il appuie sur ce qu'il dit que le Concile voulut qu'il fignaft; c'est à luy à voir fur quoy il fonde cette volonté du Coneile; quoiqu'aprés tout quand il auroit figne dans le remps du Concile, herefie pour la foy Catholique s[ce il l'auroir pu faire sans estre Evesque, Pour ce qui est de ses legats, on n'en peut rien conclure non plus pour la melme raison , puisqu'estant chef de l'eglise des Eustathiens, avant que d'estre Evesque, il avoit droit de de-

puter au Concile. Mais la lettre mesme du Concile

DDddd ii

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.

hittoriens ne feroit pas auffi formelle] Att. 161. 141. 'que Baronius reconnoift qu'elle l'eft, pour ne mettre fon ordination qu'aprés le Concilo. [Car cette lettre regardant principalement les affaites de l'Ezlife d'Antioche, elle devoit eftre adreifee à Paulin avant tout autre : &

neanmoins elle ne l'est point dutout à lny. Il n'y est aussi jamais parlé de luy Art. de Ane.p. en parriculier, mais sculement de ceux de la communion de Paulin en general. On ne luy donne point le nom de frere que l'on ne pouvoir luy refuser si on le reconnoissoit comme Evesque. On luy preferit melme en quelque forte la maniere de recevoir les Meleciens, On parle bien de réunir les Meleciens avec ceux de Paulin, mais 1 mais de les fonmettre à Paulin. On traite au contraire les uns & les autres presque avec une entiere egalité; '& lorfqu'il

s'agir du lieu où l'on s'affemblera après l'union, la chose n'est point remile à la diferction de Paulin, mais au confentement de tous les peuples. Que s'il n'eust esté question que de faire confentir les Meleciens à obeir à Paulin, quel besoin avoit le Concile d'y vouloir aller, & ne le pouvant pas, d'y envoyer les deux plus grands Everques d'entre enx ? Il y avoit déjatrois autres Confesseurs à Antioche, & toutes les conditions de l'accord estoient reglées

par la lettre meime du Concile. On ne voit pas aussi pourquoi Saint Eusebe arrivant à Antioche, desespera fitost d'y pouvoir rétablir la paix, comme tous les historiens le difent ; ni quel fujet de prife il pue avoir fur cela avec Lucifer, comme S. Jerome meime le reconnoist, s'il trouvoit les choses au mesme état que les avoit conceues le Concile d'Alexandrie en le deputant. Il y a done bien plus d'apparence, pour ne pas dire une certitude entiere, que Paulin ne fut fait Everque au pluftoft que dutant le Conciled Alexandric.]

NOTE III. Sur la durée des partis de Paulin & \$10.54 de Melece.

Baronius met en l'an 415, la mort Bat.411471. d'Alexandre d'Antioche qui finit entierement le schisme des Eustathiens; [& s'il ne se trompe point en cela, il faudra necessairement ofter quatre ou cing ans du conte de Theodoret, l'qui Thân Lieu dit que cette division, Commencée en P.640.1

l'an est, ldura 8¢ ans. [ Mais l'opinion de Baronius n'est nullement fondee . '& elle n'emperche pas Blondel de Blond, p. 1197. foutenir que Theodore ne succeda à Alexandre qu'en l'an 419.

NOTE IV. Pour la page Ca. 5 50 Sur le schisme & fur la veneration

Bollandus qui veut qu'on regarde Foll.10.may. Lucifer comme uneSaint, & non pas comme un schismatique, tasche de répondre aux autoritez des anciens qui le condannent. [Nous voudrions favoir le jugement que les personnes habiles font de ses réponses : mais nous avons peine à croire qu'elles putilent paroiftre folides à ceux qui les examineront avec un peu de lumiere, & qu'on puisse approuver les fens | qu'il donne à divers endroits de passificate Ruin & de S. Jetome, "Cequ'il dit du p. 105, e.d. voyage de Lucifer fait en Cappadoce conjointement avec Saint Eulebe de Verceil, pourroit eftre quelque chofe.

de Lucifer.

anciens que Niceras. 'Ceux qui veulent justifiet Lucifer . Bar. ers. 6 m. fe fondent beaucoup fut les honneurs qu'on pretend luy estre ou luy avoir cité rendus en Sardaigne, Baronius foutient , par le témoignage meline de ceux de Sardaigne, que de fon temps on ne luy en rendoit aneun, &c qu'on ne fautoit montrer de preuve qu'on luy en ait jamais rendu : Ét pour

s'il citoit appuyé fur des auteurs plus

erediction.

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.

l'Eglife de Verceil où on pretend au'il i est invoqué, il maintient par le témoignage de l'Evefque mefme de Verceil, que cela est absolument faux. Et en effet, la feule chose qu'on en raporte est une hymne, où aprésavoir parlé de S. Eufebe, de S. Denvs de Milan. & de Lucifer, cette Eglise in voque ces Saints en general, ce qu'il n'est nullement necessaire de taporter à tous les trois. Je croy mefine avoir lu dans le recueil qu'on a fait à Verceil de tout ce qui regarde l'histoire de S. Eusebe, que

cette hymne n'a jamais esté reccue dans la cathodrale.]

P.107.f.

P. 110.111.

P. 198.2

'Il y a plus de difficulté pour ce qui regarde la Sardaigne : Cat on affure pi il s'y trouve encore quatre eglifes dedices fous le nom de S. Luc fer dans le diocese de Cagliari. On lit dans les actes de Saint Luxore, [qui, quelque méchans qu'ils foient, ont toujours quelque antiquité, Iqu'on enterra des Martyrs ubi nunc est sedes S. Luciferi Confessoris: Et on a cru trouver depuis peu les tombeaux de ces Martyrs dans une ancienne eglise de S. Lucifer pres de Cagliari. 'On pretend aussi qu'on a trouvé le corps de Lucifer mesme dans cette eglife fe 21 de juin 1623, avec

cette inscription , S. Lucifer Epp". P.LIR.C. 'Et l'ancienne monnoie de Cagliari . portou d'un costé B. Lucfrs. 'C'est p.c. p.107.c.f. de là que Pierre des Noels, & quelques autres modernes l'ont mis au nombre des Saints, Mais des perfonnes habi-

les remarquent que cette abreviation S. Lucifer Epps, n'est point du IV. fiecle, & que ect & est gotthique, } p. 117.4.

Neanmoins Bollandus meime inde l'un & de l'autre fexe, qui l'ont glisser, si l'on ne dit que sa veneration

porté : 8c qu'entre plusieurs personnes P. 17.41 de melme nom, il n'est pas tare qu'on attribue au plus connu ce qui appartient aux autres. Il est certain mesine p.107.aliof. qu'il v a eu un second Lucifet Evesque de Cagliati dans le V. fiecle, & qui eftoit Carholique. Bollandus avoue p.107.4117.4. encore ce que dit Baronius, que le culte de Lucifet estoit entierement aboli, meime en Sardaigne, & ne s'y est renouvellé que lorsqu'on a ptetendu y avoir trouvé fon ancienne eglife pres de Cagliari en 1614, & fon corps enfuite en 1623.'Il dit qu'il s'est aboli Patrae par les ravages des barbares : I mais ne peut-on pas croire avec Batonius, que ç'a esté aussi parceque l'on a reconnu qu'il n'eftoir pas affez conforme aux regles de l'Eglise ?

Après tout, quand l'Eglise de Satdai-

gne & d'autres avec elle, honoteroient & auroient toujours honoré Lucifer comme un Saint; ce ne fera jamais une preuve bien forte à ceux qui favent combien il s'est glisse d'erreurs en ces fortes de choses, que l'Eglise a esté obligée de rettancher ou de toleter. On ne peut doutet que les disciples du schisme de Lucifer ne l'aient regardé comme un Saint : Cela a pu durer quelque temps, & faite une si force impression sur l'esprit des peuples, que sa veneration est demeurée, aprés mesme que son schisme a esté éreint ; & les Evelques auront ou negligé ou diffimulé cette faute , comme moins prejudiciable à l'Eglife que le trouble qu'il auroit fullufaire pour la cotriger: On fçait d'ailleurs que toute l'autorité & civile & ecclefiaftique, fe trouve firme beaucoup toutes ces preuves, par fouvent trop foible pour abolir des la remarque qu'il fait que les noms de choles de cette nature, établies parmi Lucifet & de Luxore se confondent le peuple par un long usage. Le nom quelquefois dans la Sardaigne, '& par | de Prifeillien, l'un des plus deteftables ce qu'il nous apprend que celui de de tous les herefiarques , se lit encore Lucifer effoit commun à Cagliari, dans divers marryrologes; & il est qu'on pretend qu'il y a eu des Marcyrs disheile de voir comment il s'y est pu

DDddd iir

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIART. -766

\*effoir paffic des Priscillianistes à des peux qui avoient signé le formulaire Cathol ques ignorans & indiferets.] finos.d.e. les miracles qu'on attribue à Lucifer, non pas ceux qui n'ont pour témoins que Marcellin & Faustin sectateurs de P-114-105fon schisme , mais ceux qu'on assure s'estre fairs en ce siecle pat ses reliques.

IC'est une difficulté qui ne peut estre vidée que fur les lieux par un examen fort exact. On public bien de ces fortes de choses qui se trouvent peu fondées. Sponde, an. 'Sponde dit que le corps de Lucifer, lorfqu'on le trouva, rendit une excel-

lente odeur, & que les cloches de la cathedtale de Cagliari fonnerent d'elles mesmes, Bollandus ne dit rien de cela, fans doute parcequ'il n'en a pas trouvé Boll, p. 10. d. de preuve, L'Archevesque de Torres en Sardaigne, qui a écrit depuis peu contre la veneration que ceux de Cagliari rendent à Lucifer , sne demeure

pas apparemment d'accord de ces miparadino.c. racles. Les plus habiles de Rome fe défient beaucoup de ce que ceux de Sarda gne difent de leurs pretendus Saints, comme nous l'apprenons de Bollandus mefine dui justifie cette p-109-flat4.11

119-115-

défiance par diverses remarques : [& il est certain que tout ce qu'on dit des miracles de Lucifer n'a pu encore faire mettre fon nom dans le martyrologe Romain, Nous ne voyons tien d'ailleurs oui nous determine à raporter à l'ancien Lucifer, plutoft qu'au second, tout ce qu'on dit de la decouverte de ton corps, & des miracles qu'on pretend l'avoir suivie. Quand il y autoit preuve que l'eglife auroit efte baftie pour honorer le premier , cela n'empescheroit pas que le second n'y eust esté enterré.

Laissant donc ce point dans son obscurité, nous ne craignons pas de dire que felon toutes les regles & les dans celui de Lucifet. lumieres de l'histoire, il faut avouer que Lucifer s'est separé de S. Eusebe, n'y a rien dans la requeste touchant de S. Athanafe, du Pape Libere, de tous Urfin , ni dans la preface en faveur de

de Rimini, ou qui communiquoient 'Ce qui peut faire quelque peine, font avec eux quand ils revenoient à l'Eglife; c'est à dire qu'il s'est separé du cotp de l'Eglise Catholique, qu'il est mort dans cette separation, & qu'il a laissé aprés luy un corps schismatique de Luciferie Bollandus demeure pros-detos enfin d'accord de presque toutes ces. chofes ¿mais il veut que la taute de pao; a.b. Lucifer n'air pas efté juiqu'à luy faire perdre la vie de la grace. [C'est ce que nous laissons au jugement des personnes plus éclairées, ou pluroft au 1490ment de l'Eglise & de Dieu meime, dans les profondeurs duquel nous n'enttons point, nous contentant de favoir que le schisme est un des plus grands crimes qu'on puisse commettre, & qu'il y a bien de la difference entre juger mal de Symmaque, &c juger mal de la conduite de toute

> l'Eglife.] NOTE

Pour la page \$15.5 7. Sur la preface jointe à la requeste de Marcellin & Fauftin.

A la teste de la requeste que Marcellin & Faustin Prestres Luciferiens, presenterent à Theodose I, en faveur de leur fecte, il y a une preface qui ne traite que du schisme d'Utfin contre Damaic, & se declare pour l'Antipape; de forte qu'on ne peut douter qu'elle ne foit tres ancienne. ]'On y lit Mar. &F.p. 14. à la fin , que Damase avant éteint le 11schisme d'Ursin, persecuta & chassa les Prestres, du nombre desquels se trouverent Marcellin & Faustin, qui presenterent ensuite leur requeste aux Empereurs : d'où Baronius qui leur Bar, 167,616. attribue cetre preface, a conclu qu'ils avoient premierement suivi le schisme d'Urin, & puis, qu'ils estoient tombez

[On peut neanmoins temarquer qu'il

Lucifer. Au contraite elle défend la celles de S. Ambroife, v. S. Gregoire de cause de Libere qui estoit tombé comme les autres: de sorte qu'elle pourroit estre de quelque autre éctivain du mesme temps, du parti d'Ursin-Ou au moins il faut dire que ces Prestres avoient prefenté une requeste à Valentinien I, en faveur d'Urfin, qu'ils publierent avec la preface où ils traitent de son schisme; que s'estant depuis unis à Lucifer, ilspresenterent à Theodose la requeste que le P. Sirmond a données& que la premiere requefte ayant esté perdue, on en a mis la preface à la refte de la feconde, sans remarques que c'estoient deux choses toutes differentes; & que mesme à la fin de cette preface on a changé les noms de Valentinien, Valens, & Gratien, en ceux de Valentinien, Theodofe, & Arcade,

que les noms des Empereurs n'estant point dans la preface, on a cru y pouvoir mettre ceux qui estoient marquez dans la requeste: Mais il doit demeurer constant que la preface & la requeste n'ont rien de commun l'une avec l'autre, ]

pour la rendre conforme à la requeste

que l'on faisoit suivre. Peutestre aussi

Pour la page \$26.5 8.

NOTE VI

Que le traité contre les Ariens est plutost de Faustin que de Gregoire d'Elvire.

Genn. c. 16. her.v. al.c. 101-p-153-4-

Pellur.p. 16.

Parter & sel

1100114

Bib.P.L.4-1.p. . /Nous avons dans la bibliotheque des Peres un traité contre les Atiens, attribué à Faustin & à Gregoire d'Elvire. Le premier a écrit lept livres contre les Ariens, selon Gennade; & nous apprenons de Saint Jerome, que l'autre a aussi écrit un assez beau livre de la foy. Bellarmin attribue tanrost à l'un, rantost à l'autre, celui dont nous parlons, Baronius le donne à Gregoire. [ Mais il y a bien de l'apparence que l'ouvrage de Gregoire est le traité de la divinité du Fils qui est parmi les œuvres de S. Gregoire de Nazianze, auquel S. Augustin l'attribue; & parmi voit nullepart s'estre réuni à l'Egluse.]

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.

Na7.6 110: & pour l'autre, ] le Pere Lath Seri.t.i. Labbe dit que tous les doctes croient P. 113qu'il est de Faustin. Bollandus sou- Follagape. tient la mesme chose: & en effet, il # Fautte, i.P. est adressé à une Imperatrice, comme 419.b, Gennade le dit de celui de Faustin.] 'Cette Imperatrice y est mal nommée Bar, 181.4 100. dans le titre Galla Placidia, n'y ayant point d'Imperatrice de ce nom dans le IV, fiecle. Baronins croit qu'il faut feulement Galla qui estoit la seconde femme de Theodose, Mais Gennade convest. dit que l'ouvrage de Faustin estoit adrelle à Flaccille, à laquelle les Grees sort. 4.6.11. ont quelquefois donné le nom de paro Phile

Placidie. Pout la page NOTE VII. Qu'on ne voit point que Gregoire

d'Elvire ait quitté le schisme des Luciferiens, Baronius pretend que Gregoire d'El- Barato 5 196-

vire apres avoir esté quelque remps dans le schisme des Luciferiens, est mort enfin dans la communion Catholique,parce, dit-il,qu'il a esté loué par quelques Orthodoxes; [ce que nous no rouvons point, puisqu'Isidore qui en parle feul avec eloge, l'est un auteur 107.530. fuppose, selon Baronius mesme, & no fir que copier Marcellin,'Il ajoute 131,5100. pour seconde raison, que son nom est parmi ceux des Saints le 24 d'avril, ce Bollagapt. P. qui est vray du martyrologe d'Usuard, 169-1704 auguel il faut ajouter le Romain, & quelques autres modernes, avec le breviaire de Grenade, où l'on en fait la feste, [peutestre depuis que Baronius l'a mis dans le martyrologe Romain. Mais il est visible que toutes ces autoritez, mesme celle d'Usuard qui est la feule un peu ancienne, ne fuffifent nullement pour nous affurer de la sainteté d'un homme qui a esté certainement plus de 20 ans dans le schisme, (car il

y eftoir encore en 284,) & que l'on ne

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARÍ. que, les commentaires fut S. Paul, qui

Post la page NOTE VIII. \$17.5 8.

768

164.9-160.

Que Bonofe Evefque de Treves estoit apparemment Luciferien.

Marc. & F.p. 'Dans le mesime temps que Bonose

Prestre Luciferien souffroit à Treves. pour la défense[non] de la foy qu'avoit foutenue S. Paulin , comme difent les gouvernoit alors l'Eglife. Mais cet Luciferiens Imais de la dureté & du schisme de Lucifer, comme la fuire de Marcellin & Faustin le montre affez; dans ce mesme temps, dis-je, c'est à dite

vers le regne de Valentinien I, ou de Prov.an.Tr. Gratien, ]'on pretend que l'Eglise de P.160. Treves avoit pour Evelqueun Bonofe Boll. 7, feb. p. fuccesseur de S. Paulin , dont le nom fe lit dans quelques nouveaux marty-Brov.f.4.5 rologes au 17 de fevrier. On en garde

> autel dans l'eglise de S. Paulin à Treouvrage foir plutoft d'Hilaire que de ves, avec une epitaphe qui marque ausli qu'on celebre la mort le 17 de fevrier. Cependant cette epitaphene luy donne point le titre de Saint, mais le qualifie sculement de bonne memoire; [ &c afin qu'on ne le prenne pas pour une marque d'antiquité,]il y ajoute le titre d'Archevesque de Treves, qui n'a commencé que bien des siecles aprés. Nous ne voyons donc point que ni

l'episcopat, ni la sainteté de ce Bonose

foient forr établis; & ainsi j'ay bien

peur qu'il ne foit pas different de Bo-

encore au jourd'hui les cendres sous un

pose le Luciferien. l'Browerus soutient fott que ce n'est pas le mesme : mais n'en donne aucune bonne preuve. [1] avoue qu'on ne sçair rien de celui qu'on fait Evelque.

Foor la page NOTE IX. gr. 5. 2.

> Que l'Ambrosiaster on l'auteur des commentaires fur S. Paul, peut effre un Hilaire, mais non le schismatique. [Je penfe que les Docteurs de Lou-

vain qui ont donné une edition de S. Aug.L.t.7.0. Augustin, sont les premiers l'qui ont p. sep.c.d. attribué à Hilaire Diacre schismati- corruption, puisque ce n'estoit point

font parmi les œuvres de S. Ambroife, Ils ont efté fuivis par Bellarmin p.1300 131, & par d'aurres. Les plus habiles perdog to ...... jugent en effet qu'ils sont écrits long- 10.6.4.8 1.p. temps avant l'herefie de Pelage, & il y a un endroit qui marque que Damafe endroit qui convient fott bien à Hilaite Diacre pour le remps, semble ne kıy guere convenir pour la doctrine. Car il est difficile de croire qu'un schismatique qui vouloit rebattizer tous les heretiques, contre ce que les

aucune preuve confiderable que ces quelque autre du meime temps, [ & affez probablement de quelque Ecclostaftique de Rome.] 'Neanmoins on voit que S. Augustin Ang.ad Bont.

Papes avoient toujours foutenu, air re-

connu Damase pour le chef & le conducteur de l'Eglife, Aussi le P. Perau

dit que nous ne voyons pas qu'il y aig

Hilaire: 'ce qui marque qu'on attri- n.p.4720 buoir de son remps ces commentaires à un Hilaire; & il est certain qu'ils ne font pas de S. Hilaire de Poitiers, quoique S. Augustin puisse l'avoir cru lorsqu'il n'en avoir lu que peu de choses, y ayant trop d'endroits indignes de ce Pere, auffibien que de S. Ambroife: & c'est ce qui a porté à les attribuer à Hilaire Diacre. Mais je ne fçay s'il ne vaudroit point mieux dire que c'est quelque autre Hilaire inconnu d'ailleurs. Car pour ce que quelques uns Alex.t.7.p. répondent sur le passage de Damase, un qu'Hilaire le schismarique a pu se réunir à l'Eglife, je ne voy point que la maniere dont S. Jerome en parle, nous permette de le croire. Je penfe qu'il vaudrost mieux direque l'endroit où il cit parlé de Damase sur la premiere

Epiftre à Timothée chapitre 3, p. 579. g peur justement estre soupconné de

l'ordinaire

en cite un endroit fous le nom de Saint 14.6.4.P.

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI. 769 l'ordinaire du temps de Damase d'ap- 1 dente, & les Questions sur l'ancien & peller l'Evelque de Rome le Recteur & le conducteur de l'Eglise, en par-

lant de l'Eglifeen general. P. 1304

'Le P. Petau croit qu'on peut doutet encore qu'ils soient d'Hilaire qui rejettoit tout battefine donné par les heretiques parceque l'auteur condanne Cor.1. P.34 .b. les Novatiens & les Donatistes, qui à nostris baptizates reprobant. Maistout anabattifte ne veut point qu'on rebattize aprés luy. Ce que le com nenrateur reprend proprement dans ees heretiques, c'est qu'ils s'attribuoient ccux qu'ils avoient battizez : & ceux mesmes qui commettent ce ctime, le

La citation de S. Augustin fait voir River.L.p.c. qu'on ne peut ]'attribuer cet ouvrage à 18.7.114 Remi qui estoit Archevesque de Lion dans le IX. fiecle, comme on dit que 'Amb.in 1. Tim.c.j.p. l'a cru Maldonat. 'Ce qui y est dit de la continence des Ecclefiastiques, semble affez convenir au temps de Damase, & d'Hilaire Diacre. La maniere dont il v est parle du battesme des malades, & par confequent des adultes, du reste de la police de l'Eglise, & de l'herefie des Cataphryges Imarque Jan f. de Pel. J. auffi une grande antiquité, l'Il y a s.p.pi.c. quelques endroits qui se trouvent mat à mot dans le commentaire Pelagien attribué Saint Jerome : [ & l'auteur de celui-ci peut les avoir pris de l'autre.]

condannent dans les autres.

Lab.(cri.t.s.p. 'Le commentaire fur l'Epiftre aux Hebreux, poutroit bien estre d'un autre auteur moins ancien, puisqu'on marque qu'il est tiré des homelies de S. Chryloftonie fur cette epiftre.

Pour la page 118.59.

C8.c.

#### NOTE

De qui & de quel temps peuvent eftre les Questions sur l'ancien & le nouveau Testament.

Aut.qu.tp. On trouve beaucoup de conformité Aug.B.L.P. entre le commentaire fur S. Paul, dont MAIST. C.T. P. nous avons parlé dans la note prece-

\* Hift. Evel. Tom. VII.

le nouveau Testament, qui sont dans l'appendix du tro firme tome de Saint Augustin, p.41, sclon l'edition des Benedictins. C'est pourquoi on l'attri- Labatoi.t.s. bue aufli au Diacre Hilaire le schif- P-464matique. On voit que l'auteur écri- Aut.qu.nr. ». voit a Rome; [d'où vient peutestre ce nib. qu'il dit en un endroit, Poft falvate- que peren em in Petro omnes continentur. Ilio e. mer au nombre de ceux à quibus mundus extraneus eft, & qui ne laiffoient pas de faire paroistre seur cupidité en fe faifant donner place dans les teftamens ; [ce qui marque vifiblement les Eccle fiaftique .]'Il conte environ 300 quas pale. ans depuis la nassance ou la mort de J.C, & on voit qu'il n'éctivoit qu'a- qu.114.p.1146. prés la mort de Constantin.'Il semble qui parte. dire qu'il y avoit encore alors des perfonnes qui avoient perdu un ceil pour J.C, [cequi ne s'eft guere fait que fous Maximin avant l'an 313, & celan'empescheroit pas neanmoins qu'il n'eust ecrit aprés 364. l'si Julien dont il parle quare vo. en un endroit, [cft l'apoftat; mai je ne içay fi ce n'eft point plutofi le jurifconsulte qui vivoit sous Adrien. Il faut

meinie dire qu'il n'écrivoit pas avant l'an 378,]'puisqu'il dit que la Panno- puisf. nie avoit esté tellement ruinée, erasa. qu'elle ne pouvoit plus se relever: [Car jene croy pas que cela se puisse expliquer que des ravages que les Gots y firent aprés la mort de Valens, D'au- Alextone. tres le raportent à l'an 351, [auquel ce " pays fut ravagé par la guerre de Magnence; mais on ne dit point que ces tavages aient efté fi loin. l'Er l'herefie paus d'Apollinaire qui est aussi combatne dan ces questions, comme le dit le P. Alexandre, (car je n'ay pas remarqué l'endroit,)n'a guere effé connue en Occident que vers l'an 375.'Il femble Aut. qu. 9' . p. fuppoler Photin encore vivant: [ & cet 8,14. hercfiarque mourut en 376; ce qu'on pouvoit bien ignorerencote en Occi-

E E cce

dent en l'an 378.]

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.

avoit esté en diverses provinces, entre Alex.t.7.pe lefouelles il nomme la Sardaigne : 80 estoit auslibien qu'Hilaire le schismatique : [ Mais cela est foible : & je ne vov mesme quoy que ce soit dont on puisse tirer que cet Hilaire fust de Sar-Nut.qu.101.p. d.1igne. La maniere dont l'aureur des [Mais je ne sçay s'il ne faudroit point 21.25 Questions parle contre le faste des Diacres de Rome, qu'un nommé Falcide vouloit egaler aux Preftres. Inc

le faudra diftinguer d'Hilaire le schif-

nostros Oc. pc.p.:6.

107.0.

pr.p.36.

P.16,106.E.

12.6.

entaction, raal galiga

594,100,1 6. 118.g.92.2 mg-1 11 K.c. &c. d qu.110.p. \$ 101,101,114 m. a. kc.

la differtation contre Novatien , fem- endroit, que le Fils de Dieu est ne afin ble le supposer encote vivant : ce que que la creature fust faite par luy,

'Il dit en un endroit que la famine | neanmoins nous nevoulons pas affirrer, l'voyant au mesme endroit que le p. st.d. mot de paganus se prenoit déja comquelques uns inferent de là qu'il en munément pour un idolare. Les Be- quarpare nedictins remarquent qu'au lieu que 6:84.p.79.64 la question 115 est faite à Rome, la \$40 est écrite hors de Rome, in que aquinoctium habent Romani sicut & nos. ficut O nobis Christianis scilicet. 'On marque que cet ouvrage a efté tab.fert.t. 1. p.

attribué à S. Augustin par le Concile 444donne point lieu de croire qu'il fust de Paris en 824, la quoy il sussit de Autopupe, p. du nombre de ces Diacres; & ainfiil repondre qu'on y trouve fouvenr une is-itdoctrine toute opposée à celle de ce matique. Je ne sçav si l'on peut tirer Pere, & qu'il n'y a presque pas d'artifait descendre des Juiss apud majores luy est contraire. Le P. Akxandre tra- Alexe. ... p. vaille à en justifier plusieurs endroits (11-115-

qu'il fust Juif de race, l'de ce qu'il se | cle qui ne contienne quelque chose qui 'Les Benedictins remarquent que qui paroident rout à fait Pelagiens: les manuscrits qu'on a rrouvez de cer smals il n'estoit pas fort necessaire ouvrage, sont assez differens les uns qu'il se donnast cette peine. Cat quand des autres. La maniete de cesquestions il auroit pu montrer que ces questions est aussi affez differente. Les unes sont, sont exemtes des erreurs Pelagiennes des réponfes à des questions propo- que d'autres y trouvent, ]'il reconnoist p-119fées. Les autres paroillent des difpu- luy melme qu'il y en a encore un tes fericufes & reelles contre un adver- grand nombre d'autres , qui oftent faire. Il y en a qui paro sient des fet- toute autorité à cet ouvrage dans des mons, d'autres des commentaires sur matieres contestées, comme il seroit l'Ectiture, bd'autres des differrations aile de le montrer en detail, si cela & des écrits entiets sur le destin, con- estoit de nostre sujet. Nous croyons tre les heretiques, Se fur d'autres ma- neanmoins devoir remarquer, J'que Aut.qu. et.p. tieres 'On y voit les melmes lujets quoiqu'il reconnoiffe affez bien la vetraitez plufieurs fois, & quelquefois rité d'un seul Dieu en trois personnes, mesme des opinions toutes contraites. Cependant il dit que Dicu voulant fai- qu. 48. p. 4. d. Tout cels autorife beaucoup le fenti- re les creatures, Verbum prins, quod in ment d'Erafme & de quelques autres, myfterio apud fe habebat, generavit, hoc 'qui ont cru que c'eftoit un ramas de est fecil existere d'e [Je pense que c'eft differente pieces de divers auteurs, & là l'herefie dont on a accuse Marcel quison sale peuteftre auffi de divers temps.] 'Car d'Ancyte. ['Il dit encore en un autre quanquesti

## NOTES SUR SAINT FUSEBE EVESQUE DE VERCEIL.

Feer to page \$1.2.5 1.

NOTE L Fugement de diverses pieces qui regardent fon histoire.

BARONIUS cite fouvent les actes nous les donne pas, Nous n'y perdons : rien, fi ceux qu'il cire sont semblables à ceux que nous avons vu dans un manuscrit, & dont nous n'avons point voulu prendre de copie, parcequ'ils font tout pleins de faussetz; de sorte que quand on en pourroit tirer quelque chose de bon, ce peu mosme ne seroit point dutout certain. Çette vie & celle que Baronius a cue , font appatemment la mefine que celle qu'Ughellus a fair imprimer dans fon Italia facta, 1.4. p.1030-1048, tirée d'un manu scrir ancien de plus de 600 ans; sce qui n'empesche pas que l'auteur n'en foit affez nouveau, l'ayant recueilli ce qu'il raporte, des historiens & des

chroniques. Il y ajoute les opuscules

du Saint mefme : [ & il peut avoir eu que ques bons memoires, qu'il aura

corrompus par fes additions. Car on

voit qu'il ignoroit entierement l'hifp.1033-b. toire du temps dont il parle.] 'Ce qu'il dit mesme que le Saint avoir esté

Ugh.t.4.p.

Hter.v.III.e. 26-9-197.4.

en euft efté Preftre;] & il dat maime positivement que de Lecteur il avoit attribuent, esté fait Evesque, 'Ughellus nous a aussi donné une

Ugh. t. 4. p.

espece d'epitaphe de S. Eusche gravée fur son tombeau, qui fait ceracrostiche Eusebins Episcopus & Martyr. coment du dernier est tire, en y chan-Neanmoins il ne luy attribue point geant quelques mors, du premier de

d'autres souffrances que celles de l'exil, f fany dire, comme fa vie. & les autres nouveaux, qu'il ait efté lapidé : & cela fait voir que l'epitaphe est plus ancienne que cette opinion.]'L'T de Martyr p.1000.2. eft I'V de vitarum fainfi l'on prononcoit encore alors Martur, ce qui paroift eftre une preuve d'antiquité. Les nouveaux auroient cherche un mot qui commençast par I. C'est ce qui nous a portez à nous fervir de cette epitaphe comme ancienne. Mais nous y apprenons peu dechofes; & ainfi nous fommes toujours obligez de recourir à ce qui se trouve de ce Saint en divers endroits de l'h ftoire.]

traitez de la vie , que nous n'avons plus. Nous avons deux fermons dans Bar-10.5 24. S. Ambroife, que Baronius dit ne pouvoir eftre de luy. Er veritablement le Amb.deface. premier dit affez clairement que Saint H-P-148.8.h. Eusebe mourut marryr en Orient ; ce qui eft contre la veiré, ]& contre S. epost. p. 147-1. Ambroise mesme, sclon la comparaison qu'il fait entre luy & S. Denys de Milan, Il y a auffi quelques phrafes peu convenables à la pureté du style de S. Ambroife, Ils font neanmoins de face up.

d'un auteur aussi ancien, puisqu'ils 14".h.i. fait Prestre par le Pape Marc, [n'est | sont faits à Vercuil en presence d'Exupas une choie ailée à croire ;] puisque perance disciple de Saint Eusebe, & Saint Jerome dir bien qu'il avoit cité l'affocié de sa confession ; ce qui fait Bar, 115, 344 Lecteur de Rome, [mais non pas qu'il juger aussi qu'ils ne peuvent effre de S. Maxime de Turin à qui d'aurres les

Nous avons dans S. Maxime deux Max.T.b.48. autres fermons fur le mefine fujet, qui 19-9-11:-154patoiffent faits à Vercell, & par une personne de cerie Eglise. Le commen-

EE ccc 11

'S. Maxime de Turra voit fait deux con e. 40.

771 NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. ceux qui sont attribuez à S. Ambroise, peut juger par là estre ancienne de [Mais il importe peu d'en savoir l'au- 700 ans, sans qu'on puissedire qu'elle teur ni le temps, parcequ'ils ne contiennent aucun fait particulier, Nous trouvetons davantage de lumiere dans la lettre à l'Eglife de Verceil, que quelques aureurs veulent n'estre pas de S. Ambroise, sans en avoir de raisons confiderables ; au lieu qu'il v en a de

tres fortes, prises de la lettre mesine, qui montrent qu'elle est de luy. 'Estienne Ferreri Evesque de Verceil,

a fair imprimer en 1609 une histoire de S. Eusebe, où il nous donne quarte nouveaux sermons sur ce Saint, se premier attribué à S, Maxime de Turin, & les trois autres sans nom d'auteur, Mais je doute fort que le premier meime puille eftre de S. Maxime, fi l'on ne dit qu'il estoit de Verceil.] 'Car le sermon est fair par un fils de Saint Eusebe ,[c'est à dire par un homme né & elevé dans PEglise de Verceil, non pas neanmoins par S. Eufebe mefme,] puisqu'il parle de ce Saint sur ce qu'il en avoit appris de ses peres. On voit les mesmes caracteres dans le second, p.166, & dans le 4e, p.173.175. Le troisieme, p.170, semble eftre fait plusieurs generations aprés S. Eusebe, se'est à

dire peutestre dans le VI. siecle. Car

tous ces fermons paroifient anciens: le stylen en est point mauvais; on n'y

depuis; & l'on y voit dans tous, que

des Macabées comme les aurres Egli-

les; ce qui marque, ce me femble, une nous favons d'ailleurs.]

c'est un abregé de la vie du Saint, qu'on | [qui n'estoit au plus que Prestre. Il y 2

en foit meilleure.

#### Pour la ruce NOTE II. 50.5 10

Qu'il pouvoit gouverner les Eglises de Torione, d'Turée, O de Novare: Sur la vie de S. Innocent de Tortone.

La lettre que S. Eusebe écrivit de son par, 116.5 #:4 exil à l'Eglife de Verceil, est adressée Plebibus Vercellensibus, Novariensibus, Hipporegiensibus, necnon etiam Dertonensibus. Il témoigne egalement à tous ces peuples avoir esté en peine de leur état, s'eftre inquieté de ne recevoir point de leurs nouvelles, & s'eftre rejoui d'avoir appris leur constance dans la foy par le Diacre Syr,'Il fe re- 524 garde melme comme leur pasteur commun & leur pere, & il les appelle tous ses enfans. Crla donne quelque lieu de juger qu'il estoit egalement Evesque de tous ces peuples, & qu'ils ne formoient tous qu'un mesme diocese. Et il n'est pas difficile de croire que dans les premiers temps, un seul Evesque ait gouverné pluficurs villes aussibien dans l'Italie que dans les autres pays : ces quatre sont affez proches pour cela.] La vie de S. Marcellin d'Embrun Boll. 10. apri affure aufli qu'il y avoit peu d'Evefques P.711.d. en ces quartiers là du temps de S. Euvoit rien des fables qu'on a inventées febe. On voit en effet par Ughellus, Ugh.e.4.p. que les Eglises de Novare & d'Yvrée, 245-Li solenniré de la feste de S. Eusebe, (car Hipporegien/es eft affurement pour Eperedien es: Voyez Bollandus, n'empefehoit point que l'Eglise de Verceil ne celebraft ce jour là celle 22.jan.p.418.t.f.) ne prerendent point avoir eu d'Everques, celle de Novare possiboliste avant S. Gaudence disciple de Saint 140. P. 417-51. affez grande antiquité. Ces fermons | Eusebe & l'autre avant Elilege ou Ugha. . p. ne nous apprennent guere que ce que | Eulale qui vivoit en 450. On pretend 149 1 melmeque SaintGaudence gouvernoit Ferreti y a joint un fermon d'Athon les Eglifes de Verceil & de Novare en Evelque de Verceil, qui vivoit au mi- l'ablence de S. Eulebe, & que Saint rollas jans, licu du X. siccle; ce qui oftetoute an- Eusche aprés son retour les gonverna 419-4 8. torité aux faits qu'il raporte : & auffi auffi toutes deux avec Saint Gaudence.

er.Ver.p.145.

Ferr. de Euf.p.

161. A.C.

Ugh.t. a.p. \$49.8(1.

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. plus de difficulté pour Tortone, J'qui | en justice qu'il n'en savoit rien, Ce & cent qu'on dit avoir vécu fous Conftantin. [Cependant je eroy que ce n'est pas une temerité de dire qu'on n'a point de preuves fort authentiques que ni S. Marcien, ni les neuf autres qu'on

414.6

481.58.

w. 474.d.

met aprés luy, aient esté Evesques, ou l'aient efté dans les trois premiers fiecles, Marcellin & Julien qui sont Boll 17.29c.P. de ce nombre , ne sont qualifiez que Prestres dans la vie de S. Innocent. Cette vie de S. Innocent est impti-

mée dans Mombritius & dans Bollan-

dus : Baronius la juge fidele : felle est

d'un style fort simple, & est en mesme noll 17 apr. p. temps fort particularifee. I'On y lit que Celse Diacre du Saint en avoit écrir l'histoire, Mais on y lir en mesme temps que cet écrit de Celse avoit esté perdu dans les ravages des barbares. Que fi l'auteur de l'histoire oue nous en avons, pretend avoir appris du livre de Celfe ce qu'il en raporte, cela ne nous oblige pas de croire qu'il cust luy melme vu ce livre. Il fuffit de croire que l'écrit de Celse ayant esté public, comme il le dit, les faits qui y estoient raportez, s'eftoient conservez jusques à luy dans la tradition du peuple,] Bollandus se contente de dire qu'il avoit tiré peu de choses des fragmens de Celfe, & de quelques autres memoires, qui pouvoient bien n'estre pas

fort affurez.

Car il n'est pas aise à croire] que les Empereurs payens eussent accordé un privilege particulier à une famille Chrétienne pour n'estre point per secutéc :'8c on ne laissa pas de persecuter ce Saint nonobstant fon privilege, Je douterois fort | que ce fust la prarique d'apparence que S. Innocent, agé de a a

pretenden avoir eu dix avant S. Inno- n'estoit pas certainement Constantin qui ordonnoit les Evesques, Je ne pense pas que personne voulust loutenir] qu'on bannist fous ce prince les fiales prestres des idoles, & les Juifs qui ne vouloient pas se convertir, pour donner leurs biens à l'Eglife, 'ni que l'E- s,

glife de Tortone fust deslors par ce moyen maistresse de la moitié de la ville & de tous les environs ,'ni qu'on 4 y bastist des eglises de S. Estienne, de S. Sixte, & de S. Laurent, ni qu'on y

ait fait un monastere de vierges, Ce qu'on peut encore moins foutenir, c'est]'que Maximien & Diocletien P-48, b,e; foient morts dans une melme année. fous le pontificat de Melchiade l'avec f. la persecution des Chrétiens par Constantin, fa lepre, & fon battefme par S. Silveftre, Bollandus y remarque des P-48: L termes qui font du VII, fiecle! & des fuivans, mais non de celui de Conftantin. [ Je pense qu'aprés tant de fautes de cette histoire, & d'autres qu'on

y poutroit encore remarquer, il femble que le plus seur est de ne s'y ar rester que peu ou point dutout; & ainfi je ne ícay fi l'epoque qu'elle donne à l'epifcopat de S. Innocent fous Constantin, est une preuve bien forte pour nous empescher de croire que l'Eglise de Tortone ne fist encore qu'un seul diocese & un seul corps avec celle de Verceil fous S. Eufebe,

Nous n'avons pas neanmoins de polluba monument plus ancien ni plus authenrique pour Saint Innocent. Son Eglife a.c. l'honore le 17 d'avril , auquel-il est dans quelques nouveaux martyrologes. Elle honore encore fon ordination le 24 de septembre. Elle croit à la fin du III, ficcle de donner le nom | posseder ses reliques partie dans la aux enfans dans le battefme. Il y a peu | cathedrale , sparrie dans l'eglife de S. Estienne, Scion fon histoire, il avoit p. 181-14 ans, ne scenit pas où esto t l'argent & aa ans dans le temps de la persecution les livres de son pere qui estoit mort | de Diocletien , c'est à dire en 305 au alors; ou que le sachant, il répondist plustard,] & sut fait Diacre & Evef- 6.

EEccc in

774 NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

7. Ss.f. que sous Silvestre, L'on ajoute qu'il fut 28 ans Evelque, Ughellus fixe fa Ugh top-pe 81j.b. mott à l'an 353, sans en donner de preuve particuliere.

Pour la page 134-23-

B.p. 132. e.

NOTE 'III.

Que George dont parle Libere dans fa lettre à Conftance, eft celui de Laodicée. Dans la lettre du Pape Libere à Constance, il y a une difficulté capa-

elle est legitime, Car cette lettre, selon tout ce qu'elle contient, doir avoir esté écrite vers le commencement de 254.] Hil.fra.p.-u. 1& cependant il y cft dit que George communiquoit à Alexandrie avec les Ariens. [Or nous favons que George n'a esté envoyé à Alexandrie qu'en 356. Mais il faut entendre cet endroit de George de Laodicée, lequel communiquoir par lettres ou par ses envoyez avec les Ariens qui effoient à Alexandrie.]'C'est ce que les Benedictins ont

ble de faire douter à quelques uns si

fuivi dans leur nouvelle edition de S. Hilaite. NOTE IV. Pour la page

54-54-Qu'il faut mettre le Concile de Milan au commencement de 355.

Salp.La.p. Sulpice Severe aprés avoir parlé du Concile de Milan, de l'exil de Saint P.160. Eusebe, & de Lucifer, 'de S. Denys de Milan, du Pape Libere, de S. Hilaire, & de Rhodane, dit que ces Prelats avoient esté bannis sous les Consuls Arbetion & Lollien, qui sont ceux de l'armée 355. C'est donc en cette B16.1(1.5) 3. année là qu'il faut mettre le Concile

furent bannis qu'en 356. \* [I] ne faudroit peuteftre mettre le Athaparp. 452.a.b. clairement qu'il n'apprit le bannisse- que de trente Evelques; ce qui n'a pas

de Milan , qui finit par l'exil des trois

Pour Saint Hilaire & Rhodane ils ne

ment de Lucifer & des autres qu'en \$56. Mais il méle en cet endroit pluficurs chofes, [& l'histoire s'accorde micux en mettant le Concile au commencement de l'année. ]'S. Athanase sol. p. 860. C. mefine dit que Conftance commença à s'elever plus infolemment contre J.C, aprés avoir abatu trois Rois, Vetranion, Magnence, & Gallus; [& il n'y joint point Silvain tué vers le mois de septembre 355, qui venoit encore micux à son dessein que Vetranion. Cela nous donne quelque lieu de croire que le Concile s'estoit tenu avant la mort de Silvain, & mesme avant la guerre que Constance estoit allé faire dans la Rhecie quelque temps auparavant. V. fontitre 9 35.]

NOTE V.

out la page 131-5 4.

Que S. Denys de Milan & Rhodan de Touloufe, n'ont point firné la lettre du Concile de Milana S. Eufebe.

'Dans la lettre du Concile de Milan Bar. 195. \$ 15. à Saint Eufebe de Verceil, on trouve les noms de Denys & de Rotame ou Rodane : mais il n'en faut pas conclute que ce foient les Evelques de Milan & de Touloufe : Car nous ne lisons point que Rhodane ait jamais tien fait contre la verité; & pour S. Denys, quoiqu'il air en effer figné contre Saint Athanase, l'histoire que nous en raportons dans le texte, fait croire que la fignature ne se trouveta en aucun acte authentique, Ces deux Saints pouvoient bien fouhaiter la prefence de S. Eufebe, mais non pas la demander par une lettre aussi infame que celle-ci. On peut dire mesme qu'au premiers, & Libereles suivit bientoft. lieu de Rotame, il ne faut pas lire Rodane, mais Potame, qui effoir, comme on le verra en un autre endroit, un miserable Evesque de Lisbone, Il faut Concile de Milan que sur la fin de l'an aussi remarquer que ces signatures sont 355,] puisque Saint Athanase d'tassez tort impartaites, puisqu'elles ne sont

NOTES SUR SAINT de raport aux trois ou quatre-cents Evelques qu'on pretend avoir affifté au Concile de Milan; & je ne voy pas pourquoi la fignature d'Eudoxe ne s'y ttouve pas aussibien que celle de Germine.

Pour la pâge 136.5 4.

NOTE VI.

Quela lettre de Constance à S. Eusebe. a esté écrice apparemment avant la tenue du Concile de Milan. Baronius nous donne une lettre de Constance écrite à S. Eusebe, pour l'o-

Bar. icc. 6 17.

5 174

bliger à consentir à ce que le Concile de Milan avoit ordonné, afin d'établit la paix dans l'Eolife, [I] femble affez probable que c'est celle] que S. Eusebe avoit receue avant que de venir à Milan: Car Constance y témoignoit aussi un grand amour pour la paix, Baronius croit neanmoins que celle qu'il nous donne, n'a esté écrite que lorsque S. Eusebe estoit deta à Milan, & ou on le vouloit forcer de fouserire, Il semble que ce qui l'a pu potter à la mettre en ce temps là, c'est ce qui y est dir, que le Concile avoit deputé quatre Evelques au Saint, au lieu qu'il n'en envoya que deux pour le faire venir à Milan, Mais n'est-il point plus aise de croire que c'est une faute de copiste dans cette lettre, que de voir pourquoi Constance, & le Concile m. sme, écrivoient & deputoient au Saint, qui estoit tous les jours avec eux ?] Baronius dit qu'il y a corrigé beaucoup de fautes, & elle est encore toute barbare & presque inintelligible, soit à cause des fautes des copiftes, soit que la lettre ait efté écrite en grec , & mal traduite

Pour la page \$16-5 40

Did.

en latin.] NOTE VIL

> Sur diverses pieces done on tire i bistoire du Concile de Milan.

Toures les diverses lertres à Saint l'histoire du Concile de Milan, ont pour appuyer les Atiens.]'Il dit que P-44-4.

EUSEBE DE VERCEIL. 770 esté tirées par Batonius des archives de l'Eglise de Verceil; nous ne voyons pas qu'il y air aucune raison de douter qu'elles ne soient tres legitimes, puisqu'elles ne contiennent rien de superflu, & qui ne s'accorde fort bien avec les autres monumens de l'antiquité, 'Celle de Saint Eusebe à Constance Uch.t.4.p. est dans la vie de ce Saint donnée 10,8.c.d. par Ughellus. Mais au lieu que dans Bat-187-574 Batonius il v a. Us plena mihi relatio per ipfor quos tua parere clementia boc

necessarium duxi Mediolanum venire properarem, ce qui ne fait point de lens ; la vie potte, Ur plene mibi ratio per ipfos quos mijerant redderetur. Or sie facerem quod volebant. Sed quia ratio pleniter mihi reddi non potuit . O debui clementia tua parere; boc necesfarium duxi ut Medielanum venire proper arem. [Nous avons ttouvé la mesme chose dans un manuscrit de

Nous nous servons aussi dans l'histoire de ce Concile, de la vie de S. Denys de Milan, qu'on trouve dans Mombritius & dans Bollandus, YIl oft vray follar.may. que Bollandus ne la croit écrite que P-44.6. du temps d'Aribert, fait Evefque de p-414.f. Milan en l'an 1018, & mort en 1045 8.41.5 & qu'elle n'est en partie qu'un abregé [affez mal fait]de Sulpice Severe : Mais ce oui v cft dit du Concile est tellement particularise, ]'que l'on ne p.e.b. peut douter qu'il ne vienne de quelque auteur plus ancien, & fans doure affez bien instrutt, que l'auteur de la vie aura pu neanmoins afterer ou brouiller en quelques endroits: Car par exemple nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. que les Ariens , Eufebium in plebem p. 46.d. extrahere nitebantur, L'eglife effoit pleine de peuples, mais Catholiques, & favorables à S. Eufche : [ce qui nous a obligé d'expliquer cet in plebem des officiers & des soldats de Constance, Eulebe, dont nous nous servons dans qui pouvoient estre auprés de l'eglise

776 NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. S. Denys fur enlevé de l'eglise par les | l'Evesque Aurele, sans dire un mot de Confuls, [qui en 355 estoient Arbetion & Lollien, Ce n'estoit nullement là une fonction confulaire, ou plutoft les Confuls n'avoient alors aucune fonction. Il faut penrestre lire à Comitibus, qui est en plusieurs autres endroits.]

Pour la page \$61-6 11.

Ripa.l.p.p.

# NOTE VIII.

Que S. Denys est mort apparemment avant l'an 362: Sur fa translation à Milan.

Au lieu que nous croyons que Saint Denys de Milan est mort avant le regne de Julien, qui rappella tous les exilez en l'an 362,]'Ughellus recule Ugh.t.4.p.6). fa mort jusques en 374, & Ripamont p.162, jusques en l'an 379. Ce dernier pretend qu'il n'avoir pas voulu revenir lors melme que l'Empereur luy en avoit donné la permission.[Il faudroit des autoritez incontestables pour nous persuaderune chose si hors d'apparence, ou plutoft si opposée aux devoirs d'un Evelque qui auroit eu quelque zele pour J.C, pour l'Eglise, pour la foy, & pour fon peuple: ] & ils font reduits à nous citer Tritheme comme le meilleut auteur qu'on puisse suivre dans les differentes choses qu'on dit de la mort de S. Denys.[On peut juger par là de l'estime qu'on doit faire de la vie du Saint l'qui est dans Mombritius, '& que Bollandus nous vient de donnet, Elle porte mesme que ce sut Constance qui voulut le renvoyer à son plus incroyable.

Bar.ic.may. Foll-tg.may. P+48.3 25.

Ripa, postel Ugh.p.sp.c.

La ville de Rediciane ou Retoie fur les confins de l'Armenie, où l'on pretend que S. Denys est mort, fest aussi Ripa.p.160nieres particularitez de la vie de ce Saint, dont Ripamont fait un orne-

S. Batile, qui l'envoya à S. Ambroife, felon Ufuard , Notker , & Adon. Neanmoins Notker qui est un peu Ballage.may. posterieur aux deux autres, parle ausli P.41.5 11. de cet Autele, qui peur avoit esté quelque Ecclesiastique de S. Basile.]

Bollandus sur des conjectures tirées sur de bien loin, le fait Evelque d'Ariarathe dans la seconde Armenie, & il 19croit que S. Basile peut avoir obtenu de luy, à la priere de S. Ambrorie, qu'il renvoyatt le corps de S. Denys en Italie. Mais ce qu'on prerend qu'il s o, l'y raporta luy metme, & qu'il y passa les trois années qu'il vécut depuis &c. convient peu à un Evelque]'qu'on \$5.116 honore comme un Saint, On en fait le 9 de novembre, qui peut estre le jour auquel les reliques furenteransportées ou toutes ou en partie, à l'abbaye de Hirfauge en Allemagne fous Louis le Debonnaire, vers l'an 830. On a une 516. histoire de la reception de S. Denys par S. Ambroife , qui ne peut paffer que pour un roman.]

#### NOTE IX.

Pour la page CC-6 Lin

Qu'apparemment le Comte Toleph effoit mort lorique S. Eufebe fut fi cruellement maltraite par les Ariens.

'S. Eusebe témoigne que la maison Bar. 196. 5 pe; où il demeuroit dans Scythople, & qu'il appelle son hospice, luy avoit esté ailignée par les gents de Patrophile & les officiers de l'Empereur. Il faut Eglife avec toute forre d'honneur : fee donc dire ou que le Comte Joseph, qui ne fait que rendre la chose encore chez qui il logea quelque temps, avoit obtenu d'eux cette grace, ou que le Saint loriqu'il parloit ainfi, avoitefté transferé de chez Joseph en une autre maifon, pour y eftre plus reflerre & peu connue des anciens J'que les der- gardé plus furement. Le dernier peut paroiftre plus probable, & nous le fuivons dans le texte, parcequ'il nous ment de son histoire. Il fait un long debarasse de plusieurs difficultez. Car recit de la translation de S. Denys par on pourroit demander comment le

traitement

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. 777 cette maifon, peut s'accorder avec la liberté dont il jouissoit fans doute chez Saint Joseph, & avecl'le respect que ce Saint le conservoir toujours parmi les Atiens par Li qualité de Comte. [D'ailleuts S. Eusebe ne parle jamais de S, Joseph dans sa lettre à l'Eglife de Verceil. De forte qu'il y a affez d'apparence que ce Saint, l'qui

avoit 70 ans au moins lorsque Saint Eufebe logeoit chez luy, [mourut dans ce temps là mesme, avant les persecurions que Saint Eufebe décrit dans fa lettre.]

Pour la page 458-\$ rg.

Erf.; o.c.; .P.

219.0.

P.112.d.

NOTE X. Qu'Evagre emmené d'Antische par Saint Eufebe, eft le successeur de Paulin.

Bar. 162-5 152. Batonius croit que le Prestre Evagre emmené d'Antioche par S.Eusebe, est le pere d'Evagre qui l'ucceda depuis à Plond,p.1197. Paulin d'Antioche, & Blondel veut Fell. 17. jan. p. que ce foit cet Evagre mesme ; ce que 114-1 40-45-Bollandus foutient par pluficurs rai-

fons contre Baronius. NOTE XI. Pour la page

\$17-5 18.

Que la lettre de Saint Ambroise sur l'election d'un Evefque de Verceil, n'oblige point à mettre la mort de S. Enfebe pluftard qu'en l'an 370.

Baronius remarque une difficulté War. 171.5 117. qu'on peut faire fur ce que S. Jerome marque la mort de S. Eusebe en l'an 370, parceque S. Ambroise qui ne fut Everque qu'à la fin de 374, écrivit à l'Eglise de Verceil sur l'election d'un Evefque, Baronius refout en melme temps la difficulté, en difant que cette lettre n'est pas écrite aptés la mort de S.Eufebe, mais après celle de Limene fon successeur, qui affistoit en l'an 381 au Concile d'Aquilée, C'est ce qu'il

Ambapasa, prouve, parceque cette lettre femble parler de Jovinien, & ainsi cstre écrite | à ce que dit Bede, J'qu'il a souffert le Bolt.man, e. 1. 24.6, \* Hift, Eccl. Tom, VII.

traitement qu'on fit à S. Eusebe dans | du temps de Sirice :'à quoy il faut passe à a jouter qu'elle marque bien clairement l'election de Nectaire, faite en 181 lorfque Limene effoit Evefque, & longtemps aprés la mort de Saint Eusebe, l'artivée certainement sous Her.v.iff.e. Valentinien & Valens, [c'eft à dire en 26.9.197.h. 375 au plustard. Ainsi quoiqu'il puisse sembler étrange que S. Ambroise dans cette lettre patle beaucoup de Sainr Eusebe, & de l'ordre qu'il avoit établi dans fon Eglife, & qu'il eftoit necessaire d'y conserver, sans dire un seul mot ni de Limene, ni d'aucun autre successeur de Saint Eusebe ; neanmoins ce ne nous est pas une raison sufficante pour abandonner un sentiment qui paroist si bien établi.]

> NOTE XII. Pour la page \$19.5 16.

Que S. Eusebe n'est point mort marty. dans les tourmens.

'L'Eglife de Verceil honore anjour- par. pr. 5 use d'hui S. Eusebe sous le titte de Martyr; & fes monumens portent, dit-on, que les Ariens l'ayant attaqué dans sa maison, & l'en ayant arraché de force, ils luy firent divers maux , & le tuerent enfinà coup de pierres, Cet accident difficile à croise sous le regne de Valentinien, comme le remarque Batonius, est encore plus incroyable, parcequ'on n'en cite point de plus ancien auteur que S. Antonin, qui dit avec ceux qui l'ont fuivi, que les Ariens curent cette hardieile, parceque Valens qui estoit de leur fecte regnoitalors; [quoiqu'on fache que cela ne leur servoit de rien dans l'Italie. La vie du Saint dans Ush.t.s.p. Ughellus fait la mesme faute, 2 Son epi- 1065.1047 taphe luydonne le titre de Martyr: mais p. 019. d'Est. on voit bien que c'est dans un fens im- 371.3 1/0. propre, & sculement à cause de ce qu'il endura dans fon exil; car elle ne luy attribue point d'autre martyre.[Je

pente qu'on peut donner le melme fens FFEEE

778 NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

années.

estre tevenu en son Eglise, il souffrit futtué à coups de bastons, d'épées, &c enfin le martyte par la persecution des de pietres, Mais c'est, comme nous Ariens, fans s'expliquer davantage, avons dir, un auteur du X, fiecle, Mais Molanus a cru que cela effoit fi

Bat. 171.5 128. Et certainement il est impossible de sermon tres ancien attribué à Saint Amban.u.p. par le martyre, si l'on considere que S. qu'il mourut des maux qu'on luy fit 3. p. 148 g. h.

Amb. 3.474 titre de Confesseur, &que S. Ambroise dit que ce fut dans son exil en Orient luy prefere melme S. Denys de Milan, comme avant approché plus pres que luy du titre & de la couronne du mattyre, parcequ'il estoit mort dans son

exil; & il le fait en éctivant à l'Eglife Shor. p. 495. de Verceil. Les martyrologes qu'on appelle de S. Jetome luy donnent ausfi le titte de Confesseur, & matquent sa

feste pat le mot de depositio [qu'ils emploient d'ordinaire pour distinguet Boll.10-1917. les Confesseurs des Martyrs. l'La vie de S. Marcellin d'Embrun le qualifie Gr.T.gl.C.c. egregium Confessorem.'S. Gregoire de t-Deldie

Tours le met de mesme au rang des Confesseuts, & marque encore fort clairement qu'on ne luy donnoit point alors d'autre qualité dans l'Eglife de Verceil.

Fer:, de Baf.p. 'Les quatre anciens fermens fur la 164. BCC. feste de S. Eusebe, luy donnent quelquefois le titre de Marryt , & aussi fouvent celui de Confesseur; mais jamais ils ne difent qu'il ait efte lapidé, ou qu'il soit morr dans le marryre :1 P-171-476

'quoiqu'ils témoignent quelquefois vouloir raporter tout ce qu'on favoit 5-164-176de les louffrances. Le premier mesme oppose S. Eusebe aux Macabées, en c'est ce que tout le monde luy en a vaincu les tourmens, & queles Maca- menoria mandavit Patrum, Il puroit

martyre; & d'autant plus qu'il ajoute | bées y estoient allez au milieu mesme que c'estoit sous Constance, auquel il des tourmens. Il est impossible de lire a cerrainement survecu de plusieurs ces sermons faits à Verecil mesme, sans eftre perfuadé qu'on n'y avoit alors au-Il oft yray que les martyrologes cune connoissance qu'il eust fini sa vie d'Adon & d'Ufuard, disent qu'après par le mattyre.]'Athon marque qu'il 2.73.

Ainsi tout ce qu'on peut alleguer fort contraire à l'antiquité, qu'il l'a d'un peu fort pour le marryte de S. entierement effice du texte d'Ufuard.] Eusebe, c'est ce qu'en trouve dans le foutenir que S. Eusebe ait fini sa vie Ambtoise, l'qui dit affez nettement Amb.de fance Ambroife, S. Jerome, ni aucun autre en le laissant tomber à terre du haut des anciens ne luy donne jamais que le d'une échelle la teste en bas, Mais il fous Constance; [cn quoy ilestindubi. table qu'il se trompe; & cela confirme ce que cet auteur, fort diffetent de S. Ambroife, avoue luy mesme qu'il p.:47.6. favoit tres peu l'histoire de S. Eusebe, Batonius qui foutient qu'il n'est point Buint fie, more dans ce supplice, croit qu'on auta pu conserver des pierres qui futent alors rougies de son sang, & que ces pierres jointes à la qualité de Martyr qu'on luy donne quelquefois, auront douné lieu dans la fuite du temps à

direqu'on l'avoit lapidé, & à inventer l'histoite qu'on en fait aujoutd'hui, NOTE XIII.

Pour la page 161.5 17.

Sur le temps & l'autorité de la vie de S. Marcellin d'Embrun.

"La vie de S. Mateellin d'Embrun pollage apr. patoift écrite pat un homme qui p.: po.f. n'eftoit pas d'Embrun mesme, mais qui alloit en divers pays s'instruire de la vie des Saints des lieux , pour en écrire l'histoire. Il s'en instruisoit des personnes les plus agées, Patlant de ce qu'ilécrit de S. Marcellin, il dit que ce qu'il citoit alle à Dieu aprés avoit afforé unanimement, & que recens some

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. done n'avoir pas esté fort eloigné du | Eusebe estant mort en l'an :70, il n' temps de ce Saint, qu'il faut mettre à la fin du IV. siecle. Ainsi il semble qu'il peut avoir écrit des le V. siecle,

Mabi. dt I.I. ou au plustard dans le VI, l'auquel le 1.p.:71.c. 4 loll, o.apt. P. Mabillon le place. all parle d'une P-714-b.c. guerre où la ville d'Embrun avoit esté attaquée, & il dit que c'estoit de son

temps. If y avoir encore alors des Ariens, 'Il parle encore d'une peste qui avoit tavagé plusieurs parties du monde peu d'années auparavant, & dont la ville d'Embrun avoit esté

exemte, Le P. Mabillon en cite un exemplaire écrit par un Prestre nommé Deodat, il y a environ 800 ans,

On voit donc que ce qu'il dit de S. Marcellin, est ce qui se conservoie encore dans fon Eglife environ cent ans aprés sa mort. On ne peut doutet que ces fortes de traditions ne doivent avoir de l'autorité; mais il ne faut pas aussi pretendre leur attribuet une certitude entiere dans le detail des circonstances, qu'on sçait s'alterer beaucoup en moins d'un fiecle, lor squ'elles ne se conservent que dans la tradition d'un peuple.]

261.5 17.

P-711-4

### NOTE XIV.

Sur le temps de l'ordination de Saint Marcellin d' Embrun. 'Mis de Sie Matthe veulent que S.

Gall, chr.t.s. P-170-1-d.

Marcellin ait esté fait Evesque par S. Ensebe de Verceil en l'an 313. Ils ne donnent point de raifon de cette epoque, qu'on pourroit peutestre autorifer par les actes des Saints Vincent, u.in. p. Oronce, & Victor. Carcesactes portent que ces Saints avant souffert en Espagne sous Diocletien, leurs corps furent auflitoft transferez à Embrun, où S. Marcellin les recene &c. Mais ces actes qui peuvent estre du IX.

ficele, ne font pas pour faire aucune autoricé.V.la perfecution de Diocletien note 24. Ce qui eft certain, c'eft que S.

particuliere.] Minde Ste Marthe difent Paro.a.d. que Saint Marcellin souffrit beaucoup

fous Conffance,'& qu'il moutut en Parinta. exil vers l'an 340, [qui serois 13 ou 14 ans avant que Constance fust maistre des Gaules. Aufti il ne se trouve aucu- Poll. 10.295.

[quoiqu'on n'en allegue pasde preuve

ne preuve de tout cela, & ilest meime p. vo.a.

a aucune apparence qu'il fust déia Evefque en l'an 310.] Et sclon sa vie, Ugh.t.c.p. il fut ordonné par le Pape Jule, aprés 1000 de l'an 336.]

'La penfee qu'eut S. Marcellin de Poll-10.2Pt.

recourir à luy pour dedier son eglise, quoiqu'il y ait fort loin d'Embrun à Verceil, que l'une sois des Gaules. l'autre d'Italie, l'une au deca des Alpes, l'autre audelà; cette pensce, dis-je, donne grand licu de croire que Saint Eusebe celatoit alors audessus de tous les Eve sques des environs, ] & estois déia un tres illustre Confesseur, comme l'appelle la vie de S. Marcellin, 'c'est 13,566.p.60.de à dire que c'estoit après son retout

d'Orient, sen l'an 163, comme le croit

Bollandus. La liberté qu'il prit d'ordonner Saint Marcellin hors de fa province, & d'y appeller l'Evesque de Valence, marque bien encore l'autorité que son merite luy avoit acquise alors, & la confusion où la persecurion de Constance, & l'usurpation d'Aurence de Milan , reduifoit la discipline de l'Eglife. Si Emilien de Valence affifta en 374 au Concile de la mesme ville, comme le croient Mrs de Sainte Marthe . t. 2 p. 1100-2, cela donne encore lieu de croire ou il n'ordonna S. Marcellin qu'aprés la persecution de Constance, plutost qu'avant l'an 355. C'est sans doute sur sout cela que] Bollandus dit que S. Marcellin a vécu 11.342.7.19.6. fous Valentinien I, ou fous Theodofe. 611.47.7.

[Il faudra dite neanmoins qu'il est mort au plustard l'an 374, l'si Arteme Gilliche.

qui affifta au Concilede Valenceeftoit P.171.1.b. fon fucceffeur, comme on le croit.

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

mourut dans fon Eglife.

opinion fans autorité.

Pout la page \$66-5 17-

11.feb.p.651.C.

NOTE XV.

Que rien n'oblise à croire que Saint Vincent de Digne ait affifte au Concile de Valence.

Guil.de Dio.p. 1.P-(18-1.b.

affez visible par la vie du Saint qu'il faites pour Saint Vincent de Digne; & Mrs de See Marthe qui le suivent, 'Gassendi veut qu'il ait esté ordonné veulent que ce Saint ait assisté en 374 par S. Eusche Pape verst'an 310. Mais au Concile de Valence. [Cela seroit puisque sa vie dit positivement que ce difficile à accorder avec ce que nous tut par Saint Eusebe de Veteril , nous avons dit dans la note precedente, que ne pouvons point avoit égard à cette S. Marcellin n'a efté ordonné qu'aprés l'an 362. Mais aussi nous ne voyons pas qu'on air d'autre fondement de le croite, finon ou'il vavoit un Vincent dans ce Concile, sans que rien nous oblige de dire qu'il fust Evesque de Digne, plutost que de quelque autre 'M' Gaffendi dans les lecons qu'il a Eglife de France. I

## SAINT HILARION.

· Pour la page \$54.

NOTES SUR NOTE L Qu'ileft ne en l'an 291.

History JELP. L CAINT Jerome dit que S. Hilarion Ochant agéde foixante-trois ans, prit le dessein de quitter son monastere ; & qu'au bout de deux ans qu'il eut eu cette pensee, il dir à Aristenete que S. Antoine effoit mort deux jours auparavant. S. Antoine est mort le 17 de janvier 356. Ainli Saint Hilarion qui avoit alots 65 ans, doit eftre né en l'an 291.

Pour la page

NOTE IL Sur la visite de S. Hilarion à Saint Anteine.

Vir.P.L.c.c.4. \$15-0-568.

'Ce que les Vies des Peres disent de S. Hilation, qu'il alla de Palestine voir S. Ech.10g.p.\$5. Antoine &c., un ancien auteur traduit de l'arabe par Eckellensis, le dit de l'Abbé Hellene; & comme on demandoit qui estoit cet Hellene, l'auteur répond qu'il vivoit du temps de S. Antoine, auquel il estoit egal en dignité & en œuvres : ce qu'il confirme par le témoignage de Constantin, qui disoir » quelquefois à JESUS CHRIST: Jevous so rends graces, Seigneur, de ceque vous

» avez donné de mon temps à l'Eglife

trois aftires pour l'éclairer, les Abbez « Antoine, Hellene, & Euchin, Nous & raportons se que nous trouvons dans

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

cer auteur , sans en vouloir répondre , & nous en doutons d'autant plus que nous ne connoissons point d'Abbé Euchin-]'Nous connoissons bien un vic.P.J.s. Hellene, mais il estoit en Thebaïde, 470-4714 [& ne venoit pas de Syrie, comme il est dit de celui-ci. S. Hilation estoit fort celebre des le temps de Constantin, & il n'y a pas plus de difference entre Hilarion & Hellene , qu'entre

Pambon & Bemon , | qu'on trouve Eckate 1.54 mis l'un pour l'autre dans les mesmes rraductions arabiques d'Eckellenfis, [Nous ne pretendons pas mestre que ce qu'on dit de cette visite de Saint Hilation à S. Antoine, foit un des points les plus affurez de son histoire, On le peut voir fur S. Antoine 6 3.]

NOTE 111.

Pour la page

Quelques fausses remarques sur un miracle du Saint.

Cafaubon dit que les martyrologes v.c.r.n.p.424 des Grecs ajoutent une nouvelle cit- " constance au miracle que S. Hilarion fit , sclon S. Jetome, en faveur d'Italique, qui est que cet officier ayant receu | à Oasis, la honte & la rage les portele pot du Saint, vit clairement dans l'eau son écurie, ses chevaux, ses chariots, & ses cochets, tous liez par les fortileges de ses ennemis. Casaubon s'étonne que le Saint ait imité en cela

une espece de divination magique : Et il est bien aise de répondre que les Saints peuvent faire par la puissance de Dieu ce que les magiciens font par la puissance du demon. [Mais quoy qu'il en foit, nous ne fommes point obligez de répondre d'une chose qui n'est avancée que par des Grees, & qui ne se trouve point dans S. Jerome, quoiqu'il semble que Casaubon ait cru ou ait voulu faire croire qu'elle y estoir. Ce qu'il cite mesme du martyrologe des Grees n'est point dans le menologe de Basile, ni dans les Ménées, & n'est tiré apparemment que de

LaBid. av. GET.43-P-194-

p.12.5

'Un autre auteur, quoique Carholique, a fait une autre reflexion fur ce miracle, qui n'est pas moins intolerable, pour ne dire pas moins impie, qui est que l'eau estant consacrée à Neptune, estoit propre pour faire courir les chevaux du cirque consacrez auffi à Neptune, Est-ce que S. Hilarion a fait ce miracle au nom de Neptune, & non au nom de J.C. donr la justice fait souffrir à Neptune les seux eternels

lavie de S. Hilarion par Metaphrafte.]

Pout la page 469.

NOTE IV.

Metaphraste contraire à S. Jerome.

dans l'enfet ?]

Vic.P.n.p.90.

'La vie de S. Hilarion écrite en grec, que l'on croit pouvoir estre de Metahraste, au lieu de dire, comme Saint Jerome, que ceux de Gaza vintent chercher S. Hilarion avec un ordre de Julien pour luy ofter la vie, dit que lor (que Julien fut parvenuà l'Empire, les payens & les Ariens de Gaza envoyerent chercher S. Hilarion pour le tuer ; mais que comme il s'eftoit retiré | au moins, comme on le voit par Bede.]

rent à obrenir un rescrir de Julien pour ruiner son monastere de fond en comble, en chasser les moines aprés leur avoir fait fouffrir mille maux, & punit de mort Hilarion & Helyque, en quelque lieu qu'ils se trouvassent. [Il y auroit bien des difficultez à faire sur cette narration; maisil suffit qu'elle ne s'accorde pas avec S. Jerome. ]

NOTE

Que S. Hilarion a quitte la Dalmach en l'an 365 au plustard.

'S. Hilarion paffa en Cypre deux ans Hier v.ill.p. à Paphos, & cinq dans un petit jardin, agratte où il mourut le 21 d'ectobre 171. V. la note 6. Ces sept ans qu'il a passez en Cypre doivent donc avoit commence au pluttard vers le milieu de l'an 365, & ainsi il faut qu'il fust parti de Dalmacie, pour venir en Cypre, en 364,

ou au moins en 365.] Peut le pige NOTE VI.

Qu'il est mort sur la fin de l'an 371. apparemment le 21 d'octobre, [S. Hilarion doit eftre néen l'an 291.

comme nous l'avons montré dans la note premiere,]'Il mourut dans fa 80° Her.v. Hil. 9: année, [& ainfi en 370 ou 371.] Mais 14:1411.4 on voit qu'il ne quitta la Dalmacie qu'après le grand rremblement arrivé quelque temps aprés la mort de Julien, le ar de juiller 365, felon Idace , w.

Valens, ou en 366 felon la chronique de S. Jerome ; 1 & de Dalmacie il vine Partiari paffer fept ans en Cypre, fqui ne pouvant commencer qu'après le 21 juillet 365, ne finissent qu'au 21 juillet 372. Il ne peut donc pas estre mort des l'an 170, mais feulement fur la fin de l'an 371, dans le commencement de la 7º année depuis son arrivée en Cypre. Et en effet, toute l'Eglise en fait la feste le 21 d'octobre, depuis le VIII, siecle

FFfff iij

NOTES SUR SAINT HILARION.

'Le menologe de Basile le fait vivre paroist que ce n'est qu'une faute de 90 ans; mais cela ne se peut pas accor- copiste, puisqu'on lit 80 dans les Méder avcc S. Jerome; & il auroir fervi nees , 21, oli . p. 256, conformement à J.C. durant 75 ans au moins, Ausli il S. Jerome, I

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## NOTES SUR LES SAINTS PAUL, ISAIE &c.

Pour la page 24.

105-105+

9.1194

Ugh.t.6.p.

1110.b.

NOTE L

Sur leur histoire écrite par Ammont.

Nous ne voyons rien dans l'histoire des solitaires de Sinaï & de Raïthe, qui nous empesche de croire qu'elle est tout à fait originale.] Constant.p. 'Il y a des choses du solitaire Joseph qui sont assurément fort extraordinaimiracles font bien atteftez, comme ceux-ci paroiffent l'estre, on les doit ignotet que le 2 de Tubi n'estoit point d'autant plus respecter qu'ils sont plus

grands. Quelques uns pourtont peuteftre fornier une difficulté fur l'ce qui v est dit, que los Saints ont fouffert le 2 du mois [egyptien] Tubi, & que selon les Romains leur feste se fait le 14 de janvier. Car cela paroist marquer bien for mellement qu'ils ont souffert le 14 de janvier Joomme le P. Combefis pa- 1

roift l'avoir cru, p.95. [Et neanmoins nous voyons par S. Nil que cela est Nil.de Thip: faux. ] Caril dit que le 14 janvier, auquel furentruez, dans le V. fiecle, ceux dont il raporte l'histoire, on faisoir aussi la memoire de quelques aurres solitaires tuez longtemps auparavant, à cause de la longueur du chemin & du grand nombre de ceux qui s'affembloient ce jour là.[1] cft donc visible que le 14 de janvier n'estoit pas le jour de leur mort, & qu'on n'y faisoit

leur feste que pour n'en pas faire deux,

Mais cet endroit de S. Nil, bien loin d'estre contre Ammone, s'y accorde parfaitement. Car le 2 de Tubi n'est point le 14 de janvier, mais le 28 de decembre. Ainsi on eust fait les deux. festes à 17 jours l'une de l'autre : ] & pour ce qui cft dit , p.129, que felon les Romains on fait leur memoire le 14 de janvier, [c'est visiblement une addires. [ Mais nous ne fommes pas juges | tion , non point ] du Prestre Jean qui des ouvrages de Dieu ; & quand des a traduit Ammone de l'egyptien engrec, p.132, [& qui ainsi n'a pas pu

le 14 de janvier, mais de quelque autre

posterieur qui a voulu marquer à la

marge le jour que l'on faifoit de fon temps la feste de ces Saints, sans savoir apparemment ce que c'estoit que le 2 de Tubi.] NOTE II. Sur le temps de leur martyre.

Pour là page

'La mort des faints anacoretes de combfatt.p. Sinaï & de Raïthe, raportée par Am-

mone moine à Canope, est arrivée lorfque l'Evefque Pierre cftoit perfecuté, chasse, contraint de fuit, & de fe eacher tantoft en un endroit, tantoft. en un autre. Je ne croy point que petfonne veuille entendre cela de quelque Pierre inconnu Evelque de Canope, ou de Squedie dont Canope dependoit. V. Theodofe \$ 56 note 41. Il faut sans doute l'entendre d'un Evesque d'Alexandrie, reveré par tous les Egyptiens comme leur Evefque, & qui apparemment cussent esté proches encore plus à Canope qui n'estoit l'une de l'autre. qu'à six lieues d'Alexandrie. l'Le titre qu'à fix lieues d'Alexandrie. l'Le titre 2.57.

NOTES SUR LES SS. PAUL, ISAIE &c. - 786 d'Archevesque donné à Pierre dans ; & qu'avant luy on ne savoit dans ces qu'on l'a entendu de la forte. C'estoit à l'age de quinze ans, qu'en l'an 305 au terres de l'Empire; & par cela fenl il ces Saints, Js'ils ont fouffert lorfque Pierre air jamais efté chassed Alexanpuisqu'il sudroit le prendre pour un mesme dans la suite cette partie de séctateur zelé d'un schismatique, d'un l'Arabie a esté comptise sous le nom heretique, & d'un des plus méchans de Palestine.] Mongus, l'parlant de quelques solifaifoir le meime jour la memoire de

ces autres font visiblement ceux de combl. at. . Ammone, dont on faifoit auffi le 14

Ammone se puisse raisonnablement expliquer: l'un est le celebre S. Pierre martyrizé en l'an 311 fous Maximins l'autre eft le successeur de S. Arhanase, l'an 372, iclon Baronius, ou plutoft Bur.77.46. en 373. l'Les Grecs l'onr entendu du e poll.14-jan. P. 596.5 IMen. e.p.1181.2. termes à la rigueur.

Mais il s'y trouve une grande diffi-Her. Mile, culte, dautant que S. Jerome dir que S. Pierre estoir obligé de se cacher,]

P-14-440

un manufcrit, quand melme il ne provinces ce que c'eftoit que cette proviendroit pas de l'original, fait voir fession de S. Hilation ne l'embrassa, pariellate, en un temps où il y avoit encore beau- plustoft; comme on le peut tirer de S. coup de Sarrazins infideles dans les Jerome, [c'est à dire après la most de seroit difficile de le raporter au temps | Diocletien gouvernoit encore, comme de Pierre Mongus, outre que nous ne le pretend le P. Combefis, p.134. [On. voyons pas, comme je eroy, que ce poutroit repondre que le mont Sinat & Raithe elloient en Arabic, & non drie, quelque instance qu'en fissent en Palestine : mais je ne sçay fi cette les Papes, Cela deshonoreroit entie- réponse passeroit pour solide, vu la rement Ammone & fon hiltoire; proximité de ces provinces, & que

hommes du monde, Mais ce qui seroit De plus, il est marqué dans l'histoire per tour à fait contraire à ce sentiment, de ces Saints, qu'il y en avoit qui c'est que Saint Nil qui vivoir avant avoient embrasse la vie soliraire depuis soixante ans, & un autre depuis 1-22taires qui furent tuez de son temps 74 ans. Il faut donc que s'ils son propres à Sinai le 14 de janvier, dit que l'on en 304, ils aient commencé à habiter le defert & à établir la vie monastique quelques autres qui avoient auffi esté des l'an 131, c'est à dire plusieurs antuez plufieurs années auparavant: [& nées avant S. Paul, 'à qui Saint Jerome Hier.v. Pane.

en attribue l'honneur: Ce qui eft auffa .p. 17.4. contraire à Sozomene, qui dit que up ma cette fainte institution estoit passée de filn'y a donc que deux Pierres de qui l'Egypte dans la Palestine.

Le voyage mesme d'Ammone dans la Palestine pour visiter la sepulture & la Resurtection de J.C. p. 39, ces monasteres tout formez ayant leurs chaffed Alexandrie par les Ariens en Superjeurs , leurs eglises [generalement toute l'idée de cette piece, convient beaucoup mieux àun temps où premier, comme on le voit par leurs la religion Chrétienne effoit en honmenologes, Le P. Combehs l'entend neur, ou au moins tolerée publiquede la meline maniere; & cequi cit dit menr, que non pas à l'an 304, & aux au commencement, p,88, de la perfe- autres années de la perfecurion de cution des tyrans contre les Fuleles, Diocletten, où elle eftoit persecutée ffavorife ce fentiment, fi on prend ces avec une tres grande violence. Il n'y avoit point d'eplife qui pe fust ou renversée, ou fermée, dans le remps que Saint Hilarion a cité l'instituteur des au lieu qu'on en voit ici, p.115.118, où moines dans la Syrie & la Palestine, l'onestoit dans une entière liberté. On

784 NOTES SUR LES SS. PAUL, ISAIE &c. ne recevoit point solennellement les religion Chrétienne qu'un peu avant venoient point audevant avec des palmes & le chant des pseaumes, comme l'on fit , p. 128. 129, à la sepulture de nos Martyrs.

Con,bf,ack.p.

'On pourroit alleguer encore le titre d'Archevesque donné a Pierre dans un des manufetirs: ce qui ne convient pas au temps de S. Pierre Martyr, comme le remarque le P. Combetts, Mais le grec que nous avons d'Ammone eft traduit de l'egyptien, p.132, & il faut diftinguer entre un original & une traduction, qui, quelque exacte qu'elle puisse estre, ne sauroit eviter de changer quelquefois les termes de fon auteur, & d'exprimer les mesmes choses d'une maniere un peu plus forte, ou un peu plus foible. C'est par cerre mesme raison aush que nous ne croyons pas qu'on doive faire grand fondement fur]les termens de tyrans & de Fideles , p. 85 , qui pouvent paroiftre convenir dayantage aux perfecutions des payens, quoiqu'ils conviennent auss fort bien à celles que Valens & fes ministres firent aux Catholiques tous Pierre fucceffeur de S. Arhanafes à quoy les raifons que nous avons dires femblent fuffisantes pour nous determiner.

On y peut neanmoins ajouter encore, que plusieurs des saints soliraires de Raithe effoient Ifmaelites & Sarrazins, lcomme il eft dit nettement de S. Moyfe,qu'il eftoit de Pharan, p.99, pays des Ifmaelites , p.124 , & il eft remarqué de Domne qu'il eftoit Romain d'extraction , p.128: [ce qui par consequent n'estoit pas commun à

tous les autres. ] Soul scale

P.701.C.

Or Sozomene dit que les Sarrazins n'avoient commencé à embrasser la sous Valens.

corps des Chretiens : Les peuples ne le regne de Valens, & parconfequent longremps depuis la mort de S. Pierre Martyr. On peut répondre à cela que vingt ou trente Sarrazins convertis no pouvoient pas faire dire que cette nanon euft receu le Christianisme, Mais cette réponse ne suffita plus appatemment loriqu'on verra] que S. Moyfe combf. act. p. convertit Obedien l'un des Princes des 101-114-147-Ifmaelites de Pharan, avec beaucoup d'antres,'& presque tous ceux de ce P-52quartier là. Effant donc certain que beaucoup de Sarrazins eftoient Chrétiens avant la mort de ces solitaires, & Sozomene difant que la religion Chrétienne n'est entrée parmi cux qu'un peu avant le regne de Valens,] comme en effer ils n'out point eu sonte.c.;t. d'Evelque avant l'an 375 ou environ , P.701,4. [il y a beaucoup d'apparence que Pietre fous lequel cette histoire est arrivée, n'est point celui qui souffrie le marry re en l'an 311, mais celui qui fucceda à S. Athanafe en 174.]

'Il faut encore ajouter que les foli- Combil. d.p. taires de Sinaï furent tuez par des 21. Sarrazins[payens]qui couroient les pays après la mort de leur Prince, [ce qui se tapotte tout à fait bien avec la guerre que Mavie reine des Sarrazins fit aux Romains fur la fin du regne de Valens, entre les années 371 & 377,] 'dautant, dit Sozomene, que le Prince soz.l.s.c.it. de cette nation citant mort, l'accord P. 639,b.c. qu'il avoit fait avec les Romains fut rompu en melme temps, [c'eft à dire, sclon toutes les apparences, en l'an 272. v. la note fur S. Moyfe Evefque, qui fera par consequent l'année du Marryre des Saints. M'Bulteau con- Bult.od.p.

clud austi pour mettre Ammone & 1.8. ceux dont il parle, vers ce temps là

NOTE

# 

Pour la page NOTE SUR S. JULIEN SABBAS di.

Quand il a commence à avoir des disciples.

CAINT Julien qui s'estoit retiré Ddans la solitude vers l'an 330, doit y avoir eu bientost aprés des Thdrt.v.P.c, disciples. J'Car Astere avoit demeuré 1-2-777.0. longtemps avec luy, whit zirus, depuis melme que S. Julien eut fair fout-

dre une fontaine pour le defalterer, lorfou'il forma le monastere de Gindare où il instruisit Acace de Berée, luv avant fair embraffer la vie monaf-Sex.1.7, C.18. tique: fixuen, Seed ric. Et Sozome-P.7544 ne dit qu'Acace l'embrassa des l'en-

fance. [ Quand nous étendrons cette enfance jusqu'à 20 ans, ce qui est beaucoup, Acace ne pouvoit avoir moins de 20 ans en 355, comme on le juge par fon hiftoire, Ainfi il faut qu' Aftere cuft fondé des ce temps là le monastere de Gindare, aprés avoir esté longremps fous la conduite de Saint Julien. On verta encore fur l'histoire d'Acace, que felon toutes les apparences il estoit déja Preftre & Abbe vers l'an 172. Ainfi, ce n'est point trop de croire qu'Astere commençoit à le former des

## 

#### NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE.

NOTE Où se Saint eft diftingué de quelques autres de meline nom.

Nous n'avons pas cru devoir changer le nom d'Abraham, fous lequel ce Saint eft déja celebre, en celui d'Abrame qu'on luy donne ordsnairement dans le grec & dans le latin, puisque ce nom n'est que celui d'A-

Boll. c.mars,

9-741-1746-C. croyons que vivoit ce Saint. ]

Epht.op.137. 9.474alet

ta la retraite de sa cellule , pour aller P-174-14.

p.575.1.b.

\* Hift, Eccl. Tom. VII.

un an,'il s'en retoutna dans son an- p.ce.i.a. cienne cellule. Theodoret parle d'un Thdrev.P.e.

S. Abraham Evefque de Catres, qui estant encore solitaire, convertit un bourg du mont Liban vers la ville d'Emese, aprés y avoir esté fort maltraité, & en fortit au bout de trois ans pour retoutner dans sa solitude. Cela a assez de raport avec ce que S. Ephrem dit de son ami, pour faire craindre braham tourné d'une maniere un peu d'abord qu'il n'y ait quelque confusion plus greque.]/Car le texte de fa vie dans ces deux histoires, Neanmoins il l'appelle un fecond Abraham, faifant eft indubitable que l'ami de S. Ephtem vishlement allusion au Patriatche, n'a jamais esté que Prestre. Et je ne Et les noms Juis estoient sort com- scap pa si quelqu'un oscroit dire que muns dans la Mesopotamie, où nous Theodoret a attribué à l'Evesque de Carres, ce qui n'estoit vray que d'un 'S, Ephrem dit dans fa vie qu'il quit-Prestre de mesme nom, soir qu'il faille encore lire Edeffe dans fon texte au prescher la foy dans un bourg fort lieu d'Emese, soit que le Prestre deattaché à l'idolatrie, qu'il convertit meurast vers Emese, & que S. Ephrem peanmoins enfin après d'extremes allast d'Edesse le voir en Syrie en tra-souffrances qu'il y endura' durant trois versant l'Euphrate, ce que nous auans : & après y avoir encore demeuré | tions quelque peine à croire; outre que

GGggg

786 NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE. fi le fond de ces deux histoires est assez | pense que ç'a esté une opinion receue femblable , les circonstances en sont Nous supposons i ci que c'est le grand

entierement differentes.

S.Ephrem d'Edesse qui a écrit la vie & la mort de S. Abraham, parceque nous esperons le prouvet dans la note fuivante. l'Que fi cela eft, il est visible Boll. of mars, que ce Saint est different d'Abraham disciple du mesme S. Ephrem & qui affiftoit à sa mort ; quoique Baronius Bar. 117.6 46.

s'y foit encore trompé.

Thdrt.v.P.c. &P.Trant.D.C.

P-414-5 8.

[11 cft difficile aufli de croite que ce foit I'un Abraham que Theodoret loue comme un folitaite extremement vertueux, qui avoit beaucoup de petfections, & entre autres un grand don de componction & de latmes; mais qui demoura quelque temps dans une mauvaise pratique de ne pas celebrer la feste de Paique dans le mesme temps que l'Eglise; ce qui obligea mesme S. Marcien, tres celebre soliraire, de se separer de sa communion; & cela luy fervit pour le corriger : [ Il cft, dis-je, difficile de croire que cer Abraham foit le me sme que l'ami de S. Ephrem, ] 'puisqu'il demeuroit dans le mesme deserr que S. Marcien, au territoire de Calcide en Syrici & ainfi quand c'euft esté à l'extremité de la Syrie du costé d'Edesse, ce qui ne se peut pas mesme, puisqu'on met Calcide fort loin de Euphrate, il falloit toujours paffer cette riviere pour y aller d'Edesle; & ainfi il cuft efte difficile que S. Ephrem cust eu beaucoup de commerce avec luy.]

Pour la page 186

Boll. 16.mars,

P-414-5 8.

p.709.3.

NOTE IL

Quel est l'Ephrem auteur de la vie de S. Abraham.

[Neus avons dit dans la note premiere, que S. Abraham a vécu dans la Mefopotamie, l'en supposant qu'Ephrem qui a écrit sa vie , est le grand Saint Ephrem d'Edesse, comme Baronius, que; & il n'en faut pas davantage à un Rosweide, & d'autres ont cru : [ & je | Grec pout y faire venit ce qu'il trouve .

de tout le monde, jusqu'à Bollandus,] qui a commencé à y trouver de la difficulté. & à pretendre que ce Saint doit 614. estre le mesme Abraham que Jean Moss.est. Mose a qualissé le guide de Se Marie 1081, 1081, 1081, la jeune, duce Santta Maria nova. 'appellée la jeune, dit-il, à cause de Ste Bett. P. 435-5 Marie Egyptienne, celebre dans tout 4 l'Orient, laquelle vivoir dans le V.fiecle [& dans le fuivant.]'Cet Abraham Mole,e.48.9. acheta un manteau pour un faint fo- 1081. litaire nommé Theodofe, que Jean e.ey.p.10814 Mosc témoigne avoir vu; & ilest cer-

de Cyrisque son disciple : de sorte Boile-en 6 qu'affurément ni Theodose , ni cet 164 Abraham, ne peuvent pas avoir efté braucoup plus anciens que Jean Mofe. lequel Bollandus foutient eftre mort à

Rome l'an 610.

'Cela suppose, il faut necessairement \$ > 10. dire que l'aureur de l'histoire de Saint Abraham, ne peut eftre le grand Saint Ephrein mort environ deux fiecles auparavant; & Bollandus croit le prouver suffisamment par Meraphraste, 'qui dit que le bourg converti par S. sur, is mate, Abraham fe nommoit Tenie, & eftoic Pago. 57. dans l'Hellespont au diocese de Lampfaque Baronius raporte cela comme Paretti fata écrit par le grand Ephrem d'Edesse, fans y trouver aucune difficulté : [ & neanmoins outre que le style de la piece qu'il cite, fait affez juger qui en oft l'auteur, J'il faut reconnoiftre avec Boll. 6. men, Bollandus, qu'un ami intime de Saint P.411.b.c. Ephrem d'Édesse ne pouvoit pas demeurer dans l'Hellespont, M'Bulteau Bult.ori.L. 4.

dus, mettant S. Abtaham à Lampfaque avec Metaphraste, Cependant on sçait quelle est l'antorité & l'exactitude de Metaphrafte. Il y a peuteftre eu quelque Abraham folitaire dans le diocese de Lampsa-

tain au moins qu'il avoit appris sa vie

paroift suivre le senriment de Bollan- 11-P-447-

pas matqué, Pour le passage de Jean Mosc, il est bien plus autorife : mais il n'est pas si exprés, melme de la maniere dont on

le cite. Le nom d'Abraham estoit sort commun dans la Mesopotamie & dans la Syries & il y pouvoit avoir aussi pluficurs Maries, Mais ce qu'il y a de plus specieux dans ce sentiment, qui est qu'Abraham conduisois Marie, signi-Corel.g. L.p. fie | dans le texte grec donné par M. Cotelier, qu'il estoit Abbé de la nouvelle eglife de Se Marie Mere de Dieu. [Quand il n'y aurost point d'ausre raifon contre le senziment de Bollandus, il seroit bien difficile de croire qu'au VI, fiecle, il fe trouvast encore dans l'Hellespont, si pres de Constantinople, des bourgs entiers remplis de payens, qui ofastent adorer publiquement des idoles, & maltraiter par une violence ouverte, ceux qui leur ve-

noient prescher la foy. Je ne doute pas non plus que Bol-

pott 16.mats, landus, l'que Vossins n'ait attribué à S. Ephrem beaucoup de pieces qui ne font pas de luy. Mais entre toutes eelles qui portent son nom, on en trouve peu qui soient plus dignes de cette beauté de genie extraordinaire que l'anziouité a admirée en luy. Des perfonnes fort judicieuses v admirent surtout la maniere aussi chaste qu'adroite & spirituelle dont elle raporte comment S. Abraham ramena fa niece; & elles jugent qu'il n'y avoit qu'un Saint Ephiem capable d'un ouvrage tel que celui là. Ces esprit de componction & d'humilité qui s'y remarque, aesté un des grands dons de ce Saint, & qui n'a mas esté commun à beaucoup d'autres. ['1] paroift furtout dans l'epilogue, que Bollandus fourient, contre Volfius, estre une veritable partie de

NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE. 787 d'un S. Abraham dont le pays n'est | Ephrem, qui suivoit non les regles de

l'art, mais l'abondance & l'imperuolité de son esprit. Je croy qu'on peut ajouter encore que cette piece est tout à fair eloignée du ftyle des Afratiques, & generalement de tous les Grees du V L. & du VII, ficcle, l'Bollandus mesme rottiemars, avoue que ne voulant pas que le grand 1-411-6. Ephrem foit auteur de cette vie, on n'en trouve point d'autre à qui on puisse l'attribuer avec quelque fondement. 'Car il ne contefte pas qu'elle elasa. ne soit d'un S. Ephrem, comme le porte le titre: [ & on ne fauroit raisonnablement douter que]'cer Ephrem qui p.-46542.ch y est nommé plusieurs fois, sans qu'on 18. dise qui c'estoit, [n'en soit le veritable auteur.]

'Vossius dit que dans la vie de ce gehoup. de Saint, qui est dans Lipoman & dans 1.4. Surius, il y a beaucoup de choses qui sont tirées de Metaphraste, & qui ne font point dans les manuscrits grees ; 'ce que Bollandus foutient eftre faux : Follastmans, & il affure qu'il ne s'y trouve rien qui P-4H-517. ne soit aussi dans le grec qu'il nous a donné, hors deux endroits affez bons pour eroire que cette ancienne verfion a cîté faite fur un texte grec encore. meilleur que celui qu'il a trouvé dans les manufcrits.

NOTE III:

Pour la page

Sur la prestrise de S. Abraham.

'Le texte grec que Bollandus nous a Foll.16.marze donné de la vie de S. Abraham , die P.741-57. qu'il fut ordonné, sans marquer quel ordre il receut. L'ancienne vertion qui p 48-44 est dans les Vies des Peres de Rosweide p.146.1, dit precisement qu'il fut fait Preftre, auflibien que celle de Vossius dans Saint Ephrem, p.574,J.e, faite p. 116.20 fur un autre texte gree, que Bollandus. semble supposer estre celui mesme cette vie. [Cetair simple & niglige, où qu'il nous donne. Metaphraste, selon sur 16 mits, l'on trouve diverses choses repetées le latin que nous en avons dans Surius, Posto 4 %. pluficurs fois , convient fort bien à S. dit que perfettum eum Epi/copus creavit

GGggg ij

P-414.C.

p.411.f.

788 NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE Sace dorem. [ Ainfi le mot de anisi-] 714/17 pourroit bien eftre oublié en cet endroit, comme affurément il manque

quelque cho(e à la fin du 6 9. La fonction que l'on donnoit à S. Abraham d'al'er prescher la foy à des idolatres, appartient proprement aux Prestres &

P-741-5 11-14

6 16. ..

aux Evelques.] 'Il battiza ces idolatres, & paila enfuite un an entier avec donné, nous avons cru en pouvoit eux , [fiis qu'on voie qu'il air deman- tirer quelques particularitez que nous l'Eucaristie : ] '& après qu'ilse fur reti- dus avoit promis de marquer routes les ré, l'Evelque ne manqua point de leur differences qui se trouvent entre cette ordonner des Preftres. [ Ainfi nous ne version & son rexte gree; [ & il en marcrovons pas qu'il y air lieu de douter que en effet plusieurs; mais je ne scay que S. Abraham n'air esté veritable- pourquoi il a omiscelle que nousmet-

NOTE IV. Sur quelques endroits de la vie du Saint ajoute? au grec.

Puisque Bollandus croit que la tra- Boll, se. more, duction de la vie de S. Abraham, que F-4), classes. nous avons dans les Vies des Peres de Rosweide, est faite fur un texte gree encore meilleur que celui qu'il nous a déaucun Preftre pour leur administrer ne trouvons pas autrepart. J'Bollan- tid. ment clevé à la prestrise, comme tout tons ici. Je pense que c'est une pure

inadvertance.] tatatatatatatatatatatatatatatat

## Poor la piar NOTE SUR SAINT MOYSE, EVESQUE DES SARRAZINS.

Romains.

le monde l'a cru jusques ici.]

699.2.C. Jau commencement de l'an 378, locur acquis une grande partie des barbares marchet contre le Gots qui rava- voilins, & avoit gagné l'affiction

zo'l-p.742. ce qu'on lit dans Zolime , l'que Valens | faisoient la guerre les uns aux aurres ; Fin.leg.p. sortheenp. dir Eunape; & melme il faut, felon traité avec les Romains, mais que leur 6.1.p.704b.

Socrate & Sozomene, qu'ils eussient prince estant mort ils rompirent le traiesté envoyez par Mavie, Se par conse- ré, & coururent la Palestine, la Phenicie quent que la paix enst esté faite avant & l'Egypte ; & cela se raporte encore que Valens partift d'Antioche, De for- avec les actes des faints foligaires de mencé qu'aprés celle des Gors, à la fin leur prince estant mort depuis peu.

Ruf.L.c.s.p. d. l'an 377. Aussi Rufin & Theodoret [11 faut done dire apparemment que n'en marquent point plus precisement Valens traita en 372, avec le mati de

Temps de la guerre de Mavie contre les | le temps, sinon que c'estoit dutant que Luce dominoit fur l'Eglife d'Alexansoen.l.4.e.js. 'So e R A T & & Sozomene difent drie: [& ainli ç'a pu eftre des 373.]

Lectroppe Saffez clairement que la guerre de l'Themiftius dans un difeours fair au Thombon.n. Mavie contre les Romains commença | commencement de 373, dit que Valens P-145-196. forique Valens fur parti d'Antioche, qui estoit alors à Antioche, s'estoit

> geoient toute la Thrace [Mais je ne d'une nation celebre par son infidelité, voy pas comment cela s'accorde avec & composée de divers peuples qui se mena avec luy des Sarrazins à Conf- | celamarque fort bien les Sarrazins, & tantinople, ou plutoft 'qu'il les y convient aussi fort bien avec ce que dit envoya avant que d'y allet, comme le Sozomene, J'que les Sarrazins avoient soil.c.e. 4 ..

te qu'il est mesme impossible decroire Sinaï ruez vers l'an 373, 3 par les Sarra. Combs. a.p. que la guerre des Sarrazins n'air com- zins qui couroient alors ces solitudes, "

Mavie qui vivoit encore au commen- ; cer le plus qu'on peut la guerre de Macoment de l'an 373. Mais il mourut peu vie, parcequ'apres la paix, Mavie maaprès, ce qui forma la guerre sous Ma- ria sa filleau General Victor qui estoir, vie, & aprés qu'elle eut duré peutestre dit-il, tropagé à la fin de Valens, pour un an ou deux, la paix se fit vers 375.] | songer encore à se marier.[Mais deux 'M' Valois croit auffi qu'il faut avan- lou trois ans ne font guere à cela, ]

## 後の長のただったいた長の後の後の後の後の後の後の後の後の後のそったったったの後の後の後の後の後の後の NOTES SUR LES APOLLINARISTES.

601.5 In

Qu' Apollinaire n'a pas appan nie les sens du corps en J.C, mais le fens & l'intelligence.

JULIEN le Pelagien dit qu'Apolli-naire n'ofant plus dire, que J.C. n'eust pris que le corps de l'homme, ou plutoft un vray cadavre, luy avoit enfin accordé l'ame humaine, mais non les sens du corps; en sorte qu'il

citoit impassible; & que c'estoit l'opinion que les Apollinariftes tenoient encore de son temps, S. Augustin luy répond qu'il n'a jamais vu attribuer cette erreur aux Apollinaria: [& je ne feay fi ce ne feroit point une bevue de Julien, qui trouvant qu' Apollinaire refusoit à J.C. le sens humain, c'est à dire la raison & l'intelligence, 187, l'auroit pris pour les fens du corps.]

Post la pag 601.5 1.

NOTE II.

Si S. Gregoire de Nacianze a cru que les Apollinarifles appelloient 7. C. homo Dominicus, ou simplement Dominicus.

> [Quand S. Gregoire de Nazianze dit des Apollmatiftes, un a'm me bume antijuma aires dizijajust & zvetazis, iic as no Afyent, on ne voit pas bien s'ils appelloient J.C. ai frame xuesaur, ou fimplement my werest. Selon leurs principes, ils aimoient encore moins donner à J.C. la qualité d'homme que

Pet.dog. ... . celle de Dieu & de Seigneur:]'& fe-Jon une histoire celebre raportée par nairement Apollinaire de Laodicée :]

Rufin, les Apollinariftes eftoient oppofez à l'expression de homo Dominicus, qui en effet favorise plutost l'heresie \$40 Nestorienne opposée à celle d'Apollinaire; [au lieu que le mot de Dominieus tout scul, peut paroistre assez propre pour marquer cette nature confuse de la divinité & de la chair qui faisoit un de leurs dogmes. Le P. Petau qui paroift n'avoir pas remarqué ce double fens que peut avoir S. Gregoire, ]'se 548. trouve affez embaraffe à l'accorder avec l'erreur des Apollinaristes, & avec l'histoire de Rufin Joui quand elle seroit fausse, a du neanmoins estre fondée sur les veritables sentimens des Apollinariftes. ]'Elie de Crete fur cer Nat. n.p. 117 endroit de S. Gregoire, avance que les Apollinaristes ont divise J.C. en deux personnes, comme Nestorius : [mais je ne voy pas que cela se puisse soutenir. Nous dirons quelque chose de l'expreffion home Dominicus, dans la note 107 fur Saint Athanafe, Il faudroit

voir si elle se trouve dans ce qui nous reste des écrits d'Apollinaire ou de ses disciples.]

NOTE III. Qu' Apollinaire a efle Evefque.

Photius temoigne avoir abfolu- Mig.1.E.c.u. ment ignoré qu'Apollinaire ait esté Pair. Evelque , Sc il eft vray que Socrate . Sozomene, Theodoret, S. Epiphane, S. Bakle, & S. Gregoire de Nazianze, ne for aucune mention de fon epifcopat, se contentant de l'appeller ordi-

GGggg iij

590 1.000.fe(1.4.P. plus haute qualité. Mais neanmoint effoient tout deux Evefques en mesme

P.1.12.p.710.b, Theodote de Raïthe, en 363 à celui d'Antioche. dont l'ouvrage est imprimé avec Gelafe de Cyzic, p.231,c, & Suidas av.p. 374.4, mais encore S. Jerome, v. ill.c. 104, & Rufin 1, 2, c, 20, p. 260. 'Je ne

pense pas austi qu'on veuil le raporter à communion des purs Ariens, [les Oraucun autre qu'à l'herefiarque, ce que sthodoxes de la communion de Saint nous lifonsdans Saint Athanafe p. 500. s, que dans le Concile d'Alexandrie il y avoit des deputez de l'Evelque forte que quand S. Pelage quitta les

Apollinaire, Pour la page NOTE IV.

E agr.ff.p. 147.

611.55 De quelle Laudicie il eftoit Evefque. Hier.v.ill.c. 15 Jerome, & Suldasa . p. 374. b, difert qu'Apollinaire eftoir Ev. de Laodicée en Syrie. La chronique d'Alexandrie

407-4 dit neanmoins estre aujourd'hui beau- ; beaucoup d'autres villes de l'Orient ; coup plus considerable que l'autre. [& on n'en trouve quoy que ce soir Comme la Phenicje faisoit alors une dans l'histoire, ]que pour la ville de province distinguée de la Syrie, nous Tyr.

Paf.ep.pn.p. C+4-P-641-C+ Pell de Chry.

P-79-194lade nous en affure encore par deux | Syrie, foit par erreur, foit parceque la

NOTES SUR LES APOLLINARISTES. & melme Leonce deByzance l'appel- fois en parlant d'Elpide'son success min. L. c. le Prestre, comme n'ayant point eu de feur. [Il est constant d'ailleurs qu'ils 17.9.741.d.

nous ne voyons pre qu'on en puille temps, l'puisqu'Apollinaire deputa en AmideAne. douter , après ce qu'en disent non seu- qualité d'Evesque en 362 au Concile 180.4. lement Philofto ge, Nemefe l. t. Bik. d'Alexandrie, & que S. Pelage affifta sobilite. 44.

Athanase, sans avoit égard à luy, se se-

roient fair ordonner Apollinaire : de

Je ne fçay pas fi quelqu'un voudroit dite que S. Pelage ayant efte or- phile ly.c.r. donné par Acace, comme nous l'ap- P.78 prenons de Philostorge, & dans la

Ariens, ils fe ttouverent tous deux Eyefques d'une meime ville, S. Pelage fuivi detout le corp: de la ville, & unide communion avec les Orientaux, comme cela paraift par l'histoire; & Apollinaire suivi du petit nombre des anciens Orthodoxes, & uni avec Saint: p.688, qui ne parle pas neanmoins de Athanasc, Paulin d'Antioche, & l'Ocfon episcopar, luy attribue la mesme cidents d'où viendra que son episcopat ville; scar au lieu de se se se se ceroù ; il n'est gome marqué que par Rufin & faut visiblement Ausstrade, Pour or pat S. Jerome, & femble avoir esté peues, d'autres le devineront. l'Il y avoit connu ou peu consideré des Grecs, deux villes de ce nom dans la Syrie, comme nous venons de le voir. Ainfi l'une plus orlebrequi estoit sur le bord ! l'E lise de Laodicée se sera trouvée de la mer affez pres d'Antioche, & à peu pres au meime état que celle l'autre dans la Phenicie du Liban for d'Antioche, Mais la division d'Anse riviere d'Oronte. [La premiere est rioche est tres celebre dans l'histoire, besucoup plus celebre dans les an- & celle de Laodicée n'est marquée ciens , & Estienne la marque seule , nullepart. | Neanmoins Rufin dir que Ruf 1.1. Cate p. 416, fans parler de la feconde, qu'on la division d'Antioche avoit passe dans Pilles.

n'hefiterions pas à faire Apollinaire [Que si cette maniere d'accorder l'e-Evelque de la grande Syrie pres d'An- pulcopat d'Apollinaire avec celui de tioche, fans la concurrence de l'Saint S. Pelage, ne paroift pas recevable, il-Pelige Evelque aussi de Laodicke, & faut recourir à dire que l'un estoit de Laodicée en Syrie, selon le titre Evesque de la grande Laodicée en Syd'une lettre que S. Bafile luy écrit , rie , & l'autre de la petite en Phenicie, aussibien que selon Sozomene: & Pal- qu'on aura aussi appel se Laodicée de

NOTES SUR LES APOLLINARISTES Phenicie avoir autrefois fuit partie de la Syrie, & estoir encore comprise dans le Comté d'Orient, dont la Syricestoit la premiere province, & dans le patriareat d'Antioche. En ce cas il faudra apparemment donner celle-cià S. Pelage, & la grande à Apollinaire,] puisque Theodore de Raïthe l'appelle Ev. de Laodicée en Syrie sur la met ;

[quiest la grande, où il estoit né & où il Min. P.44. avoit toujours demeuré :]'Et comme on voit qu'il repandit beaucoup ses erreurs dans Antioche, c'est une murque on'il en estoit encore assez proche.

Thdrt.Lq.c. Theodoret semble mesme le faire 4-9-706-708-Everque d'Anzioche : [ Mais c'est fans doute qu'il ne se met pas en peine de diftinguer Apollinaire des Apollinariftes, ni ce qu'Apollinaire disoit pour luy meime, de ce qu'il disoit ou faisoit c.4.p.708.d. dire pour crux de sa secte.] 'Car il reconnoist au mesme endroit, qu'il avoit

déja ordonné Vital Evefque de ceux de sa communion à Antioche. NOTE V. 6.9.5 9.

Que c'ell à Paulin d'Antioche, & en 375, que Damase adresse la confession de for fur l'Incarnation.

Thdrt.l.c.c. 'Le ritre du chapitre où Theodoret 11.p.710.3. raporte la confession de foy adressee par le Pape Damase à Paulin, porte qu'elle a cîté en voyée par Damase en Macedoine à l'Evesque Paulin, qui Bar 1784 46. effoit à Theffalonique, Baronius montre affez bien qu'il n'y avoit pas alors de Paulin Evelque de Theffalonique,

eftant certain que ce fiege estoir rempli Thdrt.n.p.41. en ce temps là par Ascole. Et quand il y en auroit eu, il n'y a aucune appazence que cette piece, faite au fujet de Vital, s'adressaft à d'autre qu'à Paulin d'Antioche; de forte que ou Theodoret, ou celui qui a fait les titres de fes chapitres, s'est assurément trompé en

But 178.5 4t cela; mais il n'y a nul fujer]'de dire qu'il l'a fait de mavaile foy, pour ofter cette preuve de la communion que

Paulin avoit eue avec Damafe, puifqu'il luy eust esté aussi aise & plus seur de dite en general, que la lettre s'adressoit aux Orientaux, l'comme Tidel. c.4. il dit d'une qu'il raporte immedia- 10.p.7: \$,d. tement auparavant, ou de l'omettre

absolument. Baronius'a eru depuis que Theodoret Bat. 178.5 476 ne vouloit pas dire que Paulin fust in app. Evefoue de Theffalonique, mais qu'il

y eftoit seulement alors, MI Valois & Thornages embraffe le mesme sens, en recon- 14 noissant neanmoins que les termes du texte ne font pas bien propres pour le marquer. [Celan'est pas d'une grande consequence.] Mais pour ce que Mt 14.6. Valois tire de là, que la lettre de Damase est écrite en l'an 382, parceque Paulin vint cette année là au Concile de Rome, se'est une consequence bien foible, puisque Paulin peut avoir eu occasion d'aller à Thesfalonique en d'autres temps, quand mesme il y auroit quelque preuvelqu'il y feroit venu au retour du Concile, comme veut Mª Valois, & qu'il y seroit demeuré assez longtemps pour y recevoir trois lettres donne lieu de croire qu'il s'en retourna par mer,[Il faudroit de grandes raisons pour croire que Vital, aprés

du Pape; au lieu que S. Jerome nous Hier ep 1779. avoir accepté d'Appollinaire l'episcopat d'Antioche, ait voulu le quirter pour se soumettre à Paulin. Je doute que le Pape l'eust alors traité de fils. N'auroit-il pas aussi anathematizé nommément Apollinaire? Tout cela convient bien mieux à l'an 175, auquel Apollinaire & Vital n'avoient point encore fait schisme, & où nous trou-

de Rome des lettres fort favorables. I Pour la page NOTE VI. Que la petite lettre d'Apollinaire aux

Everques Confesseurs, n'est écrite qu'après la mors de S. Athanase.

vons d'ailleurs que Paulin avoit receu

'La lettre d'Apollinaire trouvée dans Leon, fop. p.

## NOTES SUR LES APOLLINARISTES.

un ancien exemplaire de la bibliocheque d'André Everque de Sidon , eft adressee aux Evesques à Diocesarée; & Apollinaire y appelle S. A:hanafe le maiftre commun d'eux & de luy, [1] seroit donc difficile de la raporter à d'autres qu'aux Evelques d'Egypte bannis à D'occfarée fous Valens, Et comme il est certain que ces Evesques ne furent bannis qu'aprés la mort de S. Athanafe, c'est fans doute une faute de la traduction, de ce qu'il y est parlé de lay comme vivant : Accipimus.... qui fest nos &c.]

Pour la page 644.5 11.

NOTE VII.

Sens d'un paffage de Rufin fur la premiere condannation de l'erreur d'Apollinaire.

Ruf I.s. c. 10. P-160,

Rufindirque l'erreus d'Apollinaire a esté condannée pour la premiere fois par le Concile de Rome, où Pierre d'Alexandrie le trouva; [ce qui paroist marquer celui de 378. Et neanmoins non feulement S. Athanafe, S. Bilite & S. Epiphane, l'avoient déja profetite pat leurs écrits; mais elle avoit encore esté condannée par le Concile d'Alexandrie en l'an 362,80 par un autre de Rome tenu apparemment en l'an 175. dont Holftenius & Theodorer nous ont conservé les fragmens, comme nous l'avons marqué & g. Ainfi le fens de Rufin pourroit eftre , que cette erreur fut alors condannée pour la premiere fois, [non]par un Concile, comme l'a cru Blondel dans sa Primauré, p.219, [mais avec la personne & fous le nom d'Apollinaire ; ce que nous ne trouvons pas avoir esté fait par aucun Concile avant celui-ci. Ouand on voudroit entendre Rufin du Concile de Rome en 375, celui d'Alexandrie Concile, & que tout autre où Pierre air d'un Erecte dans un livre qu'il écrivoit

#### NOTE

Peur le pas 614-5 12. A qui est adressee la leure de Damase contre Timothée.

'Theodoret dit que la lettre du Pape Thdre.l.e.e. Damase contre Timothée, s'adresse aux Evelques qui gouvernoient l'Orient. Blondel croir qu'il fe trompe en Blond.p. 110 cela, & que la lettre s'adresse plutost au Clergé & au peuple de quelque Eglise opprimée par Timothée, que non pas aux Prelats de l'Orient, puisque ne pouvant ignorer le decret du Concile de Rome, qui portoit L deposition de Timothée, ils n'eussent pas demandé de nouveau une chose déja faite. Et veritablement quoiqu'il se trouve que des Evesques ont quelquetois douné à d'autres le nom de fils, J'comme S. Denys d'Alexandrie zonep.cas.p. à Basilide, S. Athanase à Rufinien , 1 ..... 'S.Gregoire de Nazianze à S. Amphi- Nazi

loque; neanmoins on n'en trouvera 207,2, peuteltre pas qui en aient use de la meline maniere à l'égard de ceux avec qui ils n'avoient pas d'union patticuliere, furtout en écrivant non à un,

mais à plusieurs. ]

'Il faut neanmoins remarquer que Tidet. c.e. Damase prie ceux à qui il écrit, de 10.9-719.b. ne point souffrir de disputes vaines & superflues dans leurs Ecclesiastiques ni dans leurs laïques; [ & je ne voy pas que cer avis convienne facilement à d'autres qu'à des Evesques, Si cette lettre est écrite à quelque Eglise particuliere, il faut que ce foit à celle de Beryre, l'dont Timothée se qualifioit teorete, p. Evelque.

10%.d.e. NOTE IX. Pour la page 61:-5 15.

Que Timorbée qui cite Erecle, n'eft pas le disciple d'Apollinaire.

Leonce de Byzance raporte que Leon. fea. 2. en 362 est encore plus ancien que ce Timorhée ayant allegué les paroles P.1684. pu se trouver en qualité d'Evesques.] contre le Concile , Cyr l'un de ses

NOTES SUR LES APOLLINARISTES.

Pit.P.t. aup. entre les Peresde Liglifo. Nous avons par Quacumque duo uniuntur aut specie 1061.b. Erecte est employée, il y est qualifié par Hominem à Des lapsum tenebat Evelque d'Antioche en Pisidie; mais dinbolus qui deceperat. Celui-ci est ceque l'onencire est tiré d'un discours intitulé, Discours on livre sur l'instrucfait à Constantinople durant l'episco- tion du renoncement & de la foy: [C'est pat de S. Procle, ceft à dite vers l'an à dire que c'estoit une instruction sur mais quelque autre postericur. Aussi | endroit un discours intitulé. Leuanee je ne voy pas que Leonce difant qu'il de Marie, & fur l'Incarnation; & un propre.

Evagr.l.s.c. p.H.sel Phot Cart.P. compagnon de ses impietez. V. Acace

Leon; 8 & à qui on donne un Cyr pour NOTE X.

Port la page 41.517.

Divers ouvrages a Apollinaire.

Leont. Sep. p. 10,5.4.2.

Timothée disciple d'Apollinaire, 7.10% b.e. Commencent,'Il en raporte un qui dit il, la coutume des Peres de ce temps d.c.

de Constantinople § 13.

p.10g7.b.

p.10,8.a.

autre qu'il appelle Syllogiftique ou de Nysse ecrivant contre Apollinaire,

Hist. Eccl. Tom. VII. Hhhh

Prestres luy manda qu'il feroit bien s de raisonnement, par Qued habet difde corriger at endioit, parcequ'on ferentem vitam, differentem actionem :. n'avoit jamais out parter de cet Erecte |'un autre qu'il appelle disputatoire , p.1018.d. un fragment de quelque Apollinariste aut conspiratione, duo manent: un autre eou Eutychien , où l'autorité de cet par Bonum fidei servemus d'un autre parentelle.

440: & ainsi Timothée qui le cite, ne le battesme.]
doit pas estre le disciple d'Apollinaire, 'Nous trouvons encore dans le mesme propres.

écrivoit contre le Concile, sans dire autre sur la louange de Saint Jean quel Concile , en ait pu entendre l'Evangelifte, dont les premiets mots d'autre que celui de Calcedoine, qui font, Per Verbum omnia falla sunt failoit toute la mariere des disputes de fecundum Evangelistam , & qui est fon temps. Il faut dire apparenment encore intitule Difours fyllogiftique que ce Timothée el le celebre Timo-Timothée y cite encore un dialogue prosp.d.e. thée d'Alexandrie funommé Elure,] I d'Apollinaire, qui commençoi par

que l'on trouve avoir fait des écrits ces mots, Deum vel hominem dicis pout l'Eutychianisme,& contre Saint | Christum.

> NOTE XI. Pour la page 6;7.5 18. Que la lettre à Denys n'eft point du Pape Jule , mais plutoft a Apollinaire,

'Les raisons par lesquelles Leonce de Leons fon a

Byzance montre que la lettre à Denys F-416.4. voulant justifier ses opinions contre qui portoit le nom du Pape Jule, un autre Evefque Apollinariste nommé n'estoit point de luy, mais de l'here-Homone, par l'autorité d'Apollinaire | fiarque Apollinaire , font 1º, Qu'elle le maistre commun de leurs erreuts, n'a rien de ce Pape; 2º, Que le corps d' luy en cite plusieurs ouvrages, à qui de Jesus Christ n'y est jamais appour l'ordinaire il ne donne point pellé un corps animé ou accompagné d'aurre titre que les mots pat où ils d'intelligence, men, comme c'effoit, commençoit par Santium. Un autre là; cequiavoir depuis obligé les Eury-commençoit par Caro & qued praess chiens d'y inscret [dans les nouvelles carni una periona d'un autre par Non copies qu'ils en avoient faites, ces voluntas vescendi carne apud Deum : meimes tetmes. Je ne scav neanmoins un autre par Laudamus decemer Do- s'ils citoient fi ufitez avant l'herclie minum noftrum Tefum Chriflum .'un | d'Apollinaire. 30, QueSaintGregoire de.

NOTES SUR LES APOLLINARISTES. au Pape Jule, disoient qu'elle avoit esté circe dans le Concile d'Ephese, au le titre de ette letme , Domino mes lieu que c'en eftoit un autre; jo, Que defideratiffime Comminiftre Dienyfie, Valentin & Timothée eitent cette let- ne convient point à Jule, les Romains

Apollinaire : [ce qui affurément ne un Preftre, ni mesme à un Evesque, reçoit point de replique.]'Un auteur quelque considerable qu'il soit.

refute beaucoup d'endroits de cette anonyme ajoute, 60, Que la phrase Bib.P.E. Tai epiftre;40, Que coux qui attribuoient patoiffoit quiginairement groque, & P.1110.6. non une traduction du latin; 70, Que b.c. tre comme un ouvrage de leur maistre n'éerivant jamais de cette sorte ni à



# CHRONOLOGIE,

# OU ABREGE DES PRINCIPALES CHOSES contenues en ce volume, miles selon l'ordre des temps.

SAINT ALEXANDRE de Conftantinople eft né vers l'an 239,

148. Sie Helene peut eftre née vers l'an 148, p.t. 15t. S. Antoine naist en l'an 151, p.106.

Ofius de Cordoue doit eftre né vers l'an 256, p.302. Eufebe de Cefarée peut eftre né vers

264. l'an 264, dans la Palestine, p. 39.
Saint Antoine embrasse la folitude
270. vers l'an 270, & niet sa fœut dans un

monaftere de vierges, p.107.

Ste Helene met au monde Conftantin

vets l'an 174, p.t.

Saint Antoine agé de 35 ans fe retire
dans le descrivers l'an 185, & demeure

pres de 20 ans enfermé dans un vieux Chasteau, p.108. S. Joseph Comte peut estre né vers

l'an 285, p. 291.
Saint Hilarion naist en l'an 291, ou

192. | environ, p.564.280. Saint Pacome naift en Thebaïde vers l'an 192, p.171.675.

Ofius est fait Evelque de Cordoue en l'an 295, p.302.321.

Zambdas fuccede à Hymenée Ev. de Jerufalem en l'an 298, & gouverne environ quarre ans , p.19.

On peur neutre vers l'an 300 le

Concile d'Elvire en Espagne, p.302. 309.712. S. Abrahim Prestre & solitaire naist

vers ce temps-ci, p. 588. S. Frumence est mené en Ethiopie vers l'an 300, p. 284-709. Jerufalem en l'an 302, & gouverne environ neuf ans, p.19. Ofius confelle J.C. vers l'an 304,

p.309. S. Antoine commence vers l'an 305

à former quelques disciples, p. 109. S. Hilarion qui étudioit à Alexandrie en l'an 306, agé de 15 ans, va passer deux mois avec S. Antoine, embrasse la vie solitaire auprés de Gaza, & la

commence ainsi dans la Palestine & dans la Syrie, p.110.564.565. Constantin donne le titre d'Auguste

à Ste Helene fa mere &c. p. z. Euß be compose en 307 l'apologie d'Origene, avec S. Pamphile, p. 40,

cst accuse d'avoir promis de renoncer à la foy pour sortir de prison, p. 41.42. Saint Eusebe de Verceil est, dit-on, battizé à Rome avec sa mere en l'an

310, par le Pape Eusebe, p. 530... Osius demeure apparemment auprés de Constantinen 311, pour le constimer dans son nouveau christianisme, p.

309.310. Hermon Ev. de Jerusalem meurt en

l'an 31t, ou peu après, p.19. S. Antoine vient affilter les Marryts à Alexandrie, & s'en retourne dans sa solitude après la mort de Saint Pierre,

Eusebe fait une premiete edition de fa chronique, apparemment avant l'an 313, p.50. Il travailloit en 312 ou 313 aux livres de la Preparation & de la Demonstration evangelique, p.5354.

Hermon fuccede à Zambdas Ev. de 302.

4, 304.

306.

307.

310.

p. 311.

HHbbbij

| ce qu'il aécit fur les Mattyrs, 6,77.  Macitie eff fait Ev. de Jennfalm 13 na 13, gouverne environ ving ; 7,19.  13 na 13, gouverne environ ving ; 7,19.  15 na 13, gouverne environ ving ; 7,19.  15 Na Landre eff fait Ev. de Byzance ; 8 Na Landre eff fait Ev. de Byzance ; 8 Na Landre eff fait Ev. de Byzance ; 8 Na Landre eff fait Ev. de Byzance ; 10 na 13, 10 cmmunion de cui lan 13, 10 cmmunion de cui lan 13, 10 cmmunion de manuel e de la communion de la cui lan 13, 10 cm p. p. p. 20 cm la 12 na 12 n | la grande eglife de la Refurrecion fui Calvaire de le faire fepolere, p. p. a. Elle fair britle reglife de Bethleem, de celle fair britle reglife de verbleem, de celle de l'Alcention p. p. d Conflatant fonde à caufe de S.º Helme la ville d'Helenople. Birlynie, e. au lieu du bourg de Drepane, p. p. 7. S. Hilation commence en lan 318 dire des miscets, de fonde enfuire les premiss monafteres de la Palefilme qui fem brijchien biennoit; Il conver- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Macaite eft fait Ev. de Jerufalem<br>5 lan 313, gouverne environ vingi<br>5, p.19.  Al. xandre eft fait Ev. de Byzance<br>és S. Mittophane, & gouverne 23<br>15, p.32-65.  D. Pacome embraffe la vie folitaire<br>c. m. l'an 313, & la communion de<br>nt Alexandre d'Alexandrie par un<br>te de Dien. p.725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elle fait bafür l'eglife de Bethléem, & celle de l'Afcenfion , p.14. Constantin fonde à cause de S <sup>ec</sup> He-lene la ville d'Helenople en Bithynie , au lieu du bourg de Drepane , p.7. S. Hilation commence en l'an 328 à faire des miracles , & fonde ensuite les premiers monafteres de la Palethje                                                                                                                                                  |
| s l'an 113, gouverne environ vingi<br>; p. 19.  Al xandre est fait Ev. de Byzance<br>ès S. Mittophane, & gouverne 23<br>; p. 27.676.  Pacome embrasse la vie folitaire<br>c ne l'an 131, & la communion de<br>nt Alexandre d'Alexandrie par un<br>le de D'eu. p. 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | celle de l'Ascension, p.14. Constantin sonde à cause de Ste He-<br>lene la ville d'Helenople en Buthynie,<br>au lieu du bourg de Drepane, p.17. S. Hilation commence en l'an 328<br>à fuire des miracles, & fonde ensuire<br>les premiers monasteres de la Palethje                                                                                                                                                                                            |
| 1, p. 19.  5. Al. xandre eft fair Ev. de Byzance ès S. M. trophane, & gouverne 23 1, p. 32.516.  5. Pacome embraffe la vie folitaire to en l'an 313, & la communion de nt Alexandre d'Alexandrie par un lie de Dieu, p. 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conflantin fonde à caufe de 5st He-<br>lene la ville d'Helenople en Buhynie,<br>au lieu du bourg de Drepane, p.17.<br>S. Hilation commence en l'an 328<br>à faire des miracles, & fonde enfuite<br>les premiers monafteres de la Paleftine                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Ål, xandre eft fait Ev. de Byzance<br>és S. Mittophane, & gouverne 23<br>; p. 33.636.<br>5. Pacome embrasse la vie solitaire<br>x. en l'an 313, & la communion de<br>int Alexandre d'Alexandrie par un<br>lte de Dieu, p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lene la ville d'Helenople en Buthynie,<br>au lieu du bourg de Drepane, p.17.<br>S. Hilation commence en l'an 328<br>à faire des miracles, & fonde enfuire<br>les premiers monafteres de la Palestine                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rés S. Mattophane, & gouverne 23<br>1, p.32.656.  Pacome embrasse la vie solitaire<br>8. en l'an 313, & la communion de<br>int Alexandre d'Alexandrie par un<br>lte de Dieu, p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | au lieu du bourg de Drepane, p. 17.  S. Hilation commence en l'an 328  à faire des miracles, & fonde enfuite les premiers monafteres de la Palestine                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , p.32.616.  Cacome embrasse la vie solitaire c en l'an 313, & la communion de int Alexandre d'Alexandrie par un lte de Dieu, p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Hilarion commence en l'an 328<br>à faire des miracles, & fonde ensuite<br>les premiers monasteres de la Palestine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Pacome embrasse la vie solitaire<br>5. en l'an 313, & la communion de<br>int Alexandre d'Alexandrie par un<br>lte de Dieu, p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à faire des miracles, & fonde enfuite<br>les premiers monafteres de la Palestine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n en l'an 313, & la communion de<br>int Alexandre d'Alexandrie par un<br>lte de Dieu , p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | les premiers monafteres de la Palestine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| int Alexandre d'Alexandrie par un<br>lte de Dieu , p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | qui se multiplient bientost: Il conver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ite de Dieu , p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | qui ic multiplient bientoft: Il conver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tit aufli plusieurs Sarrazins par fes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | miracles, furtout à Elufe , p. 566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| janviet 314: S. SILVESTRE luy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S:e Helene peut eftre morte en 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cede le 31 du mesme mois, gouverne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ou 319: Son corpsest apporté à Rome,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| an & 11 mois, p.265. Jugement des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | p.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| es de S. Silveftre, p.267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Theodore se retire à Tabenne vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marcel estoit Everque d'Ancyre des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l'an 328, age de treize à quatorze ans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1314, p.503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.176.231.470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Theodore de Tabenne peut estre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il femble que S. Euftathe ait tenu un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en l'an 314, p. 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concile à Antroche vers l'an 329, des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| usebe est fait vers l'an 315, Ev. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | provinces d'Orient, dont les Canons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| farée en Palestine après Agricolaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | font mélez avec ceux du Concile de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la Dedicace de l'an 341, p.23. Il écrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . Abraham fe retire dans une cabane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | contre Eusebe de Cesarce, p.24, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ettieme jour de ses noces , agé de 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eusebe de Celarce contre luy, p. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , p.587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saint Alexandre de Constantinople                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aulin Ev. d'Antioche est deposé ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reduit à ne pouvoir parler à un philofo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| etire en l'an 325 ; S. Euftathe Ev. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | phe qui disputoit contre luy, p.33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rée est mis en la place, & gouverne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Paul le Simple fleurifloit vers ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ans ou un peu plus, p. zz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | temps-ci dans la Tb.baïde, p.152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aint Pacome peut avoir commencé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saint Julien Sabbas embratle la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l'an 325 à former le monaftere de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | folituded ans l'Ofi boene vers l'an 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| benne, qui donna le commence-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | au plustard, p. 581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nt aux Comobites , p.174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Abraham retiré depuis dix ans, fait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| usche de Cesatée fait une seconde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | distribuer aux pauvres la succession de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tion de fa chronique vers l'an 326,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | les parens , p. 588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o, & acheve fon histoire ceclestafti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Les Ethiopiens reçoivent la foy par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , p.54.55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | la predication de S. Frumence que S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Athanase fait Evesque d'Auxume au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Helene va vers l'an 326 dans la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | commencement de son episcopat, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| leftine, p.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287.709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| leftine, p.2.  Amon fondateur des monasteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Histoire de la conversion d'Ellel ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| leftine, p.2.  Anion fondateur des monasteres Nitrie, paroissoit vers ce temps-ci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d'Hillel Patriarche des Juifs, p.290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| leftine, p.2.  Amon fondateur des monasteres Nitrie, paroissoit vers ce temps-ci, 13-158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291, & de S. Joseph Comte, Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| leftine, p.2.  Anon fondateur des monafleres Nitrie, paroiffoit vers et temps-ci, 187-158.  Helene trouve le faint sepulcre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| leftine, p.2.  Amon fondateur des monasteres Nitrie, paroissoit vers ce temps-ci, 13-158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Euftathe d'Antioche est deposé<br>en l'an 331, dans un Concile, par les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | effine , p.2.  Amon fondateur des monasteres Nitrie, paroissoit vers ce temps ei, 3-158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

-

HHhhh iti

| 798 CHRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Enfebe de Cefarée écrit en l'an 336 ou 337, contre Mirecl d'Aneyre, p.30 ou 347, contre Mirecl d'Aneyre, p.30 son 547, contre Mirecl d'Aneyre, p.30 S. Jus as étile, 134 Pape le de febrier 337, p.349; il gouverne quinze ans, deux mois, & fix jours, p.347. On me cette année un Concile de Rome fant fondement, p.743-239. Enfebe de Cefarée écrit la vie de Contlamin peu sprés famoris, p.473-35. S. Entanhe d'Antoche effort morri se la contre de la contlamin de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la contre de la contre del la contre de la contre de la contre d | le Pape l'accepte, & mande Saint Ardanale, p. p. 95, 170.  S. Arthanale va i Rome aprés avoir reccu la lettre de Jule, & y demont 18 mois, mais non conficuent's p. 277.  S. Arthanale faire comodiffe à l'Occiont la vis foilsaire de les adonné de 3. Antonies, p. 277.  S. Arthanale faire comodiffe à l'Occiont la vis foilsaire de les adonné de 3. Antonies, p. 277.  S. Paul le Simple peut efite morr vette et empre-ci, p. p. 162.  Marcel a, Airlepas, S. Luced Andrinople, S. Paul, Hellanique de Tripoli, p. 184.  Marcel a, Airlepas, S. Luced Andrinople, S. Paul, Hellanique de Tripoli, p. p. 184.  Marcel a, Airlepas, S. Luced Andrinople, S. Paul, Hellanique de Tripoli, p. p. 184.  Airle pas les Arients en l'an 1840, vienness, comme on crotis, à 1840, vienness, comme on crotis, à 1841, p. 272-1872.  Le Pape Jule ferrit de depute de tripolite de l'an sette de l'an sett | 34 |
| p.47.47. Si l'on pout excuder Eufele d'Arianime, p.47-27. Remarque d'Arianime, p.47-27. Remarque d'Arianime, p.47-27. Remarque son penie & Gerècriès, p.48-74. Sur la finde l'an 1936, ou peu aprèt, Condinner vica il Condinamople, fait d'Arien, & Pulli ann un Concile Arien, de Pulli ann un Concile Arien, de Pulli que le fuel de l'Nicomodie, p. 214-457. Saint Paul pulli quelque temps à Thedisonique, & Paulini de Treves le require à la communion p. 214-431. S. Abrahum aprés avoir communion p. 214-431. S. Abrahum aprés avoir communion de l'origine de l'arien de l'ari | Anonos, & meurau commencemen de l'au 44, dans la communion de S. Arbanals, 9, 142-127.  S. Antone Cerri Gregoire érabli dans Alexandrie i la place de Saint Abranals, & an Dur Balas, 1600.  Antone Dur Balas, 1600.  La Concile de Rome tenu au mefina un mois de juin, a sue des lettrés du Concile d'Antorie, p. 472.  Le Concile de Rome tenu au mefina mois, confirme la communion avec S. Arbanale & Marcel d'Ancyre, p. 172-777-1924. On crote qu'Ofinis's trouves, p. 311.  Le Pape alue i erond aux Orientau quelque temps agés l'artrée de fix de l'au de l' | -  |

|       | CHRONOLOGIE, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 41.   | Eußbiens luy opposent Macodone<br>l'hercitaques, & le font Everique, Issal-<br>chaifer Saint Paul de Confinationale<br>chaifer Saint Paul de Confinationale<br>chaifer Saint Paul de Confinationale<br>paul paul de Confinationale<br>stress de la chaife paul paul<br>stress de caracter de l'autorità l'acceptationale<br>durant l'hiver, & en chaife S. Paul,<br>laissina Macedone dans la salue galie<br>du transitationale de la caracterità de l'acceptationale<br>de l'acceptationale de | le 5 wril de cêtte année au pluslos,<br>p. 44-mayre de S. Azade cumque,<br>dout on ne figie point l'année, fait<br>cette index par le constant de la service de<br>de aux Prestres, p. 45-95.<br>Constant, à la priere du Pape & de<br>cuelques attres Evréques, demande à<br>Constance la convocation du Concile<br>de Sartique p. Pointur des monssilecte<br>de Nivirie, peut oftem mort vers l'an 144,<br>p. 175-181. De "les distillas 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345. |  |
| 44-   | nes & l'envoie à Singare, d'où il fut<br>transferé à Emclé juiques en l'an 348,<br>p. 256-275, 695.<br>S. Theodore est fait vers l'an 344<br>Superieur de Tabenne, p. 457.<br>Saint Jerome met en ce temps-ci la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p.15p-166. S. Pacome depoie S. Theodore en 346, de la fuperiorité du monaftere de Tabente ; p.477-474. S. Severc ell fait Evefque de Ravenne après la mort de Marcellin en l'an 346,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 346. |  |
|       | perfectution que Sapor Roy de Perfe<br>fit sux Chrétiens dans fes Etars, p. 8.<br>682.<br>S. Simeon Evefque de Seleucië &<br>de Ctrifiphon, confeifeJ.C. & est mis<br>en prifon, p. 7.<br>Martyre de S. Ufthazad cunuque du<br>Roy de Perfe, le judi faint, c'est à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | se pettedire fur la fin, p. 38 ;<br>Le Concile de Sardique en l'an<br>347; confirme le jugement de celui<br>de Rome en faveur de S. Athanafe,<br>de Marcel d'Ancyre, se d'Afclepas,<br>p. 309. Ofius y prefide, & fait confentir<br>S. Athanafe à fe reciter avec luy en<br>Efenene pour la pair, p. 311. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347- |  |
| \$45- | cire le 11 avril li c'elt en cere année, p. 18-82. Le lendemain S. Simeon eff martyrise avec cent autres, p. 12- 485, Saint Sadoth luy fincede, p. 18-18. Sapor part une cutir publié le vendredi feint en lan 345, condanne cous les des la companya de la companya del la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de                                   | "Il é ieu un Coneile à Lasople en Theònide en l'an 45, « ol. 5 Parome fe justifie fur feu visions, p.215.  Saint Mazauer d'Alexandrie vient pallée le Carefine à Palsu avec Saint Pazauer, p.226.  Après Pasque la coutagion 6e met dans la Congregation 6e Talbenne, y. de l'année de l'abouter, y. de l'année de l | 348. |  |

|      | 8.0 CHRON                                                                        | OLOGIE.                                                                        | _   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 48.  | Perfe, est martyrizé en du lieu appellé                                          | Evefque de Verceil, p. 530. Il meur.<br>le 12 d'avril: Ses écrits, p. 281.282. | 352 |
|      | Telman , p. 90.<br>Saint Athanase voit Apollinaire à                             | LIBERE luy succede le 22 de may.                                               |     |
| 49-  | Liodicée en l'an 349, & paste par                                                | p.212,                                                                         |     |
|      | Jerusalem, où S. Maxime assemble un                                              | Saint Theodore Abbé de Tabenn                                                  | l   |
|      | Concile en la faveur , p.610.                                                    | predit vers le mois d'aoust 352, la nou-                                       | l   |
|      | S. Orfife Goond Abbe de Tabenne,                                                 | velle perfecution des Ariens, & en                                             |     |
|      | depute à S. Athanasc, p.123.480.                                                 | promet ausii la fin &c. p.485. Il fonde                                        | l   |
|      | Saint Maximin Evelque de Treves,                                                 | eing nouveaux monasteres, p. 493.                                              |     |
|      | meuttau plustard le 12 septembre 349;                                            | Constance fait tenir un Concile à                                              | 353 |
|      | S. Patlin luy fuccede des cette année,                                           | Arles en l'année 353, ou la fuivante,                                          | 1   |
|      | p.249.695.696.                                                                   | où tous les Evesques consentent à la                                           | 1   |
|      | S. Spiridion Evefque de Trimithonte                                              | eondannation de Photin, de Matcel,                                             | ı   |
|      | & Confesseur, qui assista au Concile                                             | & de S. Athanasc; mesme Vincent de                                             | l   |
|      | de Nicée, vivoit encore en l'an 349.                                             | Capoue qui estoit venu demander de                                             | 1   |
| -    | p.242-247.                                                                       | la part de Libere la convocation d'un                                          | ł   |
| şa.  | N.fibe est affregée pour la ttoisierne                                           | : Concileà Aquilée, p.511.                                                     | 1   |
|      | foi par les Perles en l'an 350, durant                                           | Saint Theodore de Tabenne predit                                               | 1   |
|      | pres de quatre mois, & fauvée mita-                                              | diverses choses, p.486-490, il declare                                         | 1   |
|      | culeusement par Saint Jacque : ce qui                                            | une indulgence extraordinaire accor-                                           | 1   |
| -    | oblige Sapor de demouter en paix                                                 | dée de Dieu aux pecheurs, & la con-                                            | 1   |
|      | juiques en l'an 359, p.263: S. Jacque                                            | firme par des lettres que S. Antoine                                           | 1   |
|      | peut estre mort auslitoit après, p. 264.                                         | luy écrivoit , p. 490.                                                         | 1   |
|      | 702: Vologese luy succede , p.265.                                               | Vertu de S. Eusebe de Vetceil: I!                                              | 354 |
|      | Saint Paul de Constantinople chasse                                              | est le premier en Occient qui joint                                            |     |
|      | de ectte ville est mené à Cucuse, &                                              | la vie monastique à la elericale en sa                                         | 1   |
|      | éttanglé par le Prefet Philippe à la fin                                         | personne & dans son Clerge, vers l'an                                          |     |
|      | de l'an 350 au plustost, p. 258.701.                                             | 354, p.531.532.                                                                | 1   |
|      | S. Hilaire peut avoir esté fait Evesque                                          | Le Pape Libere écrit à Conftance                                               |     |
|      | de Poitiers vers ce temps-ci, p. 436:                                            | en l'an 354, pour obrenir un Coneile,                                          | 1   |
|      | De la vie qu'il avoit menée jusques                                              | & il en fait de grandes instances tant<br>pat Lucifer de Cagliari , Pancrace   | 1   |
|      | alors, p.435-437. S. Martin le vient<br>trouver, & il le fait Exoteille, p. 438. | Prestre, & Hilaire Diacre, que par                                             | 1   |
|      | Saint Theodore de Tabenne vient                                                  | S. Eufebe de Verceil, & Fortunation                                            |     |
|      | demeurer pour quelque temps au mo-                                               | d'Aquilée: Les Eusebiens le deman-                                             |     |
|      | naitere de Paenum, p. 4°1.                                                       | dentaush, p.312.534.                                                           |     |
| _    | Philippe Prefet est disgracié vers                                               | Constance assemble le Concile de                                               | 351 |
| 352. | l'an 352, p. 259.                                                                | Milan au commencement de l'année                                               |     |
|      | Saint Orfise Abbé de Tabenne ne                                                  | 355, p. 534: S. Eusebe de Verceil s'y                                          |     |
|      | pouvant maiutenir l'union & la disci-                                            | trouve malgré luy, p. 535, y propose                                           | 1   |
|      | pline dans fa Congregation, oblige S.                                            | le symbole de Niece, p. 536: S. Denys                                          |     |
|      | Theodore d'accepter la place vers le                                             | de Milan vent le figner; les Ariens                                            |     |
|      | commencement de l'an 352, p.481-                                                 | l'empeschent &c. p. 537-539: Les Eu-                                           | 1   |
|      | 483.759.                                                                         | schiens y proposent sous le nom de                                             | 1   |
|      | Ammon vient à Pabau en l'an 352,                                                 | l'Empereur un nouveau formulaire                                               |     |
|      | & prend Pecuse pour pere, p. 231.                                                | purement Arien : Le peuple le rejette,                                         | Į.  |
|      | Le Pape Jule fait, dit-on, S. Eufebe                                             |                                                                                | 1   |
|      | . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,                                          | 37                                                                             | 1   |

figné

355- figné, mais on figne la condannation de S. Athanafe, p. 542: S. Denys de Milan retracte fa fignature, p. 545. & merite d'eftre banna avec S. Eufebe, Lucifer, Pancrace, & Hilaire, p. 515.

Exuperance depuis Ev. de Tortone, est banni avec S. Eusebe son maistre, p. 552,560.

Ils fontenvoyez en divers endroits, p. 550: Libere leur écrit une tres belle lettre, p. 548.549.

S. Denys d: Milan meutt dans son exit; on n'en sear ps l'année, p. 511. Le Comte Joseph loge Saint Eusebe chez luy à Scythople, p. 298. 512. & meurt apparemment peu aprés, p.299: S. Epiphane & beaucoup d'autres l'y viennent visiter, p. 513.

Divers exils de Lucifer; il fouffre beincoup à Eleutherople, p. 515.

Constance vers le milieu de certe année, mande à Ostus de le venir rrouver, & ne l'ayant pu eagner, il le renvoie à Cordoue, p. 3/22 Il luy écrit depuis des lettres de men 2023 au spechles Osius répond par une excellente

lettre, p. 313-316.

S. Fillaire & d'autres Evesques de France peuvent avoir presenté vers ce temps-ce une requeste à Constance pour les Catholiques, & contre les Ariens, p. 439.

S. Antoine vient à Alexandrie vers l'an 355, p. 129. 670, visite Didyme l'aveugle, celebte des ce temps-ci, p. 129.130.

Ammon quitte Tabenne pour aller à Nitrie, suivant le conseil de Saint Theodore, p.492.

Aftere d'Iciple de S. Julien Sabbas, établit vers l'an 355 un monaftere à Gindare en Syrie, & y artire auffitofi Acace de puis Eve fque de Berée, p. 583. 586.785.

S. Mille Evelque de Perfe vient à Jerufa em en l'an 355 ou 356, p.91.92. agé de to 5 an . p. 131: Sa mott est suivie d'une sicherche de trois ans , p. 139. Lettre de Constance au peuple d'Alexandrie & aux Princes d'Auxume contre S. Athanase , p. 287. 288.

S. Anroine meutt le 17 janvier 356, 356.

S.Theodore de Tabenne écrir à ceux de Nitrie, & leur promer la fin de la

perfecution , p. 492.

S. Hilaire & le: Evefques des Gaules fe faparent de 1 communion de Saturnin d'Arles, d'Urfoce & de Valens, p. 44%. On ture endûte le Concile de Beates avant le mois de juit, où Saint Hilaire s'élant oppolé a Saturnin & van autres Airens, & ayane peurchre etle depoile, il fut rekgué en Phryge par Conflance avec S. Rhodrus de Toulousé qui y moutrur, p. 441, 442, 749, 759.

Étar deplorable cù S.Hilaire trouve l'Afie, p. 443.

Conitance mande Ofius à Sirmich vers le milieu de l'an 356, & l'y terient un an entier, p. 316.715.

Saint Eufebe de Verceil banni à Scythople, y reçoit enfin des lettres de fon Eglife, p. 152 il 19 (ouffee extrement par la cruauté de Patrophile fon geolter, p. 1533-5555 il fiut depuis banni dans la Cappadoce, & enfin dans la haute Thebaide, p. 156.

S.Hilation quitte son monastere à la fin de cette année 356, & fait divers voyages, p. 569: Il vient en l'an 357 au tombeau de S. Antoine celebrer l'annivetsaire de sa mott, p. 139.

Fobbelle d'Oius qui figne le formulaire impie de Stimichen l'an 377, p.317. Il reroutne en Elpagne, p. 314. Gregoute Evelque d'Elvire reperte fa communion, le Il meur en Elpagne en ausahematizant les Atiens, fur la fin de l'al 377, agé de plus de cent ans, & aprés es ou é 3 ans d'epikopat, p.319-32.

Les Prelats de France rejettent peu

357-

avant le Concile d'Aneyre, le second formulaire de Sirmich. Ils éctivent vers le mesine temps à S. Hilaire, p.

358. On pour mettre vers l'an 358, ou peu apres, les écrits de Lucifer de Cagliari, p. 263.

S. Hilaire écrit fon livre des Synodes à là fin de l'an 3/8, pour tépondre aux lettres des Evelques de France, p. 4-57-4-97-79: Il écrit pruelfre en meline tennes à là fille, p. 4-58 II composi fest livres de la Trinifé durant son est jou n'en fesip est l'année, p. 4-49-Matic niece de S. Abrahum Preffre, abutée par un moine, quite I folitude abutée par un moine, quite I folitude

86 s'abandoune au desordre, p. 591.
359. Saint Halation obtient de la pluie à l'Egypte en l'an 359, où il ne pleuvoit point depuis trois ans que S. Antoine

esto e mort, p. 569.

Gregoire d'Elvire rejette le Concile de Rimini, & S. Eusebe de Verceil l'en loue, p. 556.

Le Concile de Seleucie commence le 17 de feptembre; S. Hilaire y affifte, p.450.451. S. Mille Evefaue retourne vers ce

emps-ci en Pezíe, où il fouffre le matryce quelque emps appetis, p#1-gej60. S. Hilaire voyant l'extreme pezil où elkoi la veritée el la 196-perfenta lay messiment e requeste à Constance, qui est elektre dans l'anciquits d'urant que le Concile de Constantinople se renore, d'extression lur courter es prince. On 174. Il revient par Rome, Se off, fuivi en Faunce par S. Matrin, p. 441, qui établit à dux lieuxe de Potitics le monafter de L'ingée, le plus ancien que

nous connoilions en France, p. 456.
Sapor entre en Mesopotamie en l'an
360, y prend la ville de Singare &
celle de Bezabde, où il fait un grand
entnage, & grand nombre de captifs,
p. 94.

Lucifer de Cagliari fait vers ce temps-ci divers traitez qu'il envoie à Conftance messne, p.516: S. Athanase les lit & les estime, p.517. 360.

361,

ies it & les ettime, p. 3477.

On pour mettre fur la fin de l'an 56, ou peu ap és, le Concile de Paris, ol le Eve, fique et de Gaules reunonent au Concile de Rimini, depofent Saturnin d'Alles, excommunent les autres Actions d'Occident , & écrivent aux Orientaux depofez par le Concile de Conflantinople, p. 47775;4.

Arteme Due d'Egypte va chercher Saint Athanafe parmi les moines de Tabenne, dans les dernieres années de Constance, p.231.

S. Abraham Prestre retire vers ce temps-ci See Marie sa niece, du peché où elle s'abandonnoit depuis deux ans, p. 191.

Julien l'apostat estant à Vienne en Dausiné le jout de l'Epiphanie en l'an 36t, y assiste au service de l'Eglise, p.

Etat deplorable de l'Eglife à la mort de Conftance : Julien tappelle tous ceux qui avoient efté bunnis pour la foy, particulierement Aece, Photin, Efficient d'Antioche, & permet à tout le monde l'exercice libre de sa religion, p. 347-349.

Apollinaire est fait Evesque de Laodicée en Syrie vers es temps-ci,

Julien public partout des edits pour établit le paganifine, p. 323: De quelle manière il honoroti fes dieux, p. 337: Il accorde aux Donatifites li liberté de recourner en Árigua, où ils font mille maux, p. 321: Il favorié auffi les Novaciens, p. 339: Il fait comber beaucoup de Chrétiens par une douceur apparente, p. 329.

Chute & penitence d'Écobole profession d'eloquence, p.331.

Julien casse les oshiciers Chrétiens, p.332, tasche de pervetter les soldats

Cal.

361. 362.

p.334, depouille l.s Ecclefiastiques & les vierges de leurs privileges , p.338, tourmente les moines , p.340.

Julien ofte à Mainne en lan 46,4 ictire de ville S. le nom de Conflarei, qui luy avoient été donne par Conflarei, antin 11 matrine encore Nifibe & Edellie en McGopetarie encore Nifibe & Edellie en McGopetarie de l'étéral du Schrétiens d'apprendre ni d'enfeigner les lettres humaines, p. 444, Procrée à Arbenes, S. Video filon de la theorique, p. 454+94-94. Artifice dont il ufe pour rendre les Chrétiens du dolarce ou criminis del lezz-maj file, d'altres de l'addition ou criminis del lezz-maj file, d'altres ou criminis del lezz-maj file, de l'acceptance de la conflate de criminis del dezz-maj file, de l'acceptance de la conflate de l'acceptance de la conflate de l'acceptance de l'a

P.349.
Arteme Duc d'Egypte est decapité à Antioche vers la fin de juillet 362, p.381.

S. Eusche de Vereeil travaille besucoup avec S. Athands pour aliembler un Concile tres celbre à Alexandre, où on établic la divinité du S. Esprit, le my fiere de l'Incarnation &c. p. 517. Julien écrit le premier d'aoult contre Tite de Boltres, p. 342.

Les payens brüknt à Samarie vers le messement d'aoust, les reliques de S. Jean Battiste & du Peophete Elisee, p.361: On sauve une partie de celles de S. Jean Battiste, & on en envoie à S. Athanase, Ibid.

Julien fa't offer la flatue de J.C. qui effoit à Paneade, p. 362. 725: Il fait polluer les vivtes & les fontaines à Antioche, p. 385.

Demolition du temple de la Fortune à Cefai ée en Cappadoce; & le marty re de S. Eupfyque & de quelques autres le 7 de feptembre 362, p.370.

Durant le Concile d'Alexandrie, Lucifer de Cagliari ayant talché en vain de réunir les Catholiques d'Antioche, ordonne Evefque Paulin chef du partides Euftathiens, ce qui augmente le trouble, p. 318-320-763. Lucifer voyant l'otdination de Paulin defapprouvée par S, Euf. be d. Verceil, fe fepare de la communion de l'Eglié, p. 521-523-538: De fes fectatures,p. 524particulierement de Gregoited Elvire & de Philon, p. 526-Fillaire Diacre de Rome & Confesseur embasse a

schisme & yajoute desetteurs, p. 521.
See Public convertir le fils d'un
preftre des idoles , & le cache chez.
Melece Evesque d'Antioche, qui le
net entre les mains de S. Cyrille de
Jerufalem pour l'emmener dans la

Palestine, p. 401-403.
Saint Eusebe de Verceil pateours l'Orient & l'Illytie en 362 & 363.
avant que de retourner en Italie, p. 577.535.

Julien en colore fair feiture & pille. In grande cylie d'Antoche, p. p. p. veur faire tourmenter divers Chéc-tiens; la confiance du Condificu Thocodore l'arrefte, p. p. per ll trouv mauvais que le Comet Julien fon onche cuft fair mourit le 13 décolore Jaine. Thocodore Thefte d'Antoche p. p. 393-3937-395: Le Comme toulen la 24 dans une horrible maladie, p. 3\*6. Dieu ponit visiblament divers apoltate ou autres connents de l'Egifte p. p. 351-

S. Hilarion se retire de Bruchium à Oasis, & un an apré en Sicile, p. 569,570.

S. Bonose & S. Maximilien some martyrizez trois jours avant la mort du Comte Julien, en l'an 363, p. 406.

Felix Surintendant, & le Comte Juhen oncle de l'Empereur, meurent miferablement au commencement de janvier 363,p.397.398.738.739.

S. Juventin & S. Maximin peuvent avoir esté martytizez à Antiochele 25 de janvier, p.387.733.

Les Juis entreprennent de rebassis le Temple de Jetusalem au commencement de l'an 3633 Dieu les arrests

1111111

|      | LOGIE. 805                                                                                                                                   | CHRON                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 379. | Sapor Roy de Perse depuis 70 ans,                                                                                                            | S. Hilation meurt en Cypte le 21                                                                                                                                                 |
| 381. | peur estremort en l'an 379, p. 96.  Apollinaire rasche en vain de faire donner les eglises d'Antioche à ses sectareurs en l'an 381, p. 626.  | d'octobre 371, agé de 80 ans , p.571. 781.  S. Julien Sabbas vient foutenir la foy à Antioche en l'an 372, p.583.                                                                |
|      | Le Concile œcumenique de Conf-<br>tantinople les condanne, Ibid.  On apporte cetteannée à Conftan-<br>tinople le corps de S. Paul Evefque de | Marcel d'Ancyre meurrau plustost<br>vers ce remps-ci : Divers jugemens<br>qu'on a fairs de sa doctrine, p. 512-<br>514.                                                          |
| 382. | cette ville, p.259.260.  Il fe trouve des Apollinaristes au Concile de Romeen l'an 382, p.627.  Apollinaireest mort vers 385 ou 390, lbid.   | Le Prince des Sarrazins estant mort,<br>ils courent le desert de Sinii, & y<br>tuent quarante soliraires le 18 decem-<br>bre, p.574-382-783.<br>Le mesme jour 400 Blemmyes ayant |
| 390. | Saint Severe de Ravenne n'est appa-<br>remment mort que vers l'an 390, p.<br>284.709.                                                        | passe la mer Rouge, ruent quarante<br>autres solitaires à Elim ou Rasthe,<br>p.575.                                                                                              |
| 394- | Bagade de Bostres poursuir son ré-<br>tablissement devant le Concile de CP,<br>en l'an 394, p. 384.                                          | Ils font tous tuez par Obedien & les Sarrazins de Pharan, p. 577.  S. Julien Sabbas meurt peuteftre                                                                              |
| 395- | La vie de S. Pacome est faite vers<br>l'an 395,p-170-674.<br>Crispion Archidiacre de S. Epiphane                                             | Cette année, p. 584.<br>On met la mort de S. Mateellin                                                                                                                           |
| 403. | meurt à Constantinople en l'an 403,                                                                                                          | d'Embrun avant 374, p.562.<br>S. Bademe Abbé est martyrizé en<br>Perse le 8 ou 9 avril 375, pres de quatre                                                                       |
| 419  | Theodore est fait Ev. d'Antioche en<br>l'an 419, aprés la mort d'Alexandre,<br>p.764.                                                        | ans avant la mort de Sapor, p.95.96.  S. Damale reçoir la confession de foy de Vital Apollinariste, & le ren-                                                                    |
| 430  | Jacque disciple de S. Julien Sabbas,<br>meurr vers l'an 430, p.585.                                                                          | voie à Paulin d'Antioche qu'il favorise<br>contre S. Melece, p.617.619.                                                                                                          |
| 482  | La translation des reliques de Saint<br>Eustache d'Antioche se fait en l'an<br>482, p. 30.655.                                               | Les Sarrazins font la guerre à Valens<br>fut la fin de fon regne : Leur origine,<br>leur demeure, leur vie &c. p. 193: La                                                        |
| 561  | Le corps de S. Antoine est transferé<br>à Alexandrie en l'an 561, p.133.                                                                     | guerre finir par l'ordination de Saint<br>Moyfe kur premier Evesque, faire                                                                                                       |
| 635  | Il est aussi transferé d'Alexandrie à<br>Constantinople en l'an 635, Ibid.<br>Hidulphe Evesque de Treves y trans-                            | vers l'an 375, p. 595.<br>Narhanael & S. Hot folitaires de<br>Nitrie, font peurefire morts vers ce                                                                               |
| 867  | fere le corps de Saint Maximin dans<br>l'eglife de l'abbaye de fon nom en l'an<br>667, p. 250.                                               | remps-ci, p.166.600.  Apollinaire ordonne Vital Evelque d'Anrioche vers la fin de l'an 376,                                                                                      |
| 774  | Les reliques de Saint Gordien sont<br>distribuées à divers monasteres d'Alle-<br>magne en 774, p.354.                                        | & forme ouvertement le schisme en<br>beaucoup d'Eglises, p.618-621.<br>Apollmaire & ses principaux secta-                                                                        |
| 784  | Weomade Ev. de Tteves transfere<br>le corps de S. Castor en l'an 780, p.                                                                     | reurs sont deposez par le Concile de<br>Rome, à la fin de 377, ou peu aprés,<br>p.623.                                                                                           |

|                   | 806                                             | CHKUA                                                                                                                            | JLOGIE.                                                                                                                                           |     |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 36.               | Ravenne, qui<br>Mayence en l'a<br>Le corps de s | te Helene est transferé                                                                                                          | Saints Maximin, Agrece, & Nicet<br>Evelques de Treves, p.210.<br>Le corps de S. Antoine est transfere<br>à Vienne en Dausiné vers l'an 980        | 94: |
| 82. <sub>11</sub> | Les Norman<br>Maximin à Tr                      | Hautvilliers dans le<br>ns en l'an 840, p.18.<br>s ruinent l'egl fe de S.<br>eves en l'an 882, p.250.<br>transfere les corps des | p.133.134. On cioit avoir receu à Rome en l'ar<br>1140, le corps de Ste Helene, p.18.<br>L'Ordre de S. Antoinc est établi es<br>l'an 1297, p.134. | 114 |
|                   | ,2,,,,,,                                        | and an early des                                                                                                                 | 1 au 127/1 y-134-                                                                                                                                 |     |
| _                 |                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | -   |
|                   | 3                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |     |
|                   | 6                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |     |
|                   |                                                 | ,                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |     |
|                   |                                                 | . •                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |     |
|                   |                                                 |                                                                                                                                  | - 1                                                                                                                                               |     |
|                   |                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |     |

# TABLE DES MATIERES

#### Evolication de divert mats qu'en a abrevez dans cette table.

| Z. cpitation at assers mension on a merigina |                                                          |                       |          |                    |                         |                     |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Ant.<br>app.<br>auj.<br>Capp.                | Antioche.<br>appareimment.<br>aujourd'hui.<br>Cannadoce. | Conf.<br>Cong.<br>CP. | Concile. | M.<br>Mef.<br>mon. | Marryr.<br>Mclopotamie. | Pr.<br>Rel.<br>fol. | Religioux |

A S. D. A. S. V. Andas.

S. Abdas Evelque & Martyr de Perle
ous Sapor, p. 90.

S. Ald ofin Ev. & M. de Perfe, 16 d.
S. Abdiejes Ecclefiaftique de Bezabde, & M.
P.95.

S. Abdiefus Diacre & Martyr de Perfe, p. 237. 34. 6 hiften rachette plusieurs corps de Martyrs

de Perfe, p.88. S. Abedecalas Profire & M. de Perfe en 344,

5. Abiba M. de Perfe en 346, p.88. 5. Abraham Ev. d'Arbel en Perfe, Martyr en

348, p.oo.
S. Abraham fol. Pr. & Conf. V. for titre p.

5. Abraham Ev. de Carrer, convertit un bourg pres d'Emele, p. 785.2.

Abraham [0], celebre la feste de Pasquo quel-

que temps, non avec l'Eglife, p. 985.1.

Abraham moine Egyptien de S. Antoine vers
l'an 800 &c. p. 135.

Abraham. V.Eckellenfis.

Abre V. Apre.

Abfent c'est autorifer l'injustice & perfecuter
la justice, que de condanner un abfent, p. 543.

Acne: diferple d'Entèbe de Ces. en Pal. Iny
succede vers l'an 338, p. 38, est, di-on, auteur

des titres de la vie de Conftantin, p. s., & p. e. du fecond des 14 opulcules attribuez à Eufebe, p. s. . Auer Evide Berée, affilite à une dispute contre les Apollinaritées à Rome en 378, p. s. s., n'a pu eftre au C. de Rome en 382, p. s. s.

Acri ou Guadix dans la Carchaginoise ou l'Andalousie, p. 303. S. Acepime Ev. & M. de Perfe en l'an 363.

F. fon tirre p.236.

Achad ville de la Mel. p.261. V. Nifibe,

S. Acindyne M. de Perle en 346,p.88.

Arefestgan prince des Mages de Perfe en 364,

Alan, ville d'Armenie, p. 78. Adda disciple de Manichée, p. 383. Adelphar chef des Mages de Perse, p. 94. Adelpha Ev. d'Egypte & Conf. est surpris par

Apollinaire, p. 6 20.
Adefquegar officier de Perfe, y tourmente

des Martyrs, p. 23

L' Ad abone autrefois l'Affyrie, presque toute
Chrétienne au IV. secle, p. 97.00.

Admin: Adrien en baftit un temple à Bethléem, p.14. Adrae prince des Mages, toutmente Saint

Aceptane, p. 237.

Adren fait baftir un temple de Venus fur le
Calvaire, p. 4, d'Adonts à Bethléem, p. 74, &
plufieurs en diverfes villes pour les confacer à

J.C. p. 297.

Adule, ville d'Ethiopie, p. 288.

Ares de Lydde affiste en 331 à la deposition

de S. Euflathe d'Ant.p. - s.

Aes: chef des Eunomiens , appellé à la Cour
par Julien, p. 528.

Jule Africain copié par Eufebe &c. p. so, fait

un recueil des Marryrs de Rome, p. 19.

Apape By. de Cef. en Pal.vers 290,p. 40, p. e.
morr des l'an 303, p. 42.

Apape Apollinarite, p. 632.

Agape Apointainte, p. 932.

S. Agaper Ev. de Ravenne, dont on ne fçsit
rien, p. 708.2.

Arabet Diacre de Lucifer, figne pour luy le

C. d'Alex. en 362, 9.520.

S. Agas Ev. & M. de Perfe, 9 90.

S. Aydela: Ev. & Martyr de Perfe, 9.90.

Ay Ev. de Seleucie vers l'an 400, 9.78.

Agusso, abbaye au diocefe de Montpellier,

p. 135. S. Agrere on Agrice Ev. de Treves en 314, p. 248. Temps de la mort, p. 695.

Agricolasi Ev. de Cef. en Pal. vers 314, 8.42.
Agrippa augmente Paneade qu'il nomme

Nerouiade, p. 565.

Agroppa difei ple de S. Julien Sabbas, puis Sup.
du mon. de Teledan, p. 585.

Agrippin Duc, martyrize S. Antoine four Ame : Fuf-be de Cef. n'admet point d'ame en Julien , p. 380. Asax frere de S. Zenon de Majume, p.358. qu'une animale, .. soz.

Aimer D'eu fans le craindre , n'eft que pour

les plus faints & les plus humbles, p. 114-A en ou A e. V. Hagion.

S Arthair Diacre & M. de Parf., p.e. en 364, p. 237. 603.

Arzes prince d'Ethiopie, p. 285, ne peut retenir à fa Cour S.Framence qui avoit gouverné durant fa minorité, 3.285.711 Alam ndare faux roy de Perfe en 363,5.728.

Alaphon eft converti avec la famille par S. Hilarion &c. . 557. Alba : Aboe d: S. Martin de Cologne, p. 914-

Alexa ser le grand meurt avant que d'avoir rebafti Babylone, 2.00 S. A xi de de Jeruf. y forme nne biblio-

theque vers l'an 130,5.45. S. Alexanire M. a Corinthe, \$ 724.2.

S. Al-xandre d'Alex écru contre Arius à S. M acaire de Jeruf. . : 9, à S.Luftathe alors Ev de Brrée, p. 22, à S. Alexandre de CP.p. 32.33. S. Pacome apprend par revelation que la verité est de son costé, p.172.

S. Alexan lee de CP. P. fon tiere p. 3 a, defigne S. Paul fon fucceffeur, p. 252.

S. Alexand v foldat & M. en Egypte fous

Alexandre Ev. d'Ant. réunit en l'an 415 cette Eglife avec bien de la peine, p. 520. Alexa drie : crumté des payens contre les

Chrétiens en 361, p.355. S. Alexion de Bethagathon folitaire de la Pal

1.558. Alexis Comnene fonde à CP, un mon, de la Cong. de Tabenne, p. 503.

Almas ou olimas moine de Hautvilliers yers l'an 868 &c. -. 18.544.2. Alyre Conne est chargé par Julien de rebastir

le Temple des Juifs, p 411, eft banni vers 375, & fon fils condanne à mort, p. 415. S. Amas Ev. de Tiano vers 346: ce qu'on en

fcait, p. 282.707. 2. Amaque gonverneur de la Phrygie fous Ju-

lien, p. 373. Amare ou Ammon disciple de S. Antoin p.140, demeuroit à Pispir, 2, 217, pais sur la montagne, p. 118, où il servoit S. Antoine, p. 122 entend Moyfe qui l'inftruit,p.129 luy reud

les dermers d'voirs à la mort, .egz.egg,inftruit S. Athanase de la vie de S. Antoine, p. 1 40, & conduit pluficurs moines &c. ). 141 S.Mille Ev. de P rfe vient paffer deux ans avec luy, . gr. L' 1 rbr an r ou commentaire fur S. Paul

p. ut eftre d'un Hilaire, non du fchifmatique,p. 768.

C. 0.74 les Apollinarutes ne luy en donnene Avana, meres des monafteres de vierges à

Tabenne, > 108. Ammon ou Ammores folitaite : S. Antoino luy predit qu'il avanciroit dans la vertu, .. 125. fut depuis Ev. de Pacnemune , & Conf. de J.C.

vers 374 &c. 0.147. Ammon le fait Rel. à Tabenne en 352,agé de 17 ans, 9. 485. 760. 2. S. Theodore luy predie qu'd fera Evelque, p. 486. Il vifite fes parens, f. 188, va à Nitric, : 163. 492: estant Ev. il écrit la vie de S. Theodore de l'abenne, p. 170.402.

Ammon quatrieme Sup. general de la Cong. de Tabenne.p.500. Ammone disc ple de S. Amon, p. 164.

Ammene folitaire de Canope, voit à Sinaï le maffacre des faints folita res.p. 574, & le décrit avec celui des fol de Raube, p, 550.782.

S. Amon fondateur des fol. de Nitrie, F. fon tit e . 153, connoift non les lettres , mais leur utilité, .ter, vifite S. Antoine, jates, & en eft vifité, .119.

Annur pur de Dieu fait aimer le bien pour luy mefme, fans fonger à la gloire qui en eft la fuite, .330.

Anabole. V. Scapnlaire, Auscor to: I'ur origine, p.roz. 261. S. Aus ne Pr. & M de Perfe en 344, 2.83.

Amfinfis, eglife de Jerul, baftie fur le faine Sepulcre, N.11 amazole de Berée, chargé en 361 de travailles à la réunion de l'Eglife d'Ant. p. sep.

Ancyre, metropole de la Galacie,2-375. Andraes car prince des Mages, p. 241.

Andre fol. de Raithe, rechape du maffacre de les freres, p. 578. S. Awmood fie M. de Perfe en 346, t. ss. Anger: S. Paul le Simple en voit un à chamoine . 1 50. Quatre Anges affiftent S. Theode

ret dans les tourmens, .394. Un Ange instruit S. Pacome de la regle qu'il devoit établir dans £s mon. p.179.679-682. Argineou Ancyre ville de la Theb. p.667.2.

Aubedon, ville maritime de la Pal, 2,858. Ant en folitaire vieux& infirme dans la Theb. Anticebe, capitale de la Syric, ". 22: La depo-

fition de S. Eustache y excite une fedition en 331, p.26. Eat de cette Eglife fous Julien, p. 518, d'en trouve les habitans fermes dans la foy, p 404, pollue les fontaines & les vivres , p. 385. On ruine dans les villes voifines les eglifes & les tombeaux des Martyrs, p. 362. L'ordination de Paulin y forme un schifme de 85 ans. 2. 126. 754. 2. Apollinaire y forme nn 4º parti par l'ordination de Vital , p. 618.630. On y reçoit

avec grande veneration les reliques de S. Eoflathe en 482, p. 36.

Au pair Ev. de Boffres écrit contre l'avolo-

gie d'Origene,p. se.

Saint Jossin. V. fon titre p. 100. S. Hilarion aged et quince ans fe retire avec tuy, p. 174, le quince d cause du grand coocours, p. 154, le visite fur fa montagoe, p. 160, p. 160, p. 161, le visite fur fa montagoe, p. 160, p. 161, p. 16

S. Antonio Marryt fous Julien, 2, 380. S. Antonio ou Antonio celebre dans Ennode,

p. 671.2. Aunth ou Anub Conf. & fol. p. 426. A hindur, ville d'Egypte, v. 115. S. Hilarion de retire auprés, & y fait tomber de la pluie aprés

trois ans de fechereile, p. 169. S. Aphro 1: M. de Perfe en 347, \* . 88.

Aphieve p.e. grand econome de la Cong. de Tabenne co 410, 5.502.

Apollmar fits hereriques. V. leur titre . 602.
Apollmare leur auteur efface la reputation des fophiftes payens &c. p. 347. Son hiftore & celle d'Apollmaire fon pere, p. 600. Ger. Lettre d'Apollmaire attribuée au Pape Jule, p. 707.

Apollos furnomme Didymee a Milet, p. 380, foo temple abaru a Cel. de Capp. p. 371, brulé à Ant. fous Julien, p. 389.

Apollore Sup. de Moocofe, quitte la Cong. de Tabenne, 1.481, y rentre, p.484. Apoffres: les Actes des Apostres traduitseo

hebreu, p.291.

Applies des Juifs, ce que c'efloit, p.291.291.

Apri ou Abre fille de S. Hilaire de Poitters,
p. 495, qui de foo exil luy écrit en 318, p.448.

p. 435, qui de 100 exit tuy ecrit en 318, p. 448, est honorée comme une Sainte, p. 449. Apro um Preset de Rome en 363, p. 351, pour-

fuir les magiciens , p.719.2.

Arabes descendus d'Himael, p.192.

Ara-cerls, eglise de Rome, p. 18.

Arbes, ville de Perse, p.90.237.

Arrade traite les Luciferiens d'heretiques , p. sad. Arradie, province d'Egypte autrefois Hepta-

polis &c. p.105.

Arthelais Comte, obtient de S. Antoine la guerison d'une vierge, p.119.

Arda abor prince des Mages en 364, p. 238 Arie Ev. de Pane en Theb. vers l'an 335, p. 220, y reçoit res bien S Pacone, p. 221.

Archinfe ville de la Syrie: les habitans s'y fignalent par leur crusuré fous Julien, p. 367.

Arrze en Tofcane, ^. 352, honore S. Donat comme fon patron, 2353.

\* Hift. Eccl. Tom.VII.

Ara. ville de Perfe, t.os.

Ariem ennemis des images, p. 43. S. Antoine les chaffe de la monragne, p. 110. S. Maximin de Treves rejette leurs deputez, p. 248.

Aiffenere dame de qualité va v fiter S. Antoine &c. p. 138, obtient de S. Hilarion la guerifon de

trois de fes enfans.p.500.

Annu maltraite S. Macaire de Jeruf, p.79, qoi le combar dans le C. de Nicée,p.20, est appuyé par Eufèbe de Cef. p. 44, perit par les prieres de S. Aleandre de CP. p. 34, 65 de S. Jacque de

N:fibe, p. 26 j.
L'Armene fontient la guerre pour la foy,

p.76.
Arface pontife de la Galacie, Jolieo luy écrit, p.418.

Arfine Pr.fol. +. 165.
Arfine Pr.fol. +. 165.
Arfine frere de Sapor martyrixe S. Abdiefus.

Arfinor, deux villes & deux canaux de ce nom, p.666.667.

nom, p. 666.667.

Arii 2, A fer, ou Orfife, disciple de S. Amon de Nitre, p. 165.674.2.

Artabase donne l'autorité au peuple de Se.

leucie, p. 98.

Arto o Duc d'Egypte cherehe S. Athanafe à
Pabau, p. 407, a la telle tranchée fous Julien, p.

Pabau, p. 409, a la telte tranchée fous Julien, p. 381: s'il faut le regarder comme Arien, p. 751. Artone Ev. d'Embrun, affifite p.e. en 374 au C. de Valence, p. 562-770, a.

Aftalm, on y exerce de grandes cruautez contre les Chrétiens fous Julko, p. 760.

Aftamjos on ne peut ni paver ni termer la vonte de l'eglife au lieu où J.C. monta au ciel,

Afons, ce que c'eft, p. 203, vivoient feuls ou peu enfemble, p. 277.

Aftlepas de Gaza, les Ariens écrivent contre luy à S. Jule, p.290. Aftus fauvages foumis à S. Antoine, 1,124, & à un jeune folitaire, p.127. Un afine porte à S. Amon ce qu'on craignoit de faire porter par un

chameau, p. 156.

Afjirie. V. Adiabene.

Afterel'avocat des Ariens, refuté par Marcel
d'Ancyre, p. 163.

S. After de Petra est chargé par le C. d'Alex. co l'ao 36s, de travailler à la réunion de l'Eglile d'Ant. p. 519,557. After disciple de S. Julien Sabbas: ce qu'on

co dit, p, pg., pg., 25. Antoine voit le Saiot Esprit de scades sur luy, p, p. 26. conbien S. Pacome l'estime, p. 20. Il ordonne S. Frumence vers 370, p. 26. 26. p. ne vuth pas it et uvuer au C. de Ccl. co 331 à Typpa S. Paul de C.P., p. 17, clt cou à Tresse a 336 pas S. Maximi, p, 24. de recou à Tresse a 336 pas S. Maximi, p, 24. de

KKkkk

a CP, en 338 par S. Paul, 1.254. Il vifte Saint Pacone, .arr. Les Eufebiens deputent contre luv a S. Jule, . 2 so. 11 le justifie par fes deputer. \$, 273, S. Antoine vient à Alex. pour la défenfe p. 129. 170. Il va à Rome en 339, p.271, y est reconnu innocent par le C. de l'an 141, p. 273, dont Jule luy avoit laiffé le lieu à fon choix, p. 704 Jule en fait l'eloge,7.281. S. Pacome predit fon retour de l'an 349, p. 226. Il lie, dit-on amitié en 349 avec Apollinaire, p.oro, à qui il écrit, p. der. Orfife luy depute en 349 des Rel. de Tabenne, p. 450. S. Theodore luy en depute deux eu 372, p. 454. S. Autoine luy donne à la mort une tunique & un manteau, p. 131. Arteme Duc d'Egypte le cherche à Pabau, p. 193. Le C. de Milan en 355 veut le faire condanner, p. 131. \$18, ce que les Cat. refusent, p. \$43. Ofius le défend &cc. p.grr. Il loue les écrits de Lucifer &c l'envoie vifiter, p. 516. S. Eufebe de Verceil le va trouver en 36t à Alexandrie &c. p. 557. On luy envoie des reliques de S. Jean Battifte, p. gor. I apprend de S. Theodore la more de Julien qui vouloit luy faire ofter la vie, 1.404. S. Theodore le reçoit en 365 dans ses monasteres, p. 495. Il consoleen 367 les Rel. de Tabenne sur la more

de S. Theodore qu'il regrette fort , p. 408. Il fe separe de la communion de Marcel d'Ancyre, p. 511.752. Aibonodore ou Zachée, p. 687, S. Pacome aune mieux le voir mourir avec patience que

guerir de la lepre, p.203. Athre disciple de S. Hot de Nitrie, 1,500. S. Ander ou Abdas Ev. & M. de Perle vers

410, 2.91. S. August is est fort touché de la vie de Saint

Antoine, 2.137. Jumefie, les Chrétiens noutrifloient leurs auvres & ceux des payens, p.4.9. Julien en veut établit dans le paganisme comme dans l'Eglife, p. 416.60

tumuffe, quelle peut eftre leur origine, s. 182. S. Aurel: d'Anthedon fol. de la Pal. p. sss. Anrele Ev. Luciferien en 384, p. 527

S. Aurele apporte à Milan le corps de Saint Denys , p.77 5.2

Anjone Rel. de Tabenne en 352, p.485. Aufterniz, ne pas regarder celles des Saints

Auxence de Milan est excommunié par les Evefques de France en 360, p. 457. S. Eulibe de Verceil dispute contre luy, p. 358. Saint Hilaire l'oblige à confesser de bouche la divinité de J.C. p. 450. Il trompe Valentinien & fait chaffer S. Hilaire hors de Milan, p. 461.

Auxilani Ev. des Sarrazins, 1.197.

Auxume, ville capitale de l'Ethiopie, p. 28; dont S. Frumence eft fait Ev. vers 330, 2.710.711.

TABLE

S. Azadan Diacre & M. de Perfe & a re. rie. Aussies miniftres des preftres Iuifs, p. 205. S. Azar ou Azade finit la perfecution de Sapor par fon martyre, p.sp.

AINT Babylas Ev. d'Ant. fon corps yeft Dapporté de Daphné fous Julien, p. 389.

Babriose, defertée par Seleucie, a.o. Bachus , Iulien luy tait confecrer les eglifes

d'Emefe & d'Epiphanie, p. 365. La Bailriane celairée par la foy des le fecond fiecle, p.77.

S. Bademe Abbé & M. en Perfc, '.ps. ps. Bagade Ev. de Boiltes en 394, p. 184.

Baydad on Ba'dar, eft felon les uns Seleucie, felon d'antres Babylone, p.98.99. Baifas D'acre d'Aphrodite en Egypte, p. 115.

Balse Duc d'Egypte, ne meprife pas impuuément les lettres de S. Antoine, p. ra p. Ra tantaux roy de Perfe en 361, 2.722.

S. Barachije M. de Perfeen 346, 5.87. S. Ramarymo Ev. & M. de Perte, p.go.

Bardabo b, village de Perie, p.sy. Bafile intrus par les Ariens à Ancyte en 336, \$.505, eil excommunic par le Concile de Sardi-

que, piste. S. Bajile Pr. d'Ancyre, martyt fous Julien,

.375-379: fur fes actes, 0.728.729. S. Bailele Grand, fa reputat on efface celle des sophistes des payens, p. 3 47. Saint Eulibe de Vercel le défend contre ton Evelque, p ssa: Julien refervoit à l'attaquerau retour de la guerre des Perfes, p. 333; Euffathe de Sebafte luy reproche fes lettres à Apollinaire , nortois, contre qui ilécrit, p. 622. Il invitoit les Evefques à la feft: de S. Fupfyque, p. 372.

Bafel a mete de Julieu l'apoftat , morte en 331 OH 331. D. 612. L. Bartefine: les Perfes ontemployé l'huile pour

le battefine, p. 66 a. z. Confiantin donne un habit d'étof: d'or à l'Ev. de Jerui, pour le celebrer, a. 13. Le C. d'Elvite defend d'ordonner ceux qui fout battizez dans un autre diocefe, p. 305.

Ban ou Baum, V. Pabau Baume en Egypte, a beiom d'effre continuellement cultive, p.154.

BAZES, V. Zahdze Bachre, monaftere des vierges en Theb.p. 197.

Belms:, la meime ville, dit-on, que Paneade, >3620 Bemen. V. Per

S. Beweif Abbe d'Agnane, fait une collection des regles.o. res. Berer, ville de Syrie, p.a.a, fort zelée pour J.C. p. 422.

B rger, S. Spirid on de berger Everque, continue de paiftre fesbrebis \$ 243.

Berrique; c'est le nom que l'an donne à l'Hemorrhouse de l'Evangile, p.364.

Bergue; l'egluse y est beulée sous Julien, p.

Beth-ca far, ville de Perfe, p. 90. Bethele ou Be bebe, bourg du diocefe de

Gaza, p. 359. S. Hillarion y convertit les premiers Chrétiens , p. 559. Bablapar, ville de Perfe , p. 87.

Rethleen: S. Helene baffit ane eglife dans La civerne où J. C. naquit, p. 14. Bethu (an, province de Perfe, p. 27.

Bethufan, province de Perfe, p.87. Brzabde, p.e. capitale de la Zabdicene, p.95. eli prile & faccagée en 360 par Sapor, p.94. Bez...r; il s'y tient un Concile en 355 &c. p.

#40.

#uhmade; Sapor y fait touzmenter pluficurs
Martyrs . p. 238.

Les Blemmys sont apostatier un moine de Tabenne, p.221. Trois cents Blemmyes tuent quatante solitaires à Raithe, p.375, & sont cour délaits, p.577. On trouve vers l'an 360 un Evesque des Blemmyes, p.228.

S. Borre Ev. & M. de Perle , p. co.
S. Bmofe M. à Ant. fous Julien , p. 405-409:
quand il a fouffert, p. 739; jugement de les actes,

1-740.

Bosse potte à la Courde Conflance le livre de Lucifer, p. 317; c'est app. Bonoie de Treves Luciferien, p. 527, dout l'epilcopat & le culte font mal établis, p. 758-1.

Beffres ou Bofra , metropole de l'Arabie , ;.

B. voli: avoit pour Ev. Ajar fous Theodofe I, 1-358 En olies, canton de la Theb. encore habité en

315 par des fanvages, \*. 174.

Bufini Encratire, confelle J.C. fous Julien,
puis sentre dans l'Eglife, p. 172.

Byzanerfut foumile à Hetaciée la metropole julqu'en 330, p. 84.

Abarets: Julien l'apostat les interdit à ses prestres, p. 418.

Carlari, mettopole eccl. de la Satdaigne eu 681, p.514, honore Lucifer depuis peu, p.524. Cais, mon. de la Cong. de Tabenne, p. 492. Caiss Tribun, garde Lucifer & Floren en

355, 5.545. Cam Ev. Arien d'Illyrie affifte en 355 au C. de Milan, 5.535, eft excommunié par les Ev. de

France en 360, p. 457. Caland on Ev. d'Ant. y fait apporter en 482 les reliques de S. Euflathe, p. 30.

Calana, c'est Crefiphon, p. 200. Calapa le apporte à S. Eufebe de Verceil une

lestre de Libere en 354, p. 134.

Le Ca var eft prophané par les payens, p.4.

Conftantin y buffit un egt le magnifique, p. re.
Il effoit alors au milieu de la ville, p. r. z.

Cand deen gouverneur de Capp. fous Julien, .370. Case e, lieu de d'hauche pres d'Alex, deviene

un lieu de pentrence, .501.574, dependoit de Squedie, .562.2. Ca harnaum: S. Joseph Comte y bassit une

egl le , p. 207.

Capitolm Vicaire de la Thrace sous Julien ,

Capace; les enfants en portoient en Theb.

Carapace, ville de la Tarragonoife, \*. 302. Carajme: on n'y mangeoit point de \*.ande des le commencement du IV. fecte, 2.244.

Cafeer, ville de Perfe, p.go.
S Cafeer Martyre de Perie, p.452.

S Cafor P. d. Ancyre fous Julien. 9 380. S Cafor Pr. de Teeves fous S. Maximin, 9. 210. Cataforous Apollinaritle. 9. 632. Cataforous Apollinaritle. 9. 632.

Catecumenes les malades , 9,307 (419) que ; titre donné à l'Archevesque de Selcucie, 9,99.

Caxase, autrefois Auxume capitale de l'Ethiopie, p. 285.

Cestresse infere la chronologie de George le

Syncelle dans la sienne, p. 51. Les C Lules , canton du defert de Nitrie , p. 260, marqué par S. Antoine pout des folitaires,

p.159, vie qu'ils y menoient ,p.162.163. Cephale. V. Paphnuce. Céfaire ficre de S. Gregoire de Nazianze, relifte generculi ment aux follicitations de lulien

l'apostat , p. 333. Cefaire ami de S. Chrysostome, est ebloui par un livre d'Apollmaire , p. 629.

Cefarée de Philippe, la mefine ville que Penead: , p. 363. C. Jarie de Cappadoce, Julien la maltraise comme Chrétienne, p. 170. Chahdauft. V. Sadoth.

Chanceses reguliers établis par S. Eufebe de Verceil, p. s.ye. Chanté; Julien vent faire imiter aux pavens

les œuvres de charité des Chrétiens, p. 416 de. Charit Archevefque de Mayence transfère en 856 le corps de S. Severe de Ravenne, p. 284.

Chemolofque, bourg de la haure Thebaide, p.172-le mon, de Chenobofque le donne à S. Pacome, p.273, qui en voit un Rel.parté au cel, p.221.

Chevaux: S. Jacque de Nifibe fait blanchir les chevrux de quelques filles immodefles,p. 26v. S. Eufèbe de Verœil défend qu'on les luy coupe aprês la mott,p. 2650.

KKkkk ij

Chase. V. Pachnum Chaque, bourg vo fin de Seleucie, 1. 855.1. Les Chrés en ont cra à l'evidence , non legerement , h. ja. Voit Dieu dans les Chrétiens eft la plus grande de toutes les visions, p.208. La Prefenced'un feul Chrétien define tout l'appareil d'un facrifice de Julien, p.eas. Les Chré-

tiens fouffrent fes railleries fans luy en rendre, p. 341. Chrétiens divilez plus cruels les uns aux antres que des beftes farouches , p. 328 S. Chryfiftome detrompe Celaire fur l'Apol

linaritme, p.629. Cibelle , il y en avoit un temple à Peffin

Cilier . S. Pacome & S. Theodore en portent quelquefois, p.18g. Cirque: S. Hilarion levele fort des chevaux

d'Italique &c. p. 148. Clauden Pr. & legat du Pape au C. d'Arles,

Clovis reçoit dans l'eglise de S. Hilaire de Poitiers, des prefages de la victoire fur les Gots, 1.454. Cleux : S'e Helene trouve les quatre cloux

avec lesquels I.C. fut attaché à la croix" &c. p.o. Chess; on croit y avoir des reliques de Saint Paul premier ermite , p. 122.

Cobiente con y transfere les reliques de Saint Caftor vers 887, p. 250.251. Cochers du cirque exclus du battefme s'ils ue

genonceut à leur métier , .30F. Cambines, leur origine, .. 102 167 Coll oure dans le Rouffillon, n'est pas le lieu

du C. d'Elvire, p.303. Colonne od J.C. fut attaché & fouesté, fe

montroit en 333, 1.12. Colaim, montagne de Saint Autoine dans la Theb. r.ris. Cana, Caman , ou Coman, village d'Egypte,

Countd ins declarez coupables d'adultere, 304, exclus du battefme s'ils i e renonçent à leur

metter . 2.208. Commodien, auteur Chrétien du temps de S.

Silveftre . P. 266. Alexis Co nmene fonde un mon. i CP.& y eft enterré, p. sos

Compleou Mere ville de la Phrygie , A. 273. Coneile d'Elvire en 300, pasa; les Prefires y font affis avec les Evelques , les Discres debont avec le peuple, p. 303. Concile d'Aut. vers 329 &c. 9.39; de Rome en 341, 9.271; de Milau en 355, 7-134-774; de Bezie s en 356, 2440; de Rome en 378, p. 623. Le IV. Concile de Tolede indique les C. provincianx au mois de may, p.

S. ConcordeEv. d'Arles aprés Saturnia depofé en 360, 2.457;

Condamer un ablent, c'eft auforifer l'injuftice & perfecuter lajuftice, p. 543. Confession: S. Theodore ne veut passaire con-

feller publiquement quelques fautes particulieres, 1. 488. La Confirmation rend parfairs Chrétiens, non

neceffaire à falut &c. t. tor. Comente area is monaftiques . S. Pacome en eff

l'inftituteut, p.177. Conflance Chlore epoule Ste Helene, p.r. ais la repudie, p.2, donne app. la liberté aux

Conf. en 305 , p. 305

Conflame fils deConftantin: la vanité effroyable, p. 544. Il fait deposer S. Paul en 3 37, p. 254, le fait chaffer aprés fon rétabliffement en 338, p. 256, le bannit chargé de chaines à Singare en 342, p. 257, & enfin à Cucufe en 350, où il est érranglé par les Ariens , p.ass; fait enterrer S. Jacque dans Nisibe melme, p. 263, fait obsetver S. Bafile d'Ancyre. p. 376, fait venir en 355 Sainr Eusche de Verceil au C. de Milan , p. 536.775.7, où il prefide, 340, pour faire condanner Sain Athanafe, f. g. a, les Ariens y proposent un écrit impie sous le nom de Constance, p. s.41. Il s y Jaille aller à d'étranges emportemens contre les Ev. Cat. p. 142, dont ileu bannit plufieurs , p. \$47; tente inutilement () fius, p. 313, l'accable de tant de maux qu'il le fait enfin coder, 3.317, écrit aux Princes d'Ethiopie contre S. Athanase en 356, p. 287, oft prevenu par Saturniu d'Arles contre S. Hilaire, p.441, qu'il bannit en 356 avec Rhodane de Touloufe &c. p.442; bannit en 358 les principaux des Arieus, p. 444. Lucifer écrit contre luy & luy envoie les écrits . p. 116. Il renvoie S. Hillaire en France en 360 &c. \$. 453.454.

Coofinaci. fœur de Conftantin demande à Eufebe de Cef. une image de 1.C. p.41. Confiant devenu maittre des Gaules en 340, p. 255, obtient le rappel de S. Paul de C.P. en 348,

1.257.701. Cours sein donne en 206 le titre d'Auguste à S . Helene fa mere , p.z, fast mourir fa temme qui effoit caufe de la mort de Crifpe son fils, p. v. met un morceau de la Croix dans fa ftatue &c. p.g.s, emploie des clonx de N.S. à son usage par devotion , p.o. fait baftir à Jeruf. l'eglife de la Croix & de la Refurrection &c. p. ro reçois les dernieres inftructions de la mere, & l'affifte à la mort, p.16. la fast enterrer à Rome, p.17; bannit S. Euftathe d'Ant. en 331, \$.26; écrit plufieurs lettres à Eulebe de Cel. p. 48, dont il a la patience d'entendre debout un long&ennuyeux discours, p. se. S. Antoine luy écrit en 335 ou 336 pour S. Athanafe, p. 1 20.658. Il veut faire recevoit Arius dans l'Eglife de CP. en 336, 5.25, bannit S. Paul de CP. en 336, f. 252, ordonne qu'on enterre S. Jacque à Nisibe , p.262.

Confidntinople fouillée par les facrifices pro-

fancs de Julien , p. 325. Cepres Rel, de Tabenne vifite S. Athanafe en

352, p.484. S. Theodote prevoit fon retour en 353 OU 354,1.491. S. Corres fol. d'Egypte & M. fous Julien . p.

Coprés ou Copris Col. à Sceté, p. 420

Coprés fol. de Theb. mott vers 400, p. 427-

Cagaré, app. la mefine ville que Seleucic, p. 9 664

Corneille disciple de S. Pacome, p.175, lie le demon par la vertu, r. 218, répond à des philofophes an lieu de S. Pacome. p. 222. S. Pacome le fair Sup. de Moncose, . 213, luy écrit, . 228;

ce qu'on scait de luy, f.212; il meurt en 348, Corps : erreurs des Apollinariftes fur le corps de J.C, 1.004.

Corredions; comment profiter de celles qu'on nous fait fans fujet , t. 47

Compeny d'Alex, visité par S. Antoine, p. r 10. Coverno pres de Coblentz , Saint Lubence y presche l'Evangile, past.

Crainte: aimer Dien fans le craindre, n'est que pour les plus faints & les plus hambles , p. 114. Crimes extraordinaires fouvent punis d'une

maniere extraordinaire, p. 124. Crif e fils de Constantin, perit pat les calomnies de la belle-merc, s.z. 3.

Crifpion difeiple de S. Hilarion , 1.427. Crecodile, Helene fol. paffe & repaffe le Nil fur le dos d'un crocodile , p. 427.

Cro x de]. C. cachée par les Juifs, p.4, echape sinfi à la fureur des payens , p. 5, est trouvée par S'e Hekme, p. 5, 6 g 8, au mois d'octobre , p. 6 4 e. 6 4 r. S e Helene l'enchassedans de l'argent, p. 7. Un Pr. l'avoit en sa garde , p. 4. L'Evesque la donnoit à adorer à Pasque, à l'Exaltation & au milieu du Carelme, ... J. 14. Veneration de toute la terre pour ce threfor precieux, p.s.o, ce qu'on en coupoit ne la diminuoir point. p.s. Conftan-tin baftit une eglife de la Croix au lieu où elle avoit efté ttouvée, p. 11. Le figne de la Croix rend un forttilege inutile, p. 292. Julien l'apostat effrayé par les demons les fait fuir par un figne

de Crox, \$ 324. Il apparoift une croix fur tous les habits des Juifs & autres en 363, p. 414. Cross va voir S. Antoine, p.117, & fe rend

fon disciple, p. 142. Cross fol. de Nitrie, p. 165-Cirfishon, ce qu'on fçait de cette ville, p.ree. r. Les Rois de Perfe y paffoient l'hiver , s.ss. Elle n'avoit qu'un Ev. avec Seleucic, 2,79. Il s'y

tient un Concile vers 60, p. ga. Course, ville de la Capp, puis de la seconde Armenie , p.258.

Cu; sdite de l'homme feule caufe de fon peché, 4225

Cufilazat. V. Ufthazad. Cydus, riviere tapide de la Cilicie , p. 295. Cymace Ev. de Palte & Conf. charge par le C. d'Alex, en 362, de travailler à la réunion de l'Eglife d'Anr. p. sig, eft p.e. celui qui ordonna Paulin avec Lucifer , p. 520

Cynere Prefeten 384, p. 126. S. Cyriaque M. & Rome , 2.642.2.

Cyname Juif converti, dit-on , aprés avoir decouvert le lieu de la Croix, p. 636.

Cyriague Diacre de Rome, legat du Pape su C. d'arles , 1.266. Cyrille Ev.d'Ant. depuis 280 julque vers 300,

2.40 S. Cyrille Diacre &M. à Heliople fous Julien,

2.366. S. Cyrille Ev. de Jerul. y emmene le fils d'un preftre des idoles d'Ant. p.403, fe moque des Juifs qui entreprenoient de rebaftir le Temple en 363, p. 411; fait les catecheles en 347, p.412.

S. Cyrille d'Alex. refute les livres de Julien contre les Chrétiens , \$.405. Cyrien fol. de Sceré, . 4 30. Cyrus Evelque de Berée, accule, dir-on, Saint Euftathe de Sabellianiline, p. 26.

Cyzie, ville de l'Hellespont, obtient tout de Julien par fon idolatrie , p. 338.

SAINT Dadas Martyr de Petfe, p.89.863. fous Julien , \$.364

Damaje Pape recoit bien Timothet Apoliinarifte &c. p.ors, le laifle furprendre par Vital d'Ant. p.ors, condanne Apollinaire & les fectateurs dans an C. en 378, p. 623. A qui s'adrelle fa lettre contre Timothée, p. 792-2

S. Damien Diacre, Martyr à Terracine fous Julien , p.353. Dan , diftingué de Paneade , p. 36 3.

Daphen', le temple d'Apollon y est bruit fous Julien, p. 189.

Daire officier du palais, porte un ordre de l'Empereur à S. Denys de Milan, p. 189.

S. Daufas ou Defas Ev. de la Zabdicene, &

M. en Perfe , p.90.94 Debers , montagne & monaftere de Dehors

habitez par S. Antoine & fes disciples , p. 116. Demens : les anciens ont cru qu'ils sont tombez pour avoir vu des femmes , p. 135, combien il y en a qui nous environnent, p. 1 29. les moindres sont soumis à une grande foy, p. 149: l'humilité scule peut chasser les plus furieux. p.rse. Ils tourmentent fort S. Antoine, \$408, qui apprend d'eux diverses choses , : 128 ilexhorte a les meprifer , p. 100. Plufieurs escortent S. Pacome pour luy inspirer de la vanité, p. 22 de

KKkkk iii

814

luv apparoiffent à luy & à S. Theodore . rantoft ! Julien , p. 352.722. pour les feduire, tantost pour les menacer, p. 253.475, moorrent des threfors à Saiot Muce S. Dones d'Evorée en Epire, Conf. Ay 24.2.

D:ms Conf. Pr. exconome de Tentyre, p. 187. fait venir S. Pacome pour guerre une femme,

S. Days de Milan y foutient genercusement la foy en 355, a. 136. O'c. o'a point figné la lettre de ce Concile à S. Eufebe de Verceil, \$.774.2, qui fait effacez la fouscription à la coodannation de

S Athanafe, 2.345. Left banni ,2.347. & meurt dans foo eril , p. 151, app. avant 362, p. 176.1.
Denys le Petit fait la vie de S. Pacome, p. 169.

S. Denre en France : fur les reliques de Saint Hilare qu'on pretend y avoir , \$ +13.757 D. p.f. S. Spiridion fait parler fa fille dans

le tombeau pour en indiquer un , p.z+s. Denfdedu Pr., de Romeau VI. fiecle , p. 351. Dez : un an de penitence impolé en l'an 300

d cenx qui y jouquent , p. jos. Une Diacmeffe d'Ant. coovertit le fils d'un

prestre des idoles , p.401. Diacres , sont debout au C. d'Elvire , p.ses ; gouvernent quelques Eglifes co Efpagne, p. 108. Dibut , Divus, ou Diu ifle des Indes , p. 209.

Dydime l'aveugle est visité par S. Antoine, A.130.130 D'aymée, furnom d'Apolloo au temple de

Milet , p. 389. Detekirchen . archidiaconé de Treves, p. 211. Dies ift. V. Ific d'leu.

Dimarites , nom des Apollinaristes dans Saint Epiphane , p. 602.616. Diocefaree ; Saint Joseph Comte y baffit une

eglife , p. 297.

Diodon laique foutient l'Eglife d'Ant.contre les Ariens, p.as fait une chronique, p. sa; Julien

le dechire par fes injures, p. 2 as. Diodor: Apollinariste , p. 632. Diodors de Tyr, Apollinaire écrit contre luy,

Diefere Vicaire dans les Gaules fous Julien,

Die felis oo Thebes , ville en la haute Theb. 1.172.

Dieffel's la petite , on luy doone aussi le nom de Theb's fans fondement , p. 679. Difipline de l'Eglife, Julien veut J'imiter dans

le paganifme , p. 416.

Din on Divis, iffe des Indes , \$.289. S. Dimer fol. & Marryr fous Julien, \$.422.

Dominicus: les A pollinaristes appelloient J.C. Dominicus, platost qo'homo do ninicus, p.789 S. Domin premier Ev. de Digne, 1.161-163.

Dommes fol de Raighe, tué par les Sarrazins, 2.522

S. Davar Ev. d'Arrevo . Conf. non M. four

Les Devauffes condannez par Ofius fe plaigneot de luy, p. 310, demandine à Julico leur rappel de la maoiere la plus honteufe, p. 328. noré pour les confondre fait afficher l'edit

qu'ils avoicot obteou de cet apoftat , t. ga g. Dovisole ou Desegiore, ville de la Thrace;

Dornhie Pr. d'Aot, enseigne l'Ecriture à Eufebe de Cef, vers 100, \$.40.

Danie , canton de la Perfe , n.oa. Dracilies Vicaire du Prefet en 327 . b. re.

Dracoure Ev. d'Hermopole la petite , 0.164. on luy porte la lettre de S. Theodore à ceux de Nitrie, s. 492. S. Hilarioo le vifite dans fon exil à Theubare, p. 569.

Drogane , bourg de la Bithynie , p.r, eft erigé en ville fous le nom d'Helenople en 317, \$17,

à caufe de Ste Heleoe qui y estout née, p.038.1.
Dulas ou Moyfe Abbé de Sinai, voir ses fol tucz par les Sarrazins , p. 574.575.

Celefinfliqu's; le C. d'Elvire défend d'ordonner coux qui font battizez dans une aptre province, p.god, ou dans l'herefie, p.gort ioterdit l'ulage du mariage à tous les Ecclefiaftique, f. 306, excommunie ceux qui ne chaffent as leurs femmes adultures , p. 308. S. Eufebe de Verceil met la regularité dans son Clergé, à 132. Julico bannit des villes les Eccl. p.338, les. depouille de leurs privileges , A 339.

Erobal forhifte Chresien fous Conftance, payen fous Julien & c. p. 331 Ecolol habitant d'Edesse ferme dans la foy

&c.t.332.341. Abraham Eckellesiis Maronite, auteur peu-

eftimé , p.135. Ecel sa Julianeo veut établir dans toutes les villes pour le pagaoifine , p. 416.

Ferstur fainte ; S. Hilaire y apprend à conno:ftre Dieu . . 436, on en donne emis verfets. à Muce pour regle , p. 424; les novices de Tabenne avoient pour regle de la mediter . 0.082. Il y en avoit une ecole publique dans Nifibe au-V. fiecle , hast.

Leayers ; gardes à pié de l'Empereur , p. 386. Ele F parent de S. Frumence : foo histoire

Ed fe en Mesopotamie : Julien fait faisit tous les biens de cete Eglife , p. 143, evite d'y paffer,

Edeffe, peties ville de la Galacie, p. 180.

L'Felije s'eft acerue par les perfecutions, non par la faveur des Rois, s. 452; ne recevoit poins les presente ceux qui ne participosent pas à l'Eucariftie , p. 100.

E'eufe de Cyzie, Julien le chaffe, p. 338, le condanne & rebaftir une eglife des Novatiens,

Eleuthersole, ville de la Paleftine, l'ancienne Hebron, p. ses-

El e prophete ne doit pas estre mis au rang des fol. .. ior. S EleM. d: Perfe en 146, p.ss.

Elie Sup. d'un mon. p.rzs.

Elisapp, anacorete tres auftere, p. 127. Elilage. V. Eulale. Elim. V. Raithe.

S Elijh Martyr, dit-on , en Lorraine fous Julien, p. 353; son histoire sans autorité, p. 724-Elle ou Hillel Patriarche des Juifs, fe fait battizet à la mort, .290.

Elide Proftre, deputé de S. Jule pour citer les Eutebiens au C. de Rume en 341, \$,273.

El; ale Prefet d'Orient en 361, p. 155. Elpide apostat sous Julien , 2.577, peut estre le threforier de fon domaine particulier, p. 392,

perit milerablement en 366, p. 200. S. Eladioker: M. de Perfe en 246.0.88.

Elure, ancienne ville de la Betique, p. 303. \$27; hifture du Concile qui s'y tient vers 200. 1.303-309.711-713.

Elure a d'feiple de S. Amon, different d'Elurion de Tabenac, o. 104. Emefe, ville de la Phonicie, p. 257; les payens

en confacrent l'eglife à Bacchus fous Julien, p. S. Emilien M. à Doroftole fous Julien, 2. 354. S. Emil es Evelque de Valence, ordonne S. N'arcellin d'Embrun avec S. Eufebe de Verceil

&c.7.55..779.2 Emman, ou Nicople, une fontaine fanctifiée

par J.C. y fan d's miracles, p. 162. E fam; S. Pacome les rec. van dans fes momalteres, vier feit lecher un figuier qui teminit ceux d:Moncole, p. 224, ecouteles plaintes d'un enfant de Pabau, p. s.z., apprend d'un de Taben-

ne a travailler, p. 223. Eshefe. V. Eurefe. S. Ephrem modere les paftres par l'exemple de S. Antoine p. 138, écrit la vie de S. Abraham

Pr. fon ami intime, p. 586. 786, montre dans fon testament fon aversion coutre les Apollinariftes, p. 121

Epictete de Civieta Vecchia, affifte en ett au C. de Milan, p. sgs. Epphase lophiste payen ami des Apollin

ICS, 1.600.

S. Epiphane s'anit 1 S. Hilarion, \$ 166, qu'il fait dementet en Cypre &c. p. 570: a relation avec Apollinaire, p. err, écrit en 376 fur les ho-

refies, p. g 8 3. Et phanes, ville de Syrie, l'Eglife y est profi-

née fous Julien, p. 365. Eponque moine de Tabenne, directeur des mon. de vierges,p. 197. 493.

Erenyme foamet fon mon, de Chemboloue i S. Pacome, p. 214. Ereile Ev.d'Ant. en Pifidie,p. 792.

Erens e Diacre de Lucifer, figue pour luy le C d'Alex. en 362, p. 520.

Ermue, leur origine & leurs auteurs, p. reztos.

Efclaves, S. Pacome n'en recevoit point , t. 180. Constantin permet aus Ev. & Eccl. de les affranchir, r. 310

Efti nne. V. Gobar. Est enne Everque d'Ant. n'avoir pu s'y faire admettre dans le Clergé par S. Eustathe, p. 24, eft p.c. rétabli par Julien l'apostat, p. e zo. Eflienne Evelque, depute à S. Jule coatre S.

Athanale, p. 270 Ethiopie, quand la foy y a esté preschée, p. 255. Etols: on en trouve, dit-on, une à S. Maximin

de Treves au IX farcle, e. ase. Evara d'Ant. S. Eufebe de Verceil l'em

avec luy en 362, \$.558.777.1. Le B. Eugen mort vers 309, p. 136. Evangile de S. Matthieu écrit, celui de Saint Jean traduit en hebreu, p. 201.

Escarefise: on ne la recevoit point fans eftre confirme, p. gor: on en separoir quelques uns fans les foumettre à la penitence , p. 305. Arfile n'en vouloit pas separer les jeunes gents pour des fautes legeres &c. p. 161.

Enderene peut le faire recevoir dans le Clergé par S. Euftathe, p. 24.

Executer tout Evelque doit veiller . comme priet, pour tontel Eglite,p. 24. ne l'eft pas pour paroutre avec celat & vive e dans l'abondance. 7 418. Le C. d'Elvire defend aux Evelques de fautfrir qu'on mette dans le tronc pour le battelme, p. ses, d'ordonner ceux qui ont efté battizez dans une autre province, 16:4. d'admettre à la communion ceux qui fant excommuniez par d'autres Evelques, p. 307. Fermeté episcopale dans la lettre d'Ofius, p. 313-316 Saint Euftathe transferé de Berée à Antioche, p. 2 2. Eulebe de Cef. digne panegyrifte des translations, ne vent pas eftre transferé à Ant. p. 45.70. S. Joseph Comte le marie depeur d'eftre fait Ev. par les Ariens, p. 295. Julien bannit les Evelques des villes, f. 3 3 a Quelques uns professoient la me-Jecine, p.290.

Esquar Diacre de Rome, legat du Pape au C. d'Arles en 314, 2.266.

416

Enlais ou Ellilege premier Ev. d'Yvrée en par S. Euftathe dans le Clergé d'Antioche, p. 24, [6,9,772.a.] 450,0.772.2.

Enlog avocat d'Alex puis foi. p. 127.

S. En'ore d'Alex demande à S. Gregoire le Grandles aftes desMarryrs recueillis parEulebe de Cef. 5.57.

S. Esphrone d'Autun, Saint Perpetue de Tours luy legue des reliques en 474, p. 164.

S. Enpfrane M. a Cel de Capp. fous Julien. 3.371-373-727.

Eur fe ou Ephefe faux pape Luciferien en 384,7.525

S. Enite Pape, battize, dit-on, S. Eusebe de Verceil & fa mere, 2.530.

Eufebe de Cefatée, V. fon tiere p.39, fait de La peine à S. Macaire de Jeruf. p.20, est accufé d'Arianisme par S. Eustathe d'Ant qu'il accuse d'eftre Sabellien, p.24, affufte à la deposition en 331, p.25, presche à la dedicace de l'Eglise de la Refurrection à Jeruf parg. écrit contre Marcel

d'Ancyre qui avoit écrit contre luy, p.104. Ent 6 de Nicomedie n'affoit pas app. parent d'Eusebe de Cel. p. so fut le plus ardent défenfeur d'Arius, s. 44 depole S. Euftathe d'Ant. en 331, p. 25, fait bannir S. Athanafe en 334, p. 47, veut faire recevoir Arius dans l'eglise de CP.en 336, p. 16, fait bannir S. Paul de CP. vers 337 &c. p. ass, depute a S. Jule contre S. Athanafe, \$.270. Marcel d'Ancyre cerit contre luy, \$.504. Il s'empare de l'Eglife de CP, en 339, p.254, &

gneurt en 341, .255. Eufebr grand Chambellan, atrefte en 335 au C. de Milan, 147 Catholiques, p. 544

S. Eujobe M. a Gaza fous Julien, p. 359. S. En'ebe de Verotti, v. fon tere p. 529, est secru à Scythopie chez S. Joseph Comte, 5298, travaille à la réunion de l'Eglife d'Ant.en 362,

p. sig, fe retire ne la voyant pas possible &c. p. sao travaille avec S. Hilaire au rétabliffement des Eglifes d'Italie, p. 418.

S. E. f be de Tejedan, defigne Jacque de Petfe our fon fucceffeur, p. 585.

S. Euf ne M. à Ant. fous Julien, 5. 78; Euffafe receveur des Tailles en Tofcane, p.

S. Euffarhe Ev. d'Antioche, v. fon siere p. 21, attaque Eusebe de Cel, qui le fut depoler, p. 41. Ladivision continue cutte les Cat.melmes apres £2 mort, p. 618.

Euflache Pr.de CP.conduit l'edifice de l'eglife de la Refurrection à Jeruf, en 317, 2.10, eft app. confondu avec S. Euflathe d'Ant. p. 654.1.

Fullathe ouvrier en cuivre coupable d'un adultere, p. 26.

Enflatho d'Epiphanie pur Arica meurt,
dit-on de douleur de voir son eglise profanée,

Enflathe de Schafte ne pent fe faire secevoir

Euptathe Ev, des Sarrazins en 458, \$.5 7.

Euflathiess font à Antioche une communion à part depuis \$31 jufqu'en 482, 5.28.29. Ste En tooms vierge & martyre à Tarfe fous

Iulien, p. 180. Entrope à qui S, Euftathe d'Aft, dedie un

livre, 2. 31. Enryque Ev. d'Eleutherople, Arien de faction tres violent, p.srs

Eux's 11: fausse apparition de S. Theodore M. a cet Ev. Arien, p. 181.

Exaliaten dela Croix, pourquoi ainfi nommée, p. 13, eftoit celebrée longtemps avant Heracle, p.s.

L'exemple oft le meilleur avis qu'on puisse donner ou recevoir, p. 127 Ex sperance disciple de S. Eusebe de Verceil ,

fouffre l'exil avec luy, p. 552, eft fait Evelque de Tortone, p. 150. Amiller, classes des monasteres de Tabenne,

Fauftin Pr. Luciferien , prefente en 384 une requeite à Theodose &c. p. 524 766.2, adresse à l'Imperatrice Flaccille fept livres contre les Ariens, p. 526.757.

P.179.

Felor Ev. d'Acci dans la Carthaginoife, peut avoir prefidé au C.d'Elvire en 300, p. 303. Felix apostat Surintendant des finances sous

Julien , p. 392, puni par une mort prompte, . 198.719. Feix Eccl. enleve le corps de S. Severe de

Ravenne vers 836, p. 284. Les femmes affidues aux tombeaux des Martyrs, demandent la fin de la perfecution de Julien . c. + 21 effoient receues dans les monafteres de Tabenne, 1, ss. Le C. d'Elvire oblige les maris

de chaffer leurs femmes adniteres,p. 308. Fefter: S. Bafile invitoit des Ev. à la fefte de S. Eupfyque, p. 37a.

Filles: S. Jacque de Nissbe fait blanchir les

cheveux de quelques filles immodeftes, p.262; le C. d'Elvire défend de les marier à des pavens. heretiques, ou Juifs, 2. 905. Firming, V. Maternus,

Flavrerlaione, foutient l'Eglife d'Antioche contre les Ariens, p. 28:

Ste Fierence dulciple de S. Hilaire, p. 451. Florene p.c. de Meride, affifte entre les Cat. au C. de Mijan en 355, p. 541, communique avec les deferpeurs de la verité, p. 147.

Flor ne Grand-maistre du palais sous Conflance, p. 117.

Florent & fa famille convertis en 359, par S. Hilate de Poitiers, 2.451. Ferbies: combien à menager, p.126-128.

Fanyaines

Fantaines d'Ant. polluées par Julien, fe fechent , \$. 38 5. Formenet Ev. écrit la vie de S. Hillaire de Poi-

ticrs, 2.434-745.

Former; coux de Cof. en abatent un temple fous Julien, p. 371. Fou gueri miraculeusement par Saint Joseph

Counte encore Juif, p.294. Les foits s'elevent contre ceux qui ne le font pas , 2.724. For la traiter avec des rationnemens humains

est un engagement presque infaillible dans l'errcur, \$.633. Francaire pere de Saint Hilaire de Poitters ,

\$.475 Franc: :les Evelques absolvent, dit-on, Ofins de la condannation de caux d'L spagne, p.318, ne

fe laiffent pas aller à fon exemple, p. 317. le feparent de la communion de Saturnin d'Arles , \$.440.442, éenvent en 357 à S. Hilaire banni enPhrygie, p. 444, retractent en 360 leut figna-ture du C. de Rimini, p. 456.

Frameien Comte, fait marryrizer S. Bafile d'Ancvre, 2.278.

S. Frucineux de Tarragone apparoist pout saire mettre fes condres dans le tombeau &c.p. 133. Frants de la terre, le C. d'Elvare défend de les faire benir pat les Juifs, p.go?

S. Francuer promier Ev. d'Auxume, Apostte de l'Ethiopie. V. fantitre p. 284.

Albaras, corps morts confervez en Egypte, ( T ;;;;

S. Gaddonle Ev. & M. de Perfe, s.oo. Gaib en Tribun chargé de garder S. Eufebe de Verceil, 5.545. Galifern, nom que Julien donno a aux Chré-

tiens, p. 330. Sie Galla : Denys luy adrelle la vie de Saint

Pacome, par69 S. Gallican M. dit-on en Egypte fous Julien, p. 355: hiftoire infoutenable, p. 720.

Gavaliel premier Patriatche des Juifs, pape. S. Gandener de Naulle, zelé défenieur de S. Paulde CP. p.zss. S. Ganderer depuis premier Ev. de Novare,

p.772. 2, vilite S. Eufebe de Verceil dans fon exil, .552,reunit & gouverne fon Eglife en fon abience , p. 557, telpeet qu'avoit pour luy Saint Eulebe. p. 110. Gaza, ville fort attachée à l'idolatrie, p.341, obtient de Julien diverles graces, p. 344, fureur

de fes habitans contre les Chrétiens, 1.357-360. Ils cherehent S. Hilarion pour le faire mourir, Gazan ou Zanane difciple de S. Hilarion

Gela fe de Celarée met le nom d'Eusebe dans les diptyques, p. os. \* Hift. Eccl. Tom. VII.

G. Is e Pape n'a point condanné l'histoire L'Eufebe, p.sd. Gelace de Cyzic, auteur fort meprifable, 1.73.

S. Genele M. fous Julien & Edelle, p. 380. S. Gementes Ev. de Modene en 385, p.709.

S. Gennade Ev. & M. de Perfe , p ga Gerree de Laodicee, n'avoit pu fe faire recevote par S. Euftathe dans le Clergé d'Ant. p. 24, l: traite de Sabellien , p. 26, nifiite au C. de Tyr en 335, p. 652. 2. C'est de lny dont parle Libere dans la lettre à Confrance en 354, p.774.1. Il excommunie les Apollmaires, p. 610.

George ufutpateur du Siege d'Alexandrie, y est maifacré par les payens, p. 381. George le Syncelle infere la chronologie d'Eu-

febe dans la fienne, p. sr. Gennete de Sirmich affifte en 355 au C. de Milan, p. 525, n'y veut pas figner le symbole de

Nicée, p. 539, est chasse de l'Eglise par le peuple Cat. 1.540. Gloire: l'amour pur aime le bien fans fonger

à la gloire qui l'accompagne, p.330. Guaphice, V. S. Simeon. Eftienne Geber heretique Entychien, .383.

S. Gobdilans M. de Perfe, p. 66 p. Golgotha ; lieu où la Croix de J.C. fut plan-S. Genhen M. à Rome fous Julien . t. 442 : fes

: Otes faux, r.722.00 Gergare de Germanicie ordonne Paulin Ev. d'Ant. avec Lucifer en 361, p. 120.

Gentermeurs: Jul en louffie leurs cruauter & leurs vexations contre les Chrétiens, p.310. Gresore d'Elvire refuse de communiquer avec Ofius aprés la chute &c. p. pro. Saint Eufebe de Verceil luy écrit vers 160,5,556. Hentre dans le tehiline des Luciferiens, p. 326, on ne voit point qu'il l'air quitté , p.717.2. Il en devient consine

Gregoire intrus dans l'Eglife d'Alexandrie, S. Antonie luy écrit inurilement, p. ray. S. Gregore de Nazianze efface par fa repu-

tation e: fle des fophifles payens, 6.347. Julien refervoit à l'attaquer après la guerre des Perles, 2333. Il s'applique à la poetie pour s'oppofer au progrés de l'Apollinaritine, p. 613. Les Apollinarifles luy font , dit-on, de la peine à CP. p.

S. Gresoire le Grand ne peut trouver les actes des Martyrsrecueillis par Eufebe, p. sv. Gunden dans! Andalousie autresois Acci, e. 202. See Gudeke M. de Perfe fous Sapor, p. 89. 563.

Abits : Julien veur que les prestres soient Vétus modestement, p.418.

Hagro Ou Hagron Fr. de Nitrie, p.184, p.e. le melnic qu'Aton ou Aio, . 16 :

Hauvilliere, abbaye au diocese de Reims, on 1 ctoit y avoir le corps de Ste Helene, p.18. Ste Helene. V. fon titre p.r.

H:len: femme de Julien l'apostat, qui la fait peindre fous la figure de Diane, p. 340.

Halene fol. de la Theb. p. 427. Helenopio, ville de la Bith mie, formée en

327 du bourg de Drepane, p. 17. Helenople, ville de la Pal. &c. p. 18. Hel supers, province dn Pont, tire fon nom

de Ste Helene , th. Meliodore Ev. de Bezabde , p.94.

Hiladore Preftre traduit des onviages grees pour S. Hilaire, p.465, cft p.e. l'auteur d'un

livre des Principes , p. 458. Hel oble, ville de la Phenieie : les pavens y traitent les Chrétiens avee la derniere barbarie,

Hellade Luciferien contre qui Saint Jerome dispute, p. sar.

L'Hemermonffe de l'Evangile fait faire une flatue de J. C. p. 363. Heptanomos ou Heptapolis , province d'E-

gypte , p.105. Heracle : Apollinaire luy adresse un ouvrage

Horacle Emperent, l'Exaltation de la Ctoix est plus ancienne que luy, p.s.

Heraclée, trois villes de ce nom en Egypte , corps cit à S. Denys en France, p. 757.

Op. 108.

Op. 108. \$.105.108.

Herachde disciple de S. Antoine, 2.144. Herachde Pr. de Nitrie, p. 164. Heraclide Ev. Luciferien d'Oxyringue, p. 526. Herael en Ev. de Calcedoine , p. 183.

Herbe : il en croiffoit une miraculeuse au pié de la statue de J.C. à Paneade, p. 363. Hereuliens : corps de foldats formé par Maxi-

mien Hercule, p. 405. S. Herestien Martyr à Antioche fous Julien,

Herefie : ceux qui y avoient esté battizez ne ouvoientestre ordonnez , p. 107. S. Hilaire ne falue pas meime les hereriques, p.437. S. Eufebe de Vetceil aime mieux mourir que de tecevoit à

manger d'eux .p. 112. Herman Archevelque de Cologne en 1485, 1.354.

Hermone Abbelle Lucifetienne à Eleutherople, p. 527. Hermon on Hermonas 39° Ev. de Jeruf. en

301, p.19, gouverne neufans, p.646.2. Hermepol- la petite, son Ev. gouvernoit la montagne de Nitrie, p. 160.674.1.

Hermuthe, ville d'Egypte, p. 204. Heren Ev. de Thebes , apostat, perit malher

reulement, p. 399.

Herm Rel. de Tabenne meurt le samedi faint en 365, 1.497.

Hefyque Diacre, deputé des Eufebiens à Saint

Jule Pape, p. 269. S. Hofique disciple de S. Hilation : Julien accorde la mort à ceux de Gaza, ... 44. Il arreite S. Hilarion en Cypre, p. 570, luy rend les derniers devoirs, & meurt en grande pieté, p. 171.

Hem Ev. de Tteves vers 837, p. 250. Hidulphe Ev. de Treves en 667 &c. 1 Huracapollon ancien fol. de la Theb, foutient

& admire S. Pacome, p.175,678. H erax disciple de S. Antoine, p. 142. H.erecle écrit contre les Chrétiens , eft refuté

par Eufebe, p.49. Hursele fils du Comte Alype, est fauyé de la mort &c. p. 415.

S. Hilaire Ev. de Toulouse vtes 340 on 350. 3.442

S. 11 laire Evelque de Poitiets,& Confesseur, v. fon ture p. 432, travaille avec Saint Eufchede

Verceil à rétablir les Eglises d'Italie, p. 558. Hilaire Diacre de Rome, p. 528: on ne voit point qu'il fust de Sardaigne, p.770. Libere l'envoicen 354 à Milan pour obtenir un C. p. 533. affifte à celui deMilan en 355, \$ 542, y est fouetté cruellement & banni, p. 147: embraffe le schisme

de Lucifer &c. p. 128. L'Ambrofiafter peut eftre . Heraelie, ancienne metropole de la Thrace, d'un Hilame, mais different, p.768.759 S. Hilane Ev. de Mende : on croit que fon

Julien, 1.252.723. S. Hilarien, v. fon titre p. 164, fe retire des

l'an 306 en Egypte fous S. Antoine, p. 110, visite fa demeure apres fa mort , p.115.138, convertit le grand-pere de Sozomene, p. 857, guerit & convertit beaucoup de Sarrazins , p. 194- Julien accorde sa mort à ceux de Gaza, p.344.

Hillel. V. Ellel. H memar Archevelque de Reims , fait écrire la translation de Ste Helene vers 840, p.18. Hirfan; eabbaye d'Allemagne, p. 776.2.

L'homme ne peut trouver ion bonheut dans la latisfaction des fens , p. 430. Il faut fuir les hommes, ou leur parquitre fou, p. 699. Homese Evelque Apallinarifte, condanne

Timothée , p. 632.793.1 S. Honerat fouffre l'exil avec S. Eufebe de Verceil , p. ss a, dont il devient le l'ucceffeur , p. 160.

S. Hor ou Ot folitaire de Nitrie. P. fon tiere p. 108. S. Hormijda Ev. & M. de Petfe, p. 90.

Horm fan prince Perfan , vilite les Martyts fous Julien , p. 407. Hoftman x . Julien vent en fonder à l'imita-

tion des Chrétiens . p.416. 66

Humilité peut feule echaper les pieges du diable, p.ras, & chaffer les demons furieux , p. 110. Qui la perd, perdrout, p. 199: moyen de la conferver, 7. 598

Hygar Ev. d'Espagne au IV. siecle , \*. 527. Hymenie 37° Ev. de Jerns. mort en 198, p. 19.

AINT B Is Martyre de Perle en 346, p.ss. S. Jacque Ev. & Marryr de Perfe fous Sapor,

Deux Saints Jacques Pr. & M. de Perfe fous Sapor, p.89-24

facq. s M. de Perfe , nom gliffé app. au lieu de Joseph, 0595.

S. Jacque de Nisibe, v. fon sitre : 260, affifte au Concile d'Ant. vers 319, p. 23, obtient par fes prieres la mort d'Arius, p. 35, va en Perfe visiter les nouveaux Chrétiens, p. 77, écrit sur la perfecution de Perfe, p. 78. Julien fait ofter fon corps

de la ville de Nisibe, f. 342. Jacque de Perfe disciple de S. Julien Sabbas , refuse toute superiorité, p. 585.

Tafa , villagede Perfe, p. 87.

Idales : le C. d'Elvire regarde comme apostats ceux qui font femblant d'eftre idolatres, p. 307, excommunie pour cinq ans ceux qui sonffrent que quelque chose qui leur appartient serve au culte des idoles , ib. on ne peuten conscience y contribuer en quoy que ce soit, p. 369. Les Chretiens ufent à Ant. des vivres polin: z par Julien, 2.385.

Jean. V. Jonas.

S. Jean Battifte audeffus du rang des folitaires, p. sos: les payens brulent son corps sous Julien, \$. 161.

S. Jean l'Evangeliste presche & écrit anx Perfes, p. 76; fon Evangile a efté traduit en hebreu, Jean Ev. de Perfe affifte au C. de Nicec, 277.

Jean frere de S. Pacome se retire avec luy, p.

Jan disciple de Saint Pacome, p.233, qui luy ócrit, p. 228.

Trois SS. Trans Ev. & M. de Perfe fous Sapor. S. Jan Martyr & Rome fous Inlien, p. 357; fon histoire infontenable, p.719-722.

S. Jean Pr. & M. & Rome, p. 372. Jean fils de Sie Public , Preftre d'Ant. p.402.

739.2. Jean Pr. traduit en grec le massacre des sol. de Sinai & de Raitbe, p. 550.

Jean Ev. des Sartazins, p. 197. Jean Pr. de Rome au VI. siecle, p. 251.

Jean Abbé de Casemare au XII. fiecle, Ibid.

Jeremie fol. de Rairhe tue par les Blemmyes, S. Ferome étudie fous Apollinaire, p. 611, fait une nouvelle chronique & une nouvelle geogra-

phic fur celles d'Eufebe, p. 50.58, traduit la regle de S. Pacome, 3, 193.084, excuse Lucifer le plus qu'i peut , p. 122.123.

erufalem; See Helene y trouve la Ctoix de J.C. p.s. or. Julien y veut rebaftir le Temple , e.411.64. y faire faire un amphitheatre pour y exposer les Chrétiens aux bestes, p.422.

TESUS CHRIST: une fontaine d'Emmaiis où il s'eftoit lavé les piez , guerit miraculeufement, p. 362. Il apparoist à S. Pacorne pour

le confoler, p.223. Julien fait brifer fa ftatue Pancade, p. 161. Ifle d' fen fur les coftes de Poitou, p.752.

Feirses, quoiqu'utiles & necessaires, demandent beaucoup de discretion , p. 113. Jeunes ordounez pour rous les mois & tous les famedis, hors juillet & sonft, p. gos.

Jeunes gens qui se veulent condnire eux melmes font en grand danger, p. 113; jeune folitaire qui fait des miracles, & perit malheureusement, p.127.128.

Ignorance ; l'aveu qu'on en fait eft un grand progrés vers la verité, p. 128.129. Iliberis ou Eliberis, deux villes de ce nom

dans l'Espagne , p. 303. smages : il y en avoit de J.C, de S. Pierre, & de S. Paul, des le 111. & IVe fiecle, .. 43. Le C. d'El vire défend d'en mettre dans les eglises &c. p. ros. Les défenfeurs d'nne nature en J.C. en-

nemis des images, p. 43. Images des Empereurs reverées par les peuple, p. \$49. Indes chez les anciens efforent tous les pays inconnus vers le midi & l'orient, 1.710.

Infirmitez ; on y perd le fruit des mortifications, fi on n'y recoit avec peine les foulagemens, p.165. Ste Innocence vierge, fille de S. Severe de Ra-

venne, p. 28 j. S. Inneent Ev. de Tortone: jugement de son histoire, p. 773.

Inquesude , n'en avoir que pour foy melme , t.128. Iognaphie, Ismbaphie. V. S. Simcon.

S. Jones M. de Perfe en 346, p.87. S. Jones ou Jean ancien fol. de Moncole, p. 213, se rend disciple de S. Pacome, p. 170, veut conferves un figuier que S. Pacome fait fecber,

1.224 Joseph fol. loné par S. Antoine, p. 128. S. Jofeph Comte , v. fon tiere 1.290, reçoit chez luy S. Eufebe de Verceil, p. ssa, effoit mort app. lorfque S. Eufebe fut fi maltraité par les

Ariens, 9.776.2. S. Jojoph Pr.& M. de Perfe en 364, \$2 27.699. LLIII ii

30fe b fol. de Raithe mort avant 373, 5370, ituvent pas leurs pratiques, p. 59. Le C. d'Floire S. 597 h fait au I X. fivele l'eloge de S. Eupfydelon de l'ur faire benir les fruns de la terre, de mange, aveceux, s. 200. Saute Hillaire de

For Apollinarifte, p. 532.

S. Fores M. a Ant. fous Julien, p. 408.

Jeuns depuis Empereur, confesse J C. sous Julien, p. 197, est obligé de coder Nissbe aux Perses, p. 263. 516 Inuse vierge, fille de S. Spiridion &c. ...

3.43-2.46. S. Ijiaac Ev. & M. de Perfe, p.ge.

Ijane disciple & interprete de S. Antoine , p. 139. S. Hai: fol. de Sinai , tué en 373 par les Sar-

razins, p. 104. 575. Lia: e écrit le martyre des SS. Jonas & Barachife, p.87.

Sjace fol de Theb. p.426. Sjace fol de Sceté, p.426.

Adamini vierge Chrétienne de Perle tres generatie, p. 240.

1, der difesple de S. Antoine , p. 142. 1/dore Rel. de Tabene d'une eminente vertu ,

Se gidore Religieuse de Tabenne, p. 141, ne Peur Gouffrie d'y voir la vertu reconnue, p. 195. S. 1si dere de Peluse éerit aux Rel, de Tabenne, p. 192.

Ander Ev. d'Egypte & Conf. eft presque surpris par Apollinaire, p. 5.20. S. I state de Seville autorisé pluseurs Canons du C. d'Elvire, p. 300. Quelques uns doutent de

fon traité des hommes fliuftres, p. 716.

S. Ijimael M. fous Julien pres de GP. p. 374.
727.
Haltone officier de Gaza: S. Hilarion leve le

fort de les chevanx, p. 558.
S. find prefche dans la Perfe, p. 76.
Finds Ev. de Jeruf. fous Adrien, p. 640.

# ful : Juif, trouve, dit-on, la Croix, & fe fait Chrétien, p. 639. # dat. Patriarche des Juifs fort corrompu dans fa guneffe, p. 292, envoix S. Joseph Comte en

Cilicie, p.29s, Frgement folide, fource de soutes les feiences,

p. 1-18.

John S. A. L. S. L.

invent parkeurs parkeurs, p.p., Le C. «Fleire defindle kur farte bent les traus de la terre, & de mang, ravecux, p.psp. Saur Fillaire de Poeters no les failouts pas mefins, p.a.ps., Julien ics atsonifectionne les Chrécines, p.p.a.ps., psp. de personne les Chrécines, p.p.a.ps., psp. de production de la companyation de products, psp. Leurs habats fe trouvent toni parfemez de croux, ps. 4.

de croix, 51.4. 4.

5. July P. Artreain. Maternus.

5. July Pape, v. 16a trire p. 265 teçoit en 341

& rétablis S Paul de CP. p. 255; reçoit de melme
Marcel d'Aucyre comme Cat. p. 399. On public
pluficurs lettres d'Apollmaire fous fon nom, p.

your als retrieved Applicate to as too hear, p. 636-793, 2. \$1 Timothée est auteur d'une lettre supposée à S. Jule, p. 633.

julius Comte d'Oxient oncle maternel de Ju-

julion Comte d'Orient oncle maternel de Julien l'apostat, p. 735.1.8. apostat comme luy, p. 3922-735 fait pluseurs Martyrs, p. 393.405-409. Ses impietet & sa mort horrible, p. 395-

398.738 730. Julea l'apostat est prevenu contre S. Hilaire par Saturnin d'Arles ôce. p. 441, renonce à J.C., & cilace son battefine par des sacriteges, p. 323, zele pour l'idolatrie qu'il veut rétablir, p. 325; tasche de mettre la division dans l'Eglise, 1.327, l'attaque par une douceur apparente, p. 3 20, caile les officers Chrétiens, e. 332, talche de pervertir les foldats , 2. 2 46, maltraite les Chietiens en diverses manieres, p.341, leur défend d'enfeigner & d'étudier les lettres humaines, 5.344, les fast perfecueer par les Gouverneurs , 1.345.696, Le tonnerre brife fa statue mife à Paneade au heu de celle de J.C. qu'il avoit fait ofter, p.364. 725. Apollmaire luy adresse un ouvrage Pour la verité, p.613. Il n'ose attaquer Ctesiphon, p. soo, fait ofter de la ville le corps de S. Jacque de N:fibe, p. 203.

Nifile, p. 263.
S. Julien Sabbas, v. fas tire p. 581, demande
à Dieu la fin de la perfection de Julien, p. 422.
Julius Pr. de Tortont, p. 773.

I p ter: Julien en bathit un temple à Paneade, p. 564, eux de Cef. en abatent un, p. 371. S. Juje difeiple de S. Hilaire de Positiers, p. 458. Influe, e'ett la perfecuter que de condanner un abfent, p. 543.

J. H. Ev. Arien excommunié par les Ev. de France en 360, f. 457. \* S. Juvenin M. à Antioche fous Julien, p. 386-

388.733. L Marson, principal étendar des armées Ro-

L'maines : Julien en ofte la Groix & le nom de J. C., 5-337. Labdas. V. Zalsdas. Lauques affiftent au C. d'Elvire, p.303.

Lasques affiftent au C. d'Elvire, p.303. Lasgues : Dien accorde le don des langues à S. Pacome , p.224.

Enedicle, ville celebre de Syrie, p. 511.750, | mandé au palais, p. 541, traité d'infolent par s'appelle auj Liche, & eft prefque ruinée, p.o.ra. Landscee, wille de la Phonic e du Liban, .79 Latop! on y tient un Concile en 348, où S.

Pacome eft cite, p. 221

S. Laurens mon. d'Hongrie: on croit y avoir des reliques de S. Paul premier ermite , p. 122. S. Lazare M. de Perie en 346, p.88. Ledres ou Lutcon , ville de Cypre, p.245

S. Lear ballit une eglife des SS. Jean & Paul,

Levice l'eunuque ne peut se faire recevoir dans le Clergé d'Ant. par S. Eustathe, p.a.+, affitte en 355 au C. de Milan, p. 535.

Leonre Pr. demande à S. S. Jerome la traduction de la vie de S. Pacome, p.195. S. Leonie. V. Lienne

S. Lassard M. & Rome fous Julien, p. 852. Letter humaines : Julien desend aux Chrétiens de les enseigner & de les étudier , p. 344 à

quoy elles leur font necessaires, p. 247. 348. Sto Lbane vierge, M. de Champagne, p.314. L'briles diffamatoires : le Concile d'Elvire en

anatuematize les auteurs, p. 307. Libert Ev. de Meride, affifte en 300 au Con-

cile d'Elvire, p. 303.713. Lib.re Pape cerit à Ofius fut la chute de fes legats au C. d'Arles en 354, p.312, depute Lueifer pour demander un autre Concile, p. 11 1, écrit à S. Eufcbe pour l'obtenir &c p. 132, écrit

aux Conf. qui furent bannis au C, de Milan en 311, 1.145 Luche, V. Landicée,

S. Lienne ou Leonie Pr. disciple de S. Hilaire. L'm ne disciple & successeur de S. Eusebe de

Verceil, p. 150. Low- n Comte celebre par sa picté, ne peut voir S. Hor, p. 190.

Lint Ev. de Chalons , celebre au IX. fiecle , \$.247. Loup Servat Abbé de Ferrieres ; on luy attri-

bue la vie de S. Maximin de Treves, th. S. Luie see Pc. de Treves fous S. Maximin, 1-210.

S. Lucamdisciple de S. Hilaire, p. 469. S. Luced'Andrinople vient à Rome en 340. 272, est rétabli en son siege avant le Concile de Sardique , p. 276.

Luce Ev. Arien intrus l'Alex. en 373, S. Moyfe refule d'estre ordonné par luy, p. sos. S. Lucius M. à Drepane en Bithynie &c. p 27; See Helene baftit une eglise sur son tombeau

Lucifer Ev. de Cagliari, v. fon biffoire p. 514. est envoyé par Libere pour obtenir le Concile de

Milan, p. 133, y est arresté après la premiere feance , p. 539, puis mis en liberté , p. 540; eft

Constance, p. 542, qui le bannit à Germanicie, p. 547.550, trouble l'Eglife d'Ant. au lieu de la réunir, p. 518, reprend la condescendance de S. Hilaire pour les Orientaux, p. 448.

Lucio e Ev. d'Espagne au IV. ficele, p. 127. Luidolthe écrit vers 860 la translation de S. Severe de Ravenne, p. 284.

S. J. spien disciple de S. Hilaire de Poitiers.

2.468. Lescon, V. Ledres.

Lyene, ville de labaffe Thebaide, p. roe.

S. Atacarre Ev. de Jeruf. cherche la Croix, Atht Maares Ev. & M. de Perfe , p.go. p. 3, la reconnoift par miracle entre celles des larrons, r. s. Constantin luy écrit pour faire baftir l'eglife de la Refurrection, p.ro, fe fepare d'Eusebe de Cel. p. 45. Ce qu'on sçait de son hiftoire, p.19.

Atacare Pr. de CP. témoin de la priere de S. Alexandre contre Arius, p.36.

Macaire disciple de S. Antoine demeure à Pilpir, 5.117, puis fur la montagne, 1.118, avec S. Antoine pour le fervir, p. raz, luy rend les detniers devoirs à la mort, p. 132.139; gouverne enfuite, det-on,les disciples de S. Antoine, s. 140. Macaire frere de S. Theodore, fe fait Rel. de Tabenne, p. 470, est mis second chet des tiffe-

tans, p. 487 Macaire Sup. de Pachonm, 1.481.759.2. S. acare d'Alex. vifite S. Antoine , p.1.4. & S. Pacome à qui il ne se fait pas connossitre

S. Marain d'Egypte visite S. Antoine, p. ras, qui voit le S. Esprit descendre fur luy, p. 126, & luy laiffe fon batton en mourant, p. 132.

Atarame Pt. deputé des Eufebiens à S. Jule

Pape, p. 269. Macare Pr. de Rome Luciferien chaffé par

Damafe , p. 527 Afacedone de Mopfuefte hrule des livres de Panlin Ev. d'Ant. en 314 &c. p. 22.

S. Macedone M. à Mere fous Julien , p. 374. Afacelose Pr. de CP. habile politique, p.38, defire par les Ariens pour Ev. de CP, o. 252, accule, puis fe reconcilse avec S. Paul elu au lieu de luy, p. 253.657-659. Atacellaire, village de Petfe, p.240

Ata desobtient par S. Pacome la guerison de fon fils, 1.212. Mages preftres des Petfes excitent la perfecution contre les Chrétiens , 7.79

Magicen no peuvent rich faire à S. Antoine, P. r. zo. ni à une femme Chrétienne . r. zoz. Saint Joseph Comte & S. Hilation diffipent leurs fortileges , p. 297.168.

Magass Comte brule l'eglife de Beryte, p. 365. LLIII iii

Magnus anathematizé en 378 par le C. de Rome, p.623, effort p.e. l'Ev. des Apollinaristes à CP. p.626.

Maume, erigée en ville par Constantin, p. 343, soumise à Gaza par Julien, p. 344, continue à avoir un Ev, particulier, 16.

Les maled : sont quelquefois l'effet de la malignité des demons, p.aop. si on n'y reçoir ave peine les foulagemens, on y perd le fruit des mortifications, p.r.65.

Malaquim disciple de S. Hilation, p. 573.

Manete Ev. de Selencie vers 390, p. 78.

Manets Ev. de Selencie vers 390, 3-78.

Manger; S. Antoine avoit honte de s'y vou
obligé, 3.113.

Les Manuchiens eftoient en horreur à S. Antoine, p. 119. Un Manichéen apostaite dars les tourmens, p. 239. Coprés fol. de la Theb. en fait chaffer un d'une ville aprés un miracle, p. 428. S. Manuel M. fous Julien pres de CP. 9. 174.

S. Mare : la vic fainte des Therapentes effoit le fruit de fa predication, p. 10 p.

S. Mare Pape: ce qu'on en squit, p. ass. Mare d'Arethuse ne renversa point l'autel de Cibele, p. 728, souffre de cruels traitemens sous Julien, p. 567-390; quel jugement on peut por-

ste de luy, p. 256.

Martid Å Ancyre, w. fin nim p. 109, repeted
Eulfhed d'un dificours qu'il avoit fait à Ancyre, p.
4, 8 d'un autre à Loudice, p. 26, cht depoid
on 35 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p. 2016 p. 2016 p. 2016
on 36 p.

S. M reelles Ev. de Ravenne, dont on ne fçait rien, p. - 08.2. S. Marcellis Ev. d'Embrun: ce qu'on en fçait,

p.561.778.
Marcellin Pr. de Tortone, p.773. 1.

Marcellin Pr. Luciferien prefente à Theodose une requeste en 384 &c. p. 524.766.2. Marcien sol. dans le Pont, puis herestarque,

p.103.
Les Starcionites veulent attirer S. Pacome,
p.172.

S. Marenbde Corevesque de Bezabde & M. p.91. S. Marens Ev. & M. de Perse, p.90. Mariam Pr. de Bezabde, p.94. Marianus, V. Scotus.

Ste Marie Vierge Mere de Dieu : erreurs des Apollinariftes fur la maternité & fa virginité, p. 607.608.

Ste Marie penitente niece de S. Abraham fol. 2-191.

IABLE

S. Marit M. de Perscen 346, 3.88.

Atans de Calcedoine Arien, depute à S. Jule contre S. Athanase &c. 3.29, reproche à Julien

fon apoitafie, ...332.

Marint. V. Victorinas.

Martim ou Marien fectetaire d'Etat en 327

&c. p.12.

S. Martin se retire apprés de S. Hilaire qui
le fait Exorciste &c. p.438, revient apprés de

luy en 360 &c. p.455.
S. Marrin de Brague autorife plufieurs Ca-

nons da C. d'Elvire, p. 209.

Many; titre convenible aux Conf. morts dans l'exil, page, Let Martyris en perifithe de ne meurent point pour Dieu, p.as. Pourquoi on en dépenit quelques ans l'eur refte entre les mains, p.ass. Le C. d'Elvire défind d'honorte ceux qui ont efté tuez en brifant des idoles fans autorité, p.ay. Un Rel. de Tahenne défire indifercement le martyre, apollafie, puis devient Martyre de la grace, p.ass.

Manyre, titre de l'eglife de la Refurrection à Jeruf, p.22.72.

Marryre Discre deputé des Eusebiens à Saint Jule Pape , p. 269. Marryre Ev. de Paneade est brulé sous Julien.

P.364.
S. Marushas M. de Perfeen 346, p.ss.

S. Marukas envoyé en Perfe par Theodofe Len apporte les corps de plosens Martyrs, o . Julius Firmicus Materini qui a écrit contre le pagantine, n'est point S. Materne de Milan.

S. Mathisu presche anx Perses, p.76, & aux Ethiopiens, p. 188. Maw Rel. de Tabenne, confesse une faute

qu'il avoit faire, p. 218.

Mars: ou Mauvie reine des Sarrazins, deman-

deen 377 S. Moyfe po ir Evelque , p. 595.758. Manpias prince des Mages de Perfe en 346 &c. p.84.

Maxmes frere, dit-on, de S. Maximin de Treves, & Ev. de Poitiers vers 350, p.458. S. Maxme de Jerul. affifte au C. de Tyr en 335, p.20, pent avoir réceu de Conflantin un

habit tiflud'or pour celebrer le battefme, p. 13.

Maxime philosophe enseigne la magie à Julien, p. 3-23.

Maxime Preset de Rome en 361, p. 351.

S. Maxime ou Maximin M. à Antioche fous Julien, p. 386-388.733.734.

S. Naximilian M. fous Julien à Ant. p. 405; quand il a fouffert, p. 739.a. Jugement de les actes, p. 740-744.

S. Maximin de Treves, v. fantiere p. 347, communique le premier de l'Occident avec S. Paul de CP. p. 25.697.

Mattes, ancien nom de Cef, de Capp. p. 374.

Medecind' Alex. egalé à S. Antoine, p. 130: 11 y avoit des Evelques modecins. p.290. Medes: il y en avoit de Chretiens au second ficcle,p. 77.

Medijance, mort de l'ame, 4.599. Merafe Ev. Arien d'Illyrie, excommunié en

360 par les Ev. de France , \$.457. Melanie l'ayeule donne de la vraie Croix à S.

Paulin, p.7. Melanie la jeune baftit un monaftere fur le Calvaire , p. ra.

Melanthe Ev. de Tolede, affuite au C. d'El vire CR 300, 9-202-713 S. Melafite M. 2 Ancyre fons Julien, p. 380.

S. Melece Ev. dn Pont, paffe lept ansen Pal. durant la perfecution de Diocletien, 1.41. S. Melece eft fait Ev. d'Ant. en 16t, p. 20. donne à S. Cyrille de Jeruf. le fils d un prefire d'idoles &c.p. 403, reçoit Vital dans fon Clergé

Meleciens, Schissnatiques d'Egypte rejettez par S. Antoine, parig, veulent s'attirer S. Pa-

Atelife, collections de fermons mal attribuez à S. Antoine, p. 135.

Men; mon. de vierges de la Cong. de Taben-DC, 1.197.493.686. Meney, office des Grees pour l'Eglife de CP.

Sto Menne vierge & martyre en Champagne, 1-354-

contre S. Athanafe, p. 270. Mere, ville de Phrygie, p. 373.

Meride, metropole de la Lufitanie, p.303. Aferope philosophe de Tyr, voyage dans les

Indes vers l'an 300, p.284, 709, eft tué dans l'Ethiopie, p. 285. Meje : le C. d'Elvite se pare de la communion

ceux qui n'affistent pas à l'affemblée trois dimanches de luite, p. 305. Aterrodore voyage dans les Indes, . re-S. Metro; hane Ly. de Byzance mort eff313

ou 31 4 &c. p. 32.536. Son historic fans autorité, Milan : comment metropole de l'Italie, p 537: on n'y jeûnoit le famedi que la veille de

Palque, p. 305. S. Milefe ou Milule fol. & M. en Perfe, f. 92-94-664-1

Milet: il y avoit un temple d'Apollon Didyméc, p. 389. S. Atille Ev. & M. fous Sapor , p.91.664.1.

Millenaires : leurs opinions n'ont point esté condannées par le C. de Rome en 378, 1.624. Miracles: il n'y en a point de comparable à la

convertion des ames, p.208. Les mechans peu- dans les villes, p.203. On écrivoit à Ant. dans

vent en faire par la permission de Dieu & le secours du diable , p. 208. Dieu donne quelquefois le pouvoir d'en faire à des personnes qui en sont indignes, p. 20 s.

Mobrafliftou zu C. de Latople en 148, 2.245. Atocanje. V. Moncole

S. More Ev. & M. de Ferse, p.90.

Momes: il v en avoit en Perfe avant qu'on scruft ce que c'eftoit en Occident , p 77. Saint Pacome eft le premier inftituteur desmonasteres & des Congregations monaffiques , \$.103.167. 176.670. S. Hilarion établit les premiers mon. dans la Pal. p. 110.161. S. Amon fonde ceux de Netrie , p. 133. Les moines avoient un habit particulier vers 314, f. 104. 172. 179. 181. Quel eftort celui de S. Antoine, p. 112, celui que Saine Muce donnoit i fes moines, .421. Bel ordre, habit, noviciat, office, & autres exercices de ceux de Tabenne, p. 170-102. Il n'y en avoit point de Preftres, p.184. On y recevoit des enfans, p.181, pomr d'esclaves, p. 180. Ils ne buvoient point de vin , p. 684. 1, ne pouvoient manger hors de chez eux que chez les Ecclefiaftiques, p. 684.2. Hospitalité de ceux de Nitrie, p.161-163. Saint Pacome vouloit que tous focusient lire , past, appliquoir les novices à des travaux exterieurs, Bud. Comment S. Antoine eprouve la vocation de S. Paul le Simple, p. 145-147. La vie de Saint Antoine est une regle pour des moines , p.131; leur modele est la premiere eglise de Jerul. p. 102, Leur vie doit eftre toute de priere & de travail , Mensphante d'Ephele Arien, depute à S. Jule p. 122.154. Ils doivent adoucir par le travail des mains la peine de la folitude, p.146, où il y a des combats continuels, p. 147 En quelle disposition un moine doit eftre continuellement, 1 + 3. Pluficurs faints moines refufent de voir leurs peres ou meres, 2.471. Les premiers prenoient autant de foin de se cacher que leurs successeurs de se produire, p. 1 4 2, aimoient mieux pratiques la vertu des Saints que d'écrire leurs miracles, p. 155.192, Refpect de See Helene pour les moines, p.e.s. Plutieurs fouffrent le martyre en 346 dans la Perfe, p. 86. Julien les raille & les perfeente, p. 340. Saint Antoine predit le relaschement des

moines , p.126. S. Pacome le prevoit auffi , p. 193.194. Saint Theodore teprend fortement en quelques uns le defaut de gravité, p. 487. Saint Squirion predit qu'il y en aure toujours quelques uns d'une vertu confommée, p. 430. Saint Pacome defigure une eglife qu'il avoit fait rrop belle &c. p.214. Les officiers doivent faire ce qui est preserit, non songer à epargner . 5.222. Monaflere: on appellost ainfi la demeure d'un feul folitaire, p. 102.

Monte fe ou Mocanie, monaftere qui se soumet à S. Pacome, p. 213.

Aforts: les Romains ne les enterroient jamais

un lieu poblicles noms des morts, p. 1990. On n'enterroit pas enEgypte les perfonnes de pieté, p. 13 a: funerailles des moioes de Tabeone, p. 189. S. Pacome empélée qu'on oc chance pour un de fes moioes, p. 121. S. Jaque de Niñoe fast mourits, puis refluéere un houme qui faifoit le mourit, p. 180.

Moy 2. V. Dulas.

Moj/c instruit S. Aotoine , p.129. Moj/c jeune homme polledé, delivié par S.

Pacome, p. 212.

Moy'e méchant Rel. de Tabeone, en est chasse & possedé du demon, p. 429.

S. Moy/: fol de Raithe celebre par fes miraeles, 9,570, convertit prefque tous les Sarrazins

de Pharan, .sp4.

5. Atoyfe fol. & premier Ev. des Sarrazins.

V. fon etre p. 502.

Afuer Abbe en Thebaide. F. fon tirre p. 424.

Afuer fe retire avec un fils dans un monaftere

d'Egypte, s. 420.
Atujose enleignoit la thetorique co 361 p., 19.
Atujose V Stratege.

Naife, ville de la Perfe, p. 256.
S. Narff Ev de Jeruf. paife pluficurs années dans le defert p. 105.

Nare fir de Nerooiade uo des chefs des Aricos,

Narie ecde aux Romains einq provinces de la Perfe, p.95.

S. Narfe M. de Petfe en 346,2.88. Nachausel fol. de Nitrie, 5.186.

La nature servoit de livre à S. Antoine, p. 105. Nazareth : Saint Joseph Comte y bashit une eglise, p. 297.

Nateroth officier de Perfe, y tourmente des Martyrs, p.239. Notin re Ev. de CP. reçoit en 381 le corps de

S. Paul de C.P. p. 250.

Nervounde, nom donné à la ville de Paneade ,
p. 363.

Nerjan feigneur Perlan, apoftafie, p.95, & perit malheuteufement, p.95. S. Neffahr M. à Gaza fous Julien, p.557.

S. Negar M. à Gaza, 2.358. S. Neg Ev. de Treves: fon corps efteranffeté en 942, p.258.

Nicople. V. Emmaiis.

Nýfile fannomníc Mygdonie, ville de ja McL. 1-26. On la crost lå melme qu'Achad marquée dans l'Ecriure, 5-26, eft imprenable tant que. I acque y democre ou vivan ou mort, 5-25 j. ultien menac de ne la pas fecourir courre es Peris, 5-242, Jovien la beur cet, & fer habitans formeto un bourg deNifibe pres d'Amide,

Nyfarm difciple de S. Antoioc, p. 142. N. 11 e, montagne d'Egypte &c. p. 154; defcriptioo de cette montagne , p. 159; vie des folqui l'habtoient, p. 164; l'eur hospitalité, p. 161. Avec: le marié & la mariée s'y coutonnoient,

t.154; le mariage ne s'accomplissoit, dit on , qu'aptés sept jours de rejoussances, p.587. Nosher Abbé de Hautvilliers en l'ao 1095, p.

Novare pouvoit estre gouvernée par l'Ev. de Veretil, p. 570-772.2.

Novaturi excommunió par l'Eglife Romaioe, 1.277. Novatiem obticonent pluficurs choica de Ju-

lieu, p.339.

O Afis eft coure l'Egypte & la Libye, 000 en Araboe, p. 730.2. Obedien chef des Sarrazins de Phatan, est deli-

vté dudemon par S. Moyfe, p.579, fe cooverut, p.580; défait les Blemmyes, p.578. Obreffance; chemin feun de abregé de la perfolico, p.585; excellence de celle des momes de

f.ctioo, p.185; excellence de celle des moines de Tabenne, f.191192. Ob , mon, de la Cong, de Tabenne, p.443.

Officiers Chrétiens; Julien les casse, p.333.
344.
Oliviers, Sie Helene bastit une eglise de l'Afccosion sur la montagne des Oliviers, 5.15.

O/asjan necessare pour arriver à la petic Ction, p. 247. Ordent; on n'y jeunoit le famedi que la veille

de Pasque, p. 305.
Or gene combatu par S. Fustathe d'Ant. \* 31, & par S. Pacome, p. 205; defendu par S. Pamphile M. 2, 40, & par Tire de Bostes, p. 384.

Organ disciple de S. Antoine, \$142. Organ laique, écrit pour la religion sous Julien, \$1347. Oran folde Raithe, echape du massacre de

fe feres 3,357.

O ed. Roy, fravis à Pacorus fon fils 3,320.

O ed. Roy, fravis à Pacorus fon fils 3,320.

O fiji: ReLde Talenne d'une grande vertu, 5.232. (filmé par S. Antoine, 3,232. (fil fit le tro fermé Sip. de la Cong. & Ita gouverne comparans 3,3249. (oblige S. Theodore de preodre la place, 3,243. (obuverne comporars par lay, 3,494.)

L'affitté a la mort, 3,497. (fit obligéde reprendre la pouvernement, 3,499. fit in o ouvrage unle fe gouvernement, 3,499. fit in o ouvrage unle

aux moines, p. 500, que nous avons app. encore, 7-76 i.s.
Offue Ev. de Cordoue, u. forstier p. 500, uni avoc Paulin Ev. d'Ant. en 314, p. 22, de avec S. Paul de Couffantinople, p. 257, affifte au C. de Rome co 344, p. 273.

L'Office se communique la foy à la Petle, p. 76. Office S. Marc Pape, ordonne, dit-on, que l'Ev. d'Office facrera celus de Rome, p. 268.

Otgair#

Orgair Archevelque de Mayence, y transière le corps de S. Severe de Ravenne, p. 254.

Paleaue, Pachnum, on Baum, fecond mou. de S.
Pacome, Pachnum, ou Choum, mon. de la

Cong. de Tabrane vers Latople, p. 226.
Paciennos Evelque d'Egypte, p. 143.

S. P. Acome, v fon turrep. 107, combien estimé par S. Antoine, p. 123, qui voit le Saint Elprit descendre sur luy, p. 125; reçort S. Theodore agé de 14 ans sculement &c. p. 470, l'emploie tout jeune &c. p. 472. 674.

Pacame difciple du grand S. Pacome, p. 176.
Pacame fortific, dit on, Cteliphon, p. 200.
Paix: nom de l'eglife cathedrale de CP. p. 52.

5. Pal mon eleve S. Pacome dans la vie fol. &c. p.172-174. Palogine: S. Hilarion y établit les premiers

mon. en 318, p. 110.165.

Pallium on trouve, dit on, celui de Saint
Maximin de Treves dans fon combeau au IX.

Scele, p.250, on le fait porter à l'Ev, d'Offie, pour le facre du Pape &c. p.268. Pamber difciple de S. Antoine, p.142.

Parmon vitte S. Athanafe en 36 &c p. 494. S. Parphile M. n'effoit point oncle d'Eufebe de Cefarée, p. 99 menoit la vie afectique, p. 183. Eufebe étudie chez luy, e. 41, fait avecluy l'apologie d'Origene, p. 40. On luy attribue le fecond

des 14 opulcules d'Eufebe, p.c.s..

Panerace Pr. de Rome envoyé en 354 par
Libere pour demander un Concile, p.533, affifte
en 355 a celui de Milan, p.542, eft banni pour la

foy, p.147.

Pane ou Paneple, ville de la Theb. p. 172; S.
Pacome fonde un mon. pres de cette ville, p. 220.

Paneade, ville de la Pal. ou de la Phencie, p. 2361; Julien y fait brifer une flatue de J. C. p. 183.

723.726. Difficulter fur cette flatue, p. 724.725.
Par an, montagne de la Phenicie, ; 269.
Le Papech facré par l'Ev. d'Oftie, p. 26e.
S. Papa Ev. & M. de Perfe fous Sapor, p. 9e.

 Papa Ev. & M. de Perle 10us Sapor, p.ge. Paph mer moine & Conf. demcuroit pres de S. Antoine, p. 118, fist depuis Ev. dans la haute Theb. p. 143.

Paphones furnomme Cephale, folitaire fort fpirituel, p. 126.

Paphones moine convertit Ste Thai's courtifane, p. 151, cft affure de la reconcilation avec

Dieu, p. 152.

Paphruse disciple de S. Pacome, mentr en 348, p. 227, n'est pas app, le frere de S. Theodo-

Paregore Apollinariste, p. 632.

Parens: plusieurs faints moines refusent de

Parens: plusienrs saints moines refuser parler à leurs percs ou meres, p. 471. \* Hist. Eccl. Tom. VII. Pars; il s'ytient nn C en 360 ou 361, p. 457.
S. Paris premier Ev. de Tyano, mort vers
346, 2282.

Paleur; danger des grands parleurs, p.127, Parsur Rel. de Tabenne: S' Theodore le voit entrer au ciel, p.490.

Partho: Saint Jean leur adtesse sa premiere epistre, 7.75.

Paiges; Eufebe de Cef. écrie for cette fefte, s. 45; S. Pacome écrit aufi fur le temps auquet on la doct celebrer, p. 229; S. Palemon diffnott ce jour là, p. 273. Toute la Cong. de Tabennes'y taffembloit, p. 178.

raffembloit, p. 178.

Paffeur. V. Pemen.

Paffres; S. Ephrem les modere par l'exemple de S. Antoine, p. 138.

Pafinme. V. Postume.

Patellali Religioux de Tabonne, terrible aux demons, p. 485.

S. Patermuh: fol & M. en Egypte, p. 316.
Paseras Ev. de Petiguetus fe trouve au C. de
Beziets en 356, p. 441, eft depolé en 360, p. 437.
Patimor, plus avantagenie que la delivrance

Parious, plans avantagent que la activrance des maux, plans. Parious fr. Rel. de Tabenne, est redressé dans la soy par S. Theodore, p. 400.

Parner Rel. de Tabenne piqué par un afpic, eff gueri par S. Theodore, 16.

Pamechile de Scythople permet à Arius de faire Chifine, p. 44, fait peine à 5. Macaire de Jerul, p. 20, affile en 337 à la deposition de S. Eustlathe d'Aost, p. 23, 20 C. de Milanen 337, p. 337, maltratte cruellement S. Fusike de Verceil 60c. p. 208. 337-336. Les payens deterrent fon corps fous Julien, p. 363.

S. Faul; les famples prennent les reliques de S. Paul de CP. pour celles de l'Apostre, r. 219. Paul de Samosates excommunié par le Concile d'Ant. 9.277.

S. Paul de Neocefarée, affiste au C. d'Ant. vers 329, p.23.

S. Paul premier ermite, p. 105, est visité de enterré par S. Antoine, p. 122.008. S. Paul le Simple, v. fautre p. 144, est un des plus celebres déciples de S. Antoine, p. 142, qui le confulte, p. 121.

Paul disciple de S. Pacome, p. 233.
S. Paul Ev. de CP. en 336, p. 38, va à Rome en 340, p. 272. V. fon titre p. 251.
S. Paul Ev. & M. de Perfe fous Sapor, p. 90.

Paul fol. de la Theb. 5.426.
S. Paul M. a Rome four Julien, p. 552; fon histoire infourenable, p. 719-722.

S. Paul Abbé de Raithe que par les Sarazins, p. 373. Paul disciple de S. Hor de Nitrie, p. 400.

P. wim Evelqued'Ant. en 324, & depolé &c. \$-22.649.

MMmmm

Paul'n de Tyr autorife te fehilme d'Arius, [ p. 44 · Eufeb: Iuy dodie fa geographie de Judée , p. ss, eft fait Ev. d'Ant. en 331, .. a8.545.

S. Paulin Ev. de Treves en 349, p. 440. Paula ordonné Ev. d'Ant. en 362 par Luci-

fer , p. 521: S. Eufebe de Verceil ne vaut point communiquer avec luy, s. sss. Damale luy écrit fur Vital, p. 618, qui fe fepare de luy, p. 6a S. Paules de Nole reçoit de la vraie Croix

&c. p.7, Paseures : les Chrétiens nourriffoient les leur

& ceux des payens, p.419. Payjam, paybient feuls la taille , p. 571.

Peruse difeiple de Saint Pacome , p.175, luy amen: S. Throdore vers 318, \$210.470. Saint Theodore luy adresse des Rel. pour luy conseiler leurs fiures , p 458. Il appaile le trouble que caufa à Pabeu la recherche de S. Athanase par Arteme, p. 494; ec qu'on en fçait de plus, p. 251.

S. Pera, 2 M. de Perie en 346, p.88. Proafe apostat fous Julien , 2. 177 Pelage II. envoie des reliques à S. Gregoire de Tours, Agse

S. Pefor Ev.de Brinde fous Julien, p. 858.728. Pelufien difeiple de S. Antoine , p. 139.

Pemen ou Patteur disciple de S. Antoine . celebre vers l'an 375, p.142. L'Abbé Pemen on Bopen mort dans le V.

ficcle, p.135.142. Perteser: S. Amoine & S. Throdore promettent l'indulgence aux penitens , \$.491. Monaftere de la Penitence de la Cong. de Tabenne, p. sor. Julien vent établir des regles de la peni-

tener dans le pagantime , p. 416. 60. S. Perperue de Tours legue des reliques à S.

Euphrone d'Autun , p.454. Perfe : état de la foy dans ce royanme du remps de Constantin , p. 76. On s'y prosternoit devant le Roy, p.so.

Perfecution, combien utiles, p. 401 Peffinente; un Chrétien y foutfre le martyre

pour avoir renverse un autel de Cibele , p. 375. Petire. V. Pityrion.

Petrove disciple de S. Pacome , p. 178, d'une vertu eminente, p.a.s, répond pour Silvain comedien, p.a.r. 189, effoit Sup. de Tifmen, p. 692.2, lorfqu'il fuecrda à S. Pacome , p.229;

Phrituite, V. Tarbule.

Phip es, ville de Macedoine , p.ap. Philips le Terrarque rebaffit Paneade , la

nomme Celarée de Philippe, p. 363. S. Philippe d'Heraclée M. fous Diocletien plutoft que fous Julien, p.355.

Phil pre Prefet d'Orient , Arien , fait enlever en 342 S. Paul de CP, 9.256, perit malheureufement en 35t, p.asg. Temps de fa prefecture , 2.608.500.

Philippe Abbé à Jeruf. fous Julien, 1.361. Philis Ev. affiftoit au C. de Latopk en 348, haze. Saint Hilamon le vifite dans fon exil à Babylone, p.559.

Philon Ev. de Libye Luciferien, \$1127. Philorome Pr. de Galacie, confesse I.C. fous

Julien ,p. 380. Philosophe rendu muet par S. Alexandre de CP, p.31. S. Antoine dispute contre des philo-

fophes , p. 120.

1 le loxene Pr. deputé de S. Jule pour eiter les Eufebiens au C. de Rome en 340, p. 272. Photos herefiarque disciple de Marcel d'Ancyre, p. s. a. Les Ariens écrivent contre luy en

355 dans le C. de Milan , p. 535. Julien luy écrit une lettre pleine d'eloges, p. 3 28. S. Phulie Intendant Martyr de Perfe en 344.

Phyleon disciple de S. Hilarion, p. 573. S. Parius Pr. d'Alex. menoit la vie afcerique.

S. Pierre d'Alex. menoit la vie des afcetes, 16-Pierre moine de Tabenne, direcleur des mon,

de vierges, p. 197.493. Pierre Ev. des Sarrazins , p. son.

Pierre d'Alex, e'est de sa persecution qu'il est parlé dans l'histoire des solitaires de Sinai & de Ratthe , p. 574.782-784. Il fe trouve à la condannation d'Apollmaire dans le C. de Rome en 378, '.623.792; écrit contre Timothée l'Apollinarifte , p. 625.

S. Pinge Pr. fe retire à Tabenne fur la fin du IV. ficele, .sea Pier disciple de S. Antoine, p.142.

Pifpir, monaftere de S. Antoine dans la Theb. P.117-567. Pifte Ev. Arien intrus à Alex. est reconnu

pour tel par S. Jule , p.270. Pityrum , Pitere , Piteren, Petire ou Pyotere difeiple de S. Antoine, p. 141 reconnouft la vertu de Ste Ifidore Religiense de Tabenne, p.198.

Placille d'Ant. affift au Coneile de Tyr en 335, f. 653.1. Poetes libres: Julien melme ne veut pas que

fes preftres les hient , p. 41; Poleme on Polemen chef d'une fecte d'Apollinariftes , p.605.632.

Polyerarie vierge de Laodicée en Syrie, guerie par S. Antoine , f.119. Pene Polemoniaque, province differente de

l'Henelopont, p.18. Pontifei des idoles; il y en avoit de Chrétiens en l'an 300, p. 104.

S. Perphyre eftant Preftre de Jerul, avoit la Croix en garde , p 14. Perphyrire, canton della Theb. p. 141.

Peffume ou Paftume ; fa vie est une fible , p.

Poftume Sup. dit-on, des moines de S. Antoine

Potame de Lifbone anime Conftance contre

Ofius . p. 216. S. Potamen confesse J.C. dans la persecution

de Diocletien , p. 41. Prefe; S. Spirid on employoit la moitié de fon

revenu à prester &c. p.a43.244. Les Profères font affis avec les Ev. dans le C. d'Elvire, p. 303. De hust qui effoient à Nitrie un Scul offroit, preschoit &c. p. 160. Les Prestres de

Gaza font cruellement traitez par les payens fous Tulien . p. 360.

Preferes payens : honneur que Julien vent qu'on leur rende , p. 3 26. Qualitex qu'il veut co eux: preceptes qu'il leur donne, p.417. 6. Conversion du fils d'un pr. de Daphné, r.402. Preveft; chef d'une famille dans les mon. de

Tabenne , p. 179 La priere est le moyen d'arriver à la perfection, p. 147, doit eftre soumise à la volonté de Dieu, p. 208, doit faire , jointe au travail, la vie des moines, p.112.146. Un moine de Tabenne n'interromp pas sa priere pour une morsure de scorpion , p. 234. On prioit les bras étendus en ctoix, p.173. S. Julien Sabbas prioit à genoux le

vilage profterné contre terre &c. p. 182. Prifes des Martyrs à Ant. devient une eglife

fous Julien , p. 387-

Proceefe sophiste, quitte pour la foy la pro festion de l'eloquence à Athenes , 1-345.719. Prometre de monafteres : belles leçons qui lenr font données par S. Pacome, p. 204-206. Press ; c'est le melme monastere que Pabau

2.213. Proferrid : l'infolence & l'orgueil en font les fuites ordinaires, p. 322.

Provene Ev. de Sardique, figne, dit-on, la condannation de S. Paul de CP, 1.254, condanne, dit-on, Marcel d'Ancyre, puis communique avecity, p. ser.

Pfarphio grand reconome de Pabau , 2.494-Plenamon excellent Rel. de Tabenne , p.217,

chargé du foin de Silvain , p. 489. Pienele fe fait moine de Tabenne avec tonte

fa famille , p.219. Pientarfe disciple de S. Pacome, p.176, ce qu'on scait de luy p. 230. S. Throdore luy adresse des Rel. pour luy consesser leurs fautes, ... 488.

Je prend pour témoin de la punition d'un Rel. 2.480 Pfeis fol. de Raithe tué par les Blemmyes,

2.580. Piers disciple de S. Pacome , p.176.230. Str Puble veuve, Superieure de pluficurs 739.1.

vierges, 1.40, confesse ].C. fous Julien, \$ 402. Les Grees ne la font point mere de S. Chrylofto-EDC , 2.739.2.

S. Pulique. V. S. Phufic. Patubafte fol. de Nitrie, p. 165.

See Pulquens , nonvelle Helene , p. 17. Pysterr. V. Pityrion. Py brodere philosophe de Cour sous Julien

&c. p.356. Doff one fur l'ancien & le nouveau Tefta-

ment , de qui & de quel temps elles peuveu. citre , p.769.770. S. Quiriac disciple de S. Maximin , p. 251.

AINT B Raderinde , Seconde Helene, p. 17. Saithe, quarante folitaires y font tuez par

les Blemmyes en 373 ou 374, \$ 575. Reconciliation; pour le reconcilier il faut non fe justifier , mais reconnoistre fon tort , p. 19p.

Rediciane ou Retoie vers l'Armenie, ville inconnuc , \$ .776.1. Religies : S. Antoine yeut Qu'on enterre les

corps des Saines, p. 132, défend de les mettre en des chaffes , p. 133, a en execuation ceux qui les exposent pour en titer de l'argent, 16. S. Eusebe de Verceil veut qu'on enterre avec fon corps tout ce qui effoit pour la perfonne , p. 1500.

Refurrection : eglife de la Refurrection baftie à Jeruf. par Conffantin, p. 10; fa dedicace , p. 1 2. Revelation; comment il en faut juger felon les Saints , \$.474-476.

Abidant Ev. de Touloufe n'a point figné la lettre du C, de Milan à S. Eufebe , p. 774.2, eft banni pour la foy en 356, & meurt dans fon exil, p.441.750.2

Romain qu'on fait Ev. d'Ant. avant S. Euftathe, eft app. S. Romain Diagre & M. p. 645. Romaio foldat: Julien luyenvose la glorre du martyre a lay & a fes compagnons , 1.336-717. Romain capitaine des Ecuyers, eft bannien

362, 9.714.1. Komans ; Julien ne veut pas que les preftres en lifent , p.417.

S. Romas Ev. & M., de Perfe fous Sapor, p.pa. Rome; on y jeunoit les famedis, p. 305. L'Eglisc Romaine ecole des Apostres, metropole de la pieté, a la primauté en tout , p. 270. S. Jule se plaint qu'on ait jugé des Ev. des sieges a postoli-ques à son insceu, p. 280. Le Concile de Sardique donne au Pape le pouvoir de faire revoir le pagement des Ev. condannez , p. 281.

Rufin pere de S. Silvestre Pape , 1.261.266. Rofe traducteur libre, meten latin l'apologie d'Origene , p. 48, & l'histoire ecclesialtique d'Eusebe &c. p.

Aradius Rufinus Comee d'Orient en 363, p.

Rupers Abbé de Duits pres de Cologne, p Rustique pere de S. Jule Pape , p 209. M Mmmm ii

S. Sabbas. V. Julien.
S. Sabbas Martyr de Perfe en 346, p. 88.
S. Sabbas fol. tué par les Sarrazins , p. 879.
S. Sabbal M. fous Julien pres de CP, p. 874.

S. Sabel IA. fous Julien pres de CP, p.374. 727. Sabellius excommunié, dit-on, premierement

par l'Eglife Romaine, p. 277.

Sale Ev. de Seville, affifte au C. d'Elvire en

370, p.393,713.
S. Sabw Ev. & M. de Petfe fous Sapor, e.po.
Sabw Ev. Macrdonien d'Heraclée, fait une collection d'Synodes, p.277.

Sabore ou Sapor officier Perlan , y fait des Martyrs , p. 240.

Sarrifee; un feul peut reconcilier tout le monde avec Dieu, p. 367. S. Sadath, Sador, ou Chahdouft, fait Ev. de

Selencie & de Ctefiphon en 344, p.83, est martyrizé en 346, p.86.
Sa 201; S. Pacome les invoque comme des

intercesseurs dignes de Dieu, p. 108.

Salamon disciple de S. Hilarion , p. 174.

Salamen dileiple de S. Hilarion, p. 574. Salariel fol. de Ratthe tué par les Blemmyes,

S. Fre. V. Sciencie.

Salufie Prefer des Gaules fous Julien, p.353. on n'a pas de preuve qu'il air perfecuté, p.724. Savarie. V. Sebafte.

Samed: ; le G. d'Elvire ordonne qu'on y jeûne , p.305. Samed Sup. du mon. de Pane, p.122.

Sanciunire ; jubé de l'eglise de la Croix à Jezusalem , p.13. Sapor. V Sabore.

S. Sapor Ev. & M. de Perfe fous Sapor , p. 90.
Sapor roy de Perfe vit & regne 70 ans , p. 78.
commencement & fin de fou regne , p. 664.2.
Sarmate fol. tué par les Sarrarins , p. 139.

Saviators; leur órigine & leur conversion, 5 593. Ils peuvent avoir receu les premières lumières de la foy par S. Hilation, \$1,567. Saturius Ev. d'Arles, Arien & couvert de

erimes, p. 4.4., affille en 355 au C. de Milan, p. 333, pretide à celui de Beuerse as 156, p. 4.4. fair bannt: ceux qui s'oppoloemt le plus à loi mi-preté p. 4.4. a.m. peut rentrer dans la communion des Er. de France, 16.4. qui le depolenten 360, p. 436-457.

Saturano genrectione de la Galacie lous Tu-

lien, p. 375 719.

Sazan prince d'Ethiopie vers 340, p. 285, ne peut retenir S. Frumence que avoit gouverné

peut retenir S. Frumence que avoit gouverné durant la minorité, p. 285.711. Supulate ou anabole des moines de Tabenne,

5ch:fine; la confideration des foibles peut faire

demeurer quelque temps avec des schismatiques , p. 27

Se eners; la solidité du jugement est la source

de toutes les feiences, p. 107; à quoy peut fervir la lecture des payens, p. 347. Marianus 3000s infere la chronique de Saiut

Jerome dans la fienne, p. st. Segrino fol. d'Egypte vers 374, p. 430.

Scythople: il n'y avoit de Catholiques en 355, que deux Juifs convertis, p. 208.

Sebajt ou Samarie : les payens y brulent les os de S. Jean Battifte & d Elifée, p. 301.

Salufe Second Prefer du Pretoire Gost Julien, payen moderé, p. 369, ne peut empefeher Julien de commencer une perfecution d' Antioche, p. 390, affilié à l'interrogation des Saints Bonofé et Marimilien, p. 469, ne veur pas les voir foumette de nouveau aux tourmens, p. 468, fait celler la perfecurion, p. 390.

Science nommée anfil Salec & Coqué, p.79. 884. Ce qu'on fçair de certe ville, p.97 la diffance de Babylone, p.885. Elle n'avoir qu'un Ev. avec Ctefiphon, p.79. Cet Ev. avoir le tirre de

Catholique, p. 99, 555.

Sel:mon fonde la ville de Seleucie environ 300
ans avant J. C. p. 97.

S. Sembe e M. de Perfe en 346, p.ss. Sens : la fatisfaction des fens tre peut faire le

bonheur del'homme, p. 436.
Sephonis, S. Joseph Comte y bastit une eglise,

Sepulere de J. C. prophané par les payens, p. 4.
Sepulaire, V. Morts. Avec quel honneur on enterre les fol, de Raithe, p. 198.

S.rm in. Ev. de Tentyre veur faire ordonner S. Pacome Preftre, p.211, luy fait baftir nue eglife dans le village de Tabenne, p.210.

Serapion fol. de Nitre, p.185.

S. Sera ion Ev. de Throuis; S. Antoine en mourant luy donne une de fes tuniques, p. 131.

Il écrit à Apollinaire, p. 511.615.

Serme Lv. dit-on, n'Elvire en 400, 9,529. Sergus jeune fol, tué par Jes Blemmyes, 1,579. Sergus le jeune, Pape, transfere le corps de S.

Silvestre, 9, 267.

S. Saer M. à Ravenne, inconnu, 7, 708.2.
S. Saer Ev. de Ravenne, niort vers 390, p.
700-ce qu'on en sent, p. 283: jugement de les

histoires, p. 708.

Sourse Tribun Luciferien d'El:utherople, p.

S.Sulpice Severe reçoit de la vraie Croix, p.7.
Seutrin 4°Ev. d'Arcazo aprés S. Donat, p.
722.1.

Side, ville de la Pamphylie, p.21. S p:hard moine, écrit les miraeles de Saine Maximin de Treves, p.249.

laximin de Treves, p.249. Siban jeune comedien fe fair Religieux de

Tabenne, & v meurt dans une grande vertu à | l'age de 18 ans, p.216-218.479.688. Silvain chef des tillerans de Tabenne, est pu-

ni de Dicu , p. 487. Silvam Arien d'Alex, témoin d'un miracle de

5. Theodore de Tabenne , .. 486. S:tuais Pr. envoic à S. Jerome la regle de S.

Pacome pour la traduire, p. 195. S. Silvefire Pape : ce qu'on en feait, p.ads-

Salvie peut avoir fuccedé à Rhodane Ev. de Touloufe , aprés l'an 316, p 447.

S. Simesu de Perfe furnommé Gnaphie, Sognaphice, ou Iombaphée, p.79. V. fon titre p.75.

S. Simon Apostre presche dans la Perle, p.75. 5 m; bee fils de Philippe Prefit d'Orient oft banni en 359, p.a50.

5 mas : quarante folitaires y font tuez par les Sarrazins en 373 ou 374, 2574. Sugare, ville de la Mef. p.asr

Smenlarne exterieure ne peut fervir de rien, Sijos demeuroit fur la montagne de S. An-

toine, p. 118, aprés avoir demeure avec S. Hor de N.trie , p. 198. Saldars : comment ils doivent obeir à Dieu

& au Prince, p. p. s. Julien talche de pervertir fes fodats, p. 334. Sel el : on prerend que S. Muce differa un

jour fon coucher de plusieurs heures , p. 425. Solutaires : leur premiers auteurs, b. 101. Soch der , leur profession, 2.345. Sauffiances pour la pieté, gloire des Chrétiens

Soula amens; fi on ne les reçoit avec peine dans la necefficé mefine, on y perd le fruit des

mortifications, p.163. Spannege l'historien : fon grand pere converti par S. Hilarion est obligé de quitter Gaza,

Smiled s, les afteurs font traiter comme compubles d'homicide & d'adultere . p. 204. lulien ne veut pas que les prefites s'y trouvent , p. 408.

S. Sor d.on ou Spiralen Ev. de Trimythonte. F. fost-tre t. 24 3.

Squad e, Canope en dependoit , p. 782.2. Sen r.o., Cytion, ou Hquirion fol. de Sceté,

Statue de J.C. à Pancade, p.36 p. Statige Mulonien Comte envoyé en 331 à

Ant. &c p.27. Stratophile, p.e. Patrophile, affifte au C. de Milan en 355, 2.225.

5. sanfiaftes, nom qu'on a donnéaux Apollilinariftes , p.605.

Superceurs, font l'exemple & les ferviteurs de 155.155.

leurs inferieurs &c. p. 199.200 S. Pacome modele

des Superiours , \$. 200-206. Sarou Syr disciple de S. Pacome , \$.176, qui luy écrit , p.aze: ce qu'on fçait de luy, p.aze.

Il meurt en 348, p 220 Ste Swa w M. en Champagne , p.354.

Syrfol. de la Theb. p. 426. Syrd Alexandrie , p. 410.

Syr Diacre de Verceil, vilite S. Eufele dans fon exil , p 112, vifite les faints lieux, p. 113, S. Fusebe recrit par lny à son Eglise, p. 555.

Abrene, village an diocefe de Tentyr e en Theb p. 175, non dans une ific, p. 678. Saint Pacome s'y retire par ordre de Dieu , p. 17 4. & y fonde un mon. p.175.

Talmar excillent Rel. de Pane , p.aaa. Targe Ev. Luciferien ordonne à Rome un

Ev pour fa focte, p. sas. S. Taraife Lv. de CP, rejette l'autorité d'Eu-

Gebe , p.78. Ste Tarinte ou Pherbuthe vierge & martyre de Perfe en 346, 0.84.661.

Tafémon, de la Cong. de Tabenne, p.aze. S. Tanes M. à Mere fous Julien, p.374. Taurebole, facrifice de regeneration parmi

les payens, 5. 323. Tebenne fur Sar : on y transfere les reliques

de S. Quiriac , p. 251. Tegro. Prestre, souffre l'exil avec S. Eusebe de Verceil , p.552, avec qui il est enfermé seul , A Temple de Jerus. Les Juis achevent de le

détruire , voulant le rebuftir , p. 421.00 Temples: Julien vent que les Gouverneurs y entrent comme des particuliers, p. 419.

Testacous: Saint Theodore ne rougit point d'avonce les fiennes à les Rel. p. 404. Tenture, diocefe de la Theb. P. 171.

Termille Prefet de Rome en 161, p.210. Territ? ou Theogife apporte en 840 le cotps de S . Helene à Hautvilliets , p. 644-Thabath , village de la Pal. p. 554.

S' 7 h m pentrente ; fa gloire revelée à Saint Paul le Simple , p. 152.

Thaiaffe le manchot , apostat , perit &c. p. 400. Thebaide, province de l'Egypte, p. 105. Theors, donne le nom à la Thebaide, p. 171.

Theben ou Thebue monastere de la Cong. de Tabenne, p. 220. Theologue de Seville, ajoute, dit-on, ana ou-

vrages de S. Ifidore, r.716. The store de Monfueste : on excuse ses expr flions Neftoriennes par celles de S. Euftathe,

Theodore disciple de S. Amon de Nitrie &c. A.

M M m m m iii

130

Trisolor d'Herackée depute à 5, Jule contre S. Athanis [a, pad. ] Is Cong. de Tolonie, S. Trisolor Sup. de la Cong. de Tolonie, S. Demonie, S. De Cong. de Tolonie, S. Demonie, J. Demonie, S. Demonie, J. Demonie, S. Demonie, J. Demonie

Theodore autrefois Lecteur à Alex, puis moine à Tabenne, p. 485, fort aimé de S. Pacome, p. 814-185, est chargéen l'an 352 de l'education d'Ammon, p. 486; ce qu'on en sçait de plus, p. 234-235.

Theodore jeune homme d'Ant. confesse genereusement J.C. sous Julien, p. 390.734. z, est consondu avec S. Alexandre M. 4 Corinthe, p.

724.2.
Theodore Ev. de Paphos, écrit la vit de Saint Spiridion, 2.593.

S. Theodore, Theodore, ou Theodoris, Martyt à Ant. Sous Julien, p. 393-735.2; autorité de les actes, p. 735-736. Theodore de Tripoli n'avoit pu se faire recevoir 2005 Enjithe Annels Closed d'Annels

par S. Euftathe dans le Clergé d'Ant. p. 24. Thodo? I. Init apporter en 38 i le corps de S. Paul de CP, p. 25. p. tuine l'idolatrie à Canope pres d'Alex. p. 22. donne un refert en faveur des Luccificions, p. 24. 5. condanne les Apollinarifices, p. 6.28.6.29. Throdore de Laodicée affifte à la depútion

de S. Euftathe en 331, p. 21, ne peut empeficher les Apollinaires de frequenter Epiphane lophiste payen, p. 699, les separe de l'Egisse, puis les rétabits. a des

blit, p.610. S. Theodule M. à Mere lous Julien , p.874. Thospife. V. Tetgife.

Throgais de Nicée affiste à la deposition de S. Eustathe d'Antioche en 331, p.21, depute à Saint Jule contre S. Athanase, p.270.

Jule contre S. Athanafe, p. 270.
S. Theografie ou Theoreffe, M. à Verceil, p. 160.
Theografie estimé par Tire de Bostres, p. 184.
Theoph, le Rel. de Tabenne, visite S. Athanafe

en 352 &c. p.484.491. Throphile Blemmye Arien, dogmatizedans l'Arabie, p.289.

Theophile d'Alexandrie fait faire la vie de S. Theodore de Tabrane, p.170.498, fait , dit-on , sétablit le mon. de la Penirence à Canope, p.101. Theopompe Ev. de Trimythonte en 381, f.

Theoreme Pr. d'Ant. apostar , perit miserablement , p. 399.

There core, font des Juifs devenus Chré-

S. Thomas presche dans la Perse, p.75.
Timothée chronologiste, p.51.

S. Timo:bee Ev. de Prufe, & M. fous Julien,

T mothie disciple d'Apollinaire, est bien receu par Damase, p. 615, est fait Ev. de Beryte par Apollinaire, p. 622, écrit sur l'Incarnation, p. 632, est deposé à Rome, p. 623, & banni, p. 622. Damase écrit contre luy, p. 624, 7622.

Timothéms Apolliuatiftes, sectateurs de Timothée, p. 605. Tridate donne l'autorité au peuple de Seleu-

cie, p.9s.

Tifinen mon. de la Cong. de Tabenne, p.22a.

Tifmen mon. de la Cong. de Tabenne, p. 22 a.
686.
Tite de Bostres : ce qu'on en sçait, p. 382-384.

Tithoé: disciple de S. Facorne, p. 176, directeur des mon, de vierges, p. 197; ce qu'on en scait, p. 234-592.2.
Tettone pouvoit estre gouvernée par l'Ev, de

Verceil, p. 530 772.2.

Touloufe: cruauté des Ariens contre l'Ev. &

le Clergé en 356, p. 442. Trajanop!, ville de la Thrace, p. 28.

Travari des mains joint à la prière, doit faire la vie des moines, p. 122, & adoucir la peine de la folitude, p. 145; c'effoit le capital de tous les moines d'Espasse.

moines d'Egypte, p. 191.
Trous: les Empereurs y faifoient leur refi-

dence dans les Gaules , \$,348. \$^3 Triais vierge , disciple de S. Hillaire de Poitiers , \$ 458. Tribu, claife des mon. de Tabenne, \$,180,582.

Tribu, claile des mon. de Tabenne, p. 180, 682. Trimythouts, ville de Cypre, p. 243. S. Triphylle Ev. de Ledres en Cypre: ce qu'ou.

en scait, p.243.593.594.
True, village de la Theb. p.567.

Troque, montagne de la Theb. p. 115. Typique de S. Sabbas, office pour les moines du diocrée de Jerufalem, p. 13.

Maldon: la vie de S. Maximin de Trevesluy est adressée, p. 247. Valens de Musse de Ursace de Singidon, de-

parino de Multo e Offace de Singiono 3, que putent à S. Julicionitre S. Athandis, p. 3, p. 3. Les Ev. Cat. de France fe feparent de leur communion, p. 4, p. 5. Halvare écrit contre ent en 3, c. 3, s., font e recommunier par let Evefques de France, p. 4, p. 3, fifthent au C. de Milan en 315, p. 3, p. 3, p. 4, p. 3, p. 4, p. 3, p. 4, p. 4, p. 3, p. 4, p.

fuspendus, p. 14.

Kisiaus Empereur avoit confessé J.C. sous
Julin, p. 331. hit ordonner S. Moyle Eresque
des Sarzzins, p. 591, reçoit du secours de Mavie
leur reine en 378. p. 1607.

S. Falenson Ev. de Treves , inconnu , p. 496.

S. Valent n Ev. de Tetracine . & M. fous lu-

Icn , p.353.

Valentin Apollinariste, écrit contre Poleme, p.631, fait l'apologie de la fecte, p.632. Valmeinen Empereur avoit confesse I.C. fous Julien, p. 337, fait disputer à Milan en 364 S. Hilaire contre Aoxence, p. 460, fait fortir S.

Hilaire hors de Milan , p. 452 S. Valere de Saragoce , affilte ao C. d'Elvire

en l'an 300, 7.303. Variane toy des Parthes, prend Seleucie vers l'an 47, p.ps, baftit Crefiphoo , p.ree.

Vendrede faint : les plus foibles de Tabenne le paffoient fans manger , p. 488. Venife : 00 croit y avoir des reliques de Saint

Paul premierermite, p.raa, & de Su Helene, Venus: Adrica en bastit un temple sur le

Calvaire, p. 4. Julien en fait un à Panrade, p. 36 4. Conflantio en détruit un à Heliople, p. 366. Veonade Evelque de Treves vers l'an 780, p. VERBE; S. Hilaire apprend fa confubfian-

tialité dans l'Ecriture , p. 437. Verenil: l'Ev. de Verceil pouvoit gouverner en meimetemps Tortone, Y reée, & Novare,

Veuves : Julico les depouille de Jeurs privileges &c. p. \$ 40.

V.Hor. V. Vite. Vulter General Romain, epoule la fille de Mavie reine des Sarrazins , p. 597

V. torn Exorcifte vifite S. Eufebe de Verceil dans fon exil , p. ssz. Marius Victorinus professe l'eloquence à Ro-

me, y renouce pour la foy, p. 841 S. Vietrer Ev. de Rouen , confesse J.C. fous Julien , p. 313 Virgicen Danfiné: on ctoit y avoir le cotpe

de S. Antoioe , p. 1 eg. 1 24. Fauffe lettre de Saint Silvestreen faveur de cette Eglife . p.268. Vie prefente, les miferes font une preuve de l'autre vie , p. 456.

Vierges facrées, combien honorées par Saipte Helene, p. 13. Il y en avoit alors beaucoup en Perfe, p. 77. pluficurs y fouffrent le marryre , p. \$6,90. Sapor les protège un peu de temps, p. 94. Julien les prive de leurs privileges , p. 440; ceux de Gaza & d'Heliople commenent contre elles les cruaurez les plus barbares , p. 360,366. S. Antoine met fa fœur dans le plus ancien monastere de vierges que l'on cooonsse, p.107. S. Pacome & S. Theodore en sondent deux auprés de crux de Tabenne &c. p. 195, où un Pr. & un Diacre alloient les dimanches seulement, p. 197-Vierges infideles à J.C. privées de la commu-0:00 julqn'à la mort &c. p. 304.

Villes, on o'y payout point de tailles , p. 372.

Sta V'memer femme de S. Severe de Ravenne. p. 28 g. Vineme Pr. & legat du Pape au C. de Nicée ;

p. 266, eft chargé, dit-on, d'en publier les decrets, 2.311; estant Ev. de Capoue il affiste au Concile de Romeen 341, \$.273

S. P'meens vient d'Afrique prescher dans les Alpes, p. 562, est fair Evelque de Digne aprés \$. Domnin, p. 563, n'a point app. affisté au C. de Valence co 374, \$.780.

Vincent Pr. d'Elpagne, Luciferien, p. szy. Viperes : Saint Theodore de Tabenne en tient deux fous les piez lans en eftre incommodé &c.

9-4570 Visions; comment on eo doitofer & juger,

Dieu dans fes Saints , p. 208.

Vice, Viern, ou Victor, Preftre, legat du Pape aux Conciles d'Arles & de Nicée, p.266, est chargé, dit on, de publier les decrets de Nicée, Ages. Le C. de Rome en 34t le tient dans fon eglife , p. 273.705.

Vital Apollinarifte , divile l'Eglife d'Ant. p. Visiri pollucz par Julien à Ant. les Chrétiens

co ulent , p. 385. Voloreie roy des Parthes vers l'an 10, foode

Vologelocerte, p. 101. Fologolo Ev. de Nisibe vers 350, p. 265. 202. Draw Apollinarifte. s. 612. S. Urbain trailieme Ev. de Tiano , p. 28 3.

Vrface de Singidon. V. Valens de Murfe. L'usage doit coder à la raison , p.640 S. Un azadou Coldazat cunuque de Sapor,

Martyr co 344, p. 80. Ufarier: privez de la communion par le C. d'Elvire , p.gos.

Eux du corps, peu à regretter à un homme éclairé dans l'ame &cc. 5,1 20. To ée, pouvoit eftre gouverace par l'Ev. de Verceil, p. 530.772.2.

Abdas Ou Zambdas, Baras oo Labdas 320 E vesque de Jerus, mort en 302, p. 19, dans la cinquiéme année de son episcopat, p. 5 45. Zander ou Zahdwese, province dans la Perfe,

Zachée procureur des mon, de Tabenne, a. 205, en la place d'un autre depofé &c. \$.687.2. mene avec luy S. Theodore à Alex. co 347, p. 478, V retourneen 349 &c. \$.48a. Zaciec, V. Athenodore,

Zanaze, V. Gazan S. Zanier M. de Perfe en 346, p.ss. Zenobe, acte supposé de la donation à Saint

Donat d'Arczzo , 5.723.1. Zonon Ev. de Tyr : Saint Alexandre luy écris

### TABLE DES MATIERES.

contre Arius, 1647.2. Difficulté sur son epil-

S. Zenon Evelque de Maiume, mort au V. fiecle, p. 357-359.

ficele, p.337-359.

Zenon Empereur permet de transporter les S. Zorquo premis reliques de S. Euitarhe à Antioche en 482, p.30. nople, p.38.659.2.

Zenzipe, bam public celebre dans Conftantinople, 3.256. Zersfe, app. la mesme ville que Seleucie, p 97. Zojme de Naple est rejetté par Luciser en 362.

S. Zot que premier hospitaliex à Constantinople, p. 38.6 59.2.

## 

Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nosamez & feaux Confeif-lers les Gents tenans nos Cours de Parlement, Maifites des Requefles ordinaites de noftre Hoftel, grand Confeil, Baillifs, Senéchaux, Prevofts, leurs Lieutenans, & toits autres nos Julticiers & Officiers qu'il appartiendra, S. a. U. r. Nostre bien amé le seur T. e. e. r. nous æ fait remontrer qu'il a compose un livre intitulé, Atemètes pour fervir « l'h seve excligassique des sur premiers siecles, justifiere par les céasmos de auteurs erginaux « seve aux élementes en à con sein adreçé de de l'hiftoire ceclefinftique & profune ; & des notes pour éclaireir les difficultez des faits & de la chro cologée lequel il destreroit faire imprimer, s'il nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce necessaires. A ces causes, youlane savorablement eraiter l'Exposant, nons luy avons permis & permettons par ces presentes , de faire imprimer ledit livre par tel Libraire ou Imprimeur qu'il voudra choifir, en tels volumes, marges, caracteres, & autant de fois que bon luy femblera, roussia contie, en expouence, manger, catacteres, or autant ee nord que too my remotera, pendant le temps de vingrannées entières de confecutives, à commencer du jour qu'il l'erachère d'imprimer pour la premier fois. Faifons tres expedies défendes à toutes perfoons de quelque qualité de condition qu'elles foient, d'imprimer, hire imprimer, vendre & debter l'édit livre fans le conficientement dudit Exposant, ou de ceux qui autons dévie de byy, à peine de conditation des exemplaires contrefaits, trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages, & interefts : à la charge d'en mettredeux exemplaires en nostre Bibliotheque publique , un en celle du Cabinet des livres de nostre chasteau du Louvre, & un en celle de nostre tres cher & feal Chevalier Commandeur de nos Ordres le S' Boucherat Chancelter de France, avant que de l'exposer en vente; & que l'impression en sera faite dans nostre Royaume , & non ailleurs , sur de bon papier , & en beaux caracteres , fuivant les derniers Reglemens de la Librairie & Imprimerie , & de faire enregiftrer ces prefentes és Regiftres de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, à pente de mullité des prefentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignous de faire jouir & nser ledit Expolant, ou cenx qui suront droit de luy, pleinement & pathiblement, cellant & farlant celler tous troubles & empelchements au contraire. Voulons qu'en mettant au commencement adult livre l'extrait des prefentes, elles joient tenues pour bion & deucennet fignifiées; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & faux Confeillers Secresaires, foy foit ajontée comme au prefent original. Commandons au premier noûtre Huisfier ou Sergent lut ce requis, faire pour l'execution des prefentes esones voloris, àgnifications, & autres actes requis de nocé-fières, lans pour ce demander autre permulhon : Car tel ch noûte plaifie. Do n'n s' à Paris le douzieme jour de mars l'an de grace 2691: Et de noître regue le quarante-neuvieme.

### Signs, Par le Roy en son Conseil. BOUCHER, aver paraphe.

Regiftel fue le livre de la Communanté des Libraires & Imprimeurs de Paris, le douzi me avril 1692. Signé, P. AUBOUIN, Syndic.

Et ledit Sieur a cedé & transporté le present Privilege à C H A R 1 2 5 R o B U 5 T E L Libraine à Paris, suivant l'accord fait entre eux.

AD1 469397



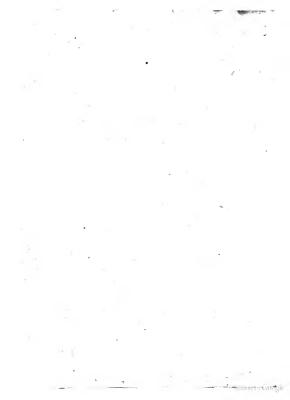

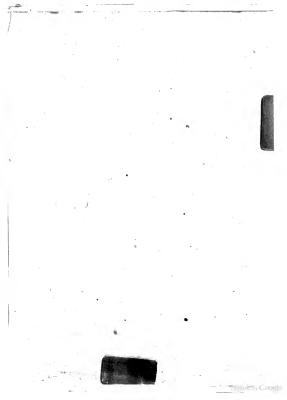

